### JOHN M. KELLY LIBRARY,

Donated by
The Redemptorists of
the Toronto Province
from the Library Collection of
Holy Redeemer College, Windsor

University of St. Michael's College, Toronto

HOLY REDEEMER LIBRARY, WINDSOR



IXA 4

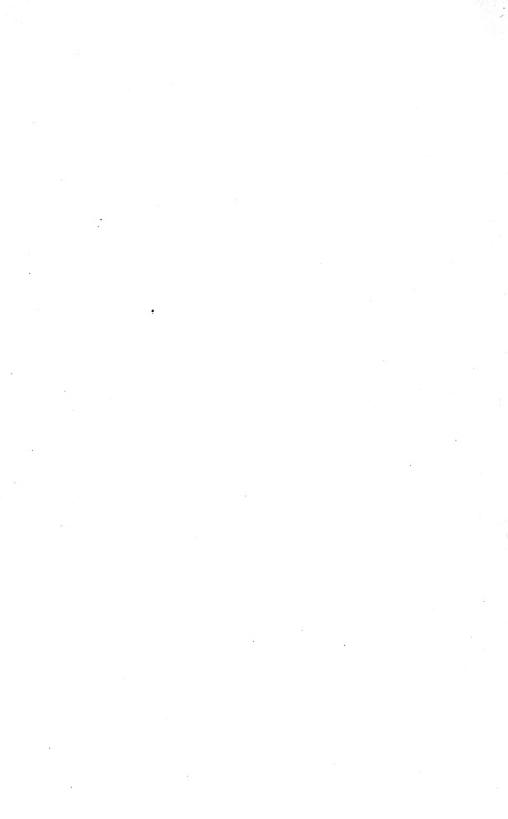

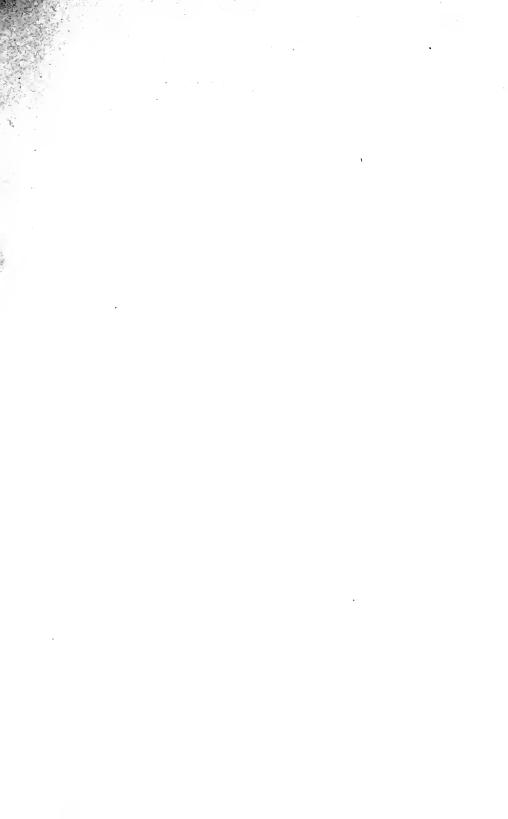

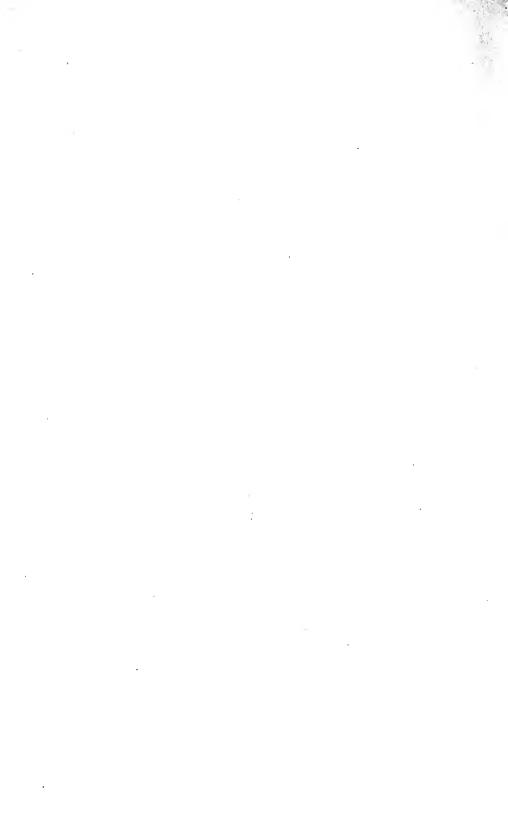

# LE MILIEU BIBLIQUE

AVANT JÉSUS-CHRIST

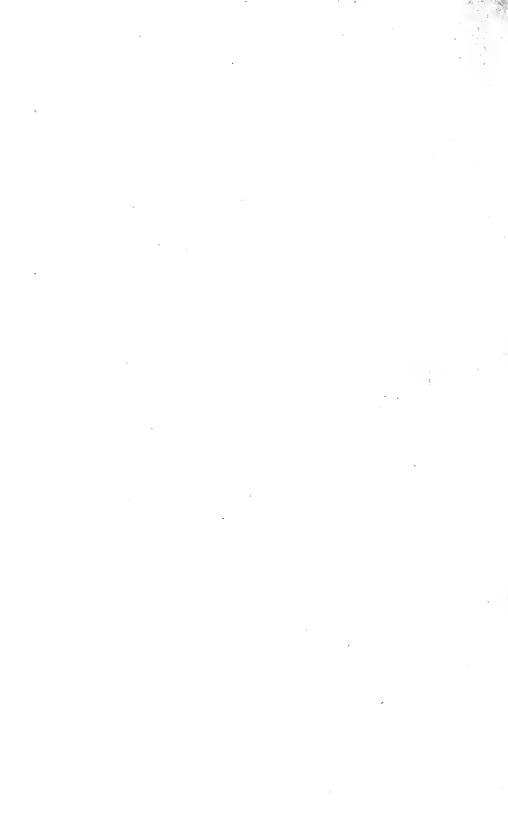

LE

# MILIEU BIBLIQUE

AVANT JÉSUS-CHRIST

I

### HISTOIRE ET CIVILISATION

PARIS 1922
LIBRAIRIE ORIENTALISTE
PAUL GEUTHNER
13. RUE JACOB, VI°

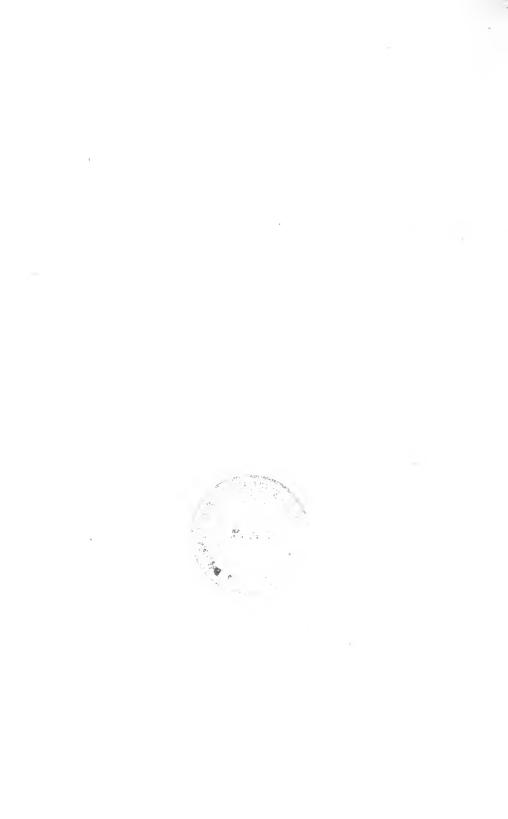



### PRÉFACE

Quiconque entend se représenter, d'une manière bien concrète et bien vivante, les personnes, les institutions, les événements. les idées que la Bible fait passer sous nos yeux doit essaver de pénétrer dans l'âme des personnes qui ont vécu ces idées, qui ont créé, librement accepté ou subi ces institutions et ces événements; pour cela, il faut qu'il se fasse une âme antique. Car c'est bien dans l'antiquité que nous transporte le texte sacré. Et quelle antiquité! C'est par les origines du Cosmos que débutent les premières pages de l'Ancien Testament et les dernières s'arrêtent à plus de deux mille ans derrière nous! A travers les siècles si nombreux dont, à très larges traits, on nous raconte l'« histoire », combien différentes des nôtres durent être les manières de sentir, de penser, de vivre! Combien différent l'étai d'âme de ces sociétés au milieu desquelles nous voyons évoluer le « peuple de Dieu », subissant souvent la fortune de leurs armes, suivant les courants de leur civilisation.

Car jamais, ni aux temps néolithiques. ni à l'époque où les « pères servaient d'autre dieux », comme dit le Livre de Josué. ni aux jours où — au VII° siècle — « Manassé éleva des autels à Baal, fit une idole à Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël..., et la plaça dans la maison de Yahwéh, et que le peuple fit le mal plus que toutes les nations », ni aux temps plus récents de l'Hellénisme, jamais le « peuple élu » ne fut entièrement à l'abri des influences ambiantes. C'est que tout homme (et aussi tout peuple, fût-il « peuple de Dieu »!) est plus ou moins fils de son temps, c'est-à-dire que personne ne peut se soustraire entiè-

rement à l'action qu'exerce le Milieu : climat, habitat, coutumes, arts, idées, fréquentations personnelles et relations nationales. Il importe donc de connaître dans quelle mesure ces éléments purent agir sur Israël, quel caractère, quel état d'âme, quelles habitudes d'esprit contribuèrent à modeler ou à modifier chez lui la civilisation, les arts, la littérature, la religion de ses voisins, suivant qu'on l'étudie aux jours où il habitait encore la Mésopotamie, lorsqu'il était en Canaan au sein de la « civilisation d'El-Amarna », ou encore dans les milieux alexandrins à l'époque de « la Sagesse », pour ne citer que quelques exemples.

Il nous a paru opportun et utile de grouper un certain nombre de faits, d'idées, de documents, qui aident à faire revivre le Milieu biblique.

Par cette expression « Milieu biblique », nous entendons : géographiquement, la région qui s'étend de l'Élam jusqu'à la Grèce et à Rome, et du Caucase et l'Asie Mineure jusqu'à la Nubie, particulièrement la Mésopotamie, Canaan, l'Égypte; ethnologiquement, les peuples divers qui, sur cette aire, purent exercer une influence notable au cours des longs siècles qui commencent avec les origines pour finir à l'aube de notre ère; moralement, ou mieux, aux points de vue religieux, moral, intellectuel, artistique, l'ensemble des influences marquées qu'exercèrent les civilisations respectives de ces peuples.

Notre intention n'est pas de recueillir toute donnée archéologique ou philologique — si minime fût-elle — capable d'éclairer un fait ou un texte biblique. Nous avons voulu dessiner surtout les traits généraux vraiment caractéristiques du milieu où évolua Israël — en insistant un peu cependant, quand il s'agit des origines ou de certaines périodes que le texte sacré passe presque sous silence. Cela fera mieux ressortir, par exemple, que malgré les apparences le récit biblique est parfois très discontinu.

<sup>1.</sup> Plus d'une fois, nous ferons exception pour certains détails utiles; mais pour ne pas encombrer notre texte, c'est en note que nous les signalerons ou dans notre Lexique, page 226.

Notre ouvrage se divise en trois volumes.

Dans le premier, nous racontons les grands faits de l'Histoire qui marquent d'une empreinte particulière et accusent le caractère des peuples qui nous intéressent, ou qui expliquent la nature des rapports de diverse sorte qu'ils ont eus avec « la race prédestinée », et nous résumons l'état de la civilisation qui caractérise les principales époques; souvent cela suffit pour projeter une lumière opportune sur maintes pages, assez ternes à première vue, des Livres saints, ou sur certains points plus importants. Ainsi, le peuple juif n'a pas de civilisation propre; négligeant ici les détails, nous pouvons affirmer que — à l'exception de sa Littérature sacrée, — il a tout reçu, copié ou imité. Ce fait est extrêmement important, on le sait.

Nous n'avons pas reculé devant la perspective du reproche que l'on pourra nous faire d'avoir consacré trop de pages aux Grecs et aux Romains, parce que c'est au cours des siècles que nous avons à étudier que se dessine et s'accentue le caractère de ces deux peuples auxquels on viendra un jour proposer et sur lesquels, avec le temps, exerceront une si grande influence les idées bibliques.

Dans la vie des peuples du Milieu que nous étudions l'activité littéraire mérite, de notre part, une attention spéciale, car on conçoit aisément qu'en des pays si éloignés des nôtres et en des temps si reculés, les hommes aient eu des habitudes d'esprit, des façons d'écrire les choses et d'exposer les idées, des genres littéraires particuliers et qui ont pu et dû se modifier au cours d'une histoire très longue. D'autre part, les Auteurs sacrés dont Dieu, Auteur principal, s'est servi comme d'instruments humains pour écrire les Livres saints, n'ont pas nécessairement créé de toutes pièces les genres littéraire par eux adoptés: Sémites écrivant directement pour des Sémites, leurs contemporains<sup>1</sup>, ils ont dû adopter la manière à laquelle on était habitué autour d'eux et donner aux concepts religieux, aux idées morales qu'ils vou-

<sup>1.</sup> Du moins d'une manière très générale.

laient exposer, une forme historique, poétique, etc., en rapport avec les habitudes d'esprit de leurs contemporains et, par suite, sensiblement différente de celle de nos histoires et de nos poésies, mais qui devait par contre ressembler assez à celle des Égyptiens, par exemple, et surtout des Assyro-Babyloniens. Il importe donc de connaître les genres littéraires de ces peuples.

Enfin, les idées et les faits qu'écrivirent les auteurs sacrés ne leur furent pas nécessairement révélés; en tant qu'écrivains, ces hommes furent seulement inspirés, d'où il suit qu'ils purent utiliser, de diverses manières, des sources antérieurement existantes; aussi est-il intéressant et utile de connaître les idées qui avaient cours aux époques diverses où furent composés les Saints Livres. Par exemple, lorsque furent rédigés les plus anciens, il y avait des siècles, que dans les plaines de la Mésopotamie et sur les bords du Nil, des « ouvrages » étaient écrits qui traitaient des matières connexes ou identiques; certains esprits en concluent que les auteurs bibliques ne peuvent pas ne pas dépendre de ces Littératures. Il est bien évident que l'on ne saurait résoudre ce problème complexe par une simple affirmation. Pour ces raisons, nous ferons une part assez large à la Littérature des peuples du Milieu biblique, surtout à celle des Égyptiens et à celle des Assyro-Babyloniens.

Et ce sera l'objet de notre deuxième volume.

Pour se faire une idée plus exacte de la Religion d'Israël et de sa Morale, de leur supériorité transcendante, il est grandement utile de les comparer à celles des peuples voisins. Le monothéisme yahwiste, par exemple, s'explique-t-il par l'influence de tendances monothéistes de quelques esprits d'élite contemporains de Moïse, en Égypte? N'est-il pas particulièrement intéressant de constater que les peuples de même sang qu'Israël n'ont jamais connu, au cours de leur histoire, qu'un polythéisme grossier et un culte souvent lascif, qui d'ailleurs séduisit plus d'une fois Israël lui-même? Le législateur hébreu n'a-t-il fait que transposer dans la Religion de Yahwéh les usages plus ou moins expurgés et les rites du culte d'Osiris? Les idées morales bibliques ne

sont-elles que le résultat de l'évolution naturelle de celles que nous constatons en Chaldée et en Égypte? Est-il vrai que l'espérance messianique, cette « aspiration suppliante vers le pardon, la justice et la sainteté, au lieu d'être un fait extraordinaire, prédit, n'est que l'aboutissant de l'évolution des institutions et de l'esprit général »? Est-il vrai qu'au moment où allait paraître Jésus de Nazareth, un courant d'idées avait pris corps en certaines institutions qui devaient nécessairement et naturellement aboutir à une église? Autant de questions que l'on ne peut étudier sans connaître, d'une façon convenable, quelles étaient, aux diverses époques de l'Histoire, les idées religieuses et morales des peuples que connut Israël.

Aussi traiterons-nous dans notre troisième volume, de l'Histoire des idées religieuses et morales dans le Milieu biblique.

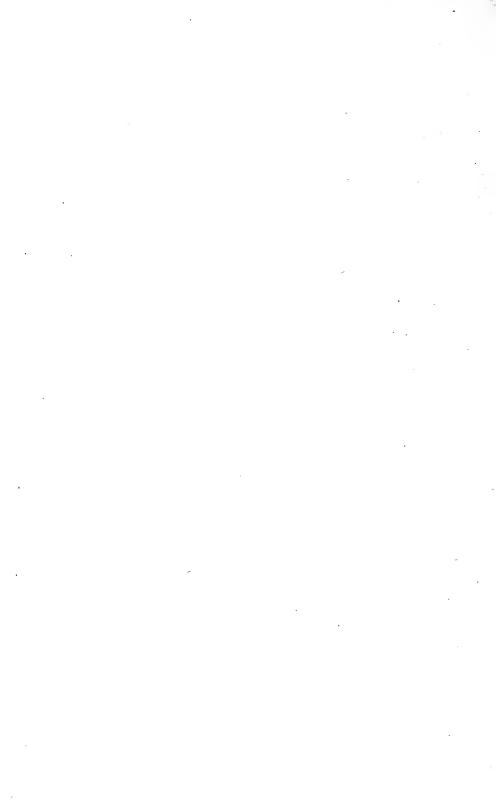

### BIBLIOGRAPHIE ET ABRÉVIATIONS

Nous ne citons que les Ouvrages et Revues utilisés dans le présent volume

- AM.-Berl. = H. Winckler. Der Thontafelfund von El-Amarna. In-fol. Berlin, 1889.
- A. Amaud et V. Scheil, Les Inscriptions de Salmanasar II. In-8. Paris, 1890.
- E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines. In-4. Paris, 1901.
- BE = The Babylonian expedition of Pennsylvania. Series A. In-4. Philadelphia, 1893 et suiv.
- F. Bönl Kananäer und Hebräer. In-8. Leipzig, 1911.
- Bouché-Leclerco, Histoire des Lagides. In-8. Paris, 1903-1906.
- E. Bourguet, L'Administration financière du sanctuaire pythique, au IVe s. av. J.-C. In-8. Paris, 1905.
- Breasted, Anc. Rec. = J. H. Breasted, Ancient records of Egypt. In-8. Chicago, s. d. (1906-1907).
- Eug. Cavaignac, Histoire de l'Antiquité. In-8. Paris, 1913-1919.
- Chiera, Lists. = Ed. Chiera, Lists of personal names from the Temple school of Nippur. Gr. in-8. Philadelphia. 1916.
- CLAY, Amorites. = A. T. CLAY. The empire of the Amorites. In-8. New-Haven, 1919.
- CLAY, Miscellaneous Inscr. = A. T. CLAY, Miscellaneous inscriptions in the Yale babylonian collection. In-4. New-Haven, 1915.
- A. Condamin, Le Licre d'Isaïe. In-8. Paris, 1905.
- Conférences de Saint Étienne de Jérusalem. In-16. Paris, 1910, suiv.
- Contenau, HEU, ou Vie éc., ou Hist. éc. Umma. = G. Contenau, Contribution à l'histoire économique d'Umma. In-8. Paris, 1915.
- G. Contenau, La Déesse nue babylonienne. In-8. Paris, 1914,
- Contenau, Umma. = G. Contenau, Umma sous la dynastie d'Ur. In-8. Paris, 1916.
- G. Contenau, Trente tablettes cappadociennes. In-8. Paris, 1919.

- CT = Cunciform texts from babylonian tablets in the British Museum.
  Petit in-fol. I-XXXVI. London, 1906-1921.
- Cuq, Nouveaux fragm. = E. Cuq, Les nouveaux fragments du Code de Hammurabi. In-8. Paris, 1918.
- Déc. en Ch. = de Sarzec, Découvertes en Chaldée. In-fol. Paris, 1884-1912.
- J. Déchielette, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. In-8. Paris, 1908, suiv.
- Délég. ou Délég. Perse. = Délégation en Perse; Mémoires publiés sous la direction de J. de Morgan. In-4. Paris, 1900, suiv. (Le 16° vol. a paru en 1921. C'est dans ces Mémoires qu'a été publié = t. IV, 1902 -- par V. Scheil le Code de Hammurabi (texte, transcription et traduction).
- P. DHORME, Les Livres de Samuel. In-8. Paris, 1910.
- Diction. Bible. = F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible. In-4. Paris, 1895-1912.
- R. Dussaud, Les Arabes en Syrie avant l'Islam. In-8. Paris, 1907.
- R. Dussaud et F. Maclen, Mission dans les régions désertiques de la Syrie Moyenne. In-8. Paris, 1903.
- R. Dussaud, Civil. préhell. = R. Dussaud, Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Égée. In-8. Paris, 2º édit. 1914.
- R. Dussaud, Musée du Louvre : Les monuments palestiniens et judaïques. In-8. Paris, 1912.
- DP = Allotte de la Füye, Documents présargoniques. In-4. Paris (en cours de publication; 5 livraisons parues, 1908-1920).
- A. Erman, Die Märchen des Papyrus Westcar. In-fol. Berlin, 1890.
- ERS<sup>2</sup> = M.-J. LAGRANGE, Études sur les Religions sémitiques. In-8. Paris, 2º éd., 1905.
- Excavations at Nippur. In-fol. Philadelphie 1905.
- H. FAYE, = Sur l'origine du monde. In-8. Paris, 4º édit. 1907.
- J. G. Frazer, Le rameau d'or (traduct. en français du Golden Bough). In-8. Paris, 1903.
- J. Garstang, The land of the Hittites. In-8. London, 1910.
- F. Ll. Griffith, Hieratic papyri from Kahun and Gurob. In-4. London, 1898.
- Th. Homolle, Les Archives de l'intendance sacrée à Délos (315-166 av. J.-C.). In-8. Paris, 1887.
- Th. Homolle, Exploration archéologique à Délos, publiée sous la direction de Th. Homolle et Maurice Holleaux. In-fol. Paris, 1909-1914.
- G. Hogart, Carchemish. In-4. Oxford-London, 1914.
- A. van Hoonacken, Les douze petits Prophètes. In-8. Paris, 1908.

- ISA = Thureau-Dangin, Les inscriptions de Sumer et d'Akkad. In-8, Paris, 1905.
- Charles F. Jean, Jérémie, sa politique, sa théologie. In-16. Paris, 1913.
- Charles F. JEAN, SAk. Voir SAk.
- Jéquier, Civil. ég. = G. Jéquier, Histoire de la civilisation égyptienne. In-16. Paris, s. d. (1913).
- A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. In-8. Leipzig. 2 Aufl. 1907.
- P. Jouguet, La vie municipale dans l'Égypte romaine. In-8. Paris, 1912.
- KAT<sup>3</sup> = Eb. Schrader, Die Keilinsehriften und das Alte Testament. In-8. Berlin, 3 Aufl., 1903.
- King, Chronicles = L. W. King, Chronicles concerning early babylonian kings. In-16. London, 1907.
- King, History I = L. W. King, A history of Sumer and Akkad. In-8. London, 1910.
- King, History II = L. W. King, A history of Babylon. In-8. London, 1915.
- KNUDTZON, El-Amarna Taf. = J. A. KNUDTZON, Die el-Amarna Tafeln. In-8. Leipzig, 1907, suiv.
- KNUDTZON, Geb Sonn. = J. A. KNUDTZON, Assyrische Gebete an den Sonnengott. In-8. Leipzig, 1893.
- Rob. Koldewey, Das wieder erstehende Babylon. In-8. Leipzig, 1914.
- ERS<sup>2</sup> = M. J. Lagrange, Études sur les Religions sémitiques. In-8. Paris, 1905.
- LAGRANGE, Messianisme = M. J. LAGRANGE, Le Messianisme chez les Juifs (150 av. J.-C.). In-8. Paris, 1909.
- Steph. Langdon, Die neubabylonischen Königsinschriften. In-8. Leipzig, 1912.
- De LAPPARENT, Traité de géologie. In-8. Paris, 1883.
- C. Lartet, Essai de géologie de la Palestine et des contrées avoisinantes In-8. Paris, 1869.
- C. Lartet, Exploration géologique de la mer Morte, de la Palestine et de l'Idumée. In-8. Paris, 1877.
- LEGRAIN, Ur, ou  $Temps\ d'Ur = L$ . LEGRAIN,  $Le\ temps\ des\ rois\ d'Ur$ . In-8.

  Paris, 1912.
- Lersius, Denk. = C. R. Lersius, Denkmäler aus Aegypten und Ethiopien. In-fol. Berlin, 1849.
- MACALISTER, Philistines. = A. Stewart Macalister, The Philistines, their history, and their civilisation. In-8. London, 1914.
- MASPERO, Hist. = G. MASPERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique. Gr. in-8. Paris, 1895-1908.

- B. Meissner, Beiträge zum Privatrecht. In-4. Leipzig, 1893.
- Mémoires, Voir Délég.
- MEYER, Hist. de l'Ant. = Ed. Meyer, Histoire de l'Antiquité (trad. t. I. M. David. In-8. Paris, 1912, t. II. A. Moret. In-8. Paris, 1914).
- Ed. Meyer, = Sumerier und Semiten in Babylonien. In-4. Berlin, 1906.
- Monet, Garact. relig. = A. Monet, Du caractère religieux de la royauté pharaonique. In-8. Paris, 1902.
- A. Moner, Mystères égyptiens. In-16. Paris, 1913.
- J. de Morgan, Délég. en Perse. Voir Délég.
- De Morgan, Ires civilis., ou Morgan. = J. de Morgan, Les premières civilisations. Gr. in-8. Paris, 1909.
- J. de Mongan, Recherches sur les origines de l'Égypte. In-8. Paris, 1896-1897.
- E. H. Palmen, The desert of Exodus. In-8. Cambridge. 1871.
- T. M. Flinders Petrie, A history of Egypt. In-12. London, 6e éd. 1907.
- T. M. Flinders Petrie, Royal tombs. In-fol. London, 1900,
- T. M. Flinders Petrie, Abydos. In-fol. London, 1902.
- Quibell, Hierakonpolis. In-4. London, 1900-1902.
- M. Radet, La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades. In-8. Paris, 1893.
- H. RANKE, Babylonian legal and business documents from the time of the first dynasty of Babylon. (In BE Series A, VI, 1.)
- H. RANKE, Early babylonian personalnames. In-8. Philadelphie, 1905.
- A. J. Reinach, Rapports sur les fouilles de Coptos. In-8. Paris, 1910.
- S. Reinach, Apollo; histoire générale des arts plastiques. In-16. Paris, 10e éd. 1920.
- S. Reinacu, Répertoire de l'art quaternaire. In-12. Paris, 1913.
- RTC = Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes. Gr. in-8. Paris, 1903.
- E. Sachau, Aramäische Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen Militärkolonie zu Elephantine, Altorientalistische Sprachdenkmäler des 5 Iahrunderts vor Ghristi. Gr. in-4. Leipzig, 1911.
- Saglio, Antiquités. = Ch. Deremberg et E. Saglio (puis E. Saglio et E. Pottier, et enfin E. Saglio, E. Pottier et G. Laffay), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. In-4. Paris, 1877-1912.
- SAk. Charles-F. Jean, Sumer et Akkad, Contribution à l'histoire de la Civilisation dans la Basse-Mésopotamie. In-8. Paris, 1922.
- V. Scheil et J. Et. Gautier, Annales de Tukulti-Ninip, roi d'Assyrie. In-8. Paris, 1909.
- V. Scheil, Délég. Voir Délég.

- V. Schell et M. Dieulafov, Esagil ou le temple de Bêl-Marduk à Babylone. In-4. Paris, 1913.
- V. Scheil, Mémoires. Voir Délég, (5 volumes de textes élamites-sémitiques, avec la collaboration de J. Et. Gautier pour le t. IV, et de L. Legrain, pour le t. V; et 4 volumes de textes élamites-anzanites).
- V. Scheil, Le prisme S d'Asaraddon. In-8. Paris, 1914.
- V. Scheil, Une saison de fouilles à Sippar. In-fol. Paris, 1902.
- E. Schurer, Geschichte des judischen Volkes in ZA Jesu-Christi. In-8. Leipzig, 3 Aufl. 1898-1901.
- E. Sellin, Tell-Ta'annak. In-4. Wien, 1904.
- Sethe, Urk. = K. Sethe. Urkunden des alten Reichs. In-4. Leipzig, 1903. Urkunden der 18 Dynastie. In-4. Leipzig, 1905-1906.
- Edm. Stapper, La Palestine au temps de Jésus-Christ. In-8. Paris, 1885.
- Streck, Ashurbanipal. = Maximil. Streck. Ashurbanipal und die letzten assyrischen Könige bis zu Untergange Niniveh's. In-8. Leipzig, 1916.
- Maximil. Streck, Keilinschriftiche Beiträge zur Geographie der Vorderasiens. In-8. Leipzig, 1906.
- Ed. Suess, La face de la terre (Antlitz der Erde, traduit sous la direction d'Em. de Margerie). In-8. Paris, 1912-1918.
- Thureau-Dangin, Lettres et contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne. In-4. Paris, 1910.
- TSA = H. de Genouillac, Tablettes sumériennes archaïques, In-4. Paris, 1909.
- A. Ungnad, Aramaische Papyrus aus Elephantine. In-8. Leipzig, 1911.
- Vigouroux-Brassac, Manuel biblique (Ancien Testament). In-12. Paris, 1917-1920.
- H. VINCENT, Canaan d'après l'exploration récente. In-8. Paris, 1907.
- II. VINCENT, Jérusalem (En cours de publication). In-4. Paris, t. I, 1913.
- II. Vincent, Jérus. antique = L'ouvrage cité ci-dessus.
- R. Weill, La cité de David. In-8. Paris, 1920.
- R. Weill, La cité de David (Planches). In-4. Paris, 1920.
- Weill, Décrets royaux = R. Weill, Les décrets royaux de l'Ancien Empire égyptien. In-4. Paris, 1914.
- R. Weill, La fin du Moyen Empire égyptien. In-8. Paris, 1910.
- R. Weill, Des monuments et de l'histoire des IIe et IIIe dynasties. In-8. Paris, 1908.
- R. Weill, La presqu'île du Sinai. In-8. Paris, 1908.
- Weill, Rec. inscr. Sinai = R. Weill, Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinai. In-4. Paris, 1904.

Weisbach-Bang, Altpers. Keil. = F. H. Weisbach, Die altpersischen Keilinschriften (in Gemein, mit W. Bang). In-8. Leipzig, 1893-1908.

Nous ne mentionnons pas spécialement les auteurs grecs ou latins, tels que Arrien, Diodore de Sic., Josèphe, Justin, Pline, Ptolémée, Q.-Curce, Xénophon.

Quant au texte biblique, nous suivons l'éd. Kiffel pour TM et l'éd. Barclay-Swete pour LXX.

#### REVUES ET PÉRIODIQUES

Comptes rendus, = Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris.

Journal asiatique. Paris.

MOG = Mitteilungen der Deutsch. Orient-Gesellschaft. Berlin.

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. Leipzig.

PSBA, Proceedings of the Society of biblical archaeology. London.

PBA = Proceedings of the british Akademy. London.

RA, = Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientales. Paris.

Rech. sc. relig. - Recherches de science religieuse. Paris.

RT = Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes, Paris.

Revue critique. Paris.

Revue de l'art ancien et moderne. Paris.

Revue égyptologique. Paris.

ZA = Zeitschrift für aegyptische Sprache und Altertumskunde. Leipzig.

### TABLE DES MATIÈRES

I

### HISTOIRE ET CIVILISATION

### CHAPITRE PREMIER. — DES TEMPS PRÉHISTORIQUES AUX GRANDES MIGRATIONS MARITIMES.

|                                                           | Pages |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Article premier. — Aux temps préhistoriques               | 1     |
| Article 11. — En Mésopotamie                              | 7     |
| Lagash (Tello)                                            | 9     |
| Agadé                                                     | 13    |
| Colonie assyrienne de Cappadoce                           |       |
| Ur                                                        |       |
| Elam ( pays de Iamuthbal)                                 |       |
| Isin                                                      |       |
| Larsa                                                     |       |
| Migrations (, d'Abraham)                                  | 25    |
| Kharran                                                   |       |
| Hammurabi                                                 |       |
| Cassites                                                  |       |
| Article III. — En Égypte.                                 |       |
| Depuis les temps préhistoriques jusqu'au règne des Hyksos | s 36  |
| Division de l'Histoire                                    | 37    |
| IIIe Dynastie (Zozer)                                     |       |
| Ve Dynastie                                               |       |
| Le Sinaï                                                  |       |
| VIe-X. Dynasties Téti (Uni)                               |       |
| MoyEmp., XIe Dyn                                          |       |
| XIII Dynastie                                             |       |

| Anticle iv. — Au pays de Canaan.                                      | Pages      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                       |            |
| A. — Canaan préhistorique                                             | 58         |
| Division chronologique de l'Histoire                                  | 61         |
| B Depuis les premiers temps historiques jusqu'à la chute              | 00         |
| des Hyksôs                                                            | 62         |
| a) Les Cananéens                                                      | 0=         |
| Amorrites et « Cananéens »                                            | 65         |
| Héthéens (Hittites)                                                   | 68         |
| Terakhites                                                            | 71         |
| b) Archéologie et civilisation                                        | 72         |
| 1. Les villes                                                         | 72         |
| 2. Lieux de culte                                                     | <b>7</b> 6 |
| 3. Les sépultures                                                     | 79         |
| Article v. — La civilisation antique dans le bassin de la mer Égée.   |            |
| Chronologie                                                           | 84         |
| 1. En Crète                                                           | 85         |
| 2. Les Cyclades : Théra, Milo, Troie                                  | 87         |
| 3. Chypre                                                             | 89         |
| 4. Lieux de culte                                                     | 90         |
| Article vi. — La prépondérance égyptienne.                            |            |
| Thutmès III                                                           | 94         |
| Mouvement d'indépendance au pays d'Amurru                             | 95         |
| Égypte et Canaan; influences réciproques                              | 97         |
| Ramsès II                                                             | 97         |
| CHAPITRE II. — DEPUIS LES GRANDES MIGRATIONS MARITIMES JUSQU'A CYRUS. |            |
| Migration des peuples de l'Asie Mineure                               | 102        |
| Article premier. — Les Philistins et les Hébreux                      | 103        |
| Civilisation des Philistins                                           | 108        |
| Civilisation israélite                                                | 110        |
| Jérusalem                                                             | 114        |
| Vallée des Rephaïm                                                    | 117        |
| Sion et la Cité de David.                                             | 120        |
| Le Sinnor                                                             | 121        |
| Millo'                                                                | 122        |
| Article II. — L'Orient depuis Salomon jusqu'à la chute de Samarie.    |            |
| 1 De Salomon à Salmazar III                                           | 124        |

| ТА | RI  | $\mathbf{F}$ | DES    | MA   | TI | ŒΒ | ES |
|----|-----|--------------|--------|------|----|----|----|
| 10 | .DL | 4 1 4        | 1/1:47 | 41.0 |    |    |    |

| TABLE DES MATIÈRES                                        | XIX    |
|-----------------------------------------------------------|--------|
|                                                           | Pages  |
| Sheshonq                                                  | 126    |
| Schisme « hébreu »                                        | 126    |
| Benhadad Ier                                              | 127    |
| Benhadad II                                               | 129    |
| Moab (Mésa) et Israël                                     | 130    |
| Civilisation israélite                                    | 131    |
| 2. De Salmanazar III à la chute de Samarie                | 132    |
|                                                           | 133    |
| Teglathphalasar III (Phul)                                | 135    |
| Mérodachbaladan                                           |        |
| En Égypte Piônki                                          | 135    |
| Article III. — Depuis Sargon jusquà l'avènement de Cyrus. |        |
| 1. L'Apogée de l'Assyrie                                  | 136    |
| (Isaïe)                                                   | 137    |
| Sargon                                                    | 138    |
| Asaraddon                                                 | 140    |
| Scythes, Cimmériens et Mèdes                              | 141    |
| Ashurbanipal                                              | 144    |
| En Egypte Psammétique                                     | 147    |
| Gygès 1                                                   | 44.145 |
| L'Orient au temps de l'Empire mède                        | 148    |
| Néchao                                                    | 150    |
| Nabuchodonosor II                                         | 151    |
| Augustion III                                             | .,.    |
| CHAPITRE III. — LE MONDE ORIENTAL DEPUIS CYRUS            |        |
| JUSQU'A JÉSUS-CHRIST.                                     |        |
| Article premier. — Période perse.                         |        |
| 1. Cyrus                                                  | 155    |
| 2. Les successeurs de Cyrus; le monde grec                | 159    |
| Cambyse                                                   | 159    |
| Darius, organisateur                                      | 160    |
| Sparte                                                    | 161    |
| Athènes centre de civilisation; l'Aréopage                | 161    |
| Marathon                                                  | 162    |
| Thémistocle                                               | 162    |
| Xerxès; Salamine                                          | 162    |
| Persėpolis                                                | 163    |
| La Sicile (Syracuse), défaite de Carthage                 | 164    |
|                                                           | 164    |
| Les Etrusques                                             | 165    |
| Mouvement démocratique à Athènes                          |        |
| La vie intellectuelle en Grèce                            | 166    |
| Rôle d'Athènes                                            | 168    |
|                                                           |        |

|                                                          | F |
|----------------------------------------------------------|---|
| « La Sieile aux Siciliens »                              |   |
| Alcibiade                                                |   |
| En Perse; Xénophon : Retraite des Dix Mille              |   |
| Expédition d'Artaxerxès III Ochus en Égypte              |   |
| Dans l'Hellade : guerre sacrée; Philippe                 |   |
| ARTICLE II Période grecque.                              |   |
|                                                          |   |
| Aristote<br>Démosthène                                   |   |
| Alexandre le Grand                                       |   |
|                                                          |   |
| Alexandrie                                               |   |
| Caractère hellénique de la monarchie nouvelle            |   |
| Divisions des États d'Alexandre                          |   |
| Développement des villes                                 |   |
| La « langue commune »                                    |   |
| Article in. — Période romaine.                           |   |
| Origines de Rome                                         |   |
| Carthage; guerres puniques                               |   |
| Rome devenue maîtresse du bassin méditerranéen; con-     |   |
| séquences morales, religieuses, intellectuelles          |   |
| Caton l'Ancien                                           |   |
| Noblesse, plèbe, esclaves, provinciaux                   |   |
| Les Gracques                                             |   |
| Guerres contre Jugurtha de Numidie, contre les Cimbres,  |   |
| contres les Syriens                                      |   |
| 2,000,000                                                |   |
| Article IV. — Réveil de la nationalité juive; domination |   |
| romaine.                                                 |   |
| Les Juifs de la diaspora                                 |   |
| Les Juiss sous les successeurs d'Alexandre               |   |
| Les Samaritains                                          |   |
| Les Juifs d'Égypte                                       |   |
| Éléphantine                                              |   |
| La Judée passe des Ptolémées aux Séleucides              |   |
| Antiochus Épiphane                                       |   |
| Guerre des Machabées                                     |   |
| Pharisiens et Sadducéens                                 |   |
| Jean Hyrcan                                              |   |
| Guerres de prosélytisme                                  |   |
| En Italie : guerre sociale; Seylla, Catilina, Cicéron    |   |
| César.,                                                  |   |
| Le triumvirat : Antoine, Lépide, Octave                  |   |
| Auguste                                                  |   |
| Fn Indéa : Hárada                                        |   |

| TA | BL. | E | DES | MA | TI | ÈRE | S |
|----|-----|---|-----|----|----|-----|---|
|    |     |   |     |    |    |     |   |

1XX

|                                                                 | Pages      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Article v. — Le milieu palestinien à l'époque gréco-romaine.    |            |
| 1. Situation politique et ethnologique                          | 197        |
| La langue                                                       | 200        |
| 2. L'hellénisme dans les pays non-judéens                       | 201        |
| 3. L'hellénisme en pays judéen                                  | 203        |
| L'influence de l'hellénisme                                     | 203        |
| La réaction du judaïsme contre l'hellénisme                     | 204        |
| Administration.                                                 |            |
| Le Sanhédrin                                                    | 206        |
| Sa composition                                                  | 207        |
| Sa compétence                                                   | 207        |
| Peines: Talion; amende; prison; flagellation; excom-            |            |
| munication; mort                                                | 207        |
| APPENDICES                                                      |            |
|                                                                 |            |
| Les einq grandes époques géologiques de l'Histoire de la        | 209        |
| terre                                                           | 210        |
| Quelques points de repère pour les temps préhistoriques         |            |
| en Orient                                                       | 211        |
| Céramique mycénienne (Résumé du classement)                     | 212        |
| Grandes étapes historiques en Canaan                            | 213        |
| Les principaux pharaons                                         | 214        |
| Principaux patesis et rois shuméro-akkadiens                    | suiv.      |
| Liste synchronique des dynasties d'Isin de Larsa et de Babylone | a1*        |
| Liste dynastique des principaux rois de Babylone                | 217<br>218 |
| Princes et rois d'Élam                                          | 220        |
| Liste dynastique des principaux rois d'Assyrie                  | 225        |
| Quelques dates de l'Histoire grecque                            | 225        |
| Quelques dates de l'Histoire romaine                            | 225        |
| TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ET LEXIQUE                      | 227        |
| LISTE DES MOTS :                                                | ~~.        |
| shumériens                                                      | 333        |
| assyro-babyloniens                                              | 333        |
| égyptiens                                                       | 334        |
| hébreux                                                         | 334        |
| grees                                                           | 335        |
| CITATIONS BIBLIQUES                                             | 337        |

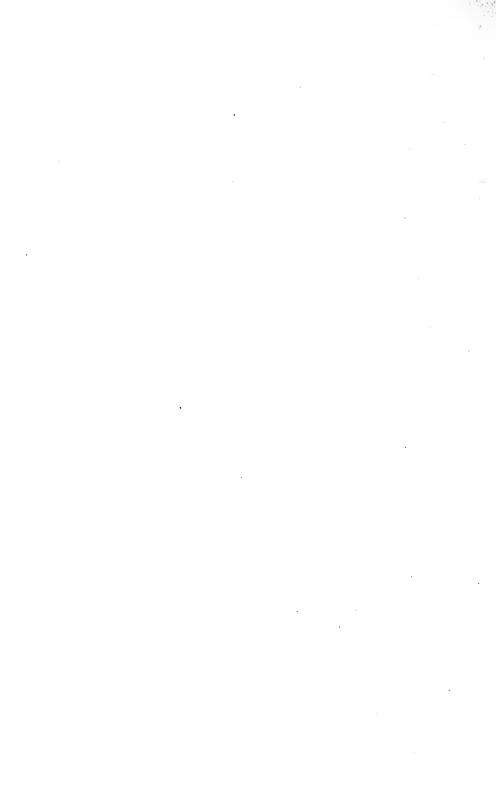

## LE MILIEU BIBLIQUE

#### AVANT JÉSUS-CHRIST

# HISTOIRE ET CIVILISATION

#### CHAPITRE PREMIER

# DES TEMPS PRÉHISTORIQUES JUSQU'AUX GRANDES MIGRATIONS MARITIMES

ARTICLE PREMIER

Aux temps préhistoriques'.

In principio creavit Deus celum et terram....

A l'origine<sup>2</sup>, toute l'énergie de notre système planétaire est renfermée dans une nébuleuse, c'est-à-dire dans une masse très dilatée de matière vibrante et lumineuse, douée d'un double mouvement de rotation et de concentration centripète. Sous l'action de ce double mouvement se constituent des centres d'attraction, puis, autour de ceux-ci, des anneaux qui en se brisant forment de nouvelles sphères de plus en plus incandescentes. Ainsi, avec le temps, se sont constitués notre soleil et des milliers de corps célestes.

<sup>1.</sup> Nous pourrions mettre comme sous-titre à ce chapitre : En marge de Gen, I-XI,

<sup>2.</sup> De Lapparent. Traité de Géologie, Paris, 1883; H. Faye, Sur l'Origine du Monde, 4º édition. Paris, 1907.

Au fur et à mesure que la Terre se refroidit, la température n'est plus en état de maintenir à l'état de vapeur les masses énormes d'eau en suspens dans l'atmosphère : elles tombent sous forme de pluie encore très chaude, et enfin couvrent d'un immense océan toute la surface. La réaction des fluides extérieurs sur la partie externe du globe produit la superposition des strates cristallins qui forme le terrain primitif.

Puis apparaissent, sous forme de petites îles, les zones résistantes constituant les premiers nucléus des continents. C'est alors — ère primaire — que se manifestent des types organisés avec toute la perfection que demandent les circonstances et le milieu. Et ils sont identiques sur toute la surface de la terre, ce qui exige une égale distribution de la chaleur, des climats identiques et, par suite, un soleil nébuleux très dilaté.

Les débuts de la vie sont caractérisés par l'apparition presque exclusive de *végétaux*, dont la croissance ne rencontre aucun obstacle et qui se développent par une température tropicale, au sein d'une atmosphère humide.

Des êtres infimes surgissent : annélides, polypes, etc.; puis de petits mollusques, trilobites..., et de rares poissons de très petite dimension. Plus tard, c'est une végétation luxuriante de fougères gigantesques.

Durant l'ère secondaire, l'atmosphère se purifie par le fait même de cette végétation si riche. Les reptiles apparaissent, mais cependant les mollusques demeurent de beaucoup les plus nombreux. Des vertébrés de la famille des reptiles tels l'ichtyosaure et le mégalosaure mesurent jusqu'à 10 mètres de longueur. On rencontre alors quelques vestiges de mammifères inférieurs.

Puis paraissent les oiseaux, mais avec des caractères qui les rapprochent assez des reptiles. La végétation est caractérisée par les cycadées et les conifères.

Pendant l'ère tertiaire, les conditions physiques et biolo-

giques, uniformes jusqu'alors se différencient au point de produire la variété qui caractérise l'ère moderne.

Pendant l'éocène, la mer couvre toute l'Asie antérieure et le nord de l'Afrique, sauf les points suivants qui émergent en manière d'îles: Caucase, Arménie, Macédoine, peut-être quelque pointe de l'Asie Mineure, c'est-à-dire qu'une sorte de golfe profond traverse l'Asie Mineure. et cette mer rejoint presque la mer des Indes qui se prolonge au nord. Il existe une autre mer à l'est du Taurus, du Caucase et de l'Indu-Kush.

Pendant le miocène supérieur, la plus grande partie des pays qui nous intéressent est couverte de grands lacs salés sans échappement; ils forment d'épaisses couches de marne et de craie, depuis l'Anti-Liban jusqu'au plateau central de la Perse, et de l'Arabie jusqu'aux montagnes de l'Arménie. A la même époque se constitue, depuis le lac actuel de Tibériade jusqu'au sud de notre mer Morte, le bassin fluvial de la mer Morte et du Jourdain. La mer Méditerranée, la mer Rouge et le golfe Persique n'existent qu'en partie. Durant le pliocène, la mer Rouge, le golfe Persique, la dépression aralo-caspienne et le bassin lacustre de Palestine prennent leur forme moderne.

A l'ère tertiaire, les mammifères se multiplient au point de trouver leur expansion suprême dans les gigantesques proboscidés. Des arbres fruitiers apparaissent.

A cette époque, l'homme pouvait vivre lui aussi, en tant que type zoologique, mais son existence n'a pu être constatée.

Durant l'ère quaternaire, toutes les grandes hauteurs (Taurus, monts d'Arménie, Caucase, Iran, Indu-Kush et Asic centrale) se couvrent de glaciers et de champs de névé; pendant des siècles, ces régions sont inhabitables.... Puis, en fondant, cette énorme masse de glace détermine de

<sup>1.</sup> Cf. infra, Art. IV.

grands courants (d'impétuosité variable, suivant la rapidité de la fonte et la capacité des lacs de barrage) qui, entraînant au loin les parties légères de roche tendre (sable, argile, marne, etc.), abandonnent au fond de leur lit momentané les matières dures. C'est pourquoi, à la base des sédiments du diluvium, on trouve des couches de gravier plus ou moins épaisses.

Bien des fois, pendant cette période se produisirent d'autres crues semblables jusqu'à ce que, les grands glaciers ayant disparu, et close la série des divers diluvium, fussent constitués la topographie moderne et le régime actuel des eaux.

A l'époque où fondaient les glaciers et où tombaient les pluies qui accompagnèrent ou suivirent ces phénomènes, tout le pays (bois, animaux, ossements, roches, instruments de pierre) fut balayé. D'antiques foyers, des cabanes, des vestiges d'habitation, etc.. furent détruits<sup>1</sup>. Par conséquent, les hommes (les *Noachides* et les autres, si le cataclysme en épargna d'autres<sup>2</sup>) durent mener une vie crrante.

Que leur restait-il alors?

La terre était couverte de gravier porté par le diluvium: après l'eau, le désert et l'aridité! Puis, il y avait de hautes montagnes encore couvertes de glace ou très froides, de

2. On sait qu'il existe trois opinions libres au sujet du déluge; 1re opinion : le déluge fut universel, c'est-à-dire couvrit toute la terre et engloutit tous les hommes (sauf les Noachides); 2e opinion : le déluge ne couvrit pas toute la terre, mais il engloutit tous les hommes (sauf les Noachides); 3e opinion : le déluge ni ne couvrit toute la terre, ni n'engloutit tous les hommes (Voir les Manuels d'Introd. à l'Ecrit. Sainte et les Com-

mentaires de la Genèse).

<sup>1.</sup> De Morgan, 108, 112. — Si l'on prend la Genèse à la lettre, dès la 2º génération humaine on bâtit une ville, et, à s'en tenir encore à la lettre, il n'aurait existé à ce moment qu'Adam et Éve, Caïn, Hénoch et sa femme avec, sans doute, leurs quatre fils (Gen. IV, 17-18). En outre, à la 3º génération humaine, on aurait été en plein âge du fer (Gen. IV. 22). Ceei, et aussi la comparaison des chapitres précédents avec les données que nous venons d'exposer, montre que la Genèse a, dans ces pages, une façon de parler sui generis.

hauts plateaux couverts de lacs salés ou saumâtres: en Arabie, en Éthiopie, au Caucase, d'énormes volcans.

On ne trouve pas, en général, les traces évidentes de l'existence de l'homme à l'endroit même où il vécut; elles sont plutôt mêlées à des fragments ou à des détritus d'animaux contemporains, à des alluvions détachées des stratifications plus anciennes, et à des instruments paléolithiques. Ainsi en fut-il en Angleterre, en Belgique, en France, en Espagne, en Algérie, en Italie, dans l'Allemagne méridionale, en Hongrie, en Égypte, en Syrie, dans le désert syro-arabe, en Palestine, aux Indes, au Japon, au pays des Somalis, au cap de Bonne-Espérance, au Congo, au pays des Touaregs, dans l'Amérique du Nord, au Mexique.

Aucun vestige, au contraire, aux pays scandinaves, en Écosse, en Irlande, dans l'Angleterre septentrionale et l'Allemagne septentrionale, en Suisse, au Tyrol, sur les plateaux de l'Iran, au nord de l'Amérique septentrionale, ni en général dans les pays qui étaient inhabitables à l'époque des glaciers.

Le centre d'où l'industrie paléolithique se répandit ensuite dans tout l'univers aurait été dans les pays qui s'appellent aujourd'hui Syrie, Arabie, Égypte, peut-être plus à l'est, sur le continent qui alors unissait Socotora aux Indes.

Pour expliquer la présence simultanée de cette civilisation même en Amérique, il faudrait admettre l'existence de terres interocéaniques; cette existence n'est pas démontrée.

En fondant, cette masse immense de glace absorba une énorme quantité de chaleur et produisit dans les régions voisines un refroidissement intense....

Entre les vastes steppes et les pays chauds, il y avait de vastes forêts.

De tout cela il résulta des différences de climat beaucoup plus sensibles que celles d'aujourd'hui. Ce fut dans ce milieu que l'homme développa son industrie archéolithique d'abord, puis néolithique<sup>1</sup>.

Au fur et à mesure que fondaient les glaciers, les hommes voyaient s'étendre devant eux d'immenses territoires où ils pénétraient. Sous l'influence de la multiplication des clans, de la différence des intérêts, des conditions botaniques, zoologiques, elimatériques, etc., etc., ils abandonnèrent leurs usages des temps des glaciers. Ainsi nous constatons, à la période solutréenne, des instruments en silex vraiment fins, d'autres très grossiers en os; quelques dents de loup ou de renard pour colliers... On connaissait le feu, on habitait dans des cavernes, par exemple à Lâchis, à Gezer<sup>2</sup>. — A la période magdalénienne3..., on faisait usage de vêtements, puisque nous avons de très nombreuses aiguilles en os ou en ivoire... On se parait, car on a trouvé quantité de perles ou de pendentifs pour colliers ou pendants d'oreilles... On se tatouait... Le caractère principal de la civilisation magdalénienne paraît dans son art : il consiste en sculptures et en images gravées dans les cavernes. La sphère de cette civilisation comprend, outre la Syrie, la Palestine et tout l'Orient de la Méditerranée, la Tunisie, l'Algérie, l'Italie, la Suisse, la France et l'Espagne, l'Angleterre méridionale, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne (Pas de vestiges\* en Égypte, mais il est possible que l'on en trouve, avec le temps, sous les alluvions du Nil).

L'homme ensevelit ses morts dans les cavernes naturelles ou artificielles; il bâtit des cités lacustres, et, quand il n'y a pas de lacs, par exemple à l'orient de la Palestine, il élève des « cités » de huttes entourées d'une enceinte de blocs de

<sup>1.</sup> En lisant les premiers chapitres de la Genèse, avant les découvertes de la Préhistoire, on ne pouvait guère soupçonner l'existence des faits que nous allons mentionner; il se trouve d'ailleurs que le cadre du Livre sacré est assez large pour que de longs siècles puissent y trouver place.

<sup>2.</sup> Cf. infra.

<sup>3.</sup> MORGAN, 130-134.

<sup>4.</sup> Cf. infra: Art. III. En Egypte, p. 36, note 3.

pierre; il érige des monuments mégalithiques, funéraires pour la plupart et ce sont les dolmens, ou commémoratifs de quelque fait important et ce sont les menhirs, les cairns, les cromlechs: nous constatons cet usage depuis les pays scandinaves jusqu'à l'Algérie, et depuis le Portugal jusqu'aux Indes en passant par la Palestine et le pays de Moab. Ces faits caractérisent une véritable « révolution » qui est probablement l'effet ou la conséquence de l'émigration, très lente d'ailleurs, des Aryens que l'invasion des glaciers chasse de la Sibérie et dont une partie se dirige vers le plateau de Pamir, la Perse, les Indes, et les autres vers la Russie, au nord du lac aralo-caspien.

#### ARTICLE II

En Mésopotamie depuis les temps shuméro-akkadiens jusqu'aux débuts de l'empire assyrien.

Aux temps néolithiques, la plaine basse mésopotamienne<sup>2</sup>

1. Cf. Gen. XI, 10 — XII, 9, et XIV.

2. Dès les temps les plus anciens, elle est divisée en deux régions : Shumer et Akkad, qui eurent chacune leur destinée, avant d'être réunies sous une seule hégémonie. Les villes principales de Shumer étaient — du nord au sud — : Nippur, Shuruppak, Umma, Uruk (Erek), Larsa, Ur, Eridu. La capitale était Lagash. Au nord de Nippur commençait le pays d'Akkad, capitale : Agade; villes principales — du sud su nord — : Babylone, Kish, Kutha, Sippar.

Les gens de Shumer représentent-ils une population ethnologiquement différente des Akkadiens? Cette question est toujours ouverte; elle ne pourra être résolue que lorsqu'on aura suffisamment élucidé les deux pro-

blèmes suivants:

1º Exista-t-il une langue shumérienne?

2º Si elle exista, s'ensuit-il que les gens qui la parlaient fussent ethnologiquement différents des Akkadiens ou Sémites?

A ces deux problèmes il faut ajouter cet autre qui n'est pas moins intéressant :

3º Si les Shumériens n'étaient pas Sémites, quelle est, des deux civilisations, shumérienne et sémite, celle qui a précédé l'autre?

On admet communément aujourd'hui qu'il exista une langue shumé-

est divisée en quantité d'îlots couverts de prairies et de jonchaies, et peuplée d'animaux sauvages tels que l'hippopotame, le sanglier, le lion. A l'est, le plateau de l'Iran, à peine sorti du glacier et de la neige, n'a d'autre population que l'ours et la chèvre sur les montagnes, et, sur les collines, l'âne et la gazelle.

Dans le golfe Persique<sup>1</sup>, le Tigre et l'Euphrate se jettent à peu de distance l'un de l'autre<sup>2</sup>.

Le pays est très fertile; les Orientaux y localiseront le Paradis terrestre.

Lorsque le climat général, très humide encore, est devenu plus chaud, l'homme abandonne les cavernes. La famille se développe. Autour des lieux de culte de divinités locales — telles Shuruppak, Ningirsu, Babbar, Nannar et d'autres, — s'élèvent des habitations grossières qui peu à peu deviendront les cités de Shuruppak, Lagash, Larsa, Ur.

Les Assyro-Babyloniens, s'en rapportant à leurs traditions, croiront que leurs ancêtres étaient « aborigènes »<sup>3</sup>; ils raconteront que dix rois préhistoriques, sortes de demidieux, au cours d'un règne global de quatre cent trente-deux

rienne. Beaucoup estiment que Shumériens et Sémites sont ethnologiquement différents, et que c'est la civilisation shumérienne qui a précédé celle des Sémites dans la plaine basse de la Chaldée.

Nous n'avons pas à entrer ici dans ce débat; disons seulement qu'il est sage, au point de vue scientifique, de faire des réserves expresses sur le dernier point.

La littérature du sujet est très abondante; nous ne citerons que quelques ouvrages, dans lesquels on trouvera d'ailleurs des indications complémentaires plus que suffisantes :

En français: J. DE MORGAN, 1res civil. (1909), ch. IX.

P. Dhorme, Les origines babyloniennes (dans Confér. de Saint-Etienne, 1909-1910).

En anglais: L. W. King, A History of Sumer and Akkad (1910). En allemand: Meyer, Sumerier und Semiten in Babylonien (1906).

1. Il s'avançait alors à 100 kilomètres environ plus loin qu'aujourd'hui, dans l'intérieur des terres.

2. Ils ne confondront leur cours que plusieurs siècles plus tard.

3. Sur les bords du Nil, les Égyptiens, basés également sur leurs traditions, se croyaient « aborigènes », eux aussi.

mille ans<sup>1</sup>, avaient aidé l'humanité à demi-barbare à triompher des difficultés qui l'environnaient; puis, que les hommes devenus méchants avaient été châtiés par un déluge, après lequel le dieu Bêl avait voulu que le héros du cataclysme, Uta-napishtim, et sa femme fussent honorés comme des dieux<sup>2</sup>. En réalité, aussi haut que nous puissions remonter dans le passé, Shumériens et Sémites vivent dans la Basse-Mésopotamie mêlés si intimement qu'il est difficile de discerner les éléments de civilisation qui les distinguent les uns des autres.

C'est vers 3500 av. J.-C. qu'en Mésopotamie commence l'Histoire proprement dite; et elle commence à Lagash, petite principauté (située à cette époque sur l'Euphrate non loin du golfe Persique) régulièrement constituée, religieuse, de mœurs paisibles, gouvernée par des princes indépendants<sup>3</sup>: Ur-Ninà, Akurgal, Eannatum et les autres. Sous leur houlette, prospère dans la plaine fertile une population de pasteurs, d'agriculteurs et d'artisans<sup>4</sup>: charpentiers et menuisiers, fondeurs<sup>5</sup>, orfèvres<sup>6</sup>, statuaires, préparateurs de parfums<sup>7</sup>, ouvriers qui construisent ou calfatent les bateaux<sup>8</sup>, corroyeurs qui tirent parti des peaux d'animaux offerts en sacrifice. Le salaire est proportionné au travail utile fourni<sup>9</sup>: les femmes reçoivent, en plus de leur part

<sup>1.</sup> Voilà une longévité qui laisse loin derrière elle, celle des Patriarches de la Bible.

<sup>2.</sup> Gilgamesh, XI, 202-203.

<sup>3.</sup> ISA, 12-212,

<sup>4.</sup> Gish-kin-ti: hommes de métier (kishkattu. SAI 4033.

<sup>5.</sup> Simug.

<sup>6.</sup> Kug-dim.

<sup>7.</sup> Rig; assyr.: rikku; cf. Neh. III. 8.

<sup>3.</sup> Ad-é.

<sup>9.</sup> Les principaux fonctionnaires: intendant, maître du cellier, chef des tisseurs, de même les chefs de culture, vachers, gardiens d'ânesses, recevaient 120 qa de blé par mois (le qa égalait environ 0.81 centilitres); les antres officiers du palais recevaient un traitement variant entre 120, 80, 60 qa; les gardiens d'ânes ou de volailles recevaient 80 qa; les pêcheurs 60; les femmes du harem, 30 qa par mois.

personnelle, un supplément fixe par enfant, et les orphelins touchent une part égale à celle de leur mère décédée.

Le pays, aménagé presque entièrement pour la culture, est divisé en fermes appartenant les unes au roi, les autres à des particuliers; il semble même que les plus petites gens aient leur lopin de terre! Pour obtenir du sol tout ce qu'il peut donner, non seulement on le défonce, on le laboure, on l'ensemence; mais on l'arrose aussi : la grande irrigation est même devenue dès lors une véritable entreprise de travaux publics<sup>2</sup>.

Les Shumériens de Lagash élèvent des troupeaux d'ânes, de bœufs, de moutons, de chèvres : les ânes pour les transports<sup>2</sup> ou le labour<sup>3</sup>, les bœufs pour la boucherie<sup>5</sup> et surtout pour l'agriculture : labours<sup>6</sup>, foulage du grain<sup>7</sup>, arrosage des champs<sup>8</sup>; les vaches pour leur lait<sup>9</sup> dont on sait extraire du beurre<sup>10</sup> et, peut-être du fromage<sup>11</sup>.

On sait tisser la laine, travailler le lin et le chanvre dont on fait des étoffes et des vêtements. On utilise aussi, comme on le fera d'ailleurs aux époques les plus civilisées, la fourrure des animaux.

Avec la farine du froment, de l'orge et d'autres substances, les boulangers 12 préparent des espèces fort variées de pâtes et de pains: pains blancs 13 et pains noirs 14, pains ronds et

<sup>1.</sup> De *Urukag*. Gônes B et C, col. XI, 18, il semble résulter que la *mère* du pauvre avait son jardin (sar) bien à elle.

<sup>2.</sup> Cf. Ur-Nina, Cônes B, C, col. XII, 29-33; etc.; TSA; nº 23.

<sup>3.</sup> TSA, nos 34, 35, 36.

<sup>4.</sup> D P, nos 26, 28, 30.

<sup>5.</sup> Cf. RTC, no 48.

<sup>6.</sup> RTC, 68, 73.

<sup>7.</sup> RTC, 66 et 74.

<sup>8.</sup> TSA, 31 F I, 1 et II, 6. Urukag. Cône B, IV, 12.

<sup>9.</sup> TSA, 30.

<sup>10.</sup> TSA, 61 F I, 3.

<sup>11.</sup> Cf. TSA, p. XL, note 4.

<sup>12.</sup> Mu.

<sup>13.</sup> Gar-ud.

<sup>14.</sup> Gar-gig.

pains étroits<sup>1</sup>, pains à la graisse<sup>2</sup> et pains au lait<sup>3</sup>. Dans les basses-cours, il y a de la volaille : canards, oies, poulets, tourterelles<sup>3</sup>. Le boucher offre de la viande de bœuf<sup>5</sup>, de mouton, d'agneau<sup>6</sup>, de chèvre, de chevreau<sup>7</sup> ou de dun<sup>8</sup>.

Les pêcheurs expédient en ville des poissons de toute sorte, poissons d'eau douce et poissons de mer 16.

On mange aussi diverses sortes d'oignons ou de raves, de concombres et de légumes divers, des dattes, des raisins. des figues et des grenades<sup>11</sup>. On boit du vin, qui vient des montagnes de l'Est, et d'autres liqueurs fermentées, liqueur de palmier<sup>12</sup> et surtout liqueur de grains distillés mêlée à du vin de dattes.

Les transactions commerciales sont déjà intenses. Il est particulièrement attachant de lire les vieux contrats de cette époque. On y voit les gens acquérir des champs 13. des maisons 14, des métaux précieux 15, des esclaves 16, des animaux domestiques 17, payer en argent 18, ou en blé 18, et l'acheteur faire au vendeur, et aux témoins en échange de leur témoignage, des cadeaux en nature : vêtements, huile, vin, laine,

```
1. Gar-sig DP, 59.
```

<sup>2.</sup> TSA, 4 et D P, 59.

<sup>3.</sup> D P, 59; 65.

<sup>4.</sup> Gudea, statue E.

<sup>5.</sup> RTC, 48.

<sup>6.</sup> RTC, 46; 47.

<sup>7.</sup> Id. 47.

<sup>8.</sup> TSA, 11 (le dun n'a pas été identifié).

<sup>9.</sup> RTC, 37.

<sup>10.</sup> TSA, p. XLIX, note 8.

<sup>11.</sup> TSA, 42; 43. — Entre les dattes et les figues, on mentionne souvent (v.g.: RTC, 58, 59) un autre fruit. Est-ce la pomme? Rien ne permet encore de l'affirmer.

<sup>12.</sup> TSA, 3 F II.

<sup>13.</sup> RTC, 13, 14, 15; CT IV, 22506. etc.

<sup>14.</sup> RTC, 12, 18; D P, 31, 32.

<sup>15.</sup> RTC, 18.

<sup>16.</sup> RTC, 12, 16, 17.

<sup>17.</sup> RTC, 19, 50.

<sup>18.</sup> RTC, 18.

<sup>19.</sup> Pierre noire de Hummatur (Déc. en Ch. p. XLIX).

pains et poissons. La laine brute et les étoffes de laine font l'objet d'échanges.

Le gouvernement et l'administration sont aux mains du roi et du patesi. L'organisation des entreprises d'intérêt public et des travaux agricoles est confiée à l'intendant du palais² qui est en même temps trésorier³ du roi, économe de la maison du roi et notaire pour tous. A côté de cet intendant général, il y a l'agent d'affaires¹, le juge, le surveillant du grenier, le scribe⁵ qui joue un rôle dans la comptabilité et est témoin dans les contrats⁶, des chefs d'équipe, des surveillants, des gardiens.

Les femmes jouissent de la liberté et des honneurs. La monogamie sest la pratique normale, mais le concubinage légal est probablement permis.

1. RTC, 13; AO, 2745.

2. Nu-banda.

3. Le Trésor s'alimente à des sources diverses : revenus des domaines du Palais et du Temple (cf. TSA 42; 43), dons gratuits faits aux enfants du roi (TSA, 2; 30; 32; 33), redevances de bétail (RTC, 34; 40 etc.; TSA, 30; 32, etc.) de poissons (TSA, 50), de parfums (RTC, 20); dons faits au Temple surtout dont la richesse dépendait de la piété des fidèles (cf. *Urukag*. Cône A, IV, 12, B IV, 2; V, 4; VIII, 28; IX, 2).

4. Dam-qar, RTC, 61, R, III, 4, TSA, 30 F, 2; 7, II, 2; etc. Le dam-qar

est surtout l'agent d'affaires du patesi (cf. RTC. 26 R II, 1).

5. Dans les tablettes de Lagash (Tello), il ne paraît jamais comme comptable ou notaire.

6. RTC, 16; 17; D P, 31.

7. Nous avons d'elles des listes de paiement au personnel de la déesse Bau (TSA, 9; 19), à des ouvriers (TSA, 14-17), des comptes de pêche (TSA, 48; 49), de fourrage (*ibid.*, 34; 35; 36), des fournitures de bois et d'outils (*ibid.* 26; 27; 31), des entreprises de travaux publics (*ibid.* 24; 25; etc.). La femme peut être témoin dans les contrats (D P, 31); elle échange des cadeaux avec de grands personnages (TSA, 5). Les droits des veuves et des plus pauvres femmes sont sauvegardés (Gud. Cône B, XII, 23; V, 22; XI, 17).

8. Le mariage est fixé par un contrat passé entre l'homme et son beaupère; on admet le divorce, mais il doit être prononcé par le juge (Urukag. i, II, 15-21).

9. Cf. TSA, 5 : il n'est jamais question que d'une femme des individus qui sont mentionnés là.

10. A un certain moment, on pratiqua même la polyandrie (Urukag.i, III, 20 s.)

On adore les dieux, on vénère les héros. Des corps de prêtres pourvoient au service des temples, aux sacrifices. aux rites funéraires et magiques.

La religion est l'inspiratrice des beaux-arts dans la sculpture, la gravure, l'orfèvrerie, la bijouterie et la céramique.

Le dernier roi de Lagash, Uru-ka-gina, réforme les abus qui se sont introduits dans la classe sacerdotale et dans l'administration. La suprématie passe ensuite à la ville de Kish. puis à Agadé, dont Sargon l'Ancien, un Sémite, est un des princes les plus célèbres. Il soumet les colonies établies sur l'Euphrate septentrional. en Syrie, en Palestine. Cette conquête occasionne des migrations. Une partie des Sémites s'avance jusqu'à la péninsule du Sinaï, où elle se heurte aux Égyptiens qui l'occupent militairement.

Narâm-Sin (3750\* 3250\*)° n'est pas moins célèbre que son père Sargon. De son vivant, il s'appelle « le dieu d'Agadé », se fait réprésenter avec le casque à cornes, emblème de la divinité, et met devant son nom le déterminatif divin. Il fait plusieurs expéditions au pays de Magan°,

<sup>1.</sup> E. Pottien écrit, au sujet du vase d'argent d'Entemena : « Sur cette magnifique œuvre d'art apparaissent trois éléments dont on suit la longue survivance à travers les âges et qui englobent des civilisations très diverses : l'art grec archaïque, avec son goût pour les animaux orientaux et ses frises circulaires; l'art héraldique qui, transmis aux populations d'Asie Mineure et recueilli par les Arabes, s'est répandu dans toute l'Europe et s'est conservé jusqu'à nos jours; enfin l'art d'Extrème-Orient, avec ses combinaisons spéciales de vases sans anses et de supports ajoutés, avec sa prédilection pour les images fantastiques. La Chaldée nous apparaît... comme le réservoir d'où les formules d'art les plus connues se sont déversées sur le monde entier. E. Pottien, Les Shumériens de la Chaldée, dans Revue de l'art ancien et moderne, XXVII (1910), 40-41.

<sup>2.</sup> Synchronismes: C'est à peu près l'époque où du nord et de l'ouest de l'Europe se déversent en toutes les directions des tribus parlant des idiomes indo-européens; — où les Chinois entrent dans l'Histoire: ce peuple, relativement peu nombreux encore, avec des idées et des mœurs particulières, est établi par stations entre les peuples « aborigènes » d'idées et de mœurs différentes.

<sup>3.</sup> Est-ce la péninsule du Sinaï? ou bien quelque canton de l'ouest de l'Euplirate, soit en pays chaldéens, soit à la lisière du désert, soit dans le désert même dans la direction de la péninsule du Sinaï, ou bien enfin sur

bat les Élamites et poursuit les Lullubi dans leurs montagnes du Zagros. Au nord, il monte jusqu'au pays des *Guti*, dans la région du lac de Van; c'est peut-être de là qu'il amène le magnifique bloc de grès jaune fin dont il fait une stèle triomphale<sup>1</sup>. Au sud, il réprime les villes d'Erek et de Naksu. Il est le premier des souverains de Shumer et d'Akkad qui prenne le titre de « roi des quatre régions<sup>2</sup> », devenu classique.

Narâm-Sin n'est pas seulement un grand conquérant, il est aussi un des plus grands constructeurs de son époque. Il couvre le pays de temples et de palais, embellit ses conquêtes elles-mêmes et, si nous en jugeons par les œuvres exécutées de son temps, il faut dire qu'il sait communiquer aux artistes l'ampleur de son esprit et la simplicité de son génie<sup>3</sup>. C'est surtout à cette époque, sans doute, que l'usage de la céramique peinte se répand dans toute l'Asie antérieure du Sud, depuis les côtes de la Méditerranée jusqu'aux montagnes de l'Ouest iranien<sup>4</sup>.

le golfe Persique? La question n'est pas résolue. Voir un résumé de la controverse dans G. Maspero, *Histoire* I, 564, note 3.

- S. Langdon s'est occupé récemment de cette question dans son article sur The early chronology of Sumer and Egypt (133-153), in The Journal of egyptian Archæology VII (1921), 142-149. Voici ses idées, en quelques mots. Magan désigne sûrement l'Égypte et Melukhkha l'Éthiopie, dans les annales d'Ashshurbanipal, vue siècle. Cf. Streck, Ashshurbanipal, t. III, p. 794. A l'époque shumérienne, le nom de ce pays de Magan est uni à Dilmun et à Melukhkha. Or Dilmun était situé quelque part, sur la côte de la mer Rouge; et Melukhkha désignait l'Éthiopie, à l'époque d'El-Amarna. Mais il ne paraît pas qu'à l'origine ces mots aient désigné aucune région de l'Afrique; dès la période préhistorique, Magan, Melukhkha, Dilmun, étaient ainsi que Shumer considérés comme les centres de la plus antique civilisation shumérienne, et situés au nord du golfe Persique, dans la région des îles Bahrein.
- t. Elle mesure 2 mètres de haut sur 1 m. 05 de large; son épaisseur varie entre 0 m. 18 et 0 m. 35.
  - 2. C'est-à-dire: roi des quatre sections du cercle terrestre.
- 3. J. de Morgan, Délégat. en Perse, I, 144-158. V. Schell, ibid., II, 53-55. L'étude des monuments montre qu'il existe alors, au centre de la Chaldée, une « école » produisant des artistes de talent supérieur. Délég. ibid., I, 155 et 158.
  - 4. RA, VII (1909) 9.

Vers 2500, Lagash reprend de l'importance. Le patesi Gudea rebâtit les temples des villes qui dépendent de lui; pour cela, il envoie chercher aux pays les plus lointains, dans l'Amanus, au Liban et ailleurs, le bois, les métaux, de la diorite, du granit.

Vers la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. la ville et le pays d'Ashshur ont une civilisation shumérienne: sur la première couche de ruines étudiées, de petits monuments ont été trouvés absolument comparables à ceux de Lagash, Umma, Adab (on connaît de cette époque un temple sur lequel s'élèvera, plus tard, celui d'Ishtar). Audessus de cette première couche, une stratification de débris en désordre accuse un grand bouleversement politique et social; c'est là qu'il convient de situer, sans doute, l'invasion sémitique qui donne à l'Assyrie son premièr essor.

Quoi qu'il en soit, dans le pays qui s'appellera plus tard la Cappadoce, vit, durant la seconde moitié du troisième millénaire, une société ayant tous les caractères et les coutumes du monde sémitique contemporain, mais présentant cependant quelques particularités: les noms propres de personne révèlent, à des degrés divers, une triple influence: l'influence babylonienne, l'influence amorrite et surtout l'influence assyrienne<sup>2</sup>; la langue, toute parsemée qu'elle soit de mots du terroir, est babylonienne (mais ce babylonien est dialectal). Dans le petit monde dont nous parlons, et qui doit réprésenter une sorte de colonie assyrienne, on a coutume de désigner l'année par le nom d'un personnage important appelé limu; or c'est en Assyrie qu'on retrouvera cet usage, régularisé d'ailleurs. La nature des sceaux employés, la mention d'une ville hittite, Burush, et d'un juge

<sup>1.</sup> Ce sont les fouilles menées jusqu'au roc (à Shergat ou Ashshur qui ont fourni les indications que nous résumons ici.

<sup>2.</sup> Les noms propres des personnes composés avec le nom du dieu Ashur (écrit souvent Ashir) sont très nombreux. Relevons-en ici quelques-uns empruntés aux tablettes « cappadociennes »: El-bani, El-Belah. Ikih-El, Amur-ilu, Ilu-bani, Ashir-emuqi, Ashir-malik, Ashur-re'u.

de même origine semblent bien manifester l'influence des Hittites sur le pays.

Dans cette société sémitique, on accorde à la femme une place importante, on le constate en particulier dans la procédure et dans les transactions commerciales.

Nous avons un assez bon nombre de tablettes, trouvées en Cappadoce, qui furent écrites en ce pays par les gens dont nous parlons; leur objet presque exclusif est le commerce et les affaires privées. On se conforme à des usages, à des règlements commerciaux qui ont pour eux la tradition, et, du silence observé sur certains points essentiels du commerce on peut conclure à l'existence d'un droit, coutumier sinon codifié, déjà ancien, réglant ces questions de telle sorte qu'il n'est point nécessaire d'y revenir.

Des transactions il résulte que l'or est assez rare; l'argent est plus abondant qu'en Mésopotamie. L'intérêt varie généralement entre 25 et 30 pour cent. Les objets échangés sont, avant tout; le plomb, les lainages, les ânes, certaines pierres, et l'huile à titre accessoire. Cette abondance de métaux est due à l'exploitation partielle des mines dont la péninsule est si riche. Les multiples sortes de vêtements rapportées dans nos tablettes indiquent un état industriel avancé.

En somme, ces Sémites cappadociens de 2.500 av. J.-C. n'étaient pas inférieurs à leurs contemporains shumériens d'Ur: même civilisation, attestant d'un côté comme de l'autre un long passé — on va le voir<sup>1</sup>.

Au xxin° ou xxiv° siècle, c'est *Ur* qui exerce la suzeraineté dans la Basse-Mésopotamie. *Ur* intéresse particulièrement le Bibliste puisque, d'après la *Genèse*, c'est là que naîtra et sera élevé le Patriarche Abraham² dont les pères adoraient « d'autres dieux » ³ que Yahweh.

Sur les Tablettes cappadociennes et leurs données, voir Clay, The Amorrites p. 131-137 et M. Contenau, Trente Tablettes cappadociennes, 2, Cf. Gen., XII, 31; XV, 7.

<sup>3.</sup> Jos., XXIV, 2.

Bien qu'elle soit située presque aux confins du désert, sur la rive droite de l'Euphrate, Ur réussit, grâce à l'habileté de ses princes Ur-Engur, Dungi, Bur-Sin, Gimil-Sin, à imposer son autorité à Erek, à Lagash, à Eridu, à Larsa. à Shuruppak, Nippur, Kish, Borsippa, en un mot à toute la plaine de la Basse-Mésopotamie, bientôt même au pays d'Élam. Toutefois comme la primauté religieuse appartient depuis longtemps à Nippur, les rois d'Ur reconnaissent à la ville sainte cette prérogative et se disent les élus du grand dieu shumérien En-lil, patron de Nippur.

Dans le passé, chaque ville constituait une familia solidement organisée autour du patesi, père, prince et prètre tout à la fois. Les Rois d'Ur gouvernent les villes sans supprimer entièrement leur autonomie. A la tête de chaque grand centre, un fonctionnaire, nommé par devant témoins, représente le pouvoir central, administre ses sujets et paie en nature, en leur nom, une contribution régulière qui est fidèlement enregistrée sur des tablettes.

Des légats parcourent constamment le pays, transmettant les ordres du souverain, conduisant les esclaves condamnés aux travaux forcés, accueillant les plaintes et les requêtes, faisant comparaître devant eux, quand cela leur semble nécessaire, les préfets ou patesi.

Dans les bourgs, les maires 2 représentent le pouvoir central; un procureur 3 est chargé d'instruire les procès et aussi de contrôler et d'autoriser les dépenses du culte et du personnel, c'est le fonctionnaire local le plus élevé; le commissaire 4 est responsable des dépenses et des apports; une

<sup>1.</sup> Ces fonctionnaires, qui portaient le titre de patesi, devaient verser leur contribution pendant un mois, à tour de rôle, semble-t-il. On pourra se souvenir de ce fait quand on lira (I Reg. IV, 7-19) que Salomon avait, sur tout Israël, des intendants qui pourvoyaient chacun pendant un mois de l'année à l'entretien du roi et de sa maison.

<sup>2.</sup> Hazanu.

<sup>3.</sup> Mashkim,

<sup>4.</sup> Gir.

sorte de fourrier<sup>1</sup> est aux ordres d'un chef de corvée. D'autres fonctionnaires civils sont préposés aux greniers, aux cultures. à l'élevage et à la reproduction des animaux. Il y a des échansons, le porte-épée, le connétable qui a charge des équipages, les courriers ordinaires et des messagers extraordinaires. Le va-et-vient de ces courriers, des barques, des caravanes, amène de nombreux étrangers attirés par la fertilité et la richesse du pays, des Martu<sup>3</sup> par exemple, des gens de Kimash<sup>4</sup> et d'autres.

Le peuple est tenu de verser des contributions ou apports réguliers destinés en premier lieu aux besoins du culte<sup>‡</sup> et aussi, semble-t-il, au roi. Le nom du donateur est soigneusement noté sur la tablette; son apport est, à l'entrepôt, un crédit ouvert à son actif. Le roi qui peut puiser plus ou moins au trésor du dieu, dont il est le premier prêtre, a d'autres revenus: le butin de guerre, des apports de patesi, et d'autres encore<sup>‡</sup>. Et à ce trésor les particuliers peuvent faire des emprunts<sup>‡</sup>.

L'impôt le plus courant est la saisie du bétail; il a pour but de fournir à la dépense d'une sorte de carayansérail<sup>8</sup> chargé d'héberger et de nourrir quantité de gens : d'abord le roi quand il est en voyage<sup>9</sup>, puis ses capitaines, retour d'expédition<sup>10</sup>, les courriers<sup>11</sup>. les gens de la provende<sup>12</sup>.

Il y a sur le territoire soumis à l'autorité des Rois d'Ur, des plaines particulièrement fertiles arrosées par de beaux

<sup>1.</sup> Pa.

<sup>2.</sup> Nu-banda.

<sup>3.</sup> G. CONTENAU, Hist. ec. Umma, nº 56, 1. 5.

<sup>4.</sup> Id. Ibid., nº 27.

<sup>5.</sup> Il y a aussi des apports destinés aux chantres-psalmistes (Cf. L. Legnain, Temps Ur nºs 266; 306; 317).

<sup>6.</sup> Legrain, nos 141; 180; etc.

<sup>7.</sup> Ibid., 37-38.

<sup>8.</sup> E-mu, littér. : cuisine.

<sup>9.</sup> Legrain, nº 341.

<sup>10.</sup> Ibid., 334.

<sup>11.</sup> Ibid., 340.

<sup>12.</sup> Ibd., 343.

canaux soigneusement entretenus<sup>1</sup>, telle la plaine Gu-edin<sup>2</sup> qui sépare le pays de Umma et de Lagash, et qui a donné lieu à bien des contestations entre ces deux villes. Le peuple s'y livre à l'agriculture, à l'élevage et aussi au commerce et à l'industrie.

De nombreuses tablettes font passer sous nos yeux les travailleurs qui défrichent ou labourent la terre et font les semailles, d'autres qui creusent des canaux ou bâtissent les murs des palais et des temples — de nombreux temples; — d'autres qui font les travaux divers de batellerie.

L'élevage constitue une source de revenus particulièrement appréciés et que les Patriarches hébreux conserveront longtemps. Dans un grand parc, situé dans le voisinage de Nippur's et destiné à fournir le sanctuaire du dieu Enlil, paissent de nombreux bestiaux : moutons, chèvres, bœufs, ânes, mulets, chevaux, antilopes, mouflons, bouquetins, gazelles, buffles, porcs, oies's, canards.

Des joailliers vendent des bijoux en métal, quelquefois dorés simplement, quelquefois incrustés.

Le salaire normal est celui d'un ouvrier travaillant trente jours par mois: il est perçu généralement en nature et

<sup>1.</sup> Contenau, Hist. éc. Umma, nos 36; 54; 80.

<sup>2.</sup> Edinu, c.-à-d.: plaine fertile. Cf. l'hébr.: édén.

<sup>3.</sup> Ouvriers (Contenau, Vie éc. n° 38; 49; 84), artisans (ibid. n° 24), des forgerons travaillent le cuivre — rare d'ailleurs, aussi est-il pesé avec soin (Contenau, Industrie du cuivre in RA XII (1915), n° 1-17. Des vanniers font, avec les joncs ou les roseaux des marais, des nattes, des treillages, des sortes de filets, de boites, de couffes (Cont. Vie écon. n° 37; 83: id., Umma sous la dynastie d'Ur. n° 50-77; laboureurs Cont. Vie écon. n° 46; Umma, n° 3: 17), etc. Cn.-F. Jean, SAk, passim.

<sup>4.</sup> Les nombreuses tablettes publiées, et d'autres encore inédites, paraissent démontrer qu'il se trouvait à l'endroit appelé Basha (Puzur) esh-Dagan — aujourd'hui Drehem — Cf. Legrain, n° 333; 337: 385: 387, et id.: Le temps des rois d'Ur. p. 10-13.

<sup>5.</sup> Il est question de la « maison aux oies », è-uz-ga.

<sup>6.</sup> Le chalon est appelé negibum. Ce mot permet de mieux entendre le zzz d'Ezéchiel (XXVIII, 13.) Cf. V. Schen. RA XVII (1920), 210.

<sup>7.</sup> Cf. Contenau, Umma nº 78-88.

peut s'élever jusqu'à quatre-vingt-dix qa d'orge , sans compter les suppléments en laine, dattes, huile, boisson, etc. Le salaire annuel peut consister en argent, orge, laine ou bestiaux; c'est le salaire du cultivateur, du chef de labour, du berger, etc. Le maître peut trafiquer de ce salaire, mais il n'oublie pas que ses bergers ou ses fermiers pourront le réaliser au cours ou à la fin de leur service.

La comptabilité est parfaitement tenue sur les registres des temples, des palais, des entreprises commerciales ou agricoles. Une des conditions de toute bonne comptabilité est la justification des dépenses faites. Or nous avons cela sur quantité de tablettes, véritables reçus authentiques, appelés dub. Cette comptabilité a un formulaire déjà stéréotypé : relevé de sin de mois, inventaire de sin d'année, compte des opérations par recettes et dépenses et balance; le capital comprend le report de l'exercice précédent, les restes du revenu le dépôts, les apports nouveaux. La balance s'établit par entrées et sorties, excédent de dépenses et reste.

Les rois d'Ur respectent les croyances religieuses des populations qu'ils ont soumises; chaque ville conserve le temple de son dieu, avec ses biens, ses terres, ses troupeaux, que gère le prêtre aidé d'officiers subalternes.

Nippur demeure toujours, nous l'avons dit, la véritable capitale religieuse. Il y a une ville extérieure et une ville intérieure. La première, ou district suburbain, s'étend considérablement au delà de la seconde et se compose des vil-

1. 90 qui équivalaient à peu près à 1 hectolitre.

<sup>2.</sup> On pensera à l'histoire de Laban racontée dans la Genèse.

Nig-shid-ag.
 Sag-nid-ra.

<sup>5.</sup> Si-ni-ib-nig-shid-ag.

<sup>6.</sup> Lal-li-su-ga.

<sup>7.</sup> Sha(g) na-da-tum-ma.

<sup>8.</sup> Zi(g)-ga.

<sup>9.</sup> Diri(g).

<sup>10.</sup> Lal-li.

las des commercants et des riches, mais aussi des habitations d'artisans et d'agriculteurs. Les maisons des pauvres sont construites, le plus souvent, avec des roseaux du fleuve; celles des riches sont en tofa, mélange d'argile et de paille hachée, en briques. Les édifices de la ville intérieure sont groupés, et plus grands que ceux de la ville extérieure. Les plus importants sont bâtis2 en briques cuites. Cette ville intérieure est divisée en deux parties par le Shatt-en-Nil; à l'époque où elle est le plus étendue - apparemment au temps d'Ur-Engur, - la partie orientale est occupée, presque tout entière, par le temple d'Enlil et ses dépendances'. Ce temple est si imposant qu'à Lagash — et, plus tard, à Babylone - l'on en reproduit le plan : au fond de plusieurs cours et terrasses se dresse la tour à étages, « montagne du pays », lien qui unit le ciel à la terre et qui se termine par la chapelle du dieu. Tout autour sont les chapelles de la déesse sa femme, des dieux subalternes qui forment sa cour, et des dieux étrangers reçus comme hôtes. C'est une cour céleste faite à l'image de la cour du roi; elle a son trésor, ses greniers, les appartements des scribes, qui appartiennent au « clergé », des salles pour les archives, et aussi des écuries et des basses-cours. Tout cela. et encore les puits ou citernes, le mobilier (statues, emblèmes, barques, chars de procession, harpes, brûle-parfums, lances votives), tout cela, se rapportant au culte du dieu, a un caractère sacré.

Le soir et à l'aurore, peut-être chaque jour, ou du moins

<sup>1.</sup> C'est pour cela qu'elle a été mieux préservée.

<sup>2.</sup> Leurs murs extérieurs du moins.

<sup>3.</sup> Nous avons de la ville un plan sur tablette qui date du 2° millénaire av. J.-C. (Cf. Excavations at Nippur, in-fol. Philadelphia, 1905, p. 8-15. Le plan, Pl. I).

<sup>4.</sup> On peut dire de Sippar à peu près la même chose que nous venons d'écrire au sujet de Nippur, mutatis mutandis. Voir V. Scuell. Une saison de fouilles à Sippar, in-fol. Paris, 1902, p. 23.

<sup>5</sup> Ziggurat.
6. Dur-an-ki.

aux fêtes mensuelles de la nouvelle lune, de la pleine lune, au jour où la lune disparaît, le jour de la fête qui donne son nom au mois, à la fête du renouvellement de chaque saison et à celle du nouvel an, tandis que le psalmiste' chante de monotones litanies. le prêtre offre et égorge le bétail en l'honneur du dieu.

Quelquefois se déroulent des processions dont chaque étape est marquée par un sacrifice plus ou moins important<sup>2</sup>.

Ce ne sont pas seulement Enlil et les dieux de sa cour qu'honorent les rois : ils offrent aussi leurs hommages à des divinités étrangères qui envahissent le Panthéon, surtout au temps du dernier roi, Ibi-Sin. En l'honneur des uns, on offre le sacrifice de divination è et celui de semence répandue<sup>4</sup>, à d'autres on fait des libations<sup>5</sup>.

Notons ce mélange des dieux comme nous avons noté le mélange des races : ce sont deux principes de faiblesse dans le pays<sup>6</sup>; les Élamites peuvent venir imposer leur volonté.

L'histoire d'Ur s'arrête brusquement après Ibi-Sin qui paraît n'avoir régné que deux ans et être mort captif en Élam.

En Élam, deux races étaient aux prises, dès le qua trième millénaire: des Sémites, parents de ceux qui habitaient aux bords de l'Euphrate, et des Anzanites venus du Nord qui furent les maîtres de Suse<sup>7</sup>.

Les Élamites étaient très religieux; on dirait que pour eux, comme pour les Babyloniens, les événements d'ordre

<sup>1.</sup> Gala (Legrain, nº 25).

<sup>2.</sup> Legrain, nº 273.

<sup>3.</sup> Na-bi-ri-um ou na-ab-ri-um (Legrain, nº 272 et 282).

<sup>4.</sup> Désignation provisoire du nig-ki-ha-a (ihid. nº 272 et 274).

<sup>5.</sup> Legrain, nº 272; 273; 284.

<sup>6.</sup> Deux siècles plus tard, Hammurabi saura, lui, imposer et cimenter l'unité politique et l'unité religieuse.

<sup>7.</sup> On connaît une soixantaine de leurs souverains, tels Kuk Kirpiash, Hutran Tepti, Shutruk Nahhunte, etc.

profane ne fussent que prétexte à hymnes et à actions de grâces.

Dès la plus haute antiquité. les Susiens connaissaient le cuivre, l'art du potier et celui du tisserand, la peinture céramique, la gravure sur pierre, la parure, l'usage des fards. Mais tout cela est encore bien primitif: une évolution se produira par l'effet des influences venues du dehors.

A la suite des guerres qu'avaient faites contre les Élamites les princes de Kish et d'Akkad, des relations commerciales s'étaient établies peu à peu entre l'Élam et la Babylonie ; mais un jour les armées élamites descendirent vers le Sud, renversèrent la dynastie d'Ur et emmenèrent en captivité son dernier roi, Ibi-Sin'.

Lorsque la suprématie échappe à Ur, nous voyons apparaître, presque en même temps<sup>5</sup>, deux dynasties. l'une à Isin<sup>6</sup> et l'autre à Larsa. La masse de la population garde,

1. J. de Morgan, RA VII (1909), p. 6 et 10. — Au plus profond du monticule de Suse, M. de Morgan a découvert une céramique si fine et si artistement ornée qu'on pourrait la croire sortie des tombes de Crète ou de Mycènes (E. Pottier). Les Shumériens de la Chaldée, in Revue d'art anc. et mod. XXVI (1909), 412.

2. Cf. King, History I, 289; et surtout V. Schell, Délèg. en Perse, II. Intro l. Un bas-relief en bronze et la « Table aux serpents », en bronze aussi, dénotent de la part des Élamites des connaissances métallurgiques extrêmement avancées, supérieures de beaucoup à celles de leurs voisins de Chaldée (Délèg. ibid. 164 et Pl. XII et XIII; ibid. t. III (1901). Introd., et, plus récemment, BA, XIV (1917). 29 (29-59), puis 139-142. La copie, faite en Babylonie à l'usage des Élamites, du livre Enuma Anu (ilu) Ellil, confirme une fois de plus l'intimité constante, universelle, de la Babylonie avec l'Élam susien, et, en particulier, il se confirme que le génie sémitique a pu et dû, avec des mots, des formes de langage, des genres littéraires, pénétrer la langue anzanite.

3. Cf. Cu.-Jean. L'Élam sous la dynastie d'Ur, in RA XVIII (1922), 1-44.

4. Un écho de ces événements a été conservé sur une tablette assyrienne de présages (Rm 2, 174, de la Biblioth, d'Ashurbanipal), où divers omina sont en relation avec la chute d'Ibi-Sin, roi d'Ur, qui doit être emmené en captivité à Anshan (A. Boissier, Choix de textes relatifs à la divination, II, p. 64.

5. Cf. Thureau-Dangin, RA, XV (1918, 46.

6. Deux de ses rois portent le nom du dieu cananéen Dagan; ce sont Idin-Dagan et Ishme-Dagan.

sous de nouveaux maîtres, ses anciennes habitudes; les documents commerciaux et administratifs nous permettent en effet de constater que la vie est à peu près identique à ce qu'elle était du temps des rois d'Ur. La dynastie d'Isin est, du moins au début, plus puissante que celle de Larsa: son action se fait sentir à Nippur, Ur, Erek, Eridu<sup>1</sup>, Sippar<sup>2</sup>; mais, un siècle environ<sup>2</sup> après son avènement, elle voit la prépondérance passer à sa rivale dont le roi, Gungunum, s'appelle protocolairement non seulement roi de Larsa et d'Ur, mais aussi « roi de Shumer et d'Akkad<sup>1</sup> ». Eannatum, frère du roi d'Isin — dont la dynastie d'ailleurs continue de régner — reconnaît cette prétention du roi de Larsa, car devenu prêtre de Nannar à Ur, il érige un temple à la déesse pour la conservation de sa propre vie et pour celle de Gungunum<sup>3</sup>.

Cependant les gens d'Amurru<sup>6</sup> étaient de plus en plus nombreux en pays shuméro-akkadien; un Amorrite<sup>7</sup> put faire de Babylone un centre d'activité politique et y fonder une dynastie sans rencontrer d'autre opposition, d'après les documents connus jusqu'à ce jour, que celle d'un prince d'Ashshur, *Ilu-shûma*<sup>8</sup>. Il entoura la ville de fortifications,

<sup>1.</sup> Voir, par ex., sous Ur-Inurta (Ur-Ninib), Brique in IV R, 35, nº 5; sous Bûr-Sin, Brique in BA, II, 590; etc.

<sup>2.</sup> Cf. V. Scheil, RT XVI, 187 suiv.

<sup>3.</sup> Cf. Th.-Dangin, b. c., 47-50. King, History; Appendices: A comparative List of Dynasties.....

<sup>4.</sup> Cf. Clou d'argile in CT XXI, Pl. 22 et 23. Les rois d'Isin avaient toujours porté ce titre.

<sup>5.</sup> Cône CT XXI, Pl. 22.

<sup>6. «</sup> Gens de l'Ouest ». Les Babyloniens entendaient désigner par ce mot tous les étrangers qui étaient venus s'établir dans le pays, qu'ils fussent « Arabes », « Araméens », ou « Cananéens » (Cf. la tablette citée par Ranke et les remarques de cet auteur, dans Early Babylonian personal Names, p. 23, et 24-28).

<sup>7.</sup> Dès 1888, Pognon notait que cette dynastic était d'origine ouest-sémitique, « arabe ou araméenne » disait-il (Journal Asiat., 8° série, XI (1888) 543-547).

<sup>8.</sup> King, Chronicles earl. Bab. Kings, II, 14. — La liste de dates de Shumu-abum ne mentionne pas ce fait.

mit également en état de défense Kibalbar et Dilbat, et s'empara de Kasallu<sup>1</sup>.

Kudur-Mabuk, fils du roi élamite Simti-Shilkhak régnait sur le pays de Iamuthbal<sup>2</sup>. Témoin des dissensions qui affaiblissaient les deux rivales shuméro-akkadiennes, il s'empara de Larsa, à la tête de laquelle il mit son fils aîné Arad-Sin, et étendit sa suzeraineté sur Eridu, Lagash, Girsu.

Pendant ce temps, le roi de Babylone Sin-muballit, vassal de l'Élam, se tenait à l'écart, fortifiant ses villes et creusant des canaux. Toutefois, la quatorzième année de son règne, c'est-à-dire vers 2046, il y eut un grand massacre à Ur³, ce qui veut dire sans doute que Sin-muballit s'empara de cette ville. Ceux des habitants — la famille d'Abraham¹ entre autres — qui réussirent à s'enfuir, emportant leurs dieux, remontèrent l'Euphrate; un certain nombre se fixa à Kharran⁵. Ils n'y étaient pas absolument dépaysés.

<sup>1.</sup> Liste de dates.

<sup>2.</sup> Ou Emuthbal, Élam occidental.

<sup>3.</sup> Liste de dates de Sin-muballit (on peut la consulter dans King, Letters and Inscriptions of Hammurabi, III, 227; ou ailleurs, v. g.: Schork, Urk, altb. ziv. proz. R., p. 588.

<sup>4.</sup> Cette famille forme comme un lien entre la Chaldée, Aram et Canaan, puisque les noms de ses membres sont tous babyioniens ou ouest-sémitiques; par ex.: 'Ebér=E-bi-rum, n. propr. babylon, du temps de Hammurabi, Phélégh (Gen. XI. 17 ss.)=Palga, n. propr. d'Akkad, du temps de Manishtusu, roi de Kish; Re'u (ibid. v. 19)=rê-u (pasteur), élément constitutif de noms propres du temps de la Ire dynastie, par ex. : Shamash-rê-u, Sinrè-u, 'Abram (Abram, 1er nom du patriarche, =Abi-ramu (mon père aime), au temps de la Ire dyn.; Sârâh (Gen. XVII, 15)=Sharat équivaut à Sharratu (transcription sémitique de Nin-gal=grande souveraine) nom de la déesse parèdre de Sin, à Ur et à Kharran; Saray (Gen. XVI, I)=Sa-ra-ai, nom propre babylonien, mais de prononciation plutôt araméenne: Milkâh (ibid. XI, 29)=Mal-ka-tu, nom propre babylonien du temps de Sargon et de Manishtusu; Nakhor (ibid. v. 22)=Nakhar, araméen; aliy-ézér (ibid. v. 2) = Ili-âziri et Ili-kha-zi-ri, noms babyloniens. Le père d'Eliy-ézér, Méshéq (Cf. LXX: Gen. XV, 2)=Mash-qum, babylon.; Loth (Gen. XIV, 12=La-tu, babylon. (Cf. RB 1908, 213 suiv.); Ismael (Ivshma'el) Gen. XVI, 16, fils d'Abraham, est connu, au temps de Manishtusu, roi de Kish, sous la forme Ishmâ-ilu (V. Scheil, Text. clam. sémit. I, 46). Le nom de Jacob figure dans un contrat du temps de Sin-muballit, prédécesseur de Hammurabi (C T 1I nº 31, 1. 2).

<sup>5.</sup> Cette ville a les mêmes divinités que Ur (Sin et Nin-Gal), et il ne paraît

car, depuis bien des années. l'influence de la civilisation babylonienne s'exerçait, en cette ville — point de rencontre des caravanes de Babylonie, d'Élam et d'Amurru, — à Karkemish et jusqu'aux frontières syriennes.

A la mort d'Arad-Sin, roi de Larsa, le pouvoir passa aux mains de son frère Rîm-Sin: Ur, Erek, Girsu, Lagash, dont Arad-Sin était suzerain plus ou moins effectif, demeuraient donc dans la mouvance de l'Élam. Sin-muballit pensa être assez fort pour abattre son rival. Il se trompait<sup>3</sup>. Rîm-Sin put s'emparer de Kisurra, rebâtir le mur de Zabilum, étendre son autorité sur Kesh<sup>4</sup>, et enfin conquérir Nippur. A partir de ce moment, il se considéra comme le souverain de Shumer et d'Akkad.

De nombreux documents commerciaux nous montrent que le pays jouissait d'une très grande prospérité.

Hammurabi, roi de Babylone et vassal de l'Élam, subissait avec plus d'impatience encore que Sin-muballit le joug de son suzerain; il conquit son indépendance en battant les troupes élamites de Iamuthbal et celles de Larsa. Il se trouva ainsi à la tête de pays comprenant des éléments très divers. les uns déjà vieillis : les Shuméro-Akkadiens, des Gutiens<sup>5</sup>, des Élamites; les autres jeunes : Arabes, Araméens ou Cananéens; pour cimenter l'unité politique que

pas qu'elle les ait adorées avant cette époque. Ce sont sans doute les gens échappés au massacre d'Ur qui les y ont importées. Faisons remarquer, en outre, que c'est précisément vers cette époque, c'est-à-dire aux temps hammurabiens, que l'on constate l'invasion, vers Babylone, Sippar, Kish, d'adorateurs de Sin, fugitifs ou exilés d'Ur.

<sup>1.</sup> Kharranu signifie chemin et caravane.

<sup>2.</sup> C'est ce qu'ont démontré les fouilles faites à Karkemish par Hogarth pour le British Museum. Cf. Hogarth, Carchemis (1914), et Hittite Problems and the excavations of Carchemis in Poccedings of the British Academy, I. V.

<sup>3.</sup> Il s'attribue une victoire sur l'armée d'*Ur*, et une autre sur l'armée de Larsa, les 14° et 20° années de son règne (Cf. *Liste de dates*).

<sup>4.</sup> Cf. Liste de dates.

<sup>5.</sup> Cf. V. Schell, in Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1911, p. 318.

ses armées avaient imposée. il améliora la législation en l'adaptant aux conditions nouvelles et en la rendant plus douce et plus humaine. Cette œuvre est contenue dans le code célèbre connu sous le nom de Code de Hammurabi.

Sous ce roi, et tout le temps que régna la Ire dynastie, l'activité commerciale se développa énormément; les villes ne furent plus seulement des dépôts ou des centres de distribution des produits naturels, elles se livrèrent au commerce les unes avec les autres. Les transactions commerciales avec l'étranger reçurent une nouvelle impulsion. Depuis longtemps les Babyloniens approvisionnaient les marchés de l'Élam; les conquétes de Hammurabi du côté de l'Occident ouvrirent de nouveaux comptoirs aux négociants de la capitale, par exemple à Karkemish pour la céramigue<sup>3</sup>. Les gros commercants résidaient à Babylone et dans les autres villes principales du pays; c'étaient des « courtiers » qui faisaient le service de l'exportation et de l'importation, ils allaient en caravanes afin de pouvoir se défendre avec plus de chances contre les brigands; ils ne réussissaient pas toujours d'ailleurs à éviter les razzia; il faut dire aussi qu'ils devaient être tentés quelquefois d'inventer une attaque, un pillage purement imaginaires et très intéressés. Et l'on conçoit que tout cela ait donné lieu à maintes contestations. Le Code les vise en plusieurs de ses articles.

Nous savons que le commerçant engageait quelquefois ses « courtiers \* » pour un seul voyage, mais, le plus souvent, c'était pour une période de temps assez longue. Il exigeait

<sup>1.</sup> D'autres rois avant lui s'étaient assigné une tâche analogue, par exemple Shumu-la-ilu, Urukagina. Cf. RA VII (1910), 67.

<sup>2.</sup> Par ex., par les dispositions relatives au prêt, il protège « l'indigent qui, à l'échéance, ne peut payer l'intérêt usuraire qu'on lui fait promettre et court le risque de la servitude pour dettes. Plus généralement, il protège l'emprunteur contre la fraude et facilite sa libération ». E. Cuo, Nouveaux fragments du Code de Hummurabi, p. 61.

<sup>3.</sup> CT. II, Pl. 1, Obv. 8; Pl. 6, II (vase Karkemishien mentionné dans une série d'ex-roto offerts à Shamash).

<sup>4.</sup> SHAGAN-LAL.

toujours une tablette dûment rédigée, ou reçu de l'argent ou des biens en nature qu'il avançait à son commis. Quand celui-ci, retour de voyage, faisait son rapport, seuls étaient reconnus, en principe, les comptes spécifiés sur les reçus<sup>1</sup>.

Les commerçants s'associaient<sup>2</sup> pour faciliter<sup>3</sup> ou pour intensifier leurs affaires soit à l'intérieur<sup>4</sup> du pays, soit à l'extérieur; ils recouraient, suivant l'opportunité, au prêt à intérêt sanctionné par la loi<sup>2</sup>.

Le Code traite avec beaucoup de détails les questions du mariage, du divorce, de l'adoption et de l'entretien des enfants.

Le fait le plus frappant peut-être dans l'état social de Babylone est la condition-légale faite à la femme. Tout mariage, pour lier légalement, devait être accompagné d'un contrat rédigé suivant les formes, avec attestation de témoins. Cet acte juridique accompli, le mariage était absolument inviolable.

La chasteté de l'épouse était protégée par des pénalités très sévères. En cas d'adultère prouvé, les coupables étaient noyés; cependant le mari pouvait. s'il le voulait, sauver sa femme par un appel au roi.

Si l'accusation était portée par le mari, la femme pou-

2. Cod. art. 100, dans les Nouveaux fragments.

3. BE, VI, г nº 97, trad. V. Scheil, dans E. Cro, l. c., p. 83 (avec la note explicative de V. Scheil, p. 84). Voir aussi CT II, 22; VS VIII,

71; etc.

5. Nouveaux frag. du Code de Ham., art. 90<sup>b</sup> — 97 Cf. t. II, Littérature : Code de Hammurabi, art. 90-97 — Sur le mode de paiement (en argent ou en blé), voir E. Cuo, Nouv. fragm., p. 63.

<sup>1.</sup> Cod., art. 103-107: — A défaut de preuve écrite, il comparaissait dans le temple « devant dieu et devant témoins ». Même procédure pour le négociant, s'il niait avoir reçu l'argent payé par le « courtier ». (Sur la nature des contrats passés entre les négociants et les « courtiers », voir E. Cuq, Les nouveaux fragments du code de Hammurabi, Paris, 1918, p. 94-97).

<sup>4.</sup> Sha kharranim u libbi alim CT II n° 28, 1.11. Autres contrats relatifs à des Sociétés commerciales, Ranke: Babylon. Legal and Business Documents from the time of the first Dynasty of Babyl., n° 315; et 112; Meissner, Beitr. alt. bab, Priv. R., n° 79; BE, Series, Λ, VI, I, n° 97; Cf. Thureau Dangin, Lettres et contrats. n° 154.

vait se justifier en affirmant son innocence par serment: si l'accusation venait d'un autre. l'inculpée était tenue de se soumettre à l'épreuve du fleuve: elle se plongeait dans l'Euphrate; si elle allait au fond, elle était coupable; si elle surnageait, elle était innocente.

Si le mari abandonnait sa femme volontairement et quittait la ville sans y être force, la femme pouvait contracter un autre mariage légal; à son retour, le premier mari ne pouvait pas réclamer. Mais si la désertion du mari était involontaire, par exemple s'il avait été pris dans une bataille et emmené en captivité, cette règle ne s'appliquait pas. La femme était autorisée à mener une vie en rapport avec. la situation de son mari. La loi lui était, ici, extrêmement favorable : si les biens du mari captif suffisaient à l'entretien de sa conjointe, tout nouveau mariage était inexcusable; s'il avait lieu, l'union n'était pas légale, et la coupable était passible de la peine des adultères. Au contraire, la femme pouvait se remarier si le captif n'avait pas assez de biens pour la faire vivre. A son retour, le mari pouvait redemander son épouse légitime, mais les enfants issus de la seconde union, appartenaient à leur père naturel2.

La loi du divorce sauvegardait les intérêts de la femme; pour qu'elle fût condamnée, il fallait prouver qu'elle n'était pas ménagère, qu'elle était une coureuse ruinant la maison, négligeant son mari<sup>3</sup>. Si cette preuve n'était pas faite, la prévenue était innocentée; elle prenait son trousseau et retournait chez son père<sup>3</sup>. Elle avait la garde de ses enfants, et c'était le mari qui était tenu de pourvoir aux frais de leur entretien et de leur éducation, car il devait lui rendre son trousseau et l'usufruit de ses propriétés<sup>5</sup>.

<sup>1.</sup> Code, art. 131 s.; cf. art. 2.

<sup>2.</sup> Code, 133-136.

<sup>3.</sup> Code, art. 141 et 143.

<sup>4.</sup> Ibid., 162.

<sup>5.</sup> Ibid., 137. Cf. art., 159-161, sur la rupture des fiançailles.

Dans des contrats de l'époque hammurabienne, nous voyons des femmes — et ce sont des « recluses¹ » de Shamash, du cloître² de Sippar — faire des échanges³, des prêts², donner ou recevoir en location³, prendre ou donner en fermage³, faire des conventions successorales¹. En d'autres contrats, elles figurent comme accusatrices³, et aussi comme accusées³; dans un contrat, une femme siège parmi les juges, comme secrétaire¹¹.

La réforme de la législation eut pour conséquence la réforme de l'administration de la justice. Avant Hammurabi, c'étaient les prêtres, « juges de la porte du temple », qui rendaient les jugements; ils furent remplacés par des juges civils, fonctionnaires royaux ou magistrats locaux<sup>11</sup>. Le roi, au lieu d'aller au temple, dont ilétait le premier et principal prêtre, pour rendre la justice, demeurait quelquefois dans son palais; dans ce cas, il renvoyait les plaideurs accomplir devant son dieu les cérémonies accoutumées. Cette innovation, sous un roi actif comme Hammurabi, montra aux peuples que toute justice émanait, non plus du dieu de Sippar, du dieu de Nippur on de celui de Larsa, mais de celui de Babylone et du roi son vicaire. Le suprématie du tribunal de la capitale sur les tribunaux régionaux fut désormais incontestée.

<sup>1.</sup> SAL-ME.

<sup>2.</sup> Gagüm.

<sup>3.</sup> CT VIII nº 22a.

<sup>4.</sup> CT VIII no 35b: TD nos 82-83.

<sup>5.</sup> CT VI, nº 41h; F 11; CT VI nº 40.

<sup>6.</sup> CT VIII, 17b; VS, VII, 88; R 83.

<sup>7.</sup> CT VI, 30a; II, 35; VIII 49a et 49b; VIII, 25a; etc.

<sup>8.</sup> CT VIII, 28a, 12b, 24b; II, 22, etc.

<sup>9.</sup> CT VIII, 17<sup>a</sup>: c'est une femme qui en accuse une autre; VS, VIII, 102; CT VI, 32<sup>a</sup>; II; 45; etc.

<sup>10.</sup> CT VIII, 28°. Autre secrétaire, dans le contrat Sippar 364 (Cité par V. Scheil, Saison de fouilles, p. 31).

<sup>11.</sup> En cela, Hammurabi généralisa une mesure que ses prédécesseurs avaient autorisée dans quelques cas particuliers.

Hammurabi institua une justice plus prompte1 et animée d'un esprit nouveau : il s'appliqua à assurer l'égalité devant la loi et à faire prévaloir l'équité dans les jugements2. Il confia l'autorité judiciaire à cinq sortes de dépositaires : 1º le gouverneur de la ville3, ordinairement assisté d'un conseil; 2º le maire;, c'est-à-dire celui qui était chargé de l'ordre de la ville; 3º l'assemblée des notables, ou anciens. présidée en général par le maire, sorte de jury civile s'inspirant plus volontiers de l'équité que du Droit, et qui s'occupait surtout des affaires qui, exigeant une vérification ou une expertise, ne pouvaient être bien jugées que sur place par les gens du pays: 4º les juges de district. jouissant de pouvoirs judiciaires et exerçant. en outre, une action dans l'administration, action individuelle pour des actes de gestion ou de contrôle, action collective pour le contrôle des biens des villes et certains actes intéressant telle ou telle ville du district: 3º les juges de Babylone, investis d'un pouvoir supérieur de juridiction qui s'étendait sur tout le territoire<sup>8</sup>: leur décision liait les juges du district.

Les juges étaient assistés du rabisu\*, leur « auxiliaire », du ridu daianu, sorte d'officier de police, du mâr-pisan-

<sup>1.</sup> Il intervenait personnellement plus souvent que ses prédécesseurs.

2. Notons, au sujet des actes de procédure, que la déposition des témoins devant le juge n'a pas de valeur juridique; en général, elle doit être renouvelée en présence du dieu. Or la comparution dans le temple entraine des frais (Frais de procédure): taxe perçue par les fonctionnaires du temple pour les actes accomplis en présence du dieu. — La mission des « juges du temple », était maintenant de présider aux actes de la procédure qui devaient être accomplis devant le dieu, quelquefois de faire l'inventaire des biens, par ex, pour les successions.

<sup>3.</sup> Shakkanakku

<sup>4.</sup> Rabiánu.

<sup>5.</sup> Rabi zikatim; c'est le terme qui désigne le président de l'assemblée des notables.

<sup>6.</sup> Ils participaient aussi à l'administration des biens de la ville. Ils étaient contrôlés par un représentant du roi.

<sup>7.</sup> Au nombre de 4, 5 et même 8.

<sup>8.</sup> Les plaideurs pouvaient s'adresser à eux, en cas de déni de justice ou pour demander l'interprétation de la loi du roi.

<sup>9. (</sup>Махикім) « celui qui est accroupi ».

dubba<sup>1</sup>, greffier-archiviste du tribunal ou au moins employé du greffe (et comme il aurait pu abuser de sa situation pour modifier les termes d'un jugement, ses fonctions étaient contrôlées par le roi<sup>2</sup>).

Sous Hammurabi, ou sous ses successeurs, furent fondées des Écoles de Droit dans lesquelles se formaient et se perfectionnaient les traditions de la jurisprudence.

Pour compléter son œuvre, Hammurabi s'efforça de faire l'unité religieuse. Chaque région avait ses dieux que l'on croyait ennemis de la région voisine : cette division, si grave, ne pouvait être tolérée qu'au péril de l'unité politique imposée par les armes et eimentée par un Code unique; aussi le roi conçut-il le dessein d'opérer le syncrétisme religieux. Pour le réaliser, il s'appliqua à montrer par la poésie à ses sujets que leurs dieux pour être différents n'étaient pas du tout des adversaires.

Et Babylone fut le centre de gravité de la puissance politique, et aussi de l'industrie et du commerce, de la vie intellectuelle et des arts.

La civilisation merveilleuse dont le pays était redevable au grand monarque paraissait devoir assurer à la dynastie hammurabienne des siècles de règne et de paix. Or, une centaine d'années à peine après la mort du célèbre réformateur, sous Shamash-ditana<sup>3</sup>, les Hittites<sup>3</sup>, réussirent à descendre jusqu'en Babylonie et à la ravager. A la faveur du désarroi causé par l'invasion, peut-être même avec l'aide positive

<sup>1.</sup> Littér. : « fils du panier à tablettes », chargé de conserver dans un panier les tablettes du jugement. A Rome, le mot fisc aura, à l'origine, un sens analogue; il désignera les corbeilles 'fisci), dans lesquelles sera conservé l'argent du trésor public.

<sup>2.</sup> Cf. E. Cvo, Essai sur l'organisation judiciaire de la Chaldée, in RA, VI (1910), 65-101.

<sup>3.</sup> V. Schell, Poème d'Agushaya, RA, XV (1918), 169-183; Cf. t. II, Littérature.

<sup>1.</sup> On peut dire aussi Shamshu-ditana.

<sup>5.</sup> King, Chronicles... II, 22, 1. 10.

des Hittites, une dynastie rivale, celle du « pays de la mer » fut fondée à Nippur (?)<sup>1</sup> — une autre surgit à Erek, probablement vers la même époque<sup>2</sup>; et, d'autre part, des villes qui avaient un passé très brillant, telles Lagash, Umma, Shuruppak, Kisurra, disparaissent désormais de l'Histoire.

Lorsque, deux siècles environ après la chute de la dynastie hammurabienne, les Cosséens supplanteront la dynastie du « pays de la mer ». — dont nous ne savons que peu de chose — c'est de Babylone qu'ils feront leur capitale.

Les Cosséens, ou Kashshu, habitaient primitivement dans les montagnes du Zagros, pays ingrat et âpre, mais sûr et facile à défendre. Ces rudes montagnards descendaient de loin en loin vers les grasses campagnes de l'Éden', « razziaient » le pays, eten hâte emportaient leur butin dans leurs inaccessibles retraites.

Vers la fin du xvm<sup>e</sup> siècle, ces Kashshu sortent inopinément de l'ombre, et, bien qu'ils soient encore à demi-barbares, réussissent à fonder une dynastie à Babylone<sup>5</sup>. Cet événement fait songer instinctivement à l'occupation du trône d'Égypte par les Hyksôs<sup>6</sup>: ici comme là-bas, les envahisseurs ne tardent pas à s'adoucir par le commerce journalier avec les gens du pays; les uns plus tôt, les autres plus tard, ils se fondent dans la masse. Ici comme ailleurs, le

<sup>1.</sup> Après Ammi-ditana, 3° successeur de Hammurabi, Nippur disparut peu à peu de l'Histoire. Pendant plusieurs siècles, on ne sait à peu près rien de cette ville sainte. Sous la dynastie cassite, son sanctuaire se relèvera de ses ruines, — pour des motifs politiques, évidemment — et reconquerra de l'influence pour quelques siècles.

<sup>2.</sup> Ses rois furent Sin-Gashid (voir ses inscriptions dans CT XXI, PI. 12-17); Sin-Gamil (Inscript. dans CT ibid., Pl. 17); An-am (Inscript. dans Hilderint, Old-Babyl. Inscr., I, no 26; V. Schell, Or. Lit. Zeit., 1905, 351; Clay, Miscellan. Inscr. (1915), nos 35-36.

<sup>3.</sup> Sennachérib les décrit dans le récit de sa 2° campagne; Prisme I, 63-II, 7.

<sup>4.</sup> Mot par lequel les Babyloniens désignaient la plaine fertile de la Basse-Mésopotamie. Cf. supra, p. 19.

<sup>5.</sup> Cf. King, Chronicles, II, 22 suiv.

<sup>6.</sup> Cf. infra, Art. IV.

vaincu parce qu'il était plus civilisé absorbe son vainqueur.

Agum-Kakrime est un des rois cassites les plus célèbres. Il s'intitule '« seigneur des Kashshu et d'Akkad, de Babylone la vaste, de Padan, d'Alman, des Guti au teint-noir. » Mais l'Élam lui échappe et l'Assyrie lui résiste; la suzeraineté traditionnelle de Babylone sur la Syrie est, à cette époque, plus nominale que réelle <sup>2</sup>.

Il y a un grand hiatus dans les Annales de la Babylonie, entre le xviie et le xiie siècle; c'est sur des dynastes cassites que tombent les ténèbres, sur des dynastes cassites encore que le jour reparaît, et, quand la lumière se fait, nous constatons que, pendant ces deux siècles, le temps n'a pas été perdu; au contraire, on a travaillé activement; les relations avec le monde sémitique occidental se sont développées; la langue babylonienne est devenue le « français » de l'ancien monde: l'Égypte elle-même s'en sert dans ses relations, non seulement avec l'Assyro-Babylonie, mais même avec ses suzerains, les roitelets de Canaan³, et, dans ce dernier pays, des particuliers écrivent en cette langue même leur correspondance privée⁴.

Les rois cassites voudraient bien garder toujours libres les « routes » commerciales vers la Syrie et vers le nord. Burna-Buriash demande une compensation à deux chefs cananéens qui ont dévalisé et massacré la caravane d'un de ses messagers, Salmu<sup>3</sup>; une autre fois, il veut rendre responsable de le pharaon, suzerain du pays, à l'occasion du massacre

<sup>1.</sup> Inscript., 1. 3-4; 31-39.

<sup>2.</sup> Cf. infra, IV.

<sup>3.</sup> Cf. t. II, Littérature. Les Lettres d'El-Amarna font revivre les relations internationales des peuples situés sur l'aire : Egypte, Canaan, Asie Mineure, Mésopotamie, du xve au xme siècle.

<sup>4.</sup> Les quelques lettres trouvées dans la petite « bibliothèque » de tell Ta'annak le prouvent. Voir ces lettres et fragments (texte autogr., transcr., trad. et comment. par F. Hrozny, dans E. Sellin, Tell Ta'annak, in-4, Wien, 1904, p. 113-112). Voir dans notre Littérature.

<sup>5.</sup> Am.-Berl. nº 7, verso 27-31.

<sup>6.</sup> Am.-Berl. nº 8, recto 13, verso 10.

de marchands babyloniens près de la « ville » de Khinnatuni¹. Vaines réclamations! A cette époque, l'action des pharaons sur Canaan, comme celle des rois cassites au Mitanni, était paralysée par la poussée des Hittites, au grand avantage de l'Assyrie dont l'activité inquiète commençait précisément à préoccuper sa voisine du sud.

Déjà Shubbiluliuma<sup>2</sup> avait pu ravager la rive gauche de l'Euphrate, puis le pays d'Alep<sup>3</sup>, et avait donné sa fille en mariage à Mattiuza, roi du Mitanni<sup>4</sup>. Plus tard, un autre roi hittite, Khattusil, eut la gloire de voir Ramsès II lui-même traiter avec lui, après la bataille de Qodshu, et épouser solennellement sa fille<sup>5</sup>.

Les succès des Hittites favorisaient les ambitions d'Ashshur parce qu'ils paralysaient l'action des Babyloniens dans le nord de la Mésopotamie. Exubérants de vie, les Assyriens peuvent dépenser contre Babylone leur jeunesse belliqueuse; la dynastie cassite est trop vieille pour les arrêter; d'autre part, les armées des pharaons vont imposer bientôt à l'Orient leur prépondérance : il convient donc de raconter ici comment s'était formé l'empire égyptien et comment il s'était développé.

<sup>1.</sup> Ville bâtie peut-être par Akhen-aton qui lui aura donné son nom.

<sup>2.</sup> Chef des Hittites.

<sup>3.</sup> MOG., no 35, p. 32 et 33.

<sup>4.</sup> Ibid., 36.

<sup>5.</sup> Notons ici cette pratique, commune dans l'Antiquité, de sceller, pour ainsi dire, un traité par un mariage — ou l'équivalent — d'une princesse et d'un prince royaux, qui créait entre les contractants des relations de sang.

## ARTICLE III

## En Égypte<sup>1</sup>, depuis les temps préhistoriques jusqu'au règne des Hyksôs.

On peut dire avec Hérodote<sup>2</sup>, que l'Égypte est un don du Nil, puisqu'elle n'est, en somme, qu'une langue de terre fertile créée par les dépôts de ses inondations, et large de onze kilomètres environ dans ses parties les plus larges.

En poursuivant les ennemis du sud, les Égyptiens trouveront le fleuve toujours très puissant, très large, très beau, et c'est pourquoi ils imagineront qu'il descend du Ciel, qu'il est l'image de l'Océan céleste sur lequel courent les barques des dieux, et que ses inondations fécondantes sont produites par les larmes d'Isis.

En Égypte, l'homme, quand nous le rencontrons pour la première fois, s'est déjà enrichi de l'industrie paléolithique: après un hiatus [Archéolithique et Mésolithique<sup>3</sup>], il reparaît taillant et polissant la pierre avec une très grande perfection: il fait des instruments en pierre dure avec un fini qui ne sera dépassé dans aucun autre pays; il grave l'or et l'ivoire.

A l'époque aenéolithique, ses artistes ornent la céramique de figures d'animaux, de plantes, de barques, d'hommes;

<sup>3. «</sup> L'Égypte paraît jusqu'ici n'avoir vu ni l'industrie archéolithique, ni l'industrie mésolithique », à moins que la station d'Hélouan ne doive être rangée dans l'aurignacien. J. De Morgan, Premières civilis., p. 123.

ils dessinent des gazelles, des antilopes domestiquées, jamais de bœufs, ni de moutons. De ces faits et d'autres analogues. il semble résulter que ce peuple primitif, de race libyenne, s'adonnait à la pêche et à la chasse. sans rien demander alors à la culture du sol.

A une époque impossible à déterminer, des conquérants s'établissent dans le pays, bâtissent des villes, cultivent le sol et fondent' ce peuple puissant qui s'appelle le peuple égyptienº.

1. D'après la tradition du pays, l'État égyptien a été créé par les dieux, de même que l'univers et ses lois. Les dieux auraient régné sur l'Egypte, à l'origine, en plusieurs dynasties. En fait, les soi-disant dynasties divines ne furent pas suivies immédiatement des dynasties pharaoniques qui commenceront avec Ménès; mais, avant ce roi, il y eut plusieurs dynasties humaines. Ed. Meyer, Hist. de l'ant., t. II, p. 109 (trad. A. Moret. Paris, 1914) et T. M. Flinders Petrir, A History of Egypt. (6º édit. 1907), t. I, p. 1-9.

2. Dès les temps les plus anciens, on constate d'étonnantes analogies linguistiques entre la langue égyptienne et les langues sémitiques, par exemple : les raeines appartiennent au groupe araméo-cananéen: certains affixes sont identiques aux affixes sémitiques. On constate, en outre, que divers usages relatifs aux arts, à la sépulture, aux idées religieuses sont semblables à ceux des Sémites. Pour expliquer ces faits, certains auteurs estiment qu'aux temps préhistoriques, au moment où fondaient les glaciers, Sémites et Chamites sortirent de l'Afrique centrale. D'autres admettent, une lente immigration de gens à demi-sémitisés venus de l'Orient. Ce seraient eux qui auraient imposé leur autorité et leur civilisation aux « autochtones ». (Cf. Charles F. Jean, Cenni intorno a recentistudi delle affinità camito-semitiche. 8º Roma 1913, p. 17-19.)

Voici la division de l'Histoire d'Égypte que Maspero avait proposée

déjà dès 1873 (Revue critique, t. I. 82-83 :

I. — Période memphite, ce qu'on appelle l'Ancien Empire, de la Ire à la Xe dynastie : les rois d'origine memphite dominent pendant la plus grande partie de cette époque sur l'Égypte entière (Voir la remarque que nous faisons à la note 2 p. 38).

II. — Période thébaine, de la XIº à la XXº dynastie. Elle est séparée en

deux parties par l'invasion des Pasteurs (XVIº dyn.):

a. Premier Empire thébain (Moyen Empire) : XIe à XVe dynast. h. Nouvel Empire thébain, depuis la XVIIe jusqu'à la XXe dyn.

III. - Période saîte de la XXIe à la XXXIe dynastie, coupée en deux tronçons inégaux par la conquête persane :

a. La première période saîte, de la XXIe à la XXVIe dynastie.

b. La seconde période saîte, de la XXVIIIe à la XXVe dynast. MASPERO. Hist, I 229,

Ce fut 'Ah'a' le guerrier² qui fonda le royaume uni d'Égypte. De 3300 à 2900³ environ, avant J.-C., règnent les maisons royales de Thinis'. Il est maintenant acquis que c'est en grande partie sous les premiers rois de cette dynastie que les formes essentielles de la civilisation et de la monarchie égyptiennes ont revêtu l'aspect qui ne changera guère, à travers les transformations de l'Histoire. C'est le roi qui donne l'impulsion à la vie égyptienne; toutefois on n'approche qu'en tremblant de ce dieu-homme, on baise la poussière de ses pieds, — quelques privilégiés peuvent toutefois embrasser ses genoux. On l'appelle toujours « dieu », et l'on évite de prononcer son nom véritable; le protocole le nomme « Horus ». « roi des deux pays »; un peu plus tard « pharaon³ ».

2. Ménès, pense-t-on. Cf. Ed. Meyer, Hist. II, nos 208, 210, 212, Liste. Depuis que Maspero a publié (1895) le 1er vol. de sa grande Histoire, les débuts de l'Histoire d'Égypte ont été renouvelés, grâce aux fouilles fécondes d'Abydos, inaugurées par Amélineau, en 1895 et suiv., reprises plus méthodiquement par Petrie (Royal Tombs, I, II, 1900, et Abydos, I, III, 1902 suiv.), et complétées par la découverte de De Morgan à Négadé (Recherches sur les Origines... III, 1897.) et les fouilles de Quibell à Hiérakonpolis (publiées à partir de 1909.)

3. On a trouvé de petites tablettes d'ébène ou d'ivoire où sont mentionnés les événements de certaines aunées. Le plus ancien des rois jusqu'ici connus est Narmer (?), dont les monuments (masses d'armes votives ou palettes de schiste) sont essentiellement belliqueux (Moret, Caract. relig. p. 33.); d'autre part, une chronique sur pierre, de la Ve dynastie, dont un fragment est conservé à Palerme, donnait, à partir de 'Ah' a (= Méuès), une liste de ces notices annuelles. Source précieuse pour la chronologic.

4. Sur les monuments, c'est toujours Thinis (Zini) qui désigne le nome

et le prince du nome; Abydos est la ville des morts.

5. Pharaon vient de l'hébreu par oh, transcription hébraïque des hiéroglyphes per a; qui, étymologiquement, signifient « grande maison ».

Sous l'Ancien Empire, c'est une sorte de titre, une désignation respectueuse du roi, analogue à « Sublime Porte » pour le Sultan. Griffith in Proceedings of the Society of Biblical Archæology, t. XXIII (1901), 72-76.

Au Moyen Empire. l'expression se rencontre dans le même sens, encore assez vague, pour désigner le roi (par ex., sous la XIIe dyn. Griffith, Hieratic Papyri from Kahum and Gurob, 1898, Pl. XVI, et p. 30; — vers la fin du Moy. Emp., Erman, Die Märchen des Papyrus Westcar, 1890, Pl. VIII, et p. 10.)

Le petit mobilier du peuple et ses instruments de travail sont toujours « préhistoriques¹ »; mais, à la « Cour », il y a progrès continu, ainsi que l'on peut en juger par les objets découverts dans les tombes : plaquettes d'ivoire et d'ébène; de petites figures ciselées en ivoire; une statuette de roi vieilli d'un réalisme frappant : des figurines d'ivoire représentant des femmes avec un enfant sur le bras : des Horus en or, des cassettes ciselées en ivoire.

On commence à façonner des vases et des figurines en terre colorée et vernissée, et à tailler. assez maladroitement d'ailleurs, la pierre dure en statues. On connaît l'écriture.

Chaque roi se bâtit une nouvelle capitale, entourée d'un mur à créneaux, où est son « palais » : maisons, palais, murailles sont construits en matériaux légers, briques crues et clayonnages.

Les tombes de la He dynastie, à Abydos<sup>3</sup>, sont des constructions rectangulaires en briques, sans chaux, peu élevées au-dessus du sable. La chambre funéraire est creusée en partie dans le roc; le toit, horizontal, est couvert d'une couche de sable. Le cadavre du souverain, posé au milieu du parquet en bois, est entouré de son mobilier et de ses ustensiles. Autour de la salle principale, des chambrettes sont destinées à recevoir la plus grande partie des provisions et souvent les corps d'esclaves, de femmes ou d'animaux

Au Nouvel Empire, XVIII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> Dyn. (par conséquent aux temps mosaïques). l'expression per a est synonyme de roi. Cela est incontestable, par exemple, dans une lettre adressée à Amenophis IV, de la XVIII<sup>e</sup> dynastie (Cf. Griffith, l. c., Pl. XXXVIII, et p. 92). Sous la XIX<sup>e</sup> dyn., comme pour préciser encore, on ajoute à la formule le déterminatif per Cf. Birsch, Select Papyri, t. II, 1860, Pl. X, 1, 8, 9, 10, etc.) sounel Let c'est ainsi que s'exprimeront les Livres mosaïques.

A partir de la XXIIe dynastie seulement (un millier d'années après Moïse), on ajoutera au mot per aa le nom propre du roi. Il ne faut donc pas trop s'étonner que Moïse ne nomme aucun pharaon par son nom propre, pas plus celui de l'Exode que celui de l'Oppression.

<sup>1.</sup> C'est ce que prouvent les objets trouvés dans les tombes.

<sup>2.</sup> Citons une statuette en granit noir d'un fonctionnaire agenouillé qui porte sur l'épaule les noms des trois premiers rois de la He dynastie.

<sup>3.</sup> Cfr. page précèd, note 2.

sacrifiés le jour des funérailles afin qu'ils accompagnent le maître dans l'autre vie.

A côté des offrandes, des stèles grossières portent le nom du roi défunt, l'épitaphe de ses nains, de ses chiens préférés; des tablettes en ivoire, en os, en schiste, représentent les hauts faits du pharaon et la scène de ses funérailles.

Les oblations consistent en gâteaux, diverses espèces de pain, bière, liqueurs, viande, volaille; le mobilier, en nattes, étoffes, chaises, quantité de vases en terre cuite, en granit, cristal, etc.; les instruments sont en silex blond, bien travaillé, avec quelquefois un manche en os ciselé.

Au-dessus du tombeau, deux stèles portent le nom d'intronisation du souverain.

Tout autour, les officiers du pharaon ont placé leurs tombeaux pour venir y reposer à côté de leur maître. Le menu peuple est enterré, le plus souvent, dans des fosses de terre. à l'ancienne mode, mais quelquefois aussi dans de grands vases d'argile.

De nombreuses empreintes de cachets de fonctionnaires sur les bouchons de cruches d'argile, contenant du vin ou des vivres, nous font connaître que la monarchie administre le pays par l'intermédiaire d'officiers civils<sup>1</sup>.

Nous constatons sur la Pierre de Palerme<sup>2</sup> que, sous la II<sup>c</sup> dynastie, chaque deuxième année du règne, on procède à un recensement du bétail sans doute, mais aussi « de l'or et des champs » — c'est du moins ce que le texte dit plusie urs fois. On suppose que ces opérations régulières avaient pour but d'établir l'impôt, et de l'établir équitablement.

Avec Zozer, fondateur de la III<sup>e</sup> dynastie, commence, à *Memphis*<sup>3</sup>. la période que l'on appelle l'*Ancien Empire*.

<sup>1.</sup> Ces sceaux donnent seulement le nom de la fonction et le nom du roi.

<sup>2.</sup> Cfr. t. II, Littérat.

<sup>3.</sup> Men-nefer = la belle sépulture. Manéthon donne la IIIº dynastie comme memphitique: le centre de gravité de la vie égyptienne est définitivement fixé à la frontière sud du Delta.

Les tombes se trouvent à peu de kilomètres de la capitale. Les cadavres du menu peuple étaient généralement déposés nus et sans cercueil dans le sable; parfois, on les plaçait dans des chambrettes rectangulaires, construites grossièrement en briques jaunes. Aucun objet précieux pour l'autre vie, mais seulement quelques vases en terre avec des provisions!

Les tombes monumentales, quand elles étaient complètes, se divisaient en trois parties : le mastaba, le puits et la chapelle funéraire.

1. Le mastaba ressemblait à une pyramide tronquée construite en pierres et en briques. Sur la porte, placée à l'est et ornée quelquefois, à droite et à gauche, de bas-reliefs représentant le mort debout, on lisait une prière, ou mieux l'indication des jours consacrés au culte des ancêtres. Au fond, se dressait une grande stèle quadrangulaire devant laquelle une table d'albâtre, de granit ou d'autre matière analogue recevait les offrandes. La stèle ressemblait à une porte avec, sur l'architrave, le nom du maître et, sur les montants, ses portraits et ceux de sa famille.

Cette stèle représentait une porte fermée parce que, après la mort, personne ne devait franchir, ni voir le sarcophage. On y avait gravé des images de victuailles et des prières à Anubis et à Osiris.

Comme l'âme se rendait à Abydos afin d'y prendre place auprès d'Osiris qui y avait été enseveli, son voyage, souvent reproduit sur les murs, représentait d'une manière très réaliste les menus détails de la vie que l'on menait alors en Égypte. On y voit des gens qui labourent, qui font les semailles, qui élèvent du bétail. Des escouades d'ouvriers sont occupées à leur travail professionnel: savetiers, vitriers, fondeurs, menuisiers, femmes qui filent sous la surveillance d'un chef sévère, peu disposé à supporter leur bavardage.

Au fond de sa chapelle, l' « Âme », jouissait des agréments de ce voyage.

C'est dans cette chambre ainsi ornée que les descendants du mort et les prêtres venaient rendre hommage à l'aïeul.

Le soutien de l'« âme », en l'autre vie comme en celle-ci, était le corps; aussi fallait-il en retarder la corruption le plus longtemps possible : de là, la nécessité de l'embaumement; et, parce que des causes diverses pouvaient détruire la momie, il était prudent de faire aussi une statue-portrait, plus prudent encore d'en faire plusieurs : de là, la grande quantité qu'on en découvre, de là leur perfection.

- 2. Le *puits* est quadrangulaire, muré avec de grandes et belles pierres, profond de 12 à 30 mètres. Au fond, un corridor conduit à la chambre funéraire.
- 3. La chambre funéraire était creusée dans le roc. Elle n'avait pas d'ornementation. Au milieu, sur un sarcophage de pierre dure, était gravé quelquefois le nom du mort. Tout autour, les ouvriers plaçaient des quartiers de bœuf qu'on venait d'immoler, des plats avec des fruits, des légumes et autres victuailles; puis, ils muraient l'entrée du corridor et comblaient le puits avec des morceaux de pierre, avec du sable et de la terre; sur le tout ils versaient de l'eau, de façon à produire une sorte de ciment dont la dureté rendait impossible toute profanation.

Dans ces monuments, tout paraît se rapporter à la vie ou au maintien de la vie dans les statues royales. La statuaire et les inscriptions connues jusqu'à ce jour représentent bien les dieux comme de puissants seigneurs, mais le culte qui occupe la place principale et à peu près exclusive est celui du pharaon.

Sous la Ve dynastie, au contraire, les « théologiens » d'Héliopolis expriment, en de longs textes religieux que l'on grave sur les pyramides royales, de belles pensées sur la Providence, la justice, le jugement à subir, après la mort,

<sup>1.</sup> Ces statuettes si nombreuses étaient-elles, dans la pensée des Égyptiens, des statues du ku ou double? Aucun texte ne le prouve. Voir ZÄ, 48, 152-159. Les statuettes étaient conservées dans le serdab.

devant Osiris. Osiris, le dieu des morts, et le dieu soleil R'a d'Héliopolis deviennent les patrons du roi vivant sur la terre et du roi vivant dans l'autre monde: le pharaon prend le titre de « fils du soleil ».

Désormais, on rencontre sur tous les monuments religieux de longs textes de prières; on fait des fondations territoriales pour les dieux; on bâtit des temples au Soleil.

Une des grandes préoccupations des pharaons est la construction de pyramides. Celles de Memphis sont « le symbole extérieur de l'Ancien Empire et en expriment le caractère le plus intime. L'État tout entier se concentre dans la personne du « dieu grand¹»; sa tâche suprême se réduit à ceci : assurer au souverain, après sa mort, la continuation de sa puissance pour l'éternité²: la religion avec son fatras magique en montre le chemin ». Dès son avenement, le nouveau « dieu » choisit le site où il établira sa résidence terrestre et, pendant toute la durée du règne, le royaume entier travaille à l'édifice gigantesque; le roi pourvoit par des donations à son entretien, et ses serviteurs les plus dévoués ou les plus intéressés assument le service journalier des offrandes et des formules magiques².

Toute pyramide — en particulier celles des rois Sahu-r'a\*.

<sup>1.</sup> C'est ainsi qu'on appelle le pharaon sur les bas-reliefs de victoire du Sinaï, sous l'Ancien Empire.

<sup>2.</sup> Cela se conçoit bien si l'on admet qu'à « l'origine » les Égyptiens croyaient — comme le croient bien des Primitifs (cf. Frazer. Le rameau d or. II, 13-14) — que leur sécurité et celle du monde entier dépendaient de la santé et de la volonté de leur roi. En qualité de dieu incarné et de « maître des charmes magiques à qui le dieu Thot avait enseigné tous ses secrets » (Texte dans Sethe, Urk. IV, 19-20), il avait tout pouvoir sur la nature. C'est pourquoi il importait que le dieu-homme fût toujours vigoureux. Quand il faiblissait ou qu'il vieillissait, on put, pour conjurer le danger, concevoir ou même réaliser cet expédient des Primitifs qui consistait à transférer l'âme royale, par le meurtre rituel. dans le corps d'un successeur vigoureux. D'après A. Moret, les pharaons substituèrent de bonne heure au meurtre rituel réel une immolation fictive qui renouvelait quand même la jeunesse et la santé du roi. Ce serait le sens de la fête Sed. A. Moret, Mystères égyptiens, 77-88 et 186-193.

<sup>3.</sup> MEYER, 236.

<sup>4.</sup> R'a, l'a ou R'e, suivant le système de transcription que l'on adopte.

Nefer-ir-ka-r'a. Ne-user-r'a, de la Ve dynastie — est accompagnée d'un temple destiné au culte du pharaon. Il est toujours adjacent à la face orientale.

Les temples funéraires présentent une grande variété dans la disposition des pièces, mais on y rencontre toujours une cour à portiques où peut s'entasser la foule des amis, et, du côté de la pyramide, une chapelle étroite où s'accomplissent les rites devant la stèle du pharaon. Tout autour, des chambres-magasins conservent les objets du service.

Ni la pyramide, ni le temple ne sont en contact avec le monde profane : un haut mur rectangulaire, courant sur les quatre côtés du monument, circonscrit une cour intérieure, toujours dallée, au milieu de laquelle surgit la masse pointue.

Le temple s'ouvrait, non pas à l'air libre, mais dans un couloir couvert qui, descendant de la colline, aboutissait à une construction haute et large servant de propylée à la cité funéraire.

Le temple de la pyramide de Chéphrem avait cent douze mètres de long sur seize de large. Dans la cour se dressaient douze statues colossales du pharaon.

Tous ces murs et ces propylées, toutes ces statues et ces surfaces, polies comme un miroir étincelant au soleil d'Orient, faisaient sur les spectateurs une impression profonde de grandeur et de puissance.

Non seulement on restaure les temples et l'on rebâtit les villes, mais on s'occupe fort de littérature. Un grand officier porte le titre de Gouverneur de la maison des livres : ce fait seul suffirait à nous révéler une civilisation très avancée.

Les inscriptions du tombeau de *Mten* laissent entrevoir une vie juridique riche et complexe qu'on sent déjà ancienne et parvenue à un assez haut développement; ainsi, on employait souvent la forme écrite, voire même l'acte authentique, peut-être pour toute espèce de contrat.

<sup>1.</sup> Cf. A. Mallon, Rech. Sc. relig. 1914, p. 92-93; Maspero, Égypte, (Ars una species mille), in-12, Paris, 1912; chap. II.

L'absence de monnaie empêche la vente de se distinguer de l'échange.

Il existe des biens du clergé sur lesquels les prêtres peuvent céder certains droits<sup>1</sup>.

La Ve dynastie représente l'apogée véritable de l'Ancien Empire. Les bas-reliefs des tombeaux, les sculptures dans les temples révèlent une civilisation prodigieuse, qui fleurit dès le milieu du troisième millénaire avant Jésus-Christ; dans toutes ses manifestations, elle respire la sécurité d'une vie agréable et confortable. La IVe dynastie, unissant la sobriété des formes à une minutieuse habileté technique, avait réalisé, dans les pyramides de Gizeh, son idéal qui consistait dans la recherche du colossal. Ses temples, si simples, faisaient une impression puissante par la grandeur de leurs dimensions, la masse colossale des piliers et des architraves monolithes, par le contraste de couleur entre le granit sombre et soigneusement poli et les pavements d'albâtre clair. Sous la Ve dynastie, chaque partie de l'édifice reçoit son développement architectural; les piliers, par exemple, sont encore des monolithes, mais ils s'élancent comme des plantes, des tiges de papyrus, de palmier, de lotus nouées en faisceau et à corbeilles ouvertes; ils se transforment ainsi en colonnes. On emploie aussi, d'ailleurs, des colonnes en bois. Les murs des salles et des couloirs sont décorés de reliefs peints.

La statuaire s'essaye à des œuvres de grandes dimensions, en l'honneur du roi. La statue assise de Chéphrem en diorite, et d'autres œuvres montrent que les artistes réussissent à se rendre maîtres des matières même les plus dures.

Pour les grands seigneurs, les sculpteurs emploient des matières plus tendres, calcaire ou bois. Aussi un réalisme plus accentué anime-t-il leur pose. Les chefs-d'œuvre de cet art se trouvent dans les mastabas de la Ve dynastie. Citons le scribe accroupi du Louvre. Pour l'ornementation des murs,

<sup>1.</sup> Cf. Moret, RT XXIX (1907) 66-68, 75.

les artistes ne se préoccupent point de la perspective, ils représentent — en relief, sous la Ve dynastie — toutes leurs figures sur le même plan et, par suite, mêlent leurs contours; ils n'ont pas le sens de l'espace et ne savent pas obtenir les effets de profondeur. Néanmoins les mille spectacles divers qu'ils nous donnent d'une vie abondante et laborieuse sont extrêmement intéressants. Quel effet produiront-ils sur les Hébreux, sur Moïse, quand, dans une dizaine de siècles, ils pourront les contempler!

La ville de Memphis, centre du pouvoir. et. par suite, des énergies de l'Égypte, a donné au Delta force et puissance. Ses bateaux fréquentent *Hanebu*, c'est-à-dire la Crète, peut-ètre Chypre, pays du cuivre, et les îles de la mer Égée peu peuplées encore. Au sud, ils entretiennent des rapports avec les pays de la mer Rouge. Les pharaons de la III<sup>e</sup>, de la IV<sup>e</sup> et de la V<sup>e</sup> dynasties envoient des expéditions exploiter et protéger les mines de turquoises du Sinaï<sup>2</sup>.

Étudions un moment cette région du Sinaï, puisque l'Histoire générale nous en fournit ici l'occasion, et que la Bible y situe des faits importants.

La péninsule sinaïtique représente un vaste triangle où l'on peut distinguer deux régions bien différentes. Au nord, une immense surface aux ondulations larges et rares incline sa pente générale vers la Méditerranée et se rattache, sans discontinuité de ce côté, à la grande table égypto-syrienne dont les eaux drainées par un dispositif en éventail, atteint la mer à el-Arish. Ce plateau vers la péninsule s'appelle le désert de Tih; il finit brusquement au sud, à une longue brisure dont la tête porte le nom général de djebel et-Tîh. Cette

<sup>1.</sup> Meyer, 1.c., § 228.

<sup>2.</sup> IIIº dynastie: un bas-relief mentionne une victoire du pharaon Zozer près des mines du Sinaï. Cf. Weill, Rec. insc. Sinaï, p. 100; R. Weill. Les monuments et l'histoire des IIº et IIIº dynasties (1908). p. 128, suiv.

IVe dynastie: Lepsius, Denkm., II, 2.

V<sup>e</sup> dynastie: Lepsius, *ibid.*, II, 39; 116; 152 a; Sethe, *Urk. A. R.*, 32; 35; 91; 412. B. Weill, *Rec. inscr. du Sina*, 1904, p. 105, suiv.

crête dessine un saillant très accidenté vers le milieu, de façon à former comme les flancs d'un gigantesque bastion dont la pointe regarde le sud et dont les faces sont orientées à angle droit l'une sur l'autre. La région qui se trouve au sud de cette crête est un inextricable enchevêtrement de massifs montagneux, traversés de gorges, de vallées sinueuses recoupées par d'autres en tous sens.

Géologiquement<sup>1</sup>, le plateau de Tîh est une table de calcaire dont le plan supérieur a très peu souffert de l'érosion, tandis que les massifs montagneux du sud constituent un pointement formidable de roches cristallines, granites et porphyres, dont aucun revêtement sédimentaire ne couvre les parties hautes, mais sur les marges duquel apparaissent, en bandes irrégulières, des roches métamorphiques, des schistes de nature variée et d'importantes formations grèseuses.

Au point de vue de l'hydrologie<sup>2</sup>, qui détermine le régime de la végétation et, par suite, le régime de la vie en général et de l'habitat humain, il faut distinguer dans le « désert<sup>3</sup> » du Sinaï, trois régions nettement différentes :

<sup>1.</sup> C'est à l'époque tertiaire — époque des grands bouleversements de l'écorce terrestre — alors que se dressaient, par plissement, la plupart des montagnes qui donnent à la surface du globe son relief actuel, que s'accomplirent les deux grands esfrondrements rectilignes de la mer Rouge et de la dépression syrienne (1º une ligne de rupture, ou mieux une série de failles marquées par la mer Rouge d'un bout à l'autre jusqu'au bord méditerranéen de l'isthme de Suez, et 2º immédiatement après, ou peut-être simultanément, une seconde rupture ou faisceau de failles Akaba-'Arabalı-Jourdain, etc.) : à leur point d'intersection, la péninsule sinaitique profila son arête vive.

<sup>2.</sup> Cette page est empruntée presque textuellement à R. Weill, La presqu'île du Sinai, p. 71.

<sup>3.</sup> Ce qui caractérise le désert, c'est l'irrégularité des pluies, toujours très courtes, abondantes, et, au point de vue de l'espace arrosé ou balayé, limitées étroitement et réparties de la manière la plus arbitraire. Leur violence compense, au point de vue des effets de l'érosion, leur extrême rareté sur un même point, et les trombes d'eau qui balaient un groupe de ravins, à certains instants, ont un effet mécanique plus considérable que si la même quantité d'eau se répartissait sur une saison de pluies plus ou moins longue. Leur action est facilitée de plus par l'absence d'un manteau

au nord, la table calcaire du Tîh; puis, d'un golfe à l'autre, la bande gréseuse orientée généralement est-ouest, au contour capricieusement dessiné par les failles et les limites d'affleurement; au sud enfin, la grande montagne granitique.

La première région, peu élevée, ne reçoit pas une grande quantité d'eau et, surtout, absorbe dans la profondeur des couches poreuses, sans la restituer, le petit produit des averses désertiques qui n'est pas immédiatement écoulé à la mer ou au désert du versant méditerranéen. Les points d'eau y sont extrêmement rares, la végétation pour ainsi dire nulle et toute organisation humaine, sédentaire ou nomade, impossible. Aussi ce plateau n'a-t-il jamais été qu'un « lieu de routes ».

Dans la région grèseuse, caractérisée par un relief très accidenté et par une porosité beaucoup moindre des masses rocheuses, parcourue d'ailleurs, jusqu'à grande distance au nord, par les larges bandes granitiques entraînées par la surrection du massif méridional, l'eau est abondante, sort au pied du schiste ou du granit imperméable, et parfois en plein terrain grèseux, en sources assez proches les unes des autres pour que le voyage dans la région soit facile, et, partont ailleurs, laisse assez d'humidité pour que le sable du fond des vallées produise de beaux arbres, acacias et térébinthes, et une suffisante quantité de dure broussaille dont se repaissent les chameaux, les ânes et les chèvres. Ce n'est nulle part encore, sauf peut-être à Gharandel, sur la côte occidentale. le ruisseau qui coule et l'oasis verdoyante; mais la vie des clans nomades est dejà possible dans ces vallées où elle est menée depuis les origines de l'Histoire

continu de végétation sur le sol et par la mobilité des éboulis non agrégés en couche compacte comme dans les climats de pluies régulières et par l'état permanent de la désagrégation des surfaces. Rigoureusement parlant, il faudrait appeler la péninsule sinaïtique un demi-désert. R. Weill l. c. 57 et 71.

par des hommes, qui vivent de chasse, d'élevage et du métier qui consiste à fournir des bêtes de somme et des convoyeurs aux étrangers qui traversent leur territoire. C'est également une région minière, grâce aux filons métallisés et riches en turquoises que renferment les bancs grèseux<sup>1</sup>.

Dans la montagne méridionale seule se trouvent réalisées les plus indispensables conditions de la vie sédentaire. Son périmètre a la forme d'un triangle dont la pointe regarde le sud, à l'extrémité de la péninsule, dont le côté occidental est formé par la grande escarpe du djebel Thebt, du djebel Umm Shômer et du djebel Serbal sur la plaine d'el Gàa, et dont le côté septentrional est facile à suivre, au pied du Serbal, par l'wed Feiran et l'wed Sheikh. Les sommets de ces grands massifs, qui gagnent partout une altitude supérieure à 2.000 mètres, reçoivent la neige en hiver et la laissent ruisseler lentement, d'un bout de l'année à l'autre, au fond des innombrables ravins et vallées d'où jaillit spontanément une admirable et dense végétation de caractère tropical, surtout de grands arbres, tamarisque tarfa, palmier sauvage, acacia sejal : c'est l'oasis. Strictement limitée à la bande de terrain arrosée ou humectée, l'oasis serpente au fond de la vallée, parfois au fond d'une gorge large de quelques mètres, encadrée d'énormes falaises abruptes. Si l'on se représente l'étroit ruban de végétation, le long du ruisseau, entre les flamboyantes murailles dénudées, sous le soleil et le ciel bleu, on peut se faire une idée de la beauté de certaines routes du sud de la péninsule.

La plus étendue de ces oasis est celle de Feiran, dont le beau ruisseau est alimenté par les eaux du flanc nord du Serbâl; mais des fonds de vallée semblablement arrosés se

<sup>1.</sup> Les Égyptiens vont les exploiter, mais ni ces étrangers ni les indigènes n'auront dans le voisinage de leurs mines d'établissements permanents et sédentaires, de colonies proprement dites. Des établissements de ce genre n'eussent été possibles que plus au sud, dans la montagne granitique, où il n'y avait pas de gisements miniers.

rencontrent à chaque tournant de route, sur le versant d'el-Gâa comme dans la montagne intérieure, et le couvent de Sainte-Catherine, au pied du djebel Mousa, possède dans son enceinte des sources nombreuses qui jaillissent intarissablement de la base de la montagne.

Les eaux des cimes portent même la vie à grande distance du pied de l'escarpe extérieure de l'ouest, grâce à la disposition du lit rocheux sur lequel reposent les immenses dépôts alluviaux vomis par les ravins et qui constituent la plaine désertique d'el-Gâa. Sons le sable et le gravier, la roche en cuvette dirige les eaux, sous les couches perméables, jusqu'à la pointe du djebel el-Arabah où elles alimentent, au bord de la mer, à quelques mètres sous la surface du sol, une nappe d'eau de débit illimité. Dans cette montagne méridionale, on constate de très bonne heure, des établissements sédentaires, de vrais villages dans ces oasis.

Plusieurs « chemins » de caravanes, plus ou moins importants sont possibles dans la péninsule sinaïtique, et ont été pratiqués au cours de l'Histoire. D'abord entre Suez et Akaba-Aïla, une première « route », partie du fond du golfe de Suez, aboutit à la grande descente du flanc ouest de l'Arabah par le plateau calcaire ou « désert de Tîh », avec trois points d'eau à Kalaat en-Nakhl, à Bîr Koresh, à Bîr eth Themed¹.

Les centres habités de la péninsule communiquaient? non seulement avec Suez et l'Égypte, mais aussi avec la Syrie par la route du golfe d'Akaba et de l'Arabie, et avec la Pa-

1. Partout ailleurs la végétation est nulle et, par suite, l'élève des troupeaux et le séjour des groupements humains, même à l'état nomade, est

impossible.

<sup>2.</sup> Des villes comme Tôr et Pharan (Feiran) — voir la note 2, p. 52 — pendant les siècles qui précédèrent l'ère chrétienne, et la présence des si nombreuses inscriptions « sinaîtiques », en tant de vallées (œuvre des Nabatéens, rer siècle av. J.-C. — rer siècle après J.-C.), supposent une circulation routière à l'intérieur du pays, et avec l'extérieur, plus importante qu'on ne serait de prime abord porté à le croire.

lestine et les régions méditerranéennes par des « routes » franchissant el-Mrêchi, la grande falaise de 300 mètres du Tîh, par des gorges difficiles et abruptes, ou, un peu plus à l'ouest, à el-Rakineh, traversant le désert de Tîh par son centre et convergeant à Kalaat en-Nakhl, « le fort du palmier ». Kalaat avait ainsi une certaine importance comme centre de routes, point de rencontre où les caravanes pouvaient échanger marchandises et nouvelles venues d'Égypte, de Palestine, de Syrie, d'Arabie, du Sinaï...

Il est une autre route, qui contourne la falaise de Tih, au sud, par les régions moins deshéritées de la péninsule : après avoir passé l'oasis d'Aiyn Musa, elle coupe, à longs intervalles, des ravins ou weds profonds et de faible pente qui descendent à la mer: au delà de l'wed el-Atha, le sentier se partage en deux branches, dont l'une s'éloigne de la côte pour aller chercher les belles eaux du Gharandel moyen, et l'autre, au contraire, s'en approche, à la recherche des deux points d'eau moins éloignés d'el-Atha et de Bir Abu Surra. Au djebel en-Nakhl, dont la base est baignée par les vagues, le sentier de la grève doit escalader la falaise et, après avoir doublé un dernier promontoire. débouche sur la vaste plaine d'el-Markha, toute couverte de bloes de pierre, de graviers, de cailloux de toute grandeur arrachés à la montagne calcaire, et entraînés par les eaux au cours des âges. La route s'engage ensuite dans la vallée qui traverse une zone de trois kilomètres de montagnes de calcaire et paraît se heurter plus loin à un grand escarpement de schiste noirâtre, puis pénètre dans un couloir d'une impressionnante beauté, aux parois verticales taillées dans le granit ronge strié de veines de diorite noir. avec, au-dessus du granit, de hauts escarpements de gres rouge sombre: un peu plus loin, s'ouvre la gorge de l'wed Magharah, d'où l'on passe dans l'wed Mokatteb , dont la

<sup>1.</sup> Mokatteb veut dire écrit.

paroi occidentale est couverte d'innombrables inscriptions<sup>1</sup>. et enfin l'oasis de Pharan<sup>2</sup> aux riches végétations de tamarisques, d'acacias sejal, de palmiers-dattiers, et de buissons de toute sorte. Au sortir du Feiran, le sentier bifurque; une branche va vers Sainte-Catherine et l'autre se dirige vers Tôr et la mer Rouge.

Revenons à la route supérieure, celle du Gharandel. En remontant de l'wed Hamr, elle bifurque : un sentier longe le pied de la falaise du Tîh, un autre s'approche du bastion inaccessible du Sarbut, puis pénètre dans une plaine de sable sans dunes. L'wed Suwig s'engage dans la falaise entre deux murailles dont le schiste, moins abrupt que les ravins de l'ouest, permet à un sentier de piétons de gagner le haut du plateau. Un col, à l'altitude de 740 mètres, domine un grand cirque dont l'escalade est impossible aux bêtes de somme descente en pente douce de l'wed Kamileh. Les jolis petits cols de Soleif el-Asiat — à 1.000 ou 1.050 mètres d'altitude — ne présentent aucune difficulté; on y rencontre le granit rouge, la végétation de caractère tropi-

1. En nabatéen, grec, latin et autres langues.

2. Cf. Gen. XVI, 6; XXI, 21; Num., X, 12; XII, 16; XIII, 4; Deut. I, 1; XXXIII: on pense que, dans ces passages, Pharan désigne ce que nous appelons le plateau de Tih. Quand on tient compte de la manière de parler de vieux auteurs (Ptolémée, V, XVI; Pline, Hist. nat., XXXVII, 40), on est incliné à admettre que Pharan est une appellation qui aura été dispersée, à une certaine époque, sur un grand nombre de lieux particuliers, mais qui, à une autre époque, antéhébraïque, aurait couvert le nord et, peut-être, le centre de la péninsule sinaïtique.

A la période alexandrine, on ne savait plus rien, du moins en Égypte, de la localisation de l'Exode, entre le passage de la mer Rouge et l'arrivée en Palestine (Voir comment parle Josèphe, Ant. Jud., II, xv, 1, et IV, 1v, 7; Contra Ap., II, 11, 4; De bello Jud., IV, 9, 4. Une tradition alexandrine, conservée par Trogue Pompée, mettait le Sinaï en Damascène. — Dans Justin, 1 XXXVI, 2. La théologie juive s'attachait à la pensée religieuse et morale de la Bible, et non pas à sa géographie; tout se passait comme si, pour l'esprit juif, le Sinaï cút été une image et non une montagne véritable; et cela explique que les Juifs n'aient jamais songé à aller en pèlerinage au mont Sinaï.

3. Elles sont obligées d'aller faire un long détour.

cal qui se retrouve, dans les gorges de la grande montagne granitique, partout où un filet d'eau se montre à la surface du sable. Et ce qui frappe, à mesure qu'on avance désormais vers le sud, outre l'incomparable beauté des massifs granitiques de 2.000 à 2.500 mètres d'altitude, au milieu desquels on circule, c'est précisément la fréquence et l'abondance de l'irrigation naturelle des gorges due à la fonte des neiges des sommets et au lent filtrage des eaux d'écoulement.

Au flanc des collines, de celles de l'wed Magharahe et du Sarbute en particulier, les indigènes avaient découvert depuis longtemps des veines abondantes de minerais métalliques et de gisements de pierres précieuses. Ils réussirent à en extraire, tant bien que mal, du fer, des oxydes de cuivre et de manganèse, des turquoises, qu'ils exportèrent dans le Delta. Ces trésors excitaient la convoitise des pharaons; de là, les expéditions des III°, IV° et V° dynasties que nous avons mentionnées, et qui seront continuées.

# De la VIº à la Xº dynastie. Téti fonde la VIº dynastie.

1. Sur le Sinaï nous citerons l'Ordnance Survey of the Peninsula of Sinaï (3 vol. in-fol. de photogr.; 1 vol. de cartes et plaus; un vol. de texte); E. H. Palmer, The Desert of Exodus, 2 vol. 1871; M.-J. Lagrange, De Suez à Jérusalem par le Sinaï, dans RB, V. (1896), 618-643; VI (1897), 107-130; 605-625; et Well I. c. 1908.

2. A Magharah, les mines et les bas-reliefs égyptiens sont situés sur le flanc ouest de Genaieh, à 50 mètres au-dessus du fond de la vallée. De ces mines on extrayait le grès à mafkat (= substance minérale employée par les Égyptiens comme colorant vert, et formée du mélange de turquoise broyée et des différents sels de fer et de cuivre que fournissent les assises grèseuses de Magharah).

3. Cf. Weill, 141-183. Les monuments inscrits au Sarbut sont de 3 sortes : 1º Celle des inscriptions sur parois rocheuses qui décorent l'entrée ou les abords d'une mine :

2º La seconde est constituée par les ruines du temple (il remonte au moins à la XIIe dyn., mais dut être agrandi sous la XVIIIe et les suiv. jusqu'à la XXe; l. c. 176) qui s'étendent sur 200 mètres de largeur et qui constituent « un des plus formidables amoucellements d'inscriptions rencontrées jusqu'à ce jour ». (l. c., 172-173);

3º L'extraordinaire abondance de stèles debout, massives, hautes de 2 mètres au plus, rassemblées dans les petites cours intérieures et annexes du temple (Il y a d'autres stèles d'un caractère bien différent : ce sont de véritables masséboth; l. c. 173).

Uni, ministre de Pépi I<sup>er1</sup>, est un administrateur remarquable dont il importe de relever l'activité. D'abord simple page porte-couronne, Uni obtient bientôt un poste dans l'administration du trésor; puis il est nommé inspecteur des bois de l'État. Il jouit de la particulière affection de Pépi, aussi devient-il Inspecteur des « Prophètes » de la pyramide funéraire, et plus tard Auditeur. Ayant rempli parfaitement ce dernier office, il est nommé Ami du roi et Intendant de la Maison de la Reine. Peu à peu il prend en main la direction de toutes les affaires : les carrières du Sinaï sont exploitées d'après de meilleures méthodes et soumises à des inspections régulières.

Uni fait reconnaître par les armes la suzeraineté de l'Égypte sur la Nubie, la Libye et la région située entre l'Égypte et Canaan<sup>2</sup>.

Nefer-irka-r'a (V° dynastie) avait dispensé les serfs appartenant aux temples d'Abydos et de Coptos du service des corvées; Pépi II (VI° dynastie) conféra sans cesse de nouvelles immunités aux sanctuaires². Trois décrets de deux autres pharaons² de la VI° dynastie montrent qu'à mesure que s'accroissent la puissance des princes des nomes et les domaines de mainmorte avec tous les privilèges que le roi y attache, l'autorité royale s'affaiblit et les nomes se rendent de plus en plus indépendants; en même temps, la classe moyenne se fortifie et arrive au jour. L'Égypte se désagrège, et cette décadence du pouvoir central a pour conséquence une régression notable dans les signes extérieurs de la civilisation. Ces faits se produisent pendant la

<sup>1. 3</sup>e pharaon de la VIe dynastie.

<sup>2.</sup> Même en Canaan (d'après Meyer, § 266), mais pas d'une manière définitive.

<sup>3.</sup> Voir les décrets de cette dynastie dans Borchardt, AZ, XLII, 1 suiv.; Petrie, Abydos, II, 18; A. J. Reinach, Rapport sur les fouilles de Coptos (1910); Weill, Les décrets royaux de l'Ancien Empire, 1912; cf. A. Moret, dans RT, XXIX, 62. s.

<sup>4.</sup> Waska-r'a et Neferkawhor; voir les décrets dans Weill, Décrets royaux.

période qui s'écoule entre la VIII<sup>e</sup> et la XI<sup>e</sup> dynastie, qui est une période de transition<sup>1</sup>.

Les formules magiques des vieux temps — qui d'ailleurs redeviendront en vogue sous le Nouvel Empire — se laissent maintenant supplanter par les textes nouveaux qu'on inscrit sur les murs des tombeaux, sur les cercueils, et qui ont contribué à former ce vaste recueil que nous appelons le Livre des Morts<sup>2</sup>. Et pourtant on ne se détache pas de la magie; on « instruit » le mort des dangers qui le menacent, on lui met sur les lèvres les incantations qui rendent inoffensifs les monstres maléfiques. Et ainsi les idées nouvelles qui percent la couche des traditions n'ont pas la force de faire rejeter complètement les idées reçues.

Les spéculations de la Ve dynastie sur l'unité de la puissance divine, manifestée dans la force créatrice du soleil, deviennent maintenant les croyances de tout le peuple; mais à ces théories « monothéistes » on oppose, dans la pratique, d'innombrables divinités locales, très exigeantes depuis que les nomes sont émancipés; elles finiront par anéantir les idées « monothéistes ».

Avec la XI<sup>e</sup> dynastie commence le Moyen Empire<sup>5</sup>. Coptos, Silsilis, Thèbes en particulier naissent à la vie politique. A la quatrième génération, la prépondérance est assurée à Thèbes: elle exercera la suprématie jusqu'à la XIV<sup>e</sup> dynastie, et la recouvrera après l'expulsion des Hyksôs. Les dix-huit rois de la XII<sup>e</sup> dynastie sont en même temps: ingénieurs, soldats, amis des arts, protecteurs de l'agriculture; aussi cette période est-elle une de celles où l'Égypte est le plus heureuse,

<sup>1.</sup> Les tombeaux de Siut, bien qu'ils soient mal conservés, nous fournissent des renseignements précieux sur cette époque (Études sur ces tombeaux : G. Maspero, *Hist.*, I, 454, suiv.; Breasted, *Anc. Rec.*, I, 391. suiv.; etc.).

<sup>2.</sup> Cf. t. II, Littérature.

<sup>3.</sup> Il finit avec la XVe dynastie.

Quelquefois les riverains du Delta voient venir de l'Orient dans leurs villes des hommes, ou même des tribus entières, chassés de leur pays par la famine ou par les révolutions : ils viennent chercher asile en Égypte.

Une tombe de Beni-Assan représente l'accueil fait à trentesept de ces immigrants : les détails de leurs vêtements et des objets qu'ils apportent révèlent une civilisation déjà avancée.

De l'Asie, l'Égypte tire déjà ses esclaves, les parfums, le cèdre, les vases émaillés, les étoffes teintes et brodées dont la Chaldée conservera le monopole jusqu'au temps des Romains.

L'exploitation des turquoises du Sinaï est réorganisée et intensifiée. Toutefois, les tribus qui y vivent de brigandage, en particulier celles des Shasu, n'en sont point chassées.

Les populations turbulentes de l'Éthiopie retiennent un certain temps les pharaons; finalement, à Semnch sont construites, par Usirtesen III, en briques crues, comme tous les édifices militaires d'Égypte, deux forteresses, une sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche du Nil.

Sous cette dynastie augmente beaucoup la richesse générale.

Les peintures des tombes de Beni-Assan représentent, d'une façon très vivante, des gens qui labourent avec des bœufs, qui hersent, qui dépiquent, font les récoltes, vendangent, font le vin, le disposent dans les caves. Ailleurs on voit le tailleur de pierre, le bûcheron; là, des ouvriers soufflent le verre en forme de bouteilles, d'autres font des vases et les mettent au four; plus loin, on voit des savetiers, des charpentiers, des menuisiers, des tanneurs, etc.

Nous avons, en outre, un si grand nombre de pièces de sculpture que l'on se demande comment l'Égypte put trouver, dès lors, tant d'artistes (Les artistes grecs ne commenceront à paraître que dans 1400 ans environ.) Mais la condition des travailleurs était très dure, sous le bâton des Intendants!

La XIII<sup>e</sup> dynastie assure à l'Égypte quelques siècles de prospérité. On fait des travaux d'hydrographie; Thèbes, Bubaste, Tanis, Abydos, etc., sont restaurées et embellies.

L'art déchoit quelque peu; toutefois la beauté des statues royales sera bien rarement atteinte par l'art postérieur.

Les monuments des derniers pharaons (il y en eut soixante en tout) sont rares; ils n'ont pas la perfection des précédents.

Comme dans le passé, la conception de la vie est fort réaliste. Néanmoins l'élément spirituel que renferme le culte des morts se fait jour avec une force beaucoup plus grande que dans les sobres formules funéraires de l'Ancien Empire. On espère contempler dans l'Au-delà les dieux euxmêmes daus leur splendeur; pour l'obtenir, il faut mener une vie conforme à la justice et à la morale.

Les travaux hydrographiques ont grandement accru le bien-être dans le Delta. C'est dans ce pays, à Xoïs, que la XIV<sup>e</sup> dynastie fixe sa capitale. Nous ignorons encore son histoire; mais nous savons que de l'Orient vont' se précipiter sur le pays des bandes — les Hyksôs — qui, à la faveur des querelles intestines déprimant l'Égypte, s'empareront du trône.

Avant de résumer leur histoire, tournons-nous vers le pays d'où ils vont venir pour étudier les peuples qui s'y agitent et qui intéressent tout particulièrement le Bibliste.

<sup>1.</sup> Cette invasion avait commencé avant la XIVe dynastie; il semble même que l'antépénultième roi de la XIIIe dynastie, Nehesi, était déjà vassal des Hyksôs et que le culte de Sêth, le dieu des usurpateurs, avait déjà son temple à Awaris et à Tanis (Cf. Meyer, Hist. t. II §§ 301 et 304).

#### ARTICLE IV

## Au pays de Canaan.

## A. — Canaan préhistorique!.

A la période *miocène* émerge<sup>2</sup> des eaux un plateau *num-mulitique*, non encore bouleversé, que les pluies abondantes vont modifier par *érosion*.

A la période pliocène. par une série de plissements et de cassures se forme l'épine dorsale de la « Palestine » et, par suite, une grande dépression. future vallée du Jourdain, s'étendant jusqu'au sud de Pétra. — bassin lacustre, supérieur de 30 mètres environ au niveau océanique.

Comme plus probablement il n'y eut jamais de glaciers en Palestine, on peut appeler pluvio-glaciaires<sup>2</sup> les temps qui correspondent à la période glaciaire classique et y distinguer cinq phases: d'abord, celle des grandes pluies, postérieure à la dislocation du continent éocène et à la formation de la mer intérieure non salée. A l'occident, la Méditerranée couvre tout ce qui constitue aujourd'hui la plaine de la Shephela et de Saron, et, au sud, une grande partie du Negeb; à l'orient du lac, les hauts plateaux du Belqâ et du Haurân ont déjà leur physionomie presque définitive<sup>4</sup>. Au cours de la phase suivante, sèche, le niveau

<sup>1.</sup> Cf, Canaann, 364 et s.

<sup>2.</sup> Voir surtout C. Lartet, Essai sur la géologie de la Palestine et des contrées avoisinantes, dans Ann. des Soc. géolog. I (1869) 1-116 et 149-329; Exploration géologique de la mer Morte, de la Palestine et de l'Idumée (Paris, 1877). Ed. Suess, Em. de Margerie, La face de la terre (Paris, 1912) 1, 470-480.

<sup>3.</sup> C'est un terme approximatif pour indiquer un synchronisme avec la période glaciaire d'autres régions. Cf. H. Vincent, Jérusalem, in-4, Paris, 1913, t. I, p. 80, note 3.

<sup>4.</sup> René Dussaud, Les Arabes en Syrie, in-8. Paris, 1907, p. 24: et encore R. Dussaud et F. Macler. Mission dans les régions désertiques de la Syrie Moyenne, in-8, Paris, 1903, p. 49-54.

de la mer intérieure baisse beaucoup, et la concentration des eaux produit l'énorme quantité de gypse et de sel du djebel Usdum, Le climat est moins rigoureux; la vie organique se développe. La troisième phase est marquée par la recrudescence des pluies et par de grandes modifications climateriques. De nouveaux mouvements du sol transforment le pays. Sous l'action violente des eaux se creusent des torrents nombreux; l'érosion crée des ravins profonds où sont charriés par les eaux furibondes des organismes qui vont former, sur les bords de la mer, une terrasse de sédiments et de fossiles. Le lac est déjà salé par l'effet des sédiments salins des couches crétacées et des émanations gazeuses d'origine volcanique. A cette période tourmentée succède une période d'accalmie; et cependant les phénomènes volcaniques redoublent d'intensité. C'est le long de la ligne de rupture 'Aqaba-MerMorte-Jourdain-plaine de Damas que se trouvent les manifestations éruptives. Notons trois groupes de volcans bien distincts : au djebel-Haurân où les roches volcaniques sont devenues riches en terre rouge végétale; au diret-et-Tulul, à l'est de Damas, où la terre se couvre d'herbe et de fleurs à la saison des pluies; au Safa, chaos inextricable de masses basaltiques noires, autour de cratères ouverts éteints.

Aux derniers temps de la période pluvio-glaciaire, la temperature s'abaisse; la faune et la flore subissent leurs dernières modifications et le relief continental prend sa forme « définitive ».

Au cours de cette période pluvio-glaciaire furent créées d'innombrables cavernes sur le versant oriental et vers le Negeb. A l'aurore des temps historiques, un tremblement de terre détermina l'affaissement du sol dans le bassin du lac méridional, et constitua la forme actuelle du bassin dit de la « mer Morte ».

Origine et évolution de la vie humaine en « Palestine ». Au commencement de l'ère pluvio-glaciaire, les bouleversements géologiques rendaient presque impossible la présence de l'homme. Les plus anciens vestiges de la vie humaine se trouvent dans le Belqâ.

A l'époque paléolithique, durant la phase chelléenne, de vastes forêts s'étendent sur les hauts plateaux; on rencontre d'énormes pachydermes... L'homme se développe rapidement, ses outils sont des percuteurs et divers instruments tranchants en silex. Au cours de la phase moustérosolutréenne, le climat s'est adouci; la végétation est très intense. L'homme envahit les pentes des montagnes, occupe les vallées et s'achemine vers la Méditerranée. Des haches et des pointes de flèche révèlent ses goûts pour le combat et la chasse. De longues aiguilles en os témoignent qu'il sait se vêtir; il se pare de pendeloques et de colliers faits de coquilles et d'os. Pendant la période solutreo-maqdalenienne, nous trouvons les premiers restes humains proprement dits - des ossements - dans les cavernes du Liban, où l'abaissement momentané de la température a contraint les habitants de se réfugier.

A l'époque néolithique, les premiers vestiges de la pierre polie et les traces de poterie découvertes dans les cavernes de la Phénicie, du Liban, de la Galilée, du mont Nébo, et aussi dans la plaine de Gezer nous montrent qu'un progrès immense a été réalisé.

Quelques animaux ont été domestiqués.

Dans les « villes bibliques<sup>1</sup> » de Ta<sup>1</sup>annak, Megiddo, Gézer, tell el-Hesy, Jaffa, Engaddi, tell Milkh, Tareibeh; et. au delà du Jourdain, el-Ledjun, el-Mereighat, tell-Matâba<sup>2</sup>, la civilisation est néolithique.

On constate alors, 5000\* 4000\* av. J.-C.. les premiers vestiges du sentiment religieux.

Vers les débuts des 3000 av. J.-C., des peuples nouveaux,

2. Canaan, 393, 394.

<sup>1.</sup> Dans celles que les fouilles modernes ont mises au jour.

les « Cananéens » (terme conventionnel qui désigne tous les envahisseurs antérieurs aux Hébreux) introduisent l'usage d'ériger, le plus souvent dans un but funéraire, des monuments mégalithiques de formes très diverses : menhir. dolmen, cromlech. En général, les dolmens s'élèvent le long de la grande dépression du Jourdain; ils rayonnent cependant dans les autres vallées surtout vers l'est, Djôlân, Galaad, Belqâ, etc. En général, ils ne coïncident pas avec les antiques stations de l'industrie de la pierre, à cause peut-être du chemin suivi par les envahisseurs ou bien par suite du changement des conditions physiques; ils sont contemporains d'une civilisation déjà plus avancée. Leur situation nous fait constater que, dès ces temps très antiques, les régions septentrionale et orientale attiraient davantage à cause des conditions du sol qui offrait de l'eau et des pâturages faciles1.

Peut-être le troglodytisme existait-il encore; toutefois des découvertes récentes, à Gezer, à Megiddo, nous montrent que dès lors se constituaient des agglomérations de maisons. La culture avait atteint le plus haut degré de développement possible sans le secours du métal<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Ibid. 422, avec la note 1.

<sup>2.</sup> Fondé sur l'étude des sources archéologiques ordinaires (Céramique, Architecture, Mobilier, Épigraphie), on a proposé la chronologie suivante :

I. Des origines au XVIe siècle: civilisation indigène, vaincue ensuite et absorbée par une nouvelle population.

II. Du XVI<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècle: eivilisation cananéenne. Elle opéra la fusion des éléments de la civilisation locale et des siens propres, se laissant pénétrer par le courant égéen, puissant alors.

III. Du XIII. Au IXIII. au IXIII. Siècle. De nouveaux maîtres paraissent dans le pays qui devient presque fermé aux influences extérieures. On sacrifie les préoccupations artistiques aux utilitaires.

IV. Du IXe-VIIIe au IVe siècle. On crée une manière nationale authentique. De nouvelles influences pénètrent, dont les centres sont : Chypre, Rhodes, les îles grecques.

V. Après le IVe s. commence l'ère des Séleucides (Cf. Canaan, p. 19-20).

B. — Des premiers temps historiques jusqu'à la chute des Hyksôs.

En Canaan vivaient des populations à demi-barbares que la Bible appelle 'Anaqim¹ sur les montagnes voisines de la mer Morte, Khorim² sur les confins du désert vers le mont Séir, Hawim au sud-est de Gaza, Rephaim qui étaient considérés comme des géants, Zamzummim à la voix indistincte, 'Emim, appréhendés comme des monstres terribles'.

Nous avons trouvé, dès les plus anciennes époques historiques, des tribus sémitiques concentrées sur les rives du golfe Persique. Leurs caravanes allaient à travers l'Arabie, jusqu'à la Mer Rouge; du Puanit' elles poussèrent ensuite jusqu'au nord de l'Egypte sous la XII° dynastie. L'occasion de ces migrations fut, très probablement, l'invasion des Élamites en Babylonie. D'autres Sémites, entraînant à leur suite une partie des populations qu'ils rencontraient sur leur chemin, pénétrèrent dans la vallée du Jourdain; bien plus, quelques-unes de leurs tribus poussèrent jusqu'en Égypte tandis que la XIV° dynastie s'éteignait dans les guerres civiles. Les envahisseurs tuèrent ou firent esclave la population et fondèrent une dynastie celle : des Hyksôs\*.

- 1. Jud. I, 10; Jos. XIV, 5; Deut. IX, 2.
- 2. Gen. XIV, 6; Deut. II, 12-22.
- 3. Deut. II, 10-12; 20-22. Num. XIII, 34 (TM)
- 4. Puanit, Poeni, Puni.

5. Il est impossible de savoir si les Hyksôs étaient d'origine strictement sémitique, hittite ou mitannite (la masse des envahisseurs devait être assez bigarrée).

Manéthon, in Josèphe (C. Ap. 1, 14, 75, 85 s.) nous fait connaître la tradition égyptienne populaire de son temps. Dans Josèphe, les rois usurpateurs sont appelés Υκτώς, lu par Eusèbe (Chron, I, 157) Υκουσσώς. Manéthon explique ainsi le mot: βασίλεις + ποιμένες; en égyptien hq=chef; shas ou shos est le mot par lequel on désignait, à l'origine, les bédouins pillards de la péninsule du Sinaï, et, plus tard, les nomades en général.

R. Weill, Les Hyksôs (dans La fin du Moyen Empire égyptien (Première partie, p. 1-267) rejette l'opinion courante sur les Hyksôs; d'après lui, ces rois ne seraient pas des étrangers; ils appartiendraient à une dynastie usurpatrice de Basse-Égypte qui enrôla des Asiatiques à son service et fut vaincue par les Thébains. Si la thèse de Weil prévalait (ce qui ne paraît

Leur capitale fut Tanis, et Hawaru (Avaris) leur camp retranché, dans le Delta.

Passé les premières brutalités de l'invasion, les Hyksôs se laissèrent apprivoiser assez facilement. Leurs rois comprirent, dès le début, qu'ils avaient plus d'intérêt à exploiter le pays qu'à le piller; et comme personne autour d'eux n'aurait pu débrouiller les complications du fisc, ils furent obligés de garder à leur solde la plupart des scribes qui avaient, jusque là, géré le trésor'.

Une fois entrés à l'école, ils s'initièrent sans efforts aux raffinements de la vie civilisée. Ils eurent à leur Cour autant de pompe que les pharaons indigènes.

Ils respectèrent les religions locales et favorisèrent même ceux des dieux dont les attributs leur parurent ressembler le plus à ceux de leurs divinités à eux.

Maintenant plus encore que dans le passé, les Asiatiques, habitants de Canaan ou autres, étaient attirés vers l'Égypte: ils y trouvaient des hommes issus à peu près des mêmes contrées qu'eux. égyptianisés sans doute, mais pas au point d'avoir perdu déjà le plein usage de leur langue et le souvenir de leur origine. On les accueillait d'autant mieux qu'on sentait le besoin de se fortisser contre la population indigène, hostile malgré tout.

Au xx<sup>e</sup> siècle, vinrent d'Orient et s'établirent sur les premières couches sémitiques de Canaan d'autres peuples dont les plus célèbres sont les *Araméens*, de même origine que les Cananéens, mais de culture différente. C'est à cette invasion que se rattache la *migration des Hébreux*.

Le clan d'Abrahame put facilement, en raison du morcel-

2. Cf. Ch. I, 11.

pas probable) l'influence des Asiatiques — qu'elle doit admettre — à la cour des rois de Basse-Égypte serait toujours très intéressante au point de vue biblique.

<sup>1.</sup> Rappelons, dès maintenant, qu'il faut placer la tradition biblique de Joseph, fils du Patriarche Jacob, sous le règne des Hyksôs.

lement politique, traverser le pays tout entier, à la recherche de fertiles vallées. Durant une famine, il passa en Égypte. Au retour, il choisit comme séjour habituel le Negeb, où il y avait de l'eau et des pâturages; puis, à la suite de quelques contestations avec les tribus qui jusqu'alors étaient maîtresses de la région, il se fixa autour du puits de Be'er Sheba' (Bersabé) et de Gérar.

Le clan du Patriarche voulait conserver pur le sang de sa race, toutefois il finit par faire cause commune avec les populations cananéennes et les restes des anciennes races indigènes, en vue d'éviter tout conflit.

Tandis que Hammurabi, Kudur-Mabuk et leurs alliés étaient sur le point de mettre fin à leur course triomphale en Canaan, Abraham et les siens réussirent à les battre et à délivrer quelques roitelets qu'ils avaient pris dans la Pentapole<sup>1</sup>. Cependant le pays demeurait vassal de Babylone ou de Suse suivant que la suprématie appartenait à celle-ci ou à celle-là; mais la soumission devenait moins fidèle au fur et à mesure que les suzerains, là-bas, étaient plus absorbés dans leurs dissensions intestines.

Ainsi que nous l'avons vu, sous les Hyksôs l'Égypte fut plus ouverte qu'auparavant au commerce et à l'immigration asiatiques. Les « benê İsraël » vinrent, eux aussi, s'établir dans le pays.

Les usurpateurs avaient grand intérêt à développer en Égypte l'influence de leur race; et cela explique, sans anomalie, qu'en Canaan, vassal de la Chaldée, peuplé de tant de races disparates — unies toutefois, pendant un certain temps, par l'usage de la langue babylonienne — toute la culture soit, à une certaine époque, tributaire de l'Égypte. avec quelques influences chaldéennes, comme en témoignent une stèle funéraire, une statue d'Osiris. des pierres à « cupules », des statues d'Anubis.

<sup>1.</sup> Gen. XIV, r et suiv.

Dans le pays de Canaan, on distingue à ce moment trois sortes de populations : les Cananéens, les Hittites. les Térakhites.

Les Cananéens<sup>1</sup>. — Par ce mot « Cananéens » on désigne tous les envahisseurs sémites qui, vers le xxv<sup>e</sup> siècle av. J.-C., se superposèrent aux « aborigènes » pré-sémites en Palestine, où ils importèrent probablement l'usage d'ériger les monuments mégalithiques dont nous avons parlé.

Nous distinguons les gens d'Amurru des Cananéens proprement dits.

Le pays d'Amurru<sup>2</sup> est déjà important au temps de Hammurabi<sup>3</sup>. Il semble<sup>4</sup> que sa frontière n'est pas loin de la Babylonie<sup>3</sup>.

Indiquons les principales villes amorrites, un siècle et demi environ après la chute des Hyksôs, en notant qu'elles avaient surgi, évidemment, bien longtemps avant cette époque qui est celle d'El-Amarna.

Amurru est séparé des Hittiles, au nord, dans la région d'Alep, par les pays Nukhashshe, Nî, Zinzar; sur la côte, par les pays de Na-akh-ri-mi et de Ka-pa-si.

Il est séparé du Mitanni (région située au onrd de la

<sup>1.</sup> C'est des Lettres d'El-Amarna (Cf. t. II, Littérat.) principalement que proviennent nos renseignements.

<sup>2.</sup> F. Böнг, Kan. und Hebr., p. 31 s.

<sup>3.</sup> Le grand monarque s'appelle, dans une inscription, « roi de Martu (= Amurru) ». Son troisième successeur, Ammiditana, prend le titre de « roi d'Amurru. » Il y a des fonctionnaires d'Amurru; un contrat porte la date: « 36° année de Shamshu-iluna, année de la guerre d'Amurru. » Réfèr, dans Böhl. 35.

<sup>4.</sup> Près de Sippar, un pays s'appelle Amurru. — Beaucoup de noms sont composés avec le nom du dieu Amurru: amat-Amurru, apil-, awêl-, -bân, dan-, gimil-, ibni-, idin-, ili-, libit-, mâr-, nûr-, pirkhi-, sha-, warad-Amurru, sous la 1<sup>re</sup> dynastie babylonienne.

<sup>5.</sup> Notons cependant qu'Amurru est écrit avec deux idéogrammes Mar-ru. Or il n'est pas démontré que Mar-ru ne désignât pas quelquefois autre chose qu'Amurru. (Cf. P. Dhorme in R. B., V (1908), p. 212, avec note 2). D'autre part, au temps de la première dynastie babylonienne, tous les étrangers, Arabes et Amorrites, étaient appelés, là-bas, mârê-Amurru, c'est-à-dire « gens d'Amurru », ou « gens de l'Ouest » (Amurru = Occident).

Mésopotamie et de la Syrie, et dans laquelle on parle hittite) par les pays de Takhashi entre Khoms et Damas, capitale du pays de  $Ube^{1}$ .

Le pays de Amki correspond à la future Coelésyrie ou  $B\acute{e}q\^a$ ': Villes principales: Kinza peu éloignée de Nukhashshe, Gi-id-shi ou Qadesh sur l'Oronte; dans la même région, Shaddu, Ashtarte,...

Dans le pays d'Arwad, Tunip de langue hittite, située peut-être entre la mer et Khoms; puis, au sud de Damas, Tu-bi-khi<sup>2</sup>; non loin de là, dans la Béqà : Ku-mi-di, Kha-sha-bu, Kkazi .

L'activité des Amorrites se concentre sur la côte, dans l'île d'Arwad et, tout près, à Ul-la-za, à *Ir-qa-ta*<sup>5</sup>; au sud d'Arwad, à *Sumur*<sup>6</sup>, à Ardata à peu de distance et au sud de tel Aregâh.

Au-dessous de Tripoli, Bat-ru-na<sup>8</sup>, Gub-la<sup>9</sup> ville importante au sud; puis Bêrûta<sup>10</sup>.

Il est impossible d'indiquer les frontières méridionales d'Amurru.

Le pays des Cananéens<sup>11</sup> s'étend au sud d'Amurru. Les villes principales sont à cette époque, Si-du-na<sup>12</sup>, Sur-ri<sup>13</sup>. Non loin de Sidon, Kha-zu-ra; entre Tyr et Sarepta, Da-nu-na. Entre Tyr et Arwad, U-ga-ri-te; un peu au sud de Tyr, Uzu,

- 1. Khôbhàh, Gen. XIV, 15.
- 2. Cf. Tibhkhath en Aram-Soba (I Chron. XVIII, 8).
- 3. Cf. Khosâh, au N. de la tribu d'Asher. (Jos. XIX, 39).
- 4. 'Arwadhiy, « d'Arwad » (Gen. X, 18).
- 5. Cf. 'Arqiy, « d'Areqâh, » (Gen. X, 17).
- 6. Cf. Semariy, « de Sumur » (Gen. X, 18).
- 7. Ar-da-ta ou El-da-ta.
- 8. Βότρυς, Botrun actuelle.
- 9. Ou Ku-ub-li ou Gu-la, c.-à-d. Ghebhal. (Ez. XXVII, 9) Cf. Ghibhly (Jos. XIII. 5) = Byblos.
  - 10. C'est-à-dire : les puits = Beyruth.
  - 11. P. DHORME, in RB. V (1908), 513-519.
  - 12. Ou Zi-tu-na = Sidon.
  - 13. Tyr.

Ak-ka<sup>1</sup>, Ja-pu<sup>2</sup>, très importante; Ma'hasa<sup>3</sup>, au N.-E. de Jaffa.

Au pays qui sera occupé plus tard par les Philistins, Ash-qa-lu-na<sup>4</sup>, Kha-za-ti<sup>5</sup>: Gari dans le Negeb; A-du-ri<sup>6</sup> à l'ouest d'Hébron: A-ra-ru<sup>7</sup> au sud du Wâdî-el-Milh; U-du-mu<sup>8</sup> au sud de Dûrâ; Khi-ni-a-na-bi<sup>9</sup> au sud-ouest de ed-Dôme.

Dans la plaine de Juda, La-ki-sha<sup>10</sup> ancienne ville royale: non loin de là, Mu-ukh-ra-ash-ti<sup>11</sup>, Ki-el-te<sup>12</sup>. Zânū·a<sup>13</sup>; Sarkha<sup>14</sup>; Aialuna<sup>15</sup> près de Amwâs<sup>16</sup>, Ma-an-kha-te<sup>17</sup>, Ga-az-ri<sup>18</sup>.

Bit-Antu. 19 non loin de Jérusalem et au nord de cette ville; Sha-ak-mi<sup>20</sup>, Bit-sa-a-ni<sup>21</sup> Ma-gid-da<sup>22</sup>, Ta-akh-nu-ka<sup>23</sup>, Shu-na-ma<sup>24</sup>.

Sur le territoire de la future tribu de Zabulon. Khi-na-tu-na<sup>25</sup>, Qa-nu-nu<sup>26</sup> au S.-E. de Tyr.

- I. Ptolémaïde = 'Akko | Jud. I. 31.
- 2. Jaffa.
- 3. Ou Mu-ukh-kha-zi.
- 4. 'Ashqâlon.
- 5. Ou Az-za-ti. Gaza ('Azzáh .
- 6. 'Adhoraiym (Il Chron, XI, 9) = Dura.
- 7. 'Aroer (I Sam. XXX, 28) = 'Ar'âra.
- 8. Dhumâh (Jos. XV, 52) = ed-Dôme.
- 9.  $\overline{z}$  = 'Anâb (cf. Jos. XV, 50 : 'anàbh |.
- 10. Ou La-ki-shi = Lakish = tell-el-Khesy.
- 11. Cf. Moréshéth Gath. (Mich. I, 14.
- 12. Ou Ki-el-ti, Qe'yláh. (Jos. XV, 44).
- 13. Zánoah (Jos. XV, 34).
- 14. Moderne Sar'a (Sare'ah I, Chron. II, 54).
- 15. Ou Ia-lu-na, moderne Iâlo; Ayyalon Jos. XIX. 42.
- 16. Nicopolis.
- 17. Manahat I Chron, II, 54 et VIII, 6.
- 18. Gezer, Gazer.
- 19. 'Auata, 'Anathoth Jos. XXI: 18.
- 20. Shekhem, aujourd'hui Nabulus (Gen. XXXIV; etc. .
- 21. Bêsân, Bhêyth-Shân ou Bhêyth-She'an (Jos. XVII. 11: I, Sam, XXXI, 10, etc.).
  - 22. Ou Ma-kid-da = Megiddo, Meghido.
  - 23. Ta'enâk (Jos. XII, 21; etc.).
  - 24. Shunêm (Jos. XIX, 18, etc.).
  - 25. Khannâton Jos. XIX, 14).
  - 26. Qânâh, moderne Qânâ.

La différence des régions occupées donna lieu à la différence des mœurs, des usages, du caractère : les Cananéens de la mer furent marins ou marchands; ceux de l'intérieur, agriculteurs ou bergers suivant les lieux. Ils se divisèrent en tribus qui furent souvent en lutte les unes contre les autres.

Les Hittites<sup>1</sup>, Héthéens de la Vulgate<sup>2</sup>. — Les monuments montrent que leur royaume s'étendit, à l'est, jusqu'à l'Euphrate qui baignait Malatia, Samsat, Karkemish; à l'ouest, du côté du Taurus, jusqu'à Kara-Dagh, avec quelques pointes plus au sud; au sud, jusqu'à Hamath, et, à certaines époques, plus au Sud jusqu'en Canaan<sup>2</sup>; au nord, les limites ne sont pas bien sûres: étaient hittites Eyuk et Boghaz-Keui au milieu du circuit décrit par l'Halys, Giaur-Kalesi, Yarre, Doghanlu, Beykeui; puis, entre Sardes et Smyrne, Sipylus et Kara Bel<sup>4</sup>.

On est porté à croire que les Hittites étaient venus des montagnes septentrionales, de l'Arménie, du Caucase,...,

2. Dans la Bible, TM.: Khêth, Benêy Khêth, Hakhittiy, Hakhittiym, érés hakhittiym:

a) Liste des peuples, Gen. X, 15, I Chron. 1, 13.

b) Jud. I. 26: Construction de la ville de Lûz, au pays des Hittites.

- c) Dans les énumérations de peuples, par ex.: Deut. VII, 1; Jos. III, 10; XXIV, 11; Ex. III, 8, 17; XXIII, 23, 28: XXXIII, 2; I Reg. IX, 20; etc.
- d) bny Khth à Hébron, et 'phrwn hkhtty Gen. XXIII, 3, 5, 7, 10, 16, 18, 20; XXV, 9, 10, XLIX, 29; L, 13. Cf. aussi Gen. XXVI, 34; XXVII, 46.

c) Le pays des Hittites (Jos. I, 4).

f) Akiyhmélék le hittite (I Sam, XXVI, 6); Uriya le hittite (II Sam, XI, 3, 6, 17, 21, 24; XII, 9, 10, 23, 39; XXIII, 39; cf. I, Reg. XV, 5; 1 Chron. XI, 41).

g) Trafic de chevaux entre Salomon et tous les rois des hittites, (I Reg.

X, 29, II, Chron. 1, 17).

- h) Femmes hittites sous Salomon (I Reg. XI, I). Rois hittites (II Reg. VII, 6).
  - i) La « mère » de Jérusalem est hittite (Ezech. XVI, 3, 45).
  - 3. Voir par ex.: Gen. XXIII.
  - 4. Garstang, 84.

<sup>1.</sup> J. Garstang. The land of the Hittites in-8. London, 1910 (On y trouvers une bonne bibliographie, p. 392-401). Voir aussi P. Dhorme in Conférences de Saint-Etienne, 1910-1911: Les Aryens avant Cyrus.

parce que l'on peut constater, dès le deuxième millénaire av. J.-C., qu'ils montent à cheval comme les gens du Turkestan; qu'ils portent des bottes à pointe relevée aux orteils comme les Tartares et certains montagnards de Grèce et de Crète. Et, d'autre part, leur culte est un culte de montagne.

Nous avons vu qu'entre 2000 et 1800, environ av. J.-C.. les armes de ce peuple furent assez puissantes pour porter à la Ire dynastie babylonienne des coups décisifs; mortellement affaiblie, elle tomba sous le choc des « peuples de la mer » (Ces derniers fondèrent une dynastie qui, d'ailleurs fut éphémère?).

Au temps des Patriarches hébreux, on ne donnera pas d'explication détaillée sur les établissements hittites<sup>2</sup>; d'autre part, leur nom sera, pratiquement, presque synonyme de Canaan<sup>4</sup>. Au xv<sup>e</sup> siècle, les expéditions répétées des pharaons les trouveront dans la Syrie septentrionale, et le xiv<sup>e</sup> siècle marquera l'apogée de leur puissance reconnue, pendant cinq ou six générations, par l'Égypte, l'Assyro-Babylonie et probablement la Cilicie, par la Lycaonie, la Phrygie, la Lydie.

Les archives de la capitale. Boghaz-Keui, et les Lettres d'El-Amarna montrent qu'un *Droit des gens* s'était établi entre ce peuple et les États que nous venons de mentionner. Rappelons les traités conclus avec le Mitanni, sous Shubbiluliuma, avec l'Amurru, sous Mursil et puis sous Khattusil, etc<sup>5</sup>.

Il semble que l'empire ait décliné du xine au xie siècles,

(Lorsque l'élément sémite réussit à repousser les tribus occidentales, l'art hittite remonta vers le nord).

<sup>1.</sup> Ibid. 325-321, et Bönn, 16 avec note 2; RB, VI (1909), 54. Notons que l'on constatera au xive siècle av. J.-C., du moins dans la religion, un élément aryen, puisque, dans un traité de l'époque entre Hittites et Mitannites, sont invoqués, entre autres, les dieux Mitra, Varuna, Indra. Nàsatya.

<sup>2.</sup> Cf. supra, p. 33

<sup>3.</sup> Gen. XXIII; XXV, 9; XXVI, 34; XLIX, 29, 32.

<sup>4.</sup> Gen. XXVII, 46 et XXVIII, 1.

<sup>5.</sup> Garstang, 325, 326; RB V, (1908), 313-314.

puis qu'il ait connu un regain de fortune entre le xi° et le ix°, et enfin qu'il se soit démembré définitivement vers le vin°.

Pour la correspondance « internationale », on employait la langue assyro-babylonienne, bien que celle de la « nation » fût radicalement différente.

Aux temps néolithiques, certains caractères de l'art¹ hittite se retrouvent dans l'art de Suse et dans celui de la Troade et de la Crète. Aux âges suivants, on sculpta beaucoup de figures sur la roche, en particulier au mont Taurus, quelques-unes sont gigantesques, d'autres de dimensions naturelles; des groupes représentent des divinités et leurs ministres, et sont accompagnés d'hiéroglyphes hittites.

Un seul monument mobile a été trouvé in situ, c'est une pierre à cime arrondie, posée sur un piédestal, près de Bogshe. On a trouvé — près de leur lieu d'origine sans doute — d'autres monuments de même caractère, par exemple, l'autel massif de Kuru-Bel, au nord de Comana, les lions de Derendeh, l'obélisque d'Izgîn, la colonne solaire de Palanga. On connaît en ronde-bosse les lions de Sakje-Geuzi, de Marash, d'Eyuk. Signalons les fragments de statues de Kurts-oghlu et de Marash.

On est unanime à affirmer l'unité de cet art parce que partout il est caractérisé par la chaussure à « pointe à la mongole », la tunique courte qui finit au-dessus des genoux. le manteau de forme assyrienne laissant découverte la jambe qui marque le pas, la tiare en pointe ou béret rond, la chevelure divisée en deux encadrant le visage, ou bien la queue sur la tête rasée.

Dans leur manière, les artistes hittites n'atteignirent jamais ni le réalisme assyrieu, ni le fini égyptien; leurs œuvres semblent des ébauches inachevées, sorte d'adaptation

<sup>1.</sup> GARSTANG, 79, s.

de la technique traditionnelle des antiques civilisations à une race définie et constituée.

Quant à la Religion, toute théorie serait prématurée, parce qu'il reste trop de documents indigènes à traduire. Notons seulementici, que le dieu Tishupu ou Teshup est représenté avec les vêtements hittites et avec la hache et la foudre du dieu sémitique Adad, bien qu'il ne figure pas dans le Panthéon sémitique, non plus que Mauru, Tarqu, Khepa, autres dieux hittites. Le traité de Ramsès et de Khatusura mentionne, outre le soleil, Suteh seigneur du ciel et Suteh seigneur des Kheta², Suteh de Pairada, de Khissapa, de Sakhipina, etc., c'est-à-dire de onze villes. Or ce dieu était le Suteh égyptien³, qui ressemblait fort au ba'al sémite. Dans le même traité on nomme aussi Astar, qui est l'Astarté sémite.

Les Térakhites. — Leur importance est tout-à-fait secondaire, à l'époque où nous sommes. Les benê Israël sont encore en Égypte; les Ammonites' sont en lutte avec les amorrhéens pour la possession du pays situé au nord de l'Arnon; Les Moabites ont peine à se maintenir au sud de ce fleuve et sur les bords de la mer Rouge; les Edomites ou Iduméens, autour du mont Séir et jusqu'à la mer Rouge, ont toujours à lutter contre les tribus arabes du désert.

<sup>1.</sup> ERS<sup>3</sup>, 45. Voici comment M. Ed. Pottier définit les caractères essenticls du style hittite: Il procède surtout des modèles créés par la plastique de Sumer et d'Akkad et par celle de l'Élam, dans la période qui va de l'an 3000 à l'an 1500 avant notre ère. Il s'en sert avec liberté et avec hardiesse, en les adaptant aux mœurs et aux coutumes du pays. Il n'a avec l'art assyrien qu'une parenté de cousinage, si l'on peut dire. Il est d'ailleurs plus ancien, et c'est l'art assyrien qui, en général, prendra à tàche d'imiter et de perfectionner les formes hittites. Extrait d'une étude sur l'Art hittite, dans Syria I (1920) p. 286. cf. aussi G. Contenau, Les Hittites, l'Orient, la Grèce, dans RA, XVI (1919), 97-107; en particulier 98 et 100).

<sup>2.</sup> Ibid, 48.

<sup>3.</sup> Ecrit aussi Sts, sth, suti, sti, st (en grec  $\Sigma_7\theta$ ) Cf. A. Mallon, in Rech. Sc. relig. 1914, 91.

<sup>4.</sup> Cf. Gen. XIX, 36-38.

<sup>5.</sup> Cf. Gen. XIX, 31-37; XI, 26, 27.

<sup>6.</sup> Cf. Gen. XXXVI, 20; Deut. II, 22,

# Archéologie et Civilisation.

### CLASSIFICATION ARCHÉOLOGIQUE<sup>1</sup>.

| PÉRIODES | DÉSIGNATION DES PÉRIODES         |                         |                             |                        |
|----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
|          | SELLIN-<br>WETZINGER<br>Jéricho. | MACALISTER<br>Gezer.    | II. VINCENT<br>Canaan et RB | DATES APPROXIMATIVES   |
| I.       | Préhistorique.                   | Pré-sémitique.          | Indigène.                   | Des origines<br>à 2500 |
| 11.      | Cananéenne.                      | Sémitique I<br>et II.   | Cananéenne.                 | 2500 à 1600            |
| III.     | Cananéenne en<br>déclin.         | Sémitique II<br>et III. | Egéo-canané-<br>enne.       | 1600 à 1200            |
| IV.      | Israélite.                       | Sémitique III<br>et IV. | Israélite.                  | 1200 à 800             |
| V.       | Juive.                           | Sémitique IV.           | Judéo-helléni-<br>que.      | 800 à 500              |

#### 1. Les Villes2.

Une ville cananéenne, grande, forte<sup>3</sup>, n'était en somme qu'un village sans symétrie. Même la Jéricho du xm<sup>c</sup>-xn<sup>c</sup> siècle av. J.-C. ne sera qu'un pauvre amas de gourbis en briques sèches, tassés à l'intérieur d'un rempart de cailloux et de briques crues, sur une aire de quelques hectares à peine. Megiddo, dont l'occupation paraîtra à Tutmès III aussi importante que celle de « mille villes », n'aura que cinq hectares environ de superficie<sup>4</sup>.

A l'origine, la ville était une acropole fortifiée au pied de

<sup>1.</sup> Tableau emprunté à RB XI (1914), 390.

<sup>2.</sup> Canaan, 23, s.

<sup>3.</sup> Une de ces « villes murées jusqu'au ciel », dont l'aspect devait si fortement terroriser les espions israélites. Deut. I, 28 (H. Vincent, Jérusalem antique, 161, B.).

<sup>4.</sup> H. Vincent, Jérus, ant. 161.

laquelle se développait, avec le temps, une agglomération petite ou grande, suivant les conditions du milieu et le caractère du peuple. Elle était généralement campée sur un éperon saillant, à l'extrémité d'une rampe de colline, telles Megiddo, Gezer, Tell es-Safi, ou sur un monticule isolé dans la plaine comme Ta'annak, Lâchis; à l'abri du vent, et dans le voisinage d'une source ou d'un cours d'eau, parce que l'on était préoccupé d'être pourvu d'eau en toute circonstance : à cause de cela, à Jéricho on développa le mur d'enceinte assez loin pour englober la fontaine; à Gabaon, à Gezer, à Rabbath-Ammon, à Sion<sup>1</sup>, on creusa un tunnel souterrain pour aller chercher l'eau dans la vallée; plus tard, on recourra au procédé des citernes, mais au début l'entassement des habitations et la perméabilité des étroites toitures rendaient ce moyen impraticable<sup>2</sup>.

Autour de la ville court un mur d'enceinte dont la nature change suivant les temps et les lieux; c'est un simple monticule de terre à Tell es-Safy, à Tell Zakariyà, à Gezer; un lit épais de terre soigneusement pilonnée, à Jéricho, au xx° siècle av. J.-C.³; un mur en briques mêlées de paille hachée et séchées au soleil, à Lâchis du xvııı° siècle.; mur de roches erratiques brutes à Ta'anuak. Ces murs reposaient sur une base de briques, de bois, ou sur un épais soubassement de terre et de cailloux; à l'Ophel de la Jérusalem jébuséenne, il s'élevait sur un puissant blocage en quartiers de pierres frustes.

Les forteresses apparaissent, non pas au temps néolithiques, mais seulement lorsque de terribles envahisseurs tentent de s'emparer du sol (xxv°-xx° siècles), par exemple à Tell el-Mutesellim. A Ta'annak, il y en a trois : la forteresse occidentale du xvr°-xv° siècle, avec un sanctuaire et

<sup>1.</sup> Cf. infra.

<sup>2.</sup> H. Vincent, Jérus. ant. 162, B. avec les notes 3 et 4.

<sup>3.</sup> Détails dans RB 1909, 271, s.; 1910, 409, s.

<sup>4.</sup> H. VINCENT, Jérus. ant., 192 A.

peut-être un « palais » antérieur (on y a découvert un sacrifice de fondation et une petite bibliothèque cunéiforme); la forteresse orientale du xe siècle (contemporaine de Salomon) dont les blocs sont un peu taillés et même un peu polis à l'extérieur, et pour laquelle on a employé aussi la chaux; la forteresse septentrionale remontant à 800 av. J.-C.<sup>1</sup>.

Les maisons<sup>2</sup> s'entassaient en un désordre inextricable, parex. à Jéricho. Quoiqu'elles fussent de proportions minuscules, elles avaient souvent des murs très épais, sans fenêtres. La toiture était supportée par des piliers de briques ou des poteaux de bois posés sur des bases de pierre, à Ta'annak, à Gezer, à Lâchis, encore au x° siècle.

Le sol était généralement de terre battue ou de grossiers enduits, avec un foyer creusé au milieu de la pièce principale.

Parfois il y avait dans les maisons une citerne et des jarres

à grains, comme à Megiddo, à Gezer.

Céramique<sup>®</sup> depuis le 3<sup>®</sup> millénaire jusqu'au XX<sup>®</sup> s. av. J.-C.: Dans les villes « indigénes » les plus antiques, Lâchis, Gezer, Ta'annak, se constitua un art indigène, ou mieux présémite, indépendant, en apparence, de toute inspiration étrangère.

Au début des temps néolithiques, l'argile épaisse, impure, monochrome, est seulement séchée au soleil; les vases sont faits à la main. Ils sont ensuite un peu plus élégants, à Tell es-Safy et à Ta'annak.

Cette céramique est caractérisée par des stries obtenues à l'aide d'un grattoir de silex, à pointe unique ou dentelée comme une scie très fine.

Pour donner prise sur le vase, on ne faisait d'abord qu'une

<sup>1.</sup> C'est en Assyro-Babylonie plutôt qu'en Égypte qu'il faut chercher l'origine de cette architecture.

<sup>2.</sup> II. VINCENT, Canaan, 65 s.

<sup>3.</sup> Canaan, 305, suiv.

oreillette horizontale ; une variété considérable d'évolutions aboutit à l'anse recourbée... En ces temps-là, on ne pensait en somme qu'à l'utilité; l'art céramique vivait principalement des traditions asiatiques (élamites et susiennes); plus tard, à la suite de graves transformations historiques, les importations venues de Chypre et du bassin égéen. entre 2000 et 1600, lui fourniront d'autres modèles!

Du XXVe au XVIIe siècle environ, au nord et au sud du pays, comme dans l'Égypte pré-pharaonique et à Troie, on donne aux vases la forme d'animaux, d'homme, surtout de femme; citons une lampe-canard de Gezer. On songe aussi à polir la surface des vases pour rehausser la tonalité fondamentale de l'argile: ce sont là les premières tentatives esthétiques.... Dans la céramique la plus ancienne, en Palestine comme en Égypte, en Babylonie, en Susiane, le galbe est plus parfait, le coloris plus riche et plus beau<sup>2</sup>.

Plus tard, on applique le coloriage à même l'argile ou sur un engobe généralement blanc; là dessus s'enlèvent en noir lustré, en noir épais, en rouge indien, des dessins capricieux. On représente parfois des animaux, mais parfois aussi, pêle-mêle, de simples lignes ondulées, brisées, recoupées, des zigzags, des treillis, des rubans. Plus tard encore, on dessine des plantes, des arbres et surtout des animaux, par exemple à Gezer, à Ta'annak, à Tell el-Hesy. Les caractères de la céramique peinte sont l'épaisseur du dessin, l'usage des teintes pleines et la polychromie. (On rencontre les mêmes caractères en Babylonie, en Susiane, en Égypte.)

Quand la première invasion sémitique eut couvert la Palestine de peuples nouveaux, d'autres agglomérations durent se constituer dans lesquelles se développa, sauf dans les centres où les indigènes étaient les plus nombreux, une

<sup>1.</sup> H. Vincent, in RB, 1914, 518; voir 512-518.

<sup>2.</sup> Canaan, 319.

culture plus imprégnée d'éléments jusqu'alors étrangers1.

Vers la fin de la période pré-sémitique apparaît un procédé nouveau de décoration céramique: on emploie une seule couleur pour chaque élément de l'image; le dessin est plus précis et les lignes plus fines; les détails du corps sont indiqués par des lignes, et les intervalles vides laissent apparaître le fond ou l'engobe jaunâtre. C'est un acheminement vers la technique égéenne; on pourrait l'appeler période cananéenne<sup>2</sup>.

### 2. Les lieux de culte:

Les sanctuaires ou bâmôth. — Le sanctuaire, aux temps néolithiques, occupe une aire de 25 m. 50 sur 24 m. 40, sans murs de clôture, à Gezer. Il y a beaucoup de cupules creusées dans la roche, à Gezer, à Tell Djedeideh, à Tell Zaqariya, à Béthel, à Megiddo, etc., etc.; un canal les met en communication avec une caverne (à incinération) où étaient reçus le sang et les libations en l'honneur de la divinité<sup>3</sup>.

Aux temps cananéens, sur la grande aire du bâmâh, à Gezer, à Mégiddo, à Tell es-Safy, des stèles ou massêbôth massives sont élevées autour d'un pieu ou béthyle d'humbles proportions, objet unique du culte des anciens jours, dont la sainteté se communiquera avec le temps aux massêbôth qui ne sont que commémoratives à l'origine.

Près des stèles sacrées est un autel' en pierre sur lequel on répand le sang, les libations, les parfums, dont on asperge ensuite les massébôth ou que l'on porte au canal qui conduit à l'adytum, dans la caverne.

Le pieu à peine dégrossi, près de l'autel, représente le bosquet primitif à l'ombre duquel on rendait le culte: un

<sup>1.</sup> Ibid., 325.

<sup>2.</sup> H. VINCENT, RB, 1. c., 390.

<sup>3.</sup> Canaan, 92 suiv.

<sup>4.</sup> Cf. Ex. XX, 24-25, XXIV, 4, 6.

peu en arrière se trouve la fosse qui recevait les restes des sacrifices ou des oblations, et, tout près de là, des réservoirs avec l'eau indispensable aux multiples nécessités du culte. A l'extrémité opposée à la foule des adorateurs, était le domaine réservé à la divinité : là s'accumulaient ses richesses, là se retiraient ses ministres, là était admis le peuple pour accomplir certains rites plus importants ou plus intimes. Quand il n'y avait pas de caverne naturelle, on faisait une cachette artificielle.

Du XXX° au XV° siècle av. J.-C., il n'y eut pas d'évolution sensible dans le culte des Cananéens, ni dans leur religion; cependant on conçoit qu'il y ait quelque différence entre les bâmôth de Gezer, de Lakish, de Megiddo, suivant que ces villes tombèrent plus ou moins vite entre les mains d'Israël et que celui-ci s'y montra plus ou moins intransigeant au point de vue religieux.

Les choses saintes. Faisons observer tout de suite que quelques-uns des faits que nous allons mentionner sont à reporter aux temps dont nous parlons au chapitre II.

A Gezer, à Megiddo, à Tell es-Safy, dès la plus haute antiquité, on vénère des idoles « theraphim<sup>2</sup> » qui ressemblent à peu près à un  $gros\ doigt\ (!)$  terminé quelquefois en tête humaine (!) plus ou moins informe.

Avec l'invasion des Cananéens, les massébôth deviennent caractéristiques du lieu de culte, et les cupules tendent à disparaître; alors, dans toute la Palestine, se multiplient les idoles d'un réalisme brutal : Astarté, représentée comme fille de plaisirs et de joie licencieuse, en relief sur des lamelles d'argile, avec, dans les ornements, des particularités babyloniennes, à Ta'annak, à Lakish et ailleurs dans la Shephelah — assyro-égyptiennes, à Tell es-Safy, ou égyptiennes, par exemple à Gezer, 2000-1400 av. J.-C.

<sup>1.</sup> Cf. Canaan, 152-204.

<sup>2.</sup> Cf. théráphiym, Gen. XXXI, 19, 30; Jud. XIX, 13, etc.

On rencontre aussi quelques statuettes: une à Gezer, entre le x° et le vu° siècles, dont les deux cornes rappellent 'Ashtaroth-Qarnaiym¹ de la Bible: d'autres, à Lakish, xu°-vu° siècles (et aussi à Chypre. en Cappadoce, en pays hittite) insistent sur l'idée de fécondité. Pas de baʿals, à moins que, bien avant les Astarté, qui commencent aux xx°-xvur° siècles, ils n'aient été représentés par ce qui n'est plus aujourd'hui pour nous que fragments obscurs, et remplacés ensuite par des emblèmes d'une expression très crue.

On a trouvé à Ta'annak — xxi<sup>e</sup> siècle — un dieu d'importation babylonienne. Nêrgal, dieu de la peste, de la destruction, du royaume des morts. Il est orné d'une inscription cunéiforme.

On connaît du temps de Thutmès III. xvr<sup>e</sup>-xv<sup>e</sup> siècle, diverses idoles *spécifiquement égyptiennes*: à Lakish, les dieux Phtah et Bès: à Ta'annak et à Gezer, Bès encore<sup>2</sup>.

Près des stèles du bâmâh de Gezer et de celui de Megiddo, on sacrifiait dans des jarres des nouveaux-nés, prémices de la famille, offerts à la divinité.

On offrait encore des victimes humaines en sacrifice de fondation, que l'on enfermait aussi dans des jarres.

Ainsi, autant du moins que les monuments découverts permettent d'en juger, à partir des temps néolithiques, avec

1. Gen. XIV, 5.

- 2. D'autres objets sont difficiles à identifier, par ex., à tell-Zakariya une femme-poisson (=Atargatis (?). Peut-être est-il permis de regarder comme amulettes des serpents en bronze (Cf. 11 Reg. XVIII, 4) de Gezer, qui font songer au temple de Shushinak en Élam. (Voir in Délég. Perse, t. VII (1905). Offrandes de fondation du temple de Chouchinak, par R. Dr. Mecquenem, p. 61-130; et t. XII (1911). Etudes sur le serpent par P. Toscanne, p. 153-228. Le serpent était l'animal attribut des divinités chtoniennes. D'autres objets de formes variées, et troués, pouvaient être des amulettes, ou des ornements de femme ou d'homme.
- 3. On y a découvert beaucoup de jarres contenant chacune un nouveauné. Il ne s'agit pas là d'hypogées, car il n'y aurait pas tant de bébés ensevelis sur une sphère si limitée.

4. Cf. Jos. XI, 26; I Reg. XVI. 34; H Reg. III, 27.

5. Témoins les squelettes découverts dans des jarres des xvi<sup>e</sup>-xv<sup>e</sup> siècles, à Megiddo, et à Ta'annak.

les populations pré-sémitiques, certaines dispositions cultuelles semblent indiquer que l'on avait déifié plus ou moins vaguement la Nature féconde. Il n'y a pas de sanctuaire bien déterminé, ni d'autel, ni d'idoles : on fait des libations devant quelque roche creusée, que l'on a mise parfois en relation avec une caverne.

Avec les premières races sémitiques, plus spécialement vers le xx<sup>e</sup> siècle, le lieu du culte a une physionomie précise: sur une colline, à l'ombre d'un bosquet ou près d'une source, une pierre brute ou façonnée en stèle grossière, droite. est la demeure ou au moins le symbole de la divinité. Les fidèles viennent oindre la pierre-béthyle et ériger près d'elle une massébáh commémorative du sacrifice offert. La pierre-béthyle finit par représenter, d'une manière très vériste, l'idée de fécondité de la Nature.

Plus tard paraît la distinction entre le symbole divin et l'autel. Les sacrifices sanglants deviennent de plus en plus prépondérants; fréquents sont aussi les sacrifices humains, prémices de la famille ou victimes offertes à l'occasion de la fondation de quelque édifice (Les représentations plastiques de ces concepts fondamentaux subirent des influences diverses en rapport avec la qualité des maîtres qui dominaient le pays). Comme les enfants d'Israël ne réussiront que par lentes étapes et à la suite de persévérants efforts à conquérir le pays, la transformation religieuse ne s'opérera que progressivement et lentement.

## 3. Les Sépultures 1.

Sepultures indigenes neolithiques, depuis les origines jusqu'à 2500. Le plus antique hypogée — inviolé à Gezer — consistait en une caverne, partie naturelle, partie artificielle (9 m. 45 × 7 m. 50; hauteur : entre 0 m. 61 et

<sup>1.</sup> Canaan, 204-224.

7 m. 50). Un escalier était taillé dans le roc, du côté moins élevé; de l'autre côté, il y avait un puits de 1 mètre de profondeur. Dans les cendres et ossements calcinés, on n'a pas trouvé de trace de métal, ni d'ornements, ni de vêtements; mais seulement une sorte d'amulette en os. Il y avait aussi dans cette caverne beaucoup de vaisselle du type le plus primitif: petits brocs, écuelles, etc. Près de l'entrée, dans la roche, étaient creusées des cupules. L'état de cet antre montre que les morts étaient incinérés, entre 1000 et 2500, à Gezer.

Sépulture cananéenne (2500-1200). A un second stade de l'hypogée dont nous venons de parler, la caverne fut doublée artificiellement; le fond de l'escalier fut fermé par un mur et le reste de ce même escalier obstrué à dessein avec des pierres et des cailloux. A la même époque, fut creusé le puits pour pénétrer dans la caverne au moyen de cordes; de même à Béthanie<sup>1</sup>; on fermait l'ouverture avec une dalle. Ces faits démontrent que l'on conservait les corps entiers et qu'on voulait les mettre à l'abri des bêtes sauvages. C'est ce que prouvent aussi certaines tombes de Tawâhîn es-Sukkar, au sud du Jabboq<sup>2</sup>.

Les cadavres étaient couchés sur le flanc. Le long des parois, en de petites anfractuosités, il y avait des sépultures distinctes avec des offrandes et des objets plus abondants et plus perfectionnés.

Tombes en forme de puits. A Gezer encore, il faut signaler une cavité artificielle, cylindrique, plus ample à l'orifice qu'à la base, avec quelques entailles pour permettre l'appui du pied. Au niveau inférieur du puits, une porte ouvre sur une chambrette artificielle, peu régulière. Les cadavres sont couchés sur le flanc et repliés sur eux-mêmes, les genoux vers le menton, les talons sous les fémurs. Il y a là des lampes,

<sup>1.</sup> RB, 1914, p. 439.

<sup>2.</sup> RB, 1910, 551-552.

des armes : poignards, pointes de javeline, etc., des ornements: perles, épingles à cheveux, etc. Aucun vestige de vêtement; pas d'objet manifestement religieux, tels que idoles, emblèmes, amulettes.

(Il ya, en outre, un véritable réseau de cavernes-sépultures égyptiennes (XII°-XIII° dynastie), avec des joyaux en or, des scarabées richement sertis, des objets de toilette, etc.)

A Megiddo, signalons deux sépultures analogues à la tombe en forme de puits de Gezer; mais, comme il n'y avait sur la colline aucune caverne, on fit en moellons appareillés des chambres funcraires voûtées: la première contient cinq squelettes, la seconde douze. Comme mobilier, il y avait là des lames de silex, des lampes du type le plus archaïque, des vases d'albâtre, des lames de bronze, des perles en émail égyptien. La seconde sépulture dut être plus longtemps en usage, car la céramique y manifeste l'influence égéenne.

Usages funëraires<sup>2</sup>. — On peut dire que la demeure du mort est, par sa forme et sa situation, en relation avec celle du vivant. Cependant il est bien possible qu'à l'origine l'homme ait habité et enterré dans des cavernes simplement parce que, dépourvu de bons instruments, il profitait volontiers de ces demeures naturelles. Mais on dut — surtout là où il n'y avait pas de cavernes — déposer aussi les morts, ceux du menu peuple principalement, en des tombes plus modestes encore, par exemple à Gezer, où le nombre des sépultures découvertes est insignifiant pour la période 4000 à 1200 av. J.-C.

Depuis l'époque néolithique de Gezer jusqu'à la tombe à puits des derniers temps de la monarchie israélite, les cadavres sont généralement déposés sur la roche nue de la chambre, sur quelques pierres amoncelées ou sur les sépultures antérieures. On comprend cette quasi invariabilité du

<sup>1.</sup> RB, 1914, 508.

<sup>2.</sup> Cf. Canaan, 239, 296.

type funéraire: la structure de ces monuments n'est pas soumise aux mêmes nécessités d'évolution que l'architecture militaire ou religieuse, par exemple.

En Babylonie, en Égypte, en Phénicie, en Aram, on faisait tout pour que les tombes ne fussent pas violées. En Canaan, pas de fermeture, pas de fenêtres<sup>1</sup>. Et pourtant on savait bâtir des maisons et même de solides portes pour les remparts des villes! Ce que l'on sait des coutumes égyptiennes permet de dire qu'on laissait les tombes ouvertes parce que les vivants devaient venir souvent visiter les morts et leur faire des offrandes.

Le spectacle de la mort éveillait le sentiment d'une puissance mystérieuse et inéluctable à laquelle il était dû quelque chose : on lui faisait des offrandes. C'est peut-être à la Terre qu'elles s'adressaient; plus tard, elles furent destinées au mort. L'autel le mieux adapté n'était-ce pas cette cavitéfoyer en travers de laquelle ou dans laquelle on trouve les cadavres? Il persistera à la suite de mainte évolution, mais seulement comme symbole, dans ces cupules que l'on creusera sans en savoir le sens, par exemple à Megiddo, à Khizmeh.

Les modes de sépulture. « Brûler un mort ou l'étendre intact dans une tombe, comprimer violemment son cadavre, parfois mutilé, pour le faire entrer dans un vase aussi étroit que possible, ou le coucher dans la position contractée sans raideur de l'enfant qui va naître; employer des aromates, du bitume et d'autres substances pour retarder. sinon rendre impossible, la corruption, ou enfin précipiter la désagrégation naturelle par un dépècement qui ne respecte en rien la structure anatomique, ce sont là des pratiques répondant soit à de multiples modalités de la pensée religieuse chez un peuple, soit à des moments très divers de son évolution? ».

2. Canaan, 161.

<sup>1.</sup> A partir des Macchabées, une dalle, pesante sans doute, mais qu'on pouvait écarter aisément.

En Canaan, l'inhumation fut substituée à l'incinération, probablement, comme en Chaldée. à la suite de l'invasion sémitique.

Pourquoi l'incineration? Probablement pour un ou plusieurs des motifs suivants: cet usage dérivait des nomades qui ne pouvaient transporter leurs morts, dans leurs migrations, et, d'autre part, ne voulaient pas les abandonner aux fauves ou aux tribus ennemies: — c'était une sorte de sacrifice à la divinité; — une libération plus rapide du principe destiné à survivre. — Peut-être voulait-on simplement reléguer rapidement le mort parmi les ombres pour n'avoir plus à craindre qu'il vînt molester les vivants.

Quant à l'inhumation, elle naquit de la notion, primitive, et universelle, que tout vient de la terre et doit rentrer dans son sein.

Quelquefois des cadavres étaient déposés sur ou sous une sorte de plate-forme de galets et d'un peu de terre. Pourquoi? Peut-être pour symboliser le rite de la déposition en terre, lorsque l'organisation sociale rendit nécessaire l'abandon de l'inhumation stricte.

En certaines tombes, on constate des amas de membres désagrégés, des squelettes introduits violemment dans des urnes remplies de terre fine ou de sable; c'est un usage égyptien: quand les cadavres étaient dépouillés de leurs chairs, on recueillait les ossements dans des vases qu'on emplissait de terre fine — simulacre de l'inhumation traditionnelle.

Divers autres faits peuvent s'expliquer en admettant que les Cananéens n'avaient *adopté* ou finirent par ne saisir qu'imparfaitement la signification des usages qu'ils avaient empruntés aux Egyptiens.

Offrandes et mobilier funéraire. Même quand l'inhumation a succédé au rite indigène de l'incinération, s'accen-

<sup>1.</sup> Isaïe (XIV, 19) parlera encore de morts qui descendent « vers les pierres de la fosse, »

ture le souci de doter le mort de mobilier et de vivres en nature le sustensiles, objets de toilette, armes, sceau personnel, lampes (v. gr.: à Megiddo; Gezer, aux temps cananéens), amulettes, divinités tutélaires (par ex., Astarté,...), d'autres objets qui sont peut-être des victuailles symboliques, des personnages symboliques destinés aux plaisirs du mort; vaisselle décorative (?).

Le concept de la tombe qui, aux époques néolithiques, paraît être un équivalent atténué de la maison du vivant, finira par ne montrer, dans la sépulture, que la porte d'un monde nouveau, peu attrayant d'ailleurs puisqu'il fallait s'y pourvoir de tout ce qui était nécessaire ou utile sur cette terre.

#### ARTICLE V

La civilisation antique dans le bassin de la mer Égée<sup>2</sup>.

A partir des temps néolithiques jusqu'à la chute de Troie,

1. Le symbolisme ne se fera jour qu'aux temps israélites.

2. Y compris Chypre. Cf. R. Dussaud, Civilis. préhell.; M-J. Lagrange. in RB 1907, 186 s.: A. Stewart Macalister, The Philistines..., London, 1914, 161.

Chronologie, d'après Dussaud et Macalisten:

Néolithique = 6 m. 43.I. 0 m. 33 : Aenéolithique. Minoèn ancien = 1 m. 33II. 0 m. 56 : IVe dynastie égyptienne. entre 3000 et 2000 III. 0 m. 44. I. Nul. II. 0 m. 50 : 1ers palais de Cnossos et de Minoèn moyen = 1 m. 50Phaestos (XIIe dynastie). finit vers 1600 III. 1 m. 00: 2<sup>mes</sup> palais de Cnossos et de Phaestos (XIIIe dynastie). I. Haghia Triada. II. Remaniements des 2 palais de Cnossos et de Phaestos (XVIIIe dynastie). Minoèn récent = 2 m. 50 D'après certains savants : III. Mycénien (XVIII-XIXe dynastie).

dans les pays baignés par la mer Égée se développe une magnifique civilisation.

## 1. En Crète.

Aux temps néolithiques, la civilisation est homogène et continue. L'homme s'abrite dans des cabanes faites en branchages et en pisé. Il façonne des statuettes informes en terre cuite, semblables à celles qu'on rencontre à la même époque en Égypte, en Italie, à Malte, en France. Il se sert d'une céramique qu'il a ornée, sur fond noir, de dessins incisés dont les creux ont été remplis de poussière blanche.

Au cours du Minoén ancien I, les « artistes » perfectionnent le type d'ornementation de leurs devanciers; ils commencent à employer la décoration colorée avec un enduit de peinture; leur dessin est exclusivement géométrique, il consiste en lignes et zigzags.

Les artisans font de petites épées triangulaires en cuivre.

Au Minoèn ancien II, les dessins sont plus libres et gracieux, et, vers la fin de la période, apparaissent les lignes courbes. Les céramistes utilisent maintenant le tour à potier. On sait faire, en marbre, en albâtre, en stéatite, des idoles, grossières d'ailleurs, primitives. Les artisans continuent à employer le silex et l'obsidienne concurremment avec le cuivre.

Au cours du Minoèn ancien III. la céramique a fait peu de progrès, mais on commence à rencontrer des sceaux ornés d'hiéroglyphes où se révèle la manière égyptienne.

Cette période finirait vers 3000 ou 2000 av. J.-C.

Avec le Minoèn moyen I, on fait un grand pas en avant. La céramique commence à être ornée de beaux dessins géométriques en polychromie. Les artistes essaient de peindre les êtres de la nature, par exemple des chèvres. Les ruines, accumulées par une catastrophe dont nous ignorons la cause, manifestent les gloires du Minoèn moyen II, l'art brillant

de Cnossos. Le grand palais de cette ville avait de vastes salles qui recevaient le jour de courettes ou « puits de lumière », de larges couloirs, une longue série de petites salles plus longues que larges, avec de grandes jarres à provisions.

Il y avait une salle-sanctuaire familial, dite « aux doubles haches », des chars, un arsenal à épées, flèches, etc., dont le nombre est noté sur des tablettes, un megaron pour la reine, une salle de bains, des water-closets, un théâtre.

A peu de distance s'élevait une villa ornée avec élégance.

Les œuvres d'art plastique sont remarquables; le corps humain est bien modelé; un simple pagne couvre la nudité de l'homme; la femme est habillée « à la moderne ».

A Phaestos, à Gurnia, à Haghia Triada on se servait de vases polychromes très variés, aux dessins angulaires mais imitant aussi quelquefois le règne végétal. On avait également des vases de *Kamarès* en argile très fine et aux formes harmonieuses, mais avec des dessins exclusivement géométriques.

Sur les ruines du 1<sup>er</sup> palais de Cnossos on en bâtit un second : il marque les débuts du *Minoèn moyen III* qui finira vers 1600. La Crète atteint alors l'apogée de sa civilisation et de son art : l'influence minoenne domine à tel point sur le monde égéen que, pour expliquer sa prépondérance, il faut admettre que la souveraineté de la Crète s'est étendue jusque sur les Cyclades.

Les dessins de la céramique sont clairs sur fond obscur. L'écriture pictographique est très développée.

Durant le Minoen récent I et II, les artistes continuent de reproduire la Nature; les céramistes agrémentent leurs vases d'un dessin obscur sur fond clair; les « doctes » se servent de l'écriture linéaire. Le palais de Phaestos rebâti est décoré de fresques fines et orné d'admirables vases sculptés en stéatite.

Sous la XIIIe dynastie égyptienne, l'hégémonie passe sur

le continent : c'est *l'époque mycénienne*, qui imprime son caractère sur le palais de Tirynthe et les tombes de Mycènes. La Crète ne dirige plus le mouvement.

La civilisation mycénienne s'éclipse à son tour et disparaît, ruinée par le grand mouvement de peuples qui, au xu° siècle av. J.-C., agite le bassin oriental de la Méditerranée. C'est à peu près à la même époque que disparaît Troie homérique, vers 1180 (?).

L'art'. — Au xv° siècle l'art grec ne doit rien à l'Égypte, ni à l'Assyrie, ni à la Phénicie; les Phéniciens d'ailleurs n'auront, avant la fin du xu° siècle, aucune part dans l'évolution de la civilisation méditerranéenne<sup>2</sup>.

L'art égéen s'élabore d'abord en Crète, aux derniers temps du Minoèn récent; il se confond avec celui de Mycènes et, vers la fin des conquêtes égyptiennes, exerce son influence en Syrie. Les Crétois connaissent bien les thèmes égyptiens, mais c'est dans la Nature qu'ils cherchent leur inspiration. On le constate dans ce vérisme remarquable qui fait ressortir la beauté des membres humains, ou encore dans la mode que suivent les femmes pour leur toilette et qui a pu être appelée à juste titre « parisienne ».

Il est impossible de savoir si l'alphabet prototype est d'origine égéenne ou phénicienne.

## 2. Les Cyclades.

A Théra (Santorin), aux temps du 1er et du 2e palais de Cnossos, on peint des végétaux sur la céramique.

A Milo, aux temps aenéolithiques, les indigènes habitent des cabanes de branchages et de pisé. Pour bâtir leur première ville, ils se servent de petites pierres unies au moyen d'une espèce d'argile. La céramique est celle des

RB. Nouv. sér. IV (1907), 196; R. Dussaud, Civilis. préhell., 57-82.
 C'est de que démontrent les découvertes faites en Crète.

plus récentes tombes des îles. Les habitations de la deuxième ville, contemporaine de la XII<sup>e</sup> dynastie égyptienne, sont séparées par des ruelles. Les maisons riches sont ornées d'espèces de fresques représentant, par exemple, des poissons-volants. La cité est entourée de deux murailles parallèles, bien construites, d'une épaisseur de deux mètres. Devant la porte se dresse un troisième mur qui oblige à faire un détour pour entrer, — ce qui rend plus facile la défense de la ville.

On exporte l'obsidienne dont Milo est l'unique centre producteur<sup>1</sup>, et l'on importe la céramique polychrome de Kamarès.

Au temps de la troisième ville, on importe la céramique mycénienne. La ruine du commerce de l'obsidienne, puis l'invasion dorienne déterminent les habitants à abandonner la ville.

Troie. Neuf installations se succèdent sur la colline de Troie (Hissarlyk). D'abord deux installations primitives, disparues vers 2500; puis Troie préhistorique, ou la citadelle, de 2500 à 2000 environ : les éléments architectoniques en sont simples, mais ils se développeront aux temps mycéniens, et se répandront autour de la mer Égée. Après l'incendie qui dévasta Troie préhistorique, furent bâtis trois villages préhistoriques; puis s'éleva Troie homérique entre 1500 et 1000, en chiffres ronds (Nous sommes aux temps mosaïques). La ville est défendue par une enceinte puissante, flanquée de tours très saillantes. Les habitations ont un mégaron avec un foyer central, précédé d'un vestibule.

La céramique manifeste l'influence mycénienne; les an-

<sup>1.</sup> On en fait des couteaux, des rasoirs, des pointes de flèche dans les autres Cyclades, en Crète, à Chypre, en Asie Mineure, en Égypte.

<sup>2.</sup> L'histoire de la céramique de Milo peut se diviser en 4 périodes : 1°, céramique primitive; — 2°, c. géométrique peinte; — 3°, c. locale de style mycénien avec spirales et dessins tendant à imiter la Nature; — 4°, c. mycénienne venue probablement de Crète, le plus important des centres de fabrication.

ciens motifs géométriques demeurent en usage, mais on y a ajouté des rubans de lignes ondulées<sup>1</sup>.

Les constructions principales sont sur l'Acropole.

A Mycènes, sur l'Acropole, on a trouvé six tombes inviolées, fermées par une double rangée de dalles en calcaire, unies deux à deux, à leur partie supérieure, par des dalles de même matière; elles contenaient dix-sept squelettes, contemporains du Minoèn récent I, et d'une partie du Minoén récent II. Le mobilier funéraire était très riche; il y avait beaucoup de vases en argent, en or. des rubans en or, des diadèmes en or, etc.

L'art mycénien semble un prolongement de la civilisation minoenne contemporaine des 1er et 2e palais de Cnossos et de Phaestos, en Crète. Par suite de sa grande diffusion, l'art crétois se modifia sensiblement, et il se forma une koiné artistique, c'est-à-dire un art commun, l'art mycénien, qui fleurit à la dernière époque minoenne, en Syrie<sup>2</sup>.

# 3. Chypre.

Les Cypriotes seraient venus de Crète vers la fin des temps néolithiques et auraient reçu des colons d'Asie Mineure. Secondés par le voisinage des Égyptiens, ils porteront à un haut degré la civilisation préhellénique.

A l'âge du cuivre (2500-2000), et même durant la première moitié de l'âge du bronze (2000-1500), les principales installations humaines se trouvent dans les vallées de l'île. C'est à l'époque mycénienne que l'on constate le plein essor de la richesse.

Aux âges du cuivre et du bronze, on inhume les cadavres. Les tombes ont la forme de puits creusés dans le roc ou dans la terre, comme à l'Acropole de Mycènes.

<sup>1.</sup> Viennent ensuite deux installations préhelléniques, 1000--700; l'Ilion des Grecs. 700 - 0 av. J.-C.; enfin Ilium norum des temps romains, 0 av. J.-C. -500 ap. J.-C., le  $T_\rho \psi \acute{a}$ ; de S. Paul et des temps néo-testamentaires. 2. Et aussi à Malte, en Italie (Tarente), en Sicile.

La céramique est très abondante et variée, mais pauvre d'inspiration. Elle subit l'influence de l'évolution égéenne, tout en conservant des caractères locaux très marqués. Vers la fin du premier âge du bronze, on se sert de bols hémisphériques avec ou sans bec, ornés de lignes quadrillées, qui seront encore en usage à l'époque des vases mycéniens. Cette céramique se répandit à Théra, à Milo, à Athènes (Acropole), à Troie; en Égypte, à El-Amarna, à Saqqarah; en Palestine, au temps des Cananéens. par exemple pour les vases d'usage vulgaire.

La civilisation mycénienne et diverses influences égyptiennes pénétrèrent à Chypre, comme on peut l'observer sur un anneau en métal au nom d'Amenophis IV, et sur un scarabée au nom de sa mère, Tii.

Après l'invasion dorienne, lorsque se sont établies dans l'île, les colonies phéniciennes, les relations intimes de Chypre et de la Phénicie déterminent entre ces deux pays des influences industrielles plus marquées, et, d'autre part, une introduction plus continue d'éléments orientaux et égyptiens.

On constate sur des vases de Jérusalem et de Ta'annak que le dessin *géométrique peint* exerce encore son influence sur les céramistes palestiniens.

En somme, les artistes cypriotes inventèrent peu; aux temps les plus anciens, ils dépendaient de Mycènes, dont ils suivirent de loin l'évolution; et, forte d'un tel appui, l'île étendit son influence sur la côte syrienne.

## 4. Lieux du culte2.

Même dans le monde égéen, les plus antiques sanctuaires étaient plus probablement des cavernes ou des

<sup>1.</sup> Cf. H. VINCENT, in RB, VII (1910), 598 note. 2. R. Dussaud, Civil. préhell. 327 suiv.

espaces à l'air libre. On connaît, par exemple, la double caverne de Psychro, aux monts Lassithi, où l'on a découvert des tables à libation et des vases remontant jusqu'au Minoèn moyen. Dans la grotte supérieure, un massif en pierres servait d'autel; il y avait trois statuettes, dont une égyptienne, de nombreux petits animaux votifs en bronze et des armes: dans la grotte inférieure, six femmes mycéniennes. des statuettes en bronze d'adorateurs des deux sexes, surtout quantité d'armes votives, la double hache en bronze, cent soixante lames de poignard, etc.

La caverne de Kamarès<sup>1</sup>, sur le mont Ida, était fréquentée à une haute époque. C'est là que pour la première fois on a trouvé la céramique caractéristique du Minoèn moyen.

Il y avait aussi des sanctuaires à l'air libre, généralement des enclos avec des arbres sacrés, par exemple sur le mont Iuktas, près de Cnossos, ou encore à Petsofa, à l'est de Crète.

Dans les cours des palais de Phaestos, de Cnossos, de Gurnia, un endroit était consacré au culte<sup>2</sup>. A Cnossos, c'était dans la partie occidentale du palais que le roi-prêtre remplissait ses fonctions religieuses. Dans deux salles, sur des pilastres faits de blocs quadrangulaires posés les uns sur les autres, était gravée la double hache; on ne confondra pas ces pilastres avec les massebôth sémitiques. car ces derniers, monolithes bruts, ne faisaient partie d'aucun système de construction<sup>2</sup>.

On connaît d'autres symboles cultuels : les cornes de consécration qui représentaient le taureau; le bouclier en forme de 8<sup>5</sup>, symbole divin qui était peut-être en relation avec le tonnerre : la double hache qui avait peut-être quelque

<sup>1.</sup> Cf. RB, 1907, 325, suiv.

<sup>2.</sup> RB, 1907, 330.

<sup>3.</sup> Ibid., 169; 1910: 599 note.

<sup>4.</sup> RB, 1907, 501.

<sup>5.</sup> Ibid., 498-499; R. Dussaud, 338, s.

rapport avec la foudre. La double hache est le produit d'une civilisation déjà avancée; comme symbole divin, elle se répandit dans le monde égéen, en Chypre, en Asie Mineure.

Les arbres sacrés<sup>1</sup> et les béthyles<sup>2</sup> doivent être signalés aussi parmi les choses saintes de ces pays, à cette époque.

On s'assemblait autour d'autels de diverse sorte<sup>3</sup> : simple fosse à offrandes, comme à Tirynthe; autel à libation sans base, comme à Phaestos: autel avec base, à Cnossos, à Mycènes.

Dès les temps néolithiques, les populations égéennes représentaient leurs dieux' sous forme humaine et aussi. à la même époque, sous forme d'animaux, de plantes, de pierres.

Les représentations humaines furent plus parfaites aux temps et aux lieux où l'art était plus avancé : les figures sont à peine ébauchées dans les tombes primitives des Cyclades; à Messara en Crète, à Troie II, les divers organes des sens de la déesse, future Aphrodite, sont figurés d'après la manière de la céramique de Troie, c'est-à-dire avec des « pastilles » d'argile; à Chypre, on a trouvé une plaque-divinité dont les ornements sont représentés avec des lignes; on connaît des statuettes qui ont leurs organes en relief. Nous connaissons l'idole monstrueuse des temps mycéniens avec ses yeux en « pastilles », les parties du corps exagérées, sauf la poitrine qui est étroite et les extrémités des jambes qui sont minces. On a découvert des types semblables à Ta'annak et à Sendjirli. A l'âge du fer, à Chypre, la déesse est colorée en rouge et noir; elle est ornée de la coiffe égyptienne.

Dans tout le bassin égéen, nous suivons, pendant deux

<sup>1.</sup> *Ibid.*, 345, s.

<sup>2.</sup> Cf. RB, 1907, 507.

<sup>3.</sup> Dussaud, 354, s.

<sup>4.</sup> Dussaud, 359, s.

siècles, l'évolution du type de cette déesse; il n'est donc pas d'importation orientale, ni phénicienne: elle dérive d'un type égéen primitif. Aux temps mycéniens, on la modèlera de telle sorte qu'apparaisse avec évidence son caractère de déesse-mere.

On connaît peu de divinités mâles, du moins à Chypre. Des statuettes de dieux peut-être, ou de héros, coiffées du béret « à la Hittite », vêtues du pagne et portant le bou-clier au bras gauche ont êté découvertes à Mycènes, à Tirynthe, en Thessalie, en Crête, à Chypre, en Phénicie.

On vénérait la Terre-mère, c'est-à-dire un tous à pain, n ibia. n Auxouva du mont Dicté, ou dea Rhea; elle était aussi mère des animaux et des hommes. On lui consacrait spécialement le lion — à Cnossos; à Mycènes (Porte aux lions), — la colombe, le serpent dont elle prenaît la forme.

Le Dionysos crétois, sous la forme du taureau, représentait le génie de la végétation et le dieu des champs.

#### ARTICLE VI

# La prépondérance égyptienne.

Après cinq siècles de domination étrangère, l'Égypte réussit, sous la XVII° dynastie, à se délivrer des Hyksôs, et Ahmosis fonda la XVIII° dynastie. La guerre de l'indépendance et les expéditions qui la suivirent excitèrent dans la nation l'esprit militaire et, chez les princes, l'amour des conquêtes. Des sources du Nil jusqu'à celles de l'Euphrate nous constatons de continuelles batailles et des pillages continuels.

Des discordes civiles occupaient les Babyloniens à tel point que l'Asie antérieure pouvait librement s'agiter. Le trop-plein de la population de ce pays, attirée vers les

<sup>1.</sup> Voir G. Contenau, La déesse nue babylonienne, Paris 1914.

grasses contrées de la Syrie septentrionale, avait fait refluer vers le Sud les clans sémites. Dans ce mouvement ethnographique, provoqué par les Hittites, se mêlaient diverses races asiatiques, sémites de familles très diverses : Amorrhéens, Araméens, Cananéens<sup>1</sup>.

Toutes ces agitations tournaient à l'avantage de l'Égypte. Thutmès III<sup>2</sup> organisa la conquête de la Syrie. Il eut avant tout à assiéger l'une après l'autre les places fortes de Canaan échelonnées le long de la route militaire, Lakish, 'Ain Shemsh, Gezer, Ta'annak. Une victoire décisive sous les murs de Megiddo assura son triomphe; désormais, rien ne pouvait arrêter sa marche vers le Haut Euphrate.

Mais la puissance des Hittites qui avait provoqué le mouvement dont nous venous de parler n'était pas brisée, nous allons le voir. Il faudra même plusieurs siècles pour que les

Égyptiens réussissent à l'abattre.

La suprématie de Thèbes avait valu au Temple et aux prêtres d'Amon d'abondantes richesses. En voyant le pharaon recevoir les hommages de la terre, les prêtres se persuadèrent que leur dieu avait le droit de recevoir l'hommage de tous les autres dieux, et c'est dans cette vue qu'ils tentèrent d'introduire dans la religion égyptienne le soidisant « monothéisme ». Mais, dans la suite, les pharaons craignant la puissance des prêtres s'appliquèrent à faire renaître le culte des anciens dieux, et, par suite, d'augmenter l'influence des autres sacerdoces. La tentative la plus célèbre fut celle d'Amenophis IV en faveur du dieu Aton; pour la faire mieux aboutir, le pharaon fonda une nouvelle capitale, à El-Amarna, et organisa le nouveau culte; il changea même son nom en celui de Khunaton, « celui qui plaît à Aton », c'est-à-dire au disque solaire.

1. Cf. supra.

<sup>2.</sup> La reine Hatshosuitu avait exploité de nouveau les carrières du Sinaï et fait explorer le pays de Puanit d'où élle importa en Égypte les bois précieux, l'ivoire, les perles, les aromates, l'or, l'argent, le lapis-lazuli.

Nous avons vu que, dès 1500 environ, tandis que sur les bords de l'Euphrate régnaient les princes Cassites, la suzeraineté de l'Égypte avait remplacé celle de Babylone en Canaan. Ce fait ne détermina aucune transformation subite dans sa civilisation : elle était si faible, cette suzeraineté¹! L'Égypte était loin, l'Égypte était faible. et, en Canaan, il y avait une juxtaposition d'éléments très divers<sup>2</sup>, principe permanent de rivalités et d'agitation, qui pourrait servir l'Égypte en divisant entre eux ses vassaux, mais qui pouvait aussi tourner contre elle si un sentiment commun parvenait à les grouper. Parmi ces éléments divers auxquels nous venons de faire allusion, signalons, au nord, des nomades araméens, des Akhlamai3, des Sutû3, des gens sa-gaz dont nous allons parler. Les cheiks, dans cette région de la Syrie du nord, sont des hittites, tel Aki-izzii, tel Namiawaza, fils de Shutarna6; il y a aussi des cheiks hittites à la tête de certains cantons cananéens, par exemple à Jérusalem7.

Or dans la région du Liban et de l'Anti-Liban, au pays d'Amurru. un mouvement se dessine, celui de l'indépendance, toujours prêt à faire cause commune avec les mécontents, dans l'espoir de délivrer le pays de l'ingérence égyptienne : il est représenté par les gens appelés sa-gaz ou gaz. Ils inspirent des craintes au roi de Byblos', craintes d'autant plus vives que leur chef. Abdi-Ashirta, a réussi

<sup>1.</sup> En fait, l'influence babylonieune s'exercera dans le pays jusque vers l'an 1000 (Temps du roi David .

<sup>2.</sup> Cf. supra, Art. IV : Au pays de Canaan.

<sup>3.</sup> El-Am. Lettre 200 (Nous suivrons ici la numér. de Knudtzon, Die Ll-Amarna Taf.), cf. Streck, Keil. Beitr. z. Geogr. Vord., I, 13 et 41.

<sup>4.</sup> Id. Lettres 16; 132; 169; etc.; cf. Winckler, Altor. Forsch., I. 146-147.

<sup>5.</sup> Lettres 52-55, Cf. Lettre 59: Aki-Teshup; et Ru-khizzi (izzi), ville hittite. Lettre 53.

<sup>6.</sup> Lettres 194-197. Or Shutarna est hittite, prince de Kinza (MOG, nº 35, p. 35).

<sup>7.</sup> Voir la preuve dans P. Dhorme, RB, 2º série, VI (1909), 62.

<sup>8.</sup> Lettres 68: 74; 76; 83.

à se faire reconnaître comme prince d'Amurru¹ et à s'emparer de Sumur² et de plusieurs autres villes. Le roi affolé³, écrit au pharaon : « Toutes mes villes, celles qui sont dans les montagnes comme celles qui sont au bord de la mer, se sont unies au GAZ. Byblos et deux villes me sont restées'.

Azira, fils d'Ashirta, après avoir en quelques relations avec l'Égypte<sup>3</sup>. l'abandonne pour s'unir aux Hittites<sup>6</sup> et fait un pacte avec leur roi Subbiluliuma<sup>7</sup>; fort de cet appui, il chasse les représentants de l'étranger et rend au pays une certaine indépendance<sup>8</sup>.

Les Hittites, eux, ont installé en plein pays de Kinza, à Qadès sur l'Oronte, un de leurs représentants<sup>9</sup>; et, de là, ils inquiètent les pays de Nukhashshe et de Ni qui voudraient rester fidèles à l'Égypte<sup>10</sup>.

En Canaau, les roitelets s'accusent les uns les autres, dès qu'ils appréhendent de devoir subir le joug de quelque rival. Lâbaia est un des plus redoutés, bien qu'il soit en relation avec le roi d'Égypte<sup>11</sup>. Il a fait une recrue considérable en la personne de *Tagi*, Tagi qui conduit les caravanes du pharaon, Tagi qui reçoit d'Égypte des présents royaux <sup>12</sup>. Bien-

<sup>1.</sup> Lettre 6.

<sup>2.</sup> Lettre 62.

<sup>3.</sup> On peut admettre qu'il exagérait quelque peu, car on constate à chaque instant, chez les principicules de Canaan, l'expression de sentiments outrés, quand il s'agit d'obtenir de l'Égypte de l'or ou des renforts, ou simplement de faire hommage au grand suzerain.

<sup>4.</sup> Lettre 74.

<sup>5.</sup> Lettres 156; 157.

<sup>6.</sup> Lettre 669 et MOG., nº 35, p. 43.

<sup>7.</sup> MOG, ibid.

<sup>8.</sup> Cf. Lettres 55; 59.

<sup>9.</sup> Le pharaon reproche à Aziru (Lettre 162) d'avoir fait la paix avec un ennemi de l'Égypte; cet ennemi ne peut être que le chef du parti hittite, Etaqqama (Lettre 151), qui avait été d'abord l'ennemi des Hittites (MOG, ibid, p. 35).

<sup>10.</sup> Lettres 55; 59.

<sup>11.</sup> Lettre 253.

<sup>12.</sup> Lettre 289.

tôt Milki-ili s'unit à eux¹. Il se détachera ensuite de Làbaia, mais, après la mort de ce dernier fera cause commune avec ses fils². Arta-khepa, de Jérusalem, était alarmé par les menées de ces ambitieux; il écrivit au pharaon lettre sur lettre³; mais il semble que celui-ci ait fait la sourde oreille. Les informations que lui donnaient ses représentants ¹ le décidèrent sans doute à abandonner le prince de Jérusalem, de même qu'il paraît avoir abandonné à leurs dissensions les chefs des autres cantons. Bientôt⁵ les Hébreux profiteront de la faiblesse du gouvernement égyptien et des dissensions qui divisaient Canaan : sous la conduite de leurs « Juges », ils s'installeront dans le pays. Les ennemis les plus tenaces contre lesquels ils auront à lutter se trouveront sur la côte, au sud de Jaffa, ce seront les Philistins⁵.

L'Égypte et Canaan exercèrent l'une sur l'autre des influences réciproques: ainsi Amon et d'autres divinités moindres pénétrèrent dans le pays, et, d'autre part, les dieux sémites passèrent en Égypte. En Canaan survivait la langue babylonienne, qui avait beaucoup d'affinités avec la langue indigène; aussi le pharaon dut-il introduire à sa cour des interprètes et des scribes pour traduire les dépêches des préfets, et rédiger les réponses.

<sup>1.</sup> Lettres 249; 250; 289.

<sup>2.</sup> Lettres 250; 287.

<sup>3.</sup> Lettres 286; 287; 288; 289.

<sup>4.</sup> Egyptiens, pour la plupart. Lettres 60; 62; 68; 71; 74; 106; 118: 322; etc.

<sup>5.</sup> Est-ce sous Thutmès III (XVIIIe dynastie), ou (XIXe dynastie) sous Ramsès II, ou encore sous Ménephtah? Les documents actuellement connus permettent de placer, à peu près avec la même probabilité, les événements bibliques relatifs à l'Exode des Hébreux entre 1440 et 1240 environ, depuis Thutmès III jusqu'à Menephtah. Cf. A. Mallon, in Diction. apolog. publié sous la Direction de A. d'Alès: Égypte. Les opinions sont exposées avec leurs raisons aux col. 1309-1316. On y trouvera aussi une bonne bibliographie de la question.

<sup>6.</sup> Cf. infra.

<sup>7.</sup> Les lettres d'El-Amana et celles de Tatannak nous fournissent sur ce point des données intéressantes.

La conquête égyptienne imposa un syncrétisme religieux plus ou moins profond: A Ta'annak, on a découvert, au milieu des ruines faites par la XVIIIe dynastie. de nombreuses statuettes d'Astarté ornée de la tiare chaldéenne; à Tell es-Safy, au contraire, les Astartés sont égyptiennes par l'arrangement des cheveux et babyloniennes par les symboles; à Gezer, elles sont partout rigoureusement égyptiennes. Dans cette dernière ville, on a découvert de nombreux scarabées, en particulier des scarabées avec le motif à spirales, qui est caractéristique du temps des Hyksôs et des XIIIe-XVIe dynasties. Toutefois aucun courant nouveau ne se dessina: c'est de l'Égée, et non pas de l'Égypte, que viendra l'impulsion féconde: au xive siècle, il aura déjà pénétré dans toutes les provinces méridionales de Canaan.

Entre les xvi° et xn° siècles, un progrès capital est déterminé en céramique par l'introduction du tour. En outre, on emploie une pâte plus fine. Vers la fin de cette période, la tonalité est blanchâtre, grise, verdâtre. Du nord au sud, à Lakish, à Tell Zakariyâ, à Gezer, à Ta'annak, les jarres ont un galbe plus svelte; elles se terminent à fond plat, leurs anses sont insérées maintenant sur différents endroits de la panse; elles ressemblent aux vases à étrier mycéniens. Les cruches ont un col plus gracieux; l'anse en est mieux attachée au corps et au bord supérieur du vase. On a aussi des couvercles, « des entonnoirs », des fourneaux portatifs, des brûle-parfums, etc.

En général, la poterie peinte de cette époque se distingue bien mieux de la céramique *indigène* par les éléments décoratifs que par les différences d'exécution; on préfère le trait mince à la ligne empâtée, les figures monochromes aux coloris nuancés. Presque toujours les parois sont polies avec soin et souvent le vase est trempé dans une substance colorante. Quand on peint des animaux ou des plantes, l'orne-

<sup>1.</sup> MACALISTER et H. VINCENI, cf. RB, 1910, 413, note 2.

ment linéaire devient un pur accessoire, par exemple à Tell Zakariya, à Ta'annak, à Tell es-Safy, à Lakish.

Du nord au sud, on constate une unité de conception dans la représentation d'oiseaux pansus, à long cou souvent tordu, à l'échine fléchissante, et à grande ramure.

Dans la céramique mycénienne, en Egypte. en Babylonie, la poterie vernissée d'émail était commune. tandis qu'on n'en trouve aucune trace en Palestine jusqu'au xu' siècle.

La céramique cananéenne fut incapable de créer de nouvelles formes, mais elle fut assez hardie pour donner aux éléments empruntés une disposition insolite.

En Égypte, les premiers pharaons de la XVIII<sup>e</sup> dynastie avaient trop à faire pour s'occuper d'art. Thutmès III, au contraire, au retour de ses expéditions d'Orient, se servit de ses prisonniers comme de maçons et commença une série de monuments, qui furent ensuite continués par ses successeurs, à Éléphantine, à Esneh, à Coptos, à Denderah, à Napata, à Karnak, à Luqsor.

La XVIII<sup>o</sup> dynastie s'éteignit dans les discordes et les guerres civiles.

Les derniers pharaons avaient perdu peu à peu leur empire asiatique. Harmabi, puis Setui Ier surtout essayèrent de le reconquérir; mais les conditions de l'Asie avaient bien changé. Les Hittites avaient réussi, par leurs armes et leurs alliances, à étendre leur puissance jusqu'à Qodshu et leur influence jusqu'aux confins occidentaux de l'Asie Mineure: Setui conclut un traité d'alliance avec leur roi Morusar.

Sous Ramsès II<sup>1</sup>, des gens d'Asie Mineure osèrent débarquer jusque sur la côte d'Égypte : ils furent battus: mais, un peu plus tard, le roi hittite rompit avec l'Égypte en faisant une ligue avec le Naharanna, la Phénicie septentrionale et les Lyciens auxquels se joindront des aventuriers de Troie,

<sup>1.</sup> Son nom populaire était Sessuri, Sesturi, — le Sésostris des Grecs.

de Mysie, etc. Le pharaon réussit à les vaincre à Qodshu, mais cela n'empêcha pas que, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, tous les peuples ne se soulevassent et ne fissent, durant une quinzaine d'années, une série de guerres auxquelles mit fin un traité, écrit en langue hittite, entre Ramsès II et le roi des Hittites dont il épousa la fille. Les conditions et les clauses de ce traité font ressortir la puissance hittite.

Ramsès II fit ériger des temples nombreux et d'autres monuments à Luqsor, à Ibsambul, à Abydos, à Memphis et ailleurs; il fit exécuter aussi de nombreux travaux d'utilité publique (canaux, fortifications), exploiter des mines d'or en Nubie, etc., etc.

A la mort de ce pharaon, *Menephtah* monta sur le trône : à un vieillard succédait un autre vieillard. Une grande invasion de peuples d'Asie Mineure se précipita sur l'Égypte afin de s'emparer du Delta; mais elle fut repoussée.

On n'a pas de détails précis sur la mort de Menephtah, mais sa momie est exposée anjourd'hui au Musée du Caire<sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Ce fait ne devra troubler personne si l'on prouve un jour que l'Exode eut lieu sous ce pharaon. Sans faire ici aucune considération sur la manière d'interpréter le récit de l'Exode, nous souscrivons à cette observation de A. Mallon (Dictionn. apolog. Col. 1319) que les expressions poétiques de Ex. XV, 19 et de Ps. CXXXV, 15, ne signifient pas nécessairement que le pharaon lui-même fut englouti par les eaux, de même que cette phrase : Napoléon fut écrasé à Waterloo ne veut pas dire qu'il y périt lui-même.

## CHAPITRE II

# DEPUIS LES GRANDES MIGRATIONS MARITIMES JUSQU'A CYRUS

Migration des peuples de l'Asie Mineure.

Le pays qui avait profité le plus de la conquête égyptienne était la *Phénicie*. Située en dehors de la route militaire<sup>1</sup>, elle avait eu peu à souffrir du passage des troupes. D'autre part, ses marins monopolisaient le trafic entre l'Égypte et les autres pays. aussi Tyr et Sidon avaient-elles atteint un très haut degré de richesse et de civilisation. Les caravanes leur amenaient les marchandises des pays les plus lointains; pour faciliter le commerce, elle avait fondé des factoreries à Lakish, aux sources du Jourdain, à Hamath sur l'Oronte, à Tapsaque sur le bord de l'Euphrate, à Nisibe aux sources du Tigre, puis à Chypre, à Dor, à Joppé; dans les grandes villes du Delta: Tanis, Bubaste, Mendès, Saïs, Memphis; dans l'Asie Mineure, en Bithynie, en Cilicie, en Carie; à Délos, à Paros, à Melos, en Crète: et, en decà de la mer, en Grèce, en Illyrie, en Italie.

<sup>1.</sup> Deux chemins menaient de l'Égypte à la Mésopotamie; d'abord le chemin des caravanes qui laissait un peu à gauche Joppé et, à droite, les monts Amorrhéens, pénétrait dans les défilés du Carmel, puis reparaissait dans la plaine, près de Ta'annak, et rejoignait Mageddo. Les défilés du Carmel étaient si étroits qu'ils constituaient un passage dangereux, aussi y avait-il une autre route, la route militaire, qui traversait les monts Amorrhéens et, par la plaine de Jezreel, menait à Mageddo, place très importante qui ouvrait le passage de la Coelésyrie aux troupes qui montaient d'Égypte. Passé Mageddo, on traversait les régions montagneuses qui séparent le Jourdain de la Phénicie, on allait vers Ba'albek, et on suivait l'Oronte jusqu'à Hamath, d'où l'on obliquait vers Karkemish.

Au mouvement, que nous avons constaté, des Hittites vers le centre de l'Asie Mineure s'opposèrent les Phrygiens; au mouvement des Phéniciens vers la Grèce s'opposèrent les Grecs et d'autres peuples de la mer : et telle est la cause qui avait poussé sur la côte égyptienne une bande de Pélasges Tyrrhéniens, sous le régne de Ménephtah.

Or, une cinquantaine d'années plus tard, Ramsès III devait entreprendre une grande et laborieuse expédition en Syrie afin de protéger les antiques frontières battues par les peuples d'Asie Mineure qui cédaient à la pression des populations de l'Europe. Danaens, Tyrséniens, Zakkala, Philistins étaient entrés dans la confédération. Après avoir soumis et ravagé la Cilicie, les « barbares » forcèrent les Hittites à les suivre, recueillirent les contingents de Karkemish et de Qodshu et se précipitèrent sur l'Égypte, les uns

par mer, les autres par voie de terre.

Ramsès III remporta d'abord une victoire sur mer, puis une autre dans le Delta. Il fit faire deux expéditions maritimes, l'une sur la Méditerranée et l'autre sur la mer Rouge. Ces victoires eurent pour résultat que les envahisseurs Dardanes, Tyrséniens, Lyciens, Achéens, renonçant à l'Égypte, inondèrent l'Italie. Les Philistins seuls obtinrent le droit de se fixer en Canaan.

Ramsès III fit exploiter les carrières du Sinaï. Il bâtit à Thèbes le grand palais de Medinet Habu, agrandit Karnak, restaura Luqsor. Il semblait que fussent revenus les plus beaux jours de Thutmès III et de Ramsès II; et pourtant la décadence était prochaine, car l'Égypte était épuisée par quatre siècles de batailles continuelles; le peuple était décimé par le recrutement, et la noblesse amollie par le bien-être et la richesse.

La Syrie payait toujours le tribut; mais la Syrie était jeune, elle ne tardera pas à prendre une grande importance.

#### ARTICLE PREMIER

## Les Philistins et les Hébreux.

Les Philistins<sup>1</sup> venaient<sup>2</sup>, d'après la Bible, d'un pays traditionnellement appelé Kaphtor, dont on ne savait rien de plus sinon qu'il était sur la mer; et, d'autre part, la tradition de Kaphtor paraît s'identifier avec la tradition de la gloire historique de Crète, pour autant que les Égyptiens la connaissaient<sup>2</sup>.

1. Dans la Bible, nous rencontrons les termes Pelishtiy et au pluriel Pelishtiym, et deux fois Pelishtiyiym (Amos IX, 7; I Chron. XIV, 10 ketiybh). Le pays qu'ils habitaient pendant les guerres avec Israël est 'érés Pelishtiym, « la terre des Philistins », ou simplement Peléshét (Josèphe les appellera Παλεστινοί sauf pour Gen. X. où il dira Φολεστίνοι Ant. I, VI, 2).

Les LXX au lieu de Philistins, écriront ἐλλότολο, même quand ce mot sera sur les lèvres de Philistins comme Golyath ou 'Akhiysh (Trois exceptions: dans le *Pentateuque*, où nous avons Φολιστιεία, Φολιστίεια, Φιλιστίεια, dans *Jug.*, X, 6, 7, 11: XIII, I, 5; XIV, 2, où le mot est transcrit simplement; dans *Isaïe*, IX, 11, où on lit "Ελληνας).

Ce mot devait dériver de sources philistines puisque, pour désigner ce peuple, des documents aussi indépendants que ceux que représentent les textes des scribes de Ramsès III et des Annalistes assyriens auront ce même mot.

2. Amos, IX, 7 (et Jérémie, XLVII, 4, le répètera) mettra les Philistins en connexion avec un pays appelé Kaphtor. Le Deutéronome, II, 23, parlera d'un peuple, appelé Kaphtoriym, qui sortit de Kaphtor, détruisit les 'Awiym qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza 1727, et prit leur place. Cette donnée géographique montre qu'il faut identifier les Kaphtoriym avec les Philistins (Au temps de Josué: 'Awiym au Sud des Philistins, Jos. XIII, 3 TM).

Un jeune esclave égyptien (Î Sam. XXX, 14) décrit uue incursion amalécite dans le Négéb des Kerêthiy et dans le Négéb de Kâlêb. Ces Kerêthiy appartiennent à une branche des Philistins. Ezéchiel condamnera (XXV, 16) ensemble les Philistins, les Kerêthiym et le reste qui habite sur le rivage de la mer; et Sophonie (II, 5) s'écriera: Malheur aux Kerêthiym et à Kena'an, terre des Philistins (Le dernier passage représente peut-être une note marginale). Dans ces deux passages, les LXX ont Kρ7,755; ailleurs, ils transcrivent simplement. Notons cependant ici quelques variantes des MS: Χελεβί, Χερεβί, Χελεβί, Χελεβί, Χελεβί, Χελεβί, Ορελεββί, etc.

Dans trois passages, parmi les gardes du corps, au lieu des Kerêthiym,

nous avons Kariy (II Sam. XX, 23; II Reg. XI, 4, 19.

3. En Égypte, sous la XVIIIe dynastie, nous lisons le mot. correspon-

Mais est-ce bien strictement de Crète qu'ils venaient?

Vers la fin du Minoén récent II, une invasion barbare fondit sur cette île et détruisit le palais de Cnossos. Cette catastrophe eut pour résultat de faire pénétrer la civilisation minoenne dans les pays situés à l'est de la Méditerranée, comme Chypre et les côtes prochaines de l'Asie Mineure et de la Syrie.

L'Égypte était alors en fermentation à cause des bizarreries du pharaon dilettante Ikhnaton<sup>1</sup>, peu soucieux de défendre ses possessions lointaines ; les nomades de l'Arabie venaient déferler, au sud et à l'est, contre les villes « palestiniennes » ; les *Crétois dépossédés* s'amassaient vers le nord où les arrêtaient les Hittites, dont la décadence d'ailleurs était imminente.

Au milieu d'une telle confusion, on commence à entendre parler de populations qui, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, combattent quelquefois pour, et quelquefois contre les Égyptiens : ce sont des Lukku, des Shardanu, des Dardanu, etc. Sous Menephtah, nous l'avons vu, l'Égypte fut attaquée par les Libyens, unis à plusieurs de ces « peuples de la mer » : Shardanu (Sardi de Mysie), Thurisha (Tursi ou Tyrreni), etc. Un peu plus tard, Ramsès III eut à repousser, lui aussi, une invasion de Libyens, unis aux Purasati et à des Zakkala. Trois ans plus tard, nouvelle invasion de Washasha, de Shardanu, etc., venus, à travers le pays des

dant à Kaphtor, K-f-ty-w; sous Thutmès III c'est un nom de lieu et de peuple.

Des étrangers portent des tributs, d'après la tombe de Rekmara, de Punt, de Retenu, de Keftiw, et, d'après la tombe de Menkheperuseneb, de Keftiw, de Kheta, de Tunip, de Qadesh. Or l'étude des fouilles de Crète permet d'affirmer que ce sont quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'art crétois [Minoèn récent I et II; apogée du Palais de Cnossos] qu'ils portent en Egypte; et, puisque les hiéroglyphes expliquent que ce sont des messagers de Keftiw, il s'ensuit que Keftiw était au moins un centre de distribution des produits de la civilisation crétoise, une région sous l'influence de la Crète elle-même.

1. Amenophis IV, Khunaton ou Khnaton.

Hittites, par Karkemish, Arwad, Chypre, la Syrie, la « Palestine ». Cette ruée devait laisser la Palestine bien affaiblie et permettre à quelques débris de l'armée des envahisseurs de coloniser assez facilement la côte.

Il semble donc que ce n'est pas seulement en Crète qu'il faut chercher l'origine de la ligue Zakkala-Philistins-Washasha; des contingents furent fournis à ces pirates par le ruban continental qui fait face à la Crète, à savoir la Cilicie, la Pamphilie, la Lycie, et peut-être aussi par toute la côte de l'Asie Mineure, y compris les îles de la mer Égée et la Grèce même, puisqu'on croyait que tous ces pays avaient été peuplés par une même race et dotés de la même civilisation égéenne. Les Philistins seraient donc moins un peuple qu'un amalgame de clans originaires de la Crète et de l'extrême pointe sud-ouest de l'Asie Mineure. Les éléments disparates de leur culture primitive avaient été fusionnés depuis longtemps: c'est une civilisation « crétoise » qu'ils implantèrent dans les régions méridionales de Canaan.

Aucun texte hébreu<sup>2</sup> ne nous dit explicitement à quelle époque les Philistins parurent pour la première fois en Canaan; mais l'étude de la Bible<sup>3</sup> ne donne pas l'impression

<sup>1.</sup> Cf. RB XI (1914), 318.

<sup>2.</sup> Le rapport (Papyrus Golenischeff) de l'aventurier égyptien Wen-Amon, chargé d'une mission, mi-religieuse mi-politique, dans le Liban. nous montre d'abord que les habitants de la côte cananéenne out bien oublié la terreur qu'avaient provoquée les victoires de Ramsès III, et, en outre, que le domaine des « peuples de la mer » était plus étendu qu'on ne croyait autrefois : Dor, au sud du Carmel, était Zakkala, et les bateaux Zakkala avaient à faire dans des ports situés plus au nord (L'Anc. Test. ne parle pas de Zakkala peut-être parce que, plus préoccupés des ennemis du S.-O., les Hébreux se servaient du terme Philistins pour désigner toutes les branches de la race philistine).

<sup>3.</sup> Jud. I, 19 nous dit que « les habitants de la plaine » (c.-à-d. de la côte maritime) repoussèrent l'agression israélite « parce qu'ils avaient des chars de fer ». Les Hébreux ne purent pas s'emparer de Gaza, ni d'Askalon, ui d'Akkaron (Jud. 1, 18 à lire avec LXX, autrement I, 18 serait en contradiction avec 19 et avec III, 3 et Jos. XIII, 3). Dans Gen. XII, XX, XXI; Ex. XXIII, 31. Jos. XIII. 2, on nomme les Philistins par anticipation

qu'ils fussent depuis longtemps dans le pays quand y arrivèrent les Israélites.

La lutte fut âpre entre les uns et les autres. Elle commença du temps de Shamgâr'; aux jours de Samson, la domination philistine, favorisée par les divisions d'Israël<sup>2</sup> était complète et passivement acceptée<sup>3</sup>: elle n'était pas d'ailleurs exclusivement militaire<sup>4</sup>. Et il ne semble pas que la langue constituât une barrière puisque, sans interprète<sup>5</sup>, Samson propose et les Philistins résolvent les « énigmes<sup>6</sup> ».

Cependant, sous la pression du grand ennemi, les tribus, renonçant à leurs rivalités, se resserrèrent, et même — après la défaite d'Ebén-hâ-'ézér', après une trêve et la nouvelle attaque philistine, victorieusement repoussée d'ailleurs — elles se donnèrent un roi 10.

(Gen, XXVI, 8, lire avec LXX, « 'Abiymélék roi de Ghérâr », et non (TM) « roi des Philistius »).

Le vieux chant de Débora parle de Dan comme d'un peuple maritime qui demeure sur ses vaisseaux, tandis que ses frères supportent le choc de l'invasion de Siysera' (Jud. V, 17). Or, des clans danites abandonneront la côte et iront habiter au loin les terres de Lâiysh, fertiles sans doute, mais brûlées par le soleil et fiévreuses! Ce fait s'expliquerait bien par l'établissement des Philistins dans le Négéb (Noter que Samson, héros de l'opposition israélite, était de Sore'âh, d'où étaient partis les explorateurs Danites qui choisirent Lâiysh. Jud. XIII, 2 et XVIII, 2, 14).

1. Aux jours de Shamgâr, les chemins n'étaient pas sûrs, « il n'y avait pas de caravanes ». (Jud. V. 6). C'est le commencement de la lutte. On n'en peut fixer la date. Notons: 1° que, Jud. V. 6, Shamgâr est l'oppresseur, tandis que, III, 31, il serait un juge; 2° ce nom n'est pas hébreu; 3°, III,31, paraît n'être pas à sa place: G (N) Syr.-hexapl. Slav. etc., mettent Sham-

gâr après Samson.

2. Cf. Jud. IV, 1-5, 6-57.

3. Puisque les Judéens qui veulent livrer le héros hébreu lui disent, XV, 11 : « Ne sais-tu pas que les Philistins sont nos maîtres? Pourquoi leur as-tu fait ce tort? » — Rien de précis dans Jud. X, 6, 7, 11.

4. Jud. XIV, 1, 7, 10, 11.

5. Du moins le texte ne laisse nullement entendre qu'un interprète soit intervenu.

6. Jud. XIV, 5, s.

7. I Sam. IV, I, s. Le cri de ralliement, v. 9, montre que les Philistins furent maîtres du pays pendant un certain temps.

8. Le récit la suppose; cf., d'ailleurs, VI, 1 et V-VI, 20.

9. VII, 7-11.

10. Cf. IX, 16. Autrefois, ils en avaient offert les pouvoirs, sinou le titre,

Les Philistins étaient au cœur du pays.... à Bêyth-Èl. Ils furent défaits à la gorge de Mikmâs¹. Un peu plus tard, ils virent venir à eux² David, qui les avait battus à Qe¹iylâh³ et qui émigrait maintenant pour échapper à la haine du roi Saül¹. Le jeune guerrier ne marcha pas contre son roi : fixé à Siqlâgh (Siceleg), au sud du Négéb, il se borna à faire sur les nomades des razzias heureuses qui lui permettaient de resserrer par des cadeaux les liens qui l'unissaient aux cheiks de la tribu de Juda³.

Les Philistins tuèrent Saül et Jonathas à Gelboé (Gilboa'). Quand ils apprirent l'investiture de David à Hébron's, ils voulurent essayer de prendre pied à Jérusalem, afin de rendre impossible tout moyen de cohésion entre le nord et le sud, mais ils furent battus à Ba'al Perasim d'abord, et puis dans la vallée des Rephaim'... Désormais ils sont incapables de profiter des divisions des Hébreux's: bien plus ils figurent, sous le nom de Péléthiens, parmi les gardes du corps de David's, et tout un corps de troupes est composé de gens de Gath'o. l'une des satrapies philistines. C'est dire que la puissance et l'individualité des Philistins sont brisées: et elles le sont à jamais.

Disons quelques mots de la culture de cette population. Survivants d'une grande eivilisation — qui était d'ailleurs

- 1. I. Sam. XIII, XIV.
- 2. XXVII.
- 3. XXIII, 1-13.
- 4. XXIII-XXVI.
- 5. XXVII, 8; XXX, 26, s.
- 6. II Sam., V, 17-21, et 22-25.

à Samson qui avait refusé (Jud. VIII, 22-23). L'aventurier 'Abiymélék s'était fait décerner la royauté par les habitants de Shekhém (Jud. IX); mais cette tentative, signalée par des massacres, ne fut refaite par personne.

<sup>7.</sup> Cf. H. Vincent, Jérusalem antique, p. 118. — Il semble bien qu'il s'agit de deux combats livrés avant la conquête de Jérusalem par David. Cf. P. Dhorme. Les livres de Samuel, in Il Sam. V. 18-25.

<sup>8.</sup> Rébellion d'Abhshâlôm, de Shéba' (II Sam XV-XVIII: XX).

<sup>9.</sup> II Sam. VIII, 18; XV, 18; XX, 23.

<sup>10.</sup> II Sam. XV, 18, s.

en décadence, — les Philistins s'étaient établis dans un pays fertile que les indigènes continuaient à cultiver, tandis qu'eux-mêmes se livraient au commerce par les ports de Gaza ('Azâh), Ashqlôn, Ashdôdh' d'une part, et, d'autre part, par la voie d'Égypte-Babylonie, qui traversait leur territoire. Gaza était depuis longtemps le marché principal de l'Arabie septentrionale.

L'histoire des Philistins appartient à l'époque où le fer se substituait au bronze, dans le bassin oriental de la Méditerranée, époque couverte d'une sorte de nuage à travers lequel on aperçoit les troubles et les bouleversements de peuples dont nous avons parlé. Quand le voile se déchire, un monde nouveau apparaît à nos regards: Au ciel règnent de nouvelles divinités; sur la terre, de nouvelles puissances, de nouveaux styles en architecture, de nouvelles méthodes dans l'art de la guerre; un métal nouveau, le fer, dans la fabrication des armes; l'alphabet est inventé. La gloire de Crète et les grands jours de l'Égypte ont passé; la Grèce classique apparaît.

Les Philistins, et leurs congénères Zakkala et Turisha. jettent le pont entre le monde antique et le monde nouveau.

Les figures de Medinet-Habu nous montrent leurs guerriers, la tête coiffée d'une sorte de toque, faite de plumes verticales, fixée par une jugulaire<sup>2</sup>, armés d'épées, de poignards, de javelots, et de la longue lance carienne, montés sur des chars en forme de cubes à deux roues pleines, c'està-dire sans rais, tirés par quatre bœufs; les contingents maritimes montent de petits bateaux à rames, à proue et poupe très relevées.

Leurs tombes découvertes à Gezer étaient des berceaux en maçonnerie, voûtés, où les corps étaient étendus sur le

<sup>1.</sup> Ces centres qui constituaient, avec Gâth et 'Eqrôn, leurs cinq villes principales, existaient avant leur arrivée : ils sont mentionnés dans les Lettres d'El-Amarna.

<sup>2.</sup> De même sur le disque de Phaestos.

dos. Il y avait là d'amples dépôts céramiques, mais très peu de poterie; de nombreuses statuettes d'Astarté et de Sekhet, beaucoup plus d'objets de parure que dans les autres sépultures, de luxueuses offrandes en vases d'argent et d'albâtre — qui étaient extrêmement rares antérieurement, — un miroir dans une sépulture de femme, des aliments en nature!

La divinité philistine, Dâghôn, est la seule qui ait des temples en Canaan puisque Yahweh n'a encore que la tente de l'Arche, et que les divinités cananéennes sont adorées à ciel ouvert, aux bâmôth.

Quels étaient, à la même époque, les caractères de la civilisation israélite?

Malgré les inimitiés de race, malgré les anathèmes divins et le danger auquel était exposée l'unité nationale, Israèl, trouvant dans le pays qu'il avait subjugué une civilisation plus avancée, adopta, même pour son culte, les usages cananéens. Cependant, il ne régnait pas une uniformité absolue dans toute la « Palestine »; tandis que Beyth-Shemsh sous l'influence des Philistins atteignait son apogée, tout végétait à Jéricho, au cours du xn° siècle, et s'étiolait dans la décadence cananéenne³. Entrons dans quelques détails au sujet de cette dernière ville, célèbre dans les vieilles annales d'Israèl.

<sup>1.</sup> Ces tombes ne peuvent remonter, ni au delà des x°-x1° siècles puisqu'elles contiennent des lames de fer, ni bien avant dans l'âge du fer à cause de la prédominance du bronze. On ne peut les attribuer aux Cananéens, ni aux Israélites, à cause du contenu; ce sont des tombes de Philistins, de l'an 1000 environ (Preuves : bronze; stratigraphie; céramique avoisinante).

<sup>2.</sup> Il semble que Daghôn était connu en Canaan, avant l'arrivée des Philistins, puisque les Lettres d'El-Amarna parlent de Dagan-takala; Dagan était un dieu de Hammurabi; en 1880 av. J.-C., Shamshi-Adad avait construit un temple à Dagôn, dans la ville de Tirqa (E. Herzfeld, in RA., 1914, 137-138). D'après Macalister, certaines données philologiques permettraient de soutenir que les Philistins introduisirent en Canaan le culte d'une divinité peu différente de Dagan ou Daghôn auquel elle fut identifiée (Macalister, Philist. 105-106).

<sup>3.</sup> H. VINCENT, RB XI (1914), 382, note 1.

Sur la colline de Jéricho, dès avant le xxx° siècle, s'étaient groupées les huttes d'une agglomération humaine¹; peu à peu, au contact probable des peuples des contrées occidentales, on avait appris à pétrir l'argile grasse du Ghôr.

A une date qu'on ne peut préciser avait commencé l'ère sémitique : les nouveaux occupants cananéens avaient au moins le bronze; ils modelaient l'argile en briques<sup>2</sup>, en vaisselle, en statuettes; ils s'adonnaient à la culture3. Vers le xve siècle. Jéricho souffrit énormément, peut-être à la suite de la conquête égyptienne, et une population industrieuse rebâtit, peut-être à neuf après avoir tout rasé, une autre enceinte fortifiée et des habitations très denses. On sent l'influence égyptienne dans l'outillage et la céramique.... Puis, de nouveau, c'est le silence et la mort. (Josué avait détruit la ville....) Cependant le menu peuple, indéracinable, revint chercher un abri parmi les décombres de l'opulente cité; et, quand plus tard Hiel de Béthel<sup>5</sup> choisira pour son fief cette ville, qui deviendra prospère, elle subira, elle aussi, surtout pour la céramique, l'influence de Chypre. Le « palais » rectangulaire, aux larges murs, avec pièces presque carrées, analogues aux khillani7 de Sendjirli, doit remonter à la même époque (IXe-VIIIe siècles).

Aux XII<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècles, le pays de Canaan est occupé par les

<sup>1.</sup> On n'y a trouvé aucune espèce de céramique ni de métaux. — Cf. RB VII (1910), 413, 409.

<sup>2.</sup> Vers le XXº siècle, on sait concevoir et tracer, sur la crête de la colline, un très puissant rempart de briques (Voir aussi RB VI (1909), 271 s.).

<sup>3.</sup> Grandes jarres à grain, etc., encore plantées dans le sol des maisons. Date: 1500 av. J.-G. (Analogies céramiques avec Troie, VI<sup>e</sup> ville). Cf. RB VII (1910), l. c., et VI (1909), 278.

<sup>4.</sup> Jos. VI.

<sup>5.</sup> I Reg. XVI, 34.

<sup>6.</sup> Les fouilles ont révélé ses ruelles étroites et tortueuses, ses impasses, ses maisons exigues, avec ses vases à provisions autour de la petite cour au sol d'argile battue. RB VII (1910), 410.

<sup>7.</sup> Mot employé par les Assyriens, après Sargon, pour désigner ces palais occidentaux qui les avaient singulièrement frappés, et qu'ils imitèrent.

Israélites. Au début, on ne remarque, dans la céramique, aucune différence caractéristique — si ce n'est la dégénérescence — qui la différencie des marmites, des cruches, des plats, des grands récipients mycéniens pour l'eau. l'huile, le grain. Mais, peu à peu, se produit une transformation réelle causée par la prépondérance de certains besoins nouveaux chez un peuple d'organisation, de tendances et d'esprit différents, par l'inspiration venue d'ailleurs (de Rhodes, de Chypre, de Crète, au lieu de Mycènes) et par de nouveaux instruments.

Les vases en forme d'oenochoé (ou bilbil) de la période précédente sont remplacés par des cruches analogues, mais dont le pied diminue graduellement et disparaît en un fond aplati, sous la panse devenue de plus en plus sphérique.

L'argile est fine, mais toujours de même couleur, par exemple à Tell Zakariyà. Une espèce de ruban orne le cou et la panse. à Ta'annak, à Tell Djedeideh, d'influence cypriote. Sous l'influence cypriote encore, on fait des vasesgourdes à panse étroite et aplatie, ou quelquefois en forme de « coquille d'amande ». Le col est parfois développé en double disque soigné.

Cette période est donc caractérisée par la dégénérescence des types mycéniens pour tous les grands vases, qui deviennent lourds, épais, de mauvaise pâte, par la transformation de l'oenochoé, par la prédilection pour le vase-gourde et par la disparition graduelle du décor géométrique.

Autel israélite. A Ta'annak, dans un strate d'une époque où la monarchie israélite, enracinée dans le pays, avait définitivement implanté le culte et les usages nationaux sur les restes des civilisations antérieures, on a découvert un « autel à parfums » israélite: prisme quadrangulaire creux, de 0 m. 90 de haut sur 0 m. 45 à la base; le diamètre intérieur

<sup>1.</sup> Cf. Canaan... p. 181-186. Le monument décrit ici est conservé au Musée Impérial Ottoman, à Constantinople.

de la coupe est de 0 m. 30. Dans les parois, de 0 m. 05 d'épaisseur, sont percés des trous circulaires et quadrangulaires pour intensifier l'aération. Sur les parois latérales, trois êtres à tête humaine et au corps de bête, en relief, sont supposés passer par le devant de l'autel; entre ces trois êtres sont deux lions rugissants. Le haut de l'autel finit en un récipient qui a en saillie, à son angle droit, une ample volute roulée en corne de bélier; la volute de gauche est brisée.

Cet autel rappelle celui que décrit l'Exode<sup>1</sup>. Le syncrétisme de l'ornementation et le fait que cet ustensile était dans une maison privée permettraient de constater que la religion de Yahweh ne se conservait pas pure. Les trois hommes-animaux ailés rappellent les *sphinx* et les *kerub* qui gardaient l'entrée, ceux-là des antiques sanctuaires égyptiens, ceux-ci des palais de Babylone ou de Ninive.

Ézéchiel<sup>2</sup> parlera de chérubins qui entourent un foyer ardent et portent le tròne de Yahweh. Ce texte éclaire peut-être les énigmatiques figures de l'autel de Ta'annak.

Il y a encore sur une paroi, un enfant qui serre un serpent énorme comme pour l'étouffer; à la base, un arbre stylisé entre deux bouquetins qui se retournent violemment pour happer les rameaux de l'arbre. La première scène rappelle nombre de cylindres et bas-reliefs babyloniens; la deuxième, les cycles de Gilgamesh ou de Bès<sup>3</sup>.

Les sépultures, jusqu'à 600 av. J.-C. Une évolution, inaugurée sans doute plusieurs siècles avant le passage du Jourdain, s'accomplit tandis que les Hébreux prenaient possession du pays, et surtout durant la monarchie.

Sur les versants de la colline de Gezer, puis à Ta'annak et

<sup>1.</sup> Ew.: XXX, 1-5, (XXXVII, 25-28).

<sup>2.</sup> Ez., X.

<sup>3.</sup> Cet autel ne rappelle-t-il pas la fournaise ardente, symbole de Yah-weh? (Gen. XV, 17; cf. aussi Is. XXXI, 9).

<sup>4.</sup> Canaan, 225-237.

à Megiddo, on a découvert nombre d'hypogées appartenant à cette période. Le puits devient un simple trou de 1 mètre de diamètre, rectangulaire ou ovale, percé au plafond de la caverne, mais pas à son centre: c'est par ce trou qu'on glissait dans la tombe.

Les cadavres étaient déposés, non pas dans des kôkim ou fours horizontaux creusés dans les parois<sup>1</sup>, mais sur de petits bancs de pierre de 0 m. 90 de haut que l'on avait réservés en creusant la caverne. Les morts, les genoux ramenés sous le menton, étaient couchés sur le côté gauche, à même la roche, ou sur un lit de galets, couverts de pierres et d'un peu de terre<sup>2</sup>.

Il y avait divers emblèmes religieux, des Astarté, par exemple, et tout un mobilier funéraire : vases, lampes. — pas d'armes, — bracelets, bagues de bronze, épingles, cylindres assyriens et scarabées égyptiens.

A une date bien plus basse de cette période appartiennent les tombeaux-monuments, assez modestes d'ailleurs, de Siloé, taillés dans la roche vive<sup>3</sup>.

La mort faisait songer à une puissance mystérieuse et inéluctable : offrandes riches ou pauvres, sacrifices ..., rien n'apportait un bien solide espoir dans l'Au-delà. Chez les Hébreux triomphera, lentement d'ailleurs, l'espérance résultat non pas de l'évolution partie de la terre, ni d'un succès de rites demeurés impuissants chez les Cananéens, mais d'une foi plus éclairée en Yahweh.

<sup>1.</sup> Et fermé avec une dalle, à l'époque des Macchabées.

<sup>2.</sup> Quelquefois, au milieu de la caverne il y avait des tas d'ossements divers.

<sup>3.</sup> Porte de 0 m. 82 sur 1 mètre; couloir, 1 m. 65; chambre 2 m. 40 sur 1 m. 25, avec deux bancs-loculi.

<sup>4.</sup> C'est ce que peuvent rappeler les ossements divers que nous avons mentionnés en note.

### Jérusalem<sup>1</sup>.

C'est pendant la période que nous étudions que David s'empara de la cité des Jébuséens et que Salomon y élevale temple de Yahweh. Puisque cette ville doit occuper une si grande place dans l'histoire, étudions-la ici avec quelque attention.

Le sol<sup>2</sup> primordial de Jérusalem se classe, dans son ensemble, aux étages supérieurs du système crétacé.

Durant les périodes éocène et pliocène, les plus hauts sommets du plateau palestinien — momentanément émergés peut-être de la mer crétacée — furent de nouveau envahis par la mer nummulitique. Le relief, ébauché par les eaux pluviales et les agents atmosphériques miocènes, est accentue soudain, au pliocène : au soulèvement de l'arête faîtière correspond une série de plissements et de cassures qui, peu à peu, donnent aux deux versants opposés leur physionomie caractéristique.

L'aire de Jérusalem est sise sur le versant escarpé de l'est, près du pli anticlinal<sup>3</sup>; son orographie est fixée durant le pléistocène; le puissant travail des eaux et des agents atmosphériques ont balayé alluvions et sédiments, mis à nu les assises les plus basses du pliocène supérieur, et « sculpté » en quelque sorte le plateau pendant les phases multiples et très prolongées de la période pluvio-glaciaire.

Le bassin a son écoulement, par le Cédron, dans la mer Morte distante de 25 kilomètres à vol d'oiseau, à 394 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, et à 1.180 mètres au-dessous de la crête du plateau de Jérusalem.

2. H. Vincent, Jérusalem antique, p. 79-108.

<sup>1.</sup> Notons sans en tirer aucune conclusion, qu'aux temps shuméro-akkadiens nous avons, en Babylonie, parmi les noms propres de personne: Uru-sa-lim = La ville est en paix, ou La ville de la paix (Chiera. Lists, t. I. p. 66, n° 323-325).

<sup>3.</sup> On appelle ainsi une voûte telle que les strates plongent de part et d'autre de la ligne de faîte.

L'alluvionnement quaternaire n'est guère représenté qu'au mont des Oliviers, au Djebel abu Thôr, par des conglomérats constituant une roche légère, caverneuse, consistante néanmoins à cause de veines spathiques, capable de supporter de hautes températures, de faible densité.

Le sol de la ville appartient exclusivement à la période crétacée — fin de l'ère secondaire — caractérisée au devonien par le ka kuly, calcaire très blanc à veines rouges, ou jaunâtre, mou et par suite se dégradant facilement à l'air; au senonien, le même sol est caractérisé — sur la colline orientale seule et sur la rive orientale du Cédron — par la roche mezzy, blanche veinée de rose, alternant avec des marnes calcaires ou argileuses et avec des craies silicieuses. Au turonien - par exemple au Kharam - les roches ont une constitution et une perméabilité fort inégales; par suite, elles sont striées parfois d'un véritable réseau de canaux faisant communiquer des cavités de toutes dimensions. Les cavernes y abondent. La belle roche malaky de la colline occidentale est apte à tous les usages. Douce au sortir de la caverne, elle prend de la consistance à l'air. Les deux énormes coupures du Cédron et du Rabâby, pénètrent, à travers le turonien, jusqu'au cénomanien.

Un sol ainsi modelé et constitué ne peut offrir des trésors d'eau. Durant les fortes pluies, le ruissellement de surface entraîne tout de suite une grande quantité des eaux par les artères du drainage naturel : Rabàby. Tyropoeon. Cédron; d'autre part. la superficie est trop restreinte pour que l'infiltration puisse alimenter une source même de faible débit!. La seule région où des sources soient théoriquement possibles est la base S.-E. des deux collines de Jérusalem; en fait, une seule est connue dans le Cédron : 'ain Umm ed-Daradj, ou piscine de Siloé. intermittente², parce que

1. Mamillah n'est qu'un réservoir.

<sup>2.</sup> Phénomène qui s'explique par l'application à Jérusalem du principe général des sources intermittentes.

les éaux infiltrées dans presque toute la zone septentrionale de la ville et jusque sur la rive orientale du Cédron, par une marche lente et régulière, se concentrent dans les cavités du turonien<sup>1</sup>, passent par un ou plusieurs siphons naturels, d'un creux à l'autre jusqu'à ce qu'elles arrivent au point d'émergence de 'ain Umm ed-Daradj<sup>2</sup>.

Aucun tremblement de terre n'a été assez considérable pour faire disparaître une seule source ou nappe d'eau antérieure, et l'Histoire montre que, pendant 2000 ans, le régime des eaux est resté identique.

De ces faits il résulte que la pluie est extrêmement importante à Jérusalem<sup>3</sup>. Il y a deux périodes dans l'année : l'une sèche, du 15 mai au 15 octobre environ, l'autre pluvieuse. L'influence des vents d'est et d'ouest se conçoit aisément pour un site fortement relevé sur une crête montagneuse entre la Méditerranée et l'immense désert Syro-Arabe. Par l'extrémité méridionale du Ghôr, par-dessus le gouffre du lac Asphaltite et les arides collines du désert judéen arrivent les vents torrides et déprimants du sud-est; le plus pénible est le khamsin que les Babyloniens<sup>4</sup> représentaient comme un « démon » ou un fauve hybride et malfaisant, aux traits horribles.

L'influence du climat : pluie, vents, chaleur, variations brusques et très grandes dans une même journée, malaria, voisinage du désert, etc., ont donné aux Jérosolymites un caractère particulier dont la nuance spéciale est presque de

2. Plus loin de la ville, bîr Ayub serait une fontaine intermittente, mais le forage du puits ayant atteint le point de concentration, l'eau y est per-

pétuelle.

4. Pour eux, il soufflait du S.-O.

<sup>1.</sup> Le point de concentration est déterminé par la direction des assises géologiques, par leur perméabilité différente et par les lois physiques de pesanteur et de pression.

<sup>3.</sup> L'eau ne manqua jamais à la ville antique, sans doute parce qu'on veilla suffisamment : 1° à l'entretien des citernes; 2° à l'aération de l'eau; 3° à la propreté des canaux de captage.

la nervosité. L'activité individuelle et commune procède à peu près invariablement par à-coups.

Situation de la cité primitive<sup>2</sup>. — Deux passages du livre de Josué<sup>3</sup> décrivent la ligne de démarcation entre Juda et Benjamin : « La limite passait aux eaux d'Aïn-Shémèsh et aboutissait à 'Aïn-Rogel. Elle remontait ensuite le ravin de Ben Hinnom, venant du sud au flanc du Jébuséen — c'est Jérusalem — gravissait la cime de la montagne qui est devant le ravin de Hinnom dans la direction de l'occident et à l'extrémité septentrionale de la vallée des Rephaïm. De la crête de la montagne, la limite s'infléchissait vers la source des eaux de Nephtoakh.... et tournait dans la direction de Ba'alah — qui est Qiryath Ye'arîm. »

Second texte: « Au midi, la limite se dirigeait de.... Qiryath Ye'arîm vers la source des eaux de Nephtoakh. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est devant le ravin de Ben Hinnom et au nord de la vallée des Rephaiym, descendait le ravin de Hinnom vers le flanc du Jébuséen dans la direction du sud, et descendait enfin à la fontaine de Rogel. Par un circuit (vers le nord) elle aboutissait ensuite à 'Aïn Shémésh ».

La limite autour de Jérusalem était donc Rogel (Bir Ayub), la vallée de Hinnon (wed er-Rabâby) dont l'estuaire est à la pointe méridionale de la ville jébuséenne, la vallée des Rephaiym<sup>4</sup>, ou quelque point voisin. La cité jébuséenne, confinant à ce tracé seulement par un point, à l'embouchure de l'wed er-Rabâby, se trouve localisée avec les meilleures vraisemblances sur la colline orientale. Disons quelques mots de chacun de ces points.

La vallée des Rephaiym, au temps de David, pouvait être

<sup>1.</sup> H. VINCENT, l. c. 107-108.

<sup>2.</sup> L. c. 111-142.

<sup>3.</sup> Jos. XV, 7-9; XVIII, 15-17\* (trad. empruntée à Jérus. ant.) TM. cf. LXX.

<sup>4.</sup> Vallon de Sainte-Croix.

sur le plateau septentrional<sup>1</sup>, dans les ramifications initiales du Cédron; mais au temps d'Isaïe, il semble bien qu'on l'ait localisée à Mamillâ<sup>2</sup>.

Il est probable qu'à l'origine le ravin de Hinnom avait simplement emprunté son nom à son propriétaire cananéo-jébuséen<sup>3</sup>.

A l'époque de la conquête israélite, il se localisa spontanément dans le Tyropoeon qui s'épanouit au milieu du plateau septentrional.

La petite ville cananéenne se dilata... En face du Temple s'implanta le culte de Molok; entre cette divinité et Hinnom fut tentée une adaptation onomastique. Hinnom se concré-

1. II Sam., V. 18-25 (Cf. P. Dhorme. Les livres de Samuel, in h. l.) I. Chron. XIV, 8, s. David livra, avant la conquête de Jérusalem, les deux combats de Ba'al Perasim et de la Vallée des Rephaïm contre les Philistins qui tentaient d'occuper la cité jébuséenne avant que, consacré à Hébron, le nouveau roi n'en fît un centre de cohésion. Ils pouvaient déboucher par la Beqa'a, S.-O. de Jérusalem, ou bien par une des vallées du nord (puisque souventon les trouvait par là, sous Saül). Leur campement « dans la vallée des Rephaïm » pouvait être dans les ramifications initiales du Cédron, sur le sommet où se partagent les eaux (Isaïe XXVIII, 21.) à Ba'al Perasim (cf. II Sam. V, 20a). David arrivait d'Odollam (Aïd el-Miyeh (cf. Jérus. p. 119 note) : dans un mouvement tournant (« Ne monte pas [à leur rencontre], mais [tourne] derrière eux et tu arriveras sur eux en face des balsamiers.» II Sam. V, 23. trad. P. Dhome) il les mit en fuite et les poursuivit par Gabaon (avec LXX et parallèl. Is. XXVIII, 21) jusqu'à Gezer.

2. Dans Isaïe (XVII. 5), il est question de 'éméq' des Rephaïm où l'on peut faire la moisson; or ce mot 'éméq convient à « toute dépression qui s'est creusée dans une plaine » : autour de Jérusalem, ce pouvait être la Beqa'a tout entière, l'wed el-Meisé à Mamillà et l'extrémité N.-O. de l'wed-ed-Djôz. Or quiconque, texte en main, étudie Jos. XVIII, 15-s. est ramené à Mamillà. L'identification vallée des Rephaïm Mamillà paraît très solide;

l'autre est douteuse.

3. Jos. XV, 8<sup>a</sup>; XVIII, 16; II Chron, XXVIII, 3; XXXIII, 6; Jer., VII, 31, s. XIX, 2, 6; XXXII, 35; II Reg. XXIII, 10, Jos. XV, 8<sup>b</sup>; XVIII, 16<sup>b</sup>; Neh.

XI, 39.

Les diverses expressions se ramènent à bên Hinnom et Hinnom. Or bên n'exprime souvent qu'une sorte de classement dans quelque genre, catégorie, groupe. L'étymologie de Hinnom est énigmatique. Peut-être om est-il une désinence déterminative ou locale (Cf. milkom <molek, léshém <lysh) ce qui pourrait faire penser à une racine 'n (Arab.: 'n = gémir, soupirer).

4. On parle maintenant une langue nouvelle; d'autres idées sont en

tisa en quelque sorte à Topheth, situé dans le spacieux estuaire où se réunissent les trois artères du réseau hydrographique de Jérusalem<sup>1</sup>.

Gikhon<sup>2</sup>, c'est la Fontaine de la Vierge, dans le torrent du Cédron<sup>3</sup>, le seul endroit où géologiquement soient possibles des sources.

La Fontaine de Rogel (bîr<sup>4</sup> Ayub) signifie peut-être « fontaine du marcheur », n'est-ce-pas en effet une ressource escomptée des passants, à l'arrivée, pour se désaltérer, au départ pour se munir d'eau, un rendez-vous aussi commode que sûr<sup>5</sup>?

eireulation; on donne une interprétation spéciale au vieux mot cananéen. Josias (II Reg. XXIII, 10, cf. LXX; voir II Chron. XXIII, 3) profane Topheth qui est dans le ravin de Hinnom pour supprimer le culte de Molok. (Topheth-aram—: « foyer » ou « support » sur lequel on place l'holocauste; ou simplement: pierres sur lesquelles on assujettit la marmite dans un foyer de nomades. Topheth devint probablement nom propre, à peu près comme l'autel, hmzbkh, dans le culte de Yâhweh. De même que « l'autel » était le centre du culte orthodoxe, « Topheth » sera devenu le symbole de Molok, et il aura pu consister en une fournaise ou en quelque support où placer les petites victimes soumises au feu pour être dépêchées à la barbare divinité ehtonienne.

1. Jérémie (XIX, 3 s.) semble indiquer que lorsqu'on avait franchi la porte de la Poterie on se trouvait immédiatement dans la « Gê ben Hinnom » (gy' = vallon, ravin aux parois escarpées d'où l'eau s'écoule pour s'accumuler au fond).

Plus clairement encore Néhémie, ch. XI, porte à situer llinnom au Rabâby (le cas n'est pas rare de la translation, dans une même région, d'un élément géographique): désormais Jérusalem doit constituer un territoire sacré, indivis entre Benjamin et Juda; celui-ci occupera le sud, depuis Bersabée jusqu'à la vallée de Hinnom. La capitale devant rester en dehors, le point qui s'oppose le mieux à Bersabée est le Rababy (non le Cédron, car on ne pourrait pas l'appeler nkhl c'est-à-dire « torrent » ou grande crevasse aux berges abruptes enserrant le lit d'un cours d'eau perpétuel ou « transitoire » L. c. 121 B.

2. Gykh ou gwkh: « bouillonner, jaillir violemment. »

3. Bnkhl: dans le torrent (II Chron. XXXIII, 14; cf. XXXII, 30). Or, à

l'est de la cité de David, il n'y a que le Cédron.

4. Ce n'est pas strictement « l'eau vive qui vient sourdre d'elle-même à fleur de terre ('yn) mais c'est (b'r) » l'eau captée dans une citerne, c'està-dire l'eau vive plus ou moins cachée dans les entrailles du sol et que l'on puise cependant par un trou petit ou grand « et pour lequel on pourrait employer 'yn ou b'r » (cf. Gen. XXIV, 11).

5. Cela cadre fort bien avec les textes bibliques (II Sam. XVII, 17) :

Zokheleth<sup>1</sup>, c'est la longue roche rampante et glissante, de Gikhon à Rogel, avec de nombreux godets forés dans une petite terrasse, à la hauteur de la fontaine.

Sion et la cité de David<sup>2</sup>. Sion est le point fortifié où les Jébuséens se retranchent pour la résistance suprême et d'où ils croient pouvoir narguer David et sa troupe<sup>3</sup>. Mais, alléché par un enjeu royal, un soldat pénètre par le sinnor<sup>4</sup> dans la forteresse qui tombe bientôt aux mains de David. Le roi en change le nom et commence à la transformer.

Jérusalem n'était donc pas alors une ville grande et forte aux murailles puissantes<sup>5</sup>: elle ressemblait en somme aux autres villes du xi<sup>6</sup> siècle, par exemple Gezer, Jéricho, Ta'annak, Megiddo.

Quelle était la situation précise de Sion? L'étymologie<sup>6</sup>

David, en fuite devant Absalon, avait à Rogel des espions qui s'infor-

maient auprès des femmes qui venaient puiser de l'eau.

Adonias tente de se faire reconnaître roi avant la consécration de Salomon: il prépare un festin plantureux à Rogel, (on y festoie volontiers encore aujourd'hui) chaque animal, égorgé rituellement à la façon traditionnelle, sur quelque godet dans le roc, est équarri sur place, hissé sur un brasier ou enfoui en un foyer creusé dans le roc... Apprèts et festin requièrent plusieurs heures.

Mais Nathan et Bethsabée ont fait, en hâte, l'assaut de David. Sans bruit, un cortège est descendu à Gikhon, et Salomon y a été sacré. A Rogel les partisans d'Adonias banquettent sans rien soupçonner, car Gikhon (à 150 mètres de Rogel, à vol d'oiseau) est masqué par un pli du coteau; mais quand ils voient Salomon remonter en ville acclamé par le

peuple: ... sauve qui peut!

1. Zkhl: glisser, ramper (I Reg. I, 9).

2. II Sam. V, 7; I Chron. XI, 5.

3. LXX: ἄνδρες αὐτοῦ II Sam. V, 6, et I Chron. XI, 4.

4. Cf. infra.

5. Les assaillants n'étaient pas nombreux; on n'avait pas alors d'engins bien terribles. Voir les escarmouches d'Abimelek (Jud. IX; et aussi Jud. VIII, 3 s.; VII, 15 s.)

6. Sion, de Shh: briller, étinceler sous le soleil, ou syh: aridité, dessiceation. Ce serait un endroit en évidence, desséché, aride. Des analogies

sémitiques amènent au concept de locus munitus, arx.

Sion est une mesudâh. Étymol.: lieu approprié pour la défense (de swd: épier, tendre des pièges, chasser...), le lieu approprié sera un antre naturel (Cf. I Sam XXII 4; XXIV, 23), un rocher saillant, un mamelon escarpé couvert d'une forteresse (Cf. II Sam. V, 7, 9; cf. nid d'aigle, Job XXXIV, 28).

fait songer à un rocher saillant, à un mamelon escarpé, couvert d'une forteresse, une place forte, c'est-à-dire, au xi° siècle, un coteau de 40 à 50 mètres de hauteur, par exemple, isolé dans une plaine ou séparé de coteaux voisins, même plus élevés, par des vallées un peu abruptes.

Le mot Sinnor permet d'en fixer mieux la situation.

Le Sinnor et la cité jébuséenne. — Sinnor, d'après l'usage biblique<sup>1</sup>, est une conduite d'eau, un canal où l'eau murmure, un passage en relation avec l'eau.

Il est dit que Joas se risqua à passer par le Sinnor pour pénétrer dans la forteresse de Sion, afin de gagner le bâton de commandement promis par David?. Et l'on peut citer d'autres aventures de ce genre : à Ammân3, la ville haute sera prise, en 218 av. J.-C., par le souterrain par lequel les assiégés iront puiser l'eau en dehors de la ville; à Ilion. ce fut en passant par l' « égout » ou par un « aqueduc » qu'Ulysse et Diomède s'emparèrent du Palladium. On a constaté l'existence d'escaliers souterrains en Asie Mineure, par exemple à Kalé-Keuï, à Turkhat, à Amasie, à Horos-Tepessi, etc. Or, il existe, à Jérusalem, un système de tunnels, d'escaliers couverts, de canaux dans le roc en relation avec une fontaine, c'est le tunnel d'Ophel'. Il s'amorce à une dizaine de mètres en contre-bas, sous la plus haute escarpe de la colline, mais à 40 mètres au-dessus du Cédron. L'étude des particularités montre qu'il a été conçu et réalisé en vue d'aboutir à la fontaine de la Vierge, et pratiqué avec des ciseaux de fer ou de bronze, des coins de même métal ou de pierre. L'effort et la dépense exigés par cette installation ne se conçoivent que s'il s'agit d'une entreprise

<sup>1.</sup> II Sam. V, 8, LXX: παραξιφίδιον: poignard; Aquila κρουνικμός petit jet d'eau; Vulg.: gouttières des toitures. Au stade postérieur de la langue. Ps. XLII, 8: grandes eaux, cataractes célestes.

II Sam. V, 8.
 Philadelphie.

<sup>4.</sup> Description, l. c. Jérus, p. 150, B-156, B.

d'utilité publique, c'est-à-dire ayant pour but de contribuer à la sécurité d'une place forte.

L'existence du Sinnor aura été révélée à David ou par l'abaissement du niveau de l'eau sans raison apparente, ou par la constatation de l'amorce du canal à un moment d'intermittence prolongée, ou par d'autres causes, par exemple une trahison. Le fait qu'un canal souterrain descende à l'eau est très naturel, au déclin du xiº siècle, puisqu'il y avait depuis longtemps, parmi les clans cananéens, des ingénieurs capables de concevoir et de faire exécuter des travaux tels que les tunnels de Gezer<sup>1</sup>, de Bel'ameh en Samarie, de Gabaon, de 'Amman. Et, par conséquent, au xie siècle, la cité jébuséenne et Sion devaient se trouver sur la colline ed-Dehurah<sup>2</sup> : elle réalise les conditions que l'on cherchait pour l'emplacement des cités cananéennes<sup>3</sup> : escarpement, facilité de défense, proximité d'une fontaine. Son aire était de 4 hectares 1/2 à peine, mais Ta'annak, Megiddo, Gezer, Jéricho et d'autres « grandes villes, aux murailles puissantes », avaient une superficie aussi restreinte'.

Millô'. L'étude scientifique<sup>5</sup> des textes scripturaires<sup>6</sup> semble démontrer que le Millô' biblique est un ouvrage

2. C-à-d.: au sommet du coteau d'Ophel.

3. Cf. p. 161, A.

4. Voir R. Weill. La cité de David, in-8, Paris, 1920. — Pour tout le bassin méditerranéen, cf. J. Décnelette, Manuel d'archéologie celtique et gallo-rom. I Archéol. préhistor. 371; II Archéol. celt. ou protohistor.

Age du fer, 121-131.

6. II Sam. V, 9; I Reg. IX, 15, 24; XI, 27; I Chron. XI; 8; Il Chron. XXXII, 5; II Reg. XII, 21.

<sup>1.</sup> Du xxe siècle (xixe (?) xvine (?)), preuves : situation, traces d'outils non métalliques encore, céramique; etc.

<sup>5.</sup> Etymol.: Millô' (de même thème que sinnor): forme intensive de ml'. Dans la Bible: ordinairement au sens intransitif d' « être plein », mâlé; millô', comme substantif, sera donc une chose remplie, lieu comblé, un remplissage, on pourrait dire aussi un remplisseur. L'assyrien malû offre le même sens avec une série de dérivés: on a en particulier milû: élévation, tertre qui correspond exactement au mot millô des Massorètes.

salomonien¹ qui a consisté à combler certaine dépression compromettante pour la sécurité de la « cité de David » au sens archaïque du mot. Il devait se trouver dans le voisinage des palais puisqu'il est présenté en relation étroite avec eux, et ce ne pouvait être ni au nord puisqu'il n'y a pas de « brèche » à fermer, ni à l'est puisqu'il ne pouvait être question de remblayer le Cédron, ni au sud car si Jérusalem antique y est située, il n'y a pas lieu d'établir entre elle et le palais royal un ouvrage de la nature du Millô': reste donc l'ouest du palais Salomonien. Or l'étude du relief du sol antique montre que, là précisément, la vallée constituait par rapport au coteau méridional d'Ophel·la voie de plus facile accès. Quand on avait dû songer à un rempart pour la cité cananéenne, on s'était naturellement mis à couvert au nord où l'ennemi pouvait arriver de plain-pied.

Au temps de Salomon, la ville avait pu envahir assez la colline occidentale pour exiger la création d'un rempart l'enveloppant tout entière; mais il restait un point faible, une « brèche » dans la ligne de défense : la crevasse du Tyropoeon. On la ferma par un millô, remblai ou entassement d'édifices assez résistants, tels que bastion, tour ou fortin protégeant les deux vallées.

<sup>1.</sup> On peut regarder comme des gloses les expressions qui paraîtraient impliquer un millô' davidique. Le millô' dont il est parlé à propos des travaux d'Ézéchias désigne probablement quelque aménagement pratiqué alors pour les eaux, tet le nouveau réservoir fait par le roi pour capter la fontaine de Gikhon. (II Chron. XXXII, 5°. Les LXX ont traduit une fois, avec raison, par Žuzkijuuz: élévation, rempart (II Chron. XXXII, 5°.), et ailleurs, à tort, par Žuzkijuuz: élévation (ecci est une interprétation dérivant de la relation constante qui existe entre millô' et la fortification de la ville). Mello de la Vulgate est un faux nom propre devenu par l'usage le terme consacré.

<sup>2.</sup> C'est ce qui paraît résulter de détails fournis par les livres des Rois, de Néhémie, puis par Josèphe et enfin par les données archéologiques (Cf. H. Vincent, l. c. 185, A).

<sup>3.</sup> Le millo étant localisé ainsi, on comprend bien les textes bibliques cités ci-dessus: pour faire le millo il faut lever corvée, comme on l'avait levée pour bâtir le Temple et le Palais; le millo, a toujours l'air de voisiner avec le Palais dont cependant il est distinct; d'autre part, il est rattaché aux travaux de défense de la cité développée et, par suite, mis en rapport avec le « rempart de Jérusalem », sans être confondu avec lui.

#### ARTICLE 11

# L'Orient depuis Salomon jusqu'à la chute de Samarie.

### 1. De Salomon à Salmanazar III.

Pendant la longue période d'installation des Hébreux, l'Égypte s'était très affaiblie; il semble qu'elle ne songeât plus qu'à protéger ses fiefs. Peu lui importait maintenant qu'un pouvoir unifié se fût substitué aux multiples clans cananéens, pourvu que le pays reconnût sa suzeraineté. Salomon ne la contesta point; il épousa une des filles¹ du roi Psiuhanu II, adopta ses dieux et les honora en face de Yahweh. Doux vasselage d'ailleurs qui assurait au roi hébreu les larges profits d'un commerce très actif avec son puissant voisin, et des renforts pour briser enfin la résistance cananéenne.

Après le règne de Thutmès III, Babylone n'avait cessé de décliner, tandis qu'Ashshur avait grandi en force et en audace.

La dynastie cassite, peu soucieuse de guerroyer, et vieillie d'ailleurs, avait tenté de cimenter l'union entre l'Assyrie et la Babylonie par des traités et des mariages, du temps d'Ashur-uballit, vers 1400°; mais la paix ne fut pas de longue durée: Ashur-uballit dut intervenir à Babylone même pour dompter une rébellion qui menaçait les Assyriens°. Ses successeurs eurent à lutter contre les bandes indisciplinées qui harcelaient ses frontières du côté de la Syrie<sup>2</sup>; Tukulti-Inurta<sup>3</sup> put substituer l'influence d'Ashshur

<sup>1.</sup> Elle reçut en dot Gezer, reconquise par son père. I Reg. IX, 16-17.

<sup>2.</sup> Hist. synchron. Col. III, 1-9; et Chronique (Winckler, Altor. Forsch., 1,297).

<sup>3.</sup> Hist. synchron. Col. I, 19-28.

<sup>4.</sup> Adad-Ninari I<sup>er</sup>, Tablette, Recto I, 4 suiv., et King, Annals, p. XXVIII; XXXII.

<sup>5.</sup> Tukulti-Ninib (Ib = urta dans le nom divin Ninib, d'après le Sylla-

à celle de Babylone sur les contrées du Tigre et de l'Euphrate, non seulement dans les parages du lac de Van au pays de Naïri, mais même à Babylone<sup>1</sup>. Une émeute, dirigée par les grands, fidèles aux Cassites, le détrôna après sept ans de règne<sup>2</sup> et donna le pouvoir à Adad-shum-nasir : l'autorité cassite s'affirma à nouveau pendant une quarantaine d'années<sup>2</sup>, puis fut battue par l'assyrien Ashurdan I<sup>er</sup> et succomba définitivement sous les coups du roi élamite Shutruk-Nakhkhunte, qui pénétra à Babylone et tua son roi. saccagea Sippar<sup>4</sup> et retourna en Élam, chargé de dépouilles parmi lesquelles nous mentionnerons la célèbre stèle de Narâm-Sin, le code de Hammurabi et une collection importante de kudurrus cassites<sup>5</sup>.

Au xnº siècle, l'Assyrie était un royaume compact et vigoureux. Téglathphalasar Iºrô battit à plusieurs reprises le roi de Babylone, puis porta ses armes vers le nord, s'empara de Karkemish, place forte des Hittites, et poussa jusqu'au Liban, imposant ainsi aux Sémites du nord, qui jusque-là avaient été suzerains plus ou moins réels des Égyptiens ou des Hittites, sa domination, — domination éphémère d'ailleurs, car les royaumes araméens de Sob'a, de Damas, de Beth-Rekhob, profitant de l'affaiblissement des Hittites, réussirent à consolider leur indépendance sans que les successeurs de Téglathphalasar les aient sérieu-

baire de Yale publié par A. T. CLAY dans Miscellaneous Inscriptions in the Yale Babylonian collection, in-4, New-Haven 1915. Cf. ibid. 97-99, l'étude de CLAY).

<sup>1.</sup> Chronique, Col. IV, 1.7.

<sup>2.</sup> Chronique, 82-7-38, 4. 1. 7-8.

<sup>3.</sup> Règnes de Adad-shum-nasir (d'autres lisent usur), Meli-shipak II, Marduk-apla-iddina I $^{\rm er}$ .

<sup>4.</sup> Il semble bien qu'il razzia également Nippur, Kutha, Kish, etc. Voir Scheil. Mémoires, t. XIV (1913), 32-33.

<sup>5.</sup> Sur ces documents, cf. t. II : Littérature.

<sup>6.</sup> Cf. Cylindre, passim; Annales (ou tablettes nos 1.5 dans Budge-King, Annals).

sement inquiétés<sup>1</sup>, du moins jusqu'à l'avènement d'Ashurnasir-apal. Ce roi, qui régna de 884 à 860, refit le chemin qu'avaient parcouru les armées de Téglathphalasar, portant ses armes triomphantes jusque dans le Liban, après avoir reçu le tribut des villes mésopotamiennes, l'humble hommage et les riches présents des Hittites et des Phéniciens. Ashur-nasir-apal respecta — et pour cause! — les pays de l'Oronte et de l'Anti-Liban; autour de Damas comme capitale était né et s'était développé avec les Rezon, avec les Ben-Hadad I<sup>er</sup>, un royaume araméen qui était alors à son apogée: il était dangereux de heurter de front un tel rival<sup>2</sup>.

En Égypte, les guerres continuelles avaient affaibli à tel point la population indigène qu'elle ne fournissait plus assez de contingents pour recruter les armées. Afin de se maintenir, à l'intérieur, contre les compétitions et de mettre en ligne, au dehors, une armée suffisante, les pharaons de Tanis durent recourir aux mercenaires plus que n'avaient fait leurs prédécesseurs.

Vers la fin de la XX° dynastie, le cinquième descendant du libyen Busua, Sheshonq, épousa une fille de sang royal; son fils, Namaruti, eut des dignités religieuses et militaires; son neveu, Sheshonq, maria son fils Osorkon à la fille du dernier pharaon de la XXI° dynastie, et, à la mort de ce dernier, ceignit lui-même la couronne d'Égypte.

Vers cette époque, les difficultés intérieures des Hébreux fournissent à Sheshonq l'occasion de continuer ou de reprendre, en Canaan, la politique de ses prédécesseurs : à peine Jéroboam et Roboam avaient-ils scindé en deux le royaume de Salomon que le pharaon accourait au secours de Jéroboam, son homme lige\*, dans l'intention secrète de

<sup>1.</sup> Autant du moins que nous pouvons en juger par les documents connus jusqu'à ce jour, publiés par Budge et King, l. c. p. 150-154.

2. Cf. infra.

<sup>3.</sup> Cf. I Reg., XI, 40.

rétablir par quelque facile conquête le prestige de l'Égypte que deux siècles d'inactivité pouvaient faire oublier, et de compenser par quelque gros butin l'irrégularité ou peut-être la totale suppression du tribut. Entraînés par le plaisir de la conquête ou par l'appât de trésors à piller, les Égyptiens prirent et rançonnèrent les meilleures villes, par exemple Ta'annak et Megiddo.

Le pays de Canaan est situé de telle façon qu'il ne pouvait être indépendant qu'à la condition de n'avoir pas d'ennemis puissants ou de savoir et de pouvoir unir étroitement ses propres forces malgré la division ethnographique qui les désagrégeait presque fatalement. Or Israël et Juda étaient poussés l'un contre l'autre par leur rivalité croissante, et, par suite, condamnés à la domination étrangère et aux influences civilisatrices venues du dehors. Toutefois ces influences ne se produisirent pas de la même manière dans chacun des deux petits royaumes : en Juda, la religion, plus pure, se développa parallèlement à une civilisation plus intense.

Les premiers rois d'Israèl avaient successivement habité Shekém<sup>1</sup>, Tirsáh, Rámáh, 'Omriy se bâtit une capitale au nord-ouest de Shekém et du mont 'Obhâl<sup>2</sup>, sur un terrain acheté à un certain Shômêr. Le choix était judicieux : la rapide fortune de la nouvelle capitale en fut la preuve. Cette ville fut pour le royaume du Nord ce que Jérusalem était pour celui du Sud, et, dans l'esprit des étrangers, le nom de Omriy fut inséparable de celui d'Israèl : pour désigner ce royaume, on disait Bit-Umri<sup>3</sup>.

Benhadad I<sup>er</sup>. roi de Syrie, battit 'Omriy et se fit céder quelques quartiers de Samarie. Pour se refaire du dommage, le roi d'Israèl imposa un gros tribut à Mô âb'; puis, pour se

<sup>1.</sup> Sichem.

<sup>2.</sup> Hébal.

<sup>3.</sup> Cf. III R 10, 2, 1, 18 s. et KAT3, 265.

<sup>4.</sup> II Reg. III, 4, et Stèle de Mésa, 1. 5.

mettre en état de recouvrer son indépendance, tenta une alliance avec la Phénicie et demanda au roi de Tyr, 'Ethba'al', la main de sa fille, 'Iyzébhél (Jézabel) pour le prince royal de Samarie.

Hirom Ier, l'ami de David et de Salomon, avait porté la grandeur de Tyr à son apogée : son autorité s'étendait sur Chypre; il avait régularisé et développé le commerce avec l'Espagne et, par son alliance avec les Hébreux, s'était ouvert les voies vers le plus lointain Orient. A la mort de son fils — qui avait régné sept ans — une échauffourée populaire fit passer la couronne à une dynastie usurpatrice qui se maintint douze ans au pouvoir. Puis une révolution restaura l'ancienne lignée royale sans rendre la tranquillité si nécessaire : le roi. Phéli fut assassiné par un de ses parents, 'Etheba'al, qui garda le pouvoir trente-deux ans. Le commencement de ces troubles avait coïncidé avec le « schisme » des tribus d'Israèl. Craignant que celles-ci, tentées par les richesses de la Phénicie, ne voulussent s'en emparer, 'Ethba'al saisit avec empressement l'occasion de contracter l'alliance de famille que lui offrait 'Omriy.

Avant de s'emparer du trône, 'Ethba'al était Grand-prêtre d'Astarté. Sa fille 'Iyzébhél, devenue reine de Samarie, obtint de son mari, 'Akh'âbh (Achab), la permission de pratiquer librement son culte: Ba'al et Astarté eurent leurs sanctuaires; leurs prêtres et leurs prophètes s'assirent à la table royale<sup>2</sup>. Akh'âbh (Achab) toutefois demeurait plus ou moins fidèle à Yahweh puisqu'il imposait son nom à ses enfants: Akhazeiyâh Yehorâm, 'Athalyâh (Athalie).

Le prophète Élie fit entendre de vives protestations contre le culte de la reine, contre la reine elle-même et contre le roi qui tolérait une telle impiété<sup>3</sup>.

A la mort de Benhadad Ier, de Syrie, 'Akh'abh rompit

<sup>1. 1</sup> Reg. XVI, 31.

<sup>2.</sup> I Reg. XVÍ, 31-33; XVIII, 19.

<sup>3. 1</sup> Reg. XVIII.

son vasselage: il s'ensuivit une guerre qui se termina, malgré les Prophètes, par une alliance offensive et défensive entre Israèl et la Syrie<sup>1</sup>.

Benhadad II<sup>2</sup> (Adad-idri, dans l'inscription de Zakir) suivait les progrès des Assyriens d'un œil inquiet et s'était préparé à les recevoir chaudement en renouvelant ses alliances avec Hamath, Arad et la Phénicie, en réclamant les contingents d'Israèl et des Arabes, et racolant des auxiliaires jusqu'en Égypte et au pays d'Amon. Et pourtant il fut battu par Salmanazar II à Qarqar, sur l'Oronte, (automne 854). Mais la résistance avait été si acharnée que le vainqueur jugea prudent de ne pas pousser plus avant, d'autant qu'il avait à soumettre, en Babylonie, des tribus en révolte.

La paix n'avait pas duré longtemps entre 'Akh'âbh et la Syrie. En traitant de la restitution des villes israélites, on n'avait pas mentionné Râmôth Gile'âdh (Ramoth Galaad): c'était pourtant une ville importante qui commandait la rive gauche du Jourdain et menaçait à la fois Israèl et Juda. 'Akh'âbh voulant s'en emparer se procura des alliés.

L'expérience des siècles précédents démontrait combien étaient funestes, pour les deux royaumes hébreux, leurs mutuelles rivalités. Grâce à ces divisions, Moab, Ammon, Édom, et les fiefs philistins avaient secoué le joug; Damas, devenue capitale d'un royaume puissant, menaçait de restaurer l'empire de David en faveur de Benhadad. Josaphath jugea sage de réunir toutes les forces contre les Syriens. Il maria son fils Joram à Athalie 5, fille d'Achab, et accepta volontiers de s'unir à Israèl pour marcher contre Ramoth

<sup>1.</sup> Cf. I Reg. XX, 35-43.

<sup>2.</sup> Sur l'identification avec Benhadad de la Bible, cf. RB nouv. sér. VII (1910), 70-71. P. Dиовме l'appelle Benhadad I er, et Benhadad II le successeur de Hazael. *Ibid.*, 184-185.

יהישבע .3

<sup>4.</sup> ביהור ...

<sup>5.</sup> งกรรกร์.

Galaad. Mais les deux alliés furent battus, et Ramoth demeura syrienne... Israèl, redevenu vassal, dut prêter son armée à Benhadad pour marcher contre Salmanazar qui, après de vigoureuses tentatives (849, puis 848), interrompues par quelques expéditions en Arménie et en Médie, et puis reprises, dut enfin se retirer sans grand succès (846).

Il semble que Moab n'ait été, du temps de David, qu'une tribu de peu d'importance<sup>2</sup>, et il ne paraît pas que la domination des Israélites se soit étendue alors au delà de l'Arnon, coupure ou « précipice d'environ mille mètres de profondeur et dont les pentes sont presque inaccessibles<sup>3</sup> ». Mais, dans la suite, les Moabites avaient recouvré la plaine, depuis l'Arnon jusqu'à Mâdaba. Omri leur imposa le tribut et établit ses garnisons jusqu'à Dybon, pour assurer la fidélité du pays.

Les Israélites occupaient surtout les villes de l'ouest, dont les positions étaient fortes, sur les premiers contreforts des montagnes de la mer Morte. Mésa s'empara de Màdaba, puis de Ba'al-Meon (=Mà'în) qu'il rebâtit. Il conquit Ataroth, depuis longtemps occupée par les Israélites de la tribu de Gad, et massacra la population, « spectacle pour le dieu Kamosh ». La ville de Màdaba subit le même sort.

Avec l'aide de Juda<sup>8</sup>, Joram, fils d'Achab<sup>6</sup>, paraît avoir contraint Mésa à se replier prudemment sur sa capitale, Kérak, à mille mètres d'altitude, isolée des montagnes, et accessible seulement par le sud (Dans son inscription, Mésa décrit les travaux qu'il entreprit, soit avant, soit après le siège, pour la fortifier). Mais engagé dans la guerre contre

2. II Sam. VIII, 2.

3. LAGRANGE in RB X (1401), 541.

5. II. Reg. III, 7-9.

<sup>1.</sup> Cf. II Reg. VIII, 18, 26.

<sup>4.</sup> Voir son inscription, t. II: Littérature.

<sup>6.</sup> Inscript. 1. 18-19: il s'agit bien de l'expédition d'un roi d'İsraël, qui ne peut être que Joram.

les Syriens, le roi d'Israèl ne put mener à fond son expédition contre Moab.

Le royaume de Damas cherchait toujours à reprendre la prépondérance parmi les populations sémitiques de l'ouest. Benhadad avait péri dans une guerre contre Samarie. Azael<sup>2</sup> qui lui succéda ouvrit résolument les hostilités contre les rois d'Israèl, fit des excursions en Transjordane. s'appliqua en somme à concentrer entre ses mains la souveraineté sur la Syrie et la Palestine<sup>3</sup>.

Vers 843, Salmanazar reparut. Cette fois, il infligea aux Syriens une sanglante défaite; puis les troupes avancèrent. à travers le Hauran, mettant tout à feu et à sang.

La Phénicie et Israèl achetèrent la paix\*.

Avec le triomphe de sa monarchie, Israèl s'est isolé davantage des influences du dehors; il a cherché à se suffire à lui-même et n'a admis la production étrangère que dans la mesure où elle s'accommodait à ses désirs ou à ses préférences. Mais l'indépendance n'est pas absolue : on sait quel rôle ont joué les Phéniciens dans la construction du Temple.

Les céramistes palestiniens emploient communément l'argile rouge, parfois aussi des terres glaises à nuance grise ou bistre. A peu près toute la vaisselle est montée sur le tour. On néglige de lustrer les parois des vases destinés aux usages domestiques les plus vulgaires; elles ressemblent assez à celles des vases les plus archaïques.

Béaucoup de détails de facture paraissent être en désuétude.

En somme, pas de types tout à fait originaux; d'autre

<sup>1.</sup> II Reg. III, 27. Cf. RB. l. c. 522-545.

<sup>2.</sup> C'était un homme de basse extraction, « fils de non quelqu'un », dit le texte cunéiforme, cf. II Reg. VIII, 13.

<sup>3.</sup> Cf. II Reg. XII, XIII.

<sup>4.</sup> De bons auteurs estiment que c'est au cours du 1x<sup>e</sup> s. (entre 850 et 800) que furent composés les *Livres de Samuel*.

part, on reproduit sous des formes plus ou moins altérées toute la série des anciens, par exemple pour les jarres et les marmites.

Beaucoup moins originale encore est la décoration peinte. On se borne à tracer des lignes ou quelques végétaux; la tonalité des vases est jaune ou noirâtre plus ou moins lustrée; sur ce fond, on peint en noir ou en rouge.

On rencontre, à cette époque, des jarres dont les anses portent, en hébreu archaïque, une estampille où intervient la formule LMLK¹; elles proviennent d'Hébron, Ziph, Socoh et Mrsht, dont elles portent le nom; d'autre part, la Bible parle de potiers royaux et d'approvisionnements accumulés en certaines villes². Ces faits s'expliqueraient assez bien si l'on admettait que l'on avait accordé officiellement à certains ateliers le monopole de la fabrication des jarres destinées à contenir le butin en nature, ou les vasesmesure munis, à la fabrique, du contrôle royal, et destinés à faciliter les transactions commerciales³.

### 2. De Salmanazar III à la chute de Samarie.

La suprématie de Ninive s'étendait sur une grande partie de l'Asie antérieure, jusqu'au golfe Persique et à l'Élam, d'une part; jusqu'à la mer Rouge et à l'Égypte, d'autre part.

Mais cette puissance était sur le point de s'éclipser rapidement devant celle de l'*Urartu*<sup>\*</sup>, pays tourmenté où le Tigre et l'Euphrate prennent leur source et divisé en un grand nombre de principautés minuscules.

Les roitelets urartiens entrés en contact avec l'Assyrie, sous Ashurnasirapal, se civilisèrent à l'école de leurs adversaires; ils apprirent d'eux l'écriture : l'assyrien devint, dès

<sup>1.</sup> C'est-à-dire : au roi, ou du roi.

<sup>2. 1</sup> Chron. IV, 23; II Chron. XI, 5-11.

<sup>3.</sup> H. VINCENT, Canaan, 351-360.

<sup>4.</sup> Ararat.

cette époque, l'idiome savant du pays; l'écriture cunéiforme fut appliquée aux dialectes.

Après avoir soumis les principautés voisines, les rois de Van menacèrent l'Assyrie, et, vers le viue siècle, Argish-

tish Ier eut quelques succès.....

Sous Salmanazar III (782-772), on aperçut en Assyrie de réels symptômes de décadence. Ashurnirari IV (753-746) ne put faire en huit ans que deux campagnes, à quelques journées à peine de Ninive: pendant trente-deux ans (entre Adadnirari IV et Téglathphalasar III), l'Assyrie déchut du haut rang où la valeur de ses princes l'avait portée un siècle durant.

Israèl (époque de Jéhu) et Juda (époque d'Athalie et de Joas) n'usèrent de leur liberté que pour s'abîmer de plus en plus dans leurs discordes — sauf sous Jéroboam II.

En 745, à Kalakh, une révolte porta au pouvoir un homme. d'origine inconnue, mais peu disposé à mener la vie des rois fainéants : Téglathphalasar III ou (Phul). Il sut porter les armes assyriennes plus loin qu'on n'avait fait jusque là, et, mieux qu'aucun de ses prédécesseurs, il organisa la déportation. Elle faisait partie d'un ensemble de moyens de répression que les monarques ninivites ou babyloniens employaient dans les cas extrêmes, en particulier quand les peuples avaient manque aux engagements pris ou aux serments faits à la suite de défaites antérieures. Dans ces terribles représailles, une partie de la population était soumise aux pires violences afin d'inspirer une crainte salutaire à ceux qui en étaient témoins. Puis on déportait la classe influente composée surtout des « anciens », de la bourgeoisie des propriétaires, des guerriers, des gens cultivés : on ne laissait dans le pays que le menu peuple. Les déportés, parfois très nombreux, étaient remplacés par des colons venus d'ailleurs.

Le but principal que se proposait le vainqueur était d'éteindre chez les vaincus la flamme de l'esprit national.

C'est que les liens qui unissaient les individus au sol natal étaient plus étroits qu'ils ne le sont de nos jours : religion et patrie ne se comprenaient que sur le sol où résidait le dieu. Or, d'une part, le mélange des colons étrangers au reste de la population finissait par y substituer une unité ethnique nouvelle: d'autre part, la déportation produisait son effet : le dieu ou les dieux sur le sol desquels vivaient les déportés supplantaient peu à peu, dans l'esprit de ceux-ci, le souvenir du dieu national.

Un autre résultat était de pouvoir ainsi transformer des nomades en sédentaires, en agriculteurs, en commerçants; et tout cela pour le plus grand profit des Assyro-Bahyloniens.

Après de brillantes expéditions au Sud de la Babylonie, Téglathphalasar prit le titre de roi de Shumer et d'Akkad; puis il se retourna vers l'Ouest: les peuples situés entre l'Amanus, l'Euphrate et l'Urartu, unis au roi de Hamath et à quelques autres, lui opposèrent une vive résistance; il les vainquit cependant, et, parmi les dix-huit rois qu'énumèrent les scribes, nous trouvons Menakhêm de Samarie, et Rézon de Damas.

Après de fructueuses conquêtes en Médie, le monarque dut revenir en Occident.

L'énergie d'Azariah¹ ou Oziah², et de Yôthâm avait rendu Juda puissant et prospère³. Mais Rézon II, qui avait relevé la Coelé-Syrie, allié au faible Peqakh d'Israèl, marcha contre Juda; le roi Achab fut battu, son territoire ravagé et les habitants vendus comme esclaves en Syrie. C'est pourquoi le roi de Juda chercha appui en Assyrie⁴: Téglathphalasar accourut, frappa un dernier coup sur les régions du nord et

יַנִירָיָהוּ 1.

<sup>2.</sup> אַזיָהוּ.

<sup>3.</sup> En Israël, Menakhêm avait dû acheter la retraite des Assyriens au prix de ses trésors.

<sup>4.</sup> II Reg. XVI; Is. VII-IX.

de l'est d'Israèl, puis se retourna vers la Syrie : au bout de deux ans (733-732), la Damascène était une province assyrienne.

Mais le vainqueur dut partir en hâte pour la Babylonie où Mérodachhaladan (Marduk-abal-iddina) menaçait sa suprématie. En 728, Téglathphalasar put se faire proglamer roi de Babylone. Il mourut en 727, à Kalakh.

La Phénicie d'abord, puis Israèl, firent une vaine tentative de révolte: Salmanazar IV (ou Ululaï) soumit Tyr, percut le tribut des villes de la côte et poussa une pointe en Samarie qui se soumit sans résistance.

En Égypte, les successeurs de Sheshonq paraissaient ne pas se soucier de ce qui se passait au delà de leurs frontières et ne s'occupaient guère que de travaux d'utilité publique, surtout à Bubaste leur capitale, à Tanis, à Memphis. Mais l'empire courait à sa ruine : la dynastie de Bubaste fut renversée par une famille tanite. A partir de ce moment, les Gouverneurs de province, préoccupés de leurs intérêts particuliers plus que de ceux de la patrie commune. appelaient l'étranger à leur secours : de là les invasions éthiopiennes de Piônkhi-Mîamun, roi-prêtre de Napata, qui put venir, de victoire en victoire, faire reconnaître sa suprématie jusqu'en plein Delta.

Le Saïte Tafnakhti réussit à se faire donner l'investiture officielle; sous Kashto, successeur de Piônkhi, il fut suzerain réel du Delta. Pour les étrangers, il était le véritable représentant de la puissance égyptienne. C'est à lui, probablement, qu'Hoshêa' d'Israèl demanda de l'aider dans une lutte suprême contre l'Assyrie, Mais Salmanazar IV ayant eu vent de ces négociations, entreprit une seconde campagne contre Samarie. Son successeur, Sargon, attaqué sur un autre front (722) par Mérodachbaladan, ne put empêcher

<sup>1.</sup> RB 1910, 369.

la prise de Babylone. C'était un échec sérieux; il eut pour effet de déterminer le général laissé en Israèl à mener plus vivement le siège de Samarie: la ville fut prise¹ après deux ans de blocus (722). Ses habitants furent transplantés en Assyrie et remplacés par des colons de Hamath, puis par des Babyloniens et des Kuthéens, et enfin, en 715, par des tribus arabes². Et ainsi un mélange de tous les cultes sémitiques contamina à jamais la religion de Yahweh et rendit odieux aux Judéens tout rapport avec leurs congénères de Samarie.

Une partie du peuple des campagnes d'Israèl ne put supporter la domination étrangère et s'exila; les uns passèrent en Judée, les autres en Égypte.

#### ARTICLE III

# Depuis Sargon jusqu'à l'avènement de Cyrus.

## 1. L'Apogée de l'Assyrie.

L'Assyrie s'était agrandie aux dépens de tribus à moitié barbares ou de petits royaumes incapables de résister long-temps au choc de forces supérieures. Après avoir détruit systématiquement les uns et annexé progressivement les autres, elle se trouva en face d'États solidement organisés et assez vigoureux pour lui résister, et même pour la battre : Au sud-ouest, l'Égypte; au nord-est, l'Urartu; à l'est et au sud-est, le vieil empire d'Élam. Sargon et ses successeurs batailleront plus d'un demi-siècle contre ces trois royaumes et finiront par en triompher. Ils y installeront alors leur système d'occupation à main armée et de vasselage; à la longue, ils useront leurs ennemis, mais ils s'use-

<sup>1.</sup> Samarie fut prise, non pas par Salmanazar, mais par Sargon. Voir P. DHORME, RB, 1910, 369-371.

<sup>2.</sup> Cf. Annales I, 15 et suiv.

ront aussi, et, finalement, seront sans nerf et sans ressort contre l'irruption de peuples nouveaux.

A Saïs et Memphis régnait Bukunrinif (Bocchoris), qui réussit à s'emparer de toute l'Égypte. Son général en chef Sib'u' entretenait depuis longtemps dans le cœur des Israélites l'espérance d'échapper au joug de l'Assyrie. Hamath, Arpad, Damas, Samarie, où les exilés hamathéens faisaient volontiers cause commune avec la mère patrie, firent alliance avec le pharaon.

Sur les instances d'Isaïe, Ézéchias roi de Juda ne prit point part à cette coalition. Bien lui en prit, car Sargon fut victorieux, et la répression fut terrible.

Après sept ans — que l'Assyrien passa en de continuelles expéditions dans l'Urartu, en Médie, en Asie Mineure, — les princes de Syrie relevèrent la tête et s'adressèrent à l'Égypte qui obéissait maintenant à un pharaon d'origine éthiopienne. Sabacon<sup>2</sup>. Juda était tenté d'entrer dans la coalition : il en fut encore détourné par Isaïe. Un aventurier qui avait réussi à s'emparer du pouvoir, à Ashdod, inquiet pour son pouvoir et sa vie, poussa vivement les pourparlers avec ses voisins, avec Juda, avec Édom, avec l'Égypte; mais le tartan assyrien accourut : Juda et Édom ne firent pas mine de résister; l'aventurier d'Ashdod, qui avait fui au pays de Melukhkha, fut livré à l'ennemi (711). On eut l'impression qu'un choc était imminent entre l'Égypte et l'Assyrie : Isaïe<sup>2</sup> annonça, sans marquer la date, la victoire d'Ashshur<sup>4</sup>.

Cependant le moment paraissait opportun pour battre Mérodach-Baladan, parce que son pouvoir était affaibli par les discordes intestines de l'Élam et par la haine que la préférence témoignée à ses Chaldéens avait provoquée en Baby-

<sup>1.</sup> אוב ou אים.

<sup>2.</sup> Sur la confusion entre Sib'u et Shabaka ou Sabacon, cf. P. Dhorme. ibid, 372 et 377.

<sup>3.</sup> Ch. XX.

<sup>4.</sup> Cf. A. Condamin. Le livre d'Isaïe, in-8°, Paris, 1905, p. 138-139.

lonie. Sargon partit donc pour le Sud, battit l'inlassable révolté. transplanta dans le pays des gens de Khattu et de Commagène vaincus les années précédentes, et se fit couronner à Babylone (709): puis il dut se retourner vers l'Urartu. En 708, il déporta en Commagène les vaincus de Bît-Iakin<sup>1</sup>. Il fut assassiné dans le palais de Dûr Sharrûkin<sup>2</sup> (au N. de Ninive, qu'il achevait de construire (705).

Et Isaïe<sup>3</sup> écrivait :

Est-ce là celui qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les empires; qui changeait le monde en désert, dévastait les cités ne relâchait pas ses captifs?

Tous les rois des nations, tous reposent avec honneur, chacun dans sa demeure; et toi tu es jeté loin de ton sépulcre comme un vil rameau.

Le règne de Sargon marque l'apogée de la grandeur assyrienne; les descendants de ce roi continueront, agrandiront même son œuvre : ils ne réussiront pas à la consolider.

Le meurtre du monarque réveilla les instincts de révolte : Mérodach-Baladan, reparu en Chaldée, trouva des alliés en Élam et en Syrie... Les habitants d'Éqron, mécontents de Padi que Sargon leur avait imposé, l'envoyèrent à Ézéchias de Juda. Celui-ci hésita d'abord, puis, cédant aux offres que lui fit faire Mérodach-Baladan, fit jeter Padi en prison, mit une garnison à Éqron et chercha un appui en Égypte. Ce pays avait augmenté ses ressources, depuis quelques années, et paraissait en état de balancer la fortune de

<sup>1.</sup> Naturellement, ces populations portaient avec elles leurs concepts religieux et leurs divinités.

<sup>2.</sup> Khorsabad.

<sup>3.</sup> Ch. XIV, 4 s.

sa rivale; Sabacon accueillit donc les ouvertures d'Ézéchias.

Mais, précisément à ce moment, la Chaldée tombait au pouvoir de Sennachérib¹ qui, de conquête en conquête, vint présenter la bataille aux Égyptiens sous les murs d'Altaku² ['Elteqêh, dans la tribu de Dan]. Le pharaon Shabataka, fils de Sabacon, fut battu.

Bien qu'Ézéchias n'eût point fait acte d'hostilité patente. Sennachérib envahit le pays de Juda, mettant tout à feu et à sang, et vint faire le siège de Jérusalem<sup>2</sup>. Ézéchias, cedant aux conseils d'Isaïe, se décida à traiter et paya un fort tribut (701).

De nouveaux dangers menaçaient l'Assyrie au sud (encore avec Mérodach-Baladan), dans la Cilicie Trachée et dans la Mélitène : Sennachérib défit tous ses ennemis : puis, avec l'aide de constructeurs phéniciens, créa, sur le golfe Persique, une flotte qu'il dirigea contre la Chaldée : Mérodachbaladan n'avait pas prévu une telle expédition : il fut vaincu.

Cependant une formidable coalition se forma entre les provinces élamites et l'empire babylonien et menaça l'Assyrie. En 691, les coalisés atteignaient la ville Khalulê (sur le Tigre, non loin de Bagdad). L'armée assyrienne vint à leur rencontre. La chronique babylonienne attribue la victoire aux Babyloniens, le récit de Sennachérib aux Assyriens.

Cette expédition fut suivie d'une campagne en Arabie; elle fut terminée par une victoire à la suite de laquelle fut assiégée Lâkiysh. Ce fut alors que Sennachérib fit adresser des insolences à Ézéchias, roi de Jérusalem'. L'éthiopien Tirhâqà accourait sur les derrières des Assyriens: mais

<sup>1.</sup> En cunéiforme : Sin akhé rib « ô Sin, augmente les frères! »

Cf. Jos. XIX, 44.
 Il Reg. XVIII, 13-16. — Sur la date du siège de Lâkivsh. cf. RB. 1910, 511-513 et 517.

<sup>4.</sup> II Reg. XVIII, 17-XIX, 8 et XIX, 9-35.

ceux-ci décimés, probablement par une épidémie, durent regagner Ninive<sup>1</sup>.

La Chaldée s'agitait de nouveau : ce fut l'occasion d'une nouvelle expédition; Babylone fut prise et saccagée. Le récit en est gravé sur le rocher de Bavian : « La ville et les maisons, de son fondement à son sommet, je dévastai, je détruisis, je consumai par le feu. Le mur et les remparts, les temples des dieux, les tours à étages en maçonnerie et en terre, tant qu'il y en avait je les démolis et je les jetai dans le canal Arakhtu. En cette ville je creusai des canaux; leur terre, je la fis disparaître sous les eaux, j'anéantis le gros œuvre de ses fondations, je les traitai pire qu'après un déluge. Afin que dans l'avenir on ne trouve plus le sol de cette ville et des temples des dieux, je le détruisis par l'eau et je le rendis semblable à un marécage<sup>2</sup>. » C'en était fait de Babylone!

Cette destruction systématique de leur ville sainte fit sur les Babyloniens une impression très profonde. Le chroniqueur écrivit, sans commentaire : « Le premier du mois de Kisleu, la ville est prise, Mushêzib-Marduk est pris et emmené en Assyrie<sup>3</sup> ».

En 681, Sennachérib fut assassiné à Babylone.

Asaraddon<sup>5</sup> marcha contre l'assassin de son père et contre ses partisans : « la crainte des grands dieux, mes seigneurs,

<sup>1.</sup> RB *ibid.*, 517-518. Certains auteurs admettent une seule campague contre Ézéchias, en 701; d'autres en admettent deux, la première en 701, la seconde en 691. La question n'est pas résolue.

<sup>2.</sup> King, Records of ... Tukulti Ninib I, 114, s.

<sup>3.</sup> Chron. babyl. III, 318.

<sup>4.</sup> Cf. II Reg. XIX, 37; Is. XXXVII, 38; Cyl. de Rassam IV, 70-73. La Bible nomme deux meurtriers; ils auraient été plusieurs d'après le Prisme SS d'Asaraddon. La Chronique B, III, 34 et Nahonide (RT XVIII, 15-29). I, 39, 41 n'en connaissent qu'un. La conjuration pouvait avoir plusieurs chefs on meneurs fils de Sennachérib; un seul suffit pour tuer le roi (On connaît 4 fils de la victime: Ashur-nadin-shum, l'aîné, eaptif en Élam, Asaraddon, Ashur-shum-ushabshi, et Ashur-ili-ia-balatsu. Voir V. Scheil. Mémoires, t. XIV, p. 42-43.)

<sup>5.</sup> Ashur-akha-iddina « Ashur a donné un frère ».

les renversa. Quand ils virent l'élan de ma terrible bataille, ils devinrent hors d'eux-mêmes. La déesse Ishtar, la dame du combat et de la mêlée, elle qui aime mon sacerdoce, se tint à mon côté et brisa leur arc. Elle rompit leur ligne de bataille serrée, et, dans leur assemblée, ils dirent : c'est notre roi! » Asaraddon restait seul maître du vaste empire de Sennachérib.

Né d'une babylonienne, Niku'a², il avait toujours traité ses demi-compatriotes avec bienveillance, c'est pourquoi ils ne bougèrent pas. Pour les récompenser, il s'appliqua à relever Babylone; mais la renaissance de cette cité éveilla des inquiétudes et des jalousies chez les Chaldéens : leur révolte fut réprimée. Asaraddon fit rentrer dans leur ville les divinités de Dêr (Dûr-ilu « mur de dieu » ou « mur d'Anu ».)

Un écho des dissensions intestines de Babylonie avait passé l'Euphrate et ranimé des espérances au cœur des Sidoniens, confiants en Taharqu. En 677, la révolte fut proclamée sur tout le territoire de Phénicie; elle aboutit à une terrible répression : pillage, déportation en masse; Sidon, la capitale, fut ruinée de fond en comble : on essaya d'en fonder une autre où l'on déporta une partie des Chaldéens précédemment soumis.

Asaraddon<sup>3</sup> eut à apaiser encore des tentatives de rébellion en Cilicie, puis de nouveau en Chaldée; et encore du côté de l'Égypte.

# Depuis longtemps, des hordes aryennes - Mèdes (Ma-

<sup>1.</sup> Prisme brisé, Col. 1, 20-26. Asaraddon, avait été consacré de son vivant par Sennachérib comme son successeur légitime. V. Scheil, Mémoires, t. XIV, p. 43.

<sup>2.</sup> Knudtzon. Assyr. Gebete an den Sonnengott, nº 101. La collection des textes publiés par Knudtzon montre qu'Asaraddon consultait toujours la divinité avant d'entreprendre une expédition.

<sup>3.</sup> Les scribes différents qui racontent les campagnes d'Asaraddon et d'Ashur-banipal ne sont pas d'accord sur les détails chronologiques. Cf. V. Scheil. Le prisme S d'Asaraddon, Appendices, p. 43.

<sup>4.</sup> Cf. infra.

dai) et Scythes: Scythes nomades (Ashkuzai), Scythes sédentaires (Gimirrai, ou Cimmériens) - menaçaient les frontières orientale et septentrionale de l'Empire.

Les Ashkuzai<sup>1</sup> firent alliance avec Asaraddon, tandis que les Cimmériens<sup>2</sup>, ligués avec les Mèdes, passaient en Asie Mineure: l'Assyrien les battit, puis descendit vers l'Égypte. Celle-ci ne pouvait se résigner à voir la suprématie de sa rivale s'étendre de l'Euphrate jusqu'à l'wed el-Arish. Aussi, à peine les armées assyriennes s'éloignaient-elles de la Phénicie et de la Syrie, qu'elle envoyait des soldats aider les vassaux de Ninive dans leur effort pour l'indépendance.

Après une première tentative qui paraît avoir échoué, Asaraddon repart pour l'Égypte, mais cette fois à travers les tribus du désert arabe : il met à la tête de celles-ci une femme prise dans son harem, Tabua, et augmente le tribut déjà exigible3. Mais voilà que la frontière orientale menace de céder sous la poussée des Mèdes et des Élamites; et l'armée doit précipiter son retour sans pouvoir toucher au Delta. Asaraddon bat ses ennemis, et cette victoire lui assure une domination sans conteste, depuis la Méditerranée jusqu'à la Médie, depuis l'Arabie jusqu'au golfe Persique 4.

Depuis un demi-siècle que l'Égypte et l'Assyrie se heurtaient par intervalles, les rois d'Ashshur avaient eu plus d'une occasion de constater que le pharaon n'était pas de taille à tenir devant eux : sa principale défense était la région presque sans eau qui sépare la Judée du Delta : si l'on réussissait à mener une armée nombreuse au delà de ce désert, Memphis serait une proie aussi facile que l'avait été Babylone. Les armées régulières des Assyriens, ainsi

Ou Ishkuzai, d'où Σχύθα. Scythes. (Gen. X, 3 : Ashkenez.)
 Gimirrai (Gen., X, 2-3 : Gomer.).

<sup>3.</sup> Prismes A et C, III, et Prisme S, Face IV, 14; de même, un fragment du même prisme dans Mémoires, t. XIV, p. 39.

<sup>4.</sup> Prismes A et C, III, IV.

que leurs machines de guerre, leur système de colonisation, qui avait peu à peu transformé la Syrie, la Palestine, le nord de l'Arabie en autant de relais sur la route d'Égypte, l'insatiable avidité et l'ambition toujours grandissante des Sargonides, tout avait préparé la catastrophe finale<sup>1</sup>. Les prophètes d'Israèl avaient compris, depuis longtemps<sup>2</sup>, qu'il était dangereux de s'appuyer sur le « roseau brisé » des bords du Nil.

En 670, Asaraddon se présenta avec le gros des troupes, à la frontière d'Égypte. Taharqu fut battu et Memphis tomba entre les mains des Assyriens. L'assaut avait été si rapide que le pharaon n'eut pas le temps d'éloigner sa cour; mais la victoire avait coûté si cher que le monarque ninivite renonça à poursuivre l'ennemi en retraite. Il accueillit l'hommage des principicules, les confirma dans la possession de leurs domaines, leur imposa un tribut et installa, à côté d'eux, des résidents assyriens pour les surveiller<sup>3</sup>.

Asaraddon fut le moins impitoyable des monarques de l'Assyrie; il s'appliquait à réparer les ruines dont son père et son grand-père avaient couvert le sol. Il se bâtit, à Ninive, un palais qui surpassait tout ce que l'on avait vu jusqu'à lui.

En 672 il avait associé à l'empire Ashurbanipal, de préférence à son aîné Shamash-shumukîn. Il est probable que ce fut celui-ci qui provoqua ou du moins attisa le mécon-

2. Cf., dès les temps de Sargon, Is. XX. 2 s.

<sup>1.</sup> Cf. RB 1911, 215-216.

<sup>3.</sup> Il changea les noms égyptiens de leurs villes en noms sémitiques. MASPERO, 531-532.

<sup>4.</sup> Il avait eu la pensée de donner la corégence à son fils Sin-iddinapal, ainsi que le prouve une demande d'oracle (publiée sous le n° 107, par Knudtzon, Geb. Sonn.). L'oracle fut-il défavorable? ou bién la corégence fut-elle transférée de Sin-iddinapal à Ashurbanipal? (Il ne paraît pas que l'on puisse s'arrêter à cette 3° hypothèse — possible théoriquement — que Sin-iddinapal soit mort avant son père, car, les Annalès d'Asaraddon lui consacreraient quelque brève notice).

tentement en Babylonie : le monarque crut bien faire d'accorder à son aîné la vice-royauté de cette partie de l'empire.

Cependant l'Égypte s'agitait encore, et une intervention devenait urgente. Asaraddon se mit à la tête de ses troupes, mais il mourut en route (669 av. J.-C.): Ashurbanipal lui succéda et fit continuer l'expédition. Taharqu fut battu: « grâce à la protection d'Ashur et de Sin, les grands dieux, mes seigneurs qui marchent à mes côtés, les soldats assyriens battirent le pharaon, dans un combat de plaine, et passèrent par les armes ses troupes régulières!. » De nouveaux troubles rendirent nécessaire une autre campagne. Cette fois Thèbes elle-même fut saccagée et cette dévastation demeura comme le type des représailles contre une ville L'Assyrien usa de clémence envers Néchao', souverain de Memphis et de Saïs.

Les Assyriens portèrent leurs armes victorieuses en Phénicie : les princes de Tyr, d'Arvad, de Cilicie, la Lydie elle-même avec Gygès, firent acte de vassalité.

Au sud des lacs de Van et d'Urmiah, les Mannai, à l'Orient les Mèdes, au sud les Élamites s'agitaient : de là de nouvelles expéditions, couronnées de succès<sup>6</sup>....

Cependant, au sud, le feu couvait sous la cendre. Au fond, Babylone ne pouvait se résoudre à accepter la tutelle de Ninive. Shamash-shumukin résolut de s'opposer aux progrès incessants des Assyriens : il ne le pouvait qu'avec des forces considérables, c'est pourquoi il noua des intrigues et se trouva bientôt à la tête d'une formidable coalition chaldéenne à laquelle s'unirent les Élamites, à l'est, le

2. Cunéif.: Niu; hébr.: No'.

4. Cunéif. : Ni-ku-u; hébr. : Nehoh.

6. Cyl. de Rassam II, 126 ss.

7. RB 1911, 355.

K 2675 et K 228, recto, I. 17-18, parallèle à Cyl. Rassam I, 81-82.

<sup>3.</sup> Plus tard Nahum III, 8-10, y fera allusion.

<sup>5.</sup> Cf. Cyl. de Rassam II; Cyl. E, 1-12, K 2675, rev. 22 ss.

pays de Gutium, puis, à l'ouest, les gens d'Amurru jusqu'au pays de Melukhkha<sup>1</sup>.

Ashurbanipal conquit la Babylonie (648 av. J.-C.).<sup>2</sup>, puis il passa en Élam: Suse fut mise à feu et à sang (vers 640 av. J.-C.). On charria à Ninive, à l'ordinaire, dieux et déesses, avec leurs richesses et leur personnel sacré, les statues des anciens rois, même les taureaux sacrés qui gardaient les temples, et les trophées que les Élamites avaient rapportés précédemment de Babylonie. On viola les sépultures des rois afin de les priver du repos éternel: « J'emmenai leurs ossements au pays d'Ashshur; j'empêchai leurs Mânes de se reposer, je les privai de l'offrande funéraire et de la libation d'eau<sup>3</sup> ».

En Égypte, Psammétique, fils de Néchao, rêvant de constituer contre l'Assyrie une confédération dans laquelle entreraient les forces d'Asie Mineure, représentées par le Lydien Gygès, celui-ci avait accepté; et ses troupes avaient débarqué dans le Delta. Mais les Cimmériens infligèrent au roi de Sardes une défaite dans laquelle les Assyriens virent une intervention de leur dieu Ashur'. Le fils de Gygès eut peur d'un monarque que protégeaient si visiblement les dieux assyriens; il écrivit donc à Ashurbanipal: « Tu es un roi que la divinité reconnaît. Tu as maudit mon père, et sur lui s'est posé le malheur. Moi, ton humble serviteur, bénismoi, et je traînerai ton joug<sup>5</sup> ».

Ashurbanipal songea alors à châtier les Arabes qui avaient aidé Shamash-shumukîn : leur roi *U-a-a-te-*' dut se réfugier chez les Nabatéens. Le monarque porta la guerre chez eux et fit d'immenses razzias. La peste et la famine décimèrent l'armée de *U-a-a-te-*' à tel point que « pour leur

<sup>1.</sup> Dans la péninsule sinaïtique. Exposé de la controverse dans Maspero. Hist. I, 564, note 3.

<sup>2.</sup> Cyl. de Rassam III, 128 ss.; IV, passim.

Cyl. de Rassam, VI, 74.
 Annal. Col. II, 95 s.

<sup>5.</sup> Ibid. 123-125.

faim ils mangèrent leurs enfants¹. » Et les Arabes se demandant pourquoi ils avaient à subir de tels malheurs répondaient : « parce que nous n'avons pas gardé les grands serments du dieu Ashur² ». A la fin, les soldats trahirent leur chef; U-a-a-te-' fut pris et conduit à Ninive : « Sur l'ordre du dien Ashur et de la déesse Bêlit. avec le couteau tranchant que tient ma main, je perçai sa mâchoire. Dans son menton, je fis passer une corde, je lui mis une chaîne de chien et je lui fis garder la cage³ ». Après une expédition en Phénicie, les Assyriens défirent le dernier chef de la révolte arabe, dans le Hauran : « Je le pris vivant, au milieu du combat. Dans Ninive, ville de ma seigneurie, j'arrachai sa peau⁴ ».

Le monarque rentra à Ninive et se fit porter en triomphe par les rois vaincus; puis il se mit en prière, exaltant les divinités nationales qui lui avaient accordé de vaincre tous ses ennemis.

Jamais la victoire d'Ashshur n'avait été si complète; et pourtant, à y bien regarder, il sortait de la lutte presque aussi affaibli que l'Élam. Pour conserver son autorité, Ashurbanipal était contraint, comme Téglatphalasar, de courir sans relâche d'une extrémité de l'empire à l'autre. Épuisé par sa lutte contre l'Élam, il dut renoncer à la guerre perpétuelle et résigner ses droits à la suzeraineté sur l'Égypte, sur les Tabal, sur la Lydie. Il n'en demeura pas moins le monarque le plus puissant du monde oriental. Presque le dernier de sa race, il fut celui dont la domination s'étendit le plus, et il dépassa ses prédécesseurs en énergie et en cruauté, comme si l'Assyrie, se sentant plus près de sa ruine, avait voulu réunir en un seul homme

<sup>1.</sup> Annal., col. IX, 59.

<sup>2.</sup> Ibid., 72.

<sup>3.</sup> Ibid., 104-108.

<sup>4.</sup> Ibid., X, 1 ss.

<sup>5.</sup> Ib., 31-39.

toutes les qualités qui avaient fait sa grandeur et tous les défauts qui ont souillé sa gloire'.

L'Égypte était restée insoumise. Psammétique travailla jusqu'à sa mort (611) à reconstituer sur de nouvelles bases l'empire des pharaons; il donna des terres à des colons de races diverses, Ioniens et Cariens; nombre d'autres Grecs vinrent ensuite. Frappés d'admiration à la vue de la civilisation égyptienne, encore si forte, ils s'énamourèrent d'elle: ils rattachèrent aux dieux égyptiens l'origine de leurs dieux, aux races royales égyptiennes la généalogie de leurs familles héroïques. Et, d'autre part, le pharaon, constatant combien la langue grecque devenait nécessaire. la fit apprendre à ses enfants.

Néanmoins, les Égyptiens n'avaient pour les Grecs que mépris et défiance : les hautes classes les considéraient comme gens sans passé et sans expérience; les autres, comme des êtres impurs à côté desquels on ne pouvait vivre sans se souiller. On ne sut pas comprendre que le contact avec ce peuple actif, industrieux, entreprenant, plein de sève et de jeunesse, pouvait contribuer au bien de l'Égypte; au contraire, on trouva exagérées les faveurs que leur accordait la Cour, surtout quand on vit Psammétique faire des Ioniens et des Cariens sa garde du corps et leur confier le poste d'honneur à l'aile droite de l'armée. Deux cent quarante mille soldats indigènes désertèrent avec armes et bagages et passèrent en Éthiopie dont le roi les accueillit avec empressement. Cette désertion en masse rendait impossible à Psammétique toute intervention en Syrie.

Le royaume de Juda, vassal de l'Assyrie, était relativement tranquille. Lorsque des dissensions intestines écla-

<sup>1.</sup> MASPERO, 554.

<sup>2.</sup> On connaît peu les détails de son règne.

tèrent à Jérusalem, Manassé, imitant les exemples des rois d'Ashshur, avait essayé de noyer dans le sang toute velléité de résistance. Mais son fils, Amon, moins heureux que lui, fut assassiné dans son palais; ce qui n'empêcha pas le peuple d'acclamer son fils Josias; c'est sous le règne de ce dernier (637-607) que se produiront les deux grands événements qui bouleverseront l'Histoire orientale : la mort d'Ashurbanipal et la ruine de Ninive.

Ashurbanipal, malgré ses instincts farouches, avait le goût des lettres: il s'appliqua à développer la culture intellectuelle et le goût artistique de ses sujets... Il collationna à Ninive les documents les plus importants de la littérature religieuse, magique, historique, juridique de la Chaldée et de l'Assyrie<sup>2</sup>.

Il mourut en 625 av. J-C.

L'heure est venue où les envahisseurs qui arrivent de l'Est peuvent profiter de l'instabilité de la puissance assyrienne et imposer au monde des destinées nouvelles. Les pays bibliques, après avoir été pendant de longs siècles sous la suprématie de l'Égypte, puis sous celle de l'Assyrie, vont encore une fois changer de maître. Leur autonomie n'aurait pu être sauvegardée que par une coalition qui, malheureusement, contrariait trop les instincts particularistes de chaque petit royaume<sup>3</sup>.

# 2. — L'Orient au temps de l'Empire mède.

Les Mèdes se qualifiaient eux-mêmes d'Aryens. Or les Aryens, ou *Kharri*, paraissent pour la première fois parmi les signataires d'un traité de paix entre Subbiluliuma, roi des

1. II Reg. XXI, 16.

3. RB 1911, 363-365.

<sup>2.</sup> On a découvert, à Koyunjik, et transporté au British Museum, plus de 20.000 tablettes ou fragments de tablettes.

<sup>4.</sup> Cf. Conférences de Saint-Etienne de Jérusalem 1910-1911, in-12. Paris, p. 76-78.

Hittites, et Mattiuza, roi des Mitannites, au xive siècle avant J.-C. Ces Kharri, qui avaient pris le dessus dans le Mitannite tormaient, à côté du roi, la classe gouvernante, étaient venus de l'Arménie<sup>2</sup>. D'Arménie aussi étaient parties d'autres bandes aryennes qui s'étaient répandues à travers les steppes septentrionales du plateau persan; ils s'échelonnèrent sur les frontières de l'Assyrie, de la Babylonie et de l'Élam et prirent le nom de Mèdes. Un autre contingent était descendu des hauteurs du Caucase; c'étaient les Scythes, aryens eux aussi, et dont les uns, devenus sédentaires, étaient appelés Cimmériens, et les autres, restés nomades dans le pays de Mannai, entre les lacs de Van et d'Urmiah, étaient connus sous le nom d'Ashkuzai: ce sont les Scythes proprement dits.

Les deux fils d'Ashurbanipal (mort en 625), Ashur-etililâni-ukin³ et Sin-sharra-ishkun, ou Saracos, régnèrent
successivement. La Chaldée n'obéissait plus que par la force
de l'habitude : un prétexte s'offrit à elle, vers 611, de
rompre le lien qui l'attachait à l'Assyrie. Le Chaldéen Nabopolassar, vassal de Saracos, reçut de son suzerain l'ordre de
marcher contre une immense armée de Barbares qui s'avançaient du Sud. Nabopolassar se déclara indépendant et appela les Mèdes à son aide. Leur roi, Cyaxare, marcha contre les
Assyriens et vint mettre le siège devant Ninive; mais une
invasion de Scythes en Médie — invasion provoquée peutêtre par les Assyriens — obligea Cyaxare à lever le siège.
Après avoir dévasté l'Assyrie et la Médie, les Scythes s'unirent aux Cimmériens et passèrent comme une trombe sur
la Syrie du Nord, la Phénicie, le pays de Damas, la Pales-

A cette époque (milieu du second millénaire), il s'étendait de la Mésopotamie du Nord jusqu'à Qadès, sur l'Oronte.

<sup>2.</sup> Confér. ibid. 61-71.

<sup>3.</sup> Par abréviation : Ashur-etil-ilâni.

<sup>4.</sup> Ceux-ci, sous la conduite de Lygdamis ou  $Tuqdamm\hat{e}$ , avaient envahi la Lydie et pénétré dans Sardes, capitale de Gygès ou Gu-gu.

tine. (Il y avait douze ans que Josias régnait à Jérusalem). Le flot de l'invasion expira aux frontières d'Égypte : les Barbares rebroussèrent chemin, ravagèrent le pays des Phi-

listins, puis... disparurent à jamais.

En Égypte, le successeur de Psammétique, — il s'appelait Néchao, comme son grand-père, — actif et hardi, après avoir achevé de mettre sur pied l'armée que son prédécesseur s'était appliqué à réorganiser, voulut avoir sa part des dépouilles de l'empire ninivite et fondit sur la Syrie: Tyr et la Phénicie l'accueillirent comme un libérateur; au contraire, Josias de Jérusalem lui livra bataille à Megiddo. Les Judéens furent battus. Néchao poussa jusqu'à Karkemish, puis, revenant vers le Sud, déposa Joachaz, successeur de Josias, et lui substitua Elyâqiym à qui il imposa le nom de Yehoyâqiym.

L'Égypte était, une fois encore, maîtresse de la Syro-Palestine. *Ninive*, au contraire, achevait de succomber, en 607 av. J.-C., sous les coups d'un roi mède. chef d'une coali-

tion composée de Mèdes et de Scythes<sup>2</sup>.

Ainsi disparaissait cet empire d'Assyrie qui n'avait eu en propre que la férocité de ses généraux et la bravoure de ses soldats.

Or, des ruines de l'empire ninivite sortirent deux grands royaumes:

Cyaxare s'attribua l'Assyrie propre et ses dépendances sur le Haut-Tigre; Nabopolassar joignit à la possession de

<sup>1.</sup> Yehoâkhâz.

<sup>2.</sup> La tradition se partage concernant le nom de ce roi mède: Cyaxare, Arbace, ou Astyage? Toutes les vraisemblances sont pour Cyaxare, père d'Astyage. P. Dhorme. RB. nouv. sér., VIII (1911), 364. — Les interprètes du livre de Tobie admettent en général que c'est Cyaxare qui est désigné (Tob. XIV, 15) par le mot 'Artigos ou 'Artigages (Cod. Sinaït), Achicar (vers. Itala), comme vainqueur de Ninive avec Nabuchodonosor. C'est le mot du Cod. Sinaïticus ou celui de l'Itala, qui ressemble le plus à celui de Cyaxare (Nabopolassar était père de Nabuchodonosor; il n'est pas invraisemblable que le fils ait accompagné son père, bien que l'Histoire profane n'en dise rien).

Babylone la suzeraineté sur la Mésopotamie, la Syro-Palestine, l'Élam; il considéra même les rois d'Égypte comme ses feudataires parce qu'ils avaient, quelques années durant, relevé de Ninive.

Cyaxare passa une cinquantaine d'années à conquérir et à régulariser le chaos de peuplades situées au nord, puis celles du N.-O. de son royaume, et s'avança jusqu'à l'Halys: là, il se trouva en face des Lydiens. Ceux-ci, déjà puissants au vnº siècle, avaient reçu de Gygès - fondateur de la dynastie des Mermnades — puis de ses successeurs. une impulsion nouvelle. Ce fut le troisième successeur de Gygès, Alyatte, que rencontrèrent, sur l'Halys, les troupes mèdes. La lutte se prolongea six ans et se termina par une alliance. Alvatte maria sa fille à Astyage, fils de Cyaxare. Les Araméens nomades, unis à des bandes de Cimmériens, attaquaient souvent les villes de la Mésopotamie. Nabopolassar, trop vieux pour prendre le commandement de ses troupes, le confia probablement au fils qu'il avait choisi pour lui succéder, Nabuchodonosor, mari de la princesse mède. Après avoir étendu la domination babylonienne jusqu'au mont Masios, Nabuchodonosor se trouva, en 604, en face des armées de Néchao, à Karkémish: les Égyptiens furent complètement battus. Le vainqueur marcha vers l'Égypte : il était à Péluse, quand il apprit la mort de son père. Craignant quelque compétition, il rentra à Babylone.

Nabuchodonosor, maître de la Syrie, était un danger perpétuel pour l'existence de l'Égypte. Néchao refit sa flotte et son armée en silence. comptant sur l'esprit remuant des Phéniciens et des Juifs pour lui fournir une prompte occasion de revanche.

Depuis ses luttes désastreuses contre l'Assyrie, la Phénicie avait conservé une aversion profonde pour tous ceux de ses maîtres qui lui venaient de l'Est. Il en était de même d'ailleurs de la plupart des États syriens: Ammon, Moab, les Nabatéens, Juda. Néchao sut exploiter leurs haines.

A Jérusalem, depuis plusieurs années, Jérémie suivait les événements: la poussée des peuples nouveaux, l'épuisement des vieux empires, et puis l'assistance spéciale de l'Esprit-Saint lui firent comprendre le redoutable danger qui menaçait Juda<sup>1</sup>. Toute alliance contraire aux intérêts du Chaldéen, toute alliance avec ses ennemis paraissait légitime, et les conseils de l'Égypte trouvaient un accueil favorable auprès de la masse. Le prophète assura que Juda serait broyé sous le pied du redoutable envahisseur chaldéen et que les royaumes limitrophes seraient engloutis aussi<sup>2</sup>.

Et, néanmoins, à l'instigation de Néchao, Juda se souleva; mais Yehoyâkiyn dut se rendre : il fut envoyé en Chaldée, l'armée réduite en esclavage, et le Temple pillé. Ce qui restait fut remis au dernier fils de Josias, Mattaniyâh, qui prit le nom de Sideqiyâh.

A Jérusalem, le courant qui portait les esprits vers le pharaon devint si fort que le roi, créature de Nabuchodonosor, y fut entraîné, malgré les efforts de Jérémie. Juda et la Phénicie prirent les armes; mais l'armée chaldéenne mit le pays à feu et à sang, puis, comme Apriès débouchait du côté de Gaza, elle marcha à sa rencontre : l'Histoire ignore ce que devint le pharaon. Quoi qu'il en soit, les Chaldéens purent revenir attaquer Jérusalem : la ville fut prise, démolie et brûlée<sup>3</sup>; les soldats, les prêtres, les scribes et toute la classe influente furent transplantés en Chaldée. On creva les yeux à Sideqiyâh, et on l'envoya à Babylone (586).

La Syrie entière dut accepter le joug; les prisonniers syriens, égyptiens, arabes furent condamnés aux travaux publics.

<sup>1.</sup> Cf. F.-Charles-Jean, Jérémie, sa politique, sa théologie, in-12, Paris, 1913, p. 14.

<sup>2.</sup> Jer. XXV, 1-10, 15 s., XLVI. 4, 5, 7, 8, 9; XLVII, 2, 4; XLIX, 8, 13; XLIX, 1-5, 24, 28.

<sup>3.</sup> C'est peu de temps après, pense-t-on, que furent écrits les Livres des Rois.

Nabuchodonosor fit de Babylone une des plus belles villes du monde. Au temps de la Captivité, d'Ézéchiel, de Daniel, son pourtour mesurait, semble-t-il, 18 kilomètres'. Elle était entourée de trois murs: l'un d'eux, de briques crues, sur une épaisseur de sept mètres, était surmonté, à intervalles réguliers, de nombreuses tours cavalières; l'antemurale, épais de 7 m. 20, était en briques cuites; en briques aussi l'escarpe du fossé, quai ou digue. En guise de mortier, on avait employé l'argile pour les murs d'argile, et l'asphalte pour les murs en briques cuites.

Sur une colline de la ville, le monarque se complut à faire ou à réparer, pendant quarante-trois ans, les travaux de défense ou des monuments de culte. A cette acropole on montait par le « chemin de procession » qui menait d'abord à la porte d'Ishtar, puis poursuivait jusqu'au temple E-sag-il. Le dallage inférieur de la route était en briques recouvertes d'une couche d'asphalte dans laquelle s'incrustaient des dalles, sur chacune desquelles on lisait cette inscription : « Nabuchodonosor, roi de Babylone, c'est moi! Pour la procession du grand Seigneur Marduk, j'ai dalle la rue de Babylone ». La route était flanquée de deux murs qui la surplombaient, revêtus de briques émaillées : sur fond bleu se détachaient, à intervalles réguliers, des lions, la gueule ouverte, les crocs menaçants; ils défendaient l'accès de la porte d'Ishtar. Celle-ci était ornée de rangées de taureaux et d'animaux fantastiques.

A l'est de cette porte, s'élevait le temple Nin-makh construit sur le modèle des forteresses, flanqué de tours et orné d'exvoto renfermés dans des sortes d'étuis en briques : à la porte, un autel, puis un vestibule rectangulaire qui commu-

<sup>1.</sup> Le quart de l'évaluation de Ctésias, le cinquième de celle d'Hérodote.

<sup>2.</sup> Peut-être 360.

<sup>3.</sup> Cf. Gen. XI, 3: la brique leur servit de pierre et l'asphalte de mortier. Voir Koldewey, Wied. Babylon, suiv.; 31.

niquait avec une cour à ciel ouvert dans laquelle donnaient les chambres et les magasins; au fond, la cella.

La muraille intérieure de la ville s'appelait Nimitti-Enlil; elle avait été fondée par Ashurbanipal. L'espace entre le mur et l'antemurale était d'environ 7 m. 20.

Asaraddon avait commencé la tour ê-temen-an-ki de l'É-sag-il, le temple célèbre de Marduk. Elle s'élevait, isolée, dans un véritable kharam', et, comme celles que représentent certains kudurrus babyloniens, elle avait des étages qui allaient se rétrécissant peu à peu, de bas en haut. Nabuchodonosor dit : « J'ai mis la main pour élever la tête de l'ê-temen-an-ki, pour qu'elle égale le ciel<sup>2</sup> ».

Après Nabuchodonosor, trois rois, successivement, ne firent que passer sur le trône:  $Aw\hat{e}l$ - $Marduk^3$  ou Évil-Mérodach, Nergal-shar-usur ou Nériglissor, et Labashi-Marduk. Si le grand monarque n'était pas entré en lutte avec la Médie, cela tenait en partie à la prudence qu'il avait apportée dans toutes ses relations avec son puissant voisin, en partie au caractère pacifique du roi mède Astyage, cruel, superstitieux, efféminé.

1. Cf. t. III, Idées religieuses.

2. Steph. Langdon, Die Neubab. Inschr., 146-147, col. II, 7-11. — Cf. R.

KOLDEWEY, Die wiederst. Babyl. Leipzig, 1913.

<sup>3.</sup> Awêl-Marduk (Évil-Mérodach) est célèbre chez les Hébreux, à cause de sa magnanimité à l'égard du roi déporté Joiakin (II Reg., XXV, 27 suiv.).

### CHAPITRE III

# LE MONDE ORIENTAL DEPUIS CYRUS JUSQU'A JÉSUS-CHRIST

ARTICLE PREMIER

## Période perse.

### 1. Cyrus.

Cyrus le Grand¹, « Perse fils d'un Perse, Aryen de race aryenne² ». de la famille des Achéménides, petit-fils de Cyrus Ier, était né du mariage de Cambyse avec la fille du roi des Mèdes, Mandane, Vers 553-552, il se révolta contre Astyage « roi des Umman-Manda », c'est-à-dire des Scythes et des Mèdes, et le battit³. De simple roi d'Anshan il devenait maître de l'Asie antérieure, à l'exception des pays situés au delà de l'Halys ou soumis à la suzeraineté de Babylone.

En apparence, rien n'était changé : les forces militaires de l'empire fournissaient en commun les satrapes, les généraux, les personnages de Cour<sup>4</sup>.

Au delà de l'Halys, depuis l'Anti-Taurus jusqu'à la mer Égée, et depuis le Pont-Euxin jusqu'à la Pamphylie, tout

<sup>1.</sup> Cyrus, Kurash, Kurrashu, etc. Cf. V. Scheil. Textes élam. anzanites, III, 88.

<sup>2.</sup> Inscr. Naqsh-i-Rustem, a, 13 suiv. (Weisbach-Bang, Altpers. Keil.).

<sup>3.</sup> KB III, n, 128, ss.; BA, II, 248: et VR, 64; Grand Cyl. de Sippar, I, 28 s.

<sup>4.</sup> Aussi l'on comprend que Daniel puisse parler de la « loi des Mèdes et des Perses (Dan. VI, 8); dans Esther, on écrit toujours « les Perses et les Mèdes ».

le pays obéissait à Crésus. Or, prévoyant les graves conséquences que pouvait avoir pour la Lydie¹ la chute de la Médie, Crésus résolut de s'opposer à la domination de Cyrus. Il fit alliance avec Lacédémone, avec l'Égypte et avec Babylone où régnait Nabonide². La coalition était assez forte pour vaincre, mais un traître, un mercenaire grec, révéla à l'ennemi le danger qui le menaçait et précipita les événements. En 545, Crésus tomba aux mains du Perse.

Cette victoire marque une date dans l'Histoire.

Tous les rois d'Orient, les grands comme les petits, comprirent qu'ils étaient à la discrétion du vainqueur et firent tout pour éviter le moindre prétexte de querelle; et, d'autre part, la chute si rapide de la puissance lydienne jeta les Grecs dans la stupeur; c'était la première fois qu'ils voyaient se dérouler sous leurs yeux une de ces grandes tragédies dont est pleine l'Histoire du monde oriental.

Tandis qu'Harpage achevait la pacification de l'Asie Mineure, son maître pénétrait dans les contrées lointaines de l'Extrême-Orient; au nord, les steppes sibériennes l'arrêtèrent mais, à l'est, il fut attiré par les plaines de la Tartarie chinoise. De ces expéditions hardies nous savons d'ailleurs fort peu de chose.

Deux empires seulement étaient maintenant debout, en face l'un de l'autre : l'empire des Perses et celui des Babyloniens. Mais Babylone n'avait rien de redoutable qu'en apparence : ses luttes continuelles avec l'Assyrie avaient épuisé ses forces. En 555, était monté sur le trône le fils d'une prêtresse du dieu-lune de Kharran, Nabû-na'id, qui, à la tête d'une conjuration, avait détrôné Labashi-Marduk. Le nouveau roi s'intéressa moins aux affaires de l'empire

1. Sur la Lydie, voir Rader, La Lydie et le monde grec. Paris, 1893.
2. Nabonide avait d'abond yn en Carns l'instrument des dieux qui

<sup>2.</sup> Nabonide avait d'abord vu en Cyrus l'instrument des dieux qui voulaient châtier Astyage et ses Umman-Manda (Grand cylindre de Sippar, I, 28 suiv.); maintenant, la puissance de son-redoutable voisin l'inquiétait.

qu'à l'archéologie sacrée<sup>1</sup>: il s'appliqua à restaurer les temples et le culte des dieux étrangers à Babylone. Le parti de l'opposition le lui reprocha comme une folie<sup>2</sup>. On le relégua dans une ville appelée Têmâ<sup>3</sup>; et, pendant ce temps. le pouvoir était exercé par son fils Bèl-shar-usur<sup>4</sup>.

Au bout de quelques années<sup>5</sup>, l'exilé rentra à Babylone. Le moment était critique: En 546, Cyrus avait franchi le Tigre. Nabonide concentra dans la capitale ses troupes et aussi les dieux des cités de l'Est et de l'Ouest. Précaution inutile. En 539, Gubaru à la tête des armées ennemies entre sans combat dans Babylone qui banquetait à l'occasion de quelque fête religieuse<sup>6</sup>. Bêl-shar-usur fut mis à mort<sup>7</sup>; Nabonide, au contraire, fut épargné: on se contenta de le jeter dans les fers.

<sup>1.</sup> Cf. Grande Inscription d'Ur, II; Grand cyl. de Sippar, I-III.

<sup>2.</sup> Cylindre de Cyrus, 1-12.

<sup>3.</sup> Chron. Nabonide-Cyrus, Recto, B, 5-23. Pendant combien de temps Nabonide fut-il relégué à Têmâ? Il est difficile de le dire, à cause du mauvais état de cette tablette.

<sup>4.</sup> C'est le Balthassar (TM Bèlsha'ssar, במשרבו de la Bible : Dan. V, 22 suiv.; ce passage précisément (v. 18-23; 30) ne semble-t-il pas indiquer qu'il s'agit dans Dan. IV-V, de Nabonide (appelé Nabuchodonosor) atteint de démence (IV, 30-32), chassé de son royaume (IV-22); le roi aux songes (Dan. IV passim. Or, de même : Grande inscr. d'Ur, II; Grand cyl. de Sippar, I). Notons encore Baruch I, 11-22 : « Priez pour la vie de Nabuchodonosor, roi de Babylone (écrivent les Exilés aux Juifs restés à Jérusalem, et pour la vie de Baltassar, son fils, afin que leurs jours sur la terre soient comme les jours du ciel; et le Seigneur nous donnera la force; il fera briller la lumière de nos yeux; nous vivrons à l'ombre de Nabuchodonosor, roi de Babylone et à l'ombre de Baltassar, son fils. » Petite inscr. d'Ur, II, 19-31 : « Moi, Nabonide, roi de Babylone, délivre-moi du péché contre ton auguste divinité et accorde-moi comme une faveur une vie de longs jours. Quant à Bêl-shar-usur, le fils ainé, issu de mon cœur, place en son cœur la crainte de ton auguste divinité! Qu'il ne commette pas le pêché, qu'il soit saturé de la plénitude de vie! ». Il y a entre les textes sacrés et les textes profanes des analogies frappantes; néanmoins la question biblique Nabuchodonosor-Nabonide ne pourra être résolue que lorsqu'on aura suffisamment élucidé les questions de critique du livre de Daniel.

<sup>5.</sup> Six ou sept ans peut-être.

<sup>6.</sup> Voir Xénopuon, Cyropédie VII, v. 15; et cf. Dan. V festin de Balthazar).

<sup>7.</sup> Dan., V, 30; cf. Xenophon, Cyrop. VII, V, 30.

Quelle joie, pour les Juifs exilés en Babylonie, en voyant l'humiliation de la superbe capitale! Quelles perspectives s'ouvraient devant eux, à la vue du libéralisme de Cyrus! Car cet Aryen, à la différence des conquérants sémites, se présenta à la ville sainte comme un véritable libérateur. Il proclamait : « Le salut est fait à la ville! Cyrus ordonne le salut pour Babylone tout entière!! » Il se donnait comme l'élu du dieu Marduk de Babylone, et chargé de punir le roi vaincu, qui avait introduit des dieux étrangers : « Marduk considéra la totalité des pays, il les vit et chercha un roi juste, un roi selon son cœur qu'il amènerait par la main. Il appela son nom : Cyrus, roi d'Anshan! il désigna son nom pour la royauté sur toutes choses² ».

Cyrus rendit les dieux à leurs cités et prit soin que l'on rebâtit leurs temples<sup>a</sup>. Il tolérait les divinités des autres nations, mais son culte personnel, comme celui des autres Achéménides, était pour Ahura-Mazda, le dieu qui a créé ce ciel, qui a créé cette terre, qui a créé l'homme, qui a donné à l'homme la bénédiction<sup>4</sup>. Le monothéisme des Yahwistes pouvait donc faire quelque impression sur son esprit.

Les Israélites demandèrent au monarque, comme don de joyeux avènement, la permission de rentrer dans leur pays. Cyrus, convaincu qu'il convenait de rendre aux villes et aux nations leurs dieux et leurs sanctuaires respectifs, les autorisa à rentrer dans leur patrie et à rebâtir leur Temple<sup>5</sup>. Et, dès la première année, les Exilés organisèrent des caravanes qui les ramenaient, périodiquement, vers Jérusalem.

1. Chron. Nabonide-Cyrus, verso A, 19-20.

5. Cf. Esdr. I, 1-4.

<sup>2.</sup> Cylindre de Cyrus, 11-12. — Cf. Isaïe, XLV, 4: « Je t'ai appelé par ton nom; je t'ai qualifié sans que tu m'aies connu. » Voir aussi Isaïe, XLIV, 28; XVIII, 14 suiv.

 <sup>3.</sup> Cf. Cyl. de Cyrus, 31-34.
 4. Inscr. Naqsh-i-Rustem §, 1.

La mémoire de Cyrus fut en bénédiction non seulement chez Israèl, mais aussi chez les Perses auxquels il avait donné la liberté, chez les Babyloniens qu'il avait délivrés de l'« impie » Nabonide, et chez les populations de l'Asie Mineure qu'il gouverna sans violence et sans exactions.

Les dernières années du monarque demeurent envelop-

pées de mystère1.

## 2. Les successeurs de Cyrus; le monde grec.

En Égypte<sup>2</sup>, Amasis avait régné longtemps, portant à l'apogée la prospérité du pays. Au dehors, toute son attention s'était fixée sur ceux qui apparaissaient aux Égyptiens comme les Barbares d'Occident : hanehu, les Grecs. Il épousa une femme de Cyrène, conquit Chypre, fut l'ami de Polyerate de Samos; il espérait ainsi obtenir les secours des mercenaires grecs contre la Perse, car il prévoyait la guerre : il ne se trompait pas. Cambyse, successeur de Cyrus, franchit le désert arabe. en 525. Amasis était mort, mais son fils Psammétik III livra la bataille décisive. Il la perdit; et Memphis succomba. Avec ce pharaon, le dernier de la XXVI<sup>e</sup> dynastie, s'effondra l'indépendance nationale.

Cambyse aurait voulu joindre l'Afrique à l'Asie : il reçut le tribut de Cyrène; mais les armées envoyées contre les Éthiopiens et contre les Libyens de l'oasis d'Amon périrent dans les sables, et les Tyriens refusèrent de servir contre Carthage.

Le règne de Cambyse avait débuté par le meurtre secret de son frère Smerdis, mais les partisans de la victime n'avaient pas tous disparu : lorsqu'un usurpateur se fit passer pour Smerdis, il trouva créance. Cambyse dut rentrer

1. Sur Cyrus, voir l'étude de P. Dhorme, in RB IX (1912), 22-49.

<sup>2.</sup> Pour les pages qui vont suivre, nous sommes grandement redevables à M. Eug. Cavaignac, Histoire de l'Antiquité, dont par ailleurs nous ne pouvons admettre toutes les idées, surtout en ce qui concerne les Juifs.

pour affermir son pouvoir; il trouva la mort par accident, en 522, en traversant la Syrie. L'usurpateur Gaumatâ, après quelques mois de règne, tomba sous les coups des chefs des sept principales familles perses. Darius, fils d'Hystaspe, qui avait dirigé le complot, en recueillit les bénéfices et devint roi. La crise avait suscité, en beaucoup de provinces, des espérances dynastiques ou nationales. Sans parler de la Médie qui regrettait toujours la dynastie de Cyaxare, des prétendants se levèrent en Hyrcanie, en Bactriane, en Arachosie ou Béloutchistan, enfin dans l'Arménie. Babylone se révolta deux fois. Dans l'Ouest, on n'eut à faire en somme qu'à des gouverneurs indisciplinés, Oroetès de Lydie et Aryandès d'Égypte. L'armée perse, dont l'orqueil avait été très exalté par les victoires de Cyrus et de Cambyse, resta dans l'ensemble fidèle à Darius et assura son succès; en 517 ou 516, toutes les révoltes étaient réprimées.

Darius fut un guerrier accompli et surtout un organisateur remarquable qui donna à l'Orient ce que n'avaient pu lui assurer ni les grands pharaons, ni les rois ninivites : un gouvernement centralisé, stable et libéral à la fois. Comme Cyrus, il rechercha ce qui lui paraissait être la tradition caractéristique de chacun de ses peuples pour la respecter, l'appuyer, et laisser ainsi chacun vivre sa vie, pourvu qu'il satisfit à ses obligations vis-à-vis de l'Empire. L'application de ce principe sous les successeurs des deux grands rois sera plus ou moins intelligente et heureuse : elle n'aboutira qu'à demi avec l'Égypte et la Chaldée; elle échouera vis-à-vis des Grecs, mais elle réussira pleinement à l'égard des Juifs<sup>1</sup>.

Au milieu du vi<sup>e</sup> siècle, le monde méditerranéen se trouvait en présence de trois grandes réactions préparées par l'orgueil perse qui considérait les peuples situés en dehors des satrapies comme de simples vassaux récal-

<sup>1.</sup> Darius, dans la Bible : Esdr. IV: V; VI.

citrants, par l'apre concurrence de Carthage et par l'essor des Étrusques, réactions assez conscientes et en tout cas menaçantes.

C'est vers cette époque que surgit Sparte:.

En 500, les Spartiates avaient révélé au monde la première puissance grecque étendue et vraiment consistante dont le noyau solide était l'armée lacédémonienne et dont la sphère d'influence dépassait déjà les limites du Péloponèse. Aux heures graves, elle se révèlera comme « l'acropole de l'Hellade »; mais, pour provoquer et dénouer les conflits décisifs, il faudra l'action de deux puissances jusque là secondaires : Athènes et Syracuse.

Athènes a été l'agent occasionnel de la rupture qui se préparait peu à peu par l'esprit impérialiste des Perses et les intrigues toujours renaissantes des Grecs. Dès l'époque minoenne, l'Attique avait été un centre important de civilisation : l'expansion du culte de sa divinité locale l'atteste. Elle resta d'abord étrangère à la colonisation, et cela fit sentir plus lourdement le poids de la domination des Eupatrides : ceux-ci avaient fait du roi un magistrat annuel, collègue de huit autres archontes (archontat éponyme), dépendant du Conseil des archontes sortants (Grand Conseil ou Aréopage<sup>2</sup>), et ils tenaient en outre les circonscriptions administratives des naucraries. Les paysans souffrirent surtout quand la diffusion du métal monnayé les amena à s'endetter. Solon d'abord, puis Pisistrate (560-527) firent connaître à l'Attique une première période de grandeur.

Cependant les satrapes étaient entraînés dans le dédale des intrigues grecques. Les expéditions qui amenèrent la ruine de Milet (494) et la domination perse sur l'Ionie et l'Hellespont révélèrent le foyer d'agitation qui existait de l'autre côté de l'Archipel. Les Perses revinrent; Athènes

<sup>1.</sup> En quel sens les Spartiates étaient-ils frères des Hébreux? C'est une des questions bibliques. Cf. I Mac. XII, 6-8.

était leur point de mire. La ville, n'ayant pour la défendre que sa phalange d'hoplites, fit appel aux Spartiates; comme ceux-ci tardaient à arriver, les hoplites marchèrent seuls contre les Perses et les battirent à Marathon. Les généraux de Darius durent quitter l'Attique (490).

Parmi les Grecs, plusieurs étaient hésitants au sujet de la politique extérieure qu'il convenait d'adopter. Sparte, elle, à cause de son passé et de sa situation dominante, ne pouvait pas hésiter. Les dirigeants s'occuperent donc de tenir unies les forces de la confédération péloponésienne. A Athènes, les luttes de factions avaient continué. Une loi de 487 décida que les archontes seraient tirés au sort parmi les riches; elle diminua ainsi le pouvoir futur de ce Collège. D'autre part, Thémistocle par le jeu de l'institution dont il était protagoniste, l'ostracisme, se débarrassa de ses rivaux et, en 483, fut le véritable chef d'Athènes. Partisan de la politique navale, il créa une marine qui fit de la Grèce la première puissance maritime. Sparte acquit par là ce qui lui avait toujours manqué: une flotte équivalente à celle que l'Ionie et la Phénicie mettaient au service des Perses. L'obligation de ménager l'esprit peu maniable des Athéniens qui détenaient cette force, devenait de première nécessité pour elle. Ses dirigeants surent le comprendre.

C'est à ce moment que la nation iranienne limitée par des obstacles naturels à l'est, au nord, au sud, va résolument chercher vers l'ouest un débouché pour son besoin encore grand d'activité et que, d'autre part, les États grecs, dont l'incompatibilité d'humeur avec le régime oriental est décidément trop prononcé, vont se grouper autour de Sparte. La crise décisive éclatera en 480 et ce sera l'origine des Guerres médiques.

En 486-485, Xerxès avait succédé à Darius, et, pendant

<sup>1.</sup> En perse : Khshayarsha; en hébreu : 'Akhashwérosh, qu'on a latinisé en Assuerus. La Bible parle de 3 Assuerus : celui d'Esdr. et d'Esther, qui

trois ans, avait préparé la mobilisation de ses ressources et la marche de son armée de manière à mettre toutes les chances de son côté. Le 25 octobre 480, il brûla Athènes pour venger l'incendie de Sardes, et envoya annoncer à Suse¹ la nouvelle de sa victoire; mais, dès le lendemain, sa flotte fut détruite aux deux tiers, à Salamine.

Après bien des hésitations et des intrigues, les Grecs marchèrent contre les armées perses et les battirent à Platées, (automne 479).

Xerxès était resté à Sardes. Il fut rappelé à Babylone. en 478, par une nouvelle révolte fomentée par le sacerdoce qui lui reprochait d'avoir négligé les cérémonies religieuses que tout roi iranien devait observer pour être légitimement reconnu souverain national et religieux des Chaldéens. Babylone rudement châtiée ne bougea plus; mais des années s'écoulèrent avant que le roi, dégoûté des entreprises méditerranéennes, reportât son attention vers l'Occident.

L'expansion iranienne avait donc trouvé des bornes vers l'ouest; cependant l'Empire resta puissant. Au v<sup>e</sup> siècle, des palais dignes du grand roi s'élevèrent à Suse et à Persépolis<sup>2</sup>. La grande monarchie orientale en imposait toujours aux Grecs, malgré le dédain affecté avec lequel ils en parlaient souvent.

En Occident, la vie des cités grecques avait été agitée par des querelles fréquentes et atroces dont la dernière mit fin à l'existence de l'opulente Sybaris, en 510 (C'est l'époque

est Xerxès I<sup>rr</sup>, celui de *Daniel* IX, 1, et celui du texte grec de *Tobie* XIV, 15. (Plusieurs commentateurs identifient les deux derniers à Cyaxare).

<sup>1.</sup> C'est à l'Acropole même de Suse que Daniel, d'après VIII, 2 (TM), aurait eu une de ses visions. Plusieurs fois encore il est question de Suse dans la Bible: v. g. : Fether I III et VIII IV

dans la Bible; v. g. : Esther I-III et VIII-IX.

<sup>2.</sup> A cause de ce qui est dit, I Mac. VI, 1, ou peut se demander si Persépolis de II Mac. IX, 2, ne doit pas se traduire « ville des Perses », dans le sens de capitale des Perses, et ce serait Suse; car le fait rapporté dans le premier passage eut lieu en Élymaïde, et Persépolis se trouvait en Perse.

où, à Jérusalem, les Juifs, encouragés par Aggée et Zacharie, reconstruisent leur Temple).

Ces luttes devenaient graves au moment où surgissaient des forces barbares capables d'action cohérente et de coopération réfléchie. Heureusement pour la Grèce, une puissance se constitua, au moment décisif, assez entreprenante pour provoquer la crise et assez solide pour la dénouer favorablement : ce fut Syracuse<sup>1</sup>.

La Sicile avait été le théâtre de guerres intestines répétées entre les descendants des colons primitifs et les nouveaux immigrants grecs. Gélon, s'appuyant sur les grands propriétaires et sur tout l'élément conservateur, fit de Syracuse sa capitale, en 484, et créa une force militaire imposante, la première du monde grec après la confédération péloponnésienne. D'autre part, le Messénien Anaxilaos, chef de Rhegium, repeupla un bourg qui, dès lors, prit le nom de Messana ou Messine : il devenait ainsi maître du détroit qu'il fortifia afin de pouvoir le fermer aux pirates non grecs.

Carthage qui, au cours du vie siècle, avait rencontré les Grecs un peu partout ne pouvait voir d'un bon œil la constitution de la puissance grecque en Sicile. Elle consacra trois aus à mettre sur pied une armée énorme. Cette armée conduite par Hamilcar débarqua à Himère; mais elle fut battue par Gélon, l'année même où les Grecs remportaient sur les Perses la victoire de Platées, en 479. A partir de ce jour, de toutes parts les Grecs eurent les yeux fixés sur le puissant maître de Syracuse. En 474. Cumes invoquait son secours contre les Étrusques.

Vers 500, les Étrusques avaient débordé déjà de toutes parts le plateau toscan, refoulé les Ombriens, colonisé la plaine du Pô jusqu'aux Alpes, et enfin fait de Capoue une grande ville qui soudoyait les peuplades montagnardes

<sup>1.</sup> Il n'est question de Syracuse qu'une seule fois, dans la Bible, aux Act. XXVIII, 12, où il est dit que S. Paul, revenant de Malte, y fit une escale de trois jours.

contre ses ennemis; mais ils se heurtaient à une double résistance, résistance de la petite nation latine à l'individualité trop fortement marquée pour se laisser absorber, et résistance des Grecs syracusains appelés par Cumes contre eux. Les Étrusques furent battus à Cumes, en 474. Les Grecs triomphaient donc en même temps en Orient et en Occident.

Ces victoires nationales provoquèrent un fort mouvement libéral et démocratique, à Athènes particulièrement; en Ionie, la défaite des Perses entraîna la débàcle des tyrans qu'ils soutenaient : à Éphèse, des séditions aboutirent à l'érection d'un gouvernement semi-démocratique; d'une façon générale, dans tout le monde égéen le mouvement fut appuyé par la constitution de la ligue athénienne. L'évolution vers la démocratie atteignit son point culminant à Athènes, en 462-461; elle aboutit à ce résultat, paradoxal à première vue, que l'État grec devint plus exclusif et plus autoritaire : c'est que les gouvernements antérieurs considéraient la masse comme des sujets dont il ne leur répugnait pas de voir s'accroître le nombre; à présent que tous sont associés au pouvoir, tous surveillent d'un œil jaloux l'entrée dans l'association: Athènes expulsera bientôt durement (445) tout citoyen dont la naissance sera suspecte (l'étranger domicilié est astreint à un long stage comme métèque); la vie politique tuera lentement les communautés subalternes, l'État interviendra par ses règlements jusque dans l'éducation de l'enfant. L'individu du commun eut à faire face, outre le service militaire, à des obligations multiples, mais il les accepta sans peine car, en retour, il se trouvait délivré de tutelles gênantes; il fut tout de suite sensible à la fierté, aux égards que lui valait sa situation nouvelle et qui rejaillissaient jusque sur l'esclave. En même temps, le sentiment religieux était en baisse. On était ençore fidèle aux dieux qui personnisiaient la patrie; mais que les dieux anciens ne suffisent plus, on n'en cherchera pas de nouveaux. Ces aspirations d'ailleurs ne se rencontreront plus que parmi les

esclaves, chez les femmes, chez ceux qui en fait vivent en marge de la cité. Tout mouvement religieux nouveau devient suspect, il est même puni par les autorités.

Les relations commerciales entraînaient les relations intellectuelles, l'échange d'idées religieuses ou autres. A l'origine, les rares pays civilisés, Égypte et Chaldée, avaient formé autant de domaines économiques séparés : les communications, quand elles existaient, étaient trop rares et trop lentes pour produire des réactions suivies. Au milieu du deuxième millénaire (époque des Patriarches hébreux), l'Égypte, Canaan, la Chaldée et la mer Egée formaient déjà un domaine économique assez uni où le cabotage se faisait régulièrement. Au vine siècle (temps des premiers Prophètes écrivains) s'ajouta à ce commerce maritime un commerce continental qui relia les bords du plateau iranien à la Grèce; en même temps, la navigation atteignit Tharsis, en Espagne; cela parut alors un véritable exploit. Au viº siècle (siècle d'Aggée et de Zacharie), la colonisation grecque a étendu le débouché maritime de ce commerce continental à toute la Méditerranée, fait entrer largement la Grèce et l'Italie dans le courant, touché Massilia et la Gaule; mais les transactions sont très dangereuses, car la piraterie sévit toujours dans l'Archipel. Le commerce maritime primitif se passait de monnaie; le commerce continental en créa le besoin et en provoqua l'invention; la colonisation grecque en a répandu l'usage. Vers 480, le métal monnayé est, dans tout le monde méditerranéen, l'instrument courant des échanges et l'étalon usuel de la valeur des objets; mais elle ne sert guère encore qu'aux échanges locaux, car ceux qui battent monnaie le font suivant des systèmes très variés.

Vers la fin des guerres médiques, l'individu grégaire plaçait ses espérances dans les biens d'ici-bas, et sa confiance dans les institutions qui promettaient de les lui assurer. Mais depuis les Sept Sages, il y eut fort heureusement des hommes que leur état d'âme inclinait vers la réflexion, la vie spéculative. Vers 460, Héraclite d'Éphèse méditait sur le mouvement. Mais le péril de la nation déclancha de violentes réactions et les temps furent durs pour les penseurs. Il v en eut cependant qui, malgré l'instinct combattif de leurs contemporains, estimèrent que la culture de l'intelligence est une arme puissante dans la mêlée sociale. Cette arme, ils la forgèrent et la ciselèrent pour la vendre à la jeunesse qui sortait des écoles élémentaires et ne pouvait se vouer aux patientes études. Les Grecs, opposant ces hommes aux anciens Sages (၁၀၁၀:) les ont appelés les « professionnels de la sagesse » (उ०७१५७२४६१). Ces «intellectuels » apparurent simultanément sur les points les plus divers; leur action fut rapide et puissante, mais éphémère. Ce qui relie tous ces hommes - Protagoras d'Abdère, Hippias d'Elis, Prodikos de Céos c'est d'abord leur virtuosité oratoire et dialectique, et puis le fait qu'ils se déclarent prêts à parler de tout, qu'ils ont des théories sur tout. Socrate comprit que faire de l'intelligence humaine une arme contre la masse, c'était abuser de l'intelligence; il consacra toute sa force logique à creuser et à imposer à ses contemporains cette idée que la sophistique faisait réellement courir un péril mortel à l'intelligence.

L'activité « scientifique » a été assez sporadique. Dès le début, les « savants » ont été mal distingués parmi les « Sages » dont la légende commençait à se préciser. En un seul point on rencontre une association positive capable d'assurer la continuité du travail mathématique ou médical, c'est « l'Institut pythagoricien », que menacent d'ailleurs les révolutions de la Grande Grèce. Et, partout, la science garde un caractère ésotérique bien marqué.

L'activité intellectuelle se développe surtout dans le domaine de l'art. En parcourant le catalogue des statues d'athlètes, dans le guide d'Olympie de Pausanias<sup>2</sup>, on reste

<sup>1.</sup> Quelle différence avec les sages d'Israël, ou plutôt avec ses prophètes, dont la voix d'ailleurs va cesser de se faire entendre.
2. l., VI.

stupéfait. Il n'est pas de ville, si petite soit-elle ou si cachée dans les replis de la vallée du Ladon, qui ne produise, non pas un sculpteur ou une famille dans laquelle le métier de statuaire soit héréditaire, mais une école qui dispense les artistes locaux de se rendre aux grands centres de la production artistique: Sicyone, Égine, Rhégium. Cette prédominance du point de vue artistique sur le point de vue scientifique apparaît nettement dans l'éducation nationale: restreinte ou étendue, elle développe toujours, en même temps que le sentiment religieux, le goût du rythme, de l'harmonie, plutôt que celui du vrai.

Le fait dominant, en 480, est la conscience justifiée par les événements, qu'a la race grecque de sa supériorité de fait et de droit. Sans doute, les mieux informés de ses enfants — et il y en a dans les ports méditerranéens — n'ignorent pas que quelques millions de Grecs authentiques sont peu de chose matériellement, même dans le monde restreint qu'ils croient être l'univers; mais la Grèce leur apparaît comme la seule force organisée au milieu de masses humaines inertes ou flottantes. Les plus clairvoyants ont le sentiment qu'il importe de grouper la poussière d'États qui constitue, politiquement, la race supérieure, et que l'avenir matériel de cette race qui détient déjà tout le capital intellectuel de l'humanité méditerranéenne dépend d'Athènes.

Pendant les quinze ans qui suivirent la guerre médique proprement dite, le mot d'ordre officiel en Grèce resta : entente de Sparte et d'Athènes contre la Perse; mais Athènes accapara toute l'action effective, tandis que sa rivale était de plus en plus absorbée par des difficultés extérieures et intérieures.

Sparte avait renoncé sans trop de peine à l'hégémonie maritime pour se consacrer aux entreprises continentales;

<sup>1.</sup> Les Grecs ne se préoccupent guère du petit peuple qui, là-bas, du côté du Jourdain, conserve le monothéisme.

puis elle avait également abandonné celles-ci. D'autre part, sous l'influence de causes surtout économiques, un mouvement se produisit que la cité dirigeante ne pouvait voir d'un bon œil : la tendance à l'agglomération de populations rurales en villes importantes, telles Mantinée, Argos, Mycènes, Tirynthe. Bref, l'état du Péloponèse était inquiétant

pour Sparte : elle allait être frappée chez elle.

Des Hilotes s'étaient soulevés. Pour les réduire. Sparte fit appel à Athènes. Celle-ci hésita d'abord, puis envoya 4.000 hoplites. Mais les débats auxquels cette expédition avait donné lieu dans l'Assemblée athénienne aboutirent à un éclat : Sparte renvoya les Athéniens, seuls de tous les alliés (462). Dans leur forteresse d'Ithôme, les Hilotes résistèrent des années; ce succès relatif donna de l'audace aux ennemis de Sparte : ses gouvernants, au contraire. furent dès lors hypnotisés par le péril national.

En Perse, Xerxès avait été assassiné, en 465-464. Son successeur Artaxerxès avaiten des débuts de règne troublés par des intrigues de Cour et des révoltes de satrapes; il avait dù faire preuve d'habileté et d'énergie pour remettre en état la machine créée par Darius. Une province surtout était toujours prête à servir de point d'appui aux mécontents : c'était l'Égypte. Un roitelet libyen, Inaros, s'établit fortement dans le Delta et y appela les Athéniens.

Depuis que la supériorité militaire des Grecs s'était affirmée, l'expédient des diversions intérieures s'était souvent offert à l'idée du Grand Roi, Maintenant on savait, à Suse: la rupture d'Athènes et de Sparte : Mégabyze alla porter en Grèce l'or tentateur; mais il arriva à un moment peu opportun. En 462, une Révolution éclata à Athènes. La classe des petits travailleurs agricoles, celle qui faisait la force de la ffotte, avait été transformée par l'afflux à Athènes et surtout au Pirée. Elle domina dans l'Assemblée du Peuple, non seulement par le nombre, mais par sa présence continuelle au foyer de la vie publique. Au contraire, les charges publiques restaient en général aux mains des classes supérieures, d'abord, de par la loi, (l'Aréopage n'était ouvert encore qu'aux chevaliers), et puis surtout par le fait de la gratuité des fonctions publiques. De là, le désir obscur. dans la plèbe urbaine, de renforcer les pouvoirs politiques où elle dominait. Ce fut au moment où il s'agissait de savoir si l'on accorderait du secours à Sparte contre les Hilotes que la lutte s'engagea. En 461, par la simple émission des votes, la Révolution était opérée : Cimon était banni; l'Aréopage, dépouillé de ses attributions, ne gardait plus que sa juridiction en matière d'homicide. On conçoit quels ressentiments durent se manifester. Eschyle, dans les Euménides, en 458, fit entendre des paroles d'apaisement, sans pouvoir se consoler lui-même de la chute du régime¹.

Le gouvernement nouveau se sentait menacé et savait qu'il ne pouvait compter solidement que sur la plèbe de la ville et des ports : il rattacha Athènes au Phalère et au Pirée, par nécessité politique, en même temps que dans l'intérêt national. Péricles, comme orateur, ensuite comme stratège, rendit à la démocratie naissante le service de lui donner un vernis d'aristocratie et d'habituer au régime nouveau bien des opposants indécis; il arrêta l'élan impérialiste qui, depuis une génération, emportait les Athéniens. Cette modération était d'ailleurs rendue nécessaire par une série de faits graves : en Égypte, une escadre de 40 vaisseaux, montés par 8.000 hommes, soutenait la révolte d'Inaros contre les Perses. Après l'échec de sa tentative contre Sparte, Artaxerxès, vainqueur de l'insurrection de la Bactriane, se tourna contre l'Égypte. Les Égyptiens et les Athéniens furent battus, en 454; le pays fut reconquis à l'exception des marais du Delta où se maintint Amyrtée.

Athènes comprit, du moins pour un temps, qu'elle devait

<sup>1.</sup> Synchronisme : les faits rapportés dans Esdr. IV (difficultés des Juifs pour la reconstruction de leur Temple).

renoncer aux espoirs trop grands, anx pensées trop vastes décidément disproportionnés à ses ressources. Toute son ambition va se borner à maintenir l'empire qu'elle a acquis. Le gouvernement institué par la Révolution, en 462-461, est maintenant consolidé: l'Assemblée du Peuple règne sans contrepoids, et le pouvoir de ses meneurs, les orateurs, est si évident que leur responsabilité va être reconnue officiellement dans les décrets¹. Une seule autorité quelque peu indépendante subsiste: celle des dix stratèges annuellement réélus, et qui peuvent d'ailleurs être déposés au cours de leur charge.

L'élan économique des trente dernières années avait été inouï.

En 521-520 — donc une cinquantaine d'années après qu'avaient été posés les fondements du nouveau Temple de Jérusalem — le théâtre avait été organisé. La tragédie existait déjà. En 449, le concours d'acteurs tragiques fut établi : mais la comédie. instituée en 488-487, prenait de jour en jour le dessus; elle était pleine d'allusions politiques...

Les réserves financières avaientété transportées de Délos à Athènes. La paix une fois rétablie, on put les employer d'abord à des constructions d'utilité publique (en particulier à l'assistance publique en faveur de la quatrième classe<sup>3</sup>), et puis à des constructions de luxe pur<sup>4</sup>, telle celle de l'Odéon, et aux reconstructions de temples.

Périclès, rendu désormais tout-puissant par sa réélection constante comme stratège, accentua la politique qui avait été inaugurée d'ailleurs avant lui et qui se ramène à ces trois directives : 1° paix avec le dehors, au moins dans le

<sup>1.</sup> Inscr. grecq. I, 31, 21.

<sup>2.</sup> Il semble bien que la pose des fondements remonte à 536. Cf. VAN HOONACKER, Petits Proph., p. 532.

<sup>3.</sup> On en réduisit le nombre, d'abord en élargissant la 3° classe, et ensuite en rendant plus difficile l'intrusion des métèques et des esclaves.

<sup>4.</sup> On donnait ainsi du travail aux ouvriers.

cas où l'on trouve devant soi une puissance forte; 2° unification politique de l'empire, particulièrement sur les points où l'on avait à briser une résistance obstinée; 3° exploitation de l'hégémonie au profit de la cité athénienne, surtout lorsque des éléments agissants, riches ou pauvres, réclamaient le développement de la richesse<sup>1</sup>.

En 427, sur l'appel de Léontini, leur alliée depuis quinze ans et centre d'opposition contre Syracuse, les Athéniens accoururent. Ils n'eurent pas à croiser les armes, parce que, dans un congrès tenu à Gela, les députés des villes firent prévaloir le principe : « La Sicile aux Siciliens 1! » Les Athéniens repartirent donc; mais ils emportaient très vivante dans leurs yeux l'image de l'île merveilleuse, et profondément gravée en leur esprit la conviction que la communauté du système monétaire rendait très aisé le commerce avec le pays; aussi, quand ils furent rappelés par les Siciliens pour les aider à vider leurs querelles intestines, profitèrent-ils de l'occasion qui s'offrait de saisir l'empire de la Méditerranée. L'expédition fut confiée à Alcibiade qui était alors l'idole du peuple. Malheureusement, ce capitaine tomba en disgrâce; alors, jetant par-dessus bord sa démocratie et son patriotisme, il se retourna contre Athènes et décida Sparte et Corinthe à envoyer du secours à Syracuse. Malgré des prodiges, malgré l'intelligence et le courage de leur chef, Démosthène, les forces athéniennes furent anéanties, le 13 septembre 413. La nouvelle s'en répandit vite dans le monde méditerranéen et provoqua à l'action tous ceux qui guettaient, depuis vingt ans, les défaillances d'Athènes. Partout les négociations s'engagèrent, et le centre auquel elles aboutissaient était Sparte, naturellement.

<sup>1.</sup> Nous ne pouvons pas développer davantage, ici, l'histoire de Périclès et de son siècle; d'ailleurs les ouvrages classiques ne manquent pas. En relisant cette histoire, on se souviendra avec intérêt de la vie que menaient les Juiss, récemment revenus de captivité...; ils ont reconstruit leur Temple, mais ils éprouvent les plus sérieuses difficultés pour relever les murs de leur cité sainte.

Les opérations commencèrent sur mer, en 412. Athènes remporta d'abord quelques succès; mais, à l'intérieur, ses citoyens étaient divisés sur la question de la Constitution : leurs rivalités politiques précipitèrent sa déchéance. En 403, Sparte n'avait qu'un mot à dire pour anéantir sa rivale : elle laissa volontairement passer cette occasion; elle y eut d'autant plus de mérite qu'elle connaissait le danger qui la menaçait elle-même du côté de Thèbes. Elle rendit ainsi possible tout ce qu'Athènes fit encore pour la civilisation grecque, au cours du 1ve siècle.

Chez les Perses, depuis la répression des révoltes égyptienne et chaldéenne, au temps des guerres médiques, le seul mouvement particulariste grave avait été celui des Mèdes, vers 409. Les provinces, dans l'ensemble, avaient prospéré; l'Égypte elle-même, si souvent indocile, avait vu croître le nombre de ses agglomérations, sous la domination perse. « Le fait le plus inquiétant était l'insubordination des tribus montagnardes, que l'absence d'expéditions au dehors incitait à se satisfaire aux dépens des populations plus riches et plus civilisées des plaines. Cette insubordination diminuait la force contributive des provinces en compromettant la culture de districts voisins des montagnes et en entravant les communications; surtout, elle dérobait à l'armée royale quelques-uns de ses meilleurs contingents; enfin, elle était un encouragement pour les velléités de révolte des provinces maritimes sans cesse provoquées par le voisinage de la liberté grecque<sup>1</sup> ». Mais le grand danger pour l'empire provenait de l'indécision de l'ordre de succession. Le pouvoir absolu du Roi allait jusqu'à désigner son successeur, mais le droit de primogéniture gardait quand même des racines naturelles très profondes: en outre, une certaine tendance à laisser le trône au premier fils né après l'avènement du père tendait à prévaloir. Ces deux impondérables

<sup>1.</sup> E. Cavaignac, Histoire de l'Antiquité, t. II: Athènes, p. 241.

paraissent expliquer suffisamment les désordres qui avaient accompagné presque chaque changement de règne, et qui se répétèrent et se transformèrent en guerre véritable entre deux frères: Artaxerxès, fils de Darius II, et Cyrus le Jeune. soutenu surtout par des mercenaires grecs (parmi lesquels Xénophon). En 401. Cyrus fut battu et tué à Cunaxa, à 70 kilomètres de Babylone.

En Occident. Sparte et Syracuse, victorieuses d'Athènes, en vue de maintenir une certaine cohésion politique dans le monde grec, assez petit, très dispersé, et menacé de graves périls. vont multiplier leurs efforts : Sparte, par exemple, s'applique à réunir tous les Grecs d'Orient, ses frères, pour les conduire à la guerre contre les Perses; elle doit s'arrêter devant les résistances des cités de la Grèce; mais, en sacrifiant les Grecs d'Asie, elle arrive au moins à établir son hégémonie sur les autres - hégémonie éphémère, d'ailleurs, qui ne survivra pas à la bataille de Leuctres, 371. — De son côté, Denys de Syracuse s'efforce de réunir tous les Grecs d'Occident dans un effort général contre Carthage : devant l'hostilité des cités d'Italie, il doit s'arrêter, lui aussi, mais pour se retourner contre elles. En 387, Rhégion succombe, et, désormais, Denys est l'arbitre de la Grèce d'Occident.

A cette époque, Artaxerxès II Mnémon ne doutait pas que l'objectif principal de la politique extérieure des Perses ne dût être la conquête de l'Égypte d'où partaient sans cesse des encouragements et des secours pour ses ennemis. Il organisa une expédition contre Nectanebo I; mais il fut battu.

Artaxerxès III Ochus qui, après les drames habituels du palais succéda à son père Artaxerxès II, prépara lui aussi une expédition contre l'Égypte. Depuis des années, les contingents grecs passaient pour un élément indispensable à une bonne

<sup>1.</sup> Retraite des Dix-Mille, à la suite de cette célèbre défaite.

armée. Ochus en acheta à prix d'or; mais Nectanebo avait de son côté de pareils mercenaires, et ils furent victorieux. L'empire de Darius, bien qu'il fût rudement atteint à l'extérieur, et aussi à l'intérieur était riche et bien vivant encore: une grosse partie du trésor perse, mis en circulation au profit des mercenaires grecs durant le Ive siècle, suffit pour faire baisser la valeur de l'or, dans la mer Égée, de 14 ou 15 à 12 par rapport à 1 d'argent!. Vers 350. Ochus prépara une nouvelle expédition vers l'Occident de ses États et s'empara de Sidon qui avait fait défection : le reste de la Syrie se soumit. Restait l'Égypte. Ochus dut attendre que fussent disponibles les contingents grecs dont il avait besoin et que l'Hellade épuisait dans la guerre sacrée. En 347-346. Philippe ayant contraint ses adversaires à capituler, le roi de Perse put recruter des mercenaires. Nectanebo fut battu, et l'Égypte dut expier durement sa longue résistance. Ochus n'eut aucun égard pour la religion et suscita ainsi des rancunes que rien n'endormira. Le vainqueur passa en Asie Mineure afin de la nettoyer des derniers rebelles.

Les progrès de Philippe, roi de Macédoine, attirèrent l'attention du Grand Roi et de ses généraux sur ce qui se passait aux portes de l'Asie.

#### ARTICLE II

## Période grecque 2.

Philippe, en qui les plus intelligents de ses contemporains reconnurent l'homme d'État le plus complet qu'eussent produit les pays méditerranéens, se substituait de jour en jour aux Thébains dans le patronage des petits États hellé-

<sup>1.</sup> E. CAVAIGNAC, l. c. p. 325 (avec références, ibid., n. 4).

<sup>2.</sup> C'est surtout à partir de ce moment que l'influence grecque va se faire sentir dans le Milieu biblique de l'Ancien Testament.

niques, car c'est par la Grèce et pour la Grèce qu'il voulait réaliser ses plus hautes ambitions (dans ce dessein, il fit donner à son fils, Alexandre, l'enseignement littéraire et scientifique le plus solide, par les maîtres les meilleurs) dont le plus célèbre fut Aristote.

Dès 346, bien des voix en Grèce et à Athènes même — celle d'Isocrate d'abord, puis celle de Démosthène — hâtaient le conflit entre la Macédoine et la Perse que Philippe appelait de ses vœux, mais dont il voyait les grosses difficultés. Partout il rencontrait les Athéniens s'efforçant de lui barrer le passage; il les rencontra même à Byzance, parce que la cité du Bosphore commandait la grande voie du blé de Crimée. En 338, grâce à l'activité de Démosthène, Athènes était devenue le centre d'une grande ligue grecque contre la Macédoine. Philippe se mit en campagne; successivement, Thèbes, Athènes, Sparte furent battues. En 337, le vainqueur réunit à Corinthe les députés des villes grecques et se fit décerner le simple titre de généralissime des contingents fédéraux. L'année suivante, il était assassiné.

2. Démosthène combattit Philippe avec l'éloquence que tout le monde connaît et s'efforça — sans y réussir d'ailleurs, — à faire conclure une alliance entre Athènes et la Perse contre la Macédoine (Athènes avait fait, en 343, un accueil trop froid à l'ambassade d'Ochus qui demandait de l'aide contre l'Égypte).

<sup>1. «</sup> Aristote a été surtout professeur. Les cours et conférences, longuement médités, repris, revus, corrigés, sont le fond de son œuvre. Comme Platon, il ne concevait la philosophie qu'en tant qu'aboutissement final d'une vaste enquête; mais, au lieu que l'enquête de Platon avait porté sur les idées mêmes de ses prédècesseurs et avait fait de lui le plus critique des « doxographes » grees, l'enquête d'Aristote porte sur les faits acquis par les recherches antérieures. Dans certains cas, il se borna à les enregistrer, par exemple en mathématiques. Presque partout ailleurs, en astronomie, en physique, en zoologie, en anatomie, il les a complétés : en botanique, il a été complété lui-même par Théophraste. En Histoire, son labeur a été énorme : il a examiné les institutions de cent cinquante-huit cités ou peuples, et a fait de cet examen la base de sa Politique. C'est alors seulement qu'il a cru pouvoir conclure sur l'intelligence ou la volonté de l'homme et de la divinité. » E. Cayaignac, l. c., t. II, Athènes, p. 504.

Les Grecs essayèrent de secouer le joug macédonien. Au moment même où les émissaires perses paraissaient à Athènes et à Thèbes, une campagne offensive commençait en Asie Mineure. Le danger était grand pour l'empire fondé par Philippe; mais Alexandre était là. Convaincu que l'espoir des mécontents résidait dans la monarchie orientale et que, par suite, l'avenir devait se décider sur les champs de bataille d'Asie, il partit en guerre contre le Grand Roi.

Ce Grand Roi s'appelle aujourd'hui Darius III Codoman (Ochus a été empoisonné par l'eunuque Bagoas, et Arsès n'a fait que passer sur le trône). Il compte surtout sur les ressources financières de son empire, et elles sont énormes, entassées, au cours des cent quatre-vingt-dix dernières aunées, dans les trésors des capitales : 8.000 talents à Babylone, 40.000 à Suse, 120.000 à Persépolis, 8.000 à Echatane. Mais Darius n'aura pas le temps de les utiliser.

Alexandre était parti de Pella, en 334. Dès le mois de mai, il passait le Granique et battait les Perses. En 333, nouvelle victoire, à Issus. Après avoir soumis la Phénicie et s'être assuré la thalassocratie par la prise de Tyr, le vainqueur voulut achever la conquête des provinces maritimes. Gaza réussit à l'arrêter deux mois. Il passa ensuite en Égypte: les haines provoquées par la répression d'Ochus étaient encore vivaces, aussi fut-il reçu avec sympathie. Les prêtres d'Amon le saluèrent, en sa qualité de roi, du nom de fils du dieu. Il jeta dans le pays les bases d'une ville nouvelle, afin de remplacer par un centre important le comptoir de Naucratis qui avait jusque là suffi pour les communications de l'Égypte avec la Grèce: cette ville fut Alexandrie<sup>1</sup>. En août 331, le vainqueur passa l'Euphrate, puis le Tigre en

<sup>1.</sup> Rhakotis plus exactement rakti (la ville) à l'état de construction. nom qui se trouve sous cette formule (correspondant à peu près à ainsi que l'a fait observer M. Sottas dans son cours de 1920-1921, aux flautes Etudes) sur la moitié des contrats démotiques. En fait, la localité se développa rapidement et devint la grande capitale.

septembre, et, le 2 octobre, il triomphait à Arbelles. Il occupa alors successivement les capitales. Babylone. Suse¹ et enfin Persépolis qu'il fit incendier. Au printemps 330, il était à Ecbatane. Darius fuyait au Demavend. avec une faible escorte. On n'avait plus à craindre que quelques résistances, mais elles furent acharnées. Les Grecs les domptèrent; Bessus lui-même qui, après avoir assassiné Darius, avait pris le nom d'Artaxerxès IV, fut tué dans cette lutte. En 328, le conquérant franchissait l'Indu-Kush, passait dans l'Inde, en 326 remportait sur Porus la victoire de l'Hydaspe et atteignait, l'année suivante, les bouches de l'Indus. L'indomptable guerrier avait alors trente-deux ans. Il mourut à Babylone, en 323.

Un contact prolongé avec l'Orient avait développé chez Alexandre le goût du grandiose mais, élevé par des maîtres grecs et continuant à vivre dans la familiarité d'Hellènes, il conserva toujours le goût de la mesure et le sens du réel. Il avait consacré plusieurs mois à mettre l'ordre dans ce qu'il avait acquis et à indiquer les principes suivant lesquels devait être régi son empire.

Deux traits marqueront le caractère hellénique de la monarchie nouvelle : 1° le gouvernement achéménide avait été le gouvernement d'une race par une religion particulière; il s'appliquait seulement à respecter les religions différentes. Les Grecs ne pouvaient apporter de religion d'État; ils eurent, à partir d'Alexandre³, le culte du souverain, et ce culte s'acclimata tout de suite en Égypte; 2° c'est à la cam-

<sup>1.</sup> On pense que c'est à une date postérieure aux débuts de la période grecque, mais antérieure à la conquête de Suse, que fut rédigé le texte hébraïque du livre d'Esther (voir les Manuels bibliques, par ex. celui de Vigouroux-Brassac).

<sup>2.</sup> Les récits de la mort d'Alexandre et de la manière dont il régla la succession sont assez divergents (cf. Arrien VIII, 25; Q.-Curce X, 5, 4 et 5; Diod. Sic. XVIII, 2; Justin XII, 15).

D'après la Bible (Î Mac I, 5) il aurait partagé lui-même son empire entre ses généraux.

<sup>3.</sup> Alexandre, se croyant l'égal d'un dieu, s'était fait adorer.

pagne, par le château, par le parc, par le paradis, que s'était faite l'expansion iranienne; l'expansion hellénique se fera par les villes et dans les villes.

Alexandre avait toujours aimé le commerce des sommités intellectuelles et avait voulu en avoir toujours à côté de soi, dans toutes ses guerres. Ce furent ces hommes qui contribuèrent le plus à l'expansion de l'esprit hellénique jusqu'aux frontières de l'Inde.

A peine le grand conquérant eut-il fermé les yeux que la division se mit dans ses États. Les rivalités grecques, les cupidités, les jalousies qui, dans l'Hellade, avaient paralysé tant d'efforts, s'étendirent tout de suite à toute l'Asie. Chacun des généraux voulut avoir sa part dans cet immense empire que le courage de tous avait créé; de là. des compétitions sanglantes et interminables.

En définitive, bien peu des trente-quatre généraux d'Alexandre fonderont des royaumes importants et durables. Les Lagides s'assiéront en Égypte et y règneront jusqu'au moment où César s'emparera du pays. La Syrie et la Perse deviendront la part des Séleucides; royaume immense, mais sans cohésion, il tombera sous les coups des Parthes et des Romains.

Dès 146 av. J.-C.. Rome aura ravi l'indépendance, tour à tour, de la Macédoine, de l'Épire, de la Grèce. Quant aux pays hellènes d'Asie, ils se diviseront en une foule de petits États perpétuellement en guerre les uns contre les autres. Le royaume de Pergame, né des guerres entre Séleucus Nicator et Lysimaque, deviendra le plus important de tous et s'étendra bientôt à toute l'Asie Mineure.

Les changements politiques furent accompagnés de changements économiques qui en accentuèrent la portée. De ces changements, le plus immédiatement visible fut le déve-

<sup>1.</sup> E. CAVAIGNAC, l. c., t. III, p. 12.

loppement des villes. En mettant le pied sur le sol d'Asie, Alexandre avait fait revivre l'antique Ilion; en Égypte, il avait substitué à Naucratis qui végétait, la triomphale Alexandrie. Il avait cerné de ses créations tout le pourtour de l'Indu-Kush. Il avait fondé des villes jusque dans le Pendjab. Tous ses successeurs l'imitèrent; Ptolémée Soter fonda, en Égypte, Ptolémaïs; l'Asie Mineure se couvrit d'Antioches, de Séleucies, d'Apamées, de Laodicées, de Stratonices. En Occident, Rome fit connaître à l'Apennin central le régime urbain en créant Venouse, Bénévent, Spolète. Le monde celtique lui-même suivit le mouvement. Ces villes provoquèrent un sensible déplacement de la population; elles étendirent plus ou moins le rayon de leur influence. Cependant la terre demeura toujours, au point de vue économique strict, la base de la vie méditerranéenne.

Dans la population, il faut distinguer la masse : campagnards, plèbe urbaine, immigrés, esclaves et la bourgeoisie des villes grecques ou hellénisées. Toutefois il ne faudrait pas s'imaginer qu'il existât, entre les deux, de cloison étanche, surtout dans les villes neuves car, entre les Grecs et les indigènes, les mariages furent innombrables dès le début, et, au cours du me siècle déjà, on rencontre en Égypte des familles où les noms sont indifféremment égyptiens ou grecs, et où les femmes étrangères ont introduit leurs cultes. Mais la différence existe, et elle est accentuée, dans la vie publique, par l'emploi d'une langue commune à tous les éléments supérieurs de la population : le grec.

Pour la masse, toute la partie de la vie qui n'est pas consacrée à la satisfaction des besoins matériels est occupée essentiellement par la religion. La vie religieuse est encore, au commencement du 11º siècle, absolument locale; mais, au 111º siècle, les communications multipliées commencent à rapprocher les cultes.

Quant à la bourgeoisie, les manifestations religieuses ne

lui sont pas étrangères; cependant ce qui domine, dans ce milieu, c'est l'expansion des doctrines philosophiques; et les écoles philosophiques prennent alors le caractère de véritables sectes; en outre, elles apparaissent animées de l'esprit de large propagande; elles ont leur écho même au théâtre.

Les idées et les croyances ne s'arrêtaient pas au seuil des palais. Les rois et leur Cour étaient toujours très macédoniens avec une forte nuance d'atticisme. Ptolémée IV Philopator et les Attales furent des dévots de Dionysos. Antigone Gonathas fraya avec tous les grands philosophes, et l'épicurisme fut en faveur à Antioche, au 11° siècle. L'aristocratie carthaginoise savait le grec. La noblesse romaine resta plus longtemps réfractaire à l'influence des idées grecques.

Au me siècle, dans le monde méditerranéen, seuls entrent en ligne de compte, au point de vue intellectuel, les hommes qui parlent le grec, et ce grec s'appelle zouri : c'est l'attique du re siècle, légèrement ionisé et mêlé de formes ou expressions dialectales. L'éducation du gymnase se répand un peu partout. Seuls sont qualifiés pour la vie politique ou militaire, dans les villes libres, ceux qui ont reçu l'éducation de l'éphébie au gymnase : à l'entraînement physique on unit l'étude des poètes, des rhéteurs et des philosophes.

De 264 à 146, les faits principaux de l'Histoire générale se ramènent à la lutte entre Rome et Carthage pour l'empire de la mer et la conquête du monde.

#### ARTICLE III

## Période romaine.

C'est Rome qui, désormais, va jouer le rôle le plus considérable dans le monde. Les premiers siècles de son histoire 1

<sup>1.</sup> L'Italie avait été habitée, de bonne heure, par des populations préhistoriques. Du xvnre au ve siècle av. J.-C.. s'y installèrent les Pélasges, les

sont remplis d'incertitudes. On admet aujourd'hui comme probable qu'elle fut fondée par la réunion de trois tribus: Ramnes, Tities, Luceres¹. Ces tribus étaient formées de gentes ou grandes familles patriarcales, composées de patriciens et de clients. En dehors de la cité vivait la plèbe, sans droits civils ni politiques. La cité était gouvernée par un roi électif, magistrat, général, et Grand-prêtre de l'État.

La misère détermina les plébéiens à se soulever contre les patriciens; ils obtinrent d'abord des magistrats protecteurs, les tribuns, puis les Lois des Douze Tables, qui constituaient une famille plébéienne, établissaient l'égalité des deux ordres, et proclamaient la souveraineté du peuple. Au v° siècle, par la questure (en 409) et le tribunat (en 400), la plèbe pouvait pénétrer dans le Sénat; bientôt, elle put arriver même aux plus hautes charges : dictature, prêture, censure et, enfin, au début du 1v° siècle, aux fonctions religieuses (pontifes, augures).

Dès lors, patriciens et plébéiens furent égaux, et, au lieu de l'ancienne aristocratie fondée sur la religion, se forma une aristocratie fondée sur la richesse et sur l'exercice du pouvoir.

Carthage, d'origine phénicienne, s'était rapidement enrichie par le commerce, l'industrie et l'agriculture; elle étendait sa domination sur le bassin de la Méditerranée occidentale. Plus puissante que Rome, en apparence, elle était moins bien gouvernée; le pouvoir y était aux mains de familles riches, en rivalité les unes avec les autres, qui,

Sicanes, les Ligures, les Ombriens, les Osques, les Sabelliens, les Étrusques, les Grecs et les Gaulois.

<sup>1.</sup> À cette époque, les Latins, groupés en petites communautés de bergers, avaient la civilisation la moins avancée et la religion la plus simple; les Étrusques formaient un grand peuple, gouverné par une puissante aristocratie, habile dans l'art de dessécher les marais et de cultiver la terre, ayant une marine hardie, une industrie et un commerce actifs. Leur décadence fut prompte, à partir de la fondation de Rome. Les Grecs, établis dans le sud de l'Italie, étaient les plus instruits et les plus civilisés.

s'étant réservé l'accès de Sénat et des hautes charges, étaient en butte à l'hostilité des classes pauvres. La lourde domination de Carthage sur ses sujets rendait son empire fragile; son armée composée de mercenaires, n'était ni animée, ni soutenue par le patriotisme.

L'occasion qui mit aux prises les Romains et les Carthaginois, jusqu'alors alliés, fut la possession de la Sicile, convoitée depuis longtemps par Carthage. La lutte s'engagea à propos de la prise de Messine par les Mamertins; elle fut d'abord favorable aux Romains qui s'emparèrent de l'île presque entière, et, en 260, détruisirent une flotte carthaginoise à Myles. La victoire d'Ecnome, en 256, permit au consul Régulus de passer en Afrique. D'abord victorieux, il fut ensuite fait prisonnier et mourut dans les supplices. La victoire de Panorme (250) compensa l'insuccès de cette expédition. Mais la guerre fut reportée en Sicile; elle se prolongea autour du mont Éryx, où Hamilcar se défendit énergiquement, pendant quelques années, jusqu'au jour où la victoire navale des Romains, aux îles Aegates, força Carthage d'abandonner la lutte et de payer une lourde indemnité de guerre (241).

Cet échec fut suivi, pour Carthage, d'une révolte de ses mercenaires qui, sévèrement réprimée, la priva d'une partie de ses soldats. Hamilcar s'efforçait de réformer la Constitution : il fut envoyé en Espagne qu'il conquit, avec son gendre Asdrubal, jusqu'à l'Ébre.

Rome ne cessait pas de grandir. Elle s'empara de la Sardaigne et de la Corse, chassa de l'Adriatique les pirates illyriens et conquit le bassin du Pô sur les Gaulois écrasés au cap Télamone, en 225.

En 219, Annibal, fils d'Hamilear, brillant'général et habile homme d'État, recommença la lutte contre Rome; c'est la seconde guerre punique (219-202). Après quatre années de victoires (Tessin, Trébie, Trasimène, Cannes), Annibal fut réduit à se défendre en Italie contre les Romains eux-mêmes,

jusqu'au jour où il repassa en Afrique. Battu à Zama (202), il essaya de réorganiser sa patrie; mais, sur l'ordre de Rome, il fut obligé de s'exiler. Scipion Émilien triompha de Carthage, détruisit la ville (146) et fit du pays une province romaine.

Après la victoire de Zama, Rome commença la conquête du bassin méditerranéen. Ses divisions et sa décadence interdisaient à la Grèce toute résistance sérieuse; l'Asie, partagée entre le vaste et faible empire des Séleucides et les petits États mi-grecs, mi-barbares, de la Cappadoce, de la Galatie, de Pergame, de la Bithynie et du Pont, n'était pas plus puissante. La Macédoine seule, grâce à sa phalange et à l'intelligence de ses princes, put un instant retarder les progrès de Rome (Il fallut trois guerres pour la ruiner, en 197, en 168, et en 146).

Avec les Grecs, le Sénat joua d'abord le désintéressement. En 196, Flaminius proclame leur affranchissement; mais la ligue Achéenne ayant tenté de se soustraire à la suprématie romaine, les deux victoires de Scarphée et de Leucopetra (146) suffirent pour mettre fin à l'indépendance hellénique.

Antiochus, roi de Syrie, avait prétendu s'opposer aux conquêtes de Rome, et il avait débarqué en Grèce; mais il fut défait, d'abord aux Thermopyles (191), puis à Magnésie, en Asie Mineure (en 189) où avaient passé les légions. La soumission des Galates (189) acheva de mettre l'Asie sous la tutelle des Romains. En 129, le Sénat s'appropria le royaume de Pergame, en vertu du testament du dernier roi, Attale III, mort sans enfants.

En Occident, la Ligurie la Gaule, et l'Espagne perdirent aussi leur indépendance (193-121).

La conquête du bassin méditerranéen eut pour conséquences d'importantes transformations dans l'état religieux, moral et intellectuel des Romains. Les initiateurs de cette

<sup>1.</sup> Synchronisme: En Judée, c'est la période des guerres macchabéennes.

révolution furent les Grecs venus en foule à Rome. Ils contribuèrent à modifier les hautes classes, soit par des entretiens qu'avaient avec les grands ceux qui furent amenés comme otages, soit par de véritables conférences, comme celles de Carnéade, soit par l'influence qu'ils exercèrent sur l'éducation des jeunes gens (Au cabaret, les aventuriers mêlés au petit peuple, exerçaient aussi une action réelle).

La connaissance des doctrines philosophiques de la Grèce détacha les hautes classes de la vieille religion italique. On continua de pratiquer les cérémonies du culte sans y croire. Les divinités grecques et les divinités orientales furent introduites à Rome.

Avec la vieille religion disparurent les vieilles mœurs. Le luxe se développa rapidement et le pillage du monde put à peine suffire aux dépenses de cette vie nouvelle. Une partie de l'argent ravi aux provinces fut employé à embellir la capitale.

Cette révolution eut, entre autres résultats, l'avantage de faire connaître aux Romains les beautés de la littérature grecque. Ils prirent goût aux lettres et aux arts et commencèrent par imiter les chefs-d'œuvre de la Grèce.

Ces tendances furent vivement combattues par Caton l'Ancien qui passa sa vie, toute de dévouement à l'État, à lutter contre les représentants de l'esprit nouveau, et surtout contre les Scipion. Quelques hommes, en très petit nombre d'ailleurs, surent, comme Scipion Émilien, unir aux délicatesses d'une vie élégante et studieuse, les mâles vertus de l'ancien temps.

L'état social et politique des Romains fut également modifié par les conquêtes. En apparence, il semblait que rien n'eût été changé; en réalité, un grand fait s'était produit : la disparition de la classe des petits propriétaires, amenée par l'énorme consommation d'hommes qu'avait faite un siècle de guerres, par la formation des grandes propriétés, la transformation des cultures en Italie, et la concurrence faite par les esclaves aux travailleurs libres. L'égalité républicaine disparut, et le monde romain se trouva de nouveau partagé en deux classes : les nobles (sénateurs, chevaliers) et la plèbe. En dessous, vivaient les esclaves; hors de l'Italie, les provinciaux.

Les sénateurs se sont réservé les fonctions publiques. L'ordre équestre se compose de banquiers et de négociants en gros. La plèbe se recrute désormais parmi les affranchis de tous les pays; elle mène, à Rome, une vie oisive et inutile qu'elle préfère à toute autre existence.

Les guerres ont accru le nombre des esclaves qu'on peut acquérir pour un prix peu élevé; leur condition est très misérable. Aussi, au 11<sup>e</sup> siècle av. J.-C., tentent-ils de se soulever: deux des plus terribles de ces révoltes furent celle de 134 et celle de 103.

Les provinces sont organisées par le Sénat qui y pratique la même politique de division que dans l'Italie. Elles ont à leur tête un gouverneur qui les ruine par ses exactions. Verrès est un exemple classique.

La situation du monde romain, au début du 11º siècle av. J.-C., rendait une réforme nécessaire : elle fut tentée par les Gracques, mais elle échoua à cause de l'égoïsme des grands et de l'inertie des pauvres.

Entre 104 et 64, les Romains soutinrent trois guerres défensives, contre Jugurtha en Numidie, contre les Cimbres, et contre Mithridate roi d'Arménie. Marius en Occident, Lucullus, puis Pompée en Orient firent triompher les armes romaines. En 64, après avoir organisé le Pont en province, Pompée pénétra en Syrie. Ce pays était dans le plus déplorable état. Antiochus l'Asiatique, que Lucullus avait reconnu pour roi, n'avait pu se faire obéir; une foule de petits tyrans se partageaient les villes, et les Arabes pillaient les campagnes. Décidé à donner l'Euphrate pour frontière à la République, Pompée rangea sous la domination romaine la Syrie et la Phénicie, ne laissant aux anciennes provinces que quelques petits territoires.

### ARTICLE IV

## Le réveil de la nationalité juive<sup>1</sup> et la domination romaine 168 avant Jésus-Christ.

Les Juifs n'étaient pas tous revenus de l'Exil; il en était resté en Babylonie; il en était resté aussi en Égypte, et beaucoup.

L'attention des Grecs avait été attirée pour la première fois sur ce peuple singulier pendant la conquête macédonienne. Dès l'an 360, Hécatée d'Abdère avait essayé de faire comprendre les mœurs juives à la Cour de Ptolémée Ier, en rapprochant le législateur hébreu, Moïse, de Lycurgue et de Solon<sup>2</sup>.

Ce qui distinguait le Juif, le Juif de la Diaspora comme le Juif de Judée, c'était l'obéissance de plus en plus stricte aux règles de vie tracées dans les écrits que les Juifs hellénisés allaient appeler les « Livres » par excellence, 366 ma.

La liquidation de la succession d'Alexandre fit passer les Juifs sous la domination des Lagides. Jérusalem et la Judée furent gouvernées, sous le contrôle des Gouverneurs royaux, par le Grand-prêtre, héréditaire, assisté du Conseil des Anciens et du corps des prêtres. Le pays, riche et bien peuplé, semble avoir supporté sans trop de peine la fiscalité ptolémaïque: beaucoup de Juifs trouvèrent dans la ferme des impôts l'emploi de leurs aptitudes spéciales pour le maniement de l'argent. A côté d'eux vivaient les Samaritains,

<sup>1.</sup> Rappelons encore une fois que nous n'avons pas à nous attarder à l'histoire détaillée des Juifs, puisque notre but est uniquement de faire revivre le Milieu où elle s'est déroulée. — C'est surtout à E. CAVAIGNAC que nous emprunterons notre résumé. L. c., t. III, l. IV, ch. V.

<sup>2.</sup> Cf. Bouché-Leclerco, Hist. des Lagides I, 136-138; Schürer, Gesch. III, 406; Diodore XL, 3, 8.

<sup>3.</sup> JOUGUET, Vie municipale, p. 8.

<sup>4.</sup> Cf. supra.

descendants des populations restées ou revenues sur le territoire de l'ancien royaume du Nord : eux aussi étaient sujets des Ptolémées. Ils avaient, dans l'ensemble, les mêmes croyances et les mêmes mœurs que les Juifs, mais avec un temple spécial, sur le mont Garizim et ils ne reconnaissaient pas d'autres livres sacrés que ceux du Pentateuque. La ressemblance fondamentale n'empêchait pas que la haine ne fût vive entre les deux communautés. Quant aux Juifs de Babylone, ils étaient sujets des Séleucides. La séparation politique ne pouvait manquer de réagir sur leurs rapports avec la Judée, bien que les liens religieux fussent soigneusement maintenus. En revanche, les Juifs d'Égypte prospérèrent sous les Lagides. Ils étaient descendus vers le Delta, après la conquête de Jérusalem par Nabuchodonosor, afin d'éviter la déportation, et d'Égypte ils s'étaient répandus, vers l'Ouest, dans l'Afrique septentrionale : des papyrus récemment découverts 1 à Éléphantine2, à la frontière méridionale de l'Égypte, attestent qu'il y avait là, en 407 av. J.-C., une colonie juive assez importante. Ces enfants d'Israël se montraient alors assez conciliants, ne répugnant pas à prendre même des noms théophores grecs, à prêter serment par le nom des rois, etc.3 Ptolémée Philopator avait

2. Éléphantine est une île du Haut-Nil, à 800 kilomètres au sud de la Méditerranée. Environ 4000 ans av. J.-C., les Égyptiens en avaient fait le dépôt de leur commerce avec le Soudan. Maspero, Hist. I, 424.

<sup>1.</sup> En 1904, on en découvrit onze du ve siècle av. J.-C., ayant pour objet des règlements d'affaires. En 1907-1908, on en trouva douze autres, dont trois sont relatifs à l'histoire juive locale, et neuf à l'histoire et aux sentences d'Akhikar. Cf. Diction. Bible, art. Temple, col. 2074-2077; RB, 1907, 258-271; 1908, 260-267; 324-349; E. Tisserant, Une colonie juive en Égypte au temps de la domination perse, dans R. prat. d'Apologét. 1908, 607-618; E. Sacnau, Aramäische Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen Militär-kolonie zu Elephantine, Altorientalische Sprachdenkmäler des 5 Iahrhunderts vor Christ, gr. in-4, Leipzig 1911; A. Ungnad, Aramaische Papyrus aus Elephantine, in-8, Leipzig, 1911; R B, 1912, 127-137.

2. Eléphantine est une île du Haut-Nil, à 800 kilomètres au sud de la

<sup>3.</sup> Cf. Wilcken, Chrestom, I, 2, 54, suiv. — Ptolémée les jugea assez attachés au Gouvernement pour leur confier la colonisation de certaines villes, de Cyrène par exemple. Philadelphe se montra aussi très favorable; il paya, de ses propres richesses, de grosses sommes pour les exempter des

espéré les rallier à son dieu protecteur. Dionysos, en leur faisant reconnaître Yahweh Sabaôth dans le surnom Sabazios. Mais cet emploi du calembour pieux, qui avait donné ailleurs d'excellents résultats, ne fut pas goûté des adorateurs de Yahweh.

Ils se montrèrent prêts à braver les supplices, et Ptolémée eut le bon esprit de ne pas s'obstiner<sup>1</sup>. C'est le sujet du quatrième livre, apocryphe, des Macchabées.

En 200<sup>2</sup>, la bataille de Panion<sup>3</sup> fit passer la Judée des Ptolémées aux Séleucides<sup>4</sup>. Les nouveaux maîtres se montrèrent prévenants, quoique les sympathies ptolémaïques subsistassent dans le pays ou servissent au moins de prétexte aux menées de certains ambitieux. Bientôt la guerre romaine éclata; pour les Juifs, elle fut grave à deux points de vue : 1° la monarchie syrienne se trouva grevée d'une lourde indemnité de guerre, et le roi, Séleucus IV Philopator, jeta des yeux d'envie sur les trésors du Temple de Jérusalem, où nombre de particuliers mettaient leur argent en dépôt<sup>5</sup>; 2° les Juifs apprirent qu'une puissance supérieure existait, en Occident, qui pouvait au besoin, appuyer leurs réclamations.

L'avènement d'Antiochus Épiphane (176-175) apporte de nouvelles aggravations. La Judée va être le théâtre du plus émouvant des spectacles que l'Histoire eût encore enre-

corvées, auxquelles ils étaient astreints. Les règnes de Soter, Philadelphe et Évergète furent, pour eux, un âge d'or. D'après le troisième livre des Macchabées, ils eurent beaucoup à souffrir sous Philopator; mais sous Philométor, le royaume fut confié aux généraux juifs, Onias et Dosithée. Physcon les avait maltraités, à son avènement; mais bientôt il apaisa sa colère, surtout quand les Romains prirent les Juifs sous leur protection, en 138 av. J.-C.

<sup>1.</sup> Cf. Perdrizet, Revue des étud. ancien.. 1910, 226 suiv.

<sup>2.</sup> Le livre des Chroniques ou Paralipomènes avait enrichi (au cours du siècle précédent, pense-t-on, on, au plus tôt, dans la seconde moitié du ive siècle), la Littérature inspirée.

<sup>3.</sup> Aux Sources du Jourdain.

<sup>4.</sup> Cf. Josèphe, Ant. jud., XII, 3-5.

<sup>5</sup> II Mac. III, 6, 10-12.

gistrés: la force des puissants en lutte contre la conscience et contre Dieu, et le triomphe de Dieu et de la conscience par les moyens les plus humbles; c'est l'ironie habituelle de la Providence dont les Prophètes avaient parlé bien des fois.

Le nouveau roi considérait la grande sacrificature comme une charge à donner à celui qui ferait rentrer le plus d'impôts. Il l'enleva au vénérable Onias pour la donner au frère de celui-ci, Jason; puis, Ménélas lui ayant promis 300 talents de plus, il le fit Grand-prêtre (172-171); peu après, Ménélas faisait assassiner Onias. Bref, l'autorité royale se trouva engagée et compromise dans les compétitions juives. Mais Antiochus fit plus. Il était résolu à développer, chez tous ses sujets, le sens de la civilisation hellénistique, revêtue par ses soins d'un vernis attique. Chez les Juifs, l'hellénisation avait déjà gagné du terrain : Antiochus crut le moment venu de couronner l'œuvre. Sous l'influence des Grands-prêtres qu'il créait, dans Jérusalem même s'éleva un gymnase où l'aristocratie envoya ses fils. Certains Juifs allèrent jusqu'à effacer les signes de la pratique qui était le plus directement en butte aux sarcasmes et à la répugnance des Grecs : la circoncision<sup>2</sup>. En présence de la politique royale, toutes les nuances d'attitude furent observées dans les milieux juits, depuis l'adhésion entière en passant par l'opportunisme, jusqu'à la révolte3.

Lors des entreprises d'Antiochus contre l'Égypte, des rixes et des pillages eurent lieu à l'occasion du passage des troupes: les antipathies s'envenimèrent. Quand le roi revint, pressé par les menaces de Popilius Laenas (168) exigeant au nom du Sénat de Rome qu'il évacuât Chypre et l'Égypte, il soulagea sa fureur en passant par Jérusalem. Épiphane avait voulu helléniser tout l'Orient. Or le petit peuple juif,

<sup>1.</sup> II Mac. IV.

<sup>2.</sup> I Mac. I.

<sup>3.</sup> Voir le fait raconté dans II Mac. IV, 18-20.

qui jusqu'alors avait résisté à l'invasion de la religion grecque, constituait une tache au milieu de l'hellénisme triomphant. Le moment parut opportun à Épiphane d'abattre l'orgueil des Juifs obstinés, toujours prêts à la rébellion sous prétexte de religion : le parti sadducéen dominait à Jérusalem, et l'on n'ignorait pas qu'il était disposé aux plus larges abandons; et, d'autre part, la capitale contenait. depuis que l'esprit grec y avait pénétré, nombre de sceptiques prêts à accepter les coutumes et la religion des Grecs. En décembre 168, une statue de Zeus Olympien s'éleva dans le Temple de Yahweh1; les assemblées religieuses furent prohibées, les sacrifices interdits, les livres sacrés recherchés pour être détruits, les murs de la capitale renversés à l'exception de l'Akra, près du Temple, qui devait servir de forteresse aux Syriens et de refuge aux apostats. On châtia les mères qui faisaient circoncire leurs enfants: bien des fidèles pieux (khasidim) affrontèrent le matyre.

Des Juifs. très nombreux, avaient quitté le pays et s'étaient dirigés de préférence vers l'Egypte, où Philométor se montrait bienveillant et accueillant. Les colonies d'Alexandrie et de Cyrène se développèrent.

La résistance armée commença dans les montagnes du Sud judéen, où s'était conservé un certain esprit militaire; là, d'ailleurs le désert offrait, en cas de défaite, un asile et des auxiliaires, tels que les Arabes Nabatéens, toujours prêts au pillage. Après vingt-cinq ans de lutte, connue sous le nom de guerre des Macchabées, Simon délivra Jérusalem de la garnison syrienne: les Juifs se sentirent libres désormais et commencèrent à dater par les années du pontificat de Simon (142). Rome leur avait accordé son amitié une douzaine d'années plus tôt; en 140, il la leur confirma par une lettre aux rois et aux peuples d'Orient<sup>2</sup>. Ils eurent

Cf. Mac. I, II Mac. V1; Josèphe, Ant. jud. XII, 7.
 I Mac. XV, 16-23; Josèphe, Ant. jud.. XIV, vIII, 5.

cependant bien des revers à essuyer sous Antiochus Sidète: Jérusalem fut reprise (automne 134 ou 133); Jean Hyrcan dut suivre le roi dans son expédition en Orient, et beaucoup de ses fidèles y périrent dans le désastre final de 129; néanmoins, les Juifs saluèrent cette catastrophe comme une délivrance. Jean Hyrcan, revenu sain et sauf, se considéra désormais comme souverain indépendant et se fit, une fois de plus, reconnaître comme tel par les Romains. Il courut encore des dangers; mais les querelles de succession qui divisaient ses voisins du Nord et du Sud lui assurèrent toute sa liberté d'action.

Avec les Asmonéens, le parti des Pharisiens avait acquis une grande influence, parce que ce fut en s'unissant aux chefs de ce parti que les Macchabées avaient pu résister à Antiochus Épiphane; les Sadducéens, au contraire, s'étaient montrés faibles et lâches, aussi les plus compromis furentils chassés. Ainsi les Pharisiens conservèrent une influence prépondérante. Au commencement, ils s'étaient contentés d'être les conseillers de Jean Hyrcan; plus tard. ils prétendirent être les tuteurs des dépositaires du pouvoir. A la suite d'un outrage reçu en publici, Jean Hyrcan conçut des soupçons. Pour se venger, les Pharisiens prétendirent qu'il était un tyran jaloux, tenant à l'écart les gens pieux, s'obstinant à garder le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ils prétendirent même qu'il aurait dû renoncer au Pontificat, parce que sa mère avait été captive au temps d'Antiochus Épiphane<sup>2</sup>. Les Sadducéens envenimèrent ces cancaus calomnieux et, devant Hyrcan, affectèrent l'indignation. Hyrcan, victime de cette tactique, se jeta dans leur parti et se vengea des Pharisiens en faisant obstacle aux pratiques et aux dévotions nouvelles qu'ils avaient imaginées.

1. Josèphe, Ant. Jud., XIII. viii, 5-6.

<sup>2.</sup> Jos., Antiq., XIII, III, 5, affirme que le fait était faux. D'ailleurs le Lévitique (XXI, 14) exigeait sculement que la femme du Grand-prêtre fût une vierge israélite. Cf. Lagnange, Messianisme, p. 8.

Mais il était périlleux d'avoir contre soi un parti qui faisait l'opinion de la foule : Hyrcan devint impopulaire. Il y eut des émeutes qu'il dut réprimer avec énergie'. Cependant, à la fin, ses vertus et ses victoires lui rendirent la faveur du peuple. Ses guerres furent des guerres de prosélytisme? Il recouvra ce qui avait été repris par Antiochus Sidète et fit même des conquêtes nouvelles : il prit Samarie, saccagea le temple du mont Garizim et permit aux Juifs d'assouvir leur haine contre les Samaritains? Il conquit la Galilée, en extermina partiellement les habitants et les remplaça par des colons israélites. Il occupa divers postes, de l'autre côté du Jourdain. L'État juif devint une puissance; Hyrcan battit monnaie. Quand il mourut, en 105, il ne restait au Grand-prêtre asmonéen qu'à prendre le titre de roi : c'est ce que fit son successeur Aristobule.

Ainsi, la rébellion, commencée pour assurer aux Juifs la liberté de conscience, avait abouti par surcroît à reconstituer autour de Jérusalem, pour la première fois depuis quatre siècles et demi, un État indépendant et fort; en outre, elle fortifia l'attachement des Juifs à la Loi pour laquelle tant des leurs étaient morts.

Alexandre Jannée (104-76 av. J.-C.) aimait à se donner comme philhellène; il n'en fut pas moins un roi juif, pour-suivant la conquête des villes et des tribus voisines pour les contraindre à la circoncision. Six ans de guerre civile coûtèrent la vie à 50.000 Juifs, et la querelle des deux partis religieux ébranlèrent l'État<sup>5</sup>. D'après Josèphe, Jannée crucifia 800 de ses concitoyens, faisant massacrer sous leurs yeux leurs femmes et leurs enfants, tandis que lui-même

Jos. Ant. jud., XIII. x. 7.
 Lagrange, l. c., p. 7-8.

<sup>3.</sup> Jos., Antiq. jud., XIII, 18. Un siècle plus tard, nous lirons en S. Jean, IX, 9: non coutuntur Judaei Samaritanis.

<sup>4.</sup> Aristobule, fils de Jean Hyrcan, n'avait régné qu'un an.

<sup>5.</sup> Cf. LAGRANGE, Messianisme, p. 8, suiv.

festoyait avec des courtisanes. Et cependant Pella était détruite de fond en comble, parce que les habitants ne voulaient pas accepter les coutumes juives. En dépit des discordes intestines et de quelques sanglantes défaites, le Judaïsme était en progrès. Les Sadducéens pouvaient estimer que l'idéal messianique était en voie de se réaliser.

Sous la régence d'Alexandra (79), les Pharisiens l'emportèrent et commirent d'horribles excès. Une seconde guerre civile entre les deux fils d'Alexandra, Hyrcan et Aristobule, amena de nouvelles péripéties. Hyrcan fut renversé du trône; ce fut alors que Pompée intervint : il prit Jérusalem après un siège de trois mois, et y rétablit Hyrcan qui promit un tribut annuel.

Pompée régla ensuite le sort de l'Asie où il ne laissa plus que des États vassaux de Rome.

En 90, avait éclaté en Italie un terrible soulèvement causé par les injustices et les violences des Romains. L'assassinat de Livius Drusus, qui s'était fait le défenseur des opprimés, fut le point de départ de la Guerre sociale. Elle fut terminée en 88, grâce aux exploits de Sylla et à l'habileté politique du Sénat. A des conditions déterminées, le droit de cité fut étendu à tous les Italiens. Après la mort de Sylla, les troubles recommencèrent. Crassus soutint et Pompée termina la guerre des esclaves qu'avait soulevés Spartacus. De retour à Rome, en 70, Pompée, jouant le rôle de conciliateur entre le Sénat et le peuple, rendit aux tribus tous les droits que Sylla leur avait enlevés pendant sa dictature. Ce fut alors que Catilina,

<sup>1.</sup> Jos. Antiq. XIII, XIV, 2.

<sup>2.</sup> *Ibid*. XIII, XV, 4. 3. Lagrange, *l. c.*, p. 9.

<sup>4.</sup> Il avait imposé aux Juifs la rétrocession de leurs conquêtes, la perte de leur indépendance, la sin du pouvoir royal héréditaire et l'organisation que Josèphe a appelée « le régime aristocratique » (Bell. jud. I vm. 5). Ce fut à cette époque que les Pharisiens écrivirent, entre autres ouvrages, les Psaumes de Salomon, œuvre de haine contre les Asmonéens, de vengeance contre Pompée, d'espérance dans le Roi descendu de David qui doit relever la monarchie et saire régner Dieu par les Juifs.

patricien perdu de dettes et de crimes, voulut s'emparer du pouvoir. Ses desseins furent déjoués par Cicéron, en 63. Le parti populaire trouva alors un chef énergique et ambi-

Le parti populaire trouva alors un chefénergique et ambitieux dans César. Celui-ci constitua avec Pompée, quand il revintd'Asie, et avec Crassus le premier Triumvirat. Nommé consul, César fit une guerre acharnée au Sénat. Devenu proconsul des Gaules, il franchit les Alpes, en 53. En deux ans, il acquit ce qui. plus d'une fois, a suffi à un homme d'État pour renverser les lois de sa patrie : le prestige de la gloire militaire, une armée dévouée. et de grandes richesses. En 51. Vercingétorix dut se rendre : la Gaule succombait pour n'avoir pas su s'unir devant son ennemi.

Cependant le Sénat, inquiet, avait fait Pompée seul consul et exigé de César qu'il abandonnât son commandement et ses troupes. Pour toute réponse, le Maître des Gaules franchit le Rubicon et arriva à Rome. Le Sénat se réfugia dans le sud de l'Italie, puis dans l'Épire, avec Pompée qui n'avait pas su préparer la résistance. La Guerre civile était commencée. En soixante jours, César conquit l'Italie et l'Espagne (49), puis l'Épire, où Pompée avait pu lui tenir tête pendant quatre mois (Pharsale, en 48). En 45, il prenait, pour lui seul, tout le pouvoir. Le dictateur justifia sa toute-puissance par sa clémence et sa bonne administration. Mais les partisans de l'ancienne Constitution n'avaient pas désarmé: un groupe de conjurés, dirigés par Brutus et Cassius, l'assassina, en mars 44. Une lutte s'engagea alors entre Antoine, lieutenant de César. Octave, fils adoptif du grand capitaine, et Lépide: elle aboutit à la formation du triumvirat des trois rivaux. Après s'être débarrassés de leurs adversaires par de sanglantes proscriptions, dont la plus illustre victime fut Cicéron, les triumvirs passèrent en Macédoine où, dans les deux batailles de Philippes, ils détruisirent l'armée républicaine.

Après un nouveau partage du monde, Octave se défit de Lépide à qui fut confiée la charge de Grand-pontife : Il administra l'Italie avec sagesse. En Orient. Antoine s'oublia auprès de la reine d'Égypte, Cléopâtre, qui d'ailleurs le perdit en le laissant battre sur mer, à Actium, 31 av. J.-C., et en lui imposant de se suicider. Octave passa à Alexandrie et fit de l'Égypte une province romaine. De retour à Rome, il organisa le nouveau gouvernement en réunissant entre ses mains les principales magistratures républicaines. Cette concentration fut terminée l'an 13 av. J.-C. Depuis l'an 27, le Sénat lui avait donné un nom jusqu'alors réservé aux dieux : celui d'Auguste¹.

En Judée, Hérode était au pouvoir. Tout fut extraordinaire dans l'avènement de cet Iduméen. Il était circoncis, de naissance obscure. Sans doute, on ne pouvait pas le regarder comme un messie; — pas même à la manière dont Cyrus l'avait été: — mais n'était-il pas un instrument de Dieu, celui de sa colère? Les Pharisiens le pensèrent; aussi Sameas, un de leurs principaux maîtres², trahissant la cause des Asmonéens, conseilla-t-il d'ouvrir à Hérode les portes de Jérusalem. Cette mesure contrariait les aspirations nationales, car Antigone, le dernier représentant des Asmonéens, était cher aux partisans de l'indépendance, à la fois comme descendant des rois de cette lignée et comme ennemi né des Romains puisqu'il avait été mis sur le trône par les Parthes. Hérode ne put en triompher qu'avec l'appui d'Antoine³.

Le règne du nouveau roi (37-4 av. J.-C.) sembla d'abord donner satisfaction aux exigences légitimes de ceux qui faisaient passer avant tout la religion; mais quand il se fut débarrassé des dernières personnes apparentées aux Asmonéens, en 25 av. J.-C., la douzième année de son règne, il

<sup>1.</sup> Nous considérons la suite de la période romaine comme se rapportant au Milieu biblique du Nouveau Testament, dont nous ne nous occupons pas dans cet ouvrage.

<sup>2.</sup> Jos. Ant. jud., XV, 1, 1. 3. Cf. Ant. jud., XV, 1, 2.

négligea de ménager la foi de ses sujets¹, sans rompre jamais ouvertement avec la religion juive. Les conjurations se multiplièrent; la résistance était menée par les Pharisiens. Hérode les ménagea d'abord : mais, quand ils refusèrent de prêter serment à l'empereur Auguste, quand ils prédirent à la femme de Phéroras que, par un décret de Dieu, le pouvoir serait enlevé à Hérode pour revenir à sa famille à elle, cela tournait au complot : Hérode sévit. Ceci se passait environ deux ans avant la naissance de Jésus.

#### ARTICLE V

### Le milieu palestinien à l'époque gréco-romaine e.

#### 1. Situation politique et ethnologique.

Il faut remarquer d'abord que, pendant la période grécoromaine, la force du peuple juif et l'étendue de son action furent sensiblement modifiées: Depuis le début des temps hellénistiques jusqu'à l'héroïque soulèvement des Macchabées, le développement du mouvement grec fit reculer le Judaïsme; au contraire, celui-ci par les victoires asmonéennes gagna du terrain en étendue et en profondeur. Au début des temps macchabéens. il n'existe de population juive compacte que dans la Judée proprement dite, c'est-àdire dans le pays qui s'étend au sud de Samarie.

Voici, en quelques mots, quel était l'état géographicoethnologique de la Judée.

De 175 à 135, c'est-à-dire d'Antiochus Épiphane à Jean Hyrcan: Les cantons les plus septentrionaux en communion avec la Communauté de Jérusalem étaient les vous de

<sup>1.</sup> Jos., Ant. jud., XVII, vii, 10.

<sup>2.</sup> Schürer, t. II, p. 1-71.

<sup>3.</sup> Appelé, dans le Livre des Macchabées, loudz, yf, loudz, ou bien loudziz.

Lydda, Ramathaïm, Éphraïm. Jusqu'en 145, ils dépendaient politiquement de Samarie, mais ensuite ils furent donnés par Démétrius II au Grand-prêtre Jonathan. A l'est, le Jourdain formait frontière. Au sud, Bethsur était le poste le plus avancé; retombé au pouvoir des rois de Syrie, il fut reconquis par Simon Macchabée. A l'ouest, les villes du littoral étaient toutes païennes; Gaza, Anthedon, Ascalon, Asdod le furent toujours. Le point le plus avancé du Judaïsme, de ce côté, était Lydda; non loin de là, Adida. Au sud, Emmaüs; un peu à l'ouest d'Emmaüs, Gazara était païenne.

De 135 à 104, de Jean Hyrcan à Jannée. La soumission des Iduméens permit au Judaïsme de gagner au sud. Jean Hyrcan prit Adora et Marisa; il soumit l'Idumée tout entière et imposa aux habitants la circoncision et la loi de Moïse.

De 104 à 78, la conquête de Raphia, Gaza, Anthédon, par Jannée n'amena point la judaïsation de ces villes.

De 78 à J.-C., il n'y a rien à ajouter, si ce n'est que sur le littoral, le gros de la population n'était juif qu'à Joppé et à Jamnia.

Mais il faut noter qu'aux temps macchabéens la Galilée devint juive dans une certaine mesure et cette « judaïsation » fut l'œuvre principalement d'Aristobule I; elle sera achevée par Alexandra. Au delà du Jourdain également, le Judaïsme se développa beaucoup au temps des Macchabées. Au commencement, il y avait encore des tribus païennes, sans culture, à côté des cantons fondés par Alexandre le Grand, tels que : Hippos. Gadara, Pella, Dium, Gerasa, Philadelphie. En ces régions comme en Galilée, les Juifs formaient une diaspora. On peut en diré autant de Galaad, ainsi que le montre l'expédition de Judas Macchabée qui finit par ramener avec lui en Judée tous les Juifs de la contrée. A l'orient de la mer Morte, Jean Hyrcan prit Medaba. Alexandre Jannée soumit une grande partie du pays, occupa les villes grecques de Gadara, Pella. Dium,

Gérasa, et rendit tributaires les Moabites et les Galaadites. A la fin de son règne, tous le pays situé au delà du Jourdain, depuis le lac de Mérom jusqu'à la mer Morte, devait reconnaître sa suzeraineté. Ces conquêtes eurent une grande importance pour la « judaïsation », surtout lorsque, sous le règne d'Alexandra, ce furent les Pharisiens qui gouvernèrent. La culture grecque fut rétablie par Pompée et Gabinius dans les villes hellénistiques; néanmoins la « judaïsation » fut assez grande, du moins dans les centres les plus rapprochés de la Judée, pour qu'à l'époque romano-hérodienne ces cantons formassent une province juive.

Durant cette dernière période romano-hérodienne, le pays est divisé en trois provinces: la Judée, la Galilée et la Pérée; mais leur population n'est pas exclusivement juive. Le Judaïsme s'était développé beaucoup, tant en étendue qu'en profondeur jusqu'au règne d'Alexandra; mais, dans la suite, au temps des Romains et d'Hérode, il s'arrêta et même recula. Pompée. Gabinius et Hérode favorisèrent à nouveau la civilisation hellénistique. Les villes détruites par Jannée furent rebâties. Hérode fit pénétrer même à l'intérieur du pays les splendeurs de l'Hellénisme païen; toutefois, le Judaïsme pharisien s'y était implanté assez pour qu'aucune réaction considérable fût possible; c'est pourquoi le roi dut épargner généralement les idées juives.

Désormais, on ne peut plus parler de grosses fractions païennes dans l'intérieur de la Judée; en Galilée et en Pérée, au contraire, il en va autrement : les frontières entre population juive et population païenne y sont ou plus récentes ou moins fixes. Nonobstant leur communauté religieuse et nationale. Judéens. Galiléens et Péréens ont admis des différences de coutumes qui leur donnent une certaine autonomie.

<sup>1.</sup> La Mishna cite quelques différences relatives au droit matrimonial et à la loi du repos, etc. Kethuboth I, 5; IV, 12; Jebamoth IV, 10.

A l'est du lac de Génésareth, la Gaulanitide, la Batanée, la Trachaunitide et l'Auranitide offraient un mélange de populations plus bigarrées encore. L'élément fixe était constitué par des Juiss et des Syriens<sup>1</sup>, puis par des bandes importantes de nomades qui, des désilés ou des cavernes où ils se cachaient, se précipitaient sur les bourgades pour les razzier. Bien qu'il fût difficile de les atteindre, Hérode réussit à leur faire sentir son autorité et à mettre un peu d'ordre en ces lieux; il y fixa des colonies étrangères pour contenir les éléments turbulents : Des Iduméens en Trachaunitide<sup>2</sup>, des Juifs belliqueux de Babylonie en Batanée<sup>2</sup>.

Entre la Judée et la Galilée était la province de Samarie, avec les villes de Samarie et de Scythopolis. A Samarie, Alexandre le Grand avait établi une colonie macédonienne. La ville, détruite par Jean Hyrcan, fut rebâtie par Hérode sur le modèle d'une cité hellénistique. Sa population était en majorité païenne, comme celle de Scythopolis. En plus d'une fraction importante de Juifs, il y avait des Samaritains qui descendaient des anciens Israélites et d'éléments païens, particulièrement de colons païens qui y avaient été transplantés par les Assyriens, c'est-à-dire des gens de Kutha, d'Ava, d'Hamath, de Sepharvaïm et de Babylonie.

La langue de la population juive, sur l'aire géographique dont nous venons de parler, était non plus l'hébreu, mais l'araméen, du moins au dernier siècle antérieur à J.-C. On ne peut pas déterminer avec précision l'époque à laquelle s'opéra le changement, mais il est probable que la langue nouvelle pénétra insensiblement du Nord vers la Palestine. Quoi qu'il en soit, les parties les plus anciennes du Livre d'Hénoch, qui remontent au 11e siècle av.J.-C., furent écrites en araméen, et, au temps du Christ, le peuple ne parlait

<sup>1.</sup> Jos. Bell. jud. III, 3, 5 : οἰχοῦσι δὲ αὐτην μιγαδες Ἰουδαῖοὶ τε καὶ Σύροι.

<sup>2.</sup> Jos., Antiq., XVI, 9, 2.

<sup>3.</sup> Ibid. XVII, 2, 1-3.

que cette langue; il avait oublié l'hébreu à un tel point que l'on devait traduire, verset par verset, les passages de la Bible qui étaient lus dans les Synagogues. L'hébreu demeura la langue sacrée et aussi la langue des Docteurs, qui l'employaient dans les discussions juridiques.

Mais, comme les populations grecques entouraient et même fréquentaient la Judée, le contact des Juifs avec elles était inévitable; inévitable aussi, par conséquent, une certaine connaissance du grec; d'autre part, comme la Judée dut obéir aux Ptolémées d'abord, puis aux Séleucides, aux Romains, à Hérode, tous propagateurs de la culture grecque, et que les Asmonéens eux-mêmes l'avaient favorisée dans une certaine mesure; comme, d'autre part, les étrangers avaient amené avec eux des éléments grecs — non seulement leurs troupes, officiers et soldats, mais d'autres gens encore; — comme enfin, outre les milliers de Juifs hellénisés et les prosélytes grecs, une foule d'étrangers accouraient à Jérusa-lem lors des fêtes juives, il s'ensuit qu'une quantité de Juifs dont il n'est pas possible d'apprécier l'importance, connaissait le grec.

A partir de la domination romaine, le latin fut aussi employé; au 1er siècle, on ne s'en servait que pour les inscriptions, pour les décrets et autres documents semblables.

#### 2. L'hellénisme dans les pays non judéens1.

A l'époque gréco-romaine, comme d'ailleurs dans l'antiquité, l'aire du Judaïsme était entourée de pays païens. Les Juis ne touchaient la mer que par Jamnia et Joppé; hors de ces deux points, les frontières occidentales étaient constituées, non pas par la mer, mais par les territoires païens des villes philistines et phéniciennes. Dans ces dernières régions, l'hellénisme était implanté bien plus profondément qu'en pays juif, et aucun obstacle n'était venu interrompre

<sup>1.</sup> Schürer. p. 21, s.

l'hellénisation comme avait fait la guerre macchabéenne; et, d'autre part, le paganisme était autrement favorable que le monothéisme hébreu à la pénétration intime de l'hellénisme dans la civilisation. Aussi les gens cultivés des grandes villes situées à l'est ou à l'ouest de la Palestine furent-ils hellénisés longtemps avant la période romaine. Et l'hellénisme pénétra même dans la religion. Sans doute les cultes indigènes, par exemple ceux des villes philistines ou phéniciennes, survécurent, mais plus ou moins mêlés à des éléments grecs. En certaines villes s'établirent des cultes purement grecs; ainsi on rencontre, dans les derniers temps. à Raphia, Apollon et Artémis; à Anthédon, Astarté; Gaza avait un temple d'Apollon du temps d'Alexandre Jannée. et, à l'époque romaine, une divinité mi-grecque, mi-sémitique, Mapyas: Ascalon honora Astarté, frappa sur ses médailles l'image de Poseidon, Asclepios, Helios, Athéné, et, avant l'avènement d'Hérode, elle eut un temple à Apollon; Azot - l'antique Ashdod - eut, à l'époque prémacchabéenne, un temple en l'honneur du dieu philistin Dagon, qui fut honoré aussi à Gaza et à Ascalon. En Batanée, Karnaïm honorait la déesse Atargatis.

De ces villes on ne peut guère dire autre chose de positif et d'explicite av. J.-C.

Les régions hellénisées étaient organisées politiquement en provinces, c'est-à-dire que les localités étaient groupées autour des villes principales qui étaient des centres politiques. Chaque département jouissait d'une autonomie relative; il relevait de l'autorité militaire des souverains, syriens ou autres, était soumis au tribut et à d'autres contributions publiques. A la tête du département, il y avait un sénat démocratique composé de plus de cent membres. Naturellement, Ptolémées, Séleucide et Romains imprimèrent à cette organisation des caractères un peu différents<sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Schürer, р. 72-175.

#### 3. L'hellénisme en pays judéen.

a. - L'influence de l'hellénisme. L'hellénisme, c'est-à-dire cette forme de la civilisation qui empruntait aux civilisations non grecques tous les éléments utiles pour devenir universelle, n'exercera pleinement son influence qu'après Jésus-Christ, mais il est bien sûr (quoiqu'on ne puisse suivre sa première évolution) que c'est av. J.-C. qu'il avait commencé. La petite Judée, à l'exception de Lydda et de la Samarie, était entourée de toutes parts de pays hellénistiques avec lesquels elle était obligée d'avoir des relations commerciales; les Macchabées s'étaient soulevés, non pas directement contre l'hellénisme, mais contre le paganisme, et, plus tard, le gouvernement des Asmonéens fut. dans une certaine mesure, hellénistique puisque, pour ne citer que deux ou trois faits. ces princes eurent à leur solde des mercenaires étrangers, frappèrent des monnaies grecques. prirent des noms grecs, et tels d'entre eux (Aristobule, particulièrement) favorisèrent directement l'hellénisme; tout cela permet d'affirmer qu'au commencement de la période romano-hérodienne, la civilisation hellénistique exerça quelque influence sur la Judée. D'ailleurs, on peut assez bien constater cette influence dans l'architecture, qui est hellénistique dans certaines villes environnant la Judée : ces villes ont leurs ναούς, leurs θέατρα, leurs γυμνάτια, leurs έξέδρας, leurs στοάς, leurs άγοράς, leurs ύδατων είσαγωγάς, leurs βαλανεία, leurs κρήνας, leurs περίστυλα à la grecque. Le style hellénistique fut adopté par Hérode pour son palais de Jérusalem et pour d'autres monuments de la capitale'. La sculpture, au contraire, n'exerça aucune influence en Judée, parce qu'il était interdit aux Juifs de faire aucune sorte d'image d'hommes ou d'animaux.

<sup>1.</sup> Cf. Bell. jud., I, 21, 11; V, 4, 4.

L'influence hellénistique fut plus marquée dans le domaine du commerce, de l'industrie, et des besoins de chaque jour. Depuis des siècles déjà, tous les pays méditerranéens entretenaient, par l'intermédiaire des Phéniciens, des relations intenses d'échange mutuel, mais tandis que, dans l'antiquité, c'étaient les Orientaux qui donnaient, maintenant ce sont eux qui reçoivent et ce sont les Gréco-Romains qui servent d'intermédiaires et qui ont la prépondérance pour le grand commerce; ce fait apparaît clairement dans le trafic judéopalestinien : celui-ci non seulement a entraîné des Juifs un peu dans toutes les parties du monde, mais il a amené en Palestine des commerçants grecs. Dès le temps d'Alexandre le Grand, il y a à Akko-Ptolémaïs une colonie de négociants grecs; à la même époque, le commerce grec pénètre en d'autres villes du littoral : Gaza, Askalon, Dora: Sous Hyrcan I (135-1023), les marchands athéniens viennent jusqu'en Judée. Dès lors, les termes techniques du commerce sont grecs, mal déguisés en araméen. Tout le système monétaire de la Palestine est en partie phénico-hellénique, en partie grec ou romain.

b. — La réaction du Judaïsme contre l'Hellénisme. Plus l'Hellénisme apparaissait fort et prépondérant dans sa marche en avant, plus fut énergique le sentiment qu'il fallait s'opposer à ce progrès. L'arrêter paraissait impossible, c'est pourquoi les Docteurs tâchèrent d'opposer de puissantes barrières à ce qui n'était pas conforme à la Loi. Cette vigilance était une question vitale pour le Judaïsme comme tel:

<sup>1.</sup> Citons quelques objets d'importation. l'o Comestibles. D'Égypte: une espèce de bière; diverses espèces de poissons et de végétaux; des courges; de Cilicie: des fèves; de Grèce: de l'hysope et des courges; etc. 2º Vètements et étoffes: le lin de Péluse et de l'Inde; des sagum, dalmatica, stola, etc. en feutre de Cilicie. 3º Mobilier: on recevait des Grecs ou des Romains les subsellium, καθέδρα, velum, specularium tabula, φιάλη, mappa, cupa, capsa... Cf. Schürer, 52, 53-56.

<sup>2.</sup> Cf. Schürer (Détails et références), p. 51.

<sup>3.</sup> Ibid., p. 43. n. 113.

<sup>4.</sup>  $= 2 \sin = 2 \sin \omega$  μονοπώλης:  $= 3 \sin \omega$  =  $= 3 \sin \omega$  : marchand au détail;  $= 3 \sin \omega$  =  $= 3 \sin \omega$ .

s'il voulait n'être pas vaincu dans cette lutte, il fallait qu'il s'opposât à l'adversaire avec la plus grande énergie; mais. le danger croissait par le fait même de la préoccupation anxieuse que l'on avait de la détourner, car plus était subtile la casuistique qui déterminait les cas où les contacts directs ou indirects avec les non-Juifs constituaient des souillures, plus devenaient fréquents les dangers, parce que c'était chaque jour que l'on était en contact avec quelque personne ou quelque objet goïm ou païen. De là, des situations inextricables.

Deux points retenaient particulièrement l'attention des Docteurs: 1° le culte païen des idoles: 2° la méconnaissance, de la part des païens, des lois de la pureté légale.

Relativement au culte des idoles, par une application rigide de la loi mosaïque¹, on prohibait tout objet, quel qu'il fût, qui pouvait avoir en quelque rapport avec le culte des idoles: ainsi, il était défendu non seulement de boire du vin païen, mais même d'en retirer une utilité quelconque, sous prétexte que ce pouvait être du vin de libation; pour un motif analogue, on refusa d'admettre qu'Hérode pût placer des trophées dans un théâtre ou une aigle d'or à la porte du Temple.

Tout cela séparait déjà les Juifs des goïm. La séparation fut rendue plus rigoureuse encore par la considération que le paganisme, n'observant pas les lois de la pureté rituelle, était impur, et que, par suite, tout rapport avec des païens rendait impur; tout ce qui appartenait aux païens ou venait d'eux était impur : maisons, ustensiles, argent; y toucher rendait impur. Les conséquences pratiques des souillures légales étaient gênantes.

Les Juifs se considéraient comme les seuls possesseurs légitimes de la Palestine, parce qu'elle était leur Terre promise; aussi leur était-il défendu de louer aux païens des

<sup>1.</sup> Ex., XX, 4; cf. Deut., IV, 15-27; Lev., AXVI, 1.

maisons et surtout des champs. Mais les païens occupaient maintenant le pays! On comprend que cette question ait pu se poser : « Est-il permis de payer le tribut à César? ».

Administration. — Les villes juives étaient administrées par les Anciens, c'est-à-dire par les chefs de famille les plus considérables. Parmi eux, on choisissait les juges qui formaient le sanhédrin local. Un condamné à mort n'avait pas droit d'appel; mais, dans les cas épineux, les juges euxmêmes portaient leur cause au tribunal supérieur.

Le Sanhédrin<sup>1</sup>. — Le pouvoir du Sanhédrin de Jérusalem s'étendait, à l'époque grecque, à toute la nation juive. Les Rabbins ont prétendu que l'existence de ce Sénat aristocratique remontait jusqu'au temps de Moïse; en réalité, il ne paraît à l'horizon de l'Histoire qu'à l'époque perse. A ce moment, les Juifs, soumis à la domination étrangère, constituaient une communauté se dirigeant elle-même; ils reconnurent une autorité analogue à celle que l'on appela, aux temps gréco-romains, la γερουσία ou Sénat, qui avait à sa tête le Grand-prêtre. Lorsque changea la dynastie sacerdotale, avec les Macchabées, la γερουσία fut modifiée, c'est-àdire purgée de ses éléments hellénisants, mais elle ne fut pas supprimée; elle ne fut pas supprimée non plus, lorsque, à partir d'Alexandre Jannée qui prit le titre de roi, les Asmonéens firent un pas en avant vers la monarchie. Sous Alexandra, la γερουσία existe encore°, mais il semble qu'elle ait admis dès lors, en son sein, un nombre plus grand de Docteurs.

Gabinius (57-55) établit pour les Juifs cinq σύνοδοι ou συνέδρια; trois étaient sur territoire judéen : c'étaient ceux de Jérusalem, de Gazara et de Jéricho; mais cette institution ne dura que dix aus. Sous César, on revint à l'organisation

<sup>1.</sup> Schürer, 188-214.

<sup>2.</sup> Cf. Jos., Ant jud., XII, 3, 3.

<sup>3.</sup> Cf. Ant. jud., XIII, 6, 5.

antérieure. A partir de ce jour, le mot συνέδριον désigne le Sénat de Jérusalem.

Sa composition. — Il y a soixante et onze membres appartenant à trois catégories : les Grands-prêtres ἀρχιερεῖς, les scribes γραμματεῖς, les Anciens ou chefs de famille. Au point de vue des opinions, à l'époque romaine, les Sanhédrites étaient, les uns Sadducéens, les autres Pharisiens: les premiers exerçaient les fonctions principales : c'est à ce parti qu'appartenaient généralement les ἀρχιερεῖς; le parti pharisien — celui des Docteurs γραμματεῖς — était le plus influent.

Sa compétence. — Le Sanhédrin de la capitale formulait des règles ou décisions sur toutes les questions qui échappaient à la compétence des sanhédrins de province. « Il était à la fois parlement et concile<sup>1</sup> ». Il se réunissait dans une salle du Temple et traitait les causes oralement. Deux témoins étaient nécessaires pour qu'une accusation fût reçue. La sentence de condamnation n'avait de valeur que si elle était portée à la majorité de deux voix au moins.

Peines. — Le talion était à peu près tombé en désuétude. On infligeait surtout, suivant le cas, l'amende comme compensation du dommage causé; la prison (préventive le plus souvent); le sacrifice expiatoire pour certains délits. La flagellation, peine corporelle la plus fréquente et dont frappaient même les tribunaux inférieurs, n'était pas considérée comme infamante; la loi juive ne permettait pas de frapper plus de quarante coups: pour être sûrs de ne pas dépasser ce chiffre, on n'en donnait que trente-neuf: on ne condamnait d'ailleurs à ce maximum que pour les fautes plus graves (La flagellation romaine — celle dont on frappera le Christ — suivait d'autres règles: le nombre de coups n'était pas limité: on l'infligeait aux cives avec des verges, aux servi avec des

<sup>1.</sup> Edm. Stapper, La Palestine au temps de Jésus-Christ. In-8, Paris, 1885, p. 102.

courroies armées d'osselets ou avec des lanières plus fines et cinglantes).

L'excommunication. — On commençait par isoler le coupable pendant trente jours; s'il ne s'amendait pas, un tribunal de dix membres le chassait de la communauté. L'excommunication absolue ne pouvait être portée que par le Sanhédrin tout entier qui invoquait la malédiction et la mort sur le coupable auquel il ne restait plus qu'à quitter le pays.

La mort. — Les Juiss infligeaient cette peine en général par la lapidation, qui était exécutée suivant ces règles fixes : D'une hauteur égale à deux fois la taille d'homme, deux témoins précipitaient le condamné et lui jetaient une grosse pierre; s'il survivait, le peuple alors finissait de le lapider.

(Les Romains crucifiaient les coupables qui n'étaient pas cives romani).

## LES CINQ GRANDES ÉPOQUES GÉOLOGIQUES

#### de l'histoire de la Terre

### DEPUIS LA SOLIDIFICATION DE SON ÉCORCE

Ces périodes se différencient surtout à l'aide des fossiles.

1. Ère archéenne : Azoïque (pas de fossiles connus).

| I. | Ère primaire :    | 1. Période silurienne. 2. Période devonienne. 3. Période carbonifère. 4. Période permienne.                     |                                                                                                                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Π. | Ère secondaire :  | 1. Période triasique.<br>2. Période jurassique.<br>3. Période crétacée.                                         | Calme géologique.                                                                                                |
| v. | Ère tertiaire:    | 1. Période éocène. 2. Période oligocone. 3. Période miocène. 4. Période pliocène.                               | Pachydermes. Pachydermes et ruminants. Ruminants. Cétacés. Squales. Proboscidiens.                               |
| V. | Ère quaternaire : | 1. Période pleistocène ou ancienne.  2. Période holocène ou actuelle.  Age de polic thique Age du Age du Age du | E la pierre e ou paléoque.  E la pierre ou néoli- de. bronze. fer.  Extinction des grands proboscidiens.  Renne. |

## DIVISION CHRONOLOGIQUE

#### DE L'AGE DE LA PIERRE

| DIVISIONS<br>GÉOLOGIQUES                               |                           | FAUNE                   | INDUSTRIE                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| naire<br>el<br>cène                                    |                           |                         | Néolithique                             |
| Quaternaire<br>actuel<br>ou holocène                   | Nćolithique               | Espèces actuelles       | Azilien,<br>phase de transition         |
| ocenc                                                  | Supérieur Époque du Renne |                         | Magdalénien<br>Solutréen<br>Aurignacien |
| Quaternaire ancien ou pléistocene<br>Age paléolithique | Moyen                     | Époque du Mammouth      | Moustérien                              |
| Quatern                                                |                           | ,                       | Acheuléen                               |
|                                                        | Inférieur                 | Époque de l'Hippopotame | Chelléen                                |

## QUELQUES POINTS REPÈRE

#### POUR LES TEMPS PRÉHISTORIQUES 'EN ORIENT

#### CRÈTE

| Néolithique :              |                                                                                                                         | 6 m. 43.                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Minoèn aucien<br>1 m. 33 : | I. Chalcolithique ou oenéolithique : II. IV. Dynastie égyptienne : III.                                                 | 0 m. 33.<br>0 m. 56.<br>0 m. 44. |
| Minoèn moyen<br>1 m. 50 :  | I. Palais primitif de Cnossos (encore<br>II. Premiers palais de Cnossos et de<br>III. Seconds palais de Cnossos et de I | Phaestos.                        |
| Minoèn récent<br>2 m. 50 : | I. Haghia Triada. II. Remaniements des seconds pala Phaestos. III. Mycénien.                                            | is de Unossos et de              |

### Synchronismes.

|                                                     |                                                  | PĖTRIE    | ÉVANS     | Ed. MEYER |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Premiers palais<br>(minoen moyen II)                | XII <sup>o</sup> Dynastic                        | 3460-3248 | 2500-2200 | 2000-1800 |
| Seconds palais<br>(minoėn moyen III)                | XIII. Dynastie                                   | 3248-2536 | 2200-1800 | 1800-1600 |
| Seconds palais<br>remaniés<br>minoèn récent I et II | Fin des Hyksös;<br>début de la<br>XVIII° Dynast. | 2536-1500 | 1600-1450 | 1600-1450 |
| Réoccupation<br>partielle                           | XVIII°-<br>XIX• Dynast.                          |           |           | 1450-1100 |

<sup>1.</sup> D'après R. Dussaud. Civilis. préhell. 55-56.

## CÉRAMIQUE MYCÉNIENNE

1450-11001

#### Résumé du classement2.

1. Vases à peinture mate directement appliquée sur l'argile.

Vases couverts d'un brillant sur lequel on a peint des ornements en mat blanc et rouge.

Terre assez grossière, recouverte d'une couche d'argile plus fine, de ton jaunâtre, souvent très clair. Les ornements sont posés en noir lustré.

Le plus répandu. Le fond jaune pâle est formé par l'argile même du vase préparée avec une terre fine.

2. Vases tustres; 4 styles:

Les ornements floraux ou marins tendent de plus en plus à la stylisation. Le décor est peint en noir lustré qui passe

Le décor est peint en noir lustre qui passe au brun ou au rouge sous l'effet d'une flamme oxydante. Cette technique du noir brillant a été inventée en Crète; elle constituera l'élément classique de la peinture grecque.

4. (vers 1400)

3.

Décor noir, peu lustré, posé sur une terre rougeatre peu brillante.

Figures humaines et animaux abondent, mais traités presque géométriquement.

<sup>1.</sup> D'après Ed. MEYER.

<sup>2.</sup> Voir R. Dussaud, t. c., 154 suiv.

## GRANDES ÉTAPES HISTORIQUES EN CANAAN

#### Début de l'art du MÉTAL

Céramique faite à la main : 1° polie à l'aide d'un corps dur, silex ou os; — ou bien 2° égratignée avec un outil dentelé (Céramique peignée). Les stries se recoupent, imitant des récipients en vannerie.

Quelquefois, décor en relief imitant des cordelettes et enserrant le vase.

Anse pleine ondulée.

Céramique au décor peint, linéaire, rouge ou brun sur fond jaune.

Panse souvent sphérique; anses mal dégagées (Jérusalem).

Céramique plus commune, peinte en traits parallèles se recoupant, en tons souvent violacés, posés sur une terre grossière.

Vers la fin apparait l'influence égéenne.

Lakish III (vers 1350) :

Influence égéene. Usage du tour. Céramique peinte en plusieurs tons: noir plus ou moins lustré, rouge ou brun foncé (plus rarement vermillon. jaune ou blanc).

Volatiles, cervidés, poissons dessinés en larges teintes plates.

Bols cypriotes, à anse horizontale et décor géométrique.

Lakish IV :

Dessin monochrome en traits minces. Terre plus fine, mieux préparée, bien cuite.

Vases plus élancés, souvent munis d'un pied (céramique philistine?)

2. Lakish IV: L'influence cypriote domine en céramique; hilbils cypriotes avec imitations locales.

Cananéen récent (1100-332)

On commence à faire usage d'armes et d'outils en fer. L'influence mycénienne disparait. Nouveau style géométrique probablement importé de Chypre.

IV Période séleucide à partir de 332 av. J.-C.:

Elle commence après la conquête d'Alexandre le Grand. L'influence héllénistique prévaut, et l'art judaïque, qui jettera tant d'éclat sous Hérode le Grand, se constitue.

 D'après R. Dussaud, Musée du Louvre, Les Monuments palestiniens et judaïques, in-8, Paris, 1912, chap. X.

.

Cananéen ancien, (vers 3600 1550)

L'influence mésopotamienne domine:

П

Cananéen moyen,
(1550-1100)
que
signale
la conquête
égyptienne,

avec le

Nouvel Empire. (Lakish III

et Lakish IV):

III Cananáau

(t1) Période

### LES PRINCIPAUX PHARAONS

1re Dynastie (Thinite).

D'après les listes royales.

D'après les Monuments.

| Vers 3315. | Scorpion. Narmer. Horus 'Aha. Horus Khent. Horus Djet. Horus Den. Horus Andjeb. Horus Semerkhet. Horus Qa'. | Menės. Atôti 1. Atôti II. Atôti III Usaphaïs. Michis. Semempses (?) Qebhu. Beunuter.                       |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | •                                                                                                           | ie (Thinite). (Memphite).                                                                                  |  |
| D'a        | après les Monuments.                                                                                        | D'après les listes royales.                                                                                |  |
|            | Horus Neterkhet.                                                                                            | Djoser.                                                                                                    |  |
|            | ******************                                                                                          |                                                                                                            |  |
|            |                                                                                                             |                                                                                                            |  |
|            | ncien Empire.  • Dynastie (Memphite).                                                                       | Teti; Pepi I;                                                                                              |  |
|            | Snofru.<br>Khéops.                                                                                          | Pepi II;  7 • et 8 • Dynasties (Mem- phites).                                                              |  |
|            | Khephren.                                                                                                   | Moyen Empire.                                                                                              |  |
|            | Mykerinos; Dynastie (d'Elephantine). Userkaf. Sahure'. Nefererkere': Neweserre'; Unas. Dynastie (Memphite). | 2000-1788. 12° Dynastie.  Les Amenemhat et les Senusret.  13° Dynastie Anarchie. Les Hyksôs. 17° Dynastie. |  |

<sup>1.</sup> La Chronologie égyptienne n'est pas encore fixée d'une manière précise, du moins avant la xvm• dynastie.

#### Nouvel Empire.

18. Dynastie (Thébaine).

1580-1321. Les Amenophis et les Thutmes.

1320-1080. 19. et 20. Dynasties (Thébaines).

Les Séti

et les Ramsès.

Ramsès II.

Menephtah I.

#### Période Saîte.

1re période : 1080-525.

21. Dynastie (Tanite et Thébaine).

950-800. 22° Dynastie (Bubastide).

Sheshonq. 23° Dynastie (Tanite).

24° Dynastie (Saïte).

Tafnakhti. Bukunrinif (Bocchoris).

25° Dynastie (Ethiopienne et Saïte).

715-703. Sabacon. 703-693. Shabitgu.

693-666. Taharqu.

26. Dynastie (Saïte).

662-611. Psammetik I.

611-595. Nekao II. 595-589. Psammetik II.

589-569. Apriés (Hophra).

569-526. Ahmasis. 525. Psammetik III.

#### (Sous les Perses.)

525-332. 27 Dynastie (Perse).

525-532. Cambyse.

521-185. Darius I.485-465. Xerxès I.

465-124. Artaxerxès I.

424. Xerxès II. 424. Sogdien.

424-404. Darius II (Ochus).

404-362. Artaxerxés II.

362-338. Artaxerxès III (Ochus).

338-332. Darius III (Codoman).

#### 2º période :

400°. 28° Dynastie (Saïte).

394\*-378. 29° Dynastie (de Mendès).

378-312. 30° Dynastie (Sébennyti-

que).

378-361. Nectanebo I;... 358-342. Nectanebo II.

332-323. Alexandre le Grand.

#### Les Lagides.

323-285. Ptolémée I Soter I.

285-247. — II Philadelphe.

247-222. — III Évergète I.

222-204. — IV Philopator.

204-181. — V Épiphane.

181-146. — VI Philométor. (Entre 170-117. Ptolémée VI, Ptolémée

VII Physcon, Evergête II et leur sœur Cléopàtre règnent si-

multanément).

130-127. Ptolémée VIII.

106. Expulsion de Ptolémée X.

44-30. Cléopâtre.

30. L'Égypte devient Province

romaine.

# PRINCIPAUX PATESI ET ROIS DES DYNASTIES LES PLUS IMPORTANTES

|                | Dynastie de Kish.<br>Mesilim. | Dynastie de Lagash            |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3000*          | Mesilim.                      | Ur-Ninâ.                      |
|                |                               | Akurgal.                      |
|                |                               | Eannatum.                     |
|                |                               | Enannatum I.                  |
|                |                               | Entemena.                     |
|                |                               | Enannatum II.                 |
|                |                               | Enetarzi.                     |
|                |                               | Enlitarzi.                    |
|                |                               | Lugal-anda.                   |
| 2800*<br>2750* | Sarrugi.                      | Urukagina.                    |
| 2700*          | Manishtusu.                   |                               |
| 2100           | Urumush.                      |                               |
|                | Oramaon.                      |                               |
|                | Dynastie d'Akkad.             |                               |
|                | Sargon l'Ancien.              | Total 1                       |
| 2600*          | Marâm-Sin.                    | Lugal ushumgal.<br>Ur-Babbar. |
|                |                               | Ur-Bau.                       |
| 2450*          |                               | Gudea.                        |
|                |                               | Ur-Ningirsu.                  |
|                | Dynastie d'Ur.                |                               |
| 2400*          | Ur-Engur.                     |                               |
|                | Dungi.                        |                               |
|                | Bur-Sin.                      |                               |
|                | Gimil-Sin.                    | Arad-Nannar.                  |
|                | Ibi Sin.                      | Arad-Nannar.                  |
|                | Dynastie d'Isin               |                               |
|                | (Voir page suiv).             |                               |

## LISTE SYNCHRONIQUE DES DYNASTIES D'ISIN, LARSA, BABYLONE

| DYNASTIE I                                            | oisin      | DYNASTIE DE      | LARSA                    | PREMIÈRE DY<br>DE BABYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Ishbi-Ura.                                         | 2339-2308. | i. Naplanum.     | 2335-2315.<br>2314-2287. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 2. Gimil-Ilishu.                                      | 2307-2298. | z. Emisu.        | 2014-2201.               | vaccionamentes e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| <ol> <li>Idin-Dagan.</li> <li>Ishme-Dagan.</li> </ol> |            | 3. Samum.        | 2286-2252.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 5. Libit-Ishtar.                                      | 2256-2246. | 4. Zabáia.       | 2251-2243.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 6. Ur-In-urta.                                        | 2245-2218. | 5. Gungunum.     | 2242-2216.               | 1. Sumu-abum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2225-2212. |
| 7. Bûr-Sin II.                                        | 2217-2197. | 6. Abi-sharê.    |                          | 2. Sumu-la-ilum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2211-2176. |
| 8. Iter-pisha.                                        | 2196-2192. | 7. Sumu-ilum.    | 2204-2176.               | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |            |
| 9. Ura-imitti.                                        | 2191-2185. |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 10                                                    | 2185.      |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 11. Enlil-bani.                                       | 2184-2161. | 8. Nûr-Adad.     | 2175-2160.               | 3. Zabum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2175-2162. |
| 12. Zambia.                                           |            | 9. Sin-idinnam.  | 2159-2153.               | 4. Apil-Sin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2161-2144. |
| 14                                                    | 2152-2149. | 10. Sin-iribam.  | 2152-2151.               | STATE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE ADDRESS OF  |            |
| 15. Sin-magir.                                        | 2148-2138. | 11. Sin-iqisham. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 16. Damiq-ilishu.                                     | 2137-2115. | 13. Warad-Sin.   | 2143-2132.               | 5. Sin-muballit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Prise d'Isin.                                         | 2115.      | 15. Hammurabi.   | 2092-2081.               | 6. Hammurahi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2123-2081. |
|                                                       |            | 16. Samsu-iluna. | 2080-2069.               | 7. Samsu-iluna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2080-2043. |

Ces dates ne doivent pas être tenues pour définitives. Elles sont empruntées à L. W. King; Thurrau-Dangin (RA xv, 47-50) en admet d'autres. Des savants qui font autorité pensent qu'en 2050 Hammurabi régnait.

## LISTE DYNASTIQUE DES PRINCIPAUX ROIS DE BABYLONE 1

| DYNASTIES CONTEMPORAINES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                | DYNASTIES                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynastie du « pays de la Mer ».  1. Iluma-ilum. 2. Itti-ili-nibi. 3. Damqi-ilishu. 4. Ishkibal. 5. Sushshi. 6. Gulkishar. 7. Peshgal-daramash. 8. A-dara-kalama. 9. Akur-ul-ana. 10. Melam-kurkura. 11. Ea-gamil. | 2225-2212. 2211-2176. 2175-2162. 2161-2144. 2143-2124. 2123-2084. 2080-2043. 2042-2015. 2014-1978. 1977-1957. 1956-1926.  D3 4760-1745. 4744-1723. 4722-1701. 4700-4693. 1692. | 2. Sumu la-ilum. 3. Zabum. 4. Apil-Sin. 5. Sin-Muballit. 6. Hammurabi. 7. Samsu-iluna. 8. Abi-eshu. 9. Ammi ditana. 10. Ammi-zaduga. 11. Samsu-ditana.  III |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1425.                                                                                                                                                                          | 16. Kara-Indash I.<br>17. Kadashman-Enlil I.<br>19. Kurigalzu II.                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1385.                                                                                                                                                                          | 20. Burna-Buriash.<br>21. Kara-Indash II.<br>Nazi-Bugash (usurpa<br>teur).                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1357-1335.                                                                                                                                                                     | 22. Kurigalzu III.                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1334-1309.                                                                                                                                                                     | 23. Nazi-Maruttash.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1308-1292.                                                                                                                                                                     | 24. Kadashman-Turgu.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1291-1286.                                                                                                                                                                     | · ·                                                                                                                                                         |

<sup>1.</sup> D'après King, History..., Appendices II.

|                                                                                                              | DYNASTIES                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | DYNASTIES                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1276-1264.<br>1263-1256.<br>1255-1254.<br>1254-1253.<br>1252-1247.<br>1246-1217.<br>1216-1202.<br>1201-1189. | 27. Shagarakti-Shuriash. 28. Kashtihash II. 29. Enlil-nadin-shum. 30. Kadashman-Karbe II. 31. Adad-shum-iddin. 32. Adad-shum-usur. 33. Meli-Shipak II. 34. Merodak-baladan I. 35. Zamama-shum-iddin. | 709-705.<br>704-703.<br>704-700.<br>609-694.<br>688-681.<br>681-669.<br>668-648.<br>616. | 5. Sargon. 6. Sennakherib. 7. Marduk-zakir-shum. 8. Merodak-baladan II. 9. Bèl-ibui. 10. Asur-nadin-shum. 13. Sennakherib. 14. Asaraddon. 15. Shamash-shum-ukin. 19. Sin-shar-ishkun. Prise de Ninive par les |  |
| 1140.                                                                                                        | 4. Nabuchodonosor I.                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Mèdes.                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1110.<br>1060-1053.                                                                                          | 6. Marduk-nadin-akhè.<br>11. Nabû-shum-libur.                                                                                                                                                        |                                                                                          | XI                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1000-1005.                                                                                                   | 11. Nabu-shum-nbur.                                                                                                                                                                                  | Empire Néo-babylonien.                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                              | 1,                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1035.                                                                                                        | 2. Èa-mukin-zêr.                                                                                                                                                                                     | 625-604.<br>604-561.                                                                     | 1. Nabopolassar. 2. Nabuchodonosor II.                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                              | z. Ed-Hidkii-ki i                                                                                                                                                                                    | 561-559.                                                                                 | 3. Amél-Marduk.                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                              | VI                                                                                                                                                                                                   | 559-556.                                                                                 | 4. Neriglissar.                                                                                                                                                                                               |  |
| 1031-1015.                                                                                                   | 1. Êulmash-shakin-shum.                                                                                                                                                                              | 556.<br>555-539.                                                                         | 5. Labashi-Marduk.<br>6. Nabonide.                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                              | VIII .                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | XII                                                                                                                                                                                                           |  |
| 830.                                                                                                         | Marduk-balatsu-iqbi.<br>Erba-Marduk.                                                                                                                                                                 | Ro                                                                                       | is Achéménides.                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | 539-529.                                                                                 | 1. Cyrus.                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                              | IX                                                                                                                                                                                                   | 529-522.                                                                                 | 2. Cambyse.                                                                                                                                                                                                   |  |
| 747-734.                                                                                                     | Nabonassar.                                                                                                                                                                                          | 522-486.                                                                                 | 3. Darius I, fils d'Hys-                                                                                                                                                                                      |  |
| 733-732                                                                                                      | Nabûnassar.<br>Nabû-nadin-zêr.                                                                                                                                                                       | 486-465.                                                                                 | taspe.<br>4. Xerxès I.                                                                                                                                                                                        |  |
| 732.                                                                                                         | Nabû-shum-ukîn.                                                                                                                                                                                      | 465-424.                                                                                 | 5. Artaxerxès I, Longue-                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                              | v                                                                                                                                                                                                    | 424                                                                                      | main.<br>6. Xerxès II.                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                    | 424-404.                                                                                 | 7. Darius II.                                                                                                                                                                                                 |  |
| Domin                                                                                                        | nation assyrienne.                                                                                                                                                                                   | 404-359.                                                                                 | 8. Artaxerxės II Mné-<br>mon.                                                                                                                                                                                 |  |
| 732-730.                                                                                                     | 1. Nabû-mukin-zêr.                                                                                                                                                                                   | 359-338.                                                                                 | 9. Artaxerxès III Ochus.                                                                                                                                                                                      |  |
| 729-727.                                                                                                     | 2. Teglath-Phalasar IV                                                                                                                                                                               | 000 000.                                                                                 | 10. Arsės.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 727-722                                                                                                      | (Pul).                                                                                                                                                                                               | 336-331.                                                                                 | II. Darius III, Codoman.                                                                                                                                                                                      |  |
| 721-710.                                                                                                     | <ol> <li>Salmanasar V (Ululai).</li> <li>Merodak-baladan II.</li> </ol>                                                                                                                              | 331.                                                                                     | Prise de Babylone par                                                                                                                                                                                         |  |

#### PRINCES ET ROIS D'ELAMI

#### I. — ÉPOQUE MYTHIQUE

Khumbaba (roi d'Élam) personnifie sans doute la puissance élamite. Dans l'épopée du héros national mésopotamien Gilgamesh, se trouve chantée, avec la défaite de Khumbaba, la revanche des peuplades du Bas-Euphrate sur celles de l'Élam.

Khumbasitir (roi d'Élam).

Kudur (var. : Kudur-ku-mal), roi d'Élam; s'est trouvé aux prises avec la Babylonie qu'il a dévastée.

#### II. — ÉPOQUE HISTORIQUE

#### Suzeraineté étrangère.

Ur-ili-Adad, patesi de Suse.

Sirisishkhuq.

Puzur (BA-SHA)-Shushinak, patesi de Suse, shakkanak d'Élam; fils du précédent.

Khutran-tepti.

Idadu I, descendant du précédent. Kal-Rukhuratir, patesi de Suse; fils du précédent.

Ebarti Kin-daddu

placer au juste.

... badidimma Beli-a-uru-gal, patesi de Suse.

On ne sait où les

Sargon, roi d'Agadé, fils de Dati-Bél, soumet l'Élam.

Narâm-Sin, vers 3750 (?), roi des 4 régions, fils du précédent. Soumet le pays élamite d'Apirak.

Alu-usharshid, roi de Kish, subjugue l'Élam.

Dungi, roi d'Ur; suzerain de Suse.

Gudêa, patesi de Shirpurla; bat Anshan d'Élam.

Mutabil, shakkanak de Dúr-ili; frappe Anshan.

Bûr-Sin, roi d'Ur; suzerain d'Élam, comme il ressort des tablettes commerciales.

Gimil Sim (item).

Ibi-Sin, roi d'Ur; dévaste Anshan.

Mekubi, fille de Billama, patesi d'Ashnunnak. Probablement femme du patesi de Suse.

1. D'après le tableau de V. Scheil, Mémoires, V II, p. vi-xxiii.

#### Suzeraineté nationale.

Ur-ki-um. id.; contemporain des derniers rois d'Ur.

Kutur-Nakhkhuute fait la conquête de la Haute et de a Basse-Mésopotamie.

Shirukdu'.

Temti agum, sukkal de Suse; fils de la sœur de Shirukdu'.

Temti-khisha-khanesh, fils du précédent; règne incertain.

Shimebalar-khuppak, descendant de Shirukdu'.

Shilkhakha, semble faire souche nouvelle.

Lankuku, épouse une sœur du précé-

Kuk-kirmesh (ou kirpiash). Attapakshu (ou Attakhushu).

Kurigugu.

Temti-khalki, grand sukkal d'Élam, ou Sippar et Suse.

Tepti-khalki. Kal-Uli.

Kuk-Nashur.

#### Monarchie élamite.

Pala-ishshan.

Sadi (ou Taki) roi d'Élam, battu par Ammizadugga, roi de Babylonie.

Iri-khalki.

Pakhir ishshan.

Attar-kittakh.

Khumbanummenna, descendant de Shilkhakha.

Untash-GAL, roi d'Anshan et de Suse.

Construit de nombreux sanctuaires et statues (entre autres la statue de bronze de sa femme).

Untakhash-gal. Kidin-Khutran. Kutur-Nakhkhunte (2280\*) fonde l'empire élamito-mésopotamieu, avec rassal à Suse.

Lila-irtash, fils du précèdent; régne incertain.

Simti-Shilkhak, hégémon de l'empire élamito-mésopotamien. ( Nůr-Adad, roi de Larsa; vassal du

précèdent.
Rim-Anum (item).

Kudur-Mabug, adda de l'Ouest et d'Émuthbal.

Rim-Sin, roi de Larsa.

Kudur-Lagamar, roi d'Élam, et peutêtre hégémon de l'empire élamito-mésopotamien.

( Iri-agun (?'

( Hammurabi, roi de Babylone; se rend indépendant de Kudur-Lagamar et fonde la monarchie babylonienne.

#### Monarchie babylonienne.

Hammurabi vers 2050 (voir supra).

Ammizaduga, 4º successeur de Hammurabi. Dungi.

Kidin-Khutratash, roi d'Élam.

Khallutush-In-Shushinak.

Shutruk-Nakhkhunte, roi d'Anshan et de Suse; met à sac Sippar, y enlève les stèles de Narâm-Sin, le Code de Hammurabi, tous les kudurrus de l'époque cassite.

Kutir-Nakhkhunte, fils du précédent. Shilkhak-In-Shushinak reconstruit Suse et, dans vingt lieux différents, les temples des dicux, les décore richement, emploie le bronze; n'exclut pas les dieux sémitiques. Il multiplie ses stèles; relève les légendes des anciens rois; etc.

Khuteludush-In-Shushinak, fils du pré-

Shilkhina-khamru-Laqamar, frère du précédent.

Khubanimmena.

Sutruk-Nakhkhunte II. roi d'Anshan et de Suse, fils du précédent.

Sutur-Nakhkhunte. Shushinak-shar-ilani. Tepti-akhar. Khuban.

Sept rois connus; puis : Umbadarâ (vers 750).

Khumbanigash (depuis 742).

Est défait par Sargon (Fastes, 123).

Khurpatila, roi d'Élam, battu à Dûr- | Kurigalzu, roi de Babylonie, reprend à Suse une amulette au nom de Dungi, pillée autrefois en Babylonie.

> Bél-nadin-shum, roi de Babylonie. Adad shum-iddin (1144-1130), roi de Babylonie.

Melishikhu (1144-1130), roi de Babylonie, antérieur à Shutruk-Nakhkunte.

Zamama-shum-iddin (1116), roi de Babylonie.

Bêl-nadin-akhê (1115-1113) (item).

Nabu-kudur-usur I (vers 1030), roi de Babylone, bat le roi d'Élam et pille le pays.

Anonyme élamite (939-934).

Shamshi-Adad (824-812), roi d'Assyrie, bat les Élamites alliés de Marduk - balatsu-iqbi, roi de Babylone.

Nabû-shum-ishkun (avant 747), roi de Babylonie.

Nabú-nasir (747-734), roi de Babylonie.

#### Monarchie assyro-babylonienne,

Tukulti-apal-Esharra III (745-727), s'intronise en Babylonie en 729. Sharru-ukîn (722-705).

Shutur-Nakhkhunte

ou

Ishtar-Khundu (719-701).

Khallushu (701 694). En 700, est défait avec Marduk-apal iddina, à Kish. par Sennachérib; puis autre défaite à Shuzub.

> Vers 694, dévaste Sippar et remplace Ashur-nadin-shum. fils de Sennachérib, par Nergalushezib.

ushezib

Kudur-Nakhkhunte (694 693).

Khumban-Menanu (vers 693-689).

Khumban-khaltash I (vers 689-681 . Kumban khaltash II (681-675).

Urtaku (67.4-661). Disette en Élam. Le roi porte la guerre en Akkad et est repoussé par Ashurbanipal.

Teumman

Tep-Khumban.

Khumbanigash II et Tammaritu (1ºº période). Tous deux fils d'Urtaku; le premier règne en Élam, l'autre à Khidalu. Kh. se ligue avec Shamash-shum-ukin et est tué par Tammaritu.

Tammaritu (2º période) demeure seul roi.

Rivalités d'usurpateurs Ashurbanipal arrive.

Tammaritu (3º période), rétabli par Ashurbanipal. Se révolte et est renversé,

Khumban-aldashi (vers 640), un des derniers usurpateurs revient, succède à Pae, autre usurpateur.

> Vers 640, prise et sac de Suse par Ashurbanipal.

Marduk-apal-iddin (721-709), usurpe le pouvoir à Babylone.

Sin-akhé-irba (705-682).

Marduk-zakir-shum, usurpateur.
Marduk-apal-iddin, succède pendant l'usurpation.
Bèl ibni, puis Ashur-nadin-shum

intronisés par le roi d'Assyrie.

Shuzub, chaldéen, usurpateur à Babylone.

Ashur-akh-iddin (681-668).

Ashur-bani-apal (667-625).

Shamash-shum-ukin (667-647), roi-lieulieutenant de Babylone.

L'empire élamite se scinde. Anshau tombe aux mains de Parsu; la Susiane devient province babylonienne.

## Monarchie perso-anzanite.

Sishpish, roi d'Anshan; par origine, roi des Parsu.

## Monarchie susiano-babylonienne.

Nabû-apal-usur (624-603), roi de Ninive. Chute de Ninive (607) sous les coups des Mèdes. dent.

Kambuzia (item).

Kurash (Cyrus), fils du précédent ; par origine, roi des Parsu. Avant 545, occupe la Susiane, et. en 539, prend Babylone.

Kurash, roi d'Anshan; fils du précé | Nabû-kudur-usur (603-560), roi de Babylone et de Susiane.

Amil-Marduk (562-560) (item).

Nabū-na id (556-539), dernier roi babylonien, détrôné par Cyrus (539).

#### LISTE DYNASTIQUE

#### DES PRINCIPAUX ROIS D'ASSYRIE

| -000.  | 1. Hishum.              |
|--------|-------------------------|
| 1840.  | 2. Ishme-Dagan.         |
| 1820.  | 3. Shamshi-Adad.        |
| 1700.  | 4. Shamshi-Adad.        |
| 1450.  | 5. Ashur-bêl-nishêshu.  |
| 1125.  | 6. Puzur-Ashur.         |
| 1400.  | 7. Ashur-uballit.       |
| 1400.  | 8. Bêl-nirâri.          |
| 1325.  | 10. Adad-nirâri I.      |
| 1300.  | 11. Salmanasar I.       |
| 1275.  | 12. Tukulti-Inurta I.   |
| 1210.  | 13. Bêl-kudur-usur.     |
| 1200.  | 14. Ashur-dân.          |
| 4100.  | 17. Teglath-Phalasar I. |
| 1080.  | 18. Shamshi-Adad.       |
| 950.   | 20. Teglath-Phalasar II |
| Av. JC | •                       |

Vers :

2000. 1. Irishum.

| 936-911. | 21. | Ashur-dân  | II. |
|----------|-----|------------|-----|
| 041 800  | 93  | Adud minan | : T |

911-890. 22. Adad-nirāri II.

890-884. 23. Tukulti-Inurta II. 884-860. 24. Ashur-nazir-apal.

860-825. 25. Salmanazar II.

825-812. 26. Shamshi-Adad II.

812-783. 27. Adad-nirâri III.

783-773. 28. Salmanazar III. 773-754. 29. Ashur-dân III.

754-745. 30. Ashur-nirari.

745-727. 31. Teglath-Phalasar III.

727-722. 32. Salmanazar IV.

722-705. 33. Sargon. 705-681. 34. Sennakherib.

681-668. 35. Asaraddon.

668-626. 36. Ashur-bani-pal.

Vers:

625. Ashur-etil-ilâni.

615. Sin-shar-ishkun.

606. Prise de Ninive par les Mèdes.

### GRÈCE

| 1600-1200        | av. JC. Temps héroïques.            |
|------------------|-------------------------------------|
| 1104.            | Conquête du Péloponèse              |
|                  | par les Doriens.                    |
| 743-668.         | Guerres de Messénie.                |
| 560-510.         | Les Pisistrates.                    |
| 492-479.         | Guerres médiques.                   |
|                  | Pausanias, Thémistocle et Aristide. |
| 476-419.         | Cimon.                              |
| 419-429.         | Périclès.                           |
| 429-404.         | Guerre du Péloponèse.               |
| 404-399.         | Les trente tyrans: Socrate.         |
| <b>3</b> 59-336. | Philippe.                           |
| 336-323.         | Alexandre.                          |
| 200-146.         | Soumission de la Grêce aux Romains. |
|                  | ana nomams.                         |

#### ROME

Les origines. Av. J.-C.

754-510. Les rois.

510-30. La république.

264-146. Guerres puniques.

133-121. Les Gracques.

79-63. Guerres de Pompée.

Antoine, Octave et Lépide.

L'Empire.

30 av. J.-C.-96 ap. J.-C. Auguste.

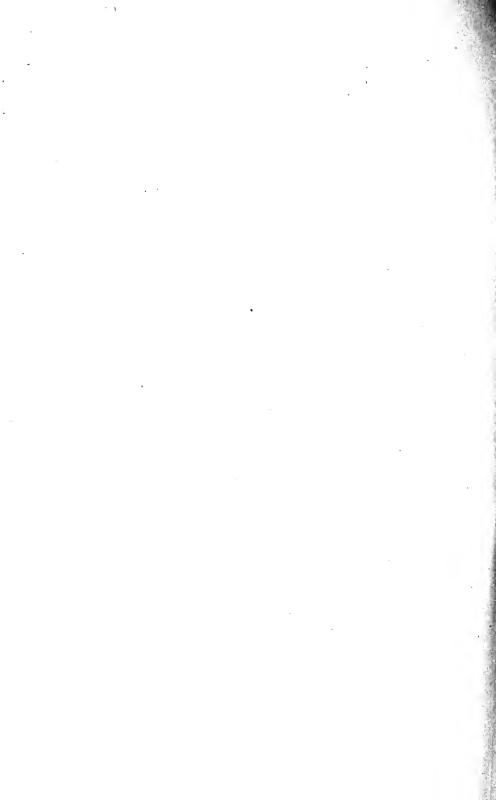

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ET LEXIQUE

En général, nous ne donnons aucune explication spéciale des mots qui nous paraissent assez clairs dans le texte.

Abdi-Ashirta, chef des sa-Gaz: se fait reconnaître comme chef d'Amurru et s'empare de villes (Époque d'El-Amarna), 95-96.

Abiymélék. Gen. XXVI, 8: « roi de Ghérâr » (LXX), et non « roi des Philistins » (TM), 106, note; 107, note.

Abraham à Ur 16; — ses pères adoraient « d'autres dieux » que Yahweh 16; quitte Ur, sa patrie (circonstances) 25; — les noms des siens sont tous babyloniens ou ouest-sémitiques 25, n. 4. — Le clan d'A. en Canaan 63: — en Égypte 64.

Abrâm, premier uom du Patriarche Abraham, 25, n. 4.

Absalon ou Abshalôm. Sa rébellion, 107, n. 8.

Abydos, ville d'Égypte, en aval de Thèbes. Ville des morts 38, n. 4; parce que le dieu Osiris y avait été enseveli, pensait-on 41. Immunités, 54; — monuments érigés par Ramsès III, 100. — Fouilles d'A. 38, n. 2; — Tombes 39.

Accaron ou Akkaron = 'Eqrôn.

Achab = Akh'abh.

Achéenne (Ligue) 184. Confédération des principales villes d'Achaïe, qui dura de 281-146 av. J.-C. Ses principaux chefs furent Aratus et Philopæmen. Après une lutte glorieuse contre les rois de Macédoine, et les Romains, elle fut anéantie à la journée de Leucopétra (146 av. J. C.).

Achéens. Faisaient partie de la contédération d'Asie Mineure contre l'Egypte (XX° dyn., Ramsès III). Battus, ils passent en Italie, 102.

Achéménides. Famille royale de Perse, dont le premier ancêtre fut Akhamanis ou Achéménès (vues.), qui aurait été le chef de la principale tribu persane, celle des Parsagades. C'est la dynastie de Cyrus le Grand, 155.

Achicar = Assuérus, 150, n. 2.

Acropole de la Babylone de Nabuchodonosor, 153.

Adad-idri = Benhadad II, 129.

Adad-nirāri I<sup>er</sup>. roi d'Assyrie (1325-1300).

Adad-shum-nasir, ou A.-shum-usur, replacé par les grands sur le trône de Babylone (contre l'influence assyrienne), 125.

Adad-shum-usur. Voir le mot précédent, 125, n. 3.

Administration. Les officiers d'a., à Lagash, aux origines de l'histoire, 12.

'Adhoraiym = A-du-ri = Dûrâ. 67, n. 6.

Adida, près de Lydda. Entre 175 et 135 av. J.-C., un des points les plus avancés du judaïsme à l'ouest, 198.

Adora. Ville au sud d'Hébron; prise par Jean Hyrcan, 198.

A-du-ri. Ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna, à l'ouest d'Hébron, 67.
 Adytum du sanctuaire cananéen, 76.

Aegates. Iles au N.-O. de la Sicile. Défaite navale des Carthaginois (241), fin de la guerre punique, 183.

Aenéolithique en Égypte, 36.

Afrique. Cambyse aurait voulu joindre l'A, à l'Asie, 159.

Agadé, capitale du pays d'Akkad, 7, n. 2; 13, elle a la primauté d'après Lagash et Kish, 13.

Aggée. Prophète-écrivain juif (vers la fin du vie s.); encourage les Juifs à rebâtir leur Temple, 164.

Agriculture, à Lagash, aux origines de l'Histoire, 10-11; — à Ur, 19; — en Égypte (III° dyn.) 41; — dans le monde grec, sous les successeurs d'Alexandre, 180.

Agum-kakrime, un des rois cassites les plus célèbres, 34.

'Ah'a (le guerrier) = Ménès, fondateur de l'unité égyptienne, 38.

Ahmosis, chasse les Hyksôs, sous la XVIIe dyn., 93.

Aialuna. Ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna (près d'Emmaüs == Amwâs), 67.

Aικτυννα (ή) = déesse Terre-mère, 93.

Aiyn-Mousa, nom d'une oasis du Sinaï. (Voir Mousa), 51.

Aïn-Shemsh. Place forte sur la route militaire de l'Égypte vers la Syrie, 94.

Akaba. Formation des failles Akaba-'Arabah-Jourdain, 47, n. 1.

Akhaziyáh, fils d'Achab (nom théophore, avec l'élément Yâh = Yahweh), 128.

Akh'ābh, fils et successeur d'Omriy; permet à sa femme, Jézabel, de pratiquer librement son culte (Astarté), 128; — demeure plus ou moins fidèle à Yahweh 128; — alliance avec la Syrie, malgré les Prophètes, 128-129.

Akhikar (Voir Achicar). Histoire et sentences d'A., dans les Papyrus d'Éléphantine 188, n. 1. — A. y figure comme chancelier des rois de Babylonie, Sennachérib et Sarkhedom. Son neveu, Nadan, qu'il avait élevé, le calomnie et le fait chasser de la cour. A. voyage alors en Égypte pour construire un château dans les airs et résoudre les énigmes que lui proposera le pharaon (Voir t. II. Littérature).

Akhiymélék, le hittite, 68, n. 2 f.

Aki-izzi, chef hittite de la Syrie du nord, à l'époque d'El-Amarna, 95

Aki-Teshup, roitelet hittite de la Syrie du nord, à l'époque d'El-Amarna, 95, n 5.

Akka, ville cananéenne (de l'époque d'El-Amarna), au sud de Tyr, 67.

Akkad, 7, n. 2.

Akkaron = 'Eqron ('Ακκαρον et 'Ακαρών dans les LXX; assyr. : Amqaruna), ville philistine. Les Hébreux ne purent pas s'en emparer, 105, n. 3.

Akko = Ak-ka = Ptolémaïs, 67, n. 1.

Akko-Ptolémaïs, en Phénicie (Saint-Jean d'Acre), à la pointe nord du golfe de Caïffa. Colonie de négociants grecs à A., dès le temps d'Alexandre le Grand, 204.

Akkiysh, philistin, 103, n. 1.

Aklamai; peuplade au nord de Canaan, à l'époque d'El-Amarna, 95.

Akra, traduction usuelle, incorrecte, de milló', chez les LXX. Cette axes = milló' formait la vallée, à l'angle S.-O. du Temple de Jérusalem. (Voir Milló'.) Antiochus Épiphane envoya à Jérusalem un receveur général qui renversa les anciennes murailles et s'installa dans l'Akra, laquelle servit de forteresse aux Syriens et de refuge aux apostats jusqu'à Jean Hyrcan. Celui-ci, après avoir battu Antochus VII Sidétès assiégeant Jérusalem (134), renversa l'Akra, 123. n.1, et 191.

Albâtre. Nombreux vases d'a., dans les tombes philistines, 109.

Akurgal, roi de Lagash, 9.

Alcibiade (450-404). Élevé chez Périclès, son oncle. Nature impérieuse, héroïque, et folle de son esprit. Se signala en divers combats (à Potidée, à Delium); mais, de retour à Athèues, mena une vie efféminée, au milieu de courtisanes, troublant la ville de ses scandales. Il entra dans les affaires publiques vers 420. En 415 il réussit à entraîner ses compatriotes dans cette désastreuse expédition de Sieile qui fut le point de départ et l'une des causes des malheurs d'Athènes. Accusé d'avoir mutilé les hermès (images de Mercure) et tourné en dérision les mystères d'Éleusis, il fut banni. Il se retourna alors contre Athènes, appela Sparte et Corinthe au secours de Syraeuse et battit les Athéniens (Voir Démosthène.) Il fit la guerre pour son propre compte en Thrace; après Aegos Potamos, il se retira en Bithynie. Les Lacédémoniens l'y firent brûler chez une courtisane, 172.

Alep, ville de Syrie au N. de Hamâ, à l'E. et à hauteur d'Antioche Son territoire fut ravagé par Shubbiluliuma, chef des hittites, vers la fin de la dynastie cassite, 35.

Alexandra, femme d'Aristobule, très attachée au parti des Pharisiens. A la mort de son mari, elle exerce la régence (79). Les Pharisiens commettent d'horribles excès 194; — elle épouse son beau-frère, Alexandre Jannée. Au bout de six ans, elle était veuve et régente une seconde fois. Elle acheva la judaïsation de la Galilée, 198.

Alexandre Balas, roi de Syrie (150-146 av. J.-C.) Il se prétendait fils naturel d'Antiochus Épiphane. Il dut sa fortune à une coalition d'Attale II, de Pergame, de Ptolémée VI Philométor et d'Ariathe V, roi de Cappadoce, contre le puissant roi de Syrie, Démétrius Ier Soter. Les alliés lui opposèrent, comme prétendant au trône, Alexandre Balas, qui, grâce à des in-

trigues, fut reconnu par les Romains, Démétrius et Balas, respectivement, sollicitèrent l'appui de Jonathan, roi de Juda. Celui-ci se décida en faveur de Balas, qui réussit à s'emparer du trône et s'y fortifia par son mariage avec Cléopâtre, fille du roi d'Égypte, Ptolémée Philométor; mais bientôt il ne trouva que des traîtres autour de soi : son propre beau-père, ses soldats, les gouverneurs de villes, sa propre femme (elle épousa son rival.) B. avait toujours soutenu les Juifs. (Voir I Mac. X.)

Alexandre Jannée (104-76,) mari d'Alexandra, partisan secret des Sadducéens. Se donue comme philhellène, mais n'en poursuit pas moins la guerre pour imposer la circoncision. Ses cruautés, 193-194; — tous les pays au delà du lac de Mérom jusqu'à la mer Morte sont soumis, 198-199.

Alexandre le Grand reçut l'enseignement littéraire et scientifique des meilleurs maîtres. par ex. : Aristote. (Voir Aristote), 176. — A la mort de Philippe, une campagne offensive se préparait en Asie Mineure contre les Macédoniens, A. porta la guerre en Asie 177; — ses victoires successives, 177-178; — reçu en Égypte comme « fils du dieu » (Amon) 177. - En 325, il est aux bouches de l'Indus, 178; il meurt à Babylone, à 32 aus (323) 178. - Il conserva le goút de la mesure et le sens du réel, 178. - Les récits de sa mort et de la manière dont il régla la succession sont divergents, 178, n. 2. - D'après la Bible, 178, n 2. — Rivalités, à sa mort, entre ses 34 généraux; ils se partagent son empire, 179; – peu fondent des royaumes importants et durables, 179,

Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand pour remplacer Naucratis, 177: se développa rapidement, 177, n. 1; 180; — d'importants contingents juifs y affluent, du temps de la per-

- sécution d'Antiochus Épiphane en Judée, 191.
- Aλλοφυλοι écrivent les LXX, au lieu de Philistins, sauf 3 exceptions, 103, n. 1.
- Alman, ville ou région non identifiée, 33.
- Alphabet. L'a. prototype est-il d'origine égéenne ou phénicienne?! 87. (Voir p. 108.)
- Altaku = 'Elteqêh, dans la tribu de Dan; les Égyptiens y sont battus par Sennachérib, 139.
- Alyatte (3º successeur de Gygès, roi de Lydie) et Cyaxare, 151 (Voir Gygès.)
   Traité de mariage de la fille d'A. avec Astyage, fils de Cyaxare, 151.
- Amanus, prolongement du Taurus descendant vers le Sud et environnant Alexandrette. Gudéa, patési de Lagash (3500\*) va y chercher du bois pour ses constructions, 15.
- Amasie, ville d'Asie Mineure. Il y a des escaliers souterrains, 120.
- Amasis ou Amosis, roi d'Égypte (XXVI° dyn., vi° s. av. J.-C.), épousa une « grecque » de Cyrène, conquit Chypre et tâcha de se concilier les Grecs afin d'obtenir des mercenaires contre les Perses 159; sous son règne, le pays fut très prospère, 159.
- Amat-Amurru (= verbe du dieu Amurru). Nom propre de personne de la Ire dynastie babylonienne, 65, n. 4.
- Amende, une des peines portées par le Sanhédrin de Jérusalem, à l'époque romaine, 207.
- Aménophis IV (XVIIIe dyn.) tente une réforme religieuse en faveur du dieu Aton, 94. (Voir Khunaton.)
- « Ami du roi », titre égyptien, 54.
- Amman et 'Ammân (Voir Philadelphie.)
  Un souterrain y menait à l'eau, 73;
  122; par ce souterrain la ville
  haute fut prise (218 av. J.-C.)
- Ammiditana, 3º successeur d'Hammu-rabi, « roi d'Amurru », 65.

- Ammon peut secouer le joug, grâce aux divisions entre Israël et Juda, 129.
- Ammonites, en lutte avec les Amorrhéens, vers le xxe s., 71 (voir Araméens): — haïssent leurs maîtres de l'est, depuis la conquête assyrienne, 151.
- Amon, dieu de Thèbes en Égypte; le plus souvent uni à Ra (Amon-Ra.) Primitivement ce fut peut-être un dieu de la mort; plus tard, dieu soleil. Les prêtres de Thèbes, pour assurer la suprématie de leur dieu, tentent d'établir un « monothéisme » en sa faveur, 94; A. en Canaan, 97.
- Amon Oasis d') ou Grande oasis, située à l'O de Thèbes. Les armées de Cambyse envoyées contre les Libyens y périssent, 159.
- Amon, roi de Juda est assassiné, 147.

  Amorrhéens, sous la poussée des Hittites, vers le xx° s. av. J.-C., s'avancent vers le sud de la Syrie, 93;—luttent contre les Ammonites pour la possession du sol, 71 (Voir Araméens.)

## Amosis (Voir Amasis.)

- Amphictyonie, sorte de conseil international du monde grec, mais représentant surtout (du moins au 1ve s.) les peuples du N. de la Grèce. Il se réunissait aux Thermopyles, au printemps et à l'automne, avec une double mission au moins : la surveillance du temple d'Apollon de Delphes (Voir Delphes), et l'intendance des jeux avec ce qui se rattachait à ces fonctions, par ex.: tenir en état les routes et stimuler le zèle pour le service des « ponts et chaussées » dans les villes où Apollon était adoré.
- Amqi, pays correspondant à la future Coelésyrie. 66.
- Amulette, 68, n. 2; a. en os, dans le plus ancien hypogée néolithique (Gezer.) 80.
- Amur-ilu. Nom propre de personne des tablettes cappadociennes, 15, n.2.

- Amurru (Voir Martu). Description géographique d'A., 65-66; fonctionnaires d'A., 65, n. 3; — un pays Amurru, près de Sippar, 65, n. 4. — Traités avec les Hittites, 69. — Abdi-Ashirta, chef sa-gaz, se fait reconnaître roi d'A., 95-96.
- Amurru (Mar-tu.) Nom d'un dieu (dieu occident, ou dieu d'Occident). Quelques noms propres de personne de la Ire dyn. babylonienne, dans lesquels entre le nom de ce dieu, 65, n. 4.
- Amurru-bân (= le dieu Amurru crée).

  Nom propre de personne de la Ire
  dynast. babylonienne. 65, n. 4.
- Amurru-ibni (= le dieu Amurru a créé). Nom propre de personne de la lre dynast. babylonienne, 65, n. 4.
- Amyrtée (XXVIIIe dyn.), dont le nom égyptien n'a pas encore été découvert sur les monuments, se maintient dans le Delta, 170.
- 'Anáb = Khi-ni-a-na-bi (Voir ce mot.) 67, n. 9.
- An-am, roi d'Erek, 33, n. 2.
- 'Anaqim; population à demi-barbare, sur les montagnes voisines de la mer Morte, 62.
- 'Anáthoth (= Bit Antu, voir ce mot.)
  67 n. 19; ville sacerdotale de la
  tribu de Benjamin, patrie de Jérémie.
- Anaxilaos de Messénie (S.-E. du Péloponèse); chef de Rhegium; « fonde » Messine et devient maître du détroit, 164.
- Anciens (voir Assemblée des notables). Chez les Juifs, chefs des familles les plus considérables : 206. Les A. et le Sanhédrin, 207.
- Ancien Empire; période de l'Histoire d'Égypte, 37, n. 2.
- Animal; forme d'a. donnée aux vases du xxº au x11º s. av. J.-C., 75.
- Annibal, ou Hannibal, fils d'Hamilear, 183; reprend la lutte contre Rome (219): 2<sup>de</sup> guerre punique, 183 suiv.

- Anse de vases; elle eut une évolution, 75.
- Anshan = Anzan. Partie du pays d'Élam occupée par des hommes de race et de langue non sémitiques.
- Antenurale de Babylone (Nabuchodonosor), 153; 154.
- Anthédon sur la côte philistine, au N.-O. de Gaza. Fut prise par Jannée, mais ne se judaïsa pas, 198, (est toute païenne entre 175 et 135 av. J.-C., 198). Peu avant J.-C., culte d'Astarté, 202.
- Antigone, fils d'Aristobule II et dernier représentant des Asmonéens; était cher aux partisans de l'indépendance juive. Hérode eut de la peine à en triompher, 196.
- Antigone Gonatas (de Gonnes, en Thessalie), fils de Démétrius Poliorcète, se fit proclamer roi de Macédoine après la mort de Ptolémée, tué par les Gaulois en 277 av. J.-C.; chassé par Pyrrhus, il reprit et reperdit plusieurs fois le pouvoir. Mort en 244. Il avait frayé avec tous les grands philosophes, 181.
- Antioche. Plusieurs villes d'A. furent fondées en Asie Mineure sous les Antiochus (A. de Phrygie; A. de Comagène; A. de Carie, sur la rive gauche du Méandre; A. de Syrie, sur l'Oronte et près de son embouchure), 180-181. (Voir Épicurisme).
- Antiochus III le Grand, 184; roi de Syrie; avait imposé son autorité à une grande partie de l'Orient. En 195, Hannibal l'avait pressé d'intervenir contre Rome; en 193/192, il maria sa fille, Cléopâtre, au roi d'Égypte, ce qui lui valut une alliance importante; enfin, à l'appel des Étoliens il marcha, mais il fut battu par les Romains aux Thermopyles (191), puis à Magnésie, (189).
- Antiochus IV Épiphane (176-64 av. J.-C.), 8° roi de Syrie, fils d'Antiochus III; s'empara du trône à la mort de son frère, Séleucus IV Phi-

lopator, au détriment de son neveu, qui régna plus tard sous le nom de Démétrius I<sup>er</sup> Soter, Polybe, Diodore, Tite-Live parlent de lui; on peut résumer ainsi leur jugement : A. se portait, en tout, aux extrêmes, aux excès. (Polybe, XXVI, 10, l'appelle Epimane, au lieu d'Épiphane). Les Juifs hellénisants lui fournirent l'occasion de s'immiscer dans les affaires intérieures et religieuses de Judée. Il voulut abattre les Juifs parce qu'ils s'opposaient à l'hellénisation et que, pour des motifs religieux, ils étaient toujours prêts à la résistance. (Soulèvement des Macchabées), 190 suiv. Antoine, 195. Après la mort de César, A., malgré sa déplorable réputation, rallie le partie césarien, dont il serait le chef si le jeune Octave, fils adoptif de César, ne venait réclamer son béritage. A. fait ratifier par le Sénat les actes de César et fait ainsi dans la Curie de nombreux sénateurs, qui changent la majorité et arrêtent les efforts de Cicéron qui, pour combattre A., prononce ses Philippiques. Après la guerre de Modène, en 43, le 2<sup>e</sup> triumvirat est constitué. De nombreuses proscriptions sont ordonnées. Après la paix de Brindes, en 40, les triumvirs se partagèrent le monde romain. A. maître de l'Orient, tomba sous la domination de Cléopâtre. Après une expédition malheureuse contre les Parthes, il vint en Égypte vivre auprès de son amante, compromettant, par cette passion, la dignité du nom romain. En 32, Octave déclare que les fonctions des triumvirs expirent et qu'A. doit venir abdiquer à Rome. (Lépide s'était vu supprimer son pouvoir par Octave) A. refuse. La guerre est déclarée à Cléopâtre. A. perd la bataille d'Actium, en 31. Rentré en Égypte, il se donne la mort. (Après une entrevue avec Octave, Cléopâtre se suicide aussi. L'Egypte devenait province romaine. Octave revint à Rome, réorganiser l'Empire).

Anubis, nom hellénisé du dieu égyptien Anpu, qui présidait à l'embaumement, et était particulièrement honoré à Lycopolis, dans le Delta, 41;
— statues d'A. en Canaan, à l'époque des Hyksôs, 64.

Anzanites, venus du nord, sont en rivalité avec les Sémites en Élam, dès le 4º millénaire, 22. — Furent maîtres de Suse, 22; — soixante de leurs souverains sont connus, 22, n. 7.

Apamée. On connaît A. en Basse-Mésopotamie, sur le Tigre; A. dans l'est de la Médie; A. dans l'Osroène, sur la rive gauche de l'Euphrate. A. de Syrie, entre Hamâ et Alep, fut un des principaux centres de Séleucides; (son nom primitif était Pharnaké; elle avait été appelée Pella par les compagnons d'Alexandre), 180.

Aphrodite=Ashtarté, Ishtar. La future A. représentée de diverses manières suivant les lieux et les époques, 92.

Apil-Amurru (=fils du dieu Amurru.) Nom propre de personne de la 1<sup>re</sup> dyn. babylonienne, 65, n. 4.

Apollon (voir Delphes et Amphictyonie). Il était, avec Athéna, une des divinités les plus puissantes du monde grec. Il réunit des attributs multiples: dieu des bergers et des pâturages, dans les campagnes les plus isolées, il était, pour les Ioniens de Délos, le dieu de la poésie et des arts. A partir du ve s. av. J.-C., on l'identifia avec Hélios. A Delphes, il était tenu pour infaillible, rendant les oracles que lui dictait Zeus luimême. — Temple d'A., à Ascalon, avant Hérode, 202.

Apriès (593-569) pharaon de la xxvie, dyn., marche (ainsi que la Phénicie et Juda) contre Nabuchodonosor, d'où la ruine de Jérusalem, 152.

'Arabah (=steppe.) Voir Ghôr. Formation des failles Akaba-'Arabah-Jourdain, etc., 47, n. 1; mont A., 50. Arabes, Après la victoire de Nabuchodo-

nosor en Juda, les prisonniers a.

furent condamnés à des travaux d'utilité publique, 152.

Arabie. Impossible de préciser les limites de cette entité géographique aux époques les plus anciennes. Il est sûr que, « de tout temps », des « arabes » nomades ont parcouru le centre et le nord de l'A. « classique », et aussi tout le désert syrien jusqu'à l'Euphrate. — Campagne de Sennachérib en A., 139; — Asaraddon en A.; il yimpose une femme de son harem, Tabua, comme reine, 142.

Arachosie ou Belutchistan.

Arad-Sin, fils de Kudur-Mabuk, roi d'Élam, 1er roi de Larsa, 25.

Aram (Voir Syrie), Grand soin pour que les tombes ne fussent pas violées, 82.

Araméen, une des langues sémitiques. Monuments les plus anciens en a. : les inscriptions des princes de Sam'al (trouvées à Sindjirli), entre autres celle de Panammu (voir t. II, Littérature); les inscriptions un peu plus récentes, de Nérab, près d'Alep. L'a. pénétra de plus en plus en Mésopotamie et fit disparaître l'assyrien; lorsque les Perses remplacèrent les Assyriens, l'a. était devenu la langue internationale commune. Dansl'empire perse, des gouverneurs d'Asie Mineure (où jamais les Sémites n'avaient vécu en groupes compacts) firent frapper leurs monnaies avec des devises a. — En Égypte, à l'époque perse, l'a. a une situation analogue. - L'a. occidental est la langue parlée en Palestine au temps de J.-C., 200. - Les monuments littéraires les plus anciens sont certains passages du Livre d'Esdras, et de celui de Daniel, Citons aussi les parties les plus anciennes du Livre d'Hénoch. (Voir t. II, Littérature).

Araméens (Voir Syrie), au xxe s. arrivent en Canaan, 63 cf. 94; — nomades a au nord de Canaan, à l'époque d'El-Amarna, 95; — A. et Nabuchodonosor, 151.

Aram-Sob'a = Sob'a.

'Ar'ara = A-ra-ru (Voir 'Aroèr), 67, n. 7.

Ararat (Voir Urartu).

A-ra-ru, ville cananéenne, au sud du wâdi el-Milkh (ouest de l'extrémité méridionale de la mer Morte), 67.

Arbace ou Arbacès, gouverneur de Médie, qui se serait uni à Bélésis, gouverneur de Babylone, pour renverser le monarque assyrien et aurait été fait « roi » de Médie. Est-ce lui qui a détruit Ninive? 150, n. 2.

Arbèles, ville sur la rive gauche du Tigre, entre les deux fleuves Zab. Victoire d'Alexandre le Grand, à A. (331), 178.

Arbre. A. sacrés en Crète, 81.

Archéolithique. Industrie a.; 6; — nulle en Égypte, 36, n. 2.

Archéologie. Sources archéologiques ordinaires, 61, n. 2.

Architecture (Voir titres divers, par ex.: Temple, Babylone, Ville, Colonnes). — L'a. sous Narâm-Sin, 14; — l'a. à Ur, 19; — a. juive: influence de l'hellénisme en Palestine en particulier sous Hérode, 203.

Archives dans les dépendances de temple (Voir temple), 21.

Archontat à Athènes: Huit archontes. élus par le peuple convoqué par les grands, gouvernant avec le roi, 161; — ils dépendaient du Conseil des Archontes sortants (Voir Aréopage), 161. — Une loi de 487 décida que les Archontes seraient tirés au sort parmi les riches, 162.

Ardata, ville au sud d'Arwad, 66.

Aréopage. Colline en face de l'Acropole d'Athènes sur laquelle tenait habituellement ses séances le sénat athénien, primitivement composé d'Eupatrides. Ce sénat (ou Grand conscil, conseil des archontes sortants et de qui dépendaient les archontes en exercice, 161) éclairait de ses conseils le roi d'abord, et puis les archontes. Depuis un temps immémorial, il jugeait les homicides en dehors de l'Acropole, la ville primitive, pour ne pas souiller la cité par la présence maudite du meurtrier. Il se réunissait sur la colline de Mars, et, dans ses jugements, il n'admettait ni excuses, ni justification. De plus, l'A. avait des attributions religieuses : le culte des Euménides était notamment placé sous sa particulière protection. L'A. de Solon fut un corps vraiment aristocratique, puisqu'il ne se recrutait que parmi les meilleurs des anciens archontes: or l'archontat n'était ouvert alors qu'aux hommes dont la fortune garantissait l'indépendance. L'A. semble avoir jugé quelquesois d'autres crimes, l'impiétié par ex., et la haute trahison; mais il agit alors exceptionnellement, soit en vertu d'un renvoi de l'Assemblée du peuple, soit parce qu'en raison des circonstances il crut devoir étendre sa juridiction. L'A, siégeait à ciel ouvert. Il n'est pas prouvé qu'il tint ses séances pendant la nuit. Les décisions de l'A. jouissaient, dans la Grèce entière, d'une grande réputation de sagesse. — Au point de vue politique, l'A. avait le droit d'opposer son veto aux décisions de l'Assemblée du peuple quand elle lui paraissait contraire à l'intérêt de la République. — Il exerçait une surveillance sur la moralité publique et privée. Les étrangers n'étaient admis à fixer leur domicile à Athènes et à devenir métèques qu'après un rapport favorable de l'A. sur leur conduite. - L'A. devait veiller au maintien des cultes établis, faire entretenir avec soin les sanctuaires, qui étaient spécialement placés sous sa garde et offrir certains sacrifices. Il n'est pas prouvé qu'aucun culte ne pût être introduit à Athènes sans son autorisation. En 461, une motion d'Ephialte, ami de Périclès, supprima les attributs de l'A., sauf la connaissance de povixaí dixat (c-a-d.: la juridiction en matière d'homicide) p. 170. A partir de 403 (Chute des Trente tyrans, et rétablissement de la démocratie), l'A. joua un rôle plus actif qu'à la période précédente; il eut 1º le contrôle sur la conduite et les mœurs des citoyens, et, entre autres choses, sur le luxe des parures féminines et des festins; 2º certaines attributions de voirie; 3º un rôle religieux, par ex.: la conservation des oliviers sacrés chers à Athéna. Sous la domination romaine, Athènes, s'étant soumise volontairement, garda ses institutions, notamment son A. (D'après Saglio). S. Paul et l'A., 161, n. 2.

Aregah, au sud d'Arwad, 66, n. 5.

Argent, à Lagash, aux origines de l'Histoire, 11; — vase d'argent d'Entemena, 13, n. 1; — en Cappadoce, au xxvie/xxve s. av. J.-C., il est plus abondant qu'en Mésopotamie, 16; — A. apportéen Égypte du pays de Puanit XVIIIe dyn.), 94, n. 1). — Vases en a. dans les tombes de Mycènes (Minoèn récent I et II), 89; — nombreux vases d'a. dans les tombes préhistoriques, 109.

Argile (Voir Brique), dans les murs de Babylone, 153.

Argishtish, roi d'Urartu, obtient quelques succès contre l'Assyrie (vers le vuie s.), 133.

Argos, ville d'Argolide (N.-E. du Péloponèse). Au v° s., des agglomérations rurales s'y retirent, 169.

Aristobule Ier, fils et successeur de Jean Hyrcan, prend le titre de roi des Juifs, 193, — il judaïse la Galilée, 198; — ne règne qu'un an, 193, n. 4.

Aristobule II, fils d'Alexandra (Voir Hyrcan II) savorise l'hellénisme, 203. Aristocratie, à Rome, est d'abord fon-

dée sur la religion; puis vers le

rve s.. sur la richesse et l'exercice du pouvoir, 182; — à Carthage, seule elle avait accès au Sénat et aux hautes charges (principe de faiblesse), 182; 133.

Aristote, disciple de Platon, commence le travail de revision qu'exigeait la synthèse puissante (mais moins près des réalités) de Platon. Le grand macédonien de Stagyre était né observateur. Le sens de l'exactitude, le besoin de précision, la passion de la recherche s'associaient en lui à la finesse pénétrante de l'esprit et à la force de la pensée. Il est le père de la science moderne et le père de la philosophie scolastique. La science positive, chez lui, sert de base à la philosophie. Ses connaissances immenses, 176, n. 1. Il fut surtout professeur, l. c.; - maître d'Alexandre le Grand, 176.

Arme. Nombreuses armes votives dans la caverne-sanctuaire de Psychro (Crète), 91.

Arménie, province de Perse, au S.-E. de la mer Noire. L'A. aux temps éocènes, 3; — des prétendants s'y lèvent contre Darius, 160; — Mithridate, roi d'A. (Voir ce mot), 186.

Arnon, fleuve en précipice, de Moab, se jette dans le Jourdain, 130.

'Aroér = A-ra-ru = 'Ar'ara (Voir A-ra-ru). 67, n. 7.

Aromates rapportées du pays de Puanit (XVIIIe dyn.), 94, n. 1.

Arsenal, au Palais de Cnossos (Minoèn Moyen II), 86.

Arsès, successeur d'Ochus, ne fit que passer. (Voir Bagoas.) 177.

Art, se manifeste sous la forme d'un luxe et d'un jeu. Le caractère d'art est surajouté à celui d'utilité; il est isolé (dans un tableau, une statuc, l'utilité n'est plus apparente). Le but de l'a. est de créer du beau, c'est-à-dire ce qui produit le jeu harmonieux et puissant de toutes nos facultés. — L'a. à Lagash, aux

origines de l'Histoire, est inspiré par la religion, 13. — Sous Naràm-Sin, simplicité et ampleur. 14. — « Ecole » au centre de la Chaldée, 14, n. 3, (Voir 13, n. 1); — débuts en Égypte, 39; - sous l'Ancien Empire, 45, XIIe dynastie, 56; - XIIIe dynast. (Moyen Empire), 57. Caractères généraux de chaque période de l'Histoire de l'a., eu Canan, 61, n. 2. — Art hittite, 70-71. - Ce qu'il était, à l'invasion des Cananéens, 61. - A. grec au xve s. av. J.-C. -- A. égéen, vers fin des conquêtes égyptiennes, exerce son influence en Syrie, 87. -Art mycénien, 89 : — en Grèce, (Voir Statues). — Nombreuses écoles de sculpture en Grèce, 166-167 (Voir titres divers).

Arta-khepa, roitelet de Jérusalem favorable à l'Égypte (XVIIIe dynastie. El-Amarna), 97.

Artaxerxès I<sup>er</sup>. Les débuts du règne d'A., successeur de Xerxès, sont troublés, 169; — soumet la Bactriane, 170; — victoire sur l'Égypte (Grecs et Égyptiens), 170.

Artaxerxès II, fils de Darius II; s'appelait Arsakès ou Arsikas, avant de monter sur le trône (Ctésias, Persica § 57; Plutarque, Artaxerxès, 1). Rivalités avec son frère, Cyrus le jeune, 173-174.

Artaxerxès III Ochus, fils du précédent; est battu par Nectanébo; dans son expédition d'Égypte, 174-175; — s'empare de Sidon, et la Syrie se soumet, 175; — après 347-346, bat Nectanébo et est impitoyable, même au point de vue religieux (ce qui suscite des rancunes inoubliables) 75; — tué par l'eunuque Bagoas, 177.

Artaxerxès IV. (Voir Bessus.)

Artémis. D'après les traditions épiques et lyriques, A. était, comme Apollon, fille de Latone. On en fit une déesse lunaire. Ses traits primitifs paraissent être ceux d'une déesse de la fécondité, patronne des campagnes et des animaux. Vierge, elle protège la chasteté et les amours légitimes. — En Asie Mineure, son culte s'altéra au contact d'Astarté et de Cybèle. L'A. d'Éphèse (dont il est question Act. XIX) s'appropria les rites sensuels des divinités orientales. — Peu avant J.-C., ou l'honore à Raphia, 202.

Arwad, île et ville de la Méditerranée, au ras de la côte phénicienne, à hauteur du Chypre, 66.

Aryandès, perse, imposé par Cambyse comme gouverneur de l'Égypte, indiscipliné à l'avènement de Darius, 160.

Aryens ou Aryas ou Ariens = Kharri, 148; - désigne la presque totalité des races blanches de l'Asie et de l'Europe. La question des Aryens est encore fort controversée. On a constaté d'abord la parenté de 7 groupes de langues européennes (hellénique. italique, celtique, teutonique, slave, lithuano-lettique et albanaise) et de 3 groupes asiatiques (groupe indien comprenant 14 idiomes modernes dérivés du sanscrit; le groupe iranien, comprenant le zend, l'afghan, le beloutchi, le kurde et l'ossète; le groupe arménien). Cette famille linguistique a reçu le nom d'aryenne, sanscritique et, improprement, indo-germanique, ou indo-européenne. (Parmi les parlers de l'Europe, seuls restent en dehors le basque, le turc, le finnois, le magyar).

Mais de la parenté linguistique est-il permis de conclure à la parenté ethnique? L'anthropologie répond négativement. On admet 2 groupes : 1° les Aryens proprement dits, dans l'Inde; 2° les Iraniens, en Perse et dans les pays voisins. Les premiers Aryens connus auraient vécu dans la Sibérie (de Morgan), d'où ils auraient pénétré, les uns dans l'Inde (exterminant ces sortes de Négritos qui l'occupaient

et fondé le brahmanisme); les autres, en Russie, au nord du lac aralo-caspien, 149 (De Morgan, 1er civil., 158-165); éléments a. dans la « civilisation » hittite, 69, n. 1.

Asaraddon, fils et successeur de Sennachérib, 140; — traite les Babyloniens avec bienveillance et relève leur capitale. 141; — consulte toujours la divinité, avant d'entreprendre une expédition, 141, n 2; — bat les Gimirrai (Scythes sédentaires) 142; — expédition contre l'Égypte, 142, — bat Élamites et Mèdes unis, 142; le moins impitoyable des rois assyriens, 143; — se bâtit palais à Ninive, 143; — Sa politique en Égypte, 143; — sur la chronologie d'A. 141, n. 3.

Ascalon (voir 'Ashqlon) ville de Palestine, sur le littoral, au nord de Gaza, 204.

Asclépios, dieu de la médecine. (Il se plaisait à emprunter la forme du serpent pour se manifester à ses fidèles.) Les inscriptions attestent qu'il fut souvent confondu avec Sérapis. (Celui-ci fut introduit en Égypte par les Ptolémées; ce fut à l'époque romaine qu'il eut le plus de vogue, comme dieu des morts. Voir sur ce point Franz Cumont, Relig. orient, 111-152.) A. sur les médailles d'Ascalon, 202.

Asdrubal, avec son beau-père Hamilcar conquiert l'Espagne jusqu'à l'Èbre, 183.

Ashdôdh (plus tard Azot), port de commerce des Philistins, 108; — l'aventurier d'A., à l'époque de Sargon, 137; — toute païenne entre 175 et 135 av. J.-C.. 198; — temple à Dagon, à l'époque prémachabéenne, 202.

Ashir forme du mot Ashur, 15. n. 2.

Askir-emuqi. Nom propre de personne des tablettes cappadociennes, 15, n. 2.

Ashir-malik. Nom propre de personne

des tablettes cappadociennes, 15, n. 2.

Ashkuzai = Scythes nomades, 142; — étaient Aryens, 149; — ce sont les Scythes proprement dits, 149; — alliance avec Asaraddon, 142; — fondent sur l'Assyrie, le Médie, la Syrie, la Palestine, 149-150.

Ashshur = l'Assyrie.

Ashqalon; lire 'Ashqlon. Voir ce mot.

Ash-qa-lu-na, ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna (plus tard 'Ash-qlôn = Ascalon), 67, n. 4.

'Ashqlón (Voir Ascalon), port de commerce des Philistins et une de leurs principales villes, 108; — est toute païenne, entre 175 et 135 av. J.-C., 198; — honore Dagon et Astarté, 202; — sur ses médailles: Poseidon, Asclépios, Hélios, Athéna, 202; — temple à Apollon, 202.

'Ashtaroth-qarnaiym, 78.

1. Ashtarté, ville de Coelésyrie, 66.

2. Ashtarté, divinité représentée comme fille de plaisirs licencieux, 77; — en Canaan, ses images en relief, sur lamelles d'argile, ont des particularités babyloniennes, assyro-égyptiennes, 77; - ces figures se multiplient dans toute la « Palestine », à l'arrivée des Cananéens, 77; — statuettes diverses, 77 et 78; — A. dans la tombe du mort en Canaan, 84; - statuettes d'A, avec tiare chaldeenne à Ta'annak (avant (?) XVIIIe dynast. égypt.) 98; - A. égyptiennes par les cheveux, et babyloniennes par les symboles, à Tell es-Safy, 98; — A. égyptiennes, à Gezer, 98; — A. nombreuses en tombes philistines, 109; - son culte introduit à Samarie par Jézabel, sous Achab, 128; - A. dans tombes d'époque israélite, 113; - peu avant J.-C., culte à 'Ashqlôn, 202.

Ashur, dieu national d'Assyrie.

Ashurbanipal, fils et successeur d'Asaraddon, 143; — la première campagne d'A. en Égypte (p. 144) futelle la simple continuation de la dernière expédition d'Asaraddon? (Voir sur ce point Streck, Assurbanipal I, p. cclxxvi et cdlxxxi.) Il dévaste Thèbes; clément envers Néchao, 144; ses autres campagnes, 145-147; — monarque le plus puissant de son époque, 146; cruauté, 146-147. Son œuvre « littéraire », 148.

Ashurdan Ier, roi d'Assyrie (1200-1150), bat les Cassites de Babylone, 125.

Ashur-etil-iláni-ukín, ou, par abréviation : A.-etil-iláni, fils et successeur d'Ashurbanipal, 149.

Ashur-ili-ia-balatsu, un des 4 fils de Sennachérib, 140, n. 4.

Ashur-nadin-shum, fils aîné de Sennachérib (captif en Élam), 140, n. 4.

Ashur-nasir-apal, roi d'Assyrie (884-860). Ses conquêtes, 126.

Ashur-re'u, nom propre de personne des tablettes cappadociennes, 15, n. 2.

Ashur-shum-ushabshi, un des 4 fils de Sennachérib, 140, n. 4.

Ashur-uballit, roi d'Assyrie. Les Cassites essaient en vain de cimenter union entre Ashshur et Babylone, 124.

Ashshur (= Assyrie). Ce poys a une civilisation shumérienne, vers la fin du 3º millénaire av. J.-C., 15.

Asiatiques (Voir Caravanes.)

Asie. (Voir Afrique.)

Asie Mineure, aux temps éocènes, 3;
— instruments en obsidienne de Milo importés en A. M. 88, n. 1; —
contre l'Égypte, aux temps de Ramsès II, 99-100; — migration des
peuples d'A. M. 101; — peuples d'A.
M. se précipitent contre l'Égypte
(Ramsès III; XX° dynast.) 102; —
civilisation minoenne pénètre, de
Crète, sur les côtes prochaines d'A.
M., après la ruine du palais de Cnossos (fin du Minoèn récent II), 104;
— campagne offensive se prépare
en A. M. contre les Macédoniens, à

la mort de Philippe; mais Alexandre est là, 177.

Askalon, (Voir 'Ashqlôn) ville philistine. Les Hébreux ne purent pas s'en emparer, 105, n. 3.

Asmonéens, 192. (Nom donné à la dynastie de Macchabées.) Leur gouvernement est, dans une certaine mesure, hellénistique, car ils ont des mercenaires étrangers, frappent monnaies grecques, prennent des noms grecs, 202.

Asphalte dans les murs de Babylone, 153.

Asphaltite. Lac a. = mer Morte, 116. Assemblée des notables ou anciens. Son rôle en Babylonie, sous Hammurabi, 31, n. 6.

Assioût. (Voir Siut.)

Assuérus = ᾿Ασύερος, ᾿Λχιάχαρος, Achicar = Cyaxare? 150, n. 2; = Xerxès? 162, n. 1; — trois Assuérus dans la Bible, 163, note.

Assyrie, 15; — grandit après Thutmès III (XIXº dynast.) 124; — symptômes de décadence au viii s., 133; — apogée, 136 suiv.; 138; — coalition (Élam et Babylonie) contre l'A. de Sennachérib; le résultat demeure incertain, 139. — Fin de l'A. par la ruine de Ninive (607), 150.

Assyriens. Peu d'influence sur l'art hittite, 70, n. 1; — influences en Canaan, 77; — influences (tombes) à l'époque israélite, 113. Assyro-Babylonie. Rapports avec les Hittites, 69, voir 70 n. 1; — influence sur l'architecture en Canaan, 74, n. 1.

Assyro-babylonien, employé pour la correspondance « internationale », à l'époque d'El-Amarna, 70; voir 74.

Astar (= Astarté sémite), déesse invoquée dans le traité hittite avec Ramsès II, 71.

Astarté = Ashtarté.

Astyage, roi des Umman-Manda, cruel, superstitieux et efféminé, 154; battu par Cyrus le Grand, 155. — Est-ce ce roi mède qui a détruit Ninive? 150, n. 2.

'Ασύερυς = Assuérus, 150, n. 2.

Atargatis, 78, n. 2, divinité connue par les monnaies d'Hiérapolis, dieu poisson dont la nature est très obscure, 'Atar = Ishtar + Athé = Attis (Adonis) = Atargatis, d'où Δερκετω, dieu poisson. Or on pense que les origines du culte d'Hiérapolis ont été marines. (ERS², 130-133.) Honoré à Karnaïm, en Batanée, peu de temps avant J.-C., 202.

Athalie et Athalyâh, fille d'Achab et de Jézabel (fille du roi de Tyr); nom théophore avec l'élément yâh = Yahweh, 128,

'Atharot, ville de Moab, au S.-E de Ba'al Meon(?)(Voir Dussaud, Monuments Louvre, 10) longtemps occupée par des Israélites de Gad, reprise par Mesa, 130.

Athéné ou Athéna, très honorée par les Ioniens, surtout en Attique, comme déesse protectrice des cités et des acropoles: vierge guerrière. A l'intérieur de la cité, elle veille sur les affaires publiques, le commerce, l'industrie, les arts, la culture de l'olivier, richesse de l'Attique. A Athènes, sa statue dominit l'Acropole. A. sur les médailles d'Ascalon, à l'époque gréco-romaine, 202.

Athènes (Voir Attique; Eupatrides.) aurait été fondée en 1650 av. J.-C. par l'égyptien Cécrops. Trois siècles après Erecthée, un des premiers rois, aurait institué le culte d'Athéna à laquelle il aurait dédié un temple dans la citadelle ou acropole. Thésée agrandit la ville, au sud, et en fit la capitale de 12 cités. Au vies., les pisistratides y élevèrent un grand nombre de monuments. Détruite par Xerxès, en 480, elle fut rebâtie par Thémistocle. (A cette époque, l'Acropole cessa d'être habitée et devint un lieu exclusivement sacré.) Par néces-

sité politique et intérêt national, A. fut rattachée au Pirée, après 461, afin d'avoir un plus sûr appui dans la plèbe, 170. — Le rôle de Sparte (voir Sparte) et d'A. contre les Perses, après la guerre médique proprement dite; A. accapare toute l'action effective proprement dite, 167-168; - A. contre la Sicile, 172; - en face de Sparte, 172-173; A. était le point de mire des Perses, au ve s., 161. -Les victoires nationales sur les Perses, les Étrusques et Carthage provoguèrent, dans la cité et ailleurs, un mouvement libéral et démocratique, 165; - ses victoires et la fermeté de son action, de 490-450 environ, firent de son peuple le plus glorieux représentant de l'indépendance nationale. Appuyée sur une puissante confédération maritime, capable de lutter avec les flottes de l'Ionie et de la Phénicie dont pouvaient user les Perses (cela amena Sparte à ménager les Athéniens, p. 162), A. devint, entre 450 et 430 (Périclès), la maîtresse des échanges entre peuples grecs, la souveraine des mers helléniques, 168. — Son génie se déploya alors magnifiquement (hommes d'Etat, poètes, historiens, penseurs, artistes.) - Elle tomba au pouvoir de Philippe de Macédoine, 176: - influence de la céramique cypriote (Acropole) 90.

Athéniens, furent appelés dans le Delta égyptien par Inaros, roitelet libyen, contre la suzeraineté perse, 169.

Aton ou Aten (= Disque solaire), dieu spécial d'Aménophis IV (xviue dyn.) 94.

Attale (Voir Pergame. Les A. dévots à Dionysos, 181.

Attique, centre important de civilisation, dès l'époque minoenne, 161; — resta d'abord étrangère à la colonisation, 161.

« Auditeur », titre égyptien, 54.

Augures (= aves gerere), à Rome, in-

terprètes autorisés qui avaient la science des auspices (= aves spicere), consistant à deviner la volonté des dieux en observant le vol des oiseaux, la manière dont chantaient les coqs et dont mangeaient les poulets sacrés.

— A Rome, cette fonction est accessible au peuple au début du ive s. av. J.-C., 182.

Auguste (Voir Octave.)

Auspices (Voir Augures.)

Auran (Voir Hauran).

Auranitide. Il est impossible de fixer nettement les limites de cette province gréco-romaine; elle s'étendait sur la plaine qui avoisine le Hauran du côté de l'ouest. (Voir Hauran.) Au Ier s. av. J.-C., mélange bigarré de populations surtout juives et syriennes, en A., 200.

Autet, dans le sanctuaire cananéen, 76: 79; — A. formé par un massif en pierres, dans la grotte de Psychro (Crète), 91; — A. = fosse à offrandes, à Tirynthe, 92; — A. avec base, à Cnossos et Mycènes. 92: — A. israélite ou brûle-parfums de quelque particulier syncrétiste, imbu de multiples concepts étrangers. Description (cf. la fournaise ardente, 'symbole de Yahweh.) 111-112.

Ava. On ignore absolument où l'on doit localiser ce pays, 200.

Awél-Amurru (= homme du dieu A.) Nom propre de personne de la 1ere dynast. babylonnienne, 65, n. 4.

Awél-Marduk (= Evil Mérodach), successeur de Nabuchodonosor II; ne fait que passer sur le trône, 154; —; célèbre chez les Hébreux, parce que magnanime à l'égard de Joiakin, roi de Juda déporté, 154, n. 3.

Awiym, population au sud des Philistins, 103, n. 2.

'Aχίαρχος = Assuérus, 150, n. 2.

 Ayyâlon (LXX; Αἰλώμ ville de la tribu de Zabulon, (Jud. xii, 12), peut-être Djalun, à 4 heures à l'est de Saint-Jean d'Acre. 1. Ayyâlon (= Aialuna) C'est de celle-ci qu'il est question dans Jos. X, 12, XIX, 40-42; Jud I, 34-35; I Reg. XIV, 31; I Chron. XI, 10-11, et II Chron. XXVIII, 18.

Azaèl = Khazaèl.

A-za-ti (= Gaza), à l'époque d'El-Amarna, 67, n. 5.

Aziru, roitelet cananéen allié à Etaqqama, chef du parti hittite, contre l'Égypte (XVIII° dyn., El-Amarna), 96, n. 9.

'Azzāh. (Voir Gaza), 67, n. 5

Ba'al Meon, ville de Moab, au S.-O. de Mâdaba; prise par Mésa. roi de Moab, 130.

Ba'al Perasim, au N.-E. de Jérusalem. Défaite des Philistins par David, 107; 118, n. 1.

Ba'al (= seigneur, maître; maître réel, un peu à la manière du seigneur féodal dont les droits sur les colons ou serss dépendront de ses droits sur le sol.) Attribut de la divinité admis dans toutes les religions sémitiques, parce que tous les Sémites ont admis, aussi haut que l'on puisse remonter que le divin exerce une action réelle sur le monde. Chaque « ville » peut-on dire, eut son ba'al. A une certaine époque il fut considéré comme l'époux d'Astarté, le représentant du principe générateur masculin. Pas de statues reconnaissables de ba'als à côté de celles d'Astarté, 78; — culte de B. (et d'Astarté) introduit à Samarie par Jézabel (de Tyr), femme d'Achab, 128.

Babbar (dieu soleil) à Larsa, 8.

Babylone, ville d'Akkad, 7 n. 2; — au temps de Hammurabi, 26-32; — sa suzeraineté en Canaan, 64; — discordes civiles contemporaines de la fin de la XVII° dyn. égypt. 93; — herubs aux palais de B. 112; — décline après Thutmès III (XIX° dyn. égypt.) 124; est prise et saccagée par Sennachérib, sous Mushêzib-Marduk, 140; — la B. de Nabuchodono-

sor et de la Captivité (Ezéchiel, Daniel), ses murs, son acropole, sa superficie, 153 avec n. 1; — B. de Nabonide fait alliance avec Crésus, l'Égypte et Lacédémone contre Cyrus: défaite, 156; — prise sans combat par Gubaru (539), 157; — ressources financières de Darius III (époque d'Alexandre le Grand) entassées à B., 177; — prise par Alexandre (331), 178.

Babylonie. Galbe et coloris de la céramique la plus ancienne, 75; — influences en Canaan 77; — grand soin que les tombes ne fussent pas violées, 82; — B. coalisée avec l'Élam contre l'Assyrie de Sennachérib; le résultat est incertain, 139; — conquise par Ashurbanipal, 145. — Des Juifs restèrent en B. après l'Exil, 187.

Babylonien. Le b. est devenu langue « diplomatique » de l'ancien monde, sous les rois cassites, 34 avec n. 3; et, quelquefois du moins, langue de particuliers, en Canaan, 34, n. 4; 97; — Le b. en Egypte, 97.

Bactriane. Province au N.-E. de la Perse (au S. de la Sogdiane). Des prétendants s'y lèvent contre Darius, 160; — insurrection de B. abattue par Artaxerxès, 170

Bagoas, eunuque qui avait contribué au succès d'Ochus en Égypte et avait reçu la direction de la politique intérieure de l'Empire. Il empoisonna Ochus (338), après l'avoir mené à sa guise pendant une dizaine d'années. Donna la mort à Arsès, successeur d'Ochus, dès qu'il voulut être indépendant de son ministre.

Bains. Salle de b., au palais Cnossos (Minoèn moyen II), 86.

Baltasar (= Bêlsha'ssar TM), 157, n. 4. Baltazar (= Baltassar (Βαλτάσαρ), en babylonien Bel-shar-ussur (= le dieu Bel protège le roi), fils aîné de Nabonide. Tandis que le roi demeure dans son palais de Têmâ, β., dès la

7e année du règne, protège le pays à la tête des grands et de l'armée. Les inscriptions de Cyrus en parlent comme d'un prince actif et belliqueux, aimé des grands. — Le festin de Baltazar, 157, n. 6. — Dans Dan., ch. V. (Voir Nabonide.)

Bâmâh singulier de Bâmôth = hauts lieux, sanctuaires à ciel ouvert en Canaan. 76, 78.

Bardiya = Smerdis.

Barques. Voir Navire. — B. des dieux, d'après les Égyptiens, 36; — b. sacrée à Nippur, 21.

Basalte (roche noirâtre d'apparence homogène, mais en réalité micro-cristalline, formée essentiellement de feldspath (alumine, silice et potasse), d'augite (silicate de calcium, magnésium et fer) et olivine ou péridot (silicate de magnésie). Inextricable chaos de masses b., au Safa, 59. (Voir Hauran.)

Basan (Voir Hauran.)

Basha-esh-Dagan = Dréhem (près de Nippur), où l'on a trouvé de nombreuses tablettes du xxve xxive s. av. J.-C. 19, n. 4.

Basses-cours sacrées à Nippur, 21.

Bassin des sanctuaires cananéens, 77.

Batanée; à l'époque gréco-romaine, province au-delà du lac de Génésareth et au S.-E. de la Gaulanitide correspondant à l'ancien pays de Basan, sans que l'on puisse mieux préciser, parce que les passages de Josèphe (qui est la source la plus importante) paraissent inconciliables. Au Ier s. av. J.-C., mélange bigarré de populations surtout juives et syriennes, 200.

Bateaux (voir Navire) du Delta dans le monde préhellénique, 46.

Batellerie à Ur, 19.

Bat-ru-na, ville au sud de Tripoli, à l'époque d'El-Amarna. 66.

Be'er Sheba' (= Bersabé), 64.

Bel'ameh = Ybl'âm (Jebleam) en Samarie. Tunnel souterrain menant.à l'eau. 122.

Belqa, région désertique qui s'étend au S.-O. du Hauran. On y trouve, sur les hauts plateaux, les plus anciens vestiges de la vie humaine. 58; 61.

Bélsha'ssar (TM) = Baltasar, 157, n. 4.

Belutchistan ou Arachosie, province au
S.-O. de la Perse. Des prétendants
s'y lèvent contre Darius, 160.

Benhadad Ier, roi de Syrie; bat 'Omriy, roi de Samarie et se fait céder quelques quartiers de sa capitale, 127.

Benadad II (= Adad idri), roi de Syrie; fait une ligue contre les Assyriens; il est battu, 129.

Beni Assan, ou Beni hasan; ville de la Haute Egypte, 56.

Benêy Israél (= Israélites), 71; 79.

Benêy Khêth, expression biblique désignant les Hittites, 68, n. 2.

Beqû' (= vallée) = Cœlésyrie, 66; B. au N.-O. de Jérusalem, 118, n. 1, et 2.

Bethsur, ville au N. d'Hébron. Ses vicissitudes vers l'époque des Machabées (C'est à ce moment qu'elle joue son rôle principal), 198.

Bible, recueil de Livres saints écrits pour la plupart en hébreu (quelquesuns en grec, et des fragments en chaldaïque ou araméen), à diverses époques, en divers pays et par des auteurs divers (tous Orientaux, dont plusieurs sont inconnus, écrivant directement pour leurs contemporains, du moins le plus généralement). Vers le ter s. av. J.-C., on est obligé de traduire en araméen, dans les milieux palestiniens, les fragments qui sont lus dans les Synagogues, parce que le peuple ne comprend plus l'hébreu, 201.

Βέδλια; mot employé par les traducteurs grecs (LXX), de la Bible pour désigner l'ensemble des Livres sacrés des Juifs, 187. Bénévent, dans l'Apennin, 180.

Bersabé (= Be'er Sheba'), 64.

 $B\hat{e}r\hat{u}ta = Beyruth, 66.$ 

Bès, dieu nain introduit en Égypte du pays de Punt et représenté d'une manière grotesque et hideuse. Et cependant ses statuettes étaient extrêmement nombreuses. Il passait tantôt pour un dieu des naissances, tantôt pour une sorte de Bacchus, pour un dieu du mal, etc. — Statues du xvie/xve s. (Thutmès), à Lakish, Ta'annak, Gezer, 78; — cycle de Bès, 112.

Bêsân (= Bît-sa-a-ni, à l'époque d'El-Amarna) = Bhêyth - Shân = Bhêyth-She'an, 67, n. 21.

Bessus, satrape perse qui assassina Darius III, prit le nom d'Artaxerxès IV, mais fut condamné bientôt par Alexandre et exécuté à Echatane, 178.

Bétail. Grand parc à bestiaux destinés au culte, près de Nippur, à l'époque d'Ur, 19.

Bethel = Bêyt-Èl, au N. de Jérusalem. Sanctuaire néolithique, 76.

Beth-Rekhob, royaume araméen; consolida son indépendance vis-à-vis des Hittites, m° s., 125.

Bethsabée, femme d'Urie (assassiné par ordre de David) et mère de Salomon. (Voir Nathan,) 120, note.

Béthyle, pierre d'humbles proportions, entourée de massébôth massives, aux sanctuaires cananéens, 76; il représentait le bosquet sacré primitif, 76;
b. en Crète, 92.

Bey-Keui, ville hittite (en Phrygie), 68. Beyt-Él = Béthel, 107.

Bêyth-Shân et Bêyth-She'an. Voir Bê-sân, 67, n. 21.

Bibliothèque. (Voir t. II, Littérature.) B. cunéitorme dans la forteresse occidentale de Ta'annak, 74.

Bienfaisance. Assistance publique en Grèce, au ve s., 171.

Bilbil (ou œnochoé), mot arabe qui désigne, usuellement, un vase à panse globulaire, avec pied plus ou moins développé, surmontée d'un long col cylindrique, souvent incliné; anse un peu aplatie, souvent très haute parce qu'elle part de la panse et s'attache vers le haut du col, sur un ruban en relief. On appelle aussi ce vase œnochoé, à cause d'une ressemblance, fort grossière il est vrai, avec les gracieux vases grecs de ce nom.

Bîr, mot arabe = « point d'eau »; (puits), 50.

Bîr Abu-Surra, point d'eau au Sinaï, 51.

Bîr Ayub ou Rogel, à Jérusalem, 116, n. 2; 117; 119.

Bir-eth-Themed, point d'eau au Sinaï. 50.

Bîr Koresh, item, 50.

Bît-Antu ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna, au voisinage nord de Jérusalem, 67.

Bithynie. Factorerie phénicienne en B. (XIX° ou XVIII° dyn. égypt.) 101; — ce pays, mi-grec, mi-barbare, au n° s. av. J.-C., ne peut s'opposer à la conquête de Rome, 184.

Bît-Iakin = Mésopotamie méridionale, au sud de Babylone, 138.

Bît-sa-a-ni, ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna, au pays de Juda, 67.

Bût-Umri; expression par laquelle les Assyriens désignaient le royaume des Samarie ou d'Israël, 127.

Bocchoris. (Voir Bukunrinif.)

Boghaz-keui, ville hittite, dans la grande boucle de l'Halys, 68; capitale de Hittites, 69; — archives de B., 69.

Bogshe, ville hittite sur le coude méridional de l'Halys, 70; — monument hittite de B., 70.

Bois précieux rapporté du pays de Puanit (XVIIIe dyn.),94, n. 1.

Bols expriotes hémisphériques, avec ou sans bec, 90.

Borsippa, av. S. de Babylone, sur la rive dr. de l'Euphrate. Soumise par Ur, 17.

Bότρυς (= Bat-ru-na, à l'époque d'El-Amarna = Botrun actuelle, 66, n. 8.

Boucherie, à Lagash, aux origines de l'histoire, 11.

Bouclier sacré en forme de 8, 91.

Boulangerie, à Lagash, aux origines de l'histoire, 10-11.

Brique; très employée, souvent crue, en Assyro-Babylonie, pour les constructions. En Assyrie, il y avait bien de la pierre, mais de qualité médiocre; et, d'ailleurs, peut-être était-ce surtout par routine, que, imitant la pratique du sud, l'on employait surtout l'argile en briques. Dans le sud. l'argile abondait; d'autre part, en été, la température est accablante, dans le sud : l'argile employée en grandes épaisseurs (comme il le faut pour que les murs soient durables) constitue un excellent abri contre la chaleur. Les textes de comptabilité que nous ont laissé les Assyro-Babyloloniens accusent un grand commerce de briques. Entre les joints des b. de chaque lit, le maçon mettait un peu de terre et mouillait le tout. En séchant, la masse faisait un bloc compact sans la moindre fissure. Comme la terre des briques est argileuse, l'eau glissait assez longtemps sur la surface sans l'entamer. L'emploi de la brique, de cette manière, obligeait à faire les murs très épais afin qu'ils fussent solides et durables. Plus l'édifice devait être haut, plus les murs devaient être épais. B. dans les murs de Babylone (Nabuchodonosor,) 153.

La b., de dimensions variées. était employée comme « papier » à écrire. (Voir t. II, Littérature.)

Bronze. Lames b, dans sépulture cananéenne (2500-1200), 81; — b. en Élam, 23, n. 2; — animaux votifs, statuettes, double hache en br., en Crète (caverne-sanctuaire de Psychro) 91; — br. et fer (Histoire des Philistins) 108; — chez les premiers Cananéens de Jéricho, 110.

Brûle-parfums à Nippur, 21; — en Canan (xvie-xiie s. av. J.-C.), 98.

Bubaste, ville du Delta. Factorerie phénicienne (XIX° ou XVIII° Dyn.), 101;
— sa dynastie (XXII°) est renversée par une famille tanite, 135.

Bukunrinif (= Bocchoris), de Saïs, s'empare de toute l'Égypte, 137. — Sous son règne. Sib'u, son général en chef ou tartan, souleva en Syrie une coalition contre Sargon qui, d'ailleurs, battit les coalisés, 137.

Burna-Buriash, roi cassite, 34.

Bur-Sin Ier, roi d'Ur, 17.

Bur-Sin II, roi d'Isin, 24, n. 1.

Burush, ville hittite non localisée. 15. Byblos (Gub-la.)

Byzance, fondée en 658 av. J.-C. par Byzas de Mégare qui vint coloniser au bourg de Lygos. Elle fut agrandie par Pausanias roi de Sparte. B. commandait la grande voie du blé de Crimée, 176.

Cadès = Qadesh, 7.

Cairns.

Cambyse, successeur de Cyrus le Grand; expédition contre l'Égypte. Lorsque Amasis (puis Psammétique III, XXVIe dyn.) aurait voulu joindre l'Afrique à l'Asie, 159; — doit rentrer pour abattre le faux Smerdis, 159-160; meurt par accident.

Canaan (Voir Syrie) préhistorique 58;
— chronologie générale de C., 61;
— Suzerainetétransitoire de l'Égypte;
54, n. 2. — influences égytiennes à l'époque de Hyksôs, bien que C. fût vassal de la Chaldée, 64; — influences chaldéennes, à la même époque, 64; principales villes, d'après le Lettres d'El-Armana 65; — céramique, 74-76; — lieux du culte, 76; — cavernes-sépultures égyptiennes 81: — joyaux en or, etc., égyptiens, 81: — pas de

fermeture aux tombes, 82; — au temps des Cananéens, influence de la céramique cypriote, 90; - places fortes échelonnées le long de la route militaire, 94; — Sous les Cassites, la suzeraineté de l'Egypte remplace celle de Babylone en C,, 95; elle s'exerce jusque vers l'an 1000 av. J. C., 95: n. 1; — peuplades de C., à l'époque d'El-Amarna, 95; — l'entrée des Hébreux, 97; - influences réciproques de C. et de l'Egypte, 97; syncrétisme religieux, après la conquête égyptienne, 98; - les Philistins implantent au sud de C. une civilisation crétoise, 105; — C. et l'Égypte au temps de Salomon, 124.

Cananéens = par convention, tous les envahisseurs de la « Palestine », antérieurs aux Hébreux, 61; 65; — lors de leur invasion, le troglodytisme prenait peut-être fin, 61; — frontières des C., à l'époque d'El-Amarna 66-67; — C. de la mer, marins ou marchands; C. de l'intérieur, agriculteurs ou bergers, 68; — leurs divisions, 68 (Voir 94.)

Cannes, ville d'Apulie. Victoire d'Annibal (216), 183.

Cappadoce. Durant la seconde moitié du 3° millénaire av. J.-C., une sorte de colonie assyrienne y vit, 15; caractères de la civilisation de ces Sémites, 15-16; — ils ont un Droit coutumier sinon codifié, 16; — statues d'Astarté, déesse de la fécondité, 78; — ce pays de C., mi-grec. mi-barbare, au 11° s. av. J.-C. ne peut s'opposer à la conquête romaine, 184

Cappadocien. Tablettes du xxvie ou xxve s. av. J.-C., trouvées en Cappadoce, 15 avec n. 2; 16. (Voir t II, Littérature.)

Garavanes de Babylonie, d'Élam et d'Amurru, 26; c. sémitiques allant du golfe Persique jusqu'à la mer Rouge (par l'Arabie), l'Égypte et Canaan, 62; c. sous les Hyksôs, 63; c. amenant en Phénicie (XVIII° dyn. et suiv ) les produits des pays les plus lointains, 101; chemin des c. de Mésopotamie-Égypte, 101, n. 1.

Caravansérails, chargés d'héberger et de nourrir le roi et les officiers royaux dans leurs voyages, au pays de Shumer (xxv° s. av. J.-C.), 18.

Carie, à l'extrémité S.-O. de l'Asie Mineure (Milet, Halicarnasse, Cnide); factoreries phéniciennes, à l'époque de la XIX° ou XVIII° dyn. égypt., 101.

Cariens. Psammétique leur donne des terres en Égypte, 146.

Carnéade, de Cyrène, (11e s. av. J.-C.) est appelé le fondateur de la Nouvelle ou troisième Académic (en réalité, c'est un sceptique). Il accumula les objections contre le dogmatisme en général, et en particulier contre le Stoïcisme. A la certitude, qu'il croit impossible, il oppose la vraisemblance (αληθή φαίνεσθαι.) Conférences de C., 185.

Carrières. (Voi. Mines.)

Carthage, poste fondé par les Tyriens à un des points qui commandent le passage de la Méditerranée phénicienne à la mer de Tharsis. (C. n'oublia jamais cette origine et apparut, plus d'une fois comme le représentant de l'Orient phénic en en Occideut) Voir 182. - Matériellement, C. n a, que 300 hectares, mais elle est très peuplée. Moins bien gouvernée que Rome, 182-183; - dans un traité avec le Latium (époque des Guerres médiques, ve s. av. J.-C.), elle promit de respecter le territoire latin; mais elle considérait les pays correspondant à la Tunisie et à la Sardaigne comme lui appartenant en propre. Elle se réservait plus jalousement le monopole sur les régions barbares de l'O. de l'Afrique et de l'Europe, parce que c'est sur le troc avec leurs habitants que reposait son opulence croissante. - au ve s.,

l'apre concurrence de C. (temps de Darius) prépare une réaction dans le monde méditerranéen, 161; — C. voyait de mauvais œil la constitution de la puissance grecque en Sicile; elle consacra 3 ans à préparer une armée énorme, elle fut battue par Gélon (479), 164. — En lutte avec Rome pour la possession de la Sicile, 183; — C. détruite par Scipion Émilien (146), 184.

Casque à cornes, emblème de la divinité, 13.

Cassiles = Cosséens = Kashshu. Sortis du mont Zagros (chaîne à l'E. de l'Assyrie et de la Susiane), fondent à Babylone une dynastie, 2 siècles après celle de Hammurabi, 33 s.; — décrits par Sennachérib, 33, n. 2; — tentent, sans grand succès, de cimenter l'union entre Ashshur et Babylone, 124.

Catilina, 124. De très noble famille romaine, mais perdu de dettes et de crimes. Lié d'abord au parti de Sylla, puis associé à des aventuriers et gens de désordre, dont plusieurs étaient nobles. Désireux de s'emparer du pouvoir et de faire abolir les dettes, ces hommes poussaient au pouvoir Catilina leur chef, rival de Cicéron. La noblesse appuya le parti de Cicéron qui fut élu, en 64. La conjuration devint très menaçante Cicéron faillit périr. Les 5 complices de C. furent pris et exécutés; leur chef mourut, les armes à la main, en 62.

Caucase pendant l'éocène, 3.

Cavernes — tombeaux aux temps préhistoriques 6; — l'art dans les c., à l'époque magdalénienne, 6; — inniombrables cavernes créées en Canaan, durant la période pluvio-glaciaire, 59; — premiers ossements humains dans c. du Liban, 60; — autres vestiges, aux temps néolithiques, en Canaan, 60. — C. à incinération, aux temps néolithiques, 76; — c. sacrées des sanctuaires cananéens, 76; — c. hypogée néolithique, à Gezer, 79-80;

— réseau de c. sépultures égyptiennes (XIII<sup>a</sup>, XIII<sup>e</sup> dyn.) en Canaan, 81;

— double caverne de Psychro = sanctuaire, 9!.

Cédron. Nature du terrain dans lequel est creusé le C., 115.

Censure et le peuple (à Rome) 182. La c. fut établie en 443 pour faire le recensement et s'acquitter de certaines fonctions religieuses traditionnelles. Les patriciens prétendaient posséder seuls les antiques traditions du culte national; cependant, à partir, de 329, une loi porta que l'un des deux c. serait plébéien. Ils étaient élus dans les Comices, pour 5 ans. — Privilèges : chaise curule; toge de pourpre; toute la pompe du consulat, sauf les licteurs. - Fonctions: 1º faire le recensement (tous les 5 ans, ils convoquaient solennellement les pères de famille, leur faisaient déclarer leur âge, leur état de fortune, les noms et âges de leurs femmes et de leurs enfants); 2º ensuite, répartir les citoyens en catégories : a. pourvoir aux vacances du Sénat (vacances pour cause de décès ou par exclusion faite par les Censeurs quand ils avaient cru devoir noter d'infamie quelque sénateur.) 3º compléter les cadres des 18 centuries de chevaliers (après exclusion des indignes, s'il y avait lieu, par les Censeurs); 4° composer les classes et les centuries. Suivant l'usage qu'il avait fait de sa fortune, le citoyen pouvait être « déclassé » par les Censeurs; 5º ces opérations terminées, les Censeurs faisaient au Champ-de-Mars un sacrifice et des purifications du peuple reconstitué par le cens; 6º au cours de leur magistrature, ils affermaient pour 5 ans les fournitures publiques, les travaux publics, la perception des impôts indirects l'exploitation des mines; 7º ils approvisionnaient Rome en blé.

Céramique C'est à Suse, et non en

Chaldée, que l'on trouve la plus ancienne c. « assyro babylonienne »; dans une nécropole (probablement antérieure à 3.000 av. J.-C.) reposant directement au-dessus du sol vierge, il y avait une très grande quantité de vases d'une surprenante finesse. La pâte est faite d'une argile fine d'une minceur d'autant plus étonnante, qu'à cette époque, le céramiste ne se servait pas encore de tour. Les vases sont peints (p. 13 avec n. 1) et les motifs sont empruntés aux règnes végétal et animal (la figure humaine y est rare.) Les stylisations sont telles que souvent l'ornementation devient géométrique La qualité de cette c. suppose écoulés des siècles de tâtonnements. Jamais la perfection de ces vases, si anciens, de Suse ne sera atteinte en Basse-Mésopotamie, 75; (Lagash, p. 13.) Sous Narâm-Sin surtout la c. *peinte* se répand dans le sud de l'Asie antérieure, etc. 14. - En Égypte, 35-36, 39; — en Canaan, 74-76; voir 80. — Dessins sur c. du xxve-xvne s. av. J.-C. 75; - caractères de la céramique peinte de cette époque, en Canaan, Babylonie, Égypte, 75; — formes animale et humaine donnée aux vases, en Canaan, Égypte pré-pharaonique, Troie, 75; — e. de Crète, 85 suiv., de Théra (Santorin) 87; de Milo (Cyclades) 87 (Histoire de cette c., divisions, 88 avec n. 2); de Troie 88-89; — c. de Chypre, 90; influence égéenne, 90; influence mycénienne et égyptienne, 90. - En Canaan, (XVIIIe dyn. égypt. xvie-xiie s. av. J.-C.): tour, pâte plus fine, tonalité, etc. 98-99; caractère de la céram. cananéenne, 99; vers 1500, analogies cér. avec Troie VI, 110, n. 3; — c. de Jéricho subit l'influence de Chypre 110; — c. israélite, sous les premiers rois (dégénérescence), 111; c. israélite en pleine royauté (pas d'originalité), 131-132.

César, chef du parti populaire, à Rome;

triumvir (Voir Triumvirat); consul, il fait une guerre acharnée au Sénat. Proconsul des Gaules, il conquiert le pays en 2 ans, 195; — en réponse au Sénat qui le dépose, il franchit le Rubicon et, en 60 jours, conquiert l'Italie et l'Espagne (49). En 48, la Victoire de Pharsale lui livre l'Épire. Dictateur (45), il justifie sa toute puissance par sa clémence et sa bonne administration. En 44, victime de la conjuration de Brutus, 195.

Chaldée (Voir Babylone, Babylonie). Darius et la Ch., 160.

Chambre funéraire, en Égypte, 42.

Chambres (ou magasins), dépendances de tous les temples; par ex., aux temps postérieurs : temple de Nin-Makh, à Babylone, 153 — 154.

Chantres des temples, à Ur, 18, n. 5; cf. 22.

« Chars de fer ». Les habitants de la côte maritime repoussèreut l'agression israélite, dit Jud., parce qu'ils avaient des chars de fer, 105, n. 3.

Chars de procession, à Nippur, 21.

Chelléen (Voir Appendices, p.); en Canan, 60.

Chemin. Deux ch. menaient d'Égypte en Mésopotamie: 1° la route militaire, 2° le chemin des caravanes, 101, n. 1. — Le commerce des Philistins suit ce ch. des caravanes, 108.

Cheval. Trafic de chevaux entre Salomon et tous les rois des hittites, 68, n. 2. f.

Chevaliers à Rome, 186; — citoyens dont Rome attend le service à cheval. Le ch. n'a pas à fournir son cheval; mais le cens requis pour que le censeur juge un citoyen digne de recevoir un cheval entretenu par l'Etat est de 400.000 sesterces. C'est surtout dans les états majors que servaient les ch. A partir de l'époque de Marius († 86), la cavalerie se compose surtout d'auxiliaires (Nu-

mides, Germains Gaulois). On n'en nomma pas moins des ch. faisant partie de *l'ordre équestre*, ce fut une dignité (non héréditaire). - Les ch. votaient immédiatement après la première centurie tou centurie prérogative); ils avaient des places spéciales au théâtre, portaient l'anneau d'or et une tunique rayée de pourpre, angusticlare, c'est-à-dire bordée en bas d'étroits clous de pourpre (Celle des sénateurs était laticlave = aux larges clous de pourpre.) — Les ch qui entraient au Sénat devaient ne plus s'occuper pour leur compte d'affaires commerciales et financières (cette interdiction s'étendait à leurs fils). Sous le nom de publicains, ils prenaient à ferme les impôts des pays conquis.

Chinois. Synchronisme avec les populations de Milieu biblique, 13, n. 2. Choses saintes (Les) des sanctuaires cananéeus, 77 suiv.

Chroniques ou Paralipomènes (Livre. des). Pour réorganiser la nation israélite, au retour de l'Exil, il importait avant tout de réorganiser le culte; aussi ce livre, comme celui des Rois, signale-t-il l'indissoluble connexion qui existe entre la fidélité à la Loi = prescriptions rituelles) et le succès des rois; il importait, en outre, d'établir la continuité, bien plus l'identité de la communauté post-exilienne et de l'Israël primitif, puisque de cette identité dépendait le droit aux promesses du passé; tel est l'objet des 2 livres de Chr. Ils constituent, avec les livres d'Esdras et la Néhénue, le deuxième grand groupe des livres historiques de l'Ancien Testament. L'auteur ne donne, à peu près exclusivement, que ce qui concerne le royaume de Juda (en particulier le règne de David). Ces livres furent composés après l'Exil, peut-être au cours du ve ou du ive s., 189, n. 2.

Chypre, 89 suiv; pays du cuivre, 46, — origine des Cypriotes, 89; — 189, n.

2. La civilisation minoenne pénètre à Ch. après la ruine du palais de Cnossos en Crète (fin du Minoèn récent II) 104; — influence de Ch. à Jéricho, 110.

Plein essor à l'époque mycénienne, 89; — céramique, 90; son expansion, 90. — Ch. et Phénicie: influences industrielles, 90; statuettes de dieux, 93. — Influence sur la céramique de Canaan, 75; — statues d'Astarté, 78; — Instruments en obsidienne importés de Milo, 88; — factoreries phéniciennes (XIX° ou XVIII° dyn. égypt.), 101; — influence sur la céramique israélite (1° rois), après Mycènes, 111.

Rapports de Ch. avec Tyr (sous Hirom I<sup>er</sup>), 128; — conquise par Amasis (XXVI<sup>e</sup> dy., vi<sup>e</sup> s.), 159.

Cicéron, 195. Après ses premiers succès oratoires, il passe des années à parcourir la Grèce et l'Orient. Agé de 31 ans environ, il est questeur en Sicile. Il obtient un très grand succès oratoire (discours contre Verrès). Élu consul, il abat la conjuration de Catilina et est proclamé Père de la Patrie. — Plus tard (44), il fit voter l'amnistie contre les meurtriers de César. On évita une guerre civile. — Victime des triumivrs Antoine, Lépide et Octave (les 3 complices du renversement de la Constitution.

Cilicie. Rapports avec les Hittites, 69; — en C., factoreries phéniciennes (XIX° ou XVIII° dyn. égypt.), 101; rébellion contre Asaraddon, 141.

Cimbres 186. — Ils constituaient, avec les Teutons, deux grandes tribus germaniques. Partis, depuis de longues années, en migration avec leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux en quête de terres où s'établir, ils avaient combattu en Bohème en Pannonie, en Styrie, et étaient arrivés en 113, aux Alpes carniques où ils se heurtèrent aux Romains.

Cimmériens = Gimirrai = Scythes sédentaires, 142. Voir Gimirrai.

Cimon, fils de Miltiade. Décrié, à Athènes, à cause de la légèreté de ses mœurs. La 2º guerre punique lui fournit l'occasion de se distinguer. Il se comporta brillamment à Salamine, commanda (471) la flotte grecque et fut vainqueur. Il fonda la colonie d'Amphipolis, à l'embouchure du Strymon (Macédoine) et occupa l'île de Scyros. Il obtint d'autres succès contre les Perses. C. embellit de promenades et d'aquedues Athènes dont il établit la prépondérance maritime et militaire, - Banni par la démocratie triomphante à Athènes (461), 170; il fut rappelé en 456, et marcha encore contre les Perses. Il mourut au siège de Citium (449).

Circoncision. La c. n'est pas attestée en Assyro-Babylonie; l'examen des momies montre qu'elle ne fut pas générale en Égypte à l'époque historique. On la rencontre chez les Arabes, chez les non-civilisés d'Afrique, chez nombre de tribus de Peaux-Rouges, dans la Polynésie; bref, elle fut pratiquée un peu partout dans le monde. C'était une espèce de sacrifice qui, à l'heure où l'adolescent était à même de transmettre la vie, en consacrait les sources, même pour ainsi dire, et autorisait les actes requis. — (Les textes bibliques montrent que chez les Juifs, à l'époque historique, elle eut toujours un caractère nettement religieux avec un sens spécial.) — La c. fait rougir les Juis hellénisants de Palestine, aussi omettent-ils cette pratique, « fecerunt sibi praeputia. » (I Mac. I, 15), 190.

- Cité. A la fin de la guerre sociale, le droit de cité est étendu à tous les Italiotes (à certaines conditions), 194.
- Citernes, ne pouvaient être employées, au début, en Canaan, 73. C. sacrées à Nippur, 21.
- Civilisation. (Voir cette idée sous des titres divers.) C. canéenne; caractères généraux de son histoire. 61.

- n. 2; —c. sous les Hyksôs, 63; —c. égéenne et cananéenne (classification), 72; c. israélite (détails sous des titres divers), 109.
- Cléopâtre. En Égypté, 4 Ptolémées eurent pour femme une Cl.: Pt. V Épiphane (024-181) -- Pt. VI Philométor (181-170) -- Pt. VII Physcon (170-117) -- Pt. VIII Soter (ou Lathyre) 117-107, (Il est difficile de dire quelle est la Cl. d'Esther XI, 1.)
- Cléopâtre, fille d'Antiochus III le Grand, épousa, en 193 av. J.-C., Ptolemée V Épiphane et devint ainsi reine d'Egypte. Cf. Dan. XI, 17, où il s'agit d'elle bien qu'elle ne soit pas nommée.
- 3. Cléopâtre, fille de la précédente, petite-fille d'Antiochus III.
- 4. Cléopâtre, fille de Ptolémée VI Philométor qui la donna en mariage à Démétrius II Nicator, roi de Syrie. Ce dernier, fait prisonnier par les Parthes, épousa Rodogune, fille de Mithridate Arsès VI. Cl. épousa Antiochus VII Sidétès. Elle aurait fait assassiner son premier mari. Elle mourut du poison qu'elle destinait à un de ses fils. Il est question d'elle, I Mac. IX, 9-12.
- 5. Cléopâtre (69-30 av. J.-C.), reine d'Égypte. Fille de Ptolémée XIII Aulete (81-58 av. J.-C.). Ptolémée avait légné le trône à Cl. et à son fils aîné à condition qu'ils s'épouseraient. Mais Ptolémée Dionysos, désireux de régner seul, exila sa sœur. Quand César fut entré à Alexandrie, il rappela Cl. Ptolémée, révolté contre César, se nova dans un combat. Cl. épousa son plus jeune frère, mais elle avait séduit César qui fit placer sa statue dans le temple de Vénus, à Rome. -Quand Antoine fut chargé des affaires d'Orient, Cl. vint au devant de lui en toilette de Vénus escortée de belles nymphes. Antoine suivit sa passion, 196. (Voir Antoine.)

Clients, à Rome, 182. - Tous les mem-

bres de la cité romaine primitive appartenant aux trois tribus étaient divisés en 30 « Curies » ou assemblées de districts et formaient le peuple des « Quirites. » La plèbe se composait de ceux des membres des curies qui n'étaient pas patriciens (Voir Sénat) et de tous les immigrants établis à Rome. Beaucoup d'entre cux étaient les clients de chefs de familles patriciennes, que ce fussent des esclaves affranchis ou qu'il se fussent volontairement donné un patron.

Cloître de Sippar pour les femmes Sal-Me, 30.

Cnossos, ville de Crète. Description du 1er palais (Minoèn moyen II), 86; — 2e palais (Minoèn moyen III), apogée de la civilisation et de l'art de la Crète. Sanctuaire dans la cour du palais. 91. — Palais détruit par une invasion barbare (fin du Minoèn récent II), 104.

Code. C. de Hammurabi (voir Hammurabi et t. II, Littérature.) La grande stèle en diorite sur laquelle est gravé le c. de Hammurabbi (original au Musée du Louvre), fut emportée de Babylonie en Élam par Shutruk-Nakh-khunte (x11° s.), 125. C. de Solon (Voir Solon).

Coelésyrie, vallée très fertile entre le Libau et l'Ani-Liban, 66.

Colombe, consacrée à la déesse Terremère, 93.

Colonnes. La c. était connue des Chaldéens et de leurs voisins Élamites; ils employaient surtout les briques cuites. A l'origine, ces briques avaient une face un peu convexe, de façon à exiger par leur mise en place d'un mortier assez abondant; aux basses époques elles furent assez semblables aux nôtres. Lorsque les briques étaient encore fraîches, on les timbrait du nom du roi qui les avait fait faire, et souvent de quelques lignes relatant les protocoles royaux

et les fondations pieuses du règne. On commençait par faire une base épaisse de briques plates; puis, audessus, on groupait les colonnes quatre par quatre pour offrir plus de résistance, sans prendre une apparence massive. Chaque colonne du groupe se composait d'un segment de cercle échancré en son centre et adhérant à une brique centrale ronde qui constituait l'âme de la quadruple colonne. Les Assyriens connurent aussi la colonne telle que nous la comprenons aujourd'hui, elle se rencontre en Assyrie; alors la base est de pierre et le fût en bois; il semble que les Assyriens aient reçu ce procédé d'Asie-Mineure, la colonne en pierre n'y étant pas pratique à cause de la rareté de la pierre. - En Égypte, la colonne proprement dite paraît dès la Ve dyn. (xxvne s. av. J.-C.); et, en Grèce, à Mycènes (Porte aux lions.). En Canaan, c. ou piliers en bois ou en briques supportant la toiture, 74.

Coloris le plus beau (en céramique antique) est celui des vases les plus anciens, 75.

Comana, ville située dans une vallée de l'Anti-Taurus, sur le fleuve Sarus.

Comédie. En Grèce, elle fut instituée en 48×487. Le même public qui était capable de s'intéresser passionnément à la haute philosophie de la vie que lui proposaient Eschyle, Sophocle, Eurépide, goûtait aussi les pièces d'Aristophane où abondaient les plaisanteries obscènes et les plus grossières injures. Une des raisons, sinon la principale, est que la c. était pleine d'allusions politiques, 171; — le comique exploitait aussi les engouements du jour; sophistes, philosophes, auteurs à la mode ou autres faisaient l'objet de ses satires. Et les défauts signalés, caricaturés, n'étaient pas toujours imaginaires.

Commerce (Voir factoreries.) Le c. à Lagash, aux origines de l'Histoire,

11; - à Ur. 19; - relations commerciales entre la Babylonie et l'Élam, 23; — le c. sous Hammurabi, 27-28; — sous les rois cassites, 34-35; - le c. oriental au 2º millénaire, 166; --- le c. entre l'Egypte et les autres pays monopolisé par la Phénicie, 101; -- c. des Philistins, 108; — le e. oriental au vine s., 166; au vie s., 166. Vers le ne s. av. J.-C., ce sont les Orientaux qui reçoivent et ce sont les Gréco-Romains qui ont la prépondérance pour le grand commerce, 204; objets d'importation, 204, n. 1; — c. grec en Palestine, 204; — le c. a entraîné les Juifs un peu dans toutes les parties du monde, 204.

Commissaire (gir) responsable des dépenses et des apports ou contributions, au pays d'Ur, 17.

Comptabilité, merveilleusement tenue à Ur (xxve-xxve s. av. J.-C.), 20; et, antérieurement, à Lagash, 11-12. — C. des armes, au palais de Cnossos (Minoèn moyen II), 86. (Voir Délos.)

Concubinage. Le c. légal est permis à Lagash, aux origines de l'Histoire, 12. — Sous Hammurabi, 30.

Contrats à Lagash, aux origines de l'Histoire, 11, 12; — les femmes dans les c. de la 1<sup>re</sup> dynast. babylonienne, 30; en Égypte, sous les 1<sup>res</sup> dynast., 44-45.

Contributions pour le roi et les besoins du culte, à Ur, 17, 18.

Coptos, ville d'Égypte, entre Thinis et Thèbes, naît à la vie politique, 55. — Immunités, 54. — Monuments érigés par Thutmès III (XVIIIe dyn.), 99.

Corinthe. D'après Strabon (VIII, 6, 20) et Pausanias (II, 1-4), elle se composait de deux villes enfermées dans une même enceinte: L'acropole ou ville haute et la ville proprement dite, ou ville basse. La première, au sommet d'une immense roche, était à peu près inexpugnable; elle ne fut jamais habitée que par des soldats

et par le personnel attaché au service des temples bâtis en son enceinte en l'honneur de Junon Bunea, du Soleil, d'Isis, de Sérapis, etc., et surtout d'Aphrodite (Vénus). — Philippe de Macédoine, se fit décerner, à C. le titre de généralissime des contingents fédéraux (337), 176.

Corne (Voir Casque à corne). C. de consécration, représentant le taureau (en Crète), 91.

Corps. Soutien de l'âme après la mort, d'après les Égyptiens, 42.

Corse, conquise par Rome (me s. av. J.-C.), 183.

Cosmos. Hypothèse scientifique sur la formation du c., 1.

Cosséens = Cassites = Kashshu (voir Cassites).

Courettes on « puits de lumière », au grand palais de Cnossos (Minoèn moyen  $H = XII^c$  dyn. égypt.), 86.

Courriers, à l'époque d'Ur, 18.

« Courtiers », sous Hammurabi, 27-28.

Crassus, 194. Orateur romain (140-91, av. J.-C.), Triumvir avec César, songeait surtout à s'enrichir. Tout moyen lui était bon (achat de terres des proscrits, prêts à des taux usuraires, etc.). Des richesses ainsi acquises firent naître l'envie et la haine. Il fut tué dans les guerres des Parthes (53 av. J.-C.), 195.

Crésus, fils et successeur d'Alyatte, conquiert successivement toutes les provinces de l'Asie Mineure (Sauf la Lycie et la Cilicie), comprises entre le Pont-Euxin, l'Halys et la Méditerranée; puis il cherche des alliés (Égypte, Babylonie de Nabonide, Lacédémone); il fut trahi et perdu pur un merceuaire gree, 156.

Crète (Voir Psychro). Aux temps néolithiques, 85; — art, 85 (voir Minoèn); céramique, 85 (voir Minoèn). Apogée de sa civilisation et de son art (Minoèn moyen III), 86; — son influence domine sur tout le monde égéen, 86; influence dans l'art hittite, 70; — factoreries phéniciennes en C. (XIXe. XVIIIe dyn. égypt.), 101; — fin de la gloire de C.. 108; — sous la XVIIIe dyn., l'hégémonie passe sur le continent: Mycènes, 86-87; — instruments en obsidienne importés de Milo, 88, n. 1; — sanctuaires à l'air libre (mont luktas; Petsofa, 91; — statuettes de dieux, 93; — influence sur la céramique israélite (1ers rois), après Mycènes, 111.

Cuivre. Rare à l'époque d'Ur, 19, n. 3; — connu des Susiens, dès l'époque la plus ancienne, 23; — dans les pays méditerranéens, le grand centre de production, au 3° millénaire, était Chypre. Il y avait aussi des mines de c. au Sinaï (Maspeno, Hist., I, 355), Plus tard, on connut d'autres gisements en Occident.

Culte (voir Lieux de culte). En Égypte, sous les 1res dynasties, 42.

Gumes, ville de Campanie (Capoue, Naples, Salerne); en 474, appelle la Sicile contre les Étrusques, 164 (voir Sicile).

Cunaxa, ville à 70 km. au N. de Babylone, 174.

Gunéiformes (Voir t. II, Littérature). Textes c. à Ta'annak, 74; — sur une statue de Nêrgal (à Ta'annak), 78.

Gupules, 82. Aux sanctuaires néolithiques, en Canaan, 76; les c. tendent à disparaître, à l'arrivée des Cananéens, 77; — c. près de la caverne-sépulture néolithique de Gezer, 80.

Cyaxare, roi des Mèdes (appelé par Saracos de Chaldée contre les Assyriens), commence le siège de Ninive, 149 (Est-ce bien lui qui a détruit la ville? 150, n. 2.). C. devient roi d'Assyrie, 150; — en face des Lydiens sur l'Halys, 151 (voir Alyatte).

Cyclades. Civilisation des C. 87 suiv.

Cyclopéens. On appelle cyclopéens des murs entourant certaines villes auciennes de Grèce (Tirynthe, Mycènes. etc.), d'Asie Mineure, de Palestine, etc., formés d'énormes blocs de pierre (6 ou 7 m. de long parfois), de forme irrégulière ou polygonale. Ils marquent une « première » prise de possession du pays par une aristocratie militaire ou sacerdotale. Ils paraissent avoir une affinité réelle avec les dolmens.

Cylindres ou cachetsassyriens. Les Mésopotamiens « écrivaient » sur des tablettes d'argile fraîche. L'écriture composée (après la période de la pictographie) de petits clous était impersonnelle. Pour authentisier un document, on y roulait un cylindre-cachet, lequel consistait en une sorte de bâtonnet sur la surface convexe duquel était gravée en creux *la mar*que personnelle de l'intéressé. En roulant ce petit cylindre sur l'argile fraîche, l'image était reproduite en une bande continue. Ces cylindres étaient en argile, en marbre, agate, cornaline, etc., de dimensions variables (les plus anciens sont les plus grands). Les scènes gravées sont toujours religieuses, le plus souvent accompagnées d'une dédicace donnant le nom du possesseur et constatant qu'il est le serviteur de tel ou tel dieu.

Au 3º millénaire, les c. représentent tantôt des animaux, tantôt des épisodes de mythes religieux, du Mythe de Gilgamesh spécialement. Voir t. II, Littérature). - Avec la dynastie d'Ur (xxve, xxive s.), apparait la présentation. Le possesseur du cachet. comparaît devant un dieu supérieur qui le reçoit assis ou debout; pour assurer la bienveillance de l'accueil de ce dieu, une ou plusieurs divinités secondaires accompagnent le fidèle et intercèdent pour lui. - Sous la 1re dyn. babylon.. l'adorant tient le plus souvent le chevreau qu'il offrira en sacrifice (Les représentations de Gilgamesh sont plus rares). — Au 2º millénaire (Cassites), le dieu

est d'ordinaire représenté seul, avec un attribut pour le faire reconnaître. La dédicace s'allonge et devient une véritable prière. — 1<sup>er</sup> millénaire : a. — Assyriens (les scènes sont assez variées), b. — Néo-babyloniens (on commence à se servir du cachet plat. Scène : souvent un fidèle en prière devant un autel surmonté de symboles divins. — Cyl. assyriens dans tombes d'époque israélite, 113.

Cyrène (voir Amasis), paie tribut à Cambyse, 159; — Ptolémée confie aux Juifs d'Égypte, la colonisation de C., 188, n. 3; — d'importants contigents juifs affluent à C., sous Antiochus Épiphane, 191.

Cyrus Ier, perse, grand-père de Cyrus le Grand. 155.

Cyrus le Grand ou Cyrus II (Kurash, Kurrashu), fils de Cambyse et de Mandane, fille du roi des Mèdes, 155, s,; - se révolte contre Astyage : maître de l'Asie Antérieure, 155; — victoire sur la Lydie (Crésus), Lacédémone et Babylone, 156; pousse jusqu'à la Tartarie, 156; -C. « instrument des dieux pour châtier Astyage », pensait d'abord Nabonide, 156, n. 2; — libéralisme religieux de C., 158; - rend leurs dieux aux cités et fait rebâtir leurs temples, 158; — paroles célèbres d'Isaïe: « Je ťai appelé par ton nom », 158, n. 2. - Béni d'Israël, des Perses, des Babyloniens. Ses dernières années ne sont pas connues. 159.

Cyrus le Jeune. Rivalités avec son frère Artaxerxès II, fils de Darius II: causes générales, 173-174; — soutenu par des mercenaires grecs (avec Xénophon), est battu par les armées de son frère, Artax. II, à Cunaxa (401), 174.

Cromlechs, 7. - En Canaan, 61.

Dagan (voir Daghôn).

Dagan-takala, Nom propre de personne, de l'époque d'El-Amarna, 109, n. 2.

Dayhôn, Dayon ou Dagan, dieu (cananéen, 23, n. 6) philistin, le premier qui ait un temple en Canaan, 109; — D est-il d'origine philistine? 109, n. 2, — élément des noms propres de deux rois d'Isin, 23 n. 6; dieu de Hammurabi, 109, n. 2; — voir Dagantakala; — temple dans la ville de Tirqa, 109, n. 2. — A l'époque grécoromaine, D. est honoré à Azot, Gaza, Ascalon, 202.

Dagon = Dághôn.

Dimas 66, capitale de la Syrie. Il en est question aux livres bibliques des Rois (I Reg, XV; XX; II Reg, VIII; XII-XIV; XVI), Puissance de D. et de la Syrie, sous Benhadad II, 129; la Damascène devenue province assyrienne. sous Téglathphalasar III, 134; -- trombe de Scythes 149; -- après la bataille d'Issus (333 av. J.-C.), elle fut livrée à Parménion par trahison, elle fut parfois soumise aux Ptolémées, durant les luttes des Diadoques. - Arétas, roides Arabes, devintroide Damas par sa victoire sur Antiochus Dionysos (85 av. J.-C.) Plus tard, D, tomba au pouvoir de Tigrane, roi d'Arménie, puis devint province romaine (conquise par Métellus).

Danaèns, de Chypre? (Voir Streck, Ashurbanipal, III, 787, sub Iaduana.) Les D. marchent avec la confédération d'Asie Mineure contre l'Égypte, 102.

Dan-Amurru (= le dieu A. est puissant).
Nom propre de personne de la Ire dyn. babylon., 65 n. 4,

Daniel. La Babylone de D. 153; — des questions de critique sur le livre de D restent à élucider, 157, n. 4.

Da-nu-na, ville cananéenne, entre Tyr et Sarepta (époque d'El-Amarna.) 66.

Dardanes = Dardanu. Étaient entrés dans la confédération d'Asie Mineure contre l'Égypte (XX° dyn.; Ramsès III). Battus, passent en Italie, 102; tantôt pour, tantôt contre l'Éygpte, 104. Darius, fils d'Hystaspe (Vistaspa) satrape d'Hyrcanic, appartenait à la maison royale Il dirigea le complot formé contre le faux Smerdis et devint roi, après le meurtre de l'usurpateur, 160. — L'armée perse lui est fidèle et assure son succès contre les prétendants, 160. — D., guerrier accompli et organisateur remarquable, fonde un royaume centralisé stable et libéral, 160. Respecte les traditions de ses peuples; résultats de cette pratique, 160. — D. et la Bible, 160, n. 1.

Darius III, malgré ses énormes ressources financières, ne peut pas opposer de barrière à Alexandre, 177-178.

David. Temps du roi D., 95, n. 1; 130;

— parmi les Philistins, 107; — son investiture à Hébron, 107; 118, n. 1;

— victoires, 107 et 118, n. 1. Voir Péléthiens dans la Garde du corps, 107; — gens de Gath forment un de ses corps de troupe, 107. (Voir Gath.)

— D. devant Jérusalem, 121-122.

Débora apparaît, au livre biblique des Juges, comme prophétesse, « Juge » du peuple, libératrice d'Israël et poète. Vieux chant de D. (Voir Jud. IV, V.)

Déesse nue. Voir Ishtar, Astarté, Aphrodite (Vénus.) — Coloriée en rouge et noir, à Chypre (âge du fer.) 92.

Dehurah. (Voir ed-Dehurah.)

Délos. C'était l'île sacrée (Cyclades) de la Grèce, temple d'Apollon, Latone, Artémis et d'autres. On y a découvert la statue d'un dieu adolescent reposant sur un bloc irrégulier et grossier, pierre sacrée sans doute et objet primitif de culte, peut-être. (Lebècue, Recherches sur Délos, in-8. Paris, 1876.) C'est surtout entre 312 et 166 que D. fut florissante; elle était le marché commun de la Grèce; les étrangers y affluaient, s'établissaient dans l'île sainte, consacraient des statues aux divinités, recevaient la

proxénie. On y a découvert (Ho-MOLLE) un très grand nombre de textes (depuis le vii s. jusqu'à Titus): inventaires et comptes du temple, décrets (ces derniers sont en général des décrets de proxénie rendus en l'honneur de Déliens ou d'étrangers avant rendu quelque service à la ville de D. ou à son temple. (Voir Homolle, Archives de l'intendance sacrée de Délos. - C'est à D.. au ve s., que se réunissait au printemps l'assemblée générale des alliés pour y prendre les décisions importantes, entre autres la perception du tribut et le maniement des fonds. Les réserves financières furent transportées à Athènes, et, sous Périclès, employées non seulement pour des travaux d'utilité publique mais aussi pour des constructions publiques de luxe pur. — Factoreries phéniciennes (XIXe ou XVIIIe dyn. égypt.), 101.

Delphes, en Phocide (Parnasse), au N. du golfe de Corinthe; possédait le sanctuaire international d'Apollon représenté par la Pythie, et un temporel considérable administré par 8 membres, les prytanes (ils n'ont rien de commun avec ceux d'Athènes si ce n'est que leur charge ne dure également que 2 ans . Cependant, le vrai pouvoir appartenait à l'Amphictyonie. (Voir ce mot.) La plus grande splendeur de D. remonte à l'époque des rois de Lydie. - Au ive s., le temple fut détruit (incendie? tremblement de terre?) Pour le relever, les Amphictyons imposèrent une taxe à toutes les cités grecques, de la Thrace à l'Égypte, et du Pont à Marseille. En ce même ive s., appartenaient au dieu les ressources ordinaires qui pouvaient varier suivant le nombre de terres affermées, le taux du bail, le nombre de têtes de bétail et le produit des sacrifices, et les ressources extraordinaires, nées d'une circonstance anormale.

Déluge dans la tradition assyro-baby-

lonienne, 9 (Voir t. II. Littérature.)

D. biblique: 3 opinions libres, 4,
n. 2.

Demavend, montagne volcanique de Perse (5.600 m.). Darius III Codoman fuit devant Alexandre jusqu'au D., 178.

Démétrius II Nicator, 198. — Roi de Svrie, fils de Démétrius Soter Il régna une 1re fois de 146-138 av. J.-C.; puis de 130-125 av. J.-C. (Voir Alexandre Balas.) Monté sur le trône, il renvoya toutes ses trou, es, à l'exception des mercenaires crétois. Un fils d'Alex. Balas, Antiochus VII, s'empara d'Antioche, et Démétrius se retira à Séleucie et à Babylone Dans une guerre contre les Parthes, il fut fait prisonnier par Arsace VI qui d'ailleurs le traita très bien et lui fit même épouser sa propre fille Rhodogune. Dans une guerre d'Antiochus VII contre les Parthes, Démétrius fut victorieux et remonta sur le trône (130). Il fut assassiné (125) après une guerre malheureuse contre l'Égypte. (Cf. I Mac, X; XI.)

Démocratic. Mouvement « démocratique » en Égypte, 54; — dans le monde hellénique, surtout à Athènes, au v° s. (surtout en 462-461), après les victo res nationales sur les Perses, les Étrusques et Carthage, 165-166; 169-170; 171. — A Rome, voir titres divers.

1. Démosthène (384-322 vivait surtout de son métier de logographe; il composa ainsi pour autrui les plaidoyers Pour la couronne triérarchique, Contre Calliclès, Contre Spondias. Quelques discours de cette époque touchent déjà à la politique, par exemple. : Contre Aristocrate (352); mais son 1er discours vraiment politique fut Contre la loi de Leptine (355/354). Il se tourna de plus en plus vers la politique étrangère et dénonça les projets ambiticux de Philippe (1re Philippique); il hâta le conflit entre la Macédoine (Philippe)

et la Perse, 176; — fit constituer une grande ligue grecque contre la Macédoine (il aurait voulu y englober la Perse.) Jusqu'après ses dernières Philippiques (341-340), D. avait été orateur d'opposition; il devint alors le chef du parti dirigeant (340-338.) Mais bientôt commencèrent les défaites : Chéronée en 338 (Guerre sacrée; voir ce mot). On l'impliqua dans une vilaine affaire; condamné à une amende qu'il ne put payer, il fut jeté en prison. Il s'évada et s'exila. Rappelé pour son patriotisme, lors du soulèvement qui suivit la mort d'Alexandre le G., il dut fuir à la suite des victoires macédoniennes. Il s'empoisonna pour échapper aux soldats qui le poursuivaient.

 Démosthène, général athénien de la 2<sup>de</sup> moitié du v<sup>e</sup> s.; se distingua pendant la guerre du Péloponèse. En 413 fut envoyé au secours de Nicias en Sicile. Tous deux furent battus par Alcibiade, 172.

Denderah, ville d'Égypte entre Coptos et Thinis (en aval de Thèbes.) Monuments érigés par Thutmès III (XVIIIe dynast.) 99.

Denys, tyran de Syracuse (ive s.) réunit les Grecs d'Occident contre Carthage et s'empare de Rhégion, (voir Exil; Samarie.) 174

Déportation, organisée par Téglathphalasar III (745-727), 133. — En quoi elle consiste, 133-134; — d. de Phéniciens par Asaraddon, 141; — de Chaldéens à Sidon, 141; — par Hérode au delà du lac de Génésareth, 200: — par Alexandre le Grand, de Macédoniens à Samarie, 200.

 $D\hat{e}r = D\hat{u}r$ -ilu.

Derendeh, ville hittite, au N.-E. de Comana. Lions hittites de D., 70.

Désert. Ce qu'il faut entendre par d., 47, n. 3.

Dessins sur Téramique, du xxve au xvue s., 75; — d. incisés sur fond noir. dont les creux sont remplis de

poussière blanche, en Crète, aux temps néolithiques, 85; — d. géométrique peint sur vases de Jérusalem et de Ta'annak, 90; — d. d'animaux ou plantes sur céramique de Canaan (XVIIIedyn.), 98-99; — d. céramiques au temps de la royauté israélite, 132.

Devant dieu. Sens de l'expression, 30: 31, n. 2.

 $Dum \hat{a}h = U - du - mu$ , 67, n. 8.

Diadèmes en or dans les tombes de Mycènes (Minoèn récent I et 11), 89

Diaspora = dispersion. 187. — A l'époque des Machabées, les Juifs forment une d. dans les pays au delà du Jourdain, 198; et aussi en Galilée, 198.

Dibon. Voir Dybôn.

Dictature à Rome, — En 501, la D. est créée par une loi (le Consulat remplaçait la royauté depuis 510) : c'est le rétablissement temporaire de la royauté, mais pour une durée qui ne peut dépasser 6 mois. La D. et le peuple, 182;

« Dieu grand » = le pharaon, 43.

Dieux; auraient régné en Egypte, à l'origine, 37, n. 1; — d. hittites, sculptés sur rocs du mont Taurus. 70; — d. représentés sous forme humaine, dès le néolithique, dans le monde égéen, 92 (voir 93), et aussi sous forme d'animaux, plantes, pierres. 92. — D. razziés par Ashurbanipal, 145. — D. grecs et orientaux introduits à Rome (11° s. , 185.

Dilbat, petite ville non identifiée dépendant du territoire de Babylone, 25.

Dilmun: durant la période préhistorique, D. est situé au N. du golfe persique; à l'époque historique sur la côte de la mer Rouge (LANGDON) 14 note; un des centres les plus anciens de la civilisation shumérienne, id. ibid.

Diluvium géologique, 4. Diomède, (Voir Ilion.)

Dionysos, dieu de la végétation en général; plus tard, dieu de la vigne. Il présidait, avec Déméter et sa fille Koré, aux Mystères d'Éleusis. Le D. crétois représenté par un taureau (monde égéen.) 93.

Diret-et-Tulul; éruptions volcaniques au D., à l'est de Damas, 59. (Voir Hauran.)

Dium, fondée par Alexandre le G., 198, la « ville » de D. se trouvaitsur le Yarmuk. l'occupée par Alexandre Jannée. 198.

Divinité. Divinités étrangères introduites dans le Pauthéon shumero-akkadien, 22 (cf. 21); intervention de la d. (Voir Ishtar; Ashur) 145; 146.

Divorce La législation du d., en pays shuméro-akkadien. 12 n. 8; — sous Hammurabi, 29.

Dix mille (Retraite des) 174, n. 1.

Djebel = montagne.

Djebel abu Thor (ou Mont du mauvais conseil) Petite « montagne » qui borne au sud l'wed er-Rababy (Jérusalem . Alluvionement quaternaire, 115.

Doghanlu, ville hittite Phrygie) 68.

Dolmens en Canaau, 61;—données intéressantes fournies par la situation des d. en Canaan, 61. Citons, en outre, les d. palestiniens que vient de signaler le P. Abel (RB XXXI 1922) 590-602) dans les environs de Jérusalem, en particulier près de Makhmas, près de 'Aiyn-Sinya (Yeshana de II Chron. XIII, 19) près de Béthel (Beitin); puis en Sanarie, sur les pentes du mont Garizim et à l'wady Qana (Jos. XVII, 9) à la frontière occid, de la tribu de Manassé.

Donations du pharaon pour l'entrelien de sa pyramide, 43.

Dor on Dora, ville de Canaan, sur la côte, au-dessous du golfe de Caïfa. Factorerie phénicienne (xix° ou xviii° dyn.; 101; appartient aux Zakkala Papyrus Golenischeff) 105, n. 2; —

le commerce grec y pénètre dès l'époque d'Alexandre le G., 204.

Doriens. Conséquences de l'invasion d. 90. (Voir Grecs.)

Dosithée. D'après Josèphe (C. Apion. II, 5.) juif, stratège avec un autre juif, Onias, des troupes de Ptolémée Philométor (181-146 av. J.-C.) 189, note.

Douze tables. En 461, un tribun du peuple demanda que 10 commissaires (Décemvirs) respectables par leur âge et leur sagesse fussent chargés de composer un code de lois pour servir de règle dans les affaires publiques et privées, et que lorsque ces lois auraient été approuvées par le peuple et affichées, les consuls et autres magistrats eussent à s'y conformer. Malgré l'opposition des patriciens au Sénat, la loi fut votée Les Décemvirs présentèrent, à la fin de l'année (450), dix tables de lois qui furent affichées au Forum et qui recurent l'approbation générale. Deux autres tables furent ajoutée peu après. Ces lois étaient tirées, en partie, de la coutume des ancêtres, des lois antérieures, des décrets et en partie, des lois de la Grèce (qu'interpréta aux Décemvirs Hermodore d'Ephèse, exilé, et retiré à Rome.) Ces lois ne distinguaient pas le plébéien du patricien et établissaient l'égalité civile entre les deux ordres pour les successions, les contrats de vente, les funérailles; mais les mariages étaient interdits entre les deux ordres, 182.

- Drusus (Livius), 194. (Voir Gracques)
   Adversaire de Caïus Gracchus, contre
   qui il fit voter la loi Livia: quicon que a reçu des terres en vertu de la
   loi agraire de Tib. Gracchus, les pos sèdera à titre de domaine libre et
   transférable.
- Drusus (M. Livius), fils du précédent, demanda, en 91, que les distributions de blé continuassent — qu'ou établit des colonies de citoyens romains en Campanie et en Sicile — que les

alliés italiotes eussent le plein droit de cité romaine. — La loi Livia fut abrogée presque aussitôt. Drusus fut assassiné. Sa mort apprit aux Italiotes qu'ils devaient renoncer au droit d'acquérir pacifiquement le droit de cité romaine. Et cependant ces Italiotes faisaient la force principale des armées romaines! De là, de profondes rancunes.

Dungi, roi d'Ur, 17.

Dûr-ilu. Assaraddon fait rentrer dans leur ville les divinités de D. 141.

Dûr Sharrukîn (=Khorsabad.) Palais de Sargon, au nord de Ninive, 138.

Dybôn, ville de Moab, sur la rive droite
 de l'Aruon, 130; — 'Omriy, roi
 d'Israël, y établit ses garnisons, 130.

Dynasties divines, humaines, pharaoniques en Égypte, 37, n. 1.

Eannatum, « roi » de Lagash, n. 9.

Éannatum frère d'un roi d'Isin, devient à Ur, prêtre du dieu Nannar (Lune), 24.

Eau. La question de l'eau et la fondation des villes, 73. — Seul point où les eaux soient possibles à Jérusalem, 115-116 et 119.

Ebér (= E-bi-rum) de la famille d'A-braham, 25, n. 4.

E-bi-rum, nom propre babylonien du temps de Hammurabi (cf. Ebér) 25, n. 4.

Echatane, ancienne capitale de la Médie. Cyrus s'en empara 561.) En 330, Alexandre le G. est à E., 178. Ressources financières entassées à E. (temps de Darius III et d'Alexandre), 177.

Ecnome, ville au sud de la Sicile, au S.-O. d'Agrigente(Girgenti). Victoire des Romains sur les Carthaginois (256) 183.

Écoles de Droit sous la Ire dyn. babylon. 32.

Écriture, connue en Égypte dès la Ire dyn. 39. É. pictographique très développée en Crète, au Minoèn moyen III; l'é. linéaire. employée au Minoèn récent I et II, 86.

Écuries sacrées à Nippur, 21.

Ed-Dehurah Colline ed-D. = sommet d'Ophel, 122.

Ed-Dôme (voir Dhumáh.)

Eden, à rapprocher de gu-edin, qui est une plaine très fertile de la Basse Mésopotamie, 19, n. 2; 33, n. 4.

Édom (au S. de Cansan) peut secouer le joug, grâce aux divisions entre Israël et Juda, 129.

Édomites (Iduméens), 71.

Égéc (Bassin égéen). Civilisation antique dans le bassin é., 84, s.; — tableau chronologique de cette civilisation, 84; — sur tout le monde égéen domine l'influence de la Crète, au Minoèn moyen III. 86; — influence sur la céramique de Canaan, 75; — influence sur la céramique de Chypre, 90.

Égine, île (et ville) au S. de l'île de Salamine; centre de production artistique, c'est la plus ancienne des écoles de sculpture grecque, 167.

Egypte. Le pays, 36; - civilisation préhistorique, 36-37. — A une époque archaïque, des conquérants s'emparent du pays, 37; (Cf. Egyptiens; Dynasties.) - Division de l'Histoire d'Égypte par Maspero, 37, n. 2 — Rapports avec les Hittites, 69; galbe et coloris de la céramique la plus ancienne, 75; - influences en Canaan, 77, 78, 83; - grand soin que les tombes ne fussent pas violées, 82; influence en Crète (Minoèn ancien III) 85; influences en Chypre, 89; - prépondérance égyptienne, après les Hyksôs (XVIIIe dyn ) 93, suiv.; -(au ve s.) toujours prête à favoriser les mécontents contre la Perse, 169; instruments en obsidienne importés de Milo, 88, n. 1; - vers la XXe dyn., l'É. doit appeler des mercenaires, 126; - après Sheshong, les rois de la XXIIe dyn. ne font guère

que des travaux d'utilité publique. 135; - l'É. et Asaraddon, 142; grand choc longtemps prévu, entre l É. et l'Assyrie; victoire d'Asaraddon à Memphis, 142-143. L'É. s'allie à la Lydie (Crésus), Lacédémone et Babylone contre Cyrus : défaite, 156; - victoire de Nabuchodonosor sur les Égyptiens, Syriens, Judéens...; les prisonniers sont condamnés à des travaux d'utilité publique, 152; — fin de l'indépendance. sous Psammétique III (XXVIe dvn.) battu par Cambyse, 159. — Darius et l'E., 160. - Alexandre est reçu avec sympathie, tant étaient vivaces les haines provoquées par Artaxerxès III Ochus, 177. (Voir Artaxerxès III.) - Des Juiss restèrent en E., après l'Exil, 187. (Voir Lagides; Octave.)

Égyptiens, d'origine libyenne, 37; ou libyco-berbère (Jéquien. Civilis. égypt. 81-82). L'État égyptien « créé » par les dieux, 37, n. 1. — Analogies entre les civilisations égyptienne et sémitique, 37, n. 2. — Influence asiatique, 56. — Les Ég. méprisent les Grecs établis, nombreux, en Egypte sous Psammétique, 146.

Elam. Deux races (Sémites et Anzanites) en rivalité en É., dès le 4º millénaire, 22. Influence de la Babylonie sur l'É, 23, n. 2; 27. - Soumis par Ur, 17. L'É. renverse la dynastie d'Ur, 25; - influences de l'E. dans l'art hittite, 70; 71, n. 1: - influences sur la céramique de Canaan (3º millénaire — xxº s. av. J.-C.), 75. Coalisé avec la Babylonie contre Sennachérib; le résultat est incertain, 139; E. et Mèdes, unis, sont battus par Asaraddon, 142; s'agite sous Ashurbanipal, 144; trophées autrefois importés en Elam, sont rapportés par Ashurbanipal, 145.

El-Amarna, capitale créée (à 300 km. au sud du Caire) par Amenophis IV (XVIIIe dyn.), 94. — Lettres d'El-A. ou correspondance en babylonien entre Amenophis III. Amenophis IV

et les rois de Canaan, de Khati, de Babylone et autres, 34, n. 3; quelques données qu'elles fournissent sur le pays de C. 65; 97, n. 7; exagération dans le style des correspondants, 96, n. 3. (Voir t. II, Littérature.) — A El-Am., influence de la céramique cypriote, 90.

Élamites vaincus par Narâm-Sin, 14; — sont très religieux, comme les Babyloniens, 22.

el-Atha, nom d'un wed du Sinaï, 51.

El-bani, nom propre de personne des tablettes cappadociennes, 15, n. 2.

El-belah, nom propre de personne des tablettes cappadociennes, 15, n. 2.

El-da-ta = Ar-da-ta, 66, n. 7.

Éléphantine, île du Haut Nil. Vers 4.000 av. J.-C., dépôt du commerce de l'Égypte avec le Soudan, 188, n. 2. Monuments érigés par Thutmès III (XVIIIº dyn.) 99. Vers 407 av. J.-C., il y avait là une colonie juive assez importante, 188. — Papyrus d'Eléphantine, leur objet, 188, n. 1.

"Ελληνας, 1 fois dans LXX = Philistins, 103, n. 1.

Élevage, à Lagash, 10; à Ur. 19.

el-Gâa (voir Gâa.)

Élie. Protestations d'É. contre le culte d'Astarté en Samarie (Athalie et Achab.) 128.

Eliy-ézér. Nom propre (Histoire d'Abraham.) ef. Ili-kha-zi-ri, nom babylonien. 25, n. 4.

Élymaïde, province de Perse (partie de la Susiane) dont il est difficile de fixer les limites, tant sont malaisés à concilier les passages de Strabon (XI, XIII; XVI, I, 8 et XVI, I, 18.) Les données de Pline (H. N., VI, XXVII, 111, 134, 135) et de Ptolémée, VI, 3 sont autres. Ces textes permettent de supposer que l'L. varia d'étendue suivant les succès ou les revers du peuple qui l'habitait. — La Bible en parle en des passages très

discutés, I Mac. VI, 1 et II Mac. IX, 2 p., 163, n. 2.

el-Ledjun, canton au S.-E. de Rabbat Moab et au N.-E. de Kir Moab, aux sources de l'wed Muchêres, affluent de l'Arnon, rive g. — Civilisation néolithique, 60.

el-Markha, vaste plaine du Sinaï, 51.

el-Mereighât, canton sur la côte orient. de la mer Morte, 60.

el-Mrèchi, grande falaise dans la presqu'île du Sinaï, 51.

'Elteqêh = Altaku.

Elyaqiym = Yehoyaqiyn, 150.

Émail (voir Vernis.)

Embaumement chez les Égyptiens, 42. Emblèmes sacrés à Nippur, 21.

'Emîm, populations à demi-barbares de Canaan, 62.

Emmaüs, au Sud de la Judée. Entre 175 et 135, E. est juive (par opposition à hellénisée), 198.

Emuthbal. Voir Iamuthbal.

Engaddi, sur la côte occid. de la mer Morte (à hauteur de l'embouchure de l'Arnon, sur la côte orient.) = « source de la chèvre », dont l'eau a 27°. Civilisation néolithique, 60. (Voir I. Sam. XXIV).

Engobe, matière terreuse qu'emploient les céramistes pour changer la couleur de leur pâte. Du xxve au xvues. av. J.-C., 75.

En-lil, grand dieu shumerien, patron de Nippur 17; — description de son temple à l'époque d'Ur, 21.

En Nakhl (Kalaat en Nakhl) = « la forêt du palmier »; « point d'eau », au Sinaï, 50; — centre de « routes », 51; — djebel en-N. 51.

Entemena, roi de Lagash (3º millénaire). — Le vase d'argent d'E, 13, n. 1.

Eocène. Le « monde », aux temps é., 3; mer éoc. nummulitique, en Palestine, 114. Éphraim, un des vouo: de Judée, le plus septentrional en communion avec Jérusalem, depuis Antiochus Épiphane jusqu'à Jean Hyrcan (jusqu'en 145, il dépendait de Samarie), 197-198.

Ephébie, 181. — Après Chéronée (338), on appelle ainsi la préparation militaire obligatoire pour toute la jeunesse aisée. (Tant qu'Athènes avait une flotte, on se dispensait de préparer les prolétaires au métier de cavalier ou d'hoplite, parce qu'ils n'étaient pas destinés à l'exercer. Mais on s'aperçut vite qu'il fallait introduire d'office au collège militaire les études dont l'Athénien cultivé ne pouvait plus se passer). Dès 300, l'éphébie attique est une sorte d'université. Elle a un caractère plutôt aristocratique qui sera corrigé, en des cas exceptionnels, par la création de « bourses » éphébiques que multiplieront les souverains de l'époque macédonienne,

Ephron ('phrwn), le hittite, dans la Bible, 68, n. 2.

Épicurisme L'É. s'éleva en face du Stoïcisme (voir ce mot) avec le même objectif de régler la vie en vue du bonheur. L'athénien Epicure commença à donner ses leçons en 306, à Athènes. Considérant l'idée d'une providence divine, avec ses conséquences, comme la cause principale de l'inquiétude des esprits, il la supprima par sa conception de l'univers entièrement fondée sur le hasard. Tout était réduit à la matière et au mouvement. L'ame elle-même était matérielle ; donc, pas de survie. Donc l'homme n'a qu'à obéir à l'instinct qui le porte à rechercher le plaisir. Une tranquillité faite d'une série indéfinie de sensations douces, tel est l'idéal. - L'É. était en faveur à Antioche, au ne s. av. J.-C., 181.

Epire, à l'É. de la Thessalie, au S. de l'Illyrie et de la Macédoine. Rome lui ravit sou indépendance, 179. Eponyme. — En Assyro-Babylonie, voir limmu. — En Grèce, magistrat qui dans les cités donnait son nom à l'année pendant laquelle il était en charge; ce nom figurait en tête ou à la fin des décrets. C'était, à Athènes, le premier archonte; de même à Délos, en Béotie, à Éphèse, etc.

'Éqron = Akkaron (à l'ouest de Gezer.) une des 5 villes philistines. — Padi d'E. et Ezéchias (temps de Sargon), 138-139.

Erek (Uruk), ville de Shumer, 7, n. 2.; soumise par les « rois » d'Ur, 17; — subit l'influence de la dynastie d'Isin, 24; de l'Élam, 26, — dynastie d'E., ses rois, 33 avec n. 2.

'érés ha-Khittiym, le pays des Hittites, dans la Bible, 68, n. 2.

'érés Pelishtiym, le pays des Philistins, 103, n. 1.

Éridu, ville de Shumer, 7, n. 2; soumise par Ur, 17; — subit l'influence de la dynastie d'Isin, 24; — puis vassale du roi d'Élam, Kudur-Mabuk, 25.

Éryx, montagne au N.-O. de la Sicile. Hamilcar s'y défend énergiquement pendant quelques années, 183.

È-sag-il (= maison à la tête haute).

Nom du grand temple du dieu Marduk, à Babylone. Déjà Dungi, roi d'Ur (vers 2400) en fait mention.

(Etude spéciale de Scheil et Dieularoy. Voir Bibliogr.) 153.

Eschyle, né à Éleusis, vers 525, mort à Gela (Sicile) en 456. Il combattit à Marathon, à Salamine et à Platées. Comme poète, il remporta sa 1<sup>re</sup> victoire au concours de tragédie en 485. Il vécut tantôt à Athènes, tantôt à la Cour de Hiéron de Syracuse. Il exploita presque tout le domaine des vieux mythes, surtout la théogonie, le cycle troyen. l'histoire des Argonautes, les légendes thébaines et argiennes. (Suppliantes, Perses, Sept contre Thèbes, Prométhée enchaîné,

Orestie.) Dans les Euménides (458), il déplore la chute du régime aristocratique. (Voir Euménides.)

Esclaves. Commerce des e. à Lagash. aux origines de l'Histoire, 11; - condamnés aux travaux forcés, à Ur, 17. - En Italie, au me s. av. J.-C., ils ne faisaient nombre que dans les villes; au 11° s., (déjà dès la guerre d'Annibal, et parallèlement au déracinement de la classe paysanne) l'esclavage rural se développa rapidement et fit concurrence aux travailleurs libres, 185, 186. — Guerres des esclaves: la 1re, de 138-132, en Sieile (le consul Rupilius fit crucifier 20.000 des esclaves révoltés); la 2°, de 104-100, en Sicile encore (le chef Athénion fut tué, en 101 av. J.-C.); la 3°, de 73-71 (guerre des gladiateurs de Capoue qui s'emparèrent de plusieurs villes importantes du Brutium, de la Lucanie, de la Campanie. Défaite et mort de leur chef, Spartacus.), 186; 194.

Esneh, ville d'Égypte, au dessus de Thèbes. Monuments érigés par Thutmès III (XVIIIe dyn.), 99.

Espagne. Fut habitée par des Ibères et par des Celtes. Les Phéniciens, p. 183, et les Grees y fondèrent des villes le long des côtes : Ampurias, Sagonte, Carthagène, Malaga, Gadès. Puis vinrent les Carthaginois, 183; ils furent battus par les Romains (208 et 206.) Les Romains tenaient beaucoup à la possession du pays, à cause du vin, de l'huile, des métaux et du commerce que Gadès faisait sur les côtes de l'Océan; mais il leur fut malaisé de devenir effectivement les maîtres. Ce ne fut qu'après la prise de Numance importante forteresse sur le haut Douro) par Scipion Emilien, en 313, que fut consolidée la domination romaine, 184.

Esther. Le texte hébraïque d'E. aurait été composé durant la période grecque, mais avant la prise de Suse par Alexandre le Grand, 178, n. 1. Etaqqama, chef du parti hittite contre l'Égypte (XVIII° dyn.) à l'époque d'El-Amarna, 96, n. 9.

É-temen-an-ki (= « maison du fondement du ciel et de la terre »). C'est la ziggurat ou tour à étages de l'esagil, à Babylone. Des textes lyriques anciens, mais de date incertaine, en parlent. (Schehl-Dieulafov. Esagil, 5; et Koldewey, Wieder. Babyl. 179. s.)

'Ethba'al, Grand-prêtre d'Astarté, père de Jézabel, 128; il assassina Phéli, roi de Tyr, à qui il succéda.

Étrier. Vases « à étrier » mycéniens, 98.

Étrusques. Presque tout est mystère dans leur Histoire, bien qu'ils aient laissé des traces multiples d'une civilisation avancée, d'une grande richesse et d'une puissance politique considérable. Ils auraient envahi la Lombardie par les Alpes aux xie s. av. J.-C. Ils rayonnèrent dans le bassin du Pô, dans le Picenum, entre l'Apennin et l'Adriatique, dans le Latium et la Campanie, jusqu'en Corse. Ils furent un peuple guerrier. Ils luttèrent contre les Ombriens, contre les Ligures et, à partir du vies., contre les Gaulois. En contact avec les Romains, vers la même époque, ils leur donnèrent des rois : les Tarquins et les Servius Tullius, Leur influence sur les Romains fut profonde au point de vue religieux. Des É. vint l'art d'observer les oiseaux, leur vol, la façon dont ils mangeaient; ainsi se fonda la science augurale ou auspiciat, qui devint la divination romaine, mais la divination par l'inspection des entrailles des victimes fut laissée aux Etrusques et à leurs haruspices que les Romains employaient cependant pour la célébration de leurs sacrifices. Au viie s., les Grecs apprirent à connaître les É., surtout sur mer, car ceux-ci écumaient les eaux Thyrrhéniennes et pénétraient jusque dans

l'Égée. Ce fut seulement au début du vie s. que les Grecs fermèrent le détroit de Messine. Vers 500 les É étaient forts à Capoue, en Toscane, en Ombrie, et dans la plaine du Pô, 163; — ils furent battus à Cumes par les Grecs syracusains, 164. — En somme, grand peuple, gouverné par une aristocratie puissante; son agriculture, industrie, commerce, marine furent remarquables. Il déclina vite après la fondation de Rome; l'Étrurie fut définitivement annexée par les Romains au début du me s. av. J.-C., 182, n. 1.

Euménides (Voir Eschyle). Un des chefs-d'œuvre d'Eschyle, représenté à Athènes en 458 av. J.-C. Sujet: La fuite d'Oreste après le meurtre de Clytemnestre (sa mère, femme d'Agamemnon) et d'Egisthe (assassin d'Agamemnon); l'expiation, puis le pardon accordé par les dieux et l'acquittement devant l'Aréopage. Avec Agamemnon et les Choéphores, les E. formaient la trilogie de l'Orestie.

Eupatrides. Ce mot désigne la noblesse primitive d'Athènes. Au ve s., on appelle E. les nobles, descendants des anciennes familles qui avaient été longtemps en possession de la plus grande partie du territoire et qui pendant plusieurs siècles avaient prédominé dans le gouvernement, 161. Fiers de leurs traditions légendaires, ils conservaient jalousement leurs cultes domestiques. Ils avaient perdu leurs privilèges, mais ils devaient à l'antiquité de leur race, à leurs fonctions religieuses et à leur culture supérieure une considération qui survivait à leur puissance détruite.

Evergète (Ptolémée III). Deux rois d'Égypte ont porté ce surnom: Ptolémée III et Ptolémée VI. (Le Prologue de l'Ecclésiastique désigne un roi d'Égypte par ce simple surnom. Évergète. On ne peut savoir de qui il s'agit.) Les règnes des trois lers

Ptolémée: Soter, Philadelphe et Évergète, furent pour les Juifs un âge d'or, 189, note.

Evil-Mérodach = Awél-Marduk.

Excommunication juive: sa nature, 208.

Exil (Voir Déportation.) E. de Juda (soldats, prêtres, scribes et toute la classe influente) en Chaldée (586), 152; — fin de l'E. sous Cyrus; des caravanes ramènent périodiquement les Hébreux vers Jérusalem, 158; — tous ne reviennent pas en Palestine, 187.

Exode des Hébreux, Opinions libres sur l'époque, 97, n. 1; voir 100, n. l.

Ex-voto au temple de Nin-Makh, à Babylone, renfermés dans des sortes d'étuis en briques, 153.

Eyuk, ville hittite, dans la grande boucle de l'Halys, 68. — Ronde-bosse hittite à E., 70.

Ezéchias, roi de Juda, ne prend pas part à la coalition syro-égyptienne contre l'Assyrie de Sargon, 137; — E. cherche un appui en Égypte, 138-139; — Sennachérib lui fait adresser des insolences. 139. — E. fit un miló' (= aménagement pour les eaux?) 123, n. 1; — fit un nouveau réservoir pour capter la fontaine de Gikhon, 123, n. 1.

Ezéchiel, de race sacerdotale. Prophète écrivain juif. Fut déporté en Babylonie 11 ans avant la ruine de Jérusalem (586), et, de là-bas, adressa ses « prophéties » à ses compatriotes restés encore en Palestine; puis, après la ruine de la Cité, à ceux de Babylonie. — La Babylone du temps d'E., 153.

Factoreries. La Phénicie avait établi des f. un peu partout, en Syric et en Canaan, en Haute Mésopotamie, au Delta, en Asie Mineure, en Grèce, en Illyrie, en Italie, 101.

Fécondité de la Nature, déffiée avant le xxe s., en Canaan, 79.

Feiran au Sinaï: nom d'un wed, 49; 59; — nom d'une oasis, 49; d'une ville, 50, n. 2. Localisation de F. au cours de l'Histoire, 52, n. 2.

Femme. Jouit de liberté et d'honneurs à Lagash, aux origines de l'Histoire, 12 avec n. 7. Place importante de la f. dans la colonie assyrienne de Cappadoce (xxvie, xxve s. av. J.-C.), 16. Dans le code de Hammurabi et les contrats de la Ire dyn. babylon., 28-30. Femme secrétaire dans un contrat, 30. — F. hittites sous Salomon, 68, n. 2 h. — Forme de f. donnée aux vases, du xxve au xviie s. av. J.-C. 75; — f.-poisson (statue de), 78, n. 2.

Fer. (Voir Métaux; chars de fer.) L'Histoire des Philistins appartient à l'époque où le fer se substitue au bronze, 108.

Fêtes de la Lune, du renouvellement des saisons, du nouvel an, du jour qui donne son nom au mois, en Basse Mésopotamie, 22.

Φιλιστιειμ (1 seule fois dans LXX) = Philistins, 103, n. 1.

« Fils du soleil » = le pharaon, 43.

Fisc = corbeilles (où était conservé l'argent du trésor public), 32, n. 1.

Flagellation. F. juive, une des peines (non infamante) les plus fréquentes infligées par le Sanhédrin de Jérusalem, à l'époque romaine. On ne condamnait au maximum (40 coups, en fait 39) que pour les fautes les plus graves, 207. F. romaine, infligée aux cives avec des verges, aux servi avec des courroies armées d'osselets ou avec des lanières plus fines et cinglantes. Le nombre de coups n'était pas fixé, 207-208.

Flaminius, général romain, proclame (196 av. J.-C.) l'affranchissement de la Grèce, 184.

Flotte. (Voir bateau; barque; navire.) En Grèce, les bateaux (trières) étaient confiés aux éléments inférieurs de la population parce que les hoplites dédaignaient la rame. Athènes eut une flotte après 482. On avait découvert, au Laurium, des mines d'argent. Thémistocle fit distribuer aux plus riches citoyens le précieux métal à charge de construire et d'entretenir de nouveaux vaisseaux. Athènes eut 100 trières, navires à 3 rangs de rames = 200 hommes, généralement pontés et supérieurs à tout ce qu'on avait fait jusqu'alors.

Fonctionnaires, à Lagash, 12; — à Ur, 17-18.

Fondation. (Voir Sacrifice.)

Fondations territoriales pour les dieux en Égypte, depuis la VIe dyn., 43.

Forteresses; leur première apparition en Canaan, 73; — leur nature, 73-74.

Fourrures, à Lagash, 10.

Fresques fines au palais de Phaestos (Minoèn récent), 86. — F. (poissons volants) à Milo (Cyclades), 87-88.

Fruits à Lagash, aux origines de l'Histoire, 11.

Φυλιστιμ (1 seule fois dans LXX) = Philistins, 103, n. 1.

Φυλιστιειμ (1 seule fois dans LXX) = Philistins, 103, n. 1.

Φυλιστίνο: (1 seule fois dans Josèphe) = Philistins, 103, n. 1.

Funéraire. Culte f. (Voir Textes; culte; tombes (monum.) mégalithiques.) Usages f. en Canaan, 81; —mobilier f. en Canaan, 83 84.

Gâa, plaine dans la presqu'île du Sinaï, 49-50.

Ga-az-ri, ville cananéenne, à l'époque d'El-Amarna = Gezer, 67.

Gabaon au N.-N.-O. de Jérusalem. Tunnel creusé pour aller chercher de l'eau, 73; 122.

Gabinius (100-84 av. J.-C.); tribun du peuple en 67, il fit voter la loi qui donnait à Pompée des pouvoirs dicdatoriaux pour combattre les pirates, et s'efforça de dépopulariser Lucullus, ennemi de Pompée. Nommé proconsul de Syrie, il favorisa l'hellénisation en Palestine, 199; — rappelé à Rome il fut exilé comme concussionnaire et passa au parti de César qui le rappela.

Gadara, ville au S.-E. du lac de Génésareth, sur la rive gauche du Yarmuk. Canton fondé par Alexandre le Grand, 198; — occupé par Alexandre Jannée, 198.

Galaad, province à l'est du Jourdain. Alexandre Jannée (voir ce mot) rend G. tributaire, 199.

Galates = débris des bandes de Gaulois, qui après avoir tenté de piller le temple de Delphes, avaient été appelés par un roi de Bithynie dont ils avaient assuré le trône, et, en récompense, avaient reçu des terres aux environs d'Ancyre et de Pessinonte. Ils se soumirent aux Romains (189 av. J.-C.), 184.

Galatie, province d'Asie Mineure. Ce pays mi-grec mi-barbare au 11° s. av. J.-C. ne put s'opposer à la conquête romaine, 184.

Galbe. Le g. le plus parfait est dans la céramique la plus ancienne. 75.

Galilée. Vestiges de civilisation néolithique dans les cavernes de G., 60; — conquise par Jean Hyrcan qui extermine une partie des habitants et les remplace par des colons israélites, 193; — la judaïsation de la G. fut l'œuvie d'Aristobule Ier; elle fut achevée par Alexandra, 190. — A la période romano-hérodienne, la démarcation entre population juive et population païenne n'y est pas absolument nette, 199.

Gari, ville cananéenne dans le Négeb, à l'époque d'El-Amarna, 67.

Garizim. Montagne de Samarie (Palestine) où les Samaritains ont leur temple à eux (rival de celui de Jérusalem), 188; — le temple de G. est saccagé par Jean Hyrcan. 193.

Gath, satrapie philistine, sous David, 107; — fournit un corps de troupes à David, 107.

Gaulanitide. A l'époque gréco-romaine, province au N.-E. du lac de Génésareth, correspondant au *Djaulan* actuel, plateau qui domine le lac de Génésareth et le lac Huleh. (Voir *Hauran*.) Au 1<sup>er</sup> s. av. J.-C., mélange bigarré de populations, surtout juives et syriennes, 200.

Gaule, nom donné par les Romains aux contrées occupées par les Gaulois. Le nom s'est donc entendu d'abord de la Haute Italie et de la vallée du Danube occupées par ceux des Gaulois avec lesquels les Romains furent d'abord en contact. Plus tard, ils eurent à distinguer deux Gaules : la cisalpine et la transalpine. 1º La G. cisalpine = le pays au nord du Rubicon et de l'Apennin, la Vénétie (avec Aquilée) et la G. transpadane (au delà du Pô.) - Après la conquête de César, la G. transalpine s'entendit du pays compris entre le Rhin et les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées et l'Océan. La partie située entre les Alpes, le Rhône les Cévennes et la Méditerranée formait la Province romaine (= Provence.) Celle-ci fut conquise entre 125 et 118, p. 184; l'autre (Gaule chevelue, comata) prit neuf années à César (58-51.) - Commerce oriental avec la G., 166.

Gaumatá, frère de Patizêithès, majordome de Cambyse. G. ressemblait fort à Smerdis: il se fit passer pour tel, tandis que Cambyse était en expédition en Égypte, et fut reconnu par la Perse et la Médie (522), puis fut tué par des princes perses (521). 159-160.

Gaz, équivalant à sa-gaz. Voir ce mot,
 Gaza (Kha-za-ti et A-za-ti, à l'époque d'El-Amarna) = 'Azzāh; une des principales villes et port de commerce des Philistins, sur le littoral

méridional, 67, n. 5; — les Hébreux ne purent pas s'en emparer, 105, n. 3; — G., marché principal de l'Arabie septentrionale, 108: — réussit à arrêter Alexandre le Grand pendant 2 mois, 177; — le commerce grec y pénétra dès l'époque d'Alexandre, 204. Entre 175 et 135, G. est toute païenne, 198; — elle honore Dagon, 202; elle fut prise par Jeannée mais ne se judaïsa pas, 198. Elle avait alors un temple à Apollon, et, à l'époque romaine, honorait Μαρνας, 202.

Gazara, un peu à l'O. d'Emmaüs. Entre 175 et 135, G. est païenne, 198.

Gazer (Voir Ga-az-ri), 67, n. 18.

Gela, ville au S de la Sicile, à l'embouchure du fleuve Gela. En 427, les députés des villes y proclamèrent le principe « La Sicile aux Siciliens! », 172.

Gelon, maitre de cavalerie appelé, dans une sédition, par les grands propriétaires contre la plèbe. Il se fixa à Syracuse, en fit sa capitale, la fortifia et créa la première force militaire grecque après celle du Péloponèse, 164; — il battit les Carthaginois, 164.

Gens. (Voir Sénat.) Aux origines de Rome, les gentes sont de grandes familles patriarcales composées de patriciens et de clients, 182.

Gerar, 64.

Gerasa, « ville » au pays de Galaad, sur le Tawahin, affluent du Jabbok (rive droite). Canton fondé par Alexandre le Grand, 198; — G. occupé par Alexandre Jannée, 198.

Γερουσία (Voir Sanhédrin.)

Gezer (au S.-E. de Lydda); à l'ère quaternaire, on y connaît le feu et l'on habite dans des cavernes, 6 (voir p. 60; à l'invasion des « Cananéens, s'y constituaient des agglomérations de maisons, 61; — sa position, 73; — les maisons, 74; — tunnel creusé pour aller chercher de l'eau, 73.

122; - son mur d'enceinte, 73; sanctuaire néolithique, 76; - sanctuaire cananéen, 76; - massébôth massives, 76; - Teraphim de G. 77; influences religieuses égyptiennes, 77 et 98. — sacrifices de nouveauxnés, 78; serpents en bronze (amulettes?), 78, n. 2; — hypogée néolithique inviolé, description, 79; céramique, 74; 75. Place forte sur la route militaire d'Égypte en Syrie, 94. — Scarabées nombreux (et scarabées avec motifs à spirale, du temps des Hyksôsi 98; — statue de Bès (xvie xve s. Thutmès), 78; — céramique (xvi xiic s.), 98; — statuette d'Astarté à 2 cornes (entre xe et vue s.), 78; - sépultures de l'époque israélite, 112-113; - G. reçue en dot par la fille du pharaon qui devient « femme » de Salomon, 124,

Gharandel, 48, 51, 52.

Ghibhly = Byblos (voir Gub-la 66, n. 9.

Ghôr, 110, 116. Ce mot arabe signific crevasse entre les montagnes fendant profondément la terre. Le G. commence à Tibériade et s'étend jusqu'au sud de la mer Morte, et même jusqu'à la mer Rouge. Les Hébreux se servaient du mot 'arabah pour désigner cette longue vallée profondément échancrée. RB VII (1910), 532, 541.

Giaur-Kalesi, ville hittite au S. d'Angora, 68.

Gi-id-shi (= Qadesh, sur l'Oronte), à l'époque d'El-Amarna, 66.

Gikhon (étymol; 129, n. 2) = Fontainc de la Vierge, 119. — Salomon fut consacré à G., 120, note.

Gilboa' = Gelboé. (voir Saül.)

Gilgamesh. Cycle de G. 112. (voir t. II, Littérature.)

Gimil-Amurru = ( « le dieu Amurru conserve la vie, ou bien : est bienfaisant ») Nom propre de personne de la 1re dyn. babylonienne, 65, n. 4.

Gimil-Sin, roi d'Ur, 17.

Gimirrai = Cimmériens = Scythes sédentaires. 142; — étaient aryens, 149; — ligués avec les Mèdes passent en Asie Mineure, 142. — Battus par Asaraddon. 142; — battent Gygès passé en Égypte pour aider Psammétique contre les Assyriens, 145.

Girsu, quartier de Lagash, subit la suzeraineté de Kudur-Mabuk, roi d'Élam, 25, 26.

Glaciaire. Période g., 3-5.

Goim = païens, 205.

Golyath, philistin, 103, n. 1.

Gourdes, Vases-g., 111.

Gouverneur de la ville, sous Hammurabi, 31. o g de la maison des livres », sous la IIIe dyn. égypt, 44.

Gracques, 186. On désigne ainsi Tiber. Sempr. Gracchus et son frère Caius, de la plus haute noblesse romaine (leur père était gendre de Scipion le premier Africain; leur sœur était femme de Scipion Émilien, le vainqueur de Carthage). Ils étaient très riches. Leur mère Cornélie leur avait inspiré le dédain des plaisirs vulgaires et les Stoïciens qu'elle avait chargés de leur éducation avaient développé leurs talents, leur éloquence et aussi leur orgueil. Le rôle de réformateurs les séduisit. Tibérius était tribun du peuple en 134, l'année où devait périr la constitution républicaine de Rome. Il proposa que les terres du domaine public occupées mais non concédées fussent distribuées aux citoyens pauvres (Loi Sempronia) et que le trésor des Attalides fât distribué aux concessionnaires pour leurs frais de premier établissement; le peuple (non le Sénat) statuerait lui-même sur l'organisation à donner au royaume des Attalides. Ces réformes causèrent la mort (133) de Tibérius, mais le Sénat leur donna force de loi en 132. -- Caïus Gracchu par la loi frumentaire de 123 (5 mesures de blé, c-à-d. la consommation d'un mois pour 6 as ou 6 sous de notre monnaie à tout citoyen de Rome qui se présenterait aux magasins publics) devint l'idole de la populace romaine, mais il rninait tous les producteurs de blé d'Italie. Par une transformation du pouvoir judiciaire (en 122) il rehaussa singulièrement l'importance politique des chevaliers. Il fit grever de lourds impôts la province d'Asie. (un syndicat de fermiers se forma pour les faire rentrer qui réalisèrent des bénéfices personnels énormes. C'est par une conséquence de semblable politique que les Asiatiques s'étaient soulevés à la voix de Mithridate VI, roi de Pont (121-63 av. J -C.). Caïus confisqua la terre des communautés latines et aussi celles des alliés pour les distribuer aux prolétaires. Il annonça la création de colonies transmarines en particulier à Carthage; innovation grave, car on avait toujours estimé qu'en dehors de l'Italie, il ne ponvait y avoir que des États alliés, vassanx on asservis Le motif profond était tiré de la religion des ancêtres qui attachait les citoyens romains à leur sol. C'en était trop! Livius Drusus fit opposition et sa popularité entraîna la mort de Caïus. Les 2 frères avaient soulevé les agrariens contre la populace romaine, et les chevaliers contre le Sénat.

Grand-prêtre juif, chef du Sanhédrin 206-207; — à l'époque romaine, les G-p. étaient souvent sadducéens, 207. Sous les Romains, le G.-p juif (héréditaire), assisté du Conseil des Anciens et des prêtres, gouverne la Judée (sous le contrôle des Gouverneurs royaux), 187.

Granique; fleuve de Perse qui se jette dans le golfe Persique. Alex. le Gr. passa le G. en 333, p. 177.

Gravure à Lagash. 13; — en Élam, 23. Grec, devenu langue commune aux éléments supérieurs de la population dans le monde hellénique, 180 et

181. — A l'époque hellénique, une quantité de Juifs de Palestine (dont on ne peut apprécier l'importance) connaissait le grec, 201.

L'art gr., au XVe s. av. J.-C., ne doit rien à l'Égypte, ni à l'Assyrie, ni à la Phénicie, 87.

Grèce. (Voir Asie Mineure; Athènes). Dès le 2e millénaire, une fraction (les Achéens) du peuple qui s'appellera un jour grec était établi sur les îles et les rivages de ce continent « découpé à outrance, qui semble de partout appeler la mer et s'en faire proprofondément pénétrer » et appeler aussi, par suite, les bateaux. La civilisation brillante de la Crète se répandit à travers la demi-barbarie européenne de ce peuple. Vers 1100 av. J.-(:, des tribus appartenant à la même souche des Achéens déja établis sur le sol « grec » quittèrent les régions du nord de la Grèce et s'avancèrent, lentement mais irrésistiblement, vers le sud (= Invasion dorienne, détail d'un vaste et obscur déplacement des peuples.) Il y eut alors bouleversement de villes florissantes, dont Mycènes était la principale sur le continent. Beaucoup des anciens habitants passèrent dans les îles et sur les côtes d'Asie Mineure. Durant les XIe et Xe s., ce fut, en Grèce, un flux et reflux incessant de populations; le pays entier recula vers la barbarie. - Factoreries phéniciennes (XIX ou XVIIIe dyn. égyp.) 101 (voir 166); la Grèce classique commence à paraître, 108.

Au VIIIes., la période de formation de la Grèce est terminée; l'Histoire du pays commence.

Grecs et autres peuples de la mer s'opposent à l'avance des Phéniciens vers la Grèce, 102; — des Gr. s'établissent en nombre en Égypte, sous Psammétique, 146; — ils rattachent leurs traditions à celles des Égyptiens, 146; — cependant, méprisés par les Égyptiens qui les regardent comme des barbares, 146 et 159. — Grecs du sud de l'Italie (Grande Grèce), 182, n. 1.

Au n° siècle av. J.-C., la Gr. n'est plus en état de s'opposer à la conquête romaine, 184. — Influence spirituelle de la Grêce sur Rome, 185.

Gubaru, général de Cyrus, entre sans combat à Babylone (539), 157.

Gub-la au temps d'El-Amarna) = Gébal (ou Byblos des Grecs), 66. Dès les plus anciennes dynasties babyloniennes (vers le 4º millénaire), l'Egypte eut des rapports avec Gébal, qui apparaît dès lors comme le grand centre maritime et commercial. On pense que Tyr et Sidon n'abritaient encore que des installations de pêcheurs.) On y a découvert récemment: 1º un cylindre mentionnant 3 divinités « dans Byblos, donnant la vie éternellement »: a - la « dame de Byblos, » bien connue, Isis-Hathor; b - un dieu assis coiffé de cornes et du disque, tenant le sceptre et qualifié de « fils de R'e des pays étrangers »; c - une autre divinité féminine. - 2º un petit vase au nom de Unas (Ve dyn.); un vase de marbre noir au nom de Pépi II (VI° dyn.) « roi du Sud et du Nord»; des cynocéphales; 3º fragment de vase qui paraît porter le nom de Mycérinus (IVe dyn.); - 4º dans la tombe (d'une reine régente (?) du type d'Amashtart, mère d'Eshmuna. zar II, à Sidon) une harpé décorée de l'uraeus; un vase d'argent à une anse et à long bec, de provenance ou d'imitation égéenne; balsamaire en obsidienne sertie d'or avec, sur le couvercle, le cartouche prénom d'Amenemhet III (XIIIe dyn.) Résumé d'après R. Dussaud, Journal des Savants, XX (1922), 173-176.

Le roi de Byblos a peur des sagaz (temps d'El-Amarna), 95.

Greniers sacrés à Nippur, 21.

Gudéa, patesi de la IIº dynastie de Lagash, 15; — ses constructions, 15.

Gr-edin, plaine très fertile entre Umma et Lagash, 19.

Gu-gu = Gygès, 149, n. 4.

Gu- $la \equiv Gub$ -la (Byblos), 66, n. 9.

Gungunum, roi de Larsa, d'Ur, de « Shumer et Akkad » 24.

Gurnia (Crète). Vases polychromes, 86; — sanctuaire dans la cour du palais (Minoèn Moyen II), 86.

Guti. Le territoire des G. se trouvait entre le Zab inférieur. le Tigre, les monts de Soleïmaniel et la Diyala. (Scheil, Comptes rendus, 1911, p. 318). 14.

Gygès (Gu-gu), fondateur de la dynastie des Mermuades de Lydie. Fait acte de vassalité envers Ashurbanipal, 144; passe en Égypte pour marcher avec Psammétique contre l'Assyrie, est battu par les Cimmériens. 145.

Gymnase. Le g. grec comprenait une palestre composée de nombreuses salles ouvrant sur un péristyle, un stade, souvent des xystes ou pistes couvertes; des bains, des vestiaires. On y trouvait aussi des autels, des statues, de petits temples. — Depuis le Ve s., ils devinrent des lieux de rendez-vous; au IVe s., on y enseignait la philosophie.

Toutes les villes grecques avaient un ou plusieurs gymnases. Athènes, au ve et ive s., en possédait trois (Académie, Lycée, Cynosarque.) Les principaux furent ceux d'Olympie, d'Epidaure, de Delphes, de Délos, de Pergame. — Au IIIe s. av. J.-C., l'éducation du Gymnase grec se répand dans le monde méditerranéen, 181. — Un gymnase à Jérusalem, 190.

Hache. Double h. sur pilastre dans le sanctuaire du palais de Cnossos, 86, 91. 91-92; se répandit en Chypre et en Asie Mineure, 92.

Haghia Triada en Crète. Vases polychromes (Minoèn Moyen II), 86.

Ha-Khittiy = hittite (dans la Bible), 68 n. 2.

Hamath, ville de Syrie, sur l'Oronte (fut la capitale d'un royaume dont on ne connaît pas l'étendue), 68; — factoreries phéniciennes (XIX° XVIII° dyn. égypt.) 101; 200.

Hamilear. Premier général carthaginois; battupar les Grecs de Syracuse (Gélon). à Himère (ves) 164; — battu au mont Eryx, 183; — autres faits, 183.

Hammurabi. Grand roi de la l'e dynast. de Babylone, particulièrement célèbre par son Gode de Lois découvert à Suse, en 1901, traduit et publié, en 1902, par le P. Scheil, 26 suiv. — H. en Canaan 64; — « roi » des Martu (Amurru), 65. Analyse du Code, 27-30 (plus détaillée, t. II, Littérature.)

Hamr, nom d'un wed, au Sinaï, 52.

Hanebu. A la basse époque, ce mot égyptien désigne les Ioniens (Grecs), 46 et 159 (Voir Meyer, Hist de l'Ant. II, §§ 227, 228, notes).

Hannibal. (Voir Annibal.)

Harmabi, pharaon de la XIVe dyn., 99.
Harpage, seigneur mède qui, après la défaite de Crésus, acheva au profit de Cyrus, la pacification de l'Asie

Mineure, 156 Harpes sacrées à Nippur, 21.

Harran. Voir Kharran

Hatshopsuitu ou Hatshepsut, reine d'Égypte (XVIIIe dyn.); exploita les carrières du Sinaï.

Hauaru = Hawarn.

Hauran. Pays qui dans l'antiquité hébraïque était appelé Basan. Actuellement, Hauran (ou Auran) désigne la contrée volcanique bornée au nord par l'wed el-Adjem; à l'est, par le Diret et-Tulul, le Safa, le désert el-Harra; au sud, par le Belqa et le désert el-Hamad; au S.-O. par le djebet Adjlun; à l'O. par le Djaulan (Gaulanitide) et au N.-O. par le Djédur (Iturée.) -- A 100 km. environ du grand liermon, se dresse le djebel

Hauran dont les cônes principaux sont l'abu-Tumeïs (1.550 m.), le Djueïlil (1.782 m), le Qoleib (1.718 m.), rochers de lave ou amas de cendres, ressemblant à des « blocs calcinés sortis du four. » — La contrée montueuse qui est au N.-E. (avec le Safa an centre, est composée de cratères éteints, situés les uns à côté des autres. Tout près, la Harra est un désert étrange, plaine ondulée couverte de morceaux de lave basaltique à arêtes très vives (cf. Jer., XVII, 6.) La plaine en-Nugra, au S.-O., couverte d'une terre végétale très meuble et d'une couleur rouge-brunâtre consistant en lave désagrégée par les agents atmosphériques, est d'une très grande fertilité. C'est cette plaine qui donne les fameux blés durs du h. - Eruption de volcans, 59. - Dans la contrée, il y a un grand nombre d'habitations antiques: demeures troglodytes ou grottes artificielles creusées sous l'escarpement des rochers; chambres ouvertes dans la surface du plateau rocheux et surmontées d'une solide voûte en pierre, villages souterrains, par ex. à Der'ât (Edreï de Num, XXI). Dans la région du H., il y aussi des quantités d'inscriptions en nabatéen, en arabe, en caractères sabéens, en grec, en latin.

Hawaru (ou Awaris, Avaris), camp retranchè des Hyksôs, dans le Delta, 63.

Havvim, populations à demi barbares vivant au S.-E. de Gaza, 62.

 $H\acute{e}bal. \ ({\rm Voir} \ \emph{`Obhâl.})$ 

Hébreu. Au 1<sup>er</sup> s. av. J.-C., les Juifs ne parlent plus l'h., 200; — l'h. demeure la langue sacrée et la langue des docteurs, 201.

Hébreux, arrivent en Canaan, 63 (cf. 61); — en Egypte, 64; — devant les monuments égyptiens, 46. Les dissensions des roitelets de Canaan et l'indifférence de l'Égypte favorisent l'entrée des H. en Canaan, 97.

Hébron, au sud de Bethlehem. David y est couronné, 107; 118, n. 1.— Les Hittites à H., d'après la Bible, 68, n. 2. Vases L M L K d'H, 132.

Hécatée d'Abdère. Historien grec du ive s. av. J.-C., disciple de Pyrrhon le sceptique. Il paraît avoir vécu à la cour de Ptolémée Ier. Il est sûr du moins qu'il le suivit dans son expédition de Syrie. H. essaya de faire comprendre les mœurs juives à la Cour de Ptolémée en rapprochant Moïse de Lycurgue et de Solon, 187.

Héliopolis (dans la Bible : 'On.) Ville du Delta (au N -E. du Caire), une des plus anciennes de l'Égypte. Un temple célèbre (« demeure de Ra ») était consacré à ses dieux principaux Ra et Atum (deux formes du Soleil.) La littérature religieuse de l'Égypte doit son origine principalement aux prêtres d'H. A l'époque grecque, ces prêtres avaient une grande réputation de sagesse; Hérodote et Platon les fréquentèrent. Lorsque Strabon (né vers 60 av. J.-C.) visita l'Egypte, la ville était déserte, mais le temple était bien conservé. L'école des prêtres était fermée; senls y habitaient encore quelque sacrificateurs,

Hélios, dieu Soleil, sur les médailles d'Ascalon. Ces médailles sont reproduites dans Mionnet, Description des médailles antiques, V, 551; suiv. Supplément VIII, 376, suiv., ou bien de Saulcy, Numismatique de la Terre sainte (1874), 237-240. (citat. d'après Schürer, II, 25, n. 10).

Hellénisme (Voir Philosophie; Juifs.) =
forme de civilisation qui empruntait
aux civilisations non grecques tous les
éléments utiles pour devenir universelle, 203; — (caractère de la monarchie hellénique, c.-à-d. à partir d'Alexandre) 178-179; — expansion de
l'esprit héllénique, 179; — l'h. gagne du terrain en Palestine, 190;
— l'aire de l'h. dans les pays judéens,

203 suiv.; dans les pays non judéens, 201-203. (Voir Onias IV.) Villes hellénisées, leur organisation politique, 202.

Influence de l'h., 180-181; en Judée, au début de la période romano hérodienne, 203.

Hélouan (Égypte), station préhistorique aujourd'hui disparue, 36, n. 3.

Hénoch (Livre d') Voir t. II, Littérature.
Les parties les plus anciennes (n° s. av. J.-C.) sont écrites en araméen, 200.
Ce livre se compose de visions fantastiques. On nous y montre H. voyageant dans le ciel et sur la terre; en relation avec tous les esprits célestes, il traite des lois de la nature, de la venue du royaume de Dieu, etc.

Héraclite d'Éphèse. Esprit indépendant qui fait époque dans l'Histoire de la philosophie présocratique. Il s'est donné, dans un style d'oracle, comme l'interprète d'une sagesse inaccessible au vulgaire. Vers 460 il médite sur le mouvement, 167. Pour lui, tout change; le devenir perpétuel est l'unique loi du monde. A la base du flux perpétuel, il place l'élément mobile par excellence, le feu. Tout phénomène naturel est du feu à un stade déterminé du devenir. Et ce feu est intelligent, il est Dieu.

Hérode le Grand. Iduméen de naissance obscure, circoncis; rusé et barbare, détesté des Juiss. Tour à tour valet d'Antoine ou d'Octave, suivant que l'un ou l'autre était maître du monde. Ainsi, il invoque le secours d'Antoine pour vaincre Antigone, dernier représentant des Asmonéens, intronisé par les Parthes, 196. - Il était non pas messie, mais du moins (d'après les Pharisiens) instrument de la colère de Dieu, 196. - Une fois bien assis sur le trône, il ne respecte plus la foi juive (sans rompre ouvertement d'ailleurs.) Il sévit contre les Pharisiens quand il lui semble qu'ils complotent contre lui, 196-197. Il favorise l'hellénisme en Palestine, 199; adopte le style hellénistique pour son palais et d'autres monuments de Jérusalem. 203. — Il réussit à mettre un peu d'ordre au delà du lac de Génésareth jusqu'au Hauran, 200. (Sa politique avait humilié les Juifs parce qu'elle maintenait la nation asservie aux Romains et renversait ses espérances de domination universelle. En compensation, il cherchait à se faire bien voir du peuple par des flatteries. Meurtrier de la plupart des membres de sa famille, il ordonna, à la naissance de Jésus, de faire périr les petits enfants au-dessous de deux ans de la bourgade de Bethléhem.)

Hiel. H. de Bêthel et Jéricho, 110.

Hiéraconpolis (Fouilles de QUIBELL) ville de la Haute Égypte, H. était probablement le centre le plus ancien (dyn. thinite) en Egypte du clan d'Horus, le Faucon, avant son extension vers le nord, 38, n. 2.

Hiéroglyphes, hittites sur les rocs du mont Taurus. 70.

Hilotes. On ne sait pas au juste d'où vient ce mot; mais il paraît établi que la condition des hilotes fut la consequence de la conquete dorienne (voir Grèce.) Leur nombre était considérable. En principe, ils restaient serfs de l'État, qui les surveillait, fixait leurs obligations et leurs droits à l'égard de leurs-maîtres, qui seul pouvait les affranchir, et qui les enrôlait dans l'armée. Ils n'étaient pas propriétaires, mais ils ne pouvaient pas être vendus avec la terre. Par prudence, on tuait les plus vigoureux. Il se révoltèrent souvent, en particulier au milieu du ve s. où ils purent résister des années à Sparte, 169.

Himère, ville au nord de la Sicile, 164. Hinnom. Étymologie difficile, 118, n. 3; vallée de H, 117.

Hippos. A l'E. et en face de Tibériade.

Canton fondé par Alexandre le G. au delà du Jourdain, 198. Il fut conquis par Alexandre Jannée et Pompée.

Hirom 1er roi de Tyr; ami de David et de Salomon; il porta à son apogée la grandeur de Tyr, 128.

Hittites, en égyptien Khéta, 71. - Délimitation de leur royaume, 68; monuments, 68-69. — Dans la liste des peuples de la Genèse, 68, n. 2; -dans les autres énumérations bibliques de peuples, 68, n. 2; — le pays des Hittites dans la Bible, 68, n. 2. - Rapports avec les peuples voisins, 69. - Leur influence sur la colonie assyrienne de la Cappadoce (xxvie, xxve s. av. J.-C.), 15-16. Ravagent Babylone à la fin de la 1re dynastie babylonienne, 32; — leur poussée, vers la fin de la dynastie cassite, 35. - Leur costume, 70, - Art. 70-71. Textes hittites sur les rocs du mont Taurus, 70. -- Statues d'Astarté, déesse de la fécondité, en pays hittite, 78. Religion, 71. Sous la poussée des H., des Sémites de familles diverses refluent vers le sud de la Syrie, vers le xxe s. av. J.-C., 94 (Voir Araméens). Rapports avec les sa-gaz, 96; ils agissent contre la suzeraineté de l'Égypte en Canaan, 96. - Leur résistance à la conquête égyptienne (xvine dyn., Thutmès III), 94; — ils étendent leur pouvoir jusqu'à Qadesh et leur inflluence jusqu'aux confins occident, de l'Asie Mineure, 99; — Il. contre Ramsès II, 99-100. — xive s.=apogée de leur puissance, 69. — Forcés de s'unir à la confédération de l'Asie Mineure contre l'Egypte (xxe dyn., Ramsès III), - Affaiblissement des H. 102.  $(x_{11}^e s.), 125.$ 

Homme (Voir Humanité.) II. tertiaire. 3; — forme d'h. donnée aux vases du xxve au xvne s. av. J.-C., 75.

 $Homs\ {\tt ou}\ Khoms\ ({\tt voir}\ Khoms.)$ 

Hoplites. Classe constituant la phalange grecque. L'h. devait être en état d'acheter et d'entretenir son armure (armure lourde consistant en casque, cuirasse, jambières, bouclier, lauce et épée). Par suite, la force militaire était aux mains de la haute classe.

Horos-Tepessi, ville d'Asie Mineure; escaliers souterrains, 121.

Hoshêa' (=Osée), dernier roi d'Israël, demande aide à l'Égypte; mais Samarie est prise (722), 135-136.

Humanité (voir Homme.) Plus anciens vestiges de l'h. découverts au Belqâ, 60.

Hutran-Tepti, souverain d'Élam, 22, n. 7.

Hydaspes, au N.-O. de l'Inde; affluent de l'Indus; victoire d'Alexandre le G. sur Porus (326), 178.

Hyksôs, 55; étymologie, 62, n. 5; — fondent dynastie en Égypte, 62. — Civilisation sous les H., 63; — leur libéralisme religieux, 63. — Chassés par Ahmosis, sous la xvue dyn. 93.

Hyrcan (Jean), 135 — 106 av. J.-C. Fils de Simon Machabée, fut reconnu par les Romains comme souverain indépendant, 192. — H. contre les Pharisiens, surtout après que les Sadducéens eurent envenimé le conflit, 192-193. — Il devient impopulaire: puis, ses vertus lui rendent la faveur du peuple, 193. Ses guerres et ses succès, 193; — il fait de l'État juif une puissance; il bat monnaie, 193.

Hyrcan II, fils d'Alexandra, en guerre contre son frère, Aristobule II qui, soutenu par les Sadducéens, lui disputait le pouvoir. Renversé du trône et rétabli par Pompée, ou mieux par Aemilius Scaurus, son légat en Orient, 194.

Hyrcanie, province de Perse, sur les côtes méridionales de la mer Caspienne. Des prétendants s'y lèvent contre Darius, 160.

Hystaspe. (Voir Smerdis.)

la-lu-na (à l'époque d'El-Amarna=Aialuna=Ayyâlon, 67, n. 15.

Iamuthbal=Emuthbal=Élam occidental, 25.

Ibi-Sin, dernier roi d'Ur, meurt captif en Élam, 22-23 avec note 4.

Idées nouvelles, en Égypte, à la fin de l'Ancien Empire, 55.

Indépendance. Mouvement d'ind. en Syrie-Canaan pour se délivrer de la suzeraineté égyptienne, sous la xviiie dynastie, 95.

+ tola=déesse Terre-mère, 93.

Idin-Amurru (« le dieu A. a donné »). Nom propre de personne de la 1<sup>re</sup> dynastie babylonienne, 65, n. 4.

Idin-Dagan, roi d'Isin, 23, n. 6.

Iduméens (Édomites.) 71; — entre 135 et 104 av. J.-C., leur soumission permit au Judaïsme de progresser au sud, 198.

Ikhnaton ou Khnaton ou Khnaton = Amenophis IV.

Ikhib-Bel. Nom proprede personne des tablettes cappadociennes, 15, n. 2.

Ri-Amurru (« Mon dieu est A. ») Nom propre de personne de la 1<sup>re</sup> dynast. babylonienne, 65, n. 4.

Ili-â-zi-ri. Nom propre de personne babylonien, 25, n. 4.

*Ili-khaziri* = Ili-âziri (?)

Illion. (Voir Troie.) Ulysse et Diomède s'emparent du Palladium en passant par un « égout » ou un « aqueduc », 121.

Illyrie. Factoreries phéniciennes (xixe ou xvine dyn. égypt.), 101.

Ilu-bani. Nom propre de personne des tablettes cappadociennes, 15, n. 2.

Ilu-shûma, prince d'Ashshur, 24.

Immunités accordées à des temples égyptiens et à leur personnel, 54.

Impuretés (ou prohibitions) multipliées par les Pharisiens pour arrêter le mouvement hellénisant en Palestine, 204-205.

Inaros, roitelet libyen qui appela les Grecs dans le Delta contre la suzeraineté perse, 169. — Battu par les Perses (454) 170.

Incinération aux temps néolithiques, à Gezer (entre 4000 et 2500). 80; motifs, 83.

Indes (mer des) aux temps éocènes, 3. Indo-européens (Voir Aryens.) Syn-

chronisme, 13, n. 2.

Indra, dieu arven, invoqué dans un traité entre les Hittites et les Mitana

traité entre les Hittites et les Mitannites, 69. n. 1. Indukush, montagne de l'Afghanistan

Indukush, montagne de l'Afghanistan dans l'Asie centrale. Alexandre le G. fonda des villes tout autour, 180.

Industrie à Lagash, aux origines de l'Histoire, 9-10; — de la colonie assyrienne de Cappadoce (xxvie xxve s. av. J.-C.) 16: — à Ur, 19; — en Égypte (IIIe dyn.) 41; — en Égypte XIIe dyn., 56. — en Grèce, l'aversion pour l'ind. était répandue partout, au temps (484-407 av. J.-C.) d'Hérodote (II, 167); aussi la laissait-on de préférence aux métèques.

Inhumation. En Canaan, à partir des Cananéens, 80 et 83. Pourquoi l'inh.
 83. — A Chypre, inh. aux âges du cuivre et du bronze, 89.

« Inspecteurs des prophètes » de la pyramide funéraire, titre Égyptien, 51.

Instruments des toutes leres dyn. égyptiennes, 40.

Intellectuels (Voir Sages; Sophistes) Ce furent les sommités intellectuelles qui accompagnaient Alexandre, qui contribuèrent le plus à l'expansion de l'esprit hellénique, 179. — Le grec de la koiné est indispensable aux intellectuels au mes av. J.-C., dans le monde méditerranéen, 181.

« Intendant de la maison de la reine » titre égyptien, 54.

Intermittent. Sources intermittentes. Le phénomène de l'intermittence s'explique par la présence, dans la terre, d'un siphon naturel, servant de canal d'écoulement. Si ce canal entraîne plus d'eau que les veines d'alimentation du réservoir naturel intérieur, l'écoulement s'arrête jusqu'à ce que le niveau s'élève assez haut pour produire un nouvel écoulement.

Ioniens. Psammétique leur donne des terres en Égypte, 146.

Ibsambul et Ipsambul, ville de Nubie. Monuments érigés par Ramsès III (XIXº dyn.), 100.

Iran Plateau de l'Iran, aux temps néolithiques, 8.

Ir-qa-ta, ville près d'Arwad, 66

Irrigation. Travaux d'irrigation en Basse-Mésopotamie dès les origines de l'Histoire, 10; 18-19; sous la XIII<sup>e</sup> dyn. égypt., 57.

Isaïe, grand Prophète écrivain hébreu du vine s. av. J.-C.; son action politique à diverses reprises sous Sargon 137, sous Sennachérib, 139.

Ishmâ-ilu, nom propre du temps de Manishtusu, 25, n. 4.

Ishme Dagan, roi d'Isin 23, n. 6.

Ishtar, déesse féminine par excellence; déesse de l'amour et déesse mère, et aussi « reine des cieux et des étoiles », et encore déesse de la guerre, des batailles; se tieut à côté d'Asaraddon, 141; — porte d'I, à Babyloue (Nabuchodonosor II) inscription des dalles et ornementation, 153.

Isin. Dynastie d'Isin, peu après la chute d'Ur, 23; 24.

Ses rois portent toujours le titre de « roi de Shumer et d'Akkad », 24, n. 4.

Isis, déesse égyptienne, fille de Seb et de Nut, femme et sœur d'Osiris, mère d'Horus; type de la femme et de la mère pour les égyptiens. Les larmes d'Isis produisent l'inondation fécondante du Nil, 36; — le grand temple de Philae lui était dédié.

Isocrate (436-338 av. J.-C.), orateur

célèbre qui avait suivi les leçons de Socrate, de Prodikos, de Gorgias. Timide et chétif, il fut d'abord logographe. Vers 393, il ouvrit une célèbre école d'éloquence. Un peu plus tard, il adressa une série de discours ou de lettres aux Athéniens, aux Grecs à des rois notamment à Philippe de Macédoine. Il hâta le conflit entre la Macédoine (Philippe) et la Perse, 176.

Israël. Royaume d' « Israël »; capitales successives: Shekem, Tirsah, Râmâh, Samarie, 127. — I. doit prêter son armée à Benhadad II, contre Salmanazar II, 130. Civilisation, céramique, 131-132. — Après la prise de Samarie, une partie du peuple de la campagne s'exile soit en Judée, soit en Égypte, 136; — uni aux villes de Syrie et à l'Égypte, contre l'Assyrie, I. est défait par Sargon, 137.

Israël et Juda. (Voir Juda.) Leur division les met à la merci des étrangers, 127, 129, 133. — Unis contre Ramoth Galaad (contre les Syriens), ils sont battus, 130.

Issus, ville de Cilicie, au fond du golfe d'Issus. Victoire d'Alexandre sur les Perses (333), 177.

Italie. Populations qui s'installèrent en Italie depuis le xvine jusqu'au ve s av. J.-C., 181, n. 1. — Inondée par des populations qui s'étaient confédérées contre l'Égypte et qui avaient été battues (XX° dyn.), 102.

Ithôme, ville au N. de Messène, en Messènie (S.-O. du Péloponèse). Les hilotes en font leur forteresse et y résistent, des anuées, à Sparte (milieu du ve s), 169.

Ivoire rapporté du pays de Puanit (XVIIIe dyn.), 94, n. 1.

lyshma'el, fils d'Abraham (Voir Ishmáilu), nom propre du temps de Manishtusu, 25, n. 4

'Izébhél fille d'Ethba'al, roi de Tyr, donnée pour femme à Achab de Samarie, 128. Izgin, ville hittite à l'E. de Comana. Obélisque hittite d'Izgin, 70.

Jacob. Ce nom propre figure dans un contrat du temps de Sin-muballit, 25, n. 4.

Jaffa = Japu (époque d'El-Amarna, 67, n. 2. Civilisation néolithique (Voir Joppé), 60.

Jamnia (ou Jabné) ville sur la côte S.O. de la Palestine entre Joppé et
Azot. Un des deux points par lesquels
les Juifs touchent à la mer, à l'époque
Gréco-Romaine, 201. Entre 78 av.
J.-C. et le rer siècle chrétien, le gros
de la population est juif, 198.

Japu, ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna (= Jaffa), 67.

Jarres. Jarres à grains dans maison de Canaan, 74. — Sacrifices de nouveauxnés dans des jarres à Gezer et à Megiddo, 78.

Sacrifices de fondation dans des jarres, 78. — Grandes jarres à provisions au 1er palais de Cnossos (Minoèn moyen II), 86. Jarres entre xvie et xiie s., en Canaan. 98; — Jarres à grains etc..., à Jéricho, (vers 1500), 110, n. 3, voir note 6. — Jarres lmlk en Palestine, 132.

Jarres-mesures en Palestine, 132.

Jason est fait grand-prêtre à la place de son frère Onias, déposé par Antiochus Épiphane; lui-même doit céder la place à Ménélas (172-171)

Jérémie Un des grands prophètes écrivains hébreux (vue s.) témoin de la ruine de Jérusalem; comprend le danger qui menace Juda, au temps de Néchao (Égypte) et de Nabuchodonosor (Assyro-Babyl.), 152. Opposé à l'alliance égyptienne, 152.

Jéricho. A l'époque de la 1<sup>re</sup> occupation (dès avant le xxx<sup>e</sup> s.), ni céramique, ni métaux, 110, n. 1; — sur mur d'enceinte, au xx<sup>e</sup> s. av. J.-C., puissant rempart de briques, 73; 110, n. 2; enceinte développée de façon à enclore la fontaine. 73: — les maisons

à J., 74. — Vers le xve s., J. souffre beaucoup, 110; nouvelle ville, 110; (destruction de la ville par Josué(?) 110). Palais de J. du 1xe/v111e s., 110; — maisons, 110, n. 6.

Jérusalem (voir titres divers). Le sol primordial, 114-116; — les eaux à J., 115-116; — caractère des habitants, 116-117; — pluie à J., 116. La « mère » de J. est hittite, 68, n. 2 i. — Situation de la J. primitive, 117 suiv. J. jébuséenne, 120; mur d'enceinte, 73; — chefs hittites à J. à l'époque d'El-Amarna, 95; J. et l'Egypte (XVIIIe dyn.), 97; — dessin géométrique peint sur vases de J. 90. — Les Philistins tentent d'y prendre pied après l'investiture de David à Hébron, 107. — Ruine de J. (586), 152.

Encouragés par Aggée et Zakarie, les Juis reconstruisent le Temple, vers la fin du vies., 163-164 (voir Temple). — Difficultés des Juis pour relever les murs de J., 172, n. 1. — Délivrée de la garnison syrienne par Simon Machabée, 191; — reprise sous Antiochus Sidétès (134 ou 133), 192. — Avec Jean Hyrcan (†105), Jérusalem était redevenue capitale d'un État indépendant, 193.

Jézábel (voir 'Izébhél).

Jezreel, sur le chemin des caravanes, 101, n. 1.

Joas, passe par le Sinnor pour pénétrer dans Sion, 121.

Joiakin objet de la magnanimité d'Awêl-Marduk, 154, n. 3.

Jonathan (ou Jonathas), le plus jeune fils de Mathatias (Machabée). En 158, les Juis hellénisants avertirent le roi de Syrie que J. et ses partisans préparaient un soulèvement. La guerre qui suivit fut terminée par un traité favorable à J., qui fut d'ailleurs bien vu et favorisé du roi syrien, Alexandre Balas. Il avait obtenu beaucoup aussi (titres, argent, cantons) de Démétrius II (voir 198); mais plus tard, ce roi lui fit la guerre. J. obtint un

premier succès et demanda alliance à Rome et à Lacédémone; il obtint de nouveaux succès en Syrie, mais la perfidie de Tryphon, compétiteur d'Antiochus VII Sidétès, amena sa capture et sa mort.

Jonathas (voir Jonathan.)

Joppé ou Jaffa. Factorerie phénicienne XIXe ou XVIIIe dyn.) 101. — La liste des villes dressée par Thutmès III la mentionne comme une forteresse. Sous Salomon, elle figure comme le port de Jérusalem (cf. II Chron. II, 16; Esdr. III, 7.) Une inscription de Sennachérib la cite sous le nom de Ja-ap-pu. Au commencement du me s. av. J.-C., l'inscription funéraire d'Eshmunazar la mentionne comme ville cédée à Sidon en même temps que Dôr par un Ptolémée. J. est un des points par lesquels les Juifs touchent à la mer, à l'époque gréco-romaine, 201. — Entre 78 av. J.-C. et le 1er s. chrétien, le gros de la population de J. était juif, 198.

Josaphath, roi de Juda, maria son fils Joram à Athalie (fille de Jézabel et d'Achab de Samarie) afin de mieux s'opposer aux Syriens, 129.

Joseph fils de Jacob, en Égypte sous les Hyksôs, 63, n. 1.

Josias, roi de Juda (637-607), Trombe de Scythes, sous son règne, 149-150.

Josué détruit Jérieho, 110.

Jourdain (Voir mer Morte.) A la période pliocène ou miocène supérieur (ère tertiaire), se forma la future vallée du Jourdain, 58. — prend sa source au pied du m. Hermon, traverse le lac de Huleh qui lui sert de premier réservoir, puis le lac de Tibériade (208 m. au-dessous de la Méditerr.) De là à la mer Morte, il a une pente de 186 m. et court dans une vallée profondément échancrée. — Vers les sources du J., factorerie phénicienne (XIXe ou XVIIIe dyn., 101.

Au delà du J., à l'époque des Macha-

bées, le judaîsme se développa heaucoup, 198.

Juda (Voir Israël et Juda; Juifs.) Religion plus pure et civilisation plus intense qu'en Israël, 127; J. cherche un appui en Assyrie contre la Syrie, 134; -- sous l'influence d'Isaïe, s'abstient de participer aux luttes entre Syrie-Égypte et Assyrie, 137. — Hait ses maîtres de l'Est, depuis la conquête assyrienne, 151. — Malgré Jérémie, à l'instigation du pharaon Néchao, J. se soulèva contre Nabuchodonosor, 152. Ce fut sa perte, 152. — J., la Phénicie et l'Égypte prennent les armes contre Nabuchodonosor; nouvelles invasions et fin de Jérusalem, 152.

Judaïsation des milieux hellénisés, 199. (Voir Hellénisme; Khassidim.)

Judaïsme (voir le mot précédent). Délimitation des régions et villes strictement judaïques (par opposition à hellénisantes) au n° s. av. J.-G., 197 suiv., voir 199.

Judée. Au début des temps machabéens (milieu du n° s. av. J.-C.), il n'existe de population juive non mélée que dans la J. proprement dite, 197. — Une des 3 provinces de Palestine à la période romano-hérodienne; sa population alors n'est pas exclusivement juive, 199.

Juge. Les j. à Lagash, aux origines de l'Histoire, 12; à Babylone sous Hammurabi, 30; 31. Chez les Juifs au 111°, 11° s. av. J.-C. (voir Sanhédrin.) « Juges » hébreux et installation en Canaan, 97.

Jugurtha, 186. — Maîtres de Carthage, les Romains voulurent s'étendre sur les terres voisines; elles appartetenaient à la Numidie dont Massinissa était roi. Celui-ci mit son royaume à la disposition des Romains afin d'éviter pire. A sa mort (149), le Sénat partagea entre ses trois fils la Numidie, mais Micipsa régna seul. Celui-ci, vieilli et n'ayant que deux

fils trop jeunes, s'en remit du gouvernement à son neveu Jugurtha. J. avait une intelligence très vive; il était intrépide cavalier, très brave, bien résolu à devenir et à rester maître du pays. Il tint tête aux Romains de 112 à 106, puis fut pris par Bocchus, roi de Mauritanie, et orna le triomphe de Marius.

Juifs. (Voir titres divers, v. g. : Hébreux, Israël, Exil). Des J. étaient descendus en Égypte, après la ruine de Jérusalem (586), 152; 188. — Joie des Juifs exilés, au triomphe de Cyrus (adorateur d'Ahura-Mazda, « le créateur du ciel et de la terre »), tolérant. Ils obtinrent de rentrer dans leur pays et de rebâtir leur Temple, 158. Des Juifs vinrent en Égypte durant la persécution d'Antiochus Épiphane, 191; ils s'étaient répandus vers l'ouest de l'Afrique, 188. Les deux premiers Ptolèmées emmenèrent en Égypte des prisonniers juifs et, de plus, encouragèrent de diverses manières l'immigration volontaire des J. Ils leur accordèrent à Alexandrie et dans les petites villes, des droits qui faisaient de la colonie israélite comme de la colonie grecque une classe privilégiée. Les J. furent heureux sous les Lagides, 188 avec n. 3 (voir Onias IV.) Les J. de Palestine, 187 (voir Lagides.) La guerre romaine en Syrie fut grave pour les Juifs, 189. - Les J. de Babylone, 188 (voir Sileucides.) A l'époque gréco-romaine, les J. ne touchent la mer que par Jamnia et Joppé, 201. Le commerce juif, au 11e s. av. J.-C. (voir Commerce.) - Les J. perdent leur indépendance sous Pompée (voir Pompée, 194 avec n. 4.

Justice. La j. émane du dieu, 30. — Administration de la j., au pays d'Ur, 17; en Babylonie, sous Hammurabi, 30; 31.

Ka'kuly, roche k. à Jérusalem, 115. Kalaat en Nakhl. (voir en Nakhl.) Kâléb. Négéb de K., 103, n. 2.

Kalé-keul, ville d'Asie Mineure; escaliers souterrains, 121.

Kamarès. Village sur le mont Ida, au centre de la Crète. Grotte de K. 88, 91. — Céramique de K., caractéristique du Minoèn moyen, 91.

Kamileh. Nom d'un wed du Sinaï, 52. Kamosh, dieu de Moab. Populations massacrées. « spectacle pour K. »

= khérem, 130.

Ka-pa-si, pays sur la côte méditerranéenne, entre les Hittites et les Amorrites, 65.

Kaphtor = Crète? 103, avec n. 2 (Voir K-f-ty-w).

Kaphtoriym (= Philistins), peuple sorti de Kaphtor, détruisit les 'Awiym et prit leur place, 103, n. 2.

Kara-Bel, ville Hittite entre Sardes et Smyrne, 68.

Kara-Dagh, montagne au nord-est du Taurus, 68.

Kâriy, une fois, au lieu de Kerêthiym, parmi les gardes du corps, 103, n. 2.

Karnaïm, ville de Batanée; — honore Atargatis, 202.

Karnak, village sur l'emplacement de Thèbes; — constructions à partir de la XII° dynastie; -- Ramsès III les agrandit, 102.

Karkemish. — (Djerabis et Gerablus) une des villes principales des Hittites, sur la rive droite dell'Euphrate, sur le 38° de longitude or., et un peu au-dessous du 37° de latitude; — céramique babylonienne à Karkémish, p 27, n. 3; 68: — conquise transitoirement par Téglathphalasar 1er, roi d'Assyrie (1100-1080) 125; — Néchao battu par Nabuchodonosor, 151.

Kasallu. (Voir Kazallu)

Kashshu = Cassites = Cosséens, (Voir Cassites).

Kashto, successeur de Piônkhi, 135.

Kazallu, ville située entre Marad

(Afadj) et Ulmash (partie de la ville d'Agadé qui contenait le Temple È-Ulmash), p. 25 et 26. (Voir Th. Dangin in RA IX (1912), 122 et 84.

Kérah = Qyr-Moab, à l'Est-Sud-Est de la mer Morte, et à 1.000 m. d'altitude; capitale de Moab, 130.

Kerêthy — négèb des Kérèthiy, 103, n. 2; ces Kérêthiy sont une branche de Philisthins, p. 103, n 2; transcriptions diverses des LXX, 103, n 2.

Kerubs, gardant l'entrée des palais de Babylone et de Ninive, 112; — Kerubs sur un autel israélite, 112; — Kerubs qui entourent un foyer ardent (Ezéch.), 112.

Kesh, ville non identifiée, soumise à Rîm-Sin, puis à Hammurabi, 26.

K-f-ty-w, Keftiw, en égyptien (correspondant à Kaphtor) est un nom de lieu et de peuple sous Thutmès III, 104, note; — c'estau moins un centre de distribution des produits de la civilisation crétoise, une région sous l'influence de la Crète elle-même, 104 note.

Kh = transcription de la 8<sup>e</sup> consonne hébraïque.

Khalulé, ville sur le Tigre, non loin de Bagdad; — choc des coalisés (Élam et Babylonie) contre les Assyriens de Sennachérib; résultat indécis, 139.

Khamsin, vent torride et déprimant du Sud-Est, à Jérusalem, 116.

Khannaton = Ki-na-tu-na, 67, nº 25.

Kharam = « réservé, prohibé, sacré ».

Terrain réservé au dieu et inviolable (du moins aux profanes) sur lequel, (dès lors) s'exerce avec plus d'énergie la sainteté divine; par suite, maison de dieu, son domaine. En Babylonie, l'É-temen an-ki s'élevait sur un véritable Kh., 154.

Kharran (Harran), ville située sur le Balikh, affluent de l'Euphrate (à peu près en face de Karkemish) 25; point de rencontre des caravanes 26; subissait l'influence de Babylone, 26. Les fugitifs d'Ur (xx1° s.) s'y fixent, 25. — Ses divinités sont Sin et Ningal (les mêmes qu'à Ur, 25, n. 4; (au temps de Nabonide, 156).

Kharri = Aryens, 156.

Kha-sha bu, ville de la Bêqâ, 66.

Khassidim = « les pieux, les dévots ».
— Les réformes d'Esdras et de Néhémie furent acceptées d'un élan à peu près unanime; tous s'étaient soumis à la Loi avec une conviction sincère. Ceux qui continuèrent l'œuvre des deux réformateurs étaient appelés Khassidim.

A la suite des conquêtes d'Alexandre le G., plusieurs palestiniens apprécièrent l'hellénisme (Voir ce mot.) et le favorisèrent (Juiss Hellénistes.). A l'époque d'Antiochus Épiphane, les guerres des Machabées commencèrent contre la religion païenne, puis pour l'indépendance qui fut conquise grâce à l'élan du peuple et à la fermeté de ses chefs, les Khassidim. Mais les Juifs « hellénistes », sans renier l'ensemble de leurs croyances, n'admettaient pas que les étrangers fussent si abominables, et cherchaient à connaître leurs idées. Ces Juifs, plus indifférents que les Khassidim, larges par scepticisme et par mollesse, furent appelés, Sadducéens (Sadugim, = « les justes. » Pourquoi ce mot? On l'ignore.) -Après le triomphe des Machabées, les Kassidim voulurent diminuer l'influence croissante des Sudducéens, les uns par la contemplation et l'ascétisme : ce furent les Esséniens ; les autres, par la controverse et les luttes politiques : ce furent les Pharisiens (perushim = « séparés », séparés de l'étranger, séparés des Sadducéens, séparés des Esséniens). Ce fut surtout la haine de l'Hellénisme qui les caractérisa.

Vers l'époque de J.-C., les Pharisiens avaient réussi à reléguer dans le Temple les Sadducéens affaiblis et à façonner la Palestine à peu près

entière à leurs idées et à leurs mœurs. Mais il y avait alors une droite et une gauche dans leur parti : la droite était intolérante, hypocrite. orgueilleuse; la gauche représentait le parti politique, « fous furieux » qui tomberont sous les ruines fumantes de Jérusalem, en 78 ap. J.-C. (STAPPER.)

Khatusura. Nom égyptien (Kh-t'-s-r') du roi hittite Khattusil, 71; 100.

Khattusil (égypt.: Khatusura), roi hittite qui traita avec Ramsès II, après la bataille de Qodshu et épousa sa fille, 35; voir 71; 100; — traita ave l'Amurru. 69.

Khazaèl (= Azaèl), roi de Syrie. successeur de Benhadad II, tenta de dominer en Syrie et Palestine, 131;
battu par Salamanazar II (843), 131.

hha-za-ti, ville cananéenne (époque d'El-Amarna); plus tard = Gaza, 67.

Khazi, ville de la Bêqà, 66.

Kha-zu-ra, ville cananéenne, au temps d'El-Amarna, non loin de Sidon, 66.

Khepa, dieu hittite, 71.

Kheta, prononciation égyptienne du mot « Hittite », 71.

Khillani, mot assyrien pour désigner les palais occidentaux (Sendjirli), sortes de migdols ou palais, aux murs non pas nus et droits, mais avec saillies, contreforts, redans ou bastions, 110, n. 7.

Khêth, mot biblique désignant les Hittites, 68, n. 2.

Khi-na-tu-na, ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna (sur la tribu de Zabulon), 67.

Khinnatuni (dans la correspondance d'El-Amarna) ville non identifiée, 35.

Khizmeh. Cupules funéraires à Khizmeh, 82.

Khnaton. - (voir Ikhnaton).

Khôbháh, nom de lieu dans la région de Damas, 66, n. 1.

Khoms (Homs), ville de Syrie sur le haut Oronte, 66.

Khorim, populations à demi-barbares habitant vers le mont Séïr, 62.

Khorsabad — = Dûr-Sharrûkin.

Khosáh, ville au nord de la tribu d'Aser, 66, n. 3.

Khunaton. Diverses prononciations de ce mot. (voir Khnaton) = « celui qui plait au dieu Aton » — nom pris par Aménophis IV (XVIII° dynastie) après sa réforme religieuse en faveur de son dieu Aton, 94.

Kibalbar, ville située probablement dans le voisinage de Babylone, 25.

Ki-el-te, ou Ki-el-ti, ville cananéenne (époque d'El-Amarna), dans la plaine de Juda, 67.

Kimash, pays au nord-ouest de Suse.

Kinza, ville hittite peu éloignée de Cadès sur l'Oronte — (Référence KAT 2 199). Voir 95, n. 6-p. 96.

Kish, ville d'Akkad, 7, n. 2-25, n. 4, exerce la primauté après Lagash, 13; — soumise par Ur, 17.

 Kisurra (Abû, Hatab), ville shumérienne située entre Adab et Shuruppak, 26;
 disparaît de l'Histoire, 33.

Kôkím, ou fours horizontaux (tombes), 113; — fermés avec dalle au temps des Machabées. (voir Tombes). 113, n. 1.

Koyundjik. Plus de 20.000 tablettes de Koyundjik au British Museum, 148, n. 2.

Κράτες, dans LXX, pour l'hébreu Kerêthiym, 103, n. 2.

 Kudur-Mabuk, roi de Iamuthbal ou Emuthbal = Élam occidental, 25 — Kudur-Mabuk en Canaan, 64.

Kudurrus, titres de propriété cassites (définition plus précise dans t. II. Littérature.); une collection de Kudurru fut emportée de Babylonie en Élam par Shutruk-Nakhkhunté (xn° siècle), 125.

Kuk-Kirpiash, souverain d'Élam, 22,

Ku-mi-di, dans la Bégâ', 66.

Kurash et Kurrash = Cyrus, 155.

Kurts-oghlu, ville hittite à l'est-sudest de l'Amanus; — fragment de statuette hittite, 70.

Kuru-Bel, ville hittite près de Comana.— Autel massif hittite de Kuru-Bel,70.

Kûthâ' (Dans LXX: χουθα'; cunéif.: Gudu, Gudua, Kutu) Ville d'Akkad = tell-Ibrâhîm, située à 16 km. au N.-E. de Babylone. Son dieu était Nergal. (Voir ce mot.), 200.

Ku-ub-li = Gub-la = Byblos, 66, n. 9.

Lábaia, un des roitelets de Canaan les plus redoutés (époque d'El-Amarna), 96; reste fidèle à l'Égypte, 96.

Laban et la réalisation de son salaire, 20, n. 2.

Labashi-Marduk, 3º successeur de Nabuchodonosor II, ne fait que passer sur le trône comme ses deux prédécesseurs, 154.

Lacedémone = Sparte.

Láchis = Lakish.

Lacustres (Cités 1.), 6.

Lacs. Grands l. salés, au temps du miocène supérieur, 3.

Ladon, fleuve d'Élide, au nord d'Olympie, 167.

Lagash (= Telloh) aux origines de l'Histoire, 9; 19.

Arts et métiers, 9; — salaires, 9. — Soumise par Ur, 17; puis par Kudur-Mabuk, roi d'Élam, 25; 26. — Disparaît de l'Histoire, 33.

Lagides. Dynastie de rois grecs issue de Ptolémée Lagos. Elle gouverna l'Égypte de 300 à 30 av. J.-C., 179. — Les Juifsde Palestine passent sous leur domination, après la mort d'Alexandre le G., 187.

Laitages, à Lagash, aux origines de l'Histoire, 10.

Laiush, 106, note.

Lakish (ou Lâchis, La-ki-shi). A l'ère

quaternaire, on y connaît le feu, on y habite dans des cavernes, 6; — sa position, 73; — mur d'enceinte, au xviiie s. av. J.-C., 73; — maisons, 74; — céramique, 74, — influences religieuses babyloniennes, 77; — statues d'Astarté « féconde » 78. — Statues de Phtah et de Bès (xvie xve s.), 78.

Place forte sur la route militaire de l'Égypte vers la Syrie, 94. — Factorerie phénicienne (xix°, xviii° dyn.) 101; — céramique (xviii°, xvi°, xii° dyn.) 99; 98. — Siège de L. par Sargon (vii°s.), 139; date du siège de L., 139, n. 3.

La-ki-sha, ville canaéenne de l'époque d'El-Amarna, dans la plaine de Juda, 67.

Lances votives à Nippur, 21.

Laodicée. Plusieurs L. fondées en Asie Mineure après Alexandre, 180; – on connaît une L. en Lycaonie, au N.-E. d'Iconium; une L. au S.-O. de la Phrygie, sur le Lycos; une L. sur la côte syrienne, au N.-O d'Apamée.

Lapidation. C'était le moyen par lequel les Juifs infligeaient la peine de mort. Ses règles fixes, 208.

Lapis lazzuli rapporté en Égypte du pays de Puanit (XVIIIe dyn.) 94, n, 1.

Larmes d'Isis. (voir Isis.)

Larsa, ville de Shumer, 7, n. 2; soumise par Ur, 17. — Dynastie de L., peu après la chute d'Ur, 23. — L. conquise par Kudur-Mabuk, roi d'Élam, 25.

Latin. A partir de la domination romaine, le latin était employé, en Palestine (comme ailleurs) pour les inscriptions, les décrets, et autres documents semblables, 201.

Latins. Au moment de la fondation de Rome, les Latins sont bergers, avec une civilisation et une religion des plus simples, 182, n. 1; — la nation latine résiste aux Étrusques, 165.

Laurium (ou Laurion), montagne à lapointe sud de l'Attique. En 483/482, on y découvrit par hasard des mines d'argent.

Léontini, ville à l'est de la Sicile (S-.O. de Catane et N.-O. de Syracuse); appelle les Athéniens contre Syracuse, 172.

Lépide. Marc Antoine et L., les deux prinpaux chefs césariens étaient l'un consul, l'autre maître de la cavalerie du dictateur. Avec Octave, ils formèrent (43) le second triumvirat (a triumvirs réformateurs de la République avec puissance proconsulaire. ») — Sans consulter ni peuple, ni Sénat, ils nommèrent à toutes les magistratures et à toutes les charges; puis, ils dressèrent une liste de proscriptions. - Octave dépouilla L. du triumvirat et lui donna, comme compensation, le Grand-pontificat. L. avait administré sagement l'Italie dont il avait été chargé comme triumvir, 195-196.

Leucopétra, ville de l'isthme de Corinthe. Victoire des Romains qui mit fin à l'indépendance hellénique (146 av. J.-C.), 184.

Leuctres, ville de Béotie (au S.-O. de Thèbes et N-.O. de Platées.) Victoire d'Epaminondas sur les Spartiates, 174.

Liban. Ossements humains dans ses cavernes, à l'époque solutréo-magdalénienne, 60; — autres vestiges aux temps néolithiques, 60; — Gudéa, patési de Lagash. va y chercher du bois pour ses constructions, 15; — Teglathphalasar Ier pousse jusqu'au Liban, 125; — de même Ashur-nasirapal, 126.

Libation aux sanctuaires néolithiques de Canaan, 76; — aux sanctuaires cananéens, 76; 79.

Libit-Amurru (a œuvre (?) du dieu Amurru »). Nom propre de personne de la Ire dynast. babylon., 65, n. 4. Libyens. Pour les Égyptiens, la Libye

était le désert qui s'étendait à l'ouest de leur pays, depuis la Méditerranée au nord, jusqu'à l'Éthiopic au sud, et dont les limites étaient mal définies à l'ouest. Les monuments égyptiens représentent les hommes de cette région comme des hommes grands, de forte constitution, aux veux bleus. la chevelure et la barbe blondes. Leur chevelure est liée à gauche et à droite en deux queues pendant à côté de chaque oreille; derrière la tête. elle est coupée à hauteur de la nuque. Des tatouages bleus, variant suivant les tribus, ornent leur corps. C'est un peuple de guerriers et surtout de pasteurs.

La principale des tribus libyennes était celle des Labu (Lebu ou Lubu.) Séti Ier fit des incursions heureuses dans le pays libyen. Sous Ménephtah, les L. envahirent plusieurs fois l'Égypte, 104; - et, de nouveau sous Ramsès III, p. 104; après des alternatives diverses, ils furent refoulés au delà des chaînes libyques; des forts leur barrèrent le chemin de l'Égypte : leur pays ne fut plus qu'une réserve ou les pharaons levèrent annuellement des soldats. C'était introduire le péril dans la demeure. La XXIe dyn. avait cru bien faire de s'appuver sur eux; ils renversèrent le trône, et Sheshong fonda la XXIe dyn. - Sous l'influence des Grecs de Cyrène, des Carthaginois et surtout des Romains, les Libyens des villes se civilisèrent superficiellement; les autres continuèrent à vivre leur vie de nomades et de chasseurs.

Les Romains désignaient, sous le nom de Libye, le pays situé sur les côtes entre la grande Syrte et l'Égypte. — Il est plusieurs fois question, dans la Bible, des L. descendants de Phuth (TM: Pút).

Lieux de culte (voir Culte; Sanctuaire; Temple) en Canaan, aux temps néolitiques, 76; — lieux de c. cananéens: description, 76; — Lieux de c. dans le bassin de la mer Égée (90-93) = cavernes, ou espaces à l'air libre (mont Juktas; Petsofa), 90-91. — L. de c. dans les cours des palais de Cnossos, Phaestos. Gurnia, 91.

Ligurie. Les Ligures et les Gaulois cisalpins avaient toujours attaqué en commun les Romains. En 238, Sempr. Gracchus commença à ravager la Ligurie. En 180, une colonie romaine établie à Luna servit de forteresse contre les Ligures au pays desquels conduisait la voie Aurélienne qui longeait la côte depuis Rome, 184.

Limmu. On appelait limmu, en Assyrie, des personnages dont une liste fixe était dressée pour que chacun d'eux donnât son nom à une année. La première année pleine du règne prenait le nom de celle de l'avènement du roi, puis venait celle du Grandvizir, celle du Tartan, etc., certaines même tiraient leur nom de notables qui ne sont pas autrement désignés que par ce terme limmu, commun à tous ceux de la liste, 137.

Lion, spécialement consacré à la Terremère, 93.

Litanies, pendant le sacrifice, au pays de Shumer, 22.

Livre des morts. Sorte de vade-mecum du mort, en Égypte, composé de chapitres ajoutés, de siècle en siècle, et sans ordre, à un noyau primitif, 55. (Voir t. II. Littérature).

LMLK. Jarres LMLK, en Palestine, 132. Location, Défense aux Juifs de louer aux païens maisons ou champs, 205-206.

« Loculi ». Bancs-l. (tombes), 113, n. 3 Longévité (Voir Patriarches).

Loth. Nom propre, dans l'histoire d'Abraham. (Cf. La-tu, nom babylonien) 24, n. 4

« Luceres » Nom d'une tribu étrusque établie sur le mont Coelius (Elle tirait son nom d'une petite ville étrusque, Lucerum, une des 3 tribus primitives de Rome, 182.

Lucullus (Lucius), 186. - L. gouverneur des provinces d'Asie et de Cilicie qui se trouvait à la tête de cinq légions; il fut chargé de la seconde guerre contre Mithridate. La tâche était rude; L. mena vigoureusement l'expédition, en Galatie d'abord, puis en Bithye. Après une campagne maritime habilement menée, L. détruisit la flotte ennemie de la mer Egée, et, en 72, il occupait tout le Pont et la petite Arménie. En 69, il battit Tigrane, roi d'Arménie, fidèle à Mithridate, et, poussa plus avant. Mais L. n'était pas aimé des soldats. Une mutinerie l'obligea à reculer jusqu'à la province d'Asie (67 av. J.-C.). Les fruits de ces 8 années de campagne étaient perdus.

Lukku = Lyciens.

Lullubi, dans leurs montagnes du Zagros, sont poursuivis par Narâm-Sin, 14.

Lune. Fêtes de la nouvelle l., de la pleine l., du jour où la l. disparaît, 22.

Luqsor, village moderne sur l'emplacement de Thèbes d'Égypte. — Monuments érigés par Thutmès III (XVIIIe dyn.) 99; par Ramsès III (XIXe dyn.) 100; Ramsès III restaure ses monuments, 102.

Lûz. Construction de la ville de L. au pays des Hittites, 68, n. 2.

Lygdamis (= Tugdammé. Le T est devenu L par dissimilation, comme dans tongue, zunge, dingua, lingua.)

— Chef des Cimmériens (Scythes nomades) qui pénétrèrent jusqu'à Sardes, 194, n. 4.

Lycaonie. Rapports avec les Hittites, 69.

Lycie. Elle entre dans une ligue hittitosyrienne eontre l'Égypte (XIX° dyn.) 99-100, puis dans celle d'Asie Mineure (XX° dyn.) 102-104. — Battus, les Lydiens passent en Italie, 102. Lycurgue, 187. - Législateur de Sparte. Il aurait vécu dans la 1re moitié du ixe s. av. J.-C. (Plusieurs ont contesté son existence). Il fit de longs voyages, visita l'Égypte et poussa peut-être jusqu'à l'Inde. A son retour à Sparte, cédant aux vœux du peuple fatigué de la tyrannie de Charilaos et à l'oracle de Delphes, il entreprit la réforme de l'État. On lui attribue un code dont les sentences précisaient quantité de prescriptions transmises par la tradition orale. (Notons: la distribution du peuple en tribus, phraties, etc.; le partage du sol; l'établissement d'un sénat; la fixation des droits de l'assemblée du peuple; éducation commune, repas publics, discipline militaire.) L. serait alors parti pour un long voyage dont il ne serait jamais revenu. -Ce « Code » fit, pendant des siècles la grandeur de Sparte. — Il est difficile de discerner ce qui remonte à L. (s'il a été vraiment législateur: et ce qui appartient aux siècles suivants.

Lydda, au S.-E. de Jaffa n'est pas mentionné avant l'Exil. C'est un des voucé les plus septentrionaux en communion avec Jérusalem, depuis Antiochus Épiphane jusqu'à Jean Hyrcan, 197-198. — Entre 175 et 135, L. est le point le plus avancé du judaïsme, à l'ouest, 198.

Lydie, province d'Asie Mineure sur la mer Égée, entre la Mysie (Pergame) et la Carie (Milet, Halicarnasse); capitale: Sardes, (notons aussi Smyrne) fut d'abord un état féodal. Rapports avec les Hittites, 69. — Deux familles se disputaient le pouvoir: les Tylonides et les Mermnades. Son premier roi fut Gygès, fin du vue s. (Voir Gygès). Elle succomba avec Crésus (4° successeur de Gygès) en 545. (Voir Crésus.) Cet événement mettait tous les rois de l'Orient à la discrétion de Cyrus, 156.

Ma-an-kha-te. Ville cananéenne (époque

d'El-Amarna) dans la plaine de Juda, 67.

Machabée (Macchabée), qui peut signifier marteau (ou marteleur), martel fut le surnom de Judas, 3° fils du prêtre Mathatias. La gloire qu'il acquit par ses exploits fit donner son surnom à toute la famille.

Guerre des Machabées = les 25 ans de lutte des Juifs contre Antiochus Épiphane et contre le mouvement d'hellénisation en Palestine sous la direction des M., 191; — cette guerre fit de Jérusalem la capitale d'un État indépendant et fort, et fortifièrent l'attachement des Juifs à leur foi, 193.

Sépultures à l'époque des M., 82, n. 1: 113, n. 1.

Livres des Machabées. Il y en a quatre dont deux apocryphes. Le 1er, canonique, primitivement écrit en hébreu et dont nous n'avons que la version grecque, raconte l'histoire de Judas Machabée, de (Jonathas) Jonathan et de Simon (en tout 40 ans, de 175-135 av. J.-C.); le 2d, écrit en grec, est plutôt un second livre sur les Machabées. Il contient d'abord des documents (I-II, 19), puis des morceaux d'histoire relatifs à Seleucus IV, Antiochus Épiphane, Autiochus V Eupator et Démétrus Soter.

Les livres III et IV sont apocryphes, 189 (Voir t. II. Littérature).

Macédoine, aux temps éocènes, 3; — Rome lui ravit son indépendance (146 avant J.-C.) 179; — au n° siècle avant J.-C., peut résister plusieurs années aux Romains, 184.

Mādaba, ville au Nord-Est de la mer Morte et au Sud-Est du mont Nébo prise par Mésa, roi de Moab, 130.

Madai = Mèdes.

Magan — Le problème de l'identification du pays de Magan, 13-14, note un des centres les plus antiques de la civilisation shumérienne — 14, note. Magdalénien; aire de la civilisation magdalénienne, 6: — l'homme aux temps magdaléniens, 6; — en Canaan, 60.

Mageddo = Mégiddo.

Magharah, un wed du Sinaï, 51-53.

Ma-gid-da, ville cananéenne à l'époque d'El-Λmarna, 67; — (voir Mégiddo).

Magnésie, ville à l'Ouest de la Lydie, sur le fleuve Hermus; — défaite. d'Antiochus le Grand par les Romains 189; 184.

Ma'hasa, ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna, au Nord-Est de Jaffa. 67.

Mā'in. (Voir Ba'al Méon).

Malaky, roche m. à Jérusalem, 115.

Mamillá, bassin à l'ouest de Jérusalem, 118.

Mauru, dieu hittite, 71.

Magie. En Égypte, formules magiques, 43-55; — fatras magique, 43.

Maires — au pays d'Ur, 17; — au temps d'Hammurabi, 31.

Maisons — maisons des pauvres à Nippur, 21; — maisons des riches, 21; maisons entassées dans les villes de Canaan, 74; — description de maisons de Canaan, 74; — maisons à Jéricho 110, n. 6.

Ma-kid-da = Ma-gid-da, 67, n. 22.

Malatia — ville hittite, à l'extrémité Nord-Est de l'Anti-Taurus, sur une des boucles de l'Euphrate, 68.

Mal-ka-tu, nom propre babylonien, du temps de Sargon et de Manishtusu — 25, n. 4.

Marmertins (= consacrés à Mars); — aventuriers italiotes qui avaient servi Agathocle de Syracuse. — Ils s'emparèrent de Messine; puis, près de succomber sous les coups de Hiéron, tyran de Syracuse, ils se donnèrent aux Romains, 265.

Manahad = Ma-an-kha-te, 67, n. 17.

Manassé, roi de Juda, essaie de noyer les dissensions dans le sang, 146-147.

Mandane, fille d'Astyage, à qui aurait dû revenir le sceptre des Mèdes, son père n'ayant pas d'enfant mâle. Elle fut mariée à Cambyse; mère de Cyrus le Grand, 155.

Manishtusu, roi de Kish, 25, n. 4.

Mannai, Manni, Manna, un des états de l'Urartu; — s'agite sous Ashurbanipal; — il est soumis, 144.

Mantinée, ville à l'Est de l'Arcadie (centre du Péloponèse). Au ve siècle, des agglomérations rurales s'y forment, 169.

Mår-Amurru (« fils du dieu Amurru »), nom propre de personne de la 1<sup>re</sup> dynastie babylonienne, 65, n. 4.

Marash, ville hittite, au Nord de Sakje-Geuzi. — Lion en ronde-bosse et fragments de statues hittites, 70.

Marathon. Petite ville au Nord-Est de l'Attique, célèbre par la victoire des Athéniens (Miltiade), sur les Perses (490), 162.

Marduk-apla-iddina I (Mérodak-Baladan), roi cassite de Babylone (1201-1189). Regain transitoire de l'influence Cassite à Babylone, 125, n. 3.

— Marduk-apla-iddina II. 135; — battu par Sargon, 137-138; reparaît et trouve des alliés, 138, voir 139.

Mariage. Le m. à Lagash, aux origines de l'Histoire, 12 avec notes 8-10; — sous Hammurabi, 28 suiv. — Les m. royaux ou princiers « scellaient » les traités, 35, n. 5; 151. — Certaines différences de droit matrimonial entre Judéens, Galiléens et Péréens. vers l'époque de J.-C., 199, n. 1.

Marine (voir Flotte).

Marisa, à l'ouest de Betsur et au S.-O. de Socho, sur le tell Sandahanné, dominant les routes importantes qui conduisaient de Gaza à Hébron et à Jérusalem; fut fortifiée par Roboam (II Chron. XI, 8). Une colonie phénicienne s'y établit sous les Ptolémées. Après l'Exil, c'était une capitale des Edomites. — Prise par Jean Hyrcan, 198; — détruite par les Parthes (40 av. J.-C.).

Marius, 186. Paysan italiote qui sut se distinguer dans l'armée, s'enrichir, devenir chevalier. Après ses succès sur Jugurtha, les Cimbres et les Teutons, et ses 5 consulats successifs, il ne voulut plus redevenir simple citoyen. Par un retour de fortune, pendant la lutte entre la plèbe et l'aristocratie, tandis que Sylla était en Orient, il fut rappelé par Cinna. Alors, pendant plusieurs jours, on massacra à Rome les hommes connus pour appartenir au parti aristocratique. Par un revers de fortune, dans la lutte entre les Italiotes et les révolutionnaires (question des alliés et du droit de cité. Voir guerre servile), M. fut proscrit; il se réfugia sur les ruines de Carthage... Sans élection, M. et Cinna reprirent un 6e consulat. M. mourut (86 av. J.-C.), de fureur et d'ivrognerie.

Mαρνας divinité mi-grecque, mi-sémitique, 202; — dieu de la pluie, adoré à Gaza (Une dédicace du CIS 5892 permet de déduire la présence d'un Marneion à Ostie. Franz Cu-MONT, Les religions orient., 163 et 354).

Marne. Grandes couches de m. formées aux terrains du miocène supérieur, 3.

Marseille (Voir Massilia).

Martu. Martu se lit Amurru « gens de l'ouest ». Les Babyloniens entendaient par là tous les étrangers qui étaient venus s'établir dans le pays, 24; — les deux idéogrammes Martu désignaient peut-être autre chose qu'Amurru, 65, n. 5.

Mashkim, procureurs chargés d'instruire les procès et de contrôler les dépenses du culte et du personnel, au pays d'Ur, 17. Mash-qum. Nom propre babylonien (Cf. Méshéq), 25, n.4.

Masios. Mont M., en Mésopotamie septentr., à hauteur de la Comagène, 151.

Massébóth, au Sinaï, 53, n. 2, 3° (= stèles commémoratives à l'origine. 76 et 79); m. massives des sanctuaires cananéens érigées autour d'un humble béthyle, pieu en bois, 76; — distincts des pilastres à double hache de Cnossos, 91.

Massilia, fondée par les Phocéens, 600 ans environ av. J.-C. Elle fut bientôt très prospère, fonda de nombreuses stations maritimes (Hyères, Antibes, Nice, Agde) et noua des relations commerciales à de grandes distances, dans l'intérieur des terres. Presque tout le commerce de la Gaule était aux mains des Marseillais. Une haine commune des Carthaginois rapprocha Romains et Marseillais. — Commerce de l'Orient avec M., 166.

Mastaba, description, 41.

Mattaniyah, dernier fils de Josias, imposé à Juda par Nabuchodonosor, prend le nom de Sideqiyah, 152.

Mattiuza, roi du Mitanni, traite avec Shubbiluliuma, roi des llittites, 149; et épouse sa fille, 35.

Medaba, ville moabite à l'origine, à l'E. de la mer Morte. D'après l'inscription de Mésa (voir t. II. Littérature), elle appartint au roi d'Israël, Omri; puis, à partir du milieu du ixes, elle retourna aux Moabites pour passer ensuite aux arabes Nabatéens. Sous les Machabées, M. était une forteresse importante (prise par Jean Hyrcan), 198.

Mèdes (Madai), aryens, 148 s., leur habitat, 149. — S'agitent sous Ashurbanipal; ils sont soumis, 144. — Ils regrettent (débuts de Darius) la dynastie de Cyaxare, 160. — Mouvement particulariste de M. (vers 409), 173. Medinet Habu. Palais de M., à Thèbes; bâti par Ramsès III (XX° dyn.), 102, — les Philistins représentés à M., 108.

Médique. Guerres m., cause générale, 162.

Méditerranée. Formation de la mer M., 3; le commerce interméditerranéen, 166.

Mégabyse, général d'Artaxerxès qui, après avoir vainement essayé d'acheter Inaros et ses Égyptiens, les battit (454), 169; 170.

Mégalithiques. Monuments m., 7; aire des monuments m., 7; — en Canaan, 61; souvent dans but funéraire, 61; introduits par les « Cananéens » (vers 3000 av. J.-C.), en Canaan, 61.

Megiddo (Meghido; Ma-gid-da à l'époque d'El-Amarna), 67, n. 22. Civilisation néolithique à M., 60; - à l'invasion des « Cananéens », des agglomérations de maisons se formaient, 61; - superficie peu étendue de M. 72; sa position, 73. — Forteresse  $(xxv^e-xx^e s.)$ . 73; — les maisons, 74. Sanctuaire néolithique, 76; -Sanctuaire cananéen, 76. — Massêbôth massives, 76. - Place forte sur la route militaire d'Égypte vers la Syrie, 94; 101, n. 1; - téraphim des sanctuaires cananéens, 77; - sacrifices de nouveaux-nés, 78; — sacrifices de fondation, 78, n. 5. — Deux sépultures cananéennes dans chambres funéraires voûtées contenant 5 et 12 squelettes, 81 : vases d'albâtre, lames de bronze, perles en émaïl égyptien, 81. Influence égéenne sur la céramique 81. - M. prisc par les armées de Sheshong (sous Jéroboam), 127.

Meisé (voir wed Meisé).

Meli-shipak II, roi cassite de Babylone (1216-1202). Regain transitoire de l'influence cassite, 125, n. 3.

Mello, faux nom propre de la Vulgate, 123, n. 1.

Melos = Milo.

Melukhkha. Le problème de l'identification du pays de M. 13-14, note.
Un des centres les plus antiques de la civilisation shumerienne, 14, note.
A l'époque de Sargon, 137.

Memphis, au sud du Caire. Son nom en égyptien, 40, n. 3; cf. 36, n. 1; centre des énergies de l'Égypte, 46; — — monuments érigés par Ramsès III (XIX° dyn.), 100; — factorerie phénicienne (XIX° ou XVIII° dyn.) 101. — M. prise par Cambyse (vi° s.), 159.

Menakhem de Samarie, vaincu par Téglathphalasar III, 134.

Mendès, ville du Delta. Factorerie phénicienne (XIX° ou XVIII° dyn. égyptienne) 101.

Ménélas était le frère de Simon le Benjaminite (II Mac. IV, 23; voir III, 4), et par conséquent n'était pas de race sacerdotale. Envoyé auprès d'Atiochus Épiphane (175-164 av. J.-C.) pour lui porter le tribut du Grandprêtre Jason, il offrit au roi 300 talents de plus que Jason et obtint le Grand-pontificat (172/171 av. J.-C.) 190. Il fit assassiner Onias III, Grandprêtre légitime qui avait été déposé pour céder la place à Jason, 190; se signala par d'autres crimes. Le bruit ayant couru qu'Antiochus était mort dans sa 2e campagne d'Égypte (170 av. J.-C.), Jason attaqua Ménélas qui dut se réfugier dans la citadelle. Antiochus à son retour vengea terriblement M.: il extermina 80.000 hommes et en réduisit 40.000 en esclavage; à l'instigation de M., il profana le Temple et le pilla. (Il Mac. V; I Mac. I.).

Ménephtah, à un âge avancé succéda à Ramsès III (XIX° dyn.) 100; — pharaon de l'Exode (?)! 97, n. 5; 100, n. 1. Invasion des peuples de l'Asie Mineure repoussée, 100. — Sa momie est exposée au Musée du Caire, 100.

Ménès, 1er pharaon, 36, n. 1; — serait 'Ah'a le guerrier, 38, n. 2 et 3.

Menhirs, 7; en Canaan, 61.

Mer orientale, aux temps éocènes. 3.

« Mère du pauvre », 10, n. 1

Mermnades, dynastie de Lydie fondée par Gygès, 151.

Mer Morte Formation du bassin fluvial de la mer Morte et du Jourdain au temps du miocène supérieur, 3; 47 n. 1; — lac salé avant sa constitution géographique définitive, 59; forme actuelle du bassin de la mer M. déterminée à l'aurore des temps historiques, 59, — Distance de Jérusalem, 114.

Merodak (ou Mérodach) - Baladan = Marduk-apla-iddina,

Mer Rouge. Formation de la mer R. aux temps tertiaires, 3; 47, n. 1.

Mesa (ou Mesh'), roi de Moab (du temps de Joram de Juda, 1xº s.), 130. Inscription de M., 130. (Voir t. II, Littérature).

Mėshėq, père d'Eliy-ézér. (Cf. Mashqum babylonien) 25, n. 4.

Mésopotamie, aux temps néolithiques, 7; — aux temps shuméro-akkadiens, 7.

Mercenaires grecs, leur réputation au ive s. av. J.-C., 174-175. — La révolte des mercenaires carthaginois, à la fin de la 1<sup>re</sup> guerre punique (241) prive Carthage d'une partie de ses soldats. 183.

Messianisme. Les descriptions relatives à la personne et à l'œuvre du Messie ne sont pas toutes du même ordre : les unes se rencontrent toujours ou presque toujours, on peut les appeler fondamentales, ce sont les idées morales et religieuses; d'autres ont un caractère secondaire, ce sont les promesses matérielles. — Le royaume des Hébreux devait être celui dans lequel d'abord, et puis par lequel serait établi le royaume de Yahweh; il devait donc « conquérir » les peuples à Yahweh.

L'orsque les « hommes de Dieu »

(à l'époque des Prophètes écrivains surtout) prononçaient leurs oracles, on pensait que l'œuvre messianique comporterait des interventions divines en 3 étapes :

Ire étape: (ou 1re intervention), préalable, préparatoire: Israël-Juda étant très coupable, Yahweh devait le purifier par l'épreure et le rame-

ner à la vie.

2º étape: Intervention de Yahweh pour fonder son royaume, conquérir les nations et faire régner la justice et la paix; — mais fonder son royaume sans commotion violente, d'une manière progressive.

3º étape: Ce progrès ne devait pas être uniforme; il comportait bien des retours en arrière. Les Prophètes entrevirent des secousses plus définitives: de grands boul-versements mettront fin à l'ordre actuel du monde et au temps présent; — et puis, sur une terre nouvelle et sous de nouveaux cieux, sera établi un ordre absolument nouveau : ce sera le triomphe complet, unanime, éternel de Yahweh.

Mais ces idées n'ont pas toujours été vues — ou du moins présentées — avec cette précision.

Vers la fin d'Alexandre Jannée, les Sadducéens peuvent estimer que le messianisme est en voie de se réaliser, le Judaïsme étant en progrès sur l'Hellénisme, 194.

Messine (Voir Rhegium). Prise par les Mamertins, 183.

Métaux (Voir Monnaie). Il semble qu'il y avait eu, en Orient, dans l'antiquité, deux foyers des inventions métallurgiques: 1° le plus ancien correspondant à la Chaldée ou à l'Élam, dont les montagnes sont riches en minerais de cuivre; 2° l'autre dans l'Asie centrale qui aurait transmis ses découvertes par la migration des peuples sibériens. Les plus anciens instruments métalliques sont faits en cuivre pur; plus tard

seulement, apparaît le fer et le bronze, toutes les fouilles le prouvent. Et cependant « on a des raisons techniques de penser que l'homme a dû obtenir le fer et le cuivre avant le bronze » (Saglio, Antiquités: Ferrum), parce que moins difficiles à préparer; mais pendant très longtemps les objets de fer travaillé par lui ont dû être très petits, très frustes, très fragiles.

A Suse, antérieurement aux premiers monuments shumériens, on trouve dans la nécropole des haches, ciseaux, burins, aiguilles, miroirs en cuivre. Du règne de Shilkhak-In-Shushinah (vers 1050) nous avons un plateau de bronze  $0 \text{m.}60 \times 0 \text{m.}40$ , dit sit Shamshi, représentant un hautlieu; - une déesse aux serpents, p. 23, n. 2; des anneaux en fer parmi des objets divers. En Basse-Mésopotamie, dès 3000, nous avons des statuettes de fondation, des armes et des outils en cuivre pur. Cf. p. 11. - Les métaux sont abondants en CAPPADOCE AU XXVI OU XXVe s. p. 16.

Au xxve xxive s. av. J.-C. (dynastie d'Ur), on savait ouvrer le cuivre et le bronze (coupes, miroirs, haches, bassins, etc., anneaux et sièges en cuivre); on avait des anneaux et des pectoraux en argent. Il existait des dépôts où l'on conservait les métaux, soit en barres ou plaques, soit déjà ouvrés. L'argent servait aussi quelquefois pour les transactions commerciales.

En Égypte (Voir Or), l'or accompagne l'argent sous la forme d'électrum. (Autemps de la XII dyn., 2000-\* 1788\*, les sarcophages des princes égyptiens sont ornés de feuilles d'or renfermant 17 p. 100 d'argent). Dans les textes cunéiformes, l'or est fréquemment mentionné, depuis l'inscription de Gudéa (xxv° s.); il y paraît comme le métal précieux par excellence, employé pour les bijoux, les statues de divinités, la décoration par application de métal. A Suse,

dans le temple de Shushinak, on a trouvé quantité d'objets votifs en or, de nombreux objets votifs en argent, de très nombreux en bronze (en particulier des statuettes, et quelques objets votifs en plomb; un masque d'argent (pas postérieur au x1° s.) une statuette d'or (de 0.063 de haut.) et une autre en argent de même hauteur). Pour Suse, Mémoires, t. VII, passim.

Le fer. Dans les textes des Pyramides, le fer (bi) est mentionné, et l'on a trouvé des fragments de fer dans la maçonnerie de la grande pyramide et, à Abydos, parmi des vases de bronze de la VIe dyn.; une pointe de javelot en fer de la XIIe dyn, Mais tout ce fer n'est que du fer doux (MEYER, Hist. de l'Ant. II, § 257). — Dans les milieux helléniques, à Mycènes, à Troie, Tirynthe, Orchomène, Olympie, parmi les objets découverts antérieurs à Homère, pas de fer (tandis que les objets en cuivre ou en bronze sont nombreux, l'or très abondant. Dans les parties les plus anciennes des épopées homériques, le fer apparaît bien plus rarement que dans les récentes; dans l'Iliade, les armes sont toujours de cuivre ou de bronze; certains objets agricoles ou domestiques (ciseaux, couteaux) seuls sont en fer. Dans l'Odyssée apparaissent des armes de fer (Saglio, l. c.) — L'emploi du fer en Babylonie remonte, semble-t-il, à 2500 environ (Mémoires, t. VIII 338 suiv.). Dans le « magasin de fers » (IXe ou VIIIe s.) de Khorsabad, Place a découvert 160.000 kg. d'objets en fer de toute espèce (crochets, pics, pioches, socs de charrue, marteaux. etc. Dans le mobilier funéraire d'Ur et d'Érek, le fer n'a figuré que pour de très petites amulettes. — On a noté que dans le Pentateuque le cuivre est cité 40 fois, et le fer 2 fois seulement. En hébreu, fer se dit barzel, mais on pense que ce mot doit signifier aussi quelquefois basalte soit parce que le basalte contient du fer, soit parce qu'il en a la couleur et la densité. Par ex., le lit de fer du roi Og (Deut. III, 11) aurait été un sarcophage en basalte; de même, dans « une terre dont les pierres sont de fer » (Deut. VIII, 9), il s'agirait de basalte. — A Damas, Thutmès III (XVIIIe dyn.) s'empara de quantités considérables de fer (Karkemish et Damas étaient alors des centres métallurgiques importants). — L'Histoire des Philistins appartient à l'époque oû le fer se substitue au bronze, 108.

Métèques, étrangers domiciliés en Grèce, 165. — Thémistocle leur avait conféré l'indemnité complète; au ves. (Périclès), ils payaient un droit de résidence pour acquérir une situation dans la société. Ils ne pouvaient acheter la terre attique, aussi ne s'avançaient-ils guère dans l'intérieur du pays.

Mήτη, ορείη = déesse Terre-mère, 93.

Meurtre rituel du pharaon (?), 43, n. 2.

Mezzy. Roche m., à Jérusalem, 115.

Migrations. Grandes m. maritimes, 101.

*Mi-iz-ri* = Égypte, 36, n. 1.

Mikmás (aujourd'hui Makhmás) au N.N.-E. de Jérusalem. En descendant
dans la vallée un wadi se rétrécit entre de hautes parois de rocher de
manière à former un véritable défilé (Voir I Sam. XIV, 4 s.); à droite et
à gauche, deux pics (cf. I Sam. 1. c.).
Défaite des Philistins à M., 107.

Milet, ville de Carie, S.-E. de l'Asie Mineure. Expéditions qui amènent sa ruine, 161. (Voir *Philosophie.*)

Milkáh. Nom propre (Histoire d'Abraham.) Cf. Mal-ka-tu, 25. n. 4.

Milki-ili, roitelet de Canaan, contre la suzeraineté égyptienne (XVIII<sup>e</sup> dyn. El-Amarna), 97.

Milló. Étymologie, 122, n. 5. M. = remblai ou entassement de constructions destinées à fermer la vallée à l'angle S.-O. du Temple et à l'O. du palais de Salemon. Le M. protégeait les 2 vallées, 123. — Il n'y a pas de millo davidique, 123, n. 1: — Le m. d'Ezéchias, 123, n. 1.

Milo ou Melos (Philacopi) dans les Cyclades, 87; — centre producteur d'obsidienne, 88; — exportation d'obsidienne, 88. — On importe de la céramique polychrome de Kamarès et, au temps de la 3° ville, de la céramique mycénienne. 88. — Histoire de la céramique de Milo (Division), 88, n. 2, — influence de la céramique cypriote, 90. — Factorerie phénicienne (XIX° ou XVIII° dyn.), 101.

Mines. Exploitation des m. en Asie Mineure. au xxvi ou xxve av. J.-C., 16; — m. au Sinai, 53; — m de turquoises du Sinai exploitées par les pharaons des IIIe-Ve dyn., 46; surtout sous la VIe dyn., 54: au Moyen Empire, 56; sous le Nouvel Empire (XVIIIe dyn.) 94, n. 2; sous Ramsès III (XXe dyn.), 102.

Minoèn (de Minos, roi préhistorique, mythique, de Crète). — Divisions de la période minoenne, en Crète, 84.

Minoèn ancien i : décoration colorée de la céramique, dessin géométrique,
 85. — Petites épées triangulaires en cuivre,
 85.

M. ANCIEN II. Lignes courbes. Tour à potier. Statuettes grossières en albâtre, en stéatite, en marbre. Le silex et l'obsidienne sont employés concurrement avec le cuivre, 85.

M. ANCIEN III. Sceaux ornés de hiéroglyphes, de manière égyptienne, 85.

Minoèn moven i. Dessins géométriques polychromes. Déjà on dessine des êtres de la Nature.

M. Moyen II. Art brillant de Cnossos (Crète.); détails du grand Palais, 86. Corps humain bien modelé. Femme habillée « à la moderne. » Vases polychromes 86.

M. MOYEN III. 2º palais de Chossos. Apogée de la civilisation et de l'art de la Crète. Dessins céramiques clairs sur fond obscur, 86.

Minoèn récent i et il. Dessin céramique obscur sur fond clair. Ecriture linéaire. Fresques fines; admirables vases sculptés en stéatite, 86.

M. nécent in = époque inycénienne, 87.

Miocène. Le monde aux temps m., 3. — Le m. en Palestine, 114.

Miroir, dans une tombe de femme philistine, 109.

Mishna. Dans les Synagogues (nées après la captivité), les Docteurs de la Loi ou Scribes donnaient des explications qui constituèrent une sorte de commentaire de la Loi, qui l'« entourait d'une haie ». Pour lui donner plus d'autorité, on finit par l'attribuer à Moïse. Au temps de Hillel (Ier s. chrétien) fut rédigé un texte de ce commentaire traditionnel, oral jusqu'alors. Ce texte est perdu. Au début du nº s. ap. J.-C., Rabbi Aqiba classa les traditions orales par ordre de matières. Son texte est perdu aussi (on l'appelait Mishna.) Nous avons la Mishna de Judas le Saint (début du 11° s.); elle relève directement du texte d'Agiba.

Mishna = répétition (de la Loi) ou « reproduction (de paroles sues par cœur ) — La M. cite certaines différences relatives au droit matrimonial et à la loi du repos entre les Juifs de Judée, de Pérée et de Galilée. 199, n. 1. (Voir t. II, Littérature.)

« Missi dominici », ou légats parcourant le pays d'Ur, 17.

Mitanni, pays au nord de la Mésopotamie et de la Syrie, 35; 65-66. On y parle hittite, 66; — traité conclu avec les Hittites, 69.

Mithridate, 186 (Voir Pont.) En 129, quand fut organisée la province d'Asie, Rome avait laissé subsister aux limites de l'empire de petits rois, ses clients, en les chargeant de la défense des trontières. Mithridate V

Evergète avait été un de ceux-là. — M. VI Eupator fut humilié d'avoir à obéir; il conçut contre son suzerain de Rome une haine violente. Il se présenta aux Hellènes et aux Orientaux hellénisés comme une sorte de libérateur et, de 89 à 63, fit la guerre à Rome. Sylla d'abord marcha contre lui (1<sup>re</sup> guerre, 89-84, terminée par la paix de Dardanus en Troade); puis Lucullus (2<sup>e</sup> guerre sans résultats); enfin Pompée (3<sup>e</sup> guerre, 66-64, qui finit par le suicide de M. et la domination romaine.)

Mithra, dieu aryen, invoqué dans un traité entre Hittites et Mitannites, 69, n. 1.

Mô'ab, aux temps préhistoriques, 7; sans importance à l'époque de David, 130. Gros tribut imposé par 'Omriy; roi d'Israël, 127; — M. peut secouer le joug, grâce aux divisions entre Israël et Juda, 129; — M. hait ses maitres de l'est, depuis la conquête assyrienne, 151.

Moabites, 71; Alexandre Jannée (Voir ce mot.) les rend tribulaires, 199.

Mobilier en Égypte, sous la IIe dynast., 40.

Mode de femmes : « à la moderne », au grand palais de Cnossos (Minoèn moyen II), 86.

Moïse. Les Hébreux l'ont toujours regardé comme leur grand législateur. On lui a attribué, longtemps sans discussion, la rédaction du Pentateuque. Au cours du xixe s., les Critiques non catholiques lui ont denié la paternité partielle ou même entière des cinq livres. La Commission hiblique a émis, sur cette question, une décision qui peut se résumer ainsi: Moïse est l'auteur du Pentateuque, au moins « quoad substantiam. » (Voir Vigouroux-Brassac, n° 209-211.) 87, Moïse devant les monuments égyptiens, 46.

Mokatteb ( = « écrit. ») est un wed de Sinaï, 51.

Molok, Molek, Melek, Milk; dieu sémitique du monde inférieur, peuplant lui-même son royaume par les maladies, la peste, la guerre. Il eut son culte en face du Temple de Jérusalem, 118.

Monnaie. Invention des Grecs au viie s., provoquée par le commerce, 166. Un moment vint où le commerce ne put plus consister exclusivement dans le troc, il fallut un étalon auquel on pût rapporter toutes les valeurs. Le cuivre servit pour les valeurs faibles; l'or, pour les grandes valeurs. Au début, une part d'arbitraire (cf. p. 166) entra dans la détermination de la valeur relative des deux métaux. L'argent fut un élément plus variable, en raison de la découverte de gisements nouveaux à Tharsis, puis à Laurium (Attique). La m. fut répandue par la colonisation grecque, 166; - la diffusion du métal monnayé amena les paysans de Grèce à s'endetter, 166. — Les plus vieilles monnaies grecques sont du vii<sup>e</sup> s. Ce fut seulement au v<sup>e</sup> s., qu'elles devinrent de véritables œuvres d'art, sous l'influence de l'École de Phidias; les plus belles ont été émises en Sicile, et elles témoignent d'un art exquis. - La m. au ve s. 166. — Le premier système monétaire certain est celui de Grésus (vers 550) voir p. 17 (Cf. Babelon, Traité des monnaies.). - Vers' la fin du ne s. av. J.-C., tout le système monétaire de Palestine est en partie phénicohellenique, et en partie grec ou romain, 204. Jean Hyrcan (+ 104) battit monnaie, 193.

Monogamie. La m. est la pratique normale, à Lagash, aux origines de l'Histoire, 12.

Monothéisme. « M. » en Égypte (Ve dyn.) 55; voir 42-43; — des prétres d'Amon de Thèbes (XVIII° dyn.), 94.

Mont du mauvais conseil (djebel Abu Thôr) ainsi appelé parce que, suivant une tradition sans fondement, du xve s., c'est là, dans une maison de campagne de Caïphe que les Juifs auraient délibéré sur les moyens de perdre Jésus.

Morale dans les textes égyptiens, sous la XIIIe dyn., 57.

Moreshet Gath (Mu-ukh-ra-ash-ti, à l'époque d'El-Amarna), 67, u. 11.

Mort (Peine de). Moyen par lequel on l'infligeait chez les Juifs, 208; — chez les Juifs, point d'appel, en droit, 206.

Morts (Voir Incinération; Inhumation; Culte.) En Canaan: incinérés, aux temps néolithiques, 80; — couchés sur le flanc, aux temps cananéens, et repliés sur eux-mêmes, 80; — membres désagrégés introduits dans une urne (usage égyptien) 83; — son sceau personnel accompagne le mort, 84; — de même, victuailles symboliques; p-rsonnages symboliques destinés aux plaisirs du m., etc. 84. — Chez les Phillithis: 108-109 — Repliés sur eux-mêmes, etc., à l'époque israélite, 113.

Morusar, roi des Hittites, avec qui traite Thutmès III (XVIIIe dyn.), 99.

Mosaïques. Temps m., 39 note; 88; livres m., 39 note.

Mousa, nom d'une montagne dans la presqu'ile du Sinaï, 50.

Moustérien, en Canaau, 60.

Moyen Empire, période de l'Histoire d'Égypte, 37, n. 2; 55.

Mrèchi (Voir el-Mrèchi.)

Mten ou Methen, gouverneur de nombreux districts du Delta (IIIº dyn.), 44.

Mur. (Voir Antemurale.) Les 3 murs de Babylone (Nabuchodonosor II), 153.

Mursil, roi Hittite (le Maurusar des textes égyptiens), fait un traité avec l'Amurru, 69.

Mushézib-Marduk. Sous son règne, Babylone est prise et saccagée par Sennachérib, 140.

Mu-sur = Égypte, 36, n. 1.

Mu-ukh-kha-zi = Ma'hasa, 67, n. 3.

Mu-ukh-ra-ash-ti, ville cananéenne à l'époque d'El-Amarna, dans la plaine de Juda, 67.

Myles (Mylae), ville au N.-N.-O. de la Sicile, sur la côte. Défaite de la flotte carthaginoise par les Romains (260), 183.

Mycènes, ville du Péloponèse, au N. d'Argos (Argolide.) — Six tombes sur l'Acropole, 89. Fin de sa civilisation (xue s. av. J.-C.), 87. Art mycénien, 89; — Art myc. en Syrie, 89. — Statuettes de dieux, 93. — Céramique mycénienne vernissée, en Égypte, Babylonie (pas en Canaan) avant le xue s. 99. — Au ve s., des agglommérations rurales se retirent à M., 169.

Mysic entre dans une ligue hittito-syrienne contre l'Égypte (XIX° dyn.), 99-100.

Nabatéens (Ναβαταίοι) D'après Diodore de Sic. XIX, 94-100 et Josephe, Ant. jud. XIII, I, 2, les N. seraient des Arabes. On n'est pas encore fixé d'une manière absolue sur la question d'origine. Pour les uns, les N. seraient des Araméens, les Nabatu ou Araméens nomades du temps de Téglathphalasar II, de Sargon, d'Ashurbanipal, distincts des (Nebaïoth) Nebâyôt de la Bible qui, eux, seraient d'origine arabe (descendants du premier-né d'Ismaèl, d'après la Bible). Pour les autres, Nabatéens = Nebâyôt = Nabaitu, Nabaiatai en assyrien. Et ce seraient des Arabes. - Quoi qu'il en soit de leur première origine, les N. font leur apparition dans l'Histoire, au vue s. Leur roi Natnu fut défait par Ashurbanipal. - Leur haine pour les maîtres de l'est, depuis la conquête assyrienne, 151. — A une époque qu'on ne peut connaître exactement ils devinrent maîtres de l'Arabie Pétrée : Séla' (Pétra) fut leur capitale. Cette ville fut assiégée et prise (312) par Athénée, envoyé par Antigone, un des l successeurs d'Alexandre. Le premier τύραννος dont il soit fait mention est Arétas Ier, contemporain du Grandprêtre Jason et d'Antiochus Épiphane (vers 169.) Les N. sont toujours prêts au pillage; sous Antiochus Épiphane, ce sont des auxiliaires pour les Juifs, 191. — Leurs « rois » (tyrannoi):

Arétas Ier, 169 av. J.-C.

Arétas II, 110-96.

Obodas Ier, vers 90.

Rabel I<sup>er</sup>, fils d'Obodas, vers 87. Arétas III Philellène, vers 87-62. Obodas II, fils du précéd. 62-47. Malichos, I<sup>er</sup> fils du précéd. vers

47-30.

Obodas III fils du précéd. 30-9.

Arétas IV, frère du précéd. 9 av. J.-C. 40 apr. J.-C. (puis Malichos II, Rabel II, Malichos III.

Les N. étaient nomades. Ils durent leur principale richesse aux caravanes qu'ils conduisaient à travers le désert. Sur leur territoire, ils avaient quelques villes fortifiées qui, en temps ordinaire, servaient d'entrepôts de commerce; telles Pétra, Bostra, Salkad dans le Hauran. C'est par leur commerce que les N. se sont rendus célèbres dans l'antiquité. De Pétra des routes rayonnaient dans toutes les directions : au N., vers la Pérée, Damas et Palmyre; à *l'E.*, vers le golfe Persique et la Mésopotamie; au S., vers les ports du golfe Élanitique (Élath, Asiongaber) et vers l'Égypte; à l'O. vers la Palestine et la Phénicie. - Les N. ont laissé des monuments creusés dans la paroi des rochers: 1º palais ou plutôt centres de ralliement pour des populations vivant le plus souvent sous la tente; 2º tombeaux ou caveaux funéraires, «'demeures d'éternité », la seule vraie demeure pour le nomade, 3º sanctuaires. Celui de Médain Sâleh est une vaste salle (qu'on appelle Divan) creusée dans le roc, ouverte sur toute la facade; à l'extérieur, série de niches dans lesquelles se trouvent des pierres dressées, tantôt isolées,

tantôt réunies par groupes de deux ou trois, nombreuses inscriptions nabatéennes, depuis la péninsule sinaïtique (p. 50, n. 2.) jusqu'aux montagnes du Hauran. (Résumé d'après A. Legendre, dans Vigouroux, Dictionn. 1444 à 1455.)

Nabonide (= Nabû-na'id), fils d'une prêtresse du dieu Lune de Kharran; il monta sur le trône en 555, p. 156. - Il avait vu d'abord en Cyrus l'instrument des dieux pour châtier Astyage, 156, n. 2; détrôné par Labashi-Marduk, 156. — Il se préoccupait surtout du culte, 156-157 Il restaura les temples et les cultes des dieux étrangers, 157; — à cause de cela, on le relégua comme « fou » à Têmâ, 157. - De retour, il tâcha mais en vain d'arrêter Cyrus : Babylone fut prise (539); le roi fut chargé de fers, 157. (Nabuchodonosor = Nabonide(?) dans Daniel, 157, n. 4). - Quelques prières de N. 157.

Nabopolassar (de Chaldée) vassal de Saracos (de Ninive) se déclare indépendant et appelle les Mèdes à son aide, 149-150 (dans l'expédition, peutêtre était-il accompagné de son fils, Nabuchodonosor, 150, n. 2.) Il devient roi de la Mésopotamie méridionale et de la Syro-Palestine, et suzerain (!) de l'Égypte, 150-151.

Nabuchodonosor II, fils et successeur de Nabopolassar, 151. Il épousa Amuhia (Amyitis des Grecs), mède (fille de Cyaxare? ou d'Astyage? Voir Maspero, Hist. III, n. 3.) — Expédition jusqu'au mont Masios, 151; contre Néchao, jusqu'à Péluse, 151. — Fut-il un des vainqueurs de Ninive, lors de la ruine de cette capitale? 150, n. 2. — Victoire en Juda; il pilla le Temple; puis nouvelle expédition et ruine de Jérusalem, 152. — Dans Daniel, N = Nabonide? 157, n. 4.

Nábulus, Naplouse (= Sha-akh-mi de l'époque d'El-Amarna, Shekhem) 67, n. 20.

Nabū-na'id = Nabonide.

Naharanna. Pays entre le Balikh (qui se jette dans l'Euphrate, rive g.) et l'Oronte. — Il entre dans une ligue contre l'Égypte (XIX° dyn.) 99-100.

Nakhar; nom propre araméen, 25, n. 4. Nakhor; nom propre (Histoire d'Abraham.) Cf. Nakhar.

Na-akh-ri-mi. Pays sur la côte méditerranéenne, entre les Hittites et les Amorrites, 65.

Namaruti, fils de Sheshonq; a dignités religieuses et royales, 126.

Namiawaza, chef hittite de la Syrie du nord (époque d'El-Amarna) 95.

Nannar, dieu d'Ur, 8.

Napata, capitale de l'Éthiopie. Monuments érigés par Thutmès III (XVIII° dynast.) 99.

Narâm-Sin, fils et successeur de Sargon l'Ancien, 13: se fait représenter comme un dieu et s'appelle « dieu », 13. — Ses expéditions, 13-14. — Il est le premier à s'intituler « roi des 4 régions », 14. Stèle triomphale de N. 14 avec n. 1; emportée de Babylonie en Élam par Shutruk-Nakhkhunte (x11° s.) 125.

Narmer (?) 1er roi d'Égypte connu, 38. n. 3.

Nâsatya, dieu aryen invoqué dans un traité de paix, 69, n. 1.

Nathan. N. et Bethsabée interviennent vivement auprès de David pour faire sacrer Salomon, 120, note.

Naucraries. Les n. grecques étaient, autant qu'on peut en juger, une division territoriale du pays dans un but administratif. Il y en avait 48; chacune devait fournir un vaisseau et deux cavaliers. Chaque n. avait un chef, le naucrare, chargé d'assurer le recrutement des deux cavaliers et l'équipement du vaisseau. Il était sous les ordres du polémarque. Il avait aussi des attributions financières, levait les contributions et soldait les dépenses. La caisse fournissait des fonds pour les théories qui

allaient à Delphes, et aussi pour d'autres besoins. (Saglio, Antiquités.) Les n. dépendaient des Eupatrides, 161.

Naucratis, comptoir du Delta; elle fut remplacée par Alexandrie (fondée par Alex. le G.), 177; 180.

Navire. En Égypte. Dès les temps les plus archaïques, on utilisait le Nil pour les voyages un peu longs, Pour ce mode de locomotion (très avantageux pour éviter les bêtes sauvages contre lesquelles on était encore mal armé), on employait des bateaux fort simples; on les faisait en réunissant en bottes des roseaux ou des papyrus qu'on liait ensemble de manière à former une nacelle insubmersible et résistante, au fond arrondi, aux extrémités relevées en pointe et qu'un enduit rendait imperméables. Aux époques historiques, on se servait encore de ces bateaux pour la chasse dans les marais. - On avait aussi des bateaux à voile beaucoup plus grands, peu profonds, munis de rames et de voiles carrées.

Sous l'Anc. Emp., on connaît, en outre, de longs bateaux (IVe dyn.) aux extrémités légèrement relevées, avec un gros mât formé de 2 madriers ne se réunissant qu'à leur extrémité supérieure; au haut de ce mât, une vergue supporte une voile trapézoïde, et, à chaque extrémité de la vergue, un gros cable dont un homme tient les extrémités pour la gouvernaills en manœuvrer. Des forme de rame permettent de donner la direction. Au-dessus du pont, un toit léger abrite suffisamment les passagers. (Quand on descendait le fleuve, on pliait la voile.) Vers la fin de l'Anc. Emp. paraît la grande nef pontée, avec voile carrée soutenue par 2 vergues.

Les vaisseaux de mer ne diffèrent pas essentiellement de ceux-là,

EN MÉSOPOTAMIE. La marine de guerre se composait de navires à plu-

sieurs rangs de rameurs, sans voiles, terminés à l'avant par un éperon horizontal placé assez bas. Les soldats qui formaient l'équipage combattant plaçaient leurs boucliers ronds le long des bastingages pour en accroître la protection. Pour le débarquement et le transport du matériel, on se servait, par exemple à l'époque de Sargon, de grandes barques à extrémités relevées. La marine marchande se servait de barques semblables et aussi de couffes et de kéleks. Les couffes étaient de grands panniers ronds en roseaux, à fond plat, rendus imperméables par le bitume, gouvernés avec la rame. (Les indigènes les emploient encore aujourd'hui.) Les kéleks étaient des radeaux en bois léger, supportés par des quantités d'outres gonflées attachées sous le radeau.

En Phénicie. Nous ne connaissons pas en détail le navire phénicien; mais nous savons qu'il faisait l'admiration des Grecs. Ischonomachos dit qu'il n'avait jamais vu de navire inieux disposé qu'un bateau phénicien. (Xénoph. Occonom VIII.)

(Pour la GRÈCE, voir Flotte.)

Ného (mont), au delà de la mer Morte. Sur le sommet se trouvent des cromlechs et sur le versant nord, des dolmens. — Vestiges de civilisation néolithique dans les cavernes du mont N., 60.

Nébuleuse primitive, 1.

- Néchao (cunéif. : Ni-ku-u; hébr. : Nekoh), XXVI<sup>e</sup> dyn.; vn<sup>e</sup> s. av. J.-C., N. est l'objet de la clémence d'Ashurbanipal, 144.
- Néchao, petit-fils du précédent; ses campagnes en Syrie, Phénicie et Palestine (Josias, Joachaz) 150. — Battu par Nabuchodonosor à Karkemish, 151. — Relait sa flotte et son armée, 151.

Nectanébo I (égypt.: Nekht-herw-heb; XXX° dyn.) Arrête et bat Artaxerxès II, puis Artaxerxès III, 174-175; mais il est vaincu à son tour, 175. (Voir Artaxerxès III.)

Nefer-ir-ka-r'a, pharaon de la Ve dyn., 44; 54.

Nefer-ka-whor, pharaon de la VI° dyn. 54, n. 4.

Négadé, ou Negadah. Ville de la Haute Égypte, entre Abydos et Luqsor. De Mongan y découvrit, en 1896, le tombeau de Atet Kenkenès, 2° successeur de Ménès (plutôt que de Ménès luimême, comme d'aucuns l'avaient pensé. Jéquien, Civilis. ég. 103). 38, n. 2.

Négéb; 58, 59, 64, 103 n. 2. Plaine aux limites assez difficiles à déterminer; on peut dire qu'elle s'étend depuis Gaza et el-Arish jusqu'à la mer Morte, et depuis les environs de Bersabee jusque vers Rehoboth, au sud. (Voir Guthe, Bibelatlas. Pl. 4.)

Néhési, antépenultième pharaon de la XIIIe dynast. (déjà vassal des Hyksôs?) 57, note.

Nekoh, (hébr. pour Néchao.) 144, note. Nêrgal, dieu de la destruction et du royaume des morts. — Statue de N. à Ta'annak (xxi° s.) 78.

Nérgal-shar-usur (= Nériglissor), 2e successeur de Nabuchodonosor II; ne fait que passer sur le trône comme son prédécesseur, 154.

Nériglissor = Nêrgal-shar-usur.

Ne-user-r'a, pharaon de la Ve dyn. 44.

Nî, pays du côté d'Alep, 65; — voudrait rester fidèle à l'Égypte (époque d'El-Amarna\, 96.

Nicopolis = Amwâs (Emmaüs de l'Anc. Test.), place militaire importante à l'époque des Macchabées (I Mac. III, 40, etc.)

Niku'a babylonienne, mère d'Asaraddon, 141.

Ni-ku-u, cunéif. pour Néchao, 144, note. Nimitti-Enlil (= « fondement d'Enlil »), nom du mur intérieur de Babylone fondé par Ashurbanipal, 154. Nin-gal, déesse parèdre du dieu Sin; déesse d'Ur (et aussi de Kharran) 25, n. 5.

Ningirsu, dieu de Lagash. (c'est un dieu de la guerre et des champs. Deimel.), 8.

Ninive (assyr. Ninā, Ni-nu-a) capitale du royaume assyrien à différentes époques. (Les fouilles n'ont encore porté que sur les tells du N. (Koyundjik) et du S.-E. (Nebi-Yunus) qui ne faisaient pas partie de la vraie Ninive, mais qui étaient de vraies cités royales (palais de Sennachérib, Ashurbanipal, Ashur-etil-ili dans la 1re; d'Assaradon, avec un second palais de Sennachérib dans la 2de.) Kerubs aux palais de N. 112. - Assiégée par le mède Cyaxare qui doit ensuite se retourner contre les Scythes, 149. Succombe sous les coups des Mèdes (607.)

Nin-makh, déesse parèdre du dieu Enlil. Cependant son nom, dont le sens est assez vague (dame grande ou auguste) pouvait être appliqué à d'autres déesses. Elle avait un temple à Babylone, à l'est de la porte d'Ishtar, 153.

Nippur, ville de Shumer, sur le cours ancien de l'Euphrate entre Kish et Umma, 7. n. 2; — ville sainte du grand dieu Enlil, 17; 33, n. 1: soumise par Ur, mais garde la primauté religieuse, 17; 20. — Description de la ville, à l'époque d'Ur, 20-21, (plan remontant au 2° millénaire av. J.-C., 21, n. 3.) Subit l'influence de la dynastie d'Isin, 24; — conquise par Rîm-Sin. 26. — Son sort après Ammiditana 3° successeur d'Hammurabi, 33, n. 1.

Ni'u cunéif. (hébr. No') = Thèbes d'Égypte, 144, n. 2.

No'. Voir le mot précédent.

Nobles, à Rome (sénateurs; chevaliers. Voir ces mots et plèbe.) Après les grandes conquêtes en Afrique, en Orient et en Occident, une profonde transformation s'opéra à Rome dans le corps social. Un certain nombre de familles romaines, plébéiennes ou patriciennes, étaient arrivées aux magistratures, aux commandements, aux gouvernements et s'étaient prodigieusement enrichies. Elles formèrent « la noblesse. » 186.

Nom. On évite de prononcer le vrai nom du roi, en Égypte, 38.

Nomades. Vie des clans n. au Sinaï, 48-49.

Nouveaux-nés. Sacrifices de n. dans des jarres, à Gezer et Megiddo, 78.

Nouvel Empire, période de l'Histoire d'Égypte, 37, n. 2.

Nubie. Exploitation de mines d'or (Ramsès III), 100.

Nukhashshe, pays du côté d'Alep, 65; — il voudrait rester fidèle à l'Égypte, à l'époque d'El-Amarna, 96.

Numidie (la partie orientale du département de Constantine correspond à peu près à la Numidie), 186.

Nummulitique. (Nummulites = foraminifères fossiles des temps tertiaires (Éocène) qui ont la forme de pièces de monnaie.) Mer nummulitique en Palestine, aux temps éocènes, 114.

Nûr-Ammurru (= « lumière du dieu Amurru ».) Nom propre de personne de la Ire dynast. babylonienne, 65, n. 4.

Oasis dans le Sinaï, 49. — (Voir Amon.) 'Obhâl, mont (au N.-E de Shekhém) à côté duquel fut bâtie Samarie, 127.

Obsidienne ou obsidiane (Voir Milo), substance vitreuse d'origine volcanique. — Ruine du commerce de l'o., 88; — couteaux, rasoirs, pointes de flèche en o., dans les Cyclades, en Crète, Chypre, Asie Mineure, Égypte, 88, n. 1.

Océan céleste, d'après les Égyptiens, 36.

Octave, 195. (Voir Antoine; Lépide.) Après le double triomphe de Philippes sur l'armée républicaine, O. dépouilla Lépide de ses pouvoirs et lui confia la charge de Grand-pontife, 195-196; — O. passa à Alexandrie et fit de l'Égypte une province romaine, 196. Il concentra entre ses mains les principales magistratures républicaines. En 27, le Sénat lui décerna le nom d'Auguste jusqu'alors réservé aux dieux, 196.

Odéon en Grèce. On appelait odéons des édifices spécialement destinés à des auditions de chant et de musique. Celui de Périclès (p. 171) est assez bien connu par Plutarque (Vit. Péricl. 13); il est le plus ancien édifice de ce genre.

Odollam = 'Aïd el-Miyeh, au S.-O. de Jérusalem (à peu près à hauteur et à l'E. de Teqôa'.) Il y a des grottes encore aujourd'hui habitées. (Il est question d'O. plusieurs fois, dans la Bible, et à des époques très distantes.) 118, n. 1.

Oenochoé. (Voir bilbil.)

Offrandes aux morts en Égypte, sous la IIe dyn., 40; — en Canaan, 82; 83-84.

Oiseau pansu, à long cou souvent tordu, etc., sur céramique cananéenne (XVIIIe dyn., xvie-xiie s. av. J.-C.), 99.

Oliviers (mont des), alluvionnement quaternaire, 115; — les roches du mont des O., 115.

Olympie, ville sur la rive dr. de l'Alphée (Élide, au N.-O. du Péloponèse.) Catalogue d'O., de Pausanias, l. VI: nombre étonnant de statues d'athlètes, 166-167.

Ombrie. Les Étrusques sont forts en O., vers 500 av. J.-C., 163.

'Omriy, 6° roi d'Israël (ix° s), bâtit une capitale, Samarie, 127; — battu par Benhadad I°, il impose un gros tribut à Mô'âb, 127; — fait alliance avec la Phénicie et fait épouser Jézabel à son fils, 128

'On (dans la Bible,) = Héliopolis d'Égypte. Voir ce mot.

- 1. Onias, nom de plusieurs Grandsprêtes juifs, à l'époque des Lagides et des Séleucides. Onias III fut déposé par Antiochus Épiphane en faveur de Jason qui avait acheté le Souverain pontificat, 190. Ménélas, à son tour, évinça Jason à prix d'argent en donnant ou vendant les vases sacrés du Temple. Onias III, retiré près d'Antioche le lui reprocha vivement; Ménélas le fit assassiner, 190. Onias IV était en bas-âge à la mort de son père O. III; il fut évincé du Souverain-pontificat par Alcime, nommé par Lysias (gouverneur d'Antiochus Eupator). O. se retira en Égypte où Ptolemée Philométor l'accueillit favorablement et lui accorda un terrain dans le nome d'Héliopolis, au nord de cette ville. La conduite des Grands-prêtres usurpateurs qui, à Jérusalem, favorisaient la propagation de mœurs païennes, et le souvenir d'Isa, XIX, 18-19, décidèrent Onias IV à fonder sur les terres qu'il avait reçues de Ptolémée un édifice analogue au Temple de Jérusalem. Le roi concéda, aux environs, beaucoup de terres qui devaient servir aux frais du culte et à l'entretien de prêtres nombreux qu'O. avait attirés auprès de lui.
- Onias. D'après Josèphe (C. Apion. II, 5): Juif, stratège (avec un autre Juif, Dositée) des troupes de Ptolémée Philométor (181-146 av. J. C.) 189, note.
- Ophel; son mur d'enceinte jébuséen, 73; tunnel d'O. 121.
- Or. Joyaux en or dans des cavernessépultures égyptiennes (XIIIe XIIe dyn.) de Canaan, 81; — nombreux objets en or dans les tombes de Mycènes (Minoèn récent I et II) 89; — rapporté en Égypte du pays de Puanit (XVIIIe dyn.) 94, n. 1; exploitation de mines d'or en Nubie (Ramsès III), 100.
- Orfévrerie, à Lagash, 13 avec n. 1; à Ur (xxve s.) 12; (Voir Métaux.)

- Orientaux. Des O. passent en Égypte, 56.
- Oroetès, gouverneur de Lydie, indiscipliné (débuts de Darius) 160.
- Oronte, fleuve qui prend sa source dans l'Anti-Liban et se jette dans la Méditerranée, là où sera bâtie plus tard Antioche, 66.

Osée, roi d'Israël. (Voir Hoshêa')

- Osiris, nom hellénisé du dieu égyptien Isir qui civilisa l'humanité, lui apprit l'agriculture, lui donna des loi et lui enseigna la religion; dieus des morts; 41; 43; statue d'O. en Canaan, à l'époque des Hyksôs, 64.
- Osorkon, fils d'un Sheshonq, épousa la fille du dernier pharaon de la XXI° dyn., et fonda la XXII° dyn. 126.
- Ostracisme. = Etymologie: ostrakon = coquille, parceque les suffrages étaient écrits sur une coquille. A une époque fixée de l'année, l'assemblée du peuple athénien était appelée à se prononcer sur la question de l'exil d'un citoyen trop puissant. Cette institution commença à fonctionner à la fin du ves. Une des victimes les plus connues de l'o. fut Aristide (483) rival de Thémistocle dans l'Aréopage, 162.
- Oγελεθ: = les Kerêthiym, 103, n. 2.
- Padan, région non identifiée (cf. F. Delitzsch, Paradies, 205), 34.
- Padi, imposé par Sargon à Ékron, est envoyé à Ézéchias de Juda; et ce fait entraîne la guerre avec l'Assyrie, 138-139.
- Palais. Un palais (?) dans une des forteresses de Ta'annak, 74.
- Palanga, ville hittite, à l'O. de Derendeh. Colonne solaire de P. 70.
- Paléolithique. Industrie p., 5; en rgypte, 35; en Canaan, 60.
- Palestine (Voir Παλεστινοί; Canaan.) Formation du bassin lacustre de la P. 3; civilisation magdalénienne en P., 6; conquêtes de Sargon l'Ancien en P., 13; de Hammurabi, etc.—Trombede

Scythes en P. (vn° s.) 149. — Au n° s. av. J.-C., comme de tout temps, les Juis regardent la P. comme leur Terre promise, 205.

Παλεστινο! = Philistins dans Josèphe, 103, n. 4.

Palga, nom propre d'Akkad (ef. Phélég), 25, n. 4.

Palladium (Voir Ilion.)

Panion, ville aux sources du Jourdain. Bataille (200 av. J.-C.) qui fit passer les Juiss de la domination des Ptolémées à celle des Séleucides, 189.

Panorme (= Palerme) au N.-O. de la Sicile. Victoire des Romains (250) sur les Carthaginois, 183.

Papyrus Golenischeff. Son contenu, 105, n. 2.

Paradis Terrestre dans la tradition orientale, 8.

Paralipomènes. (Voir Chroniques.)

Paros. Factoreries phéniciennes (XIXe ou XVIIIe dyn.), 101.

Parthes. (Voir Perse.)

Parure (Voir orfèvrerie) en Élam, 23.

Pasargades. Une des principales tribus persanes dont Achéménès aurait été le chef.

Pastille. Déesse mycénienne, aux yeux c en pastille », 92.

Patesi, autrefois chef de la ville, père, prince et prêtre tout à la fois, 17.

Patriarches. Longévité des patriarches chaldéens, 9, avec n.1; longévité des Patriarches bibliques 9, n. 1. Au temps des Patriarches hébreux, hittite et cananéen sont pratiquement synonymes, 69.

Le commerce, au temps des Patriarches hébreux, 166.

Patriciens (Voir Sénat), 182.

Pauvres. Les droits des pauvres femmes sont sauvegardés en pays shumeroakkadien, 12. n. 7.

« Pays de la mer » (Voir peuple de la mer). Dynastic du pays de la mer succède à la I<sup>re</sup> dyn. babylonienne, 33. Pêche, à Lagash, aux origines de l'Histoire, 11.

Peléshét = le pays des Philistins 103, n. 1.

Péléthiens, Des Philistins, figurent sous le nom de Péléthiens, parmi les gardes du corps de David, 107.

Pelishtiy (plur.: pelishtiym et pelishtiyim) = Philistin, Philistins, 103, n. 1.

Pella. Fondée par Alexandre le Grand au delà du Jourdain, 198; détruite par Alexandre Jannée, 194-198. (Voir Alexandre Jannée.)

Péluse, ville du Delta, 151.

Pendjab, région de l'Industan anglais actuel; Alexandre le Grand y fonda des villes, 180.

Pentateuque, 188 (Voir Moïse). Seuls livres saints admis par les Samaritains, 188.

Persique. Formation du golfe Persique, aux temps tertiaires, 3.

Pépi Ier, Pépi II, pharaons de la VIedyn., 54.

Pérée. Province transjordanienne à la période romano-hérodienne; elle s'étendait jusqu'aux territoires de Gerasa (Djérach) et de Philadelphie ('Amman), et depuis l'Arnon jusqu'au territoire de Pella; à cette époque, sa population n'était pas exclusivement juive, 199.

Pergame, 179. Lysimaque, qui s'était illustré sous Alexandre le Gr., avait obtenu une part de rebut en apparence, la Thrace. Mais il conquit les côtes de l'Asic Mineure et régna depuis les Thermopyles jusqu'au Taurus; la possession des deux rives des détroits le rendait maître de la route par où passaient les blés du Bosphore. Les droits sur le commerce des blés et les tributs qu'il levait avec rigueur avaient accumulé l'or dans ses costres. L'eunuque Philétaire lui gardait, rien qu'à Pergame, 9.000 talents. Après la mort de Lysi-

maque, Philétaire avait gardé Pergame; il légua cette forteresse avec le territoire des deux colonies militaires de Philétairie et d'Attalie à son neveu Eumène. Ce fut en attaquant ce dernier qu'Antiochus Soter fut repoussé, et peut-être tué (261). Attale, fils et successeur d'Eumène (241), refusa de payer le tribut aux Galates, les battit aux sources du Kaïkos et remporta une série de victoires (vers 229), qui le rendirent un moment maître de l'Asie Mineure, au delà du désert lycaonien. En 216, son royaume comprenait une partie de la Mysie et des villes côtières, depuis Lampsaque jusqu'à Colophon. Attale avait une armée de mercenaires en partie gaulois et un important trésor. Sous Eumène II (197-159), Pergame devint un des centres principaux de l'Hellénisme. La ville royale était bâtie au sommet d'une montagne de 335 m., à une journée de la mer de Lesbos, au N. du Kaïkos; les maisons d'habitation, entourées par Eumène II d'un mur d'enceinte, étaient sur les pentes inférieures. Un peu plus haut, s'étageaient les trois terrasses du gymnase, correspondant chacune à un stade de l'éducation. Pour commémorer ses succès contre les Gaulois. Attale Ier dédia des statues de bronze représentant des Gaulois vaincus. Des copies en marbre de plusieurs ont été découvertes au xvie s, à Rome. Les deux plus grandes sont celles du Gaulois se tuant après avoir tué sa femme, et celle dite du Gladiateur mourant, œuvre réaliste et pathétique du sculpteur grec Épigonos. Vers 166, Eumène II éleva sur l'Acropole un autel colossal en marbre blanc dédié à Zeus. La base de cet autel était décorée d'une frise en haut relief représentant le combat des dieux et des géants (symbolisant les Gaulois et les Grecs d'Asie?) dont les figures ont 2 m. de haut .: c'est l'ensemble décoratif le plus imposant (aujourd'hui à Berlin) qui nous soit resté de l'antiquité, d'un effet extraordinaire, malgré ses défauts (tendance à l'enflure, monotonie dans la violence). Vers le sommet de l'Acropole s'élevait le temple à Athéna et, derrière, la Bibliothèque où s'entassèrent peu à peu 200.000 volumina. Sur le côté est de la Bibliothèque, le palais d'Eumène II. En contre-bas de la montagne, vers l'O., le théâtre. Un aqueduc imposant amenait l'eau des hautes montagnes. (Altertümer von Pergamon. In-fol., Berlin, t. I paru en 1912.) Le Sénat romain s'appropria le royaume de P. (129 av. J.-C.) en vertu du testament explicite d'Attale III, mort sans enfauts.

Périclès, la figure la plus représentative de l'Athènes du v° s. Il avait une autorité naturelle qui tenait à son caractère autant qu'à son talent, et une grande élévation d'esprit. Rien de bas, rien de petit ni rien d'exagéré dans ses conceptions. — Les 3 directives de sa politique, p. 171-172. P. donna à la démocratie naissante un vernis d'aristocratie, habitua au régime nouveau, arrêta l'élan impérialiste d'Athènes. 170. — Grand orateur; promoteur du grand mouvement artistique de son « siècle ».

Perles, rapportées du pays de Puanit (XVIIIe dyn.), 94, n. 1.

Perse. Son Histoire (distincte de celle de l'Élam) ne commence guère qu'avec Cyrus le Grand (Voir Cyrus.) Alors, deux grands empires seulement sont debout : celui des Perses et celui des Babyloniens, 156. — Amasis (XXVI° dyn.) contre les Perses (Cambyse), 159 (Voir Cambyse.) — Réaction préparée par l'orgueil perse (vi° s.), 160. — Les Perses regardaient les peuples situés en dehors des satrapies comme de simples vassaux récalcitrants. D'où une réaction dans le monde méditer-

ranéen (vie s.), 160-161. — L'insubordination des tribus montagnardes constituait un danger, au ve s. 173.

Persépolis, ville de Perse, 163. n. 2. —
Dans II Mac. IX, 2, Persépolis =
« ville (capitale) des Perses » (c.-à-d.
Suse)? 163, n. 2. — Monuments en
l'honneur de Xerxès à P., 163. —
Ressources financières entassées à
P. (temps de Darius III, et des conquêtes d'Alexandre le Grand), 177.

Peuple à Rome (Voir plèbe.) En Grèce, (v° s.) assistance publique à la 4° classe, 171. — Le p. à la période grecque (Alexandre et ses successeurs), 180.

Peuples. Un grand mouvement de p., au xne s. av. J.-C., ruine la civilisation mycénienne, 87.

Peuples de la mer. Les « peuples de la mer » renversent la 1<sup>re</sup> dynastie babylonienne et en fondent une, très mal connue d'ailleurs et éphémère, 69. (Voir Pays de la mer.). Sous la XIX<sup>e</sup> dyn., les Grecs et d'autres peuples de la mer s'opposent à l'avance des Phéniciens vers la Grèce, 102.

Phaestos, en Crète. Vases polychromes (Minoèn moyen II), 86. — Fresques fines (Minoèn récent), 86. — Sanctuaire dans la cour du palais, 91. — Disque de P., 108, n. 2.

Phalange (Voir Hoplites.) La Ph. (infanterie de ligne) massive et homogène, était formée par les hoplites. Les triomphes des guerres médiques lui assurèrent un long avenir.

Pharan (Voir Feiran.)

Pharaon. Origine et prononciation de ce mot, 38, n. 5. — Sens et usage de ce mot au cours de l'Histoire égyptienne (en particulier aux temps nosaïques). 38, n. 5-39.

Pharisiens. (Voir Khassidim.) Grande influence acquise par eux pendant la guerre des Machabées, 192. — Les Ph. contre Jean Hyrcan, 192-193; — ce sont eux qui gouvernent sous la

régence d'Alexandra (79 av. J.-C.), 194 et 199, (Voir Impuretés). — A l'époque romaine, ce parti était, en fait, le plus influent au sein de Sanhédrin de Jérusalem, 207; — d'abord favorables à Hérode, ils menèrent la résistance contre lui quand il négligea de ménager la foi juive, 196-197.

Pharsale, 195. Ville de Thessalie. En 48 av. J.-C., victoire de César sur Pompée.

Phélég, de la famille d'Abraham (cf. Palga). 25, n. 4.

Phéli, un des rois de Tyr, 128.

Phénicie. Le nom de Ph. (Φοινίπη) nous vient des Grecs et non des Phéniciens eux-mêmes. Vestiges de civilisation néolithique dans cavernes de Ph., 60. — On croit que les Ph. ont émigré, vers 3.000 av. J.-C., des bords du golfe Persique sur les côtes syriennes de la Méditerranée. Grand soin pour que les tombes ne fussent pas violées, 82. - Aucune action sur la civilisation méditerr, avant le xIIe s., 87. Chypre et Ph.: influences industrielles, 90. - Statuettes de dieux, 93. Les Phéniciens adoraient Ba'al Shaman « le maître du ciel », auguel des temples nombreux étaient consacrés; à côté de lui, « la grande déesse du ciel », Astarté (représentée avec des cornes de vache et le disque solaire); Eshmun dieu de la chaleur vivifiante, de la vie et de la guérison (dont les Grecs firent Asclepios. Adonis (à Byblos) dieu du printemps, amant d'Astarté, déesse de l'amour et de la fécondité (Voir Byblos, Gub-la).

A l'instigation des Hittites, la Ph. entra dans une ligue contre l'Égypte (XIX° dyn.), 99-100. Le pays ph. avait profité beaucoup de la conquête égyptienne (XIX° et XVIII° dyn.), 101. — Sous Salmanazar IV, 135. — Confiante dans le pharaon Taharqu, elle se révolte contre l'Assyrie d'Asaraddon; terrible répression,

141. (Haine contre ses maîtres de l'est, depuis les conquêtes assyriennes, 151. La Ph. se soulève (avec Juda et l'Égypte), contre Nabuchodonosor II (d'où ruine de Jérusalem), 152. — Les Phéniciens sont surtout célèbres par leur commerce, leur industrie et leurs navigations. Leur trafic explique toute leur histoire (voir p. 204); il leur procura de grandes richesses. Ils faisaient surtout le commerce des pierres précieuses, des métaux, de la verrerie, des étoffes les plus riches, en particulier des pourpres, et d'instruments ingénieux. Pour tout ce qui concerne la construction des vaisseaux, ils ont été les maîtres des autres nations. Ils fondèrent sur toute l'étendue du littoral méditerranéen des colonies nombreuses et des factoreries, 101. Ce sont eux qui ont propagé l'alphabet. (Voir Sidon; Tyr.).

Philadelphe (Ptolémée II), le plus jeune fils de Ptolémée Ier roi d'Égypte (285-247). La lutte recommence entre l'Égypte et la Syrie. Phil. s'empare d'une partie des possessious syriennes. Antiochus II est obligé de signer la paix et de répudier sa femme pour épouser Bérénice fille de Ph. Il exempte les Juifs de corvées, 188, n. 3; et, d'après la tradition, c'est sous son règne que fut commencée la version grecque de l'Ancien Testament.

Philadelphie. C'est l'ancienne Rabbat Ammon, capitale des Ammonites, au delà du Jourdam (Voir 'Amman); canton fondé par Alexandre le G., 198.

Philippe de Macédoine; l'homme d'État le plus complet paru jusqu'alors dans le monde méditerranéen, 175. Il désira le conflit avec la Perse, mais se heurta partout aux Athéniens, même à Byzance, 176. Il fut assassiné en 339, p. 176.

Philippes. Ville de Macédoine. Victoire des triumvirs Antoine, Lépide et Octave, 195. Philistins (Voir Kerêthiy; Pelishtiy.) Ph = amalgame de clans originaires de la Crète et de l'extrême pointe S.-O. de l'Asie Mineure, 105 (103-105). Les Zakkala-Philistins-Washasha entrent dans la confédération de l'Asie Mineure contre l'Égypte (XXedynast.; Ramsès III). 102, 105; battus, les Phil., obtiennent de se fixer en Canaan, 102. (Ils ne paraissent pas être depuis longtemps dans le pays quand les Hébreux y arrivent, 105-106). Lutte entre les Ph. et les Hébreux, 106. — La domination philistine est complète sous Samson, 106. Leur pentapole, 108, n. 2. Ils implantent au sud de Canaan une civilisation crétoise, 105; — leur civilisation, 107 suiv.: leur costume et leur armure, 108; leurs tombes 108-109. Leur commerce, 108. - Les Ph. jettent le pont entre le monde antique et le monde nouveau, 108. — Leur puissance est brisée à jamais par David, 107. (Voir Saül; David; Jérusalem; Ba'al Perasim). — Les fiefs philistins peuvent secouer le joug grâce aux divisions entre Israël et Juda, 129. - Trombe de Scythes en Philistie, 150.

Philométor (Ptolémée VI), roi d'Égypte (181-146). Son règne est troublé par des guerres continuelles entre l'Égypte et la Syrie. Sous ce roi, le royaume des Juiss est confié aux généraux juiss Onias et Dosithée, 189, note.

Philopator (Ptolémée IV), roi d'Égypte (222-205). Son règne est troublé par des guerres continuelles avec la Syrie. Les Juits eurent beaucoup à souffrir sous Ph., d'après le 3° Livre des Machabées, apocryphe, 189, note. — Ph. tenta de rallier les Juits d'Égypte à son dieu Dionysos (Sabazios), 188-189. (Voir Sabazios.)

Philosophie. A proprement parler, ce sont les Grecs qui l'ont créée, et encore les contemporains d'Homère et d'Hésiode, comme les Babyloniens, les Égyptiens et les autres peuples de notre Milieu biblique, n'avaientils considéré l'univers qu'en véritables enfants. Peu à peu, quelques esprits commencèrent à réfléchir, en Ionie, à Milet (grande cité commerçante en relation avec la Chaldée et l'Egypte, métropole de colonies nombreuses, une des villes où affluaient le plus de connaissances nouvelles) Thalès d'abord (fin du vne s.), puis Anaximandre et Anaximène (vie s.). — Il ne semble pas que la Grèce continentale se soit éprise d'abord de ces recherches; mais elles furent accueillies avec faveur en Sicile et en Italie (Pythagore, Xénophane). --Le travail de la pensée fut très actif au ve s. (siècle de Périclès), mais n'aboutit à aucune conclusion qui s'imposât sur l'énigme du monde, d'où le Scepticisme. Un fait incontesté est que les efforts de la Philosophie furent accompagnés d'un progrès général des Sciences, de la Médecine en particulier (Hippocrate de Cos.) Voir Sophistes, Socrate, Platon, Aristote, Stoïciens, Épicuriens. Dans l'Orient hellénisé, aux 1v° et 111° s., expansion des doctrines philos.; les écoles philos, proprement dites prennent le caractère de sectes et ont l'esprit de propagande, 181.

Phrygie. Rapports avec les Hittites, 69.
Les Phrygiens s'opposèrent au mouvement des Hittites vers le centre de l'Asie Mineure, 102.

Physcon (Ptolémée VII) I Mac, XV, 16-23. Il avait d'abord maltraité les Juifs; il se calma, surtout quand les Romains les prirent sous leur protection (138 av. J.-C.), 189, note.

Phtah ou Ptah, dieu égyptien considéré, à Memphis, comme le plus ancien des dieux. Son nom signifie architecte, constructeur. Une légende l'associe à Khnum dans l'œuvre de la création. Il est représenté sous la forme d'un homme momifié servant des deux mains un sceptre contre sa

poitrine, gratifié de traits réguliers, coiffé d'un serre-tête. — Statue à Lakish (xvi°-xv° s.), 78

Phul (LXX: Φούλ, Φουά, Φαλώχ, Φαλώς; hébr.: Pûl. assyr.: Pulu;)=Téglathphalasar III, 133.

Pictographie. Ecriture pictographique très développée en Crète, au Minoèn moyen III, 86.

Pierre. (Voir Silex) Age de la p. 6-7:
en Égypte, 36; en Canaan, 60. —
« Pierres de la fosse » (Isaïe), 83, n.
1.

Pierre de Palerme. Chronique égyptienne sur pierre, de la V° dyn., 38, n. 3; 40. (Voir t. II Littérature.)

Pilastre; à Cnossos, distinct des massébôth sémitiques, 91.

Pionkhi-Mîamun, roi prêtre de Napata; fait reconnaître sa suprématie jusque dans le Delta, 135.

Piraterie, 166 (Voir Hilotes.) P. illyriens en Adriatique, 183.

Pirkhi-Amurru (« Rejeton du dieu Amurru ») Nom propre de personne de la Ire dynastie babylonienne, 65, n. 4.

Pisistrate (600\*-527). Fils d'Hippocrate et parent de Solon. Riche, adroit, éloquent, il éblouit la foule et devint chef du parti populaire, puis tyran (561). Chassé d'Athènes en 560, il y revint et usa du pouvoir avec modération. Il protégea l'agriculture et l'industrie. Il éleva l'Olympieiou, le Lycée et le temple d'Appolon Pythien; il ouvrit la première bibliothèque publique. Il fit recueillir et publier les rhapsodies homériques. — Période de grandeur dans l'Attique, 161.

Platées, ville de Béotie, au S.-E de Thèbes. Les Grecs y battent les Perses (479), 163.

Platon, (Voir Socrate.)

Plèbe (Voir Lois des Douze Tables.)

Dans la Rome primitive, la pl. vit
en dehors de lacité, sans droits civils

ni politiques; peu à peu, elle obtient des droits; au ve s., elle peut entrer au Sénat et même obtenir les plus hautes charges, et, au ive s., les fonctions religieuses elles-mêmes, 182. - Après les grandes conquêtes en Afrique, en Orient et en Occident, un certain nombre de familles s'étaient enrichies. (Voir Nobles.) Quant aux Romains restés pauvres ou peu aisés, beaucoup étaient allés mourir comme simples légionnaires Afrique, en Asie; et leur place (parmi les 32.400 citoyens environ que comptait alors Rome) avait été prise par de nouveaux citoyens affranchis de la veille : Grecs, Africains, Gaulois on Espagnols d'origine. Ces nouveaux citoyens « faux fils d'Italie », ne possédaient évidemment pas de terres dans la péninsule et ne pouvaient pas avoir un bien grand attachement aux institutions traditionnelles de Rome et aux vieilles mœurs que défendait Caton l'Ancien (ou le Censeur.) Cette nouvelle plèbe, bien autrement dangereuse que l'ancienne, avait le droit d'élire des tribuns du peuple (le tribunat va servir à ruiner le vieil édifice gouvernemental.) Les Gracques vont donner des terres aux prolétaires, puis du blé à la plèbe de Rome; aussi celleci mene-t-elle une vie oisive. 186. (Voir Gracques, et Tribunat.)

Pleistocène. L'orographie de Jérusalem est fixée au pl., 114.

Pli anticlinal. Définition, 114, n 1.

Pliocène. Le pl. en Palestine, 114; mer éocène et pl. nummulitique, envahit la Palestine, 114.

Plomb, objet fréquent d'échange dans la colonie assyrienne de Cappadoce (xxvie-xxve s. av. J.-C.), 16.

Pluvio-glaciaire. Période pl.-gl. en Palestine, 58; 114.

Pô. La plaine du Pô était colonisée par les Étrusques vers 500 av. J.-G., 164: conquise par Rome (225), 183. Polyandrie. Elle est quelquefois pratiquée en pays shuméro-akkadien, 12, n. 10.

Polychromie. Dessins polychromes sur céramique, en Crète (Minoèn moyen 1), 85.

Polycrate de Samos († 522 av. J.-C.), tyran de Samos. Il prodigua au peuple les fêtes pour lui faire oublier sa propre licence. Il fit des guerres heureuses contre Sparte, Lesbos, etc., et domina dans l'Archipel. Il s'allia avec le pharaon Amasis (XXVIe dyn.), puis avec la Perse. Il attira à Samos poètes et artisles: Anacréon, Ibyeus, Phérécide, le médecin Démocède. Il bâtit le temple de Hêra, un palais superbe, un port de guerre, un aqueduc, etc., 159.

Pomme. Était-elle connue en Basse-Mésopotamie, aux âges archaïques?! 11, n. 1.

Pompée, 186. Doué de grandes qualités naturelles: douceur, audace, bravoure, prudence et ténacité; mais d'une ambition illimitée et sans scrupules, il échoua dans la poursuite du pouvoir suprême. A 23 ans il fut fait général (imperator) par Sylla et adjoint à Metellus. Il pacifia (77-72 av. J.-C.) la Sicile, puis la Numidie et enfin l'Espagne de Sertorius. Il termina la guerre des esclaves, 194 (Voir Guerre des esclaves.) Puis il passa en Asie. Il organisa le Pont (voir Pont, et Mithridate.) en province romaine (64 av J.-C.), conquit la Syrie et la Phénicie, 186, intervint en Palestine pendant la guerre entre les deux fils d'Alexandra : Hyrcan et Aristobule, 193; et ne laissa plus en Asie que des États vassaux de Rome, 194) il y favorisa l'hellénisation, 199. Il forma avec César et Crassus le 1er triumvirat (en 60). Pendant que César faisait la guerre des Gaules, le Sénat était divisé par des coteries qui soutenaient Pompée et César. Quand il devint manifeste que ce dernier voulait être monarque de Rome, les hommes d'ordre et les vieilles familles se groupèrent autour de Pompée; mais P. organisa mal la résistance et partit pour Brindes. César était maître. P. fut tué en barque, sur la côte d'Égypte (en lace de Péluse), où il fuyait César.

Pont. Province au N.-O. de l'Asie Mineure. Pays aride, sablonneux, peu peuplé (mi-grec et mi-barbare à l'époque romaine). Darius ler le donna en satrapie héréditaire à Artabaze, de la famille royale des Achéménides. Les descendants d'Artabaze suivirent Alexandre le Gr. et, plus tard, déterminèrent les Séleucides à leur reconnaître le titre de rois. - Le P. tirait sa principale importance des colonies grecques de la côte : Amisus, Sidé, Cérasonte, Trapézonte, annexées au royaume. La riche communauté grecque de Sinope était devenue la capitale des rois de Pont. -En 129. Mithridate V Evergète se fit reconnaître par les Romains. — Malgré l'opiniatreté de Mithridate VI, le P. fut conquis par les Romains (64 av. J.-C.), 184.

Pontife. En Mésopotamie: Aux temps les plus anciens, le chef du peuple ou patesi est à la fois prince et prêtre; mais il y a aussi, dès lors, diverses classes de prêtres, aux attributions mal connues quelquefois; citons le prêtre exorciste ou conjurateur qui accomplissait les rites et récitait les formules ayant pour but de chasser les démons causes des maladies. Le prêtre barû pratiquait la divination; etc.

EN ÉGYPTE, chaque temple avait son sacerdoce et ses biens propres. A la tête, était le Grand-prêtre, chef suprême des rites et administrateur des propriétés du temple. Il était assisté de prêtres, plus ou moins nombreux suivant l'importance de la ville : le lecteur (porte-rouleau) chargé de réciter les formules sacrées, le servant ou ministre sacré,

les prophètes etc. Le clergé de chaque temple était indépendant des autres.

A Rome: Un collège de 4 prêtres était spécialement chargé du culte de Jupiter Capitolin, la divinité suprême ; c'étaient les prêtres par excellence du peuple romain. Lorsque Ancus Martius eut construit le pont Sublicius par leguel on allait au Janicule, on les chargea d'entretenir ce pont (pontem facere); leur nom leur vint donc de ce qu'ils devaient joindre l'art de l'ingénieur à la connaissance des choses sacrées. La confection du « calendrier » annuel leur fut confiée aussi un peu plus tard. -Les Pontifes assistaient à tous les sacrifices publics et aussi aux assemblées politiques. De plus, ils avaient la surveillance des cultes privés. En outre, ils devaient tenir les Annales des Pontifes ou tables chronologiques, relatant, année par année, les événements mémorables de l'Histoire de Rome. Enfin, ils étaient les jurisconsultes officiels. Après l'expulsion des rois, seuls les patriciens pouvaient obtenir les grands sièges sacerdotaux; mais la religion avait des rapports si étroits avec le gouvernement que des plébéiens demandèrent, dès qu'ils eurent acquis les droits politiques, de pouvoir entrer dans les grands collèges sacerdotaux. La loi Ogulnia (en 300) leur ouvrit les collèges des Pontifes et des Augures, 182. (Voir t. III, (Les Idées religieuses.)

Popilius Laenas, consul romain en 173 et en 158 av. J.-C. Le Sénat l'envoya en ambassade auprès d'Antiochus Épiphane; il exigea que le roi de Syrie évacûat Chypre et l'Égypte, 190.

Porte aux lions, à Mycènes. Le mur « cyclopéen » qui entoure Mycènes est coupé par une grande porte surmontée de deux lions dressés de part et d'autre d'une colonne; l'ensemble de cette sculpture forme un triangle d'un seul bloc, probablement postérieur au mur, 93.

Porus, roi indien vaincu par Alexandre le Grand, 178

Poseidon, dicu grec qui se partage avec Hadès la souveraineté des mers et du monde souterrain. Il est symbolisé par le dauphin (et Appolon aussi). P. représenté sur les médailles d'Ascalon, 202.

Potiers royaux en Palestine, 132.

Préhistorique. Aux temps pr. 1-7.

Prêt à intérêt à Babylone, du temps d'Hammurabi, 27, n. 2.

Prêtres. (Voir Pontife.) Biens du clergé en Égypte, sous les 1<sup>res</sup> dynasties, 45.

Préture. En 337, les plébéiens arrivaient à la prêture. Le préteur fut déclaré Collègue des Consuls, et on dût l'élire sous les mêmes auspices que ceuxci, dans les Comices par centuries. Étant revêtu de l'imperium, il avait la garde de la ville en l'absence des Consuls. Dans Rome, il n'avait que le caractère de chef de la justice, 182.

Primaire. La terre à l'ère pr., 2.

Prison. La p. préventive, une des peines portées par le Sanhédrin de Jérusalem, à l'époque romaine, 207.

Procession. « Chemin de pr. » à Babylone (Nabuchodonosor), 153. — Processions, 22.

Prohibitions. (Voir Impuretés.)

Prophètes. Le commerce oriental au temps des premiers Prophètes écrivains hébreux, 166.

Prosélytisme. Les guerres de Jean Hyrcan, († 105) furent des guerres de p., 193; voir 197-201.

Proxénie. Traité d'hospitalité publique entre deux États grecs, entre un État et un citoyen d'une ville étrangère. La p. prit chez les Grecs un graud développement en raison même de l'exclusivisme des États helléniques qui, en principe, considéraient tout étranger comme un ennemi. L'histoire de cette institution ne commence vraiment qu'au vue s. av. J.-C., avec les plus anciens documents épigraphiques, ceux d'Olympie, de Locride, de Corcyre, de Petelia dans la Grande Grèce. Mais on sait par les auteurs qu'elle existait bien antérieurement. La proxénie prit des formes très variées selon les pays; mais partout les proxènes formaient une classe au-dessus des autres étrangers. Pour obtenir la proxénie, il fallait (être très riche à cause de certains frais de « réception » qu'elle entraînait) avoir rendu des services positifs. (SAGLIO, Antiq. Prox. 732-740.)

Psalmistes à Ur, 18 n. 5; cf. 22.

Psammétik et Psammétique, fils de Néchao; tente en vain de frapper l'Assyrie, 145; — Ps. III (XXVIe dyn.) battu par Cambyse, 159.

Psiuhanu ou Pesibkhenno II (XXIe dyn.) beau-père présumé de Salomon, 124.

Psychro. Caverne de P. (en Crète) = sanctuaire (Minoèn moyen) avec tables à libation et vases, etc. Description, 91.

Ptah. (Voir Phtah.)

Ptolémaïs, sur le Nil, à 120 km. au N. de Thèbes; fondée en Égypte par Ptolémée Soter, 180. Il lui donna une véritable constitution de ville grecque autonome.

Ptolémaïs-Akko. (Voir Akko-Ptolémaïs). Puanit ou Punt (Poeni, Puni), 62. Exploration du pays (XVIIIe dyn.) d'où l'on rapporta des matières précieuses, 94, n. 1.

Publicains (Voir Chevaliers et Censeurs.)

A Rome, les chevaliers prenaient à ferme, sous le nom de publicains, les impôts des pays conquis : ils étaient les fermiers généraux. Le fermage avait lieu par la voie des enchères publiques au profit de celui qui offrait le prix le plus élevé. Comme les ca-

pitalistes pouvaient être incapables de verser personnellement la somme requise, des societates publicanorum se formaient dont les membres, au moment du partage des bénéfices, recevaient une quote-part proportionnée à leur cotisation. Ce système de perception des impôts donnait lieu aux plus graves abus, car si l'État évitait les frais de perception, les contribuables étaient livrés à l'arbitraire d'une levée d'impôts (droits de douane, taxe de pacage, dîme, etc.) non réglée par la loi et organisée dans l'intérêt des adjudicataires, d'où des vexations, des fraudes, des brutalités de toute sorte. Ces publicani ou fermiers généraux avaient sous leurs ordres de nombreux agents inférieurs qui, eux, traitaient directement avec les contribuables sur les ponts, aux carrefours des routes, à la porte des villes, aux lieux de débarquement, et imitaient, à leur profit, les vexations des publicani proprement dits. 'Ces agents étaient, partout, l'objet des récriminations populaires (Voir Stobée, Serm. II, 34; Cicéron, Ad Quint. 1 11, 11; De Offic. I, 42; Tacite, Annal. XIII, 50.) - LA Palestine dépendait de 3 juridictions à la fin du 1er s. av. J.-C. et à l'époque de J.-C. : la Judée et la Samarie étaient sous la domination directe de Rome et étaient gouvernées par le Procurateur romain; la Galilée et la Pérée appartenaient à Hérode Antipas; la Trachonitide, l'Abilène et l'Iturée, à son frère Philippe. En Judée et en Samarie, les impôts étaient donc levés pour le compte de Rome; dans les autres districts, pour celui des deux tétrarques. Dans tous ces districts, les collecteurs subalternes étaient Juiss le plus souvent (Jos., Antiq. jud., II, xiv, 4). Ce fait les rendait particulièrement odieux, surtout en Judée, à leurs concitovens parce qu'ils servaient ainsi d'instruments à la domination des Romains goïm. Paver le tribut paraissait déjà

substituer une royauté païenne à celle exclusive de Yahweh; à plus forte raison, percevoir le tribut paraissaitil odieux. Le Talmud considère les publicains, pratiquement, comme des excommuniés. (Baba-kama, 10, 1; 94 b), comme des parias; il les range parmi les voleurs et les assassins (Nedar, III).

Puits funéraire, en Égypte, 42; — en Canaan (temps cananéens, 80; — p. de tombes israélites, 113; — « puits de lumière » (Voir courettes.)

Puits sacrés à Nippur, 21.

Půl. (Voir Phul.)

Punt. (Voir Puanit,)

Purasati, unis aux Libyens et aux Zakkala attaquent l'Égypte, sous Ramsès III, 104,

Pyramides d'Égypte, 43.

Pythagore. De Samos, sa patrie, venu en Italie, P. fonda (seconde moitié du vie s.) un institut à Crotone d'abord, puis à Métaponte. Moraliste mystique en même temps que mathématicien, P. paraît ne relever directement de personne. Pour lui, la Philosophie est surtout l'étude des nombres, qui deviennent à ses yeux les représentations symboliques et l'explication dernière de tous les êtres et de toutes les idées.

Pythagoricien (Institut). Voir le mot précédent. Institution (capable d'assurer la continuité du travail mathématique ou médical, 166; — cénacle ou centre d'études avant de devenir une puissance politique au ves. av. J.-C.

Qadesh (tell Nebi Mend.) sur l'Oronte, au sud du lac de Khoms (Homs). On y a fait des fouilles récemment. La couchegrecque offrait une grande épaisseur. Bien au dessous, on a trouvé une stèle du Séti Ier. (R. Dussaud, Journal des Savants, xx (1922) 177suiv.) 66;96;104, note. Les Hittites étendent leur pouvoir jusqu'à Q. 99. — Victoire de Ramsès II sur la ligue formé par les Hittites, 100.

Qanah, au S.-E. de Tyr (= Qa-nu-nu de l'Époque d'El-Armana) 67, n. 26

Qe'iylâh, Qe'ylâh (LXX: Κειλέμ, Κεϊλα. Κεειλα) = Ki-el-te à l'époque d'El-Amarna; dans la Shéphéla. A l'époque de David, c'était une ville forte (I Sam. XXIII, 7). Défaite des Philistins par David (I Sam. XXIII, 1 suiv.), 107.

Qargar, ville sur l'Oronte. 129.

Qe'ylah. (Voir Qe'iylah.)

Qodshu = Qadesh

Quaternaire. Le monde à l'ère quat., 3 suiv.

Questure. Les questeurs étaient chargés: 1° des enquêtes sur les parricides et les crimes; 2° de la garde du trésor de l'État. — Depuis 447, ils étaient nommés dans les comices des tribus. En 421, on porta leur nombre à quatre et il fut décidé qu'ils pourraient être choisis parmi les plébiens et les patriciens par les libres suffrages du peuple romain; toutefois, les premiers questeurs ne furent élus qu'en 409, p. 182.

Quibell. (Voir Hiéraconpolis.)

Râ, R'a ou R'e, dieu soleil d'Héliopolis (Égypte), 43.

Rabáby. (Voir wed er-R,)

Rabbath-Ammon (ou encore Rabbah, Rabbáth, Rabbáth beney Ammôn, au N.-N.-E. de la mer Morte, capitale des 'Ammonites. Au temps de David, R.-A. se composait de deux villes ou quartiers, « la ville des eaux » et la ville où se trouvait la résidence royale (citadelle) cf. H Sam. XII, 26-29. Ses ruines (avec celles de Djerash = Géarsa) sont les plus importantes et les plus belles de la contrée au delà du Jourdain. L'emplacement de la citadelle, à 102 m. au dessus de la ville basse, se compose de 3 terrasses qui s'élèvent de l'E. à l'O. Les murs d'enceinte sont épais et construits en gros blocs de pierre sans ciment. Un tunnel avait été creusé pour aller chercher l'eau à 'aiyn 'Ammán (« la ville des eaux. »)

Dans la ville basse, les Romains (très problablement) avaient érigé des monuments dont il reste de belles ruines : pont d'une seule arche plein ceintre, théâtre, grande place entourée jadis de colonnes corinthiennes, odéon. (Il y a aussi des portiques, thermes, ruines d'églises chrétiennes.) Les premiers habitants furent appelés des Zomzommin, de la race des Rephaïm. (Deut. II, 20.) Cause et résultat de la conquête de David (II Sam, X-XII, 31; I Chron. XX, 1-3.) Après la conquête de la-Transjordane (332), une colonie grecque s'y fixa et Ptolémée II Philadelphe l'agrandit, l'embellit et lui donna son nom (Philadelphie). Elle figure comme adversaire acharnée des Juifs dans leur guerre contre l'héllénisme I Mac. VII; II Mac. VIII-X; Jos., Ant. jud. XII, vm; XIII, vm.) Lorsque Pompée et les Romains se furent emparés de la Syrie (63 av. J.-C.), R.-A. s'unit à une dizaine de villes (Damas, Raphane, Scythopolis, Gadara, Hippos, Dion, Pella. Gerasa, Canatha, et d'autres peut-ètre) pour former la petite confédération hellénique de la Décapole. A côté de l'élément grec, se développa, mêlé aux indigènes, l'élèment arabe qui devint prépondérant, au point qu'Arétas, roi des Arabes, s'y réfugia comme chez lui et y tint tête aux Romains (31 av. J.-C.)

Rabbin. A partir de Hillel, on ne nommait jamais les Docteurs de la Loi sans faire précéder leur nom propre du mot Rabbi, dont nous avons fait Rabbin. — Rabbi = mon maitre (de l'adjectif rab qui, employé substantivement, signifie le prince, le seigneur, le maître. Dans l'usage courant, le mot Rabbi était employé comme le mot français Monsieur.

Rabisu (= « l'accroupi » ), « auxiliaire »

des juges sous Hammurabi, 31 avec n. 9.

R'akti. (Voir Rhakotis.)

Ramathaim, ville à l'O. de la Palestine. à l'E. de Jaffa. Un des vouot les plus septentrionaux de Judée en communion avec Jérusalem, depuis Antiochius Épiphane jusqu'à Jean Hyrcan; jusqu'en 145, il dépendait de Samarie, 197-198.

Râmâh, au N. de Jérusalem, au N.-E. de Gabaon, une des capitales du royaume d'Israël, 127.

Ramnes. On suppose que les bourgades du Palatin inquiétées par les Étrusques se réunirent en fédération sous le nom de Ramnes. Sur le Quirinal étaient les Taties, d'origine sabine. Ces deux tribus et celle des Luceres se réunirent sous le nom de Quirites. 182.

Ramoth Galaad ou Ramoth Gile'adh, sur la rive gauche du Jourdain, 129. (on n'est pas d'accord sur l'identification de cette ville; les uns les placent au sud du Jaboc (ou ez-Zerqâ) et ce serait es-Salt on quelqu'un de ses environs; les autres, au nord du Jaboc, et ce serait Reimin ou quelque autre lieu.) — Israël et Juda unis pour s'emparer de R.-G contre les Syriens, 129-130.

Ramsès II (Sésostris des Grecs, 29 n. 1.), pharaon de l'Exode?! 97 n. 5; — il brise la coalition orientale, 99-100. — Fait un traité avec le roi des Hittites, Khattusil (Khatusura), et épouse sa fille, 35; 71; 100. — Monuments érigés par R. 100.

Ramsès III, pharaon de la XX<sup>e</sup> dyn. Vainqueur de la confération des peuples de l'Asie Mineure, 102. — Ses expéditions maritimes, 102. — Il fait exploiter les mines du Sinaï, 102. — Ses constructions, 102.

Raphia, un peu au N. de Twed el-Arish. Prisé par Jannée, mais non judaïsée, 198. — Les médailles prouvent que, peu avant J.-C., on y honorait Apollon et Artémis sous sa forme grecque, 202.

Recensement des biens de la IIê dyn. égypt., 40.

Religion à Lagash, aux origines de l'Histoire, 13; — sous Hammurabi, 32. — Premiers vestiges du sentiment religieux en Canaan (vers 5000\*-4000\*), 60. — Asaraddon consulte toujours la divinité avant de faire une expédition, 141, n. 2; voir 144. (Voir les noms divers de dieux et de déesses, et notre t. III, Les idées religieuses.) Le sentiment religieux en baisse, en Grèce, au moment où se développe la démocratie (ves.) 165. — La vie religieuse dans l'Orient hellénisé, aux ive et mes., 180-181.

Remparts ou murs d'enceinte en Canaan : leur nature à diverses époques, 73; double mur d'enceinte à Milo (Cyclades) et un 3° mur devant la porte, 88,

Reçus en bonne et due forme, en Mésopotamie archaïque, 20; 28.

Recluses de Shamash, du cloître de Sippar, 30.

Régulus vainquit les Carthaginois, puis fut vaincu à son tour et pris. Envoyé à Rome pour proposer un échange de prisonniers il déconseilla cet échange, revint à Carthage et périt. dit-on, dans les supplices (255 av. J.-C.), 183.

Rekmara (Rekhmire, Rekhmira'). Tombeau de R., vizir de Thutmès III, 104, note.

Rephaim. Dans une série de textes (Bible et inscriptions phéniciennes), les morts sont appelés rephaim; dans une autre série de textes bibliques, R. désigne des gens à demibarbares vivant en Canaan et considérés comme des géants, 62. — Vallée des R. = probablement la vallée de Mamillà, 118, n. 2; — défaite des Philistins dans la vallée des R., 117-118.

Réservoir d'eau. (Voir Bassin.)

Retenu (Routonou), peuple de Syrie, 103, note.

Rè'u. Nom propre de personne (Histoire d'Abraham), 25, n. 4.

Rézon II, roi de Syrie (Damas) vaincu par Téglathphalasar III, 134.

Rhakotis (= r'akti), bourgade qui devint Alexandrie d'Égypte, 117.

Rhea, dea Rhea = déesse Terre-mère, 93.

Rhegium (Rhegion), bourg qui devint Messana (Messine), 164. — Centre de production artistique, 167. — Victoire de Denys de Syracuse sur les Carthaginois, 174.

Rhodes. Influence de R. sur la céramique israélite (sous les premiers rois), 111.

Rim-Sin, frère et successeur d'Arad-Sin, roi de Larsa, 26.

Rogel ou Bîr Ayub, à Jérusalem, 117; 119. — Espions de David (fuyant Absalom) postés à R., 120, note. — Festin d'Adonias (à R.) voulant se faire reconnaître roi avant Salomon, 120, note.

Roi. Rois préhistoriques. 8. — Ce qu'est le roi dans l'Égypte archaïque, 38; — maître des charmes magiques, il a tout pouvoir sur la Nature, 43, n. 2. — La Rome primitive est gouvernée par un roi électif, magistrat, général et Grand-prêtre de l'Étal, 182.

Livres des Rois. Le double L. des R., écrit en hébreu, comprend l'Histoire d'Israël, depuis le choix de Salomon comme successeur de David jusqu'à la délivrance de Yehôyákyn Joiachin) prisonnier d'Evil-Mérodach (561-559). Les matériaux empruntés à des sources anciennes (Livre des Actes de Salomon, Livre des Chroniques des Rois d'Israël, Livre des Chroniques des Rois de Juda) furent combinés ensemble et quelquefois développés par l'auteur définitif en un tout fait de données chronologiques, de citations d'autorités, de jugements relalifs à divers rois, en un style fort semblable à celui du Deutéronome. Le rédacteur avait la même mentalité que Jérémie et écrivit sous les mêmes influences; mais on ne peut pas affirmer que ce soit Jérémie lui-même, puisque les passages que l'on pourrait citer en faveur de cette thèse ne sont, en somme, que des résumés de l'enseignement prophétique de l'époque fondé plus spécialement sur le Deutéronome. — La rédaction finale paraît postérieure à la ruine de Jérusalem (586), 152, n. 3.

Rome. Les Iers siècles de son histoire sont pleins d'incertitudes, 181; ses succès contre les Carthaginois; elle grandit sans cesse, 183; - R. ravit l'indépendance de la Macédoine, de l'Épire et de la Grèce (146 av. J.-C.), 179; elle accorde son amitié aux Juifs vers 150, puis en 140, p. 191; - reconnait Jean Hyrcan comme souverain indépendant, 192 — Après la conquête du monde méditerranéen (IIe s. av. J.-C.), transformation dans l'état religieux, moral et intellectuel de R. causée par l'action des Grecs passés en Italie et par le fait des conquêtes qui entraîna la disparition de la classe des petits propriétaires, 184-185.

Rubicon. Petit fleuve d'Italie qui se jette dans l'Adriatique, un peu au N. de Rimini: il formait, de ce côté, la limite entre la Gaule cisalpine et l'Italie, 195.

Ru-khizzi (ou izzi), roitelet hittite de la Syrie du nord (époque d'El-Amarna), 95, n. 5.

Sabacon = Shabaka, pharaon d'origine éthiopienne invité par la Syrie à marcher contre l'Assyrie de Sargon, 137.

Sabazios, surnom du Jupiter ou Dionysos phrygien, dieu de Ptolémée Philopator qui tenta de rallicr les Juifs d'Égypte à son culte, 188-189. La « théologie » de ce dieu s'était imprégnée d'idées judaïques, par ex : il était kurios Sabazios sur le patrou de kurios Sabaoth, des LXX, et comme celui-ci, seigneur suprême, tout puissant et saint.

Sacrée (guerre). Chargé parles amphyctions de punir un sacrilège des habitants d'Amphissa (339), Philippe de Macédoine s'empara d'Élatée. Ce fut un « coup de théâtre ». Démosthène fit voter l'alliance avec Thèbes; mais les confédérés furent battus à Chéronée (338). Philippe traita cruellement les Thébains, mais il ménagea les Athéniens.

Sacrifices. Jours et heures des s. dans la Basse Mésopotamie archaïque, 21; 22. — S. de divination, 22; s. de semence répandue, 22; — s.-libation, 22. — S. de fondation, dans une des forteresses de Ta'annak, 74; — S. cananéens de fondation, dans des jarres, 78. — S. expiatoire — une des peines portées par le Sanhédrin de Jérusalem à l'époque romaine, 207.

Sadducéens (Voir Khassidim). Pour tout ce qui concernait le Temple et ses cérémonies, l'accomplissement de la Loi, les S. étaient très zélés; mais ils trouvaient les khassidim trop ardents. Ils pratiquaient pour l'exemple, mais se contentaient du strict nécessaire. La pureté lévitique leur paraissait un idéal difficile à atteindre, car ils étaient hommes du monde habitués au luxe et au plaisir, épicuriens pratiques. - Ils étaient favorables à l'hellénisation acceptant les gymnases, les jeux, les théâtres de l'hellenisme, 190; faibles et lâches pendant la guerre des Machabées, les plus compromis furent chassés, 192. - Ils envenimerent le conflit né entre Jean Hyrcan et les Pharisiens, 192-193. — Au Sanhédrin de Jérusalem, à l'époque romaine, ils exercaient les fonctions principales, 20%.

Safa. Éruptions volcaniques du S., situé au N.-E. du djebel Hauran, 59.

SA-GAZ. Peuplade au nord de Canaan, à l'époque d'El-Amarna, 95; — rapports avec les Hittites, 96.

Sages. Les Sept Sages, 166. Thalès de Milet (vie s.) qui fut surtout un « savant », Bias de Priène (vie s.) porté surtout vers la réflexion politique; Pittakos de Mitylène qui fut un homme d'Etat (vers 550), Solon d'Athènes (fin du vie s.), archonte, célèbre surtout par ses poésies; Chilon de Sparte, éphore en 556, d'une expérience politique très appréciée des Grecs; Périandre de Corinthe (milieu du vies.), un maître en tyrannie; Pythagore de Samos qui émigra à Crotone au moment de la conquête perse (vers 545), un savant à tendances « mystiques », popularisèrent le type du sage; mais ils ne furent pas isolés parmi leurs contemporains (le chiffre 7 n'a été canonisé que longtemps après; - nous avons donné les 7 noms les moins discutés, mais « les listes » n'étaient pas toutes les mêmes.) Pour leurs contemporains, ils ont marqué le maximum de ce que l'homme peut atteindre par la spéculation, par l'intelligence pratique, par l'ensemble d'aptitudes que les Grecs résumèrent d'abord dans ce mot vague σοφία, sagesse, qui eut une longue Histoire.

Sahu-r'a, pharaon de la Ve dyn., 43.

Saint-Paul et l'Aréopage, 161, n. 2.

Sainte-Catherine. Couvent du Sinaï, 50; 52.

Saïs, ville du Delta. Factorerie phénicienne à S. (XIX° ou XVIII° dyn.), 101.

Saïte. Période's., dans l'Histoire d'Égypte, 37, n. 2.

Sakje-Geuzi, ville hittite, au-dessus de Sendjirli. Lion en ronde-bosse hittite, 70.

Salaire à Lagah, aux origines de l'Histoire, 9 avec n. 9; — à Ur, 19-20.

Salamine. Ile (et ville) en face d'Athè-

nes. Défaite de la flotte perse (480), 163

Salmanazar II (Shalman-asharidu) défait Benhadad II, roi de Syrie, à Qarqar sur l'Oronte, 129.

Salmanazar III (1xº s.). Symptômes de décadence en Assyrie, 133.

Salmanazar IV, roi d'Assyrie (727-722), régna aussi à Babylone sous le nom de *Ululai* Ἰλούλzιος. Il soumit la Phénicie et Samarie, 135.

Salmu, messager d'un roi cassite, 34.
Salomon est sacré à Gikhon (Jérusalem), 120, note. Intendants chargés de pourvoir à son entretien, 17, n.1.
Rapports de S. avec les Hittites, 68, n. 2.

Psaumes de Salomon écrits par des Pharisiens, après la prise de Jérusalem par Pompée, sous Jean Hyrcan, 194, n. 4.

Samarie. Capitale principale et définitive du royaume d'Israël, 127. — Fut prise par Sargon après 2 ans de blocus (722). Captivité de ses habitants remplacés par des colons divers, 136 et 200. — Alexandre le Gr. y établit une colonie macédonienne, 200. — Prise par Jean Hyrcan, 193; — et détruite (en 129); fut rebâtie par Hérode en ville hellénistique, 200; il l'appella Sebasté (nom grec d'Augusta) en l'honneur d'Auguste.

Samaritains (Voir Samarie) sujets des Ptolemées, 187-188. — Après la prise de Samarie, Jean Hyrcan permet aux Juifs d'assouvir leur haine contre les S., 193.

Sameas, un des principaux rabbi pharisiens, favorable à Hérode, 196.

Samsat. Ville hittite. sur une boucle septeutrionale de l'Euphrate, au sud de Malatia, 68.

Samson. La domination philistine est complète et passivement acceptée sous S., 106.

Samuel. Le double livre canonique de S. (I et II Reg., dans la Vulgate) a

pour objet la fondation de la royauté, chez les Hébreux. Une grande partie de cette histoire s'explique par la présence des Philistins aux frontières d'Israël. Vers la fin du règne de David, la royauté n'est plus une simple institution militaire, elle existe comme telle. Désormais le peuple de Yahweha une politique à suivre. Son Histoire aura toutes les péripéties de l'histoire humaine, avec cette différence profondequ'un pacte unira le roi à Yahweh, lequel dirigera lui-même, par ses Prophètes, les destinées de son peuple qui doivent aboutir au règne du Messie. - On ignore l'auteur de ce double livre. Il fut peut-être écrit entre 850 et 800 av. J.-C., 131, n. 4.

Sanctuaire dans une des forteresses de Ta'annak, 73. — Salle-sanctuaire familial au grand palais de Cnossos (Minoèn moyen II), 86.

Sandahanné (tell). Voir Marésa.

Sanhédrin. A partir de l'époque perse (Cyrus 539-529), les Juifs constituèrent une communauté se dirigeant elle-même, ils eurent, à Jérusalem, un Sénat, yesouzia, dont le Grandprêtre était le chef. Gabinius (57-55) établit pour les Juiss 5 σωνέζοια ou σύνοδο: (dont 3 sur territoire judéen : Jérusalem, Gazara, Jéricho). Les autres villes avaient leur tribunal local dont les juges étaient choisis parmi les chefs de famille les plus considérables. Ces juges pouvaient porter spontanément une cause au tribunal (ou Sénat) de Jérusalem. Sous César on revint à l'organisation antérieure et le mot συνέδοιον ne désigna plus que le Sénat de Jérusalem, 206-207; ses membres (catégories, opinions, influence); sa compétence, lieu de réunion; peines excommunication, mort, etc.), 207-208.

Saqqârah (à côté de Memphis), nécropole égyptienne extrêmement importante et intéressante (pyramide à degrés de Zozer — voir ce mot —, Sérapéum ou hypogées des Apis taillés dans le roc, tombeaux de l'Ancien Empire dits mastaba dont le plus célèbre est celui de l'architecte Ti (Ve dyn.), pyramides (VIe dyn.) de Teti, Pepi Iar, Pepi II (Phiops I et II) et autres tombeaux. — Influences eypriotes sur la céramique de S., 90.

Saracos = Sin-sharra-ishkum, 149.

Sârâh, nom propre (Histoire d'Abraham). Cf. Sharrat, Sharratum, nom d'une déesse, parèdre du dieu Sin, 25, n. 4.

Sâray, nom propre (Histoire d'Abraham). On peut le rapprocher du nom propre babylonien Sa-ra-ai, 25, n. 4.

Sarbut, montagne du Sinaï, 52; 53.

Sardaigne, conquise par Rome (mª s.), 183.

Sardes, capitale de la Lydie. 149 n. 4; — incendiée par les Grecs, au début du vie s., dans leur lutte contre les Perses, 163.

Sardi de Mysie = Shardanu, 104.

Sare'āh, non loin de 'Ain-Shemsh (Bethsamès) et de Gezer; au temps d'El-Amarna, Sarkha, 67, n. 13.

Sargon l'Ancien, sémite, un des princes les plus célèbres d'Agadé; ses conquêtes, 13.

Sargon, roi d'Assyrie (vmº s.) et Mérodachbaladan, 135-136; — apogée de l'Assyrie, sous Sargon, 136 suiv.;
— guerres victorieuses de S., 136 suiv.

Sarkha, ville cananéenne (à l'époque d'El-Amarna) dans la plaine de Juda, 67.

Satrape, Satrapie. Les satrapies étaient des provinces ou gouvernements de Perse (dont le nombre ne fut pas toujours le même) gouvernées chacune par un satrape (en persan: khshatrapā, khshatrapāva), un secrétaire royal et un général Le satrape, choisi par le roi, à l'origine dans n'importe quelle classe et pays, finit par n'être pris que dans quelque fa-

mille princière, ad nutum, avec pleins pouvoirs civils. Le secrétaire royal, chancelier en principe, était chargé en fait de surveiller les actes des satrapes. Le général, souvent ennemi du satrape et du secrétaire royal, commandait les troupes indigènes. En outre, tous les ans, le roi députait, à l'improviste. des missi dominici.

Saül, premier roi d'Israël. Pour lui échapper, David fuit chez les Philistins à Gelboé, 107.

Scarabées richement sertis dans les cavernes-sépultures égytiennes (XIIe XIIIe dynast.) en Canaann, 81; nombreux sc. à Gezer (spécialement, scar. des Hyksôs avec motifs à spirales, 98; — sc. dans tombes d'époque israélite, 113.

Scarphée, ville de Locride. Victoire de Flaminius sur la ligue achéenne, 184.

Sceau personnel accompagne le défunt, en Canaan, 84; — sceaux de fonctionnaires égyptiens sur bouchons de cruches, 40.

Scepticisme. Au v° s. (siècle de Périclès), les penseurs: Parménide, Héraclite, Empédocle, Anaxagore, cherchant à expliquer l'énigme du monde, n'aboutirent à aucune conclusion qui s'imposât. De là le scepticisme en un certain nombre d'esprits; Protagoras, Gorgias. — Le scepticisme se retrouve vers la fin du 11º s. (Pyrrhon d'Élis, Timon) et aussi au 111º (l'éolien Arcésilas) et au 11º (Carnéade. Voir ce mot).

Sciences. (Voir Philosophie). 176, n. 1.

En Grèce — comme ailleurs — elles se sont d'abord confondues avec la « sagesse », 166, Au me s. (époque hellénistique), les sc. mathématiques et physiques (Euclide, Appollonios de Pamphylie) font des progrès remarquables; au contraire, on n'a rien à signaler sur les sciences naturelles. Aristarque de Samos a osé dire (vers 250), malgré les plus vives

contestations, que la terre tourne sur son axe et exécute une révolution annuelle autour du soleil. Au 11° s., Hipparque de Nicée (Bithynie) est un astronome, inventeur de l'astrolahe et.créateur de la trigonométrie.

Scribe; son rôle à Lagash, aux origines de l'Histoire, 12. — Le scribe accroupi, statue « admirable en calcaire barbouillé de rouge, serait un vrai chef-d'œuvre si l'artiste (de l'Ancien Empire), très habile à reproduire les formes du corps, avait su donner à cette tête énergique une expression de vie intérieure. » (S. Reinach), 45. — A Nippur, les scribes avaient leurs appartements dans les dépendances du temple. 21. — Les scribes juifs du Sanhédrin étaient généralement pharisiens, à l'époque romaine, 207.

Sculpture, à Lagash, 13; — en Égypte sous l'Ancien Empire, 45; — sous la XIIe dyn. (Moyen Emp.), 56. — Se. juive: aucune influence hellénistique, 203. (Voir Statues.)

Seythopolis, l'ancienne Bethshéan, Beisan, au sud de la plaine de Jezarèl, 200.

Secondaire; le monde à l'ère secondaire, 3.

Secrétaire : femmes secr. dans contrats, 30.

Scythes nomades ou Ashkuzai (ce sont les Sc. proprement dits, 149) et Sc. sédentaires (Gimirrai ou Cimmériens), 142. Les Sc. étaient aryens, 149. Sc. (provoqués par les Assyriens?) en Médie; puis en Syrie et Palestine, 149.

Sed. Fête du s. en Égypte; sens, 43, n. 2.

Séir, monts au S.-O. de la mer Morte. et au S.-E. du Négéb, 71.

Sekhet, déesse égyptienne, 2° personne de la triade de Memphis, parèdre de Phtali. Représentée avec une tête de lionne. Nombreuses statuettes dans les tombes des Philistins, 109. Séleucides, 61, n. 2; 179. Nom générique de la dynastie macédonienne qui fut fondée par Séleucus I Nicator, général d'Alexandre le G., et qui régna de 312-65 av. J.-C. Sa capitale était Antioche. — Les Juifs de Babylone sont sujets des S., après Alexandre, 188. — Rois principaux:

Séleucus I Nicator, Antiochus I Soter, Séleucus II Callinicus, Antiochus III Ceraunus, Antiochus III le Grand, 222-187.

Séleucus IV Philopator, 187-175. Antiochus IV Épiphane, 175-164. Antiochus V Eupator, 164-162. Démétrius I Soter, 162-150. Alexandre 1 Bala. 150-144. Démétrius II Nicator. 146-138. Antiochus VI Dionysos, 145-142. Antiochus VII Sidétès. 138-129. Démétrius II rétabli. 130-125. Après la bataille de Panion (200) av. J.-C.), les S. nouveaux, maîtres de la Judée, se montrèrent prévenants pour les Juifs, 189; — Au ne s., les S. furent incapables de s'opposer à la conquête romaine, 184:.... Pompée réduisit la Syrie en province romaine, en 65.

Séleucie. Plusieurs villes de S. fondées en Orient par les Séleucides. 180. On connaît S. en Mésopotamie, sur la rive dr. de l'Euphrate, vis-à-vis Ctésiphon; S. dans la Cilicie Trachée; S. au S.-E. de la Phrygie; S. sur la côte syrienne au N.-E. d'Antioche; S. en Palestine, au N.-O. du lac Mérom.

Séleucus I Nicator, fondateur de la dynastie des Séleucides. La victoire d'Ipsus (306), lui donna, outre la Syrie, la Phrygie, l'Arménie, la Mésopotamie et la défaite de Lysimaque (282) lui valut, de plus, la Macédoine, la Thrace, l'Asie Mineure. Antioche fut sa capitale. Il fonda ou

agrandit Séleucie, Apamée sur l'Oronte, Laodicée, Edesse, etc., 179.

Séleucus IV Philopator. Accablé sous le poids du tribut imposé à son père par les Romains et cherchant partout de l'argent, il jeta des yeux d'envie sur les trésors du Temple de Jérusalem, malgré sa bienveillance pour les Juifs, 189.

Semneh, Semné, ville de Nubie. Sous le Moyen Empire, elle formait la limite de l'Égypte. Usirtesen III y bàtit un temple qui fut réparé par Thutmès III. Observatoire pour les crues du Nil.

Sendjirli, ville hittite au pied du mont Amanus. Ses monuments permettent de distinguer 3 périodes que l'on peut appeler : Hittite, Araméenne et Phénicienne, les deux dernières influencées par la première. Durant la 2º période (vmº s.), le pays, appelé Shamal (Samalla, Sa-ma-al), était gouverné par des roitelets nommés Panammu et Bar-rekub (dont nous avons des inscriptions. Voir t. II, Littérature), sous la suzeraineté de l'Assyrie. Il semble qu'Asaraddou ait fait de la ville son « quartier » pendant son expédition contre l'Égypte et contre Tyr. Il y érigea une stèle de victoire. La ville paraît avoir été incendiée vers cette époque (680?). Un des tells a été fouillé et a permis de se rendre compte que la ville fut entourée d'une muraille et que son acropole fut aussi ceinte d'un mur, à une époque qu'on ne peut guère fixer. Il y avait des palais khillani, 110 avec note (et voir ce mot) décorés en relief, comme les portes de la ville et de la citadelle, de sculptures de caractère divers : conducteur de char, guerriers, figures d'hommes et de femme, chasseur, musiciens, lions, sphinx, etc.; déesse nue, 92.

Sénat à Rome, 186. — A l'origine, le S. se composait de 100 chefs de familles ou gentes. Un peu plus tard,

on leur en adjoignit encore 100 et puis cent autres. A l'époque des rois, on les appelait Patres et les membres de leur famille formaient les Patriciens. A partir de 510, le pouvoir suprême fut délégué par le peuple romain, non plus à des rois, mais à des chefs annuels appelés consuls ou conseillers (deux afin que l'un pût toujours arrêter les abus du pouvoir de l'autre). Le pacte de 510 fit entrer 164 plébéiens dans le Sénat; mais l'ordre des Patriciens fit décider que les consuls seraient pris exclusivement dans son sein. C'étaient les consuls qui présidaient le Sénat. -S. démocratique dans les « départements » hellénisés, 202. Sénat des Juifs (voir Sanhédrin.)

Sennachérib bat les Égyptiens à Altaku (ou 'Eltegêh, sur l'ancien territoire de Dan. Jos., XIX, 44), 139; passe en Juda et assiège Jérusalem; Ezéchias paie tribut, 139. — S. crée une flotte sur le golfe Persique et bat Mérodach-Baladan, 139; - S. en Arabie, 139; - siège de Lakiysh, 139; puis, ses insolences à Ézéchias, 139; - doit interrompre sa campagne contre Ézéchias, 139-140. — Une (?) ou deux (?) campagnes contre Ezéchias, 140, n. 1; - S. est assassiné à Babylone, en 681, par 1 meurtrier ? (sources babyloniennes) ou par 2 meurtriers (source biblique). 140, n. 4. — On connaît 4 fils de S., 140, n. 4.

Sepharvaim. On l'identifie avec Sippar, 200.

Sépultures (voir Tombes). S. néolithiques (4000-2500) en Canaan, 79 suiv.;
s. cananéennes (2500-1200), 80; pas d'objets manifestement religieux, 81.
— Modes de s. en Canaan, 82. — S. israélites, jusqu'à 600 av. J.-C., 112-114.

Serbal, montagne dans la presqu'ile du Sinaï, 49

Serdab, chambrette aveugle destinée à conserver les statuettes du mort

égyptien. Elle était ménagée dans la maçonnerie du mastaba, à côté de la chambre à la stèle avec laquelle elle communiquait par une petite fente, 42.

Serpent, attribut des divinités chtoniennes en Canaan, 78, n. 2; 93 (monde égéen). — Serpents en bronze (amulettes?) de Gezer, 78, n. 2.

Sésostris (Sessuri, Sesturi) = Ramsès II, 99.

Sessuri, Sesturi (voir le mot précédent).

Σηθ, Seth = Suteh, 71, n. 3; — fils de Nut (le ciel, le firmament) et de Seb (la terre). Il personnifiait les ténèbres et, à ce titre, remporta la victoire sur son frère Osiris (le soleil). A l'origine, il était considéré comme bienfaisant. Plus tard — peut-être parce que dieu des ténèbres — il devint le dieu du mal. — Dieu des Hyksôs, 57, n.; il avait peut-être un temple à Awaris et un à Tanis, vers la fin de la XIIIe dyn., 57 note.

Séti, Sétoui, pharaon de la XIXe dyn.; conclut un traité avec le roi hittite Morusar, 99.

Sha-ak-mi, ville cananéenne de Juda, à l'époque d'El-Amarna (Sichem), 67.

Sha-Amurru ( = « appartenant au dieu Amurru »). Nom propre de personne de la Ire dyn. babylonienne, 65, n. 4.

Shabaca (voir Sabacon.)

Shabataka, fils de Shabaka, fut vaincu à Altaku par Sennachérib (voir ce mot). 139.

Shaddu, ville de Coelésyrie, 66.

Shamash-ditana, roi de la Ire dynast. babylon. 32.

Shamash-shum-ukin, fils aîné d'Asaraddon, 143; reçoit la vice-royauté de Babylonie, 143-144; — forme la coalition Élam, Guti, Amurru, Melukhkha contre l'Assyrie d'Ashurbanipal son frère. Celui-ci la dompte, 144-145.

Shamgár. Sous le « Juge » Sh., commence la lutte entre Philistins et Hébreux, 106. Shamshu-ditana = Shamash-ditana.

Shamash-ré-u (« le dieu Sh. (est) pasteur »). Nom propre de personne du temps de la l<sup>re</sup> dynast, babylonienne, 25 n. 4.

Shardanu, population de Mysie, tantôt pour, tantôt contre l'Égypte, 104.

Shasu, tribus pillardes de la presqu'île du Sinaï, 56.

Shéba', sa rébellion, 107 n. 8.

Sheikh, un wed du Sinaï, 49.

Shekém (Sha-ak-mi à l'époque d'El-Amarua, 67 n. 20), au S-E. de Samarie, 127.

Shéphéla. Ce mot désigne la plaine qui s'étend de Jaffa à Gaza et est le prolongement méridional de celle de Saron. La sh. comprend aussi l'ensemble de basses collines qui forment comme les premiers contreforts de la montagne judéenne. C'est « le pays bas » de la Palestine. On peut y distinguer : 1º la plage sablonneuse qui court le long de la mer, susceptible de culture; 2º une large étendue de plaines que l'on peut regarder pour sa fertilité comme le prolongement du Delta égyptien; 3º la région de la basse montagne qui s'étend comme en amphithéatre au dessus de la plaine; c'est un premier étage du massif judéen. (Il ne suffisait pas d'occuper ces régions pour se rendre maître du pays.) La sh. arrêta et retint les Philistins; elle fut le champ de bataille perpétuel entre eux et les Hébreux. (D'après A. Legendre, dans Vigou-ROUX, Diction. Bible.) — Influences religieuses babyloniennes dans la sh.,

Shergat = Ashshur. Fouilles, 15, n. 1.
Sheshonq (Voir Libyens.) Les Sh. étaient d'origine libyenne (XXº dyn.), 126.
Sh. intervient en Canaan (au secours de Jéroboam, son homme lige), 126-127.

Shömer, 127.

Shubbiluliuma, roi des Hittites, vers la fin de la dynastie cassite, 35; — traité avec le Mitanni, 69: les Aryens y figurent, 148-149.

Shumer. Pays de Sh., 7, n. 2. La question shumérienne, 7, n. 2. Les Shumériens sont-ils ethnologiquement différents des Sémites, 7-8.—Langue sh., 7, n. 2.—Shumériens et Sémites intimement mêlés, en Basse Mésopotamie, dès les temps les plus anciens, 9.

Shuméro-Akkadiens (voir le mot précédent.) Influences sur l'art hittite, 71, n. 1.

Shumu-abum, 24, n. 8.

Shumu-la-ilu, 2° roi de la Ire dynastie de Babylone, avait tenté d'améliorer la législation, 27, n. 1.

Shu-na-ma, ville cananéenne (de l'époque d'El-Amarna) au pays de Juda (Voir le mot suivant.), 67.

Shunem (= Shunama), 67, n. 24, sur la pente S.-O, du petit llermon, dans un site très gracieux. Il est plusieurs fois question de S., dans la Bible; par ex.: Abisag que sa beauté fit choisir pour servir David devenu vieux était de S. I Reg. I, 1-4.

1. Shuruppak, dieu de la ville de Shuruppak, 8.

Shuruppak, ville de Shumer, 7, n. 2;
 — soumise par Ur, 17; — disparaît de l'Histoire, 33.

Shutarna, père de Namiawaza, chef hittite de Kinza dans la Syrie du Nord (époque d'El-Amarna), 95 avec n. 6.

Shutruk-Nakhkhunte, roi d'Éiam (xire s. av. J.-C.), 22 n. 7; ses razzia en Babylonie dont il emporte les dépouilles en Élam, 125 et 222.

Sib'u (Lectures de ce nom, 137, n. 1.)
Général en chef (Assyr.: turtanu;
hébr.: tartān) du pharaon (pir'u)
d'Égypte (et non pas roi d'Égypte au
sens strict; cf. II Reg. XVII, 3. Instigateur de la rébellion d'Osée, roi
d'Israël contre l'Égypte (II Reg.

XVII). Fait surgir une ligue) Hamath, Arpad, Simirra, Damas, Samarie) contre l'Assyrie. (Voir Sargon, Fastes, 1. 25 s., 137.

Siceleg = Siqlagh.

Sicile. (Voir Géla, Gélon, Syracuse, Philosophie, Sophistes.) La puissance grecque se consolide à Syracuse, et ce fait préoccupe Carthage, 164.

Sideqish. (Voir Mattanish.)

Sidétès (Antiochus VII), 138-129 ou 128 av. J.-C. (Sidétès du nom de Sida, en Pamphylie, où il était né.) Quand son frère, Démétrius Nicator eut été fait prisonnier par les Parthes, il résolut de ceindre la couronne, écrivit à Simon Machabée pour confirmer tous les privilèges que les Juifs avaient reçus de son frère. Avant que l'aide juive arrivât, S. était maître du pouvoir. Mais alors il se montra moins conciliant pour les Juifs, 192; il leur fit la guerre et ravagea les environs de Jamnia. Jean Hyrcan et son frère Judas recouvrèrent ce qu'avaient occupé les Syriens, 193. - S. revint en Judée, la ravagea et mit le siège devant Jérusalem. Enfin, il fit la paix avec Jean Hyrcan. -Dans une guerre contre les Parthes, il mourut sur le champ de bataille (129 av. J.-C.).

Sidon (Si-du-na une des 2 principales villes cananéennes à l'époque d'El-Amarna, 66.) Les Sidoniens furent considérés comme des maîtres en astronomie, en mathématiques, en navigation nocturne. - On a découvert, à S., des grottes sépulcrales de diverses sortes. 1º Grottes à angle droit qui out, à la surface du sol, un puits carré dans les parois duquel des entailles permettent de descendre jusqu'au fond, où 2 portes donnent sur des chambres sans ornement. 2º Grottes voûtées avec niches latérales pour les sarcophages ou simplement avec des trous carrés dans le sol. On y descend par des

escaliers. 3º Grottes blanchies à la chaux, ornées à l'intérieur de peintures dans le genre gréco-romain, et généralement avec des inscriptions grecques. Dans le 1er groupe, il y a des sarcophages (en marbre et aussi en plomb), anthropoides, c.-à-d. imitant les formes d'une momie; dans le 2°, des sarcophages en terre; dans le 3º, des sarc. en forme de baignoire richement ornés de guirlandes. Signalons les sarc. de Tabnit, roi de Sidon (ve s. av. J.-C.), d'Eshmunazar, fils de Tabnit, et roi de Sidon (ce sarc. porte une longue inscription;: le sarc. dit d'Alexandre. Les fouilles récentes ont mis à jour, à Sidon même ou dans le voisinage immédiat de Sidon, des tombes en four de boulanger, avec céramique et scarabées gravés, de 1500 environ av. J.-C.; deux sarcophages anthropoides du ve ou ive s. av. J.-C.; le temple d'Eshmun (le dieu de la santé des Phéniciens) qui consistait en une terrasse en blocs cyclopéens (adossée à une colline qui dominait un fleuve formant une enceinte sacrée. - S. fut très enrichie à la suite des conquêtes égyptiennes (XVIIIe et XIXe dyn.) 101; - ruinée par Asaraddon, 141; - tentative pour la rebâtir et peupler de Chaldéens, 141. - Reconquise par Artaxerxès III (vers 350.), 175.

Si-du-na = Sidon.

Silex. (Voir Pierre.) Lames de silex dans sépulture cananéenne (2500-1200), 81.

Siloé. Piscine de S. (ou Umm ed-Daradj) intermittente, 115-116. -- Tombeaux de S., 113.

Silsilis, ville d'Égypte au sud de Thèbes, naît à la vie politique vers la XIe dyn. (début du Moyen Emp.) 55. — Son petit spéos (= chapelle-caverne) fut établi sous Harmhabi, dernier roi de la XVIIIe dyn, et décoré dans les siècles suivants d'inscriptions commémoratives et de reliefs d'une très grande importance artistique et historique qui y furent gravés en l'honneur des rois et des hauts fonctionnaires de l'empire. Au S. du spios, sur le rocher, face au Nil, il v a 3 inscriptions commémoratives : Ramsès III; Sheshong Ier; Ramsès IX; — plus loin d'autres inscriptions et des niches. - Sur la rive E. du Nil, de grandes carrières qui furent exploitées surtout sous le Nouvel Empire. (Sous Ramsès II, 3.000 ouvriers v travaillaient pour le Ramesséum.) Il y a des inscriptions démotiques de l'époque romaine. Au N. des carrières, des ruines de l'ancienne ville de Khenu (ou Khonu) et de son temple; fragments d'inscriptions de Ramsès II. Sur un rocher, une inscription d'Aménophis IV nous apprend que ce pharaon fit tailler un obélisque pour le temple du Soleil à Karnak.

Simon Machabée, 2e des cinq fils de Mathaties. Son histoire au Ier L. des Machabées. — Il délivre Jérusalem de la garnison syrienne, 191.

Simti-Shilkhak, roi élamite, 25; 221.

Sin = (Lune) dieu d'Ur (et aussi de Kharran), 25, n. 5.

Sinaï, description de la presqu'ile du S., 46 et suiv. Les mines de S. 49; 53 (voir Mines.) — Les eaux au S. 50; 51, 51-52; 53. — Relief égyptien de victoire au S., 43, n. 1. — Inscriptions, 46, n. 2; 50, n. 2; 53, n. 2 — Voies de communication avecla Syrie, l'Egypte, l'Arabie, 50; 51. — Curieuses localisations du S. au cours de l'Histoire, 52, n. 2, Temple au S. (XIIe dyn.), 53, n. 2, 2°. — Stèles au S., 53, n. 2. — A l'époque de Sargon l'Ancien, des Sémites s'avancèrent jusqu'au S., 13.

Sin-Gamil, roi d'Érek, 33, n. 2.

Sin-Gashid, roi d'Érek, 33, n. 2.

Sin-iddin-apal, fils d'Asaraddon, 143, n. 4.

Sin-muballit, 5e roi de la Ire dynast. de

Babylone. Listes de dates de S., 25, n. 3.

Sinnor, 120. — Définition d'après l'usage biblique, 121. — S. = tunnel d'Ophel, pratiqué en vue d'abontir à la fontaine de la Vierge et pour contribuer à la sécurité de la place, 121-122.

Sin-rê-u (= « le dieu S. (est) pasteur »). Nom propre de personne du temps de la Ire dynastie babylon, 25, n. 4.

Sin - sharra - ishkun (= Saracos), fils d'Ashurbanipal, 149.

Sion. Etymologie, 120, n. 6. — Point fortifié où les Jébuséens se retranchèrent pour leur défense suprême, 120; se trouvait sur la colline ed-Dehurah (sommet d'Ophel) 122. — Son aire: 4 hectares 1/2, p. 122. Tunnel creusé pour aller chercher de l'eau, 73.

Siut (Siout, Sioût ou Assioût.) A 379 km. au S. du Caire, dans une vaste plaine fertile. Hypogée d'Hapi-djefa, monarque de Senusret, pharaon de la XIIedyn. A droite du mur d'entrée, inscription portant le texte de 40 contrats conclus entre le défunt et différentes corporations de prêtres pour s'assurer les offrandes funéraires et l'accomplissement d'autres rites. Autres hypogées et autres inscriptions.

Sippar (Abu-Habba, à mi-chemin entre Bagdad et Babylone. Ville d'Akkad, 7, n. 2. L'idéogramme de S. signifie « Ville de la grande plaine solaire. » On admet communément que S. était, à une haute époque, divisée en deux par l'Euphrate; il y avait ainsi la Sippar de Shamash (dieu soleil) et la Sippar d'Anunit (déesse Ishtar.) La 1re était la plus importante; elle peut être comparée à Nippur, 21, n. 4. (Son enceinte appelée ul-Ru-A = « l'éternelle » était peu étendue (1300 m.  $\times$  800 m.) De grandes portes s'ouvraient de tous côtés; celles du N.-N.-O. avaient au moins 30 m. d'ouverture. Dans la ville intérieure ne se trouvaient que

« les administrations et les grands propriétaires. » (Scheil). Cette ville était à la fois un temple où l'on venait, aux grandes solennités, vénérer les dieux; un bureau-magasin où l'on venait contracter, donner ou recevoir, un khan où l'on se réfugiait en cas de dauger. Son temple, unique, s'appelait É-barra (ou É-babbara) = « maison de lumière. » Il comprenait la ziggurat appelée « maison des chants du dieu de splendeur » entourée de galeries servant de comptoirs ou de greniers pour recevoir des denrées et fournir des livraisons (il y avait 4 dépôts de ce genre). Il y eut à S. une école importante; les vieux textes y étaient conservés dans de vraies bibliothèques. Sippar fut très vivante jusqu'à Darius Ier (521-485.) - Elle avait subi l'influence de la dynastie d'Isin, aux temps antiques, 24; -(les gens d'Isin avaient même donné leur nom à une rue.)

Sipylus, ville hittite, entre Sardes et Smyrne, 68.

Siysera', 106, note.

Smerdis (ou Bardiya), 2º fils de Cyrus; menaçant de devenir un rival dangereux, est tué par ordre de son frère Cambyse, 159. — Faux Smerdis (Voir Gaumatá.)

Sob'a, royaume araméen, consolide son indépendance vis-à-vis des Hittites (xne s.), 125.

Sociale (Guerre). Voir Drusus (Livius.)
Causée par les injustices et violences
des Romains, 194. — 1° A la fin de
la campagne de 90, la loi Julia (présentée par L. Julius César) accordait
le plein droit de cité à toutes les communautés italiotes qui n'avaient pas
pris les armes contre Rome; 2e une
2e loi (Plautia-Papinia) accordait ce
droit même aux autres communautés
à condition qu'elles vinssent le réclamer devant les magistrats romains;
3e enfin, les Celtes de la Gaule cisalpine reçurent le droit de cité latine.

Mais Rome, comptant sur les défections qu'entraîneraient les deux premières lois, reprit la guerre en 89. Elle dura 10 ans. Sylla victorieux des Italiotes et de Marius se fit nommer dictateur. Son gouvernement se nomme Restauration (en faveur des familles nobles.)

Sociétés commerciales sous Hammurabi, 28, avec note 4.

Socrate. Dans la 2º moitié du ve s., la pensée grecque éprouvant le besoin de s'examiner elle-même (bien des hommes intelligents ne savaient plus trop où ils en étaient en matière de religion ou même de morale), d'éliminer bien des choses vieillies, de dégager quelques vérités solides et de trouver une méthode pour les développer, Socrate fut à même de réaliser cette tâche. S. crut recevoir d'une voix intérieure la confirmation de la vocation qui le portait à chercher le sens et le but de la vie pour orienter sa conduite et celle des autres. On connaît son génie naturel, son désir de savoir, son amour ardent du vrai et du bien. S. lut beaucoup, écouta beaucoup et médita beaucoup aussi. Il chercha à s'éclairer luimême plutôt qu'à éclairer les autres. Il aperçut l'imprécision des idées de ceux qui se donnaient pour des maîtres et des directeurs. S. se dit que l'ignorance de soi-même était le mal le plus commun, et que la condition nécessaire de la bonne vie était de se bien connaître. Ce fut son principe; et sa méthode : recherche patiente des vérités qui échappent à l'esprit inattentif par l'analyse, des comparaisons et l'induction Par des questions, il amenait son interlocuteur à énoncer comme sa conviction personnelle l'idée qui était en jeu (maieutique.) - Pour S., le but de la Philosophie est l'étude de l'homme et de ses intérêts. L'homme est fait pour le bonheur que la vertu seule peut donner. Tout en rejetant les éléments grossiers de la Mythologie, S. admettait l'intervention des dieux dans les choses humaines et était attaché au culte traditionnel. (On retrouve des traces de ces idées même chez les poètes Eschyle, Sophocle, Euripide.) - Deux noms résument l'histoire de la Philosophie. an siècle qui suivit celui de S. (au ive s.): eeux de Platon et d'Aristote. Dans l'œuvre de Platon, pour la première fois la philosophie se révéla comme la synthèse des Sciences. Mais Platon avait tout aperçu de haut; sa synthèse puissante appelait une série de revisions qui exigeaient de longues et patientes analyses. Aristote entreprit cette œuvre. (Voir Aristote.

Sokoh (Shueïkeh) au S.-E. d'Hébron et au S.-O. de Lakis. (On y voit aujourd'hui nn grand gisement de ruines; grottes anciennes.) On y a découvert des vases L M L K, 132 (Voir L M L K.)

Soleif el-Asiat: nom de cols du Sinaï, 52.

Soleil. Culte du s. en Égypte, 42-43; 55. Voir t. III, Les idées religieuses.)

Solon. Au vis s., l'Attique tendait à succéder à l'Ionie, assujettie par les rois de Lydie. Dans sa période d'activité politique, (période de grandeur pour la Grèce, 161), S. se servit de la poésie pour donner des couseils, pour faire l'apologie de ses propres lois, expliquer ses intentions, réfuter les critiques, signaler les dangers qui menavaient l'État. — La législation de Solon affranchit la terre de ses servitudes et marqua ainsi une étape importante dans les progrès du peuple : elle établit un équilibre provisoire entre les classes, 187.

Solutréen. L'homme aux temps s., 6; — en Canaan, 60.

Sophistes. Le Grec était d'instinct causeur orateur et dialecticien. Vers le milieu du ve s., quelques Siciliens Corax, Tisias, Gorgias, curent la

pensée de codifier à l'usage des plaideurs les règles de l'éloquence. Zénon d'Élée sit quelque chose d'analogue pour la Dialectique et fascina la jeunesse athénienne par saméthode et par la nouveauté paradoxale de ses affirmations qui touchaient à des idées essentielles, aux principes mêmes de la connaissance. La jeunesse des hautes classes, désireuse de prendre part à la vie publique ou simplement d'élargir son horizon intellectuel, avait eu jusque-là trop de choses à apprendre par elle-même. Des hommes s'offrirent à les leur enseigner, elle se porta au-devant d'eux. Les Sophistes, copictai, « les professionnels de la sagesse, » se déclaraient prèts à parler sur tout, avaient des théories sur tout. Socrate s'efforça de montrer que la sophistique constituait un péril mortel pour l'intelligence, 166. - Cependant, à côté des « charlatans », il y eut parmi les S. des hommes de valeur, tels Protagoras d'Abdère, Gorgias de Léontium, Prodicos de Céos. - Les S. connaissaient (les fragm, conservés, de même que le Gorgias et le Protagoras platoniciens en font foi,) les poètes nationaux (épiques: Pindare), les vieux sages du vie s. et les initiateurs de la science et de la philosophie (Talès, Pythagore, Héraclite, Anaxagore, Leucippe, etc.), les logographes ioniens Hécatée, Denys de Milet, Xanthos de Lydie) où ils puisent leurs notions sur les Barbares. Tout cela n'était pas facile, étant donnée la rareté des livres. Ils ont pu connaître des poètes par les rapsodes et par les représentations dramatiques; pour le reste, ils n'ont pu puiser que dans des exemplaires écrits. Le commerce des écrits a commencé précisément au Ve s., et par les Sophistes. (Sur ces deux derniers points, voir référ. dans CAVAIGNAC, Hist. antiq. t. I, 11, note 465.) Malgré leurs défauts, « les conférences des S., brillantes, pleines

de vues nouvelles et de suggestions, propageaient des idées, des connaissances qui, sans cela, seraient restées le partage de quelques hommés.» (Maurice Croiset, Civilis. hellén.). Siqlágh, au sud du Négéb. David à S.,

107.

Soter (Ptolemée Ier), 305-285 av. J.-C.
p. 187. Gouverna l'Égypte au nom
de Philippe Arrhidée, frère idiot

d'Alexandre le G., puis au nom d'A-lexandre IV, fils du conquérant. Il prit le titre de roi en 305. Dans une de ses expéditions en Syrie, il prit Jérusalem (vers 320?); il traita avec bienveillance les Juiss qu'il avait faits captifs et leur accorda des privilèges qui attirèrent en Égypte beaucoup de leurs compatriotes, 189, note.

Spartacus, 194 (Voir Esclaves, 3° guerre des e. = esclaves gladiateurs.) — S. thrace, de noble race chez les siens, fait prisonnier et condamné à servir d'amusement aux Romains comme gladiateur. Il fut le chéf de la rébellion.

Sparle ou Lacédémone, ville de Laconie, au S.-E. du Péloponèse. (Voir Athènes; Flotte; Thémistocle.) Fait alliance avec Crésus, l'Egypte et Babylone contre Cyrus : défaite, 156. Force de l'armée lacédémonienne (vie s.) 161. Révèle au monde (600) la puissance grecque, 161; — « acropole de l'Hellade » aux heures graves, 161. En quel sens les Spartiates sont-ils frères des Hébreux? 161 ft. 1. - Sp. ménagea les Athéniens après que ceux-ci eurent créé une flotte, 162. — Sp. contre les Perses, 162. Rôle de Sp. dans sa lutte contre la Perse, après la guerre médique proprement dite, 167-168. - Agglomération de populations rurales dans les villes, inquiétante pour Sparte, 168. - Sp. maintient quelque temps un peu de cohésion parmi le monde grec, 174. Tombe au pouvoir de Philippe de Macédoine, 176.

Spéculation. (Voir Philosophie.) A par-

tir des Sept Sages, des hommes s'adonnèrent à la vie spéculative, 166.

Sphinx. Il représente un dieu solaire (La statue la plus célèbre de sphinx est celle de Gizeh, près des grandes Pyramides.) Des raugées de sphinx gardaient les temples égyptiens, 112 (ERMAN, Aegypten, 379-380.)

Spolète, ville d'Italie, dans l'Apennin, 180.

St = Suteh, 71, n. 3.

Statues et statuettes. En BASSE CHALDÉE, voir Stèles. A Lagash, les statues de Gudea sont d'un travail merveilleux qui se joue des difficultés techniques. L'artiste aime les types trapus, robustes, aux museles très accusés, aux épaules larges. (Les bas-reliefs de Ninive, 15 siècles plus tard, seront la continuation du même art.) Dans la statue d'un prince constructeur (dite l'Architecte à la règle), on remarque aisément les particularités de cet art réaliste et brutal, en même temps que raffiné par la recherche du modelé expressif. Statues saintes à Nippur, 21. - Avec l'art assyrien, au 1er millénaire, les tendances artistiques et les moyens d'expression changent : les « artistes » abordent les représentations de la vie réelle (autant du moins que le roi y est mêlé), au lieu de se cantonner dans les scènes religieuses, ils s'attardent à rendre la richesse des étoffes, la ciselure des bijoux et des armes; mais le corps ne vit pas sous le lourd vêtement qui le couvre. Citons les statues de lamassu (bons génies) ou taureaux allès si connus, les statues du British Museum du dieu Nabu et du roi Ashurnasirapal. D'après les Leçons orales de E. Pottier, à l'École du Louvre.) En Egypte: C'est la pensée de l'au-delà qui a donné naissance à la sculpture. Il importait, par-dessus tout, d'empécher l'anéantissement du mort. Quel que fût le soin pris pour embaumer le cadavre, la moinie pouvait-être dissoute; il importait de préparer au ka (sorte de corps spirituel semblable au corps matériel) un support artificiel aussi ressemblant que possible au cadavre, support naturel, 42. — Dès l'Anc. Emp. (3400-2200), les statues sont, à part les plus anciennes (p. 39), l'œuvre d'« artistes » parfaitement surs de leur métier et capables de donner l'expression voulue à leurs figures quelle qu'en soit la matière: eitons le nº 123 du Musée du Caire (femme debout à côté d'un homme assis) vraiment frappant, la célèbre tète du « Sheikhel-Beled », une autre tête de scribe accroupi (toutes deux du Caire), etc., sous la VIº dyn., la statue à revêtement de bronze de Pépi Ier et de son fils Merenra (dans Quibell, Hieraconpolis, II, pl. Li et Lv.) Le Moyen Empire suit les traditions des dynasties précédentes; il y a plus de délicatesse peut-être, dans la manière, mais moins de puissance; ou dirait que l'on sculpte une sorte de portrait plus ou moins idéalisé, on s'applique surtout à rendre la physionomie, l'expression. Les statues sont moins abondantes que sous l'Anc. Emp., et presque toutes en bois. Sous le Nouvel Empire, on cherche surtout la grace et l'élégance; on s'applique également au modelé pour tout le corps. Citons les statues de Ramsès II. Après la XXVe dyn., la statuaire se fait de plus en plus rare. L'époque saîte marque une renaissance du réalisme antique, mais plein d'élégance et de souplesse. On emploie très souvent le bronze, maintenant, pour modeler des statuettes de divinités. (Il y en a des quantités innombrables, - En Crete: Statuettes informes en terre cuite, néolithiques, 85: — st. grossières d'idoles en marbre, albatre, stéatite (Minoèn ancien II), 85, voir 93. -En Canaan: statuettes votives d'Astarié à 2 cornes, à Gezer, 78; - chez les 1er Cananéens de Jéricho, 110; — st. de divinités dans tombes des Philistins, 109. — Hirrites, cf. art hittite. — En Gnèce.... Nombre surprenant de statues mentionnées dans le Guide d'Olympie, 166-167.

Stéatite, pierre tendre verdâtre (les tailleurs s'en servent pour tracer sur le drap.)

Stèles funéraires en Égypte : IIe dyn., 40; IIIe dyn., 41; — st. au Sinaï, 53, n. 2, 3°. — Stèle de Narâm-Sin, du 4º millén. av. J.-C., œuvre artistique la plus remarquable et une des plus anciennes qui aient été rencontrées en Chaldée et dans les pays voisins, sculptée dans un bloc (h.: 2 m., larg.: 1 m. 05) de grès jaune, fin (bloc amené peut-être par eau des montagnes du Kurdistan.) Description: le roi victorieux poursuit ses ennemis dans les montagnes dont, à la tête de son armée, il gravit les pentes; des cadavres couvrent le sol et roulent dans les précipices. Les vaincus, réfugiés dans les forêts, implorent la pitié du conquérant pour éviter ses traits. Les astres du ciel (le Soleil, et Vénus?), favorables au roi, illuminent sa victoire. L'artiste a concentré ses efforts sur l'image du roi. Beaucoup de souplesse et d'élégance dans les diverses parties du corps, malgré un peu de raideur en certains détails. Beaucoup de vérité dans la tête, les épaules, les bras, la poitrine. Manque de perspective, comme dans toutes les œuvres de l'antiquité ou des peuples enfants, 14.

Sth = Suteh, 71, n. 3.

Stoïcisme. A l'époque hellénistique, une revision des enseignements qui avaient suffi au ve et ive s. parut s'imposer. Tandis que la cité antique disparaissait, il s'agissait d'assurer à l'individu, désormais isolé, le moyen de conserver tout ce qui fait le prix de la vie. D'autre part comme les garanties légales perdaient leur efficacité, il parut nécessaire de réaliser

autrement les conditions de la tranquillité morale. Les penseurs de l'époque hellénistique s'y appliquèrent et réussirent, en somme, par des méthodes diverses, à satisfaire à de nombreuses générations jusqu'à l'avènement du Christianisme et même au dela. Ce fut après l'Académie (Platon), le Lycée (Aristote) et les Cyniques (Antisthène) des ve et ives. que parurent les Stoïciens. Les fondateurs de cette philosophie étaient de la Grèce d'Asie. Venu à Athènes à 20 ans, Zénon de Kition fréquenta, successivement, le cynique Cratès, le dialecticien Stilpon, les chefs de l'Académie; puis vers 40 ans, il professa sa doctrine dans le portique dit le Poecile. Cléanthe fut son digne successeur (de 270 environ à 251). Chrysippe était à la tête de l'école dans la 2e moitié du me s., au moment où elle avait le plus à subir l'attaque de ses rivales, (par ex.: de l'Epicurisme; voir ce mot). Idées fondamentales du St. : L'homme est une partie d'un tout admirablement ordonné. Cet ordre universel ou cosmos est la manifestation d'une raison divine, ou mieux est Dieu lui-même. Panthéisme qui était en même temps un optimisme absolu. Cette croyance acceptée donnait au stoïcien la paix intérieure au milieu de toutes les vicissitudes puisque tout, même la souffrance et le mal, tendait à des fins conformes à la raison suprême, donc au bien. Le système se présentait comme un enseignement continu qu'il était indispensable de s'approprier en entier, car les conclusions dernières, celles qui constituaient la morale, tiraient toute leur force des prémisses établies par la physique et la logique. La vertu était le terme d'un progrès continu vers la réalisation de cet idéal : le sage, c'est-à-dire un mortel à qui rien ne mangue parce qu'il trouve tout en lui-même, donc incapable de faillir, inaccessible à la douleur, possédant la vraie puissance, en somme semblable à un dieu. Conception irréalisable, qui avait cet autre défaut de ne pas admettre de degrés dans le bien et dans le mal. Mais il faut noter que le St. posa et mit en honneur ce principe que la vie humaine doit être réglée d'après ce qui est le propre de l'homme, donc la raison (ou la conscience), et il en étudia les conséquences pratiques (= Deroirs). Il proclama très hautement que la vraie liberté consiste dans l'adhésion à une loi supérieure, adhésion qu'aucune circonstance, aucune autorité ne peuvent empêcher. De cette doctrine résultait un certain cosmopolitisme ou universalisme, très naturel lorsque, dans l'effacement des nationalités, dans le mélange des peuples, les intérêts politiques tendaient à se confondre. (M. CROISET.) Le prosélytisme juif (sorte d'universalisme mis en pratique) ne commença à être exercé sensiblement qu'à l'époque gréco-romaine. (Cf. t. III, Les idées religieuses.)

Stratonice. On connaît 2Str. fondées par Alexandre; une, au nord de la Lydie; l'autre, au S.-E. de la Carie.

Sti = Suteh. 71, n. 3.

Sts = Suteh, 71 n. 3.

Sumur, ville au sud d'Arwad, 66; — un chef sa-gaz s'en empare, 95-96.

Sur-ri = Tyr.

Suse. (Voir Élam.) Suzeraineté en Canaan, 64; — ravagée par Ashurbanipal (vers 640 ap. J.-C., 145; — ressources financières de Darius III entassées à Suse, 177; — prise par Alexandre le G. (331), 178 (voir Esther.) · Galbe et coloris de la céramique la plus ancienne, 75. Monuments en l'honneur de Xerxès, 163. Suse dans la Bible, 163, n. 1.

Suteh. Ses diverses graphies, 71, n. 3; (Voir Seth). Est donné comme dieu hittite, 71; — il ressemblait fort au ba'al sémite, 71. Sutu, peuplade au nord de Canaan, à l'époque d'El-Amarna, 95.

Suti = Sts, Sth, Suteh, 71, n. 3.

Suwig, wed du Sinaï, 52.

Sybaris, ville opulente du Bruttium en Grande-Grèce. Fin en 510, par suite des querelles atroces des cités grecques, 163.

Sylla, dictateur romain, chef des nobles; vainquit Jugurtha et Mithridate; mit fin à la guerre sociale, 194; et par les lois Cornéliennes protégea l'État contre les démagogues ambitieux. Il enleva aux tribus certains droits (que Pompée leur rendit ensuite), 194. Après avoir restauré le gouvernement traditionnel, S. abdiqua et se retira à Cumes où il mourut en 78. A ce moment, l'Italie tout entière, au sud du Rubicon, jouissait du plein droit de cité romaine, accordé pendant la guerre sociale.

Syncrétisme religieux sous Hammurabi 32; — En Canaan, après la conquête égyptienne de la XVIII<sup>e</sup> dyn., 98. — Sorte de s. gréco-égyptien en Égypte, sous les successeurs d'Alexandre, 180; — dans l'Orient hellénisé, 180-181.

Syracuse, (Voir Gélon) sur la mer, au S.-E. de la Sicile. Vers le début du v° s., elle devient, grâce surtout à Gélon, forte, capable d'être un rempart pour la Grèce; bat les Carthaginois, 164.

Syrie (Voir Damas.) Civilisation magdalénienne, 6. — Conquêtes de Sargon l'Ancien en S., 13: — sous la poussée des Hittites, des Sémites de familles diverses refluent vers le sud de la S., vers le xxe s., 94 (cf. Araméens.) La S. est encore jeune quand l'Égypte est épuisée par ses conquêtes, 102. — La civilisation minoenne pénètre de Crète sur les côtes prochaines de S., après la ruine du palais de Cnossos (fin du Minoèn récent II), 104; voir 87 et 89. — Voie de communication avec le Sinaï, 50. — Royaume déjà puissant; au ixe s., Ashur-nasir-apal n'ose pas l'attaquer, 126. — Trombe des Scythes, en S. (viie s.), 149. Victoire de Nabuchodonosor; les prisonniers sont condamnés aux travaux d'utilité publique, 152. — La S. se soumet à Artaxerxès III (vers 350), après la prise de Sidon, 175.

Seuls rois connus d'Aram (= Syrie) depuis Salomon (d'après Maspero):

| Rezon Ier     | Khazael (Azael |
|---------------|----------------|
| Khezion (?)   | Benhadad III   |
| Tabrimmon     | [Mariah]       |
| Benhadad Ier  |                |
| Adadezer Ben- | Benhadad IV    |
| -hadad II     | Rezon II? 732  |

Syriens. (Voir Araméens.) S. à Jérusalem, sous Antiochus Épiphane (11° s.), 191.

Ta-ah-nu-ka (lire Ta-akh-nu-ka), ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna, au pays de Juda, 67.

Ta'annah. Place forte de Canaan, sur la route militaire d'Égyptevers la Syrie,
94. — Sa position, 73; mur d'enceinte, forteresses de T., 73-74; maisons,
74. — Bibliothèque cunéiforme 74.
Lettres privées de T., en babylonien,
34; 74. n. 4. Civilisation néolithique de T., 60.

Céramique, 74; 75. — Influences religieuses babyloniennes, 77. Statue de Nêrgal avec inscription cunéiforme (xxie s.) 78. Statue de Bès (xvie xve s.) 78. — Sacrifices de fondation (xvie xve s.) 78 n. 5. Déesse nue, 92. Données sur les influences réciproques de Canaan et de l'Égypte, 97 n. 7. Dans les ruines faites par la XVIIIe dynast. égypt., beaucoup de statuettes d'Astarté à tiare chaldéenne, 98. Céramique (xvie xiie s.), 98; céramique israélite du temps des 1ers rois (dégénérescence), 111. — L'autel israélite de T. 111-112. Sépultures d'époque israélite, 112-113. – T. prise par Sheshong (sous Jéroboam), 127.

Table aux serpents en bronze, en Élam, 23, n. 2.

Tablettes archaïques d'ébène ou d'iyoire écrites, en Égypte, 38 n. 3; 39; 40.

Ta'enúk (= Ta-uh-nu-ka, lire Ta-akh-nuka, époque d'El-Amarna) = Ta'an-nak, 67 n. 23.

Tafnakhti (XXIVe dyn.), 135.

Tagi, allié de Lâbaia, roitelet de Canaan fidèle à l'Égypte (époque d'El-Amarna), 96.

Ta-akh-nu-ka. (voir Ta-ah-nu-ka.)

Talion. Cette peine consiste à faire subir à quelqu'un le même dommage qu'il a causé à autrui. Elle est édictée par plusieurs articles du Code de Hammurabi (art. 196, 197, 200. Voir aussi 210, 229, 230, 263). Cette peine, qui admet d'ailleurs la compensation (amende), simplifiait la législation pénale mais n'était pas parfaitement équitable puisque celui qui avait causé le dommage pouvait n'être pas coupable moralement, ou n'être que légèrement coupable, en raison des circonstances, et, par suite, ne méritait pas la même peine que celui qui avait agi de propos délibéré; aussi disparnt-elle peu à peu. (La législation mosaïque conserva à peu près la législation chaldéenne sur ce point (Ex. XXI, 23-25.) A Rome, la loi des Douze Tables admettait aussi le talion. - Cette peine était tombée à peu près en désuétude, chez les Juifs, à l'époque romaine, 207.

Tanis, dans le Delta égyptien. (C'est la Zoan de la Bible.) Capitale des Hyksôs, 63. — Factorerie phénicienne (XIX<sup>e</sup> ou XVIII<sup>e</sup> dyn.), 101.

Tapsaque (Thapsacus), sur le bord de l'Euphrate (Haute Syrie). I Reg. IV, 24 Tiphsakh. Factorerie phénicienne sous la XIXe ou XVIIIe dynast. égypt.), 101.

Tatouage aux temps préhistoriques, 6. Tareibeh, civilisation néolithique, 60. Tarqu, dieu hittite, 71.

Tartan; mot qui désigne le commandant en chef de l'armée assyrienne.

Taureau. En Égypte, plusieurs divinités étaient personnifiées par le taureau; c'était surtout le dieu Hapi (Apis) quiest la seconde vie de Ptah (il était honoré à Memphis) Hapi mort était Osiris, d'où les Grecs ont fait Serapis. A Héliopolis, Mnévis ou l'âme de R'a; à Thèbes, le dieu Kem; à Hermonthis, Mentu sont représentés aussi sous forme de bœuf ou de taureau. - Les Babyloniens avaient Adad, le dieu de la pluie, et les Araméens Hadad, dieu de l'orage, qui étaient représentés aussi par le taureau, comme l'Indra védique. - La Bible raconte (Ex. XXIV: Deut. IX) que Moïse restant — trop longtemps aux yeux eu peuple - sur le mont Sinaï, on demanda à Aaron « deos qui nos praecedant, » Aaron fit fondre les anneaux d'or des femmes, filles ou enfants du peuple, et fabriquer un veau d'or. Aaron emprunta la forme d'un jeune taureau pour représenter le dieu des Hébreux; plus tard, Roboam sit de même à Dan et à Béthel (le taureau symbolisait ainsi, aux yeux du peuple, l'idée du vrai Dieu en même temps que l'idée d'une des divinités sémitiques les plus populaires : Hadad. — Taureau 😑 Dionysos crétois (monde égéen), 93.

Taurus, montagne de Cilicie. Sculptures hittites sur le roc, 70.

Tawahin es-Sukkar, au sud du Jabboq; tombes cananéennes, 80.

Téglathphalasar I<sup>er</sup>, roi d'Assyrie (1100-1080). Ses guerres en Babylonie et en Syrie septentrionale, 125.

Téglathphalasar III (ou Phul), roi d'Assyrie (745-727), organise la déportation, 133; — expédition au sud de la Babylonie, puis au N. et à l'O. de la Médie, 134. — Proclamé roi de Babylone en 728 p. 135.

Télamone, cap italien sur la mer Tyrrhénienne (à peu près à hauteur du lac Bolsene.) Défaite des Gaulois par les Romains (225), 183.

Tell (mot arabe) = tertre, monticule caractéristique d'un emplacement de ville ancienne disparue.

Tell-Djedeideh, au sud de tell-Zakariyā. Sanctuaire néolithique, 76. — Céramique israélite, sous les 1ers rois (dégénérescence), 111.

Tell-el-Hésy (ou Khesy) = Lakish. Civilisation néolithique, 60, — dessin sur céramique, 75; etc. (Voir p. 213.)

Tell-el-Khésy (Voir le mot précédent.)

Tell-es-Safy, au S.-E. d'Asdod. Sa position, 73; — mur d'enceinte, 73. — Céramique, 74. — Sanctuaire cananéen, 76; massébôth massives, 76. Teraphim des sauctuaires cananéens, 77. Influences religieuses assyroégyptiennes, 77 et 98. — Céramique (XVIII° dyn.; xvi°-xii° s.), 99.

Tell-Matâba. Civilisation néolithique, 60.

Tetl-Milkh. Civilisation néolithique, ... 60,

Tell-Mutesellim = Megiddo.

Tell-Zakariyâ, à l'E. de tell-es-Safy. Son mur d'enceinte, 73. — Sanctuaire néolithique, 76. Statue de femme poisson, 78, n. 2. — Céramique (XVIIIe dyn. égypt.; xvie-xiies.), 98; 99.; — cér. israélite (dégénérescence), 111.

Tello, ou Telloh. Voir Lagash.

Têmā; ville où fut rélégué Nabonide comme « fou », 'combien de temps? 157 n. 3.)

Temple (Voir Lieux de culte; Juifs.)
EN MÉSOPOTAMIE. DESCRIPTION du t. d'Enlil de Nippur, au xxv°. xxv° s. av. J.-C., 21; — dépendances du t. 21 (voir Sippar). — T. très nombreux édifiés aux temps shuméro-akkadiens, 14; 15; 19. — Le t. et l'administration de la justice, 30. — T. de Ninmakh à Babylone (Nabuchodonosor II), flanqué de tours; ses dépendances, 153-154.

En Egypte, Temples au Soleil à par-

tir de la IVe et surtout de la Ve dyn., 43; 44. Immunités accordées aux temples d'Égypte sous les Ve et VIe dyn., 54. - T. au Sinaï (XIIe dyn.) 53 n. 2. 20. - Temples de Seth, dieu des Hyhsôs, 57 note. - En Canaan Le 1er temple est celui de Dagon, chez les Philistins, 109. — Chez Les Juifs. (Voir Jérusalem.) Rôle des Phéniciens dans la construction du T. de Jérusalem, 131. - Les Juifs reconstruisent leur Temple, 164; (pose des premiers fondements en 536 (?) av. J.-C., 171 n. 2), à l'époque du mouvement démocratique à Athènes, 169 -170; 170 n 1; voir 171. - Bien des particuliers mettaient leur argent en dépôt au T. de Jérusalem, 189. — T. des Samaritains sur le mont Garizim, 188; — t. érigés par les Juifs d'Egypte en « terre impie »: 1º à Eléphantine; 2º voir Onias IV. - Ex PAYS GREC. (Voir Apollon, Delphes, Délos.) — Reconstruction de temples sous Périclès 171. - Le t. d'Apollon, à Delplies, comme la plupart des temples antiques, était à la fois musée où l'on conservait les ex-voto précieux, dépôt d'archives où étaient réunis les comptes de gestion des trésoriers, trésor où l'on entassait le numéraire, maison de banque tirant profit des capitaux, louant des terrains, des immeubles, prêtant à intérêt soit à des particuliers soit à des villes.

Tep-Khumban. (Voir Teumman.)

Thémistocle d'Athènes (525-460). Très épris de gloire. Il comprit les véritables intérêts de sa patrie et déploya à son service un admirable sens politique. Partisan de la politique navale. (Voir Flotte et Athènes.) Il se débarrassa d'Aristide (dont il était le rival) par l'ostracisme (485) et demeura ainsi le chef d'Athènes, 162. En 480, il réussit à unir presque tous les Hellènes contre Xerxès, fut l'àme de la résistance et eut la plus grande part à la victoire qui sauva la Grèce

(480.) Il releva Athènes des ruines qu'y avaient faites les Perses et fortifia le port du Pirée, malgré la jalousie des Spartiates. Ses exactions dans les îles le firent bannir par l'ostracisme (471). Il fuit chez les Perses et mourut en 460.

Térakhites, descendants de Térakh (Taré), père d'Abraham; donc = benè Israël, Ammonites, Moabites, Edomites (ou Iduméens), 71.

Teraphim, sortes d'idoles des sanctuaires cananéens, figures très grossièrement sculptées en calcaire ou en bois, représentant d'une façon plus que sommaire une tête se dégageant à peine de la masse. Il est souvent question de t., dans la Bible. Les traducteurs grees ont été embarrassés pour rendre ce mot; ils écrivent tantôt γλυπτά, tantôt δηλοί, ou bien κενοτάφια ἀποφθεγγόμενοι. εἶδωλα, ou bien transcrivent simplement θεραφίν.

Terre-mère, divinisée en Crète, 93.

Tertiaire. Le monde à l'ère t. 3; — le Sinaï à l'ère tertiaire, 47, n. 1.

Teshup. Représenté avec des vêtements hittites et insignes d'Adad, dieu sémite, 71.

Tessin, affluent du Pô, rive g., au N. de l'Italie. Victoire d'Annibal (218) 183.

Téti, fondateur de la VI<sup>o</sup> dyn. égyptienne, 53.

Teumman ou Tep-Khumban, roi d'Élam; contemporain de Shamash - shumukîn (667-647), roi lieutenant de Babylone.

Textes religieux des Pyramides royales à partir de la VIedyn., 42, — t. relig. sur tous les monuments religieux. à partir de la VIe dyn., 43. — Sous la XIIe dyn., l'élément spirituel se manifeste avec beaucoup plus de force, 57.

Taharqu, roi d'Égypte; inspire confiance (vainement) aux Sidoniens coutre Asaraddon, 141. — S'agite de nouveau; battu par Ashurbanipal, 144.

Tharsis, en Andalousie. Navigation commerciale de l'Orient à Th., 166.

Théâtre. Un th. dans le palais de Cnossos (Minoèn moyen II) 86. — Le th. organisé à Athènes (521-520), soixante aus environ après l'avènement de la démocratie, 171. — Au Ive et III es,, les doctrines philosophiques ont un écho au th., 181.

1. Thèbes d'Égypte, (En égypt. : Uast, ou plus brièvement Net (= ville, la ville = Tèbes), copte NE, d'où cunéif. : N'iu; hébr.; No' ou No' 'Amon = Thébes.) Quel spectacle magique, par un beau clair de lune, que ce monument gigantesque, le temple d'Amon, à KARNAK! Voici un premier pylône de 113 m. × 43 m.; puis une vaste cour de 103 m. × 84 m., bordée de portiques : à droite, un temple de Ramsès III; à gauche, un temple de Séti II. Franchissons un 2e pylône. Voici la grande salle hypostyle; monument merveilleux, profondément impressionnant sous le ciel d'Égypte. C'est une vaste nef de 103 m. x 53 (pouvant contenir, à elle toute seule, N .-D. de Paris), divisée en travées par plus de 140 colonnes. Au delà du 3º pylône, détruit, la cour centrale dont un obélisque (sur quatre), de 23 m. de haut, est encore debout. 4º pylône et portique dont un obélisque (sur deux), en granit rose d'Assuan, s'élève à 30 m. 70; autrefois, sa pointe était revêtue d'électron (alliage d'or et d'argent). 5e pylône, 6e pylône. Puis, des salles, des chapelles et le grand temple de Thutmès III. Et, sur les murs de ces salles, sur les parois des tours des pylônes courent des inscriptions hiéroglyphiques : textes, dessins et peintures en même temps, qui racontent au grand dieu l'usage qu'a fait le pharaon, son vicaire, du pouvoir qu'il a reçu d'Amon : victoires remportées, ennemis immolés comme khérem devant le dieu dont

ils ont osé braver la puissance. Ce sont hymnes de louange, à la fois et Annales des rois. Mais il y a plus. Ce Temple monumental est environné d'autres temples. Et, quand on rappelle à sa pensée et à son imagination les idées et les sentiments religieux, l'art, la eivilisation que synthétisent ces merveilles, quelle émotion! Voici une avenue de béliers, longue de 100 m., puis une avenue de sphynx longue de 40 m. environ! puis, le temple de Khons (dieu lunaire héliopolitain) modèle de temple égyptien. Là-bas, une autre avenue de béliers de 200 m., mène au temple de Mut (parèdre du dieu 'Amon-R'a, « mère du ciel, œil de R'a »). — Le temple primitif d'Amon fut érigé sous la XIIe dyn., mais ce fut lorsque, avec les Aménophis et les Thutmès, Thèbes devint la capitale du Nouvel Empire (xvie s.) que le temple d'Amon fut augmenté, embelli, devint une merveille. - Il faudrait un petit volume pour décrire les monuments (même à l'exclusion des inscriptions) de Thèbes et de ses environs: Luksor, Karnak, Kurna, Biban-el-Muluk. A Lukson, le temple érigé par Aménophis III (XVIIIe dvn., temps mosaïques) à Amon, à Mut et à Khons a 190 m. de long sur 55 m. de large. Il est précédé de 6 colosses et de 2 obélisques érigés par Ramsès II (XIXe dyn. - Le plus petit des 2 obélisques est aujourd'hui à Paris, sur la place de la Concorde). Sur les tours sont gravés des textes nombreux, entre autres le récit de la bataille de Oodshu (Ramsès II contre les Hittites), appeté Poème de Pentaur, le scribe. Nous ne pouvons pas décrire ici, les colonnades, les cours, etc., ni les tombeaux des rois, et (un peu plus loin) les tombeaux des reines de Biban el-Muluk; ni le temple en terrasse, si impressionnant, de Dein EL-BAHARI; moins encore le RAMESséum érigé par Ramsès III en l'honneur d'Amon; etc., etc. Signalons

seulement, à Kurna, le temple funéraire, ruiné en partie, de Séti Ier (XIXe dyn.), en l'honneur de son père, Ramsès ler. Ce Temple avait 158 m. de long; son portique repose sur 8 colonnes fasciculées et papyriformes. Au mur du fond, les provinces de la Haute Égypte symbolisées par un homme et une femme, alternativement, couronnés de lys (plante héraldique du sud), apportent des offrandes. Une salle hypostyle dont le plafond est soutenu par 6 colonnes (sur les murs: hiéroglyphes, peintures et bas-reliefs.) Des chambres latérales en partie détruites; le saint des saints dont le plafond reposait autrefois sur quatre piliers carrés; à droite du temple, une longue cour avec autel et plusieurs chambres, aujourd'hui dégradées; autres chambres à côté de la salle du culte de Ramsès II, petite pièce reposant sur deux colonnes; un peu plus loin, la salle du culte de Ramsès Ier. Et, partout, dessins ou hauts-reliefs, textes, etc. Nous regrettons de ne point oser développer davantage la description de ces monuments qui absorbaient une bonne partie de l'activité égyptienne à l'époque mosaïque. - Thèbes était née à la vie politique au commencement du Moyen Empire (2000-1788), 55. — sa suprématie politique, 94; les prêtres d'Amon prétendent à la suprématie religieuse; conception d'un « monothéisme ». 94. — Th. saccagée par Ashurbanipal, 144.

2. Thèbes de Grèce tombe au pouvoir de Philippe de Macédoine.

Thebt. Montagne dans la presqu'île du Sinaï, 49

Themed (Voir Bir eth-Themed).

Théophores. Des Juis prennent des noms propres théophores grecs, 188.

Théra (= Santorin). Civilisation, 87; influence de la céramique cypriote, 90.

Thermopyles; défilé, au nord de la Lo-

cride, célèbre par le combat des 300 Spartiates et des 1000 Platéens (Léonidas) contre l'armée des Perses (480 av. J.-C. — En 191, Antiochus le Gr. y fut arrêté par les Romains, 184.

Thessalie. Statuettes de dieux en Thessalie, 93.

Thurisha = Tursi = Tyrreni = Tyrrhéniens; leur influence, 108.

Thinis. Les Maisons royales de Thinis fondent la civilisation égyptienne, 38.

Thutmès III (XVIIIe dyn.) 78; 91; — organise la conquête de la Syrie, 94; — pharaon de l'Exode?!, 97 n. 5; — monuments érigés par Thutmès, 99.

Tibhkhath, ville en Aram-Soba, 66, n. 2.

Tîh. Désert de T., 46; 48; 50; 51; 52. Tii, mère d'Aménophis IV, p. 90.

Tirhâqâ, pharaon éthiopien, accourt contre les Assyriens de Sennachérib en Palestine, 139-140.

Tirqa capitale du pays de Khana, (embouchure du Khâbûr.) Temple à Dagan, bâti en 1880 av. J.-C., 109, n. 2.

Tirsāh, une des capitales du royaume d'Israël.

Tirynthe, ville du Péloponèse au S.-E. de Mycènes (Argolide). Palais de Tirynthe, civilisation mycénienne, 87; — statuettes de dieux, 93; — au v°s., des agglomérations de populations rurales s'y retirent, 169.

Tishupu (Voir Teshup).

Tissage à Lagash, 10; — en Cappadoce, xxvie/xxve s. av. J.-C., 16; — en Élam, dès la plus haute antiquité, 23.

Tities. Une des trois tribus primitives de Rome, 182.

Tobie. Livre de Tobie: Assuérus-Cyaxare, 150, n. 2.

Tofa, mélange d'argile et de paille hachée, 21.

Tombes (Voir Sépultures.) des pha-

raons, de leurs officiers et du peuple : IIe dyn., 40.

IIIe dyn., 40-41.

Ve dyn. et suiv., 42-44.

Tombes cananéennes en forme de puits, 80; pas de fermetures aux tombes cananéennes, 82, sauf à partir des Machabées (dalle pesante mais qu'on pouvait écarter aisément) (Voir kô-kûn, 82, n. 1).

Tombes de Mycènes, 87-89; — en forme de puits, 89; — Tombes de Chypre en forme de puits, 89; Tombes des Philistins, 108-109; — leur date, 109, n. 1.

Influence assyrienne et égyptienne dans des tombes d'époque israélite, 113.

Topheth, probablement « foyer » ou « support » de l'holocauste, à l'origine; puis, symbole de Molok; et, enfin, fournaise ou autre support quelconque (dans la vallée méridionale de Jérusalem) où l'on plaçait les petites victimes pour être dépêchées au dieu chtonien, 119 avec n. 4; 118. —

Tôr. Ville du Sinaï, 50, n. 2; 52.

Toscane. Les Étrusques sont forts en Toscane vers 500 av. J.-C.. 164.

Tour à potier. Paraît en Crète au Minoèn ancien II, 85; en Canaan, entre xvie et xiie s., 98.

Trachonitide. A l'époque gréco-romaine, province comprenant plus particulièrement le Ledjah qui constitue la partie nord du pays de Hauran au N.-O. du djébel Hauran.

Au 1<sup>er</sup> s. av. J. C., mélange bigarré de populations surtout juives et syriennes, 200.

Tragédie. La Tragédie grecque, (p.171) est un morceau d'histoire nationale vraie ou surtout légendaire. Concours d'acteurs tragiques (449), 171.

Tant par l'effet du recul dans le passé, que grâce au génie d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, les hommes et les événements de ces âges légendaires avaient pris des proportions plus qu'humaines. La légende leur prêtait, d'ailleurs, des passions, des crimes, des prospérités et des souffrances exceptionnelles; mais tout ce qui est proprement humain y abondait aussi. Tout cela était traité avec le plus grand art, mais de manière à faire voir dans les faits, l'accomplissement d'une volonté divine. « Toute représentation tragique ainsi « conçue était pour les spectateurs, « l'occasion de réflexions sur la des- « tinée humaine, ou, à tout le moins, « d'émotions suggestives. » M. Croiset.

L'influence de la tragédie sur la civilisation hellénique fut grande au ve s., car c'est au théâtre surtout que beaucoup d'Athéniens s'instruisaient. C'est là, que l'histoire se gravait profondément dans l'esprit, entretenait le sentiment religieux, développait toutes les idées qui sont le fond de la culture morale (notions du devoir, de l'honneur, du dévouement, de la modération, de l'humanité.)

Traités « scellés » par mariages royaux ou princiers, 35, n. 5.

Trasimène, lac italien à l'O. de Pérouse; victoire d'Annibal (217), 183.

Trébie, petit affluent du Pô (rive dr.) prend sa source dans l'Apennin. Victoire d'Annibal, près de Piacenza (218), 183.

Trésor sacré du temple, 21.

Trésor, sources du trésor à Lagash aux origines de l'histoire 12, n. 3; à Ur, 18; — pour le culte et pour le roi, mais les particuliers peuvent y faire des emprunts 18; cf. 21.

Tribuns (Voir Tribunat) à Rome : magistrats protecteurs de la plèbe, 182.

Tribunal; suprématie du tribunal de Babylone sur les tribunaux régionaux sous Hammurabi, 30.

Tribunat. Les magistrats de la plèbe s'appelaient tribuns parce qu'ils devaient être les véritables représentants des tribus où les plébéiens

formaient l'immense majorité. A l'origine (494), ils étaient cinq. Ils devaient rester une année en charge; ils avaient pour mission de porter secours à tout plébéien qui en appelait à eux (et, plus tard — en 454 à tout l'ordre des plébéiens). Le veto d'un seul tribun suffisait pour arrêter le pouvoir du magistrat patricien. Leur action ne s'exerçait qu'à Rome et dans un rayon de mille pas autour de la ville. En 444, deux décisions remarquables à signaler : 1º liberté des mariages entre les deux ordres; 2º chaque année, le sénat déciderait si les comices par centuries avaient à élire, pour l'année suivante, des consuls ou bien des tribuns militaires (3 au début; plus tard, 6) avec puissance consulaire, pris indifféremment parmi les patriciens et les plébéiens. En 400, des plébéiens devenaient tribuns militaires, 182. — Le tribunat avait été créé, en 494, parce que les plébéiens étaient exaspérés par une législation trop dure et trop cruelle sur les dettes.

Triumvirat. 1er triumvirat: César, Pompée, Crassus (en 60.), 195; — 2e tr. Antoine, Octave, Lépide (en 43) (Voir Lépide) 195; — puis, César soumet la Gaule.

Troade; influence dans l'art hittite, 70.

Troglodytisme en Canaan, 61.

Troie (Voir Ilion). Neuf installations se succèdent, 88; — Troie homérique (entre 1500 et 1000) sa ruine. 87; — Céramique; influence mycénienne, 88-89

Aventuriers de Troie dans une ligue hittito-syrienne contre l'Égypte (XIXe dyn.), 99-100.

Tu-bi-khi, ville au sud de Damas, à l'époque d'El-Amarna, 66.

Tugdammê = Lygdamis.

Tukulti-Inurta (Tukulti-Ninip),roid'Assyrie, substitue l'influence d'Ashshur à celle de Babylone, 124-125.

Tukulti-Ninip (Voir Tukulti-Inurta), 124-125, n. 5.

Tunip, ville de langue hittite au pays d'Arwad 66-104, note.

Tunnels ereusés en certaines villes pour aller chercher l'eau dans la vallée, 73-122. — Tunnel d'Ophel. 121.

Turkhat, ville d'Asie-Mineure. Escaliers souterrains, 121.

Tyr, ou Sur-ri, une des 2 villes principales des « Cananéens », à l'époque d'El-Amarna, 66. Sa grandeur, sous Hirom Ier, 128; — Son action sur Chypre et l'Espagne, 128. — Très enrichie à la suite des conquêtes égyptiennes (XVIIIe et XIXe dyn)., 109. Les Tyriens refusent de marcher contre Carthage, sous Cambyse (vie s.), 159. — Prise par Alexandre, 177.

Tyropæon, mot de Josèphe pour désigner la dépression ou vallon coupant autrefois Jérusalem et se dirigeant des environs de la porte de Damas, vers le S.-E., puis vers le Sud, 511; 118.

Tyrrhéniens (Voir Thurisha). Ils se jettent sur la côte de l'Égypte sous Ménephtah, 102.

Tyrséniens ou Tyrrhéniens (Voir Thurisha) marchent avec la confédération d'Asie Mineure contre l'Égypte (XX° dyn., Ramsès III), 102. — Vaineus ils passent en Italie, 102.

U-a-a-te-' roi des Arabes; pour échapper à Ashurbanipal, il se réfugie chez les Nabatéens, 145; mais il est pris, 146.

Ube. Pays dont Damas est la capitale, au temps d'El-Amarna, 66.

U-ga-ri-te, ville cananéenne entre Tyr et Arwad, à l'époque d'El-Amarna, 66.

Ul-la-za, ville près d'Arwad, à l'époque d'El-Amarna, 66.

Ulysse. Voir Ilion.

Umma, ville de Shumer, 7, n. 2; 19; — disparaît de l'histoire, 33.

Umman-Manda = Scythes et Mèdes, 155.

Umm e-Daradj = piscine de Siloé.

Umm Shômer. Montagne dans la presqu'île du Sinaï, 49.

Uni, ministre de Pépi Ier (VIe dyn.), 54.

Ur, ville de Shumer, 7, n. 2; — exerce la suzeraineté en Basse-Mésopotamie (xxive xxine s. av. J. C., 16; 17. Officiers d'administration, 17. — Les rois d'Ur sont tolérants au point de vue religieux, 20; subit l'influence de la dynastie d'Isin, 24. — Grand massacre à Ur, vers 2046 (exode des labitants, v. g.: d'Abraham? 25. — Ur dans la mouvance de l'Élam, 26.

Urartu (= Ararat). Pays où prennent leur source, le Tigre et l'Euphrate. Les habitants se civilisent au temps d'Ashurnasirapal (Ixe s.), 132. Urartu devenu fort, 136-138.

Ur-Engur, roi d'Ur, 17.

Ur-Inurta (Ur Ninib), roid'Isin, 24, n. 1.

Uriya le hittite, 68, n. 2, f.

Ur-Nina, « roi » de Lagash, 9.

Ur-Ninib. Voir Ur-Inurta.

Uruk, cf. Erek.

Uru-ka-gina, dernier roi de Lagash; il réforme les abus, 13; 27, n. 1.

Uru-sa-lim. Nom propre de personne aux temps Shumero-Akkadiens, 114, n. 1.

Usdum (djebel); formation d'une énorme quantité de gypse et de sel au dj. Usdum, 59.

Usirtesen III, pharaon de la XIIe dyn., 56.

Uta-napishtim, héros du déluge assyrobabylon. (Voir t. II Littérature), 9.

Uzu, ville cananéenne, au Sud de Tyr, à l'époque d'El-Amarna, 66.

Varuna, dieu aryen invoqué dans un traité entre Hittites et Mitannites, 69, n. 1.

Vases. Monopoles (?) de la fabrication de vases, en Palestine, 132.

Vases-sarcophages en Égypte, 40. Venouse, dans l'Apennin, 189.

Vent. Vent du S -O. (khamsin) torride et déprimant (« démon ») du midi, représenté sous les traits d'un fauve hybride et malfaisant, 116.

Vente = échange (voir Monnaie) en Égypte sous les Ires dyn., 45.

Vercingétorix, p. 195; célèbre chef des Arvernes; souleva toute la Gaule contre les Romains. Pris à Alésia, il orna le triomphe de César et fut ensuite mis à mort (46 av. J. C.).

Vernis. Céramique mycénienne vernissée d'émail, 99.

Verrès, p. 186; gouverneur de Sicile, célèbre par ses déprédations, noble, soutenu par les Metellus et les Scipions; il fut attaqué par Cieéron dans ses Verrines, et s'exila volontairement. Il périt en 43 av. J. C., victime des proscriptions.

Veuves. Les droits des veuves sont sauvegardés en pays Shumero-akkadien, 12, n. 7.

Villa peu distante du grand palais de Cnossos (Minoèn Moyen II), 86.

Villes. Des agglomérations de populations rurales du Péloponès, passent dans les villes au v° s., 168.

Le développement des villes, accompagna les changements politiques de la période grecque. (= Alexandre et successeurs), 179-180. Nombreuses villes fondées par Alexandre le Grand et ses successeurs. (Cavargnac, Hist. antiq. t. III, 137), 180. — (Voir Sippar, Nippur, Jéricho, Gézer, etc.). Ce qu'était, dans la haute antiquité, une ville cananéenne, 72; 73. — Petite superficie des villes de Canaan, 122. — Villes hellénisées : organisation politique, 202.

Vin, à Lagash, aux origines de l'histoire, 11.

Volcans en Canaan, 59.

Warad-Amurru (= « serviteur du dieu Amurru »). Nom propre de personne

de la Ire dynastie babylonienne, 65, n. 4.

Washasha. Unis à d'autres populations ils envahissent l'Égypte (à travers le pays des Hittites, la Syrie, la Palestine), 104-105. Ligue Zakkala-Philistins-Washasha, 105.

Wed ed-Djoz; vallée supérieure du Cédron, au N.-E. de Jérusalem, 118, n. 2.

Wed el-Meise; prolongement de l'wed-Rabâby (Vincent Jérus. I, 134 A), 118, n. 2.

Wed er-Rabáby, à l'O. et S.-O. de Jérusalem. Nature du terrain dans lequel il est creusé, 115.

Wen-Amon, aventurier égyptien chargé d'une mission mi-religieuse, mi-politique dans le Liban (Papyrus Golenischeff.) 105, n. 2.

Was-ka-ra, pharaon de la VIe dynastie, 54, n. 4.

Water-closets au palais de Cnossos (Minoèn moyen II), 86.

Χαρρεθι = Keréthiym, 103, n. 2.

Xελεθι = Kerêthiym, 103, n. 2.

Χελθ: = Kerêthiym, 103, n. 2.

Xελεθο = Kerêthiym, 103, n. 2.

Xerxès en perse: Khshayarsha.

en hébr.: 'Akhashwèrosh, 162,
n. 1, successeur de Darius, 162. —
brûle Athènes (480) 163 — Ses revers en Occident, 163. — Une révolte
fomentée sous un prétexte religieux
(478) le rappelle à Babylone, 163.
Monuments en l'honneur de Xerxès,

Yehoyākiym = Joiakin, roi de Jérusalem, captif de Nabuchodonosor, 152.

Xoïs, capitale la XIVe dynastie égyptienne, 57.

Χολλεθ: = Kerethiym, 103. n. 2.

à Suse et à Persépolis, 163.

Yarre, ville hittite à l'E.-S.-E. de Giaur-Kalesi, 68.

Yehorâm, fils d'Achab (nom théophore avec l'élément Yah = Yahweh, 128.

Noana. Ce mot gree désigne des pièces généralement en bois, ou en pierre tendre, quelquetois en marbre, taillées, ouvrées, au lieu de pièces brutes qu'étaient les fétiches primitifs. Ils représentent l'aube de la statuaire. Exemple: la grande Artémis de Délos vouée par Nicandra femme de Naxos, vers 600 La soulpture artistique ne commencera qu'au ve s. (H. Lechat. La Sculpture grecque ch. I.)

Zabilum, petite ville non identifiée dans la Basse-Mésopotamie, 26.

Zakarie à Jérusalem (vers fin du vie s.) encourage les Juifs à rebâtir leur Temple, 164.

Zakkala; entrent dans la Confédération d'Asie Mineure contre l'Égypte (XX° dyn., Ramsès III), 102-104. Ligue Zakkala-Philistins-Washasha, 105; voir 108. Les Zakkala ne sont pas nommés dans l'A. T.; pourquoi? 105, n. 2.

Zama, ville de Tunisie au N.-O. de Kairouan. Défaite d'Annibal par Scipion Emilien (202), 184.

Zamzummim, population de Canaan à demi-barbare et à la voix indistincte, 62.

 $Z\hat{a}noah = Z\hat{a}n\hat{u}'a$ , 67, n. 13.

Zânû'a, ville cananéenne de l'époque d'El-Amarna, dans la plaine de Juda, 67.

Zeus olympien, le dieu par excellence du monde grec. Maître du ciel, il aime à être adoré sur le sommet des montagnes; il régit tous les phénomènes célestes: pluie, neige, orages; protecteur du foyer, de la famille, et des villes; purificateur et vengeur; tout-puissant, sage et bon. Il connaît l'avenir et le manifeste par ses oracles. Les récits populaires racontaient son histoire, très humaine où ne manquaient pas les aventures amoureuses les plus choquantes.

Avec les philosophes la conception s'affina; dans l'hymne à Cléanthe (me s. av. J.-C.) Zeus représente le dieu unique de la philosophie storcienne.

Sa statue dans le temple de Jérusalem (168), 191.

Ziggurat ou tour à étages des temples babyloniens, au sommet de laquelle est la chapelle du dieu, 21.

Zinzar, pays du côté d'Alep, 65.

Ziph (Tell Ziph) à 7 km environ au S.-E. d'Hébron; vases L м L к, 132.

Zokheleth. Longue roche rampante et glissante de Gikhon à Rogel, 120;
étymol. 120, n. 1.

Zôr. Le Zôr est la partie médiane du Ghôr: c'est la dépression qui sert de lit au Jourdain et contient les fourrés des deux rives. RB VII (1910) 542, note.

Zozer, fondateur de la IIIº dyn. d'Égypte; il porte le nom de Horus Neterkha. Il aurait été auteur de livres scientifiques et aurait développé le système d'écriture et l'architecture, 40. (Jéquier, Civilis. ég.), 123.

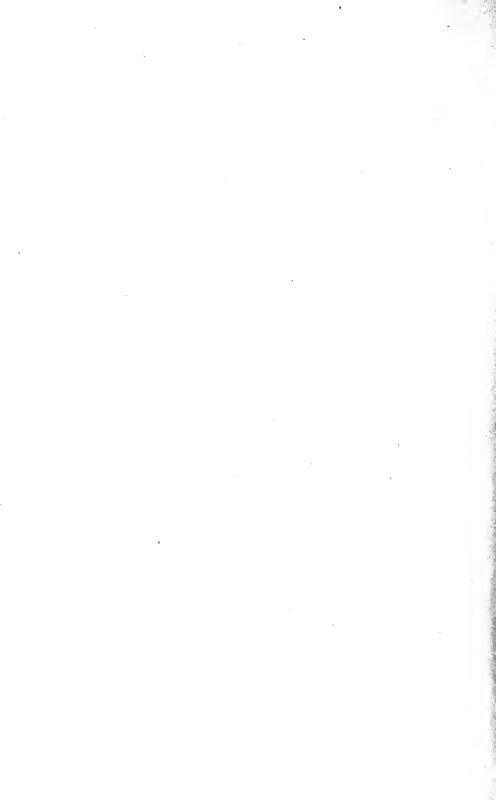

## LISTE DES MOTS

### I. Mots shumériens.

Ad-è: calfat; ou bien constructeur de bateaux, 9, n. 8.

gaz, 93.

dam-qar: agent d'affaires, 12, n. 4.
dirig: excédent de dépenses, 20, n. 9.
dun: animal non identifié, 11, n. 8.
dur-an-ki: lien qui unit le ciel et la terre, 21, n. 6.

edin: plaine (plaine fertile), 19, n. 2. ê-uz-ga: maison aux oies, 19, n. 5.

*ê-mu*: cuisine, 18, n. 8.

gala: psalmiste, 22, n. 1.

gar-babbar: pain blanc, 10, n. 3.

gar-gig; pain noir, 10, n. 14.

gar-sig: pain étroit, 11, n. 1.

gir: commissaire, 17, n. 4.

gish-kin-ti (en sémitique : kishkattu) : artisan, 9, n. 4.

zig-ga: dépense; sortie, 20, n. 8.

kug-dim: orfèvre, 9. n. 6.

lal-li: le reste, 20, n. 10.

lal-li-su-ga: les restes du revenu, 20, n. 6.

mashkim (en sémitiq.: rabisu = l'accroupi): procureur, 17, n. 3; 31, n. 9.

mar pisan dubba : « fils du panier à tablettes » = greffier archiviste, 31-32.

mu: boulanger, 10, n. 12.

nig-ki-ha-a: sacrifice de semence répandue, 22, n. 4.

nig-shid-ag: opération; compte établi, 20, n. 3,

nin-gal: grande souveraine, 25, n. 4.

nu-banda: sorte d'intendant, 12, n. 2; ou de fourrier, 18, n. 2.

sa-gaz, 95.

sag-nig-ga-ra: le capital du bien, 20, n, 4

sal-me: recluses, 30, n. 1.

simuy: fondeur, 9, n. 5.

si-ni-ib-nig-shid-ag: le report d'un exercice sur l'autre, 20, n. 5.

pa : fourrier, 18, n. 1.

qa: mesure de capacité (= 0, 81 centil. environ), 9, n. 9.

rig (sémit.: riqqu), préparateur de parfums, 9, n. 7.

shagan-lal: courtier, 27, n. 4.

shag-na-da-tum-ma: dépôt, 20, n. 7.

#### 2. Mots assyro-babyloniens.

Abi-ramu (« mon père aime »', 25, n. 4. Ashur-akha-iddina (« le dieu Ashur a donné un frère »), 140, n. 5.

gagum: cloitre, 30, n. 2.

dûr-ilu: mur de dieu; (au lieu de ilu, AN (?) maison d'Anu (?).

usur: protège, garde, 125, n. 3.

ziggurat : tour à étages d'un temple, 21, n. 5.

hazanu (khazanu) : maire, 17, n. 2.

kharranu: chemin, caravane, 26, n. 1. kudurru: pour le sens, voir 125.

la-tu: serviteur, servante, 25, n. 4.

malû: remplir; plein, 122, n. 5.

mátu Mi-is-ri-i : pays d'Égypte, 36, n. 1.

matu Mu-sur : pays d'Égypte, 36, n. 1,

Mu-sur : Égypte, 36, n. 1.

milû: élévation, tertre, 122, n. 5.

na-bi-ri-um ou na-ab-ri-um: sacrifice de divination, 22, n. 3.

negibum : chaton d'un bijou, 19, n. 6.
Sin-ahhê-rib : ô dieu Sin, augmente les frères, 139, n. 1.

rabianu : le maire de la ville (celui qui est chargé de l'ordre), 31. n. 4.

rabi zikatim : président de l'assemblée des notables, 31, n. 5.

rabisu: l'aceroupi, 31, n. 9.

*rê-u*: berger, 25, n. 4.

ridu daianu : sorte d'officier de police, 31.

sha kharranim u libbi alim: à l'intérieur du pays, 28, n. 4.

shakkanakku: gouverneur de la ville (sous Hammurabi), 31, n. 3.

Sharrat et Sharratum (traduction sémitique du shumérien NIN-GAL : grande souveraine), déesse parèdre du dieu Sin, à Ur et à Kharran, 25, n. 4.

#### 3. Mots égyptiens.

'Ah'a (guerrier), nom du 1er roi d'Égypte, 38, n. 1.

ht-k'a-pth (« demeure du k'a de Ptah ») = Memphis, 36, n. 1.

mn-nefer; belle sépulture, 40, n. 3.

t'mry: le territoire de l'inondation captée (littér.: endiguée, 36, n. 1) R. Eg. I (1919), 157.

### 4. Mots hébreux.

'Azaryâhû, 134, n. 1.

'Uzyáhů, 134, n. 2.

'érés Pelishtiym : terre (ou pays) des Philistins, 103, n. 1.

'Atalyahu, 129, n. 5.

bnkhl: dans le torrent, 119, n. 3.

b'r: point d'eau, « puits », 119, n. 4. gwkh; bouillonner, jaillir violemment, 119, n. 2.

gy'; vallon. ravin, 119, u. 1.

gykh (même sens que gwkh), 119, n. 2.

hmzbkh: l'autel, 119 note.

zkhl: glisser, ramper, 120, n. 1.

khasidim: (les), pieux, 191.

Yehôrâm, 129, n. 4.

Yehôshâphâth, 129, n. 3.

lysh: lion, nom pr. de la ville appelée aussi Dan et Léshém, 118, n. 3.

lmlk : au roi (pour le roi) ou du roi,
132.

léshém (formé avec lysh par mimation), nom propre de la ville appelée aussi (Laiysh) Lysh (voir Jos. XIX, 47 et Jud. XVIII, 7,24 27), 118, n. 3.

málé' (rac. ml'): être plein, 122, n. 5. milkom (LXX: Μελχομ), autre nom de Molek, dieu des Anomonites; formé par mimation, 118, n. 3.

millo: lieu comblé, chose remplie, remplissage (remplisseur?), 122, n.5.

mnpwl, transcription hébraïque de μονοπώλης, 204,n. 4.

mesudáh: lieu approprié pour la défense, 120, n. 6.

msrym: Égypte, 36, n. 1.

nkhl: torrent, 119, note 3.

nqb: chaton (?), 19, n. 6.

'yn: source, 119, n. 4.

phltr: transcription hébraïq. de πρατήρ, 204, n. 4.

shh: briller, étinceler sous le soleil, 120, n. 6.

Séwé' et Sô', nom propre de personne, 137, n. 1.

'éyn-'ênâb, nom pr. de lieu, 67, n. 9.

swd: épier, tendredes pièges, chasser, 120, n. 6.

syh: aridité, dessiccation, 120, n.6.

sinnor. Voir le sens p. 121 suiv.

tophet-aram: foyer (ou support), sur lequel on place l'holocauste 118, n. 4-119.

### 5. Mots grees,

άγοράς, 203.

Αίγυπτος, 36 n. 1.

7, AIXTUNZ, 93.

ή αxρα, 123 n. 1 et 191.

άλλόφυλοι, 103 n. 1.

άνδρες αύτου, 120 n. 3.

'Ασύερος, 150 n. 2.

'Αχιάχαρος, 150 n. 2.

Βαλανεία, 203.

γερουσία, 206.

γη Ἰούδα, 197 n. 3.

γυμνάσια, 203.

είσαγωγάς (ύδατων), 203.

"Ελληνας = les Philistins, 103 n. 1.

έξέδρας, 203.

θέατρα, 203.

ή (δία, 93.

lousz, 197 n. 3.

loudaia, 197 n. 3.

'Ιουδαΐοι τοίχουτι δέ αύτην μιγάδες Ἰουδαΐοί τε καί Σύροι, 200 n. 1.

220έδρα, 204 n. 1.

κρήνας, 203.

κρουνισμός, 121 п. 1.

Маруаз, 202.

21, TTO OSEIT, 93.

μονοπώλης, 204 n. 4.

ναούς, 203.

Ογελεθθι, 103 n. 2.

Παλεστινοί, 103 n. 1.

παραξιφίδιον, 121 η. 1.

περίστυλα, 203.

πίναξ, 204 n. 4.

πρατέρ, 204 n. 4.

στοάς, 203.

συνέδρια, 206.

σύνοδοι, 205,

Σκύθα:, 142 п. 1.

Τρωάς, 89 п. 1.

φιέλη, 204 n. 1,

Φυλιστιείμ, Φυλιστίμ, Φυλιστίνοι, 203 n. 1.

Χαρρεθι, 103 n. 2.

Χελεθί, 103 n. 2.

Χελθι, 103 n. 2. Χολλεθι, 103 n. 2.

1

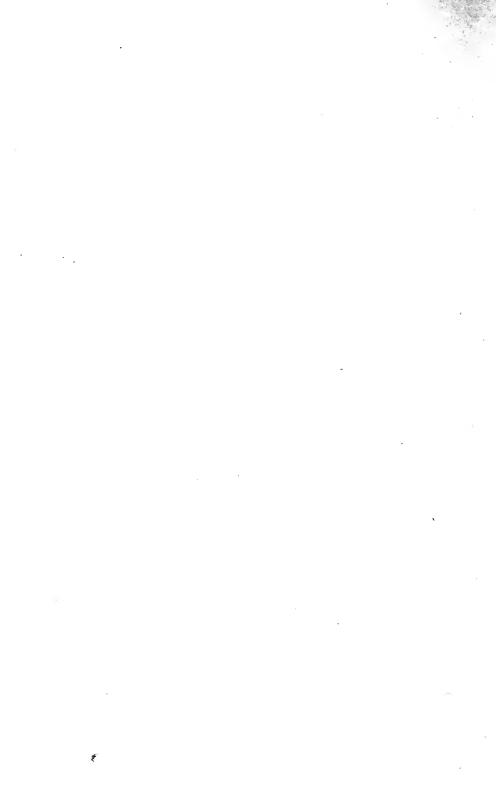

# CITATIONS DE LA BIBLE

| Gen.     | lers chap.             | 6 n. 1             | XXXIV.         | 67 n. 20                                |
|----------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Gen.     |                        |                    |                |                                         |
|          | I-XI.                  | 1 n. 1             | XXXVI, 20.     | 71 n. 6                                 |
|          | IV, 17-18.             | 4 n. 1             | XLIX, 29.      | 68 n. 2 d; 69 n. 3                      |
|          | 22.                    | 4 n. 1             | 32.            |                                         |
|          | X, 2-3.                | 142 n. 2 et 2      | L, 13.         | 68 n. 2 d                               |
|          | 6-13.                  | 36 n. 1            |                |                                         |
|          | 15.                    | 68 n. 2            | Ex. III. 8.    | 68 n. 2 c                               |
|          |                        |                    | 17.            |                                         |
|          | 17.                    | 66 n. 5            | X.             | 112 n. 2                                |
|          | 18.                    | 66 n. 4 et 6       | XVI, 3.        | 68 n. 2 i                               |
|          | XI, 3.                 | †53 n. 3           | 45.            | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|          | 10-XII. 9              |                    |                |                                         |
|          | 17 s.                  | 25 n. 4            | XX, 4.         | 205 n. 1                                |
|          | 22.                    |                    | 24.            | 76 n. 4                                 |
|          |                        | ~. *               | 25.            |                                         |
|          | 26 et 27.              | 71 n, 5            | XXIII, 28.     | 68 n. 2 c                               |
|          | 29.                    | 25 n. 4            | XXIV. 4.       | 76 n. 4                                 |
|          | XII, 10-20.            | 36 n. 1            |                |                                         |
|          | <sup>′</sup> 31.       | 16 n. 2            | 6.             | 76 n. 4                                 |
|          | XIV.                   | 7 n. 1: 64 n. 1    | XXX, 1-5.      | 112 n. 1                                |
|          |                        |                    | XXXIII, 2.     | 68 n. 2 c                               |
|          | <u>5</u> .             | 78 n. 1            | XXXVII, 25-28. | 112 n. l                                |
|          | 6.                     | 62 n. 2            | · ·            |                                         |
|          | 12.                    | 25 n. 4            | Lév. XXI, 14.  | 192 n. 2                                |
|          | 15.                    | 66 n. 1            | XXVI, 1.       | 205 n. 1                                |
|          | XV, 2 (LXX).           | 25 n. 4            | Num. X, 12.    | 52 n. 2                                 |
|          | 7.                     | 16 n. 2            |                | 52 H. Z                                 |
|          | 17.                    |                    | XII, 16.       |                                         |
|          |                        | 112 n. 3           | XIII, 4.       |                                         |
|          | XVI, 1.                | 25 n. 4            | 34. TM         | 62 n. 3                                 |
|          | 6.                     | 52 n. 2            | David I 1      | 52 n. 2                                 |
|          | XVII, 15.              | 25 n. 4            | Dent, I, 1.    | 32 II. 2                                |
|          | XIX, 31-37.            | 71 n. 5            | 28.            | <b>72</b> n. 3                          |
|          | 36-38.                 | 71 n. 4            | 11, 10-12.     | 62 n. 3                                 |
|          | XXI, 24.               | 52 n. 2            | 12-22.         | 62 n. 2                                 |
| ,        | XXIII.                 |                    | 20-22.         | 62 n. 3                                 |
| •        |                        | 68 n. 3; 69 n 3    | 22.            | 71 n. 6                                 |
|          | 3.                     | 68 n, 2 d          | 23.            | 103 n. 2                                |
|          | 5.                     |                    |                |                                         |
|          | 7.                     |                    | IV, 15-27.     | 205                                     |
|          | 10.                    |                    | VII, 1.        | 68 n. 2 c                               |
|          | 16.                    |                    | IX, 2.         | 61 n. i                                 |
|          | 18.                    |                    | XXXIII.        | 52 n. 2                                 |
|          |                        |                    |                |                                         |
|          | 20.                    | _                  | Jos. I, 4.     | 68 n. 2 e                               |
|          | XIV, 11.               | 119 n. 4           | Ш, 10.         | 68 п <b>. 2</b> с                       |
|          | XXV, 9.                | 68 n. 2 d; 69 n. 3 | VI.            | 110 n. 4                                |
| <b>Y</b> | XVI, 8.                | 106 note           | XII, 21.       | 67 n. 23                                |
|          | 34.                    | 68 n. 2 d; 69 n. 3 | · .            | 78 n. 4                                 |
| Y        | XVII, 46.              | . co = /           |                |                                         |
| V'3      | XVII, 40.<br>KVIII, 1. | - ; 69 n. 4        | XIII, 2.       | 10 <b>5</b> n. 3                        |
| .1.7     | VVIII, I.              | 69 n. 4            | 3.             |                                         |
| ,        | XXI, 19 et 30          | 77 n. 2            | XIV. 5.        | 62 n. 1                                 |
|          |                        |                    |                | 22                                      |

| XV, 7-9.                    | 117 n. 3        | XXVII, 8.                        | 107 n. 5                          |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                 |                                  |                                   |
| 8.                          | 118 n. 3        | XXX, 14.                         | 103 n. 2                          |
| 34.                         | 67 n. 13        | 26 s.                            | 107 n. 5                          |
| 44.                         | 67 n. 12        | 28.                              | 67 n. 7                           |
| 50.                         | 67 n. 9         | XXXI, 10.                        | 67 n. 21                          |
| 52.                         | 67 n. 8         | 11.6 77.6                        | 100 0                             |
| XVII, 11.                   | 67 n. 21        | 11 Sam., V, 6.                   | 120 n. 3                          |
| XVIII, 15-17 <sup>a</sup> . | 117 n. 3        | 7.                               | 2 et 6                            |
| (Voir 118 1                 |                 | 8 (LXX)                          |                                   |
| 15.                         | 118 n. 2        | 9.                               | 122 n. 6                          |
|                             | — 3             | 17-21.                           | 107 n. 5                          |
| 16.                         | 07 . OF         | 18-25.                           | 118 n. 1                          |
| XIX, 14.                    | 67 n. 25        | 22-25.                           | 107 n. 5                          |
| 18.                         | - 24            | VIII, 18.                        | 107 n. 9                          |
| 42.                         | $-\tilde{15}$   |                                  |                                   |
| 44.                         | 139 n. <b>2</b> | X1, 3.                           | 68 n. 2 f                         |
| XXI, 18.                    | 67 n. 19        | 6.                               | _                                 |
| XXIV. 11.                   | 68 n. 2 c       | 17.                              |                                   |
| 2.                          | 16 n. 3         | 21.                              |                                   |
| ~•                          | i               | 24.                              | ()                                |
| Jud. I. 10.                 | 62 n. 1         | XII, 9.                          |                                   |
| 18. (LXX).                  | 105 n. 3        | 10.                              |                                   |
| 19.                         |                 | 23.                              |                                   |
| 26.                         | 68 n. 2 b       | 39.                              |                                   |
| 31.                         | 67 n. 1         |                                  | 107 n. 9 et 10                    |
| 111, 31.                    | 106 n. 1        | XV, 18.                          |                                   |
|                             |                 | XV-XVIII.                        | 107 n. 8                          |
| IV, 1-5.                    | _ 2             | XVII, 17.                        | 119 n. 5                          |
| 6-57                        |                 | XX.                              | 107 n. 9                          |
| V. 6.                       | - 1             | XX, 23.                          | 103 n. 2 et 9                     |
| 17.                         | 106 note        | XXIII, 39.                       | 68 u. 2 f                         |
| VII, 15 s.                  | 120 n. 5        |                                  | 100 4                             |
| VIII, 3 s.                  |                 | 1 Reg. I, 9.                     | 120 n. 1                          |
| X.                          |                 | IV, 7-19.                        | 17 n. 1                           |
| 6.                          | 106 n. 3        | IX, 15.                          | 122 n. 6                          |
| 7.                          |                 | 16-17.                           | 124 n. 1                          |
| - 4                         |                 | <b>2</b> 0.                      | 68 n. 2 c                         |
| 11.                         | 106 note        | 24.                              | 122 п. 6                          |
| XIII, 2.                    |                 | X, 29.                           | 68 n. 2 a                         |
| XIV, 1.                     | 106 n. 4        | XI, 1.                           | 68 n. 2 g<br>68 n. 2 h            |
| 5.                          | - 6             |                                  | 122 n, 6                          |
| 7.                          | - 4             | 40.                              | 126 n 2                           |
| 10.                         |                 |                                  | 126 n. 2<br>68 n. 2 f<br>128 n. 1 |
| 11.                         |                 | XV, 5.                           | 199 - 1                           |
| XVIII, 2.                   | 106 note        | XVI, 31.                         | 120 11. 1                         |
| 14.                         |                 | 31-33.                           | 128 n. 2                          |
| XIX, 13.                    | 77 n. 2         | 34.                              | 78 n. 4 et 110 n. 5               |
|                             |                 | XVIII.                           | 128 n. 3                          |
| I Sam, IV, 1.               | 106 n. 7        | 19.                              | 128 n. 2                          |
| 9.                          |                 | XX, 35-43.                       | 129                               |
| V.                          | 106 n. 8        |                                  |                                   |
| VI.                         | 106 n. 8        | [ <i>11 Reg</i> . III, <b>4.</b> | 127 n. 4                          |
| VII, 7-11                   | _ 9             | 27.                              | 78 n. 4 et 131 n. 4               |
| IX, 16.                     | 106 n. 10       | VII, 6.                          | 68 n. 2 h                         |
| XIII,                       | 107 n. 1        | VIII, 2.                         | 130 n. 2                          |
| XIV,                        |                 | 13.                              | 130 n. 2<br>131 n. 2              |
| XXII, 4.                    | 120 п. 6        | 18.                              | _ 1                               |
|                             |                 | 26.                              | - i                               |
| XXIII-XXVI.                 | 107 n. 4        |                                  | 103 n. 2                          |
| XXIII, 1-13.                | <u> </u>        | X1, 4.                           | 100 11. 2                         |
| XXIV, 23.                   | 120 n. f        | 19.                              | 191 9                             |
| XXVI, 6.                    | 68 n. 26        | XII.                             | 131 n. 3                          |

| 0.4                | 122 n. 6 l           | IX, 11.                | 103 n. 1              |
|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 21.                | 131 n. 3             | XIV, 4 suiv.           | 138 n. 3              |
| XIII.              | 134 n. 4             | 19.                    | 83 n. 1               |
| XVI.               | 78 n. 2              | XVII, 7.               | 118 n. 2              |
| XVIII, 4.          | 139 n. 2             | XVIII. 14 s.           | 158 n. 2              |
| 13-16.             | 139 n. 2             | XX.                    | 137 n. 3              |
| 17 s.              | • 1                  | XX, 2 suiv.            | 141 n. 2              |
| X1X, 1-35          | 139 n. 4             | XXVIII. 21.            | 118 n. 1              |
| 37.                | 140 n. 4             | XXXII. 21.<br>XXXI, 9. | 112 n. 3              |
| XXIII, 10.         | 118 n. 3 et 119 note |                        | 140 n. 4              |
| I Chron. I, 13.    | 68 n. 2 a            | XXXVII. 38.            | 158 n. 2              |
| II, 54.<br>IV, 23. | 67 n. 14 et 17       | XLIV. 28.              | 158 n. 2              |
| 1V, 23.            | 132 n. 2             | XLV. 1.                | 118 n. 3              |
| VIII, 6.           | 67 n. 17             | Jer. VII, 31.          | 110 11. 0             |
| XI, 4.             | 120. u. 3            | XIX, 2.                | 119 n. I              |
| 5.                 | _ 2                  | 3 s.                   | 118 n. 3              |
| 5-11               | 132 n. 2             | 6.                     | _                     |
| 8.                 | 122 n. 6             | XXV, 1-10              | 150 n. 2              |
| 9.                 | 67 n. 6              | 15.                    |                       |
| 41.                | 68 n. 2 f            | Jer. XXXII, 35.        | 118 n. 3              |
| XIV, 8.            | 118 n. 1             | XLV1, 4.               | 150 n. 2              |
| 10.                | 103 n. 1             | 5.                     | and the second        |
| XVIII, 8.          | 66 n. 2              | 7.                     |                       |
| XXVIII, 3.         | 118 n. 3 et 119 note | 8.                     | -                     |
| XXXIII, 6.         | 118 n. 3             | 9.                     | -                     |
| 14.                | 119 n <sub>.</sub> 3 | X1.VII, 2.             | 152 n. 2              |
| II Chron. 1, 17.   | 68 n. 2 g            | 4.                     | 103 n, 2; 152 n. 2    |
| Esdr I, 1-4.       | 158 ո. 5             | XLIX, 1-5.             | -                     |
| IV.                | 160 n. 1 : 170       | 8.                     |                       |
| V.                 | 160 n. 1             | 13.                    |                       |
| VI.                |                      | 24.                    | _                     |
| Nehem, III, 8.     | 9 n. 7               | 28.                    |                       |
| XI, 39.            | 118 n. 3             | Ezech. XXVII, 9.       | 66 n. 9               |
| I Mac. I.          | 190 n. 2             | XXVIII, 13.            | 19 n. 6               |
| I, 5.              | 178 n. 2             | XXXV, 16.              | 103 n. 2              |
| XII, 6-8.          | 161 n. I             | Dan, IV-V.             | 157 n. 4              |
| XV, 16-23          | 191 n. 2             | V.                     | 6                     |
| H Mac. I.          | 191 n. 1             | 22.                    | 4                     |
| 111, 6.            | 189 n. 5             | 30.                    | _ 7                   |
| 10-12.             |                      | VI, 8.                 | 155 n. 4              |
| (V.                | 190 n. 1 et n. 3     | IX, 1.                 | 163 note              |
| VI.                | 190 n. 1             | 7.                     | 103 n. 1 e <b>t 2</b> |
| IX, 2.             | 163 n. 2             | Baruch 1, 11-22.       | 157 n. 4              |
| Esther.            | 155 n. 4             | Mich. 1, 14.           | 67 n. 11              |
| I-111.             | 163 n. 1             | Nah. III, 8-10.        | 144 n. 3              |
| VIII-IX.           |                      |                        | 103 n. 2              |
| Tobie XIV, 15.     | 163 note             | Sophon. II, 5.         | 103 n. 2              |
| Job XXXIV, 28.     | 120 n. 4             |                        |                       |
| ,                  |                      | Y In IV D              | 1(1) ~ 9              |
| Ps. XLII, 8.       | 121 n. 2             | S. Jean, IX, 9.        | 193 n. 3              |
| Isa. VII-IX.       | 134 п. 4             | Act. Ap. XXVIII, 15    | 2. 164 n. 1           |
|                    |                      |                        |                       |

Nihil obstat. F. Verdier, s. gen. C. M. Parisiis, 29-vm-1922.

Imprimatur, J. Lapalme, v. gen. Parisiis, 30-1x-1922.



| • |  |  | • |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

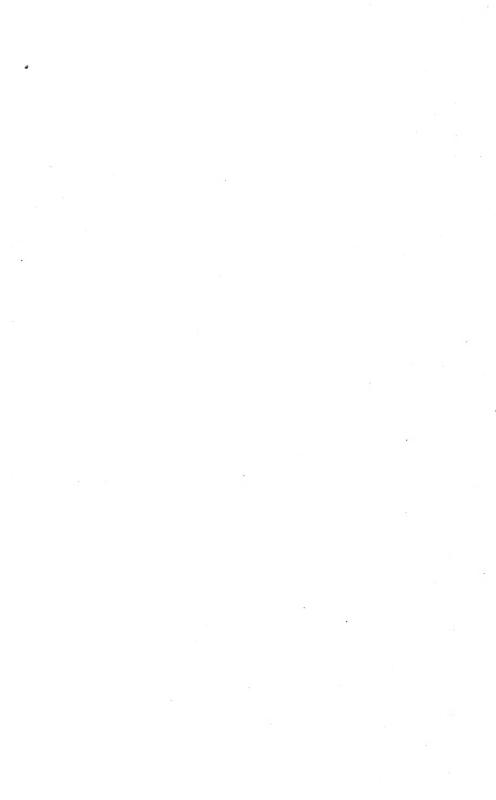

# LE MILIEU BIBLIQUE

AVANT JÉSUS-CHRIST

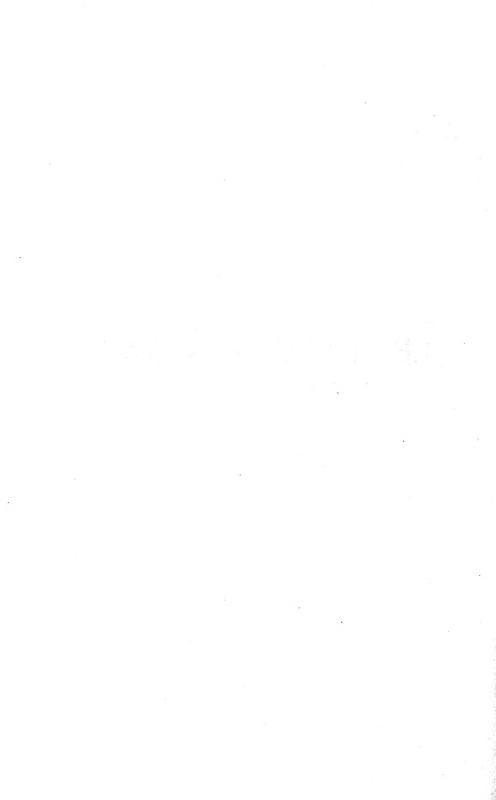

### CHARLES-F. JEAN

LE

# MILIEU BIBLIQUE

AVANT JÉSUS-CHRIST

II

# LA LITTÉRATURE

PARIS 1923 LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER 13, RUE JACOB, VI°

## PRÉFACE

Notre dessein, dans ce deuxième volume comme dans le premier, n'est pas de faire ressortir des contrastes ni des harmonies entre les faits, les idées, les documents contenus dans la Bible et ceux que nous connaissons par d'autres voies. Nous nous sommes proposé uniquement de grouper un certain nombre de textes qui puissent aider le lecteur attentif à faire revivre le Milieu dans lequel a baigné, si nous pouvons risquer cette métaphore, le monde de la Bible, au cours de l'Histoire.

Par le mot Littérature nous entendons non pas seulement les Belles-Lettres mais, d'une manière plus générale, l'ensemble des écrits parus dans le Milieu Biblique avant Jésus-Christ.

Ceux de nos lecteurs qui, au moment où ils ouvrent le présent volume, connaissent mal les textes archaïques seront probablement frappés par le nombre considérable de documents qui étaient déjà écrits et soigneusement conservés, soit aux pays de Shumer et d'Akkad soit en Égypte, avant même qu'Abraham, ainsi que le rapporte la tradition biblique, n'eût quitté Ur, sa patrie, pour passer à Kharran. Sur les bords du Bas-Euphrate, avant Hammurabi, ce sont des inscriptions historiques, des poèmes, des psaumes, des documents juridiques (Codes, minutes de jugements, contrats) etc.; dans la vallée du Nil, c'est toute la littérature des Pyramides, d'une poésie et d'un réalisme primitifs, mais si puissants! puis, des morceaux d'histoire, des compositions morales.

Si l'on essaic d'en faire la somme immédiatement avant l'époque mosaïque, la masse des textes est plus impressionnante encore. En ce temps-là, autant que nous pouvons en juger, les Hébreux ne possèdent guère que des traditions orales, peut-être quelques papiers de famille. Moise n'est pas encore né; et là-bas, au pays de Shumer et d'Akkad, depuis des siècles des poèmes ont été composés qui rapportent les traditions locales sur les origines du cosmos, et de l'humanité en particulier, sur le Déluge, etc.; le droit coutumier, condensé en des articles brefs, a pris corps dans des Codes de lois deux ou trois fois reformés déjà, et dont le dernier en date (le plus étonnant par sa valeur relative et par ses deux-cent-quatre-vingt-deux articles) est le Code de Hammurabi; depuis des siècles, aucune transaction ne se fait qui ne soit consignée par écrit en un style dont les formules juridiques sont dès lors classiques; la littérature épistolaire est particulièrement copieuse. En Égypte, le roman historique a été créé; la littérature morale est abondante; des hymnes d'un beau lyrisme expriment les sentiments d'une piété que ne désavoueraient pas les fidèles des religions les plus spiritualistes, n'était le polythéisme qui les dépare et aussi, souvent, la magie.

Un autre fait ressort en haut relief : l'antiquité de l'humanité. L'écriture hébraïque de nos Bibles est alphabétique : que de siècles n'a-t-il pas fallu pour aboutir à ce progrès énorme! Dans la Basse-Chaldée, à l'époque qui correspond aux temps mosaïques, l'écriture a évolué lentement de la pictographie primitive au cunéiforme; les scribes, en des traits prestement enlevés quelquefois, peuvent rédiger fort rapidement une quittance, une lettre ou même un contrat; ajoutons que dans un même texte cunéiforme, parfois même dans le texte le plus court, on emploie tantôt un signe qui exprime une idée, tantôt des signes dont chacun ne représente qu'une syllabe : ku, kush, gi, gir, etc., tantôt plusieurs signes dont chacun perdant sa valeur syllabique propre en reçoit une autre et exprime une seule idée, par ex. : ed (formé de DUL + DU) = atsu : sortir. En Égypte, à côté de l'écriture hiéroglyphique les scribes ont créé l'hiératique, ou plutôt ils y ont abouti par la déformation des hiéroglyphes imposée par la nécessité: il a fallu bien du temps

pour aboutir à ce progrès. Et combien on est loin encore de l'alphabet!

Le progrès des langues est réel aussi, mais il est très lent.

A un autre point de vue, les textes nous montrent que, dès les temps les plus archaïques, les spéculations des écoles sacerdotales ou théologiques se sont exercées sur les données religieuses antérieures. Au fur et à mesure que la vie sédentaire succédait à la vie nomade, des agglomérations humaines, primitivement indépendantes, étaient amenées peu à peu, de gré ou de force, à reconnaître l'une d'elles comme capitale avec un chef « féodal ». Cette nécessité pratique de l'ordre politique suggéra l'idée d'une sorte de féodalité du Panthéon, et l'un des dieux fut considéré comme le premier de tous les autres. Autour de cette idée fondamentale furent élaborés des systèmes divers, déjà très compliqués dès les premiers jours des temps historiques. Et tout cela donne à penser combien est loin, dès ces hautes époques, le monothéisme primitif!

Signalons un autre fait, un double fait, bien connu d'ailleurs de tous ceux qui étudient les vieilles littératures de l'Orient : le caractère religieux de la littérature babylonienne et assyrienne. Dès l'époque où nous les rencontrons pour la première fois, vers 3000 av. J.-C., les textes cunéiformes, quel qu'en soit l'objet direct, sont tous religieux par quelque endroit : religieux les Codes, puisque c'est la Divinité qui en a dicté ou au moins inspiré les lois; religieux les plus vieux textes historiques, car ils ont surtout pour objet le récit de constructions ou de restaurations de temples ou de sanctuaires; religieuse la poésie épique qui explique théologiquement l'origine des choses et les grands mystères de la vie; religieuse la poésie lyrique dont les chants sont presque exclusivement des Psaumes de Pénitence, des Lamentations, ou des Litanies en l'honneur des dieux; religieuse l'abondante littérature des « Voyants », puisqu'elle a pour but de scruter et d'exposer les desseins de la Divinité. Nous pourrions ajouter que les contrats les plus simples et même les banales quittances sont religieux au moins en ce sens qu'ils sont rédigés par des clercs, et

aussi parce que souvent, aux hautes époques, ils ont pour objet des « entrées » et des « sorties » de quelque temple.

Cette littérature est religieuse à un autre point de vue encore, et ce fait apparaît surtout dans les textes historiques : Tout événement, quand on en signale la cause, est attribué directement à la Divinité : c'est le dieu de Gudea qui donne au pa-te-si, dans une vision, l'ordre de lui bâtir un temple splendide et qui lui en dessine le plan; c'est son dieu qui inspire au roi, quel qu'en soit le nom, de faire la guerre, et c'est lui qui remporte la victoire; aussi, pour rendre gloire à ce dieu raconte-t-on ses triomphes, en omettant pieusement les défaites. Les récits nous montrent le dieu marchant lui-même à la tête des armées, la déesse Ishtar apparaissant dans le ciel, au moment du danger, et ranimant le courage des soldats. C'est pour obéir sidèlement à son dieu que le roi punit ses ennemis, ces pécheurs qui ne voulaient pas se soumettre au dieu dont lui, le roi, n'est que le vicaire. Dévotement, les rois d'Assyrie font subir aux vaincus les pires mutilations: « J'ai coupé leurs membres, dira Ashurbani-« pal, l'ami des lettres; je les ai fait manger par des chiens, des « bêtes fauves, des oiseaux de proie, des animaux du ciel et de la « terre. En accomplissant ces choses, j'ai réjoui le cœur des « grands dieux, mes seigneurs ». Le dieu intervient même pour les plus petites choses. Tiglath-Pileser tue « quatre bœufs sauvages » parce que les dieux In-urta et Nergal « ont mis entre ses mains leurs puissantes armes et leurs arcs augustes ». En mille circonstances, on consulte la Divinité soit directement soit par l'intermédiaire des « Voyants » et l'on note ses réponses. On dirait que la Divinité inspire tout, dirige tout, exécute tout directement. Ce caractère religieux, que nous pourrions appeler théocratique, se retrouve, à des degrés divers, dans les autres littératures du Milieu biblique, depuis le pays des Hittites jusqu'à la Haute Égypte, en passant par le pays de Canaan.

Les différences peuvent d'ailleurs être fort grandes en raison de la diversité des lieux, du temps, de toute l'évolution historique; on peut les comparer — mais les comparer seulement — aux

différences qui existent entre les littératures française, italienne, espagnole, portugaise, roumaine qui se rattachent, elles aussi, à une souche commune : la littérature latine.

Tel de nos lecteurs pourrait bien s'intéresser plus particulièrement à l'étude de la poésie lyrique et des psaumes shumériens dont le parallélisme, une dizaine de siècles avant la fondation de la royauté israélite, est à peu près tel qu'on le retrouvera dans les psaumes davidiques. Dans cette poésie, comme dans celle de l'Égypte, il y a des sentiments religieux exprimés d'une manière qui ferait aisément songer à plus d'une prière biblique.

D'autres lecteurs prêteront peut-être une spéciale attention à la manière dont les Orientaux écrivaient l'histoire.

Les caractères communs aux littératures des Babyloniens, des Assyriens, des Moabites, des Araméens, des Phéniciens, dans la mesure où le petit nombre de textes de ces trois derniers peuples permet de les constater, s'expliquent aisément, en principe, puisque toutes ces littératures sont sémitiques, se rattachent par conséquent à une même souche — dans le sens où des langues se rattachent à une même souche — et supposent une tournure d'esprit et un fond d'idées communs. En outre, il est incontestable que la littérature shuméro-akkadienne avec toute la civilisation dont elle fut à la fois un élément et un instrument régna exclusivement, à l'origine, et, plus tard, exerça une influence plus ou moins profonde, suivant les époques, sur toutes les autres littératures, depuis les côtes de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique.

Extraordinairement fertile, et donc se suffisant à elle-même, la Vallée du Nil était, par surcroît très étroite et isolée du reste du monde par les sables du désert : la littérature des Égyptiens, comme toute leur civilisation y prit naissance et s'y développa, durant les siècles, comme en un vase clos. Sans abandonner jamais entièrement leur écriture pictographique ou hiéroglyphique, que les Shumériens avaient pratiquée, eux aussi, à l'origine, les lettrés égyptiens ne s'arrétèrent pas à l'étape intermédiaire que repré-

sentent les cunéiformes assyro-babyloniens; ils aboutirent à une graphie vraiment cursive, la démotique. La langue égyptienne - quoi que l'on puisse penser de ses ressemblances morphologiques avec le sémitique - évolua d'une manière indépendante. Quant à la littérature, dont les documents sont extrêmement nombreux, elle est bien moins variée que celle des Assyro-babyloniens, ou celle des Grecs : une masse de textes funéraires reproduit, à travers les siècles, à peu près les mêmes idées religieuses et morales. On ne peut signaler, antérieurement à l'époque grecque, aucune influence vraiment importante des autres littératures sur celle de l'Égypte. Dans le contenu de celle-ci — dans sa théologie par exemple et dans sa conception du cosmos et de l'origine des choses - il y a bien quelques idées fondamentales semblables à celles des autres peuples qui nous intéressent, mais ce n'est point par des emprunts datant des âges historiques que l'on peut songer à les expliquer; ces idées communes représentent d'ailleurs un fond assez mince; la manière et les détails sont tout égyptiens.

Les Sémites ont tenté de mettre de l'ordre dans les données de leurs traditions religieuses; les Égyptiens l'ont tenté aussi, mais il y a dans leur logique quelque chose qui nous déconcerte, non seulement à l'époque des Pyramides, mais même à l'âge d'or de la pensée et de la littérature.

Les Shumériens, les Babyloniens, les Hittites, les Assyriens ont éprouvé et réalisé le besoin de ramener à des règles très nettes ce qu'ils considéraient comme le Droit. Or, il n'existe aucun code de lois dans la masse des textes égyptiens actuellement connus.

La civilisation préhellénique était brillante, dès le 3° millénaire, dans le bassin de la mer Égée. La littérature grecque, au contraire, ne commence pour nous qu'au IX° s. av. J.-C., mais elle commence par des chefs-d'œuvre : l'Iliade, l'Odysée; puis, au VIII° s., les Travaux d'Hésiode, trilogie admirable qui met sous nos yeux toute la vie de ce temps, sous ses trois aspects principaux : la guerre avec ses péripéties, les aventures de mer, l'agriculture. A la suite de tâtonnements, que l'on ne peut étudier

faute de documents, s'était dégagée de la langue usuelle la plus belle langue poétique, exprimant non seulement une très grande variété de sentiments mais encore leurs nuances et, déjà, bon nombre d'idées plus ou moins abstraites. Rien de pareil en aucun autre pays biblique. La formation de grosses agglomérations urbaines, la lutte des partis, les grandes entreprises commerciales aux VII° et VI° s., stimulèrent le progrès général de la pensée. Le V° s. et Athènes furent le moment et la ville privilégiés où la fidélité à la tradition et l'esprit d'innovation parurent se faire à peu près équilibre et réalisèrent, en s'associant, la plus heureuse harmonie : c'est la période classique de la Littérature grecque. Le IV° s. continua le siècle précédent dans les œuvres historiques, dramatiques et oratoires; mais la pensée spéculative réalisa des progrès remarquables : deux noms en résument l'histoire, ceux de Platon et d'Aristote.

A la suite des conquêtes d'Alexandre, les peuples de l'Orient apprirent à parler grec et se rendirent ainsi aptes à s'imprégner des idées et des sentiments de la Grèce. Tout ce que le génie hellénique avait produit dans l'ordre intellectuel devint le patrimoine commun de l'humanité civilisée. Les esprits vigoureux se tournèrent alors vers la philosophie. Les uns perpétuaient les écoles de Platon, d'Aristote et de Pythagore; d'autres proposèrent à leurs contemporains des doctrines résumées en ces deux mots : Stoïcisme, Epicurisme, et constituant un des éléments les plus vivaces de la civilisation hellénistique. Il faut ajouter enfin ces trois tendances: scepticisme, éclectisme et mysticisme qui proposèrent aussi certaines idées nouvelles. Il n'était pas possible que les Juifs, surtout ceux de la Dispersion, n'eussent pas à se prononcer, un jour ou l'autre, soit en principe soit en pratique sur ces idées pour les accepter, pour les combattre ou pour y adapter si possible leur propre doctrine. A ce point de vue, l'étude de la littérature de cette époque est nécessaire. Elle est nécessaire aussi à quiconque voudrait essayer de connaître les principales idées que les maîtres. les livres ou l'air ambiant pouvaient suggérer à un juif intelligent à la veille du jour où parut Jésus de Nazareth.

Dans ce 2° volume, comme dans le 1er, nous employons les termes Mésopotamie, Haute-Mésopotamie, Basse-Mésopotamie au sens étymologique de pays situé entre les deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate, au Nord ou au Sud suivant le cas.

Dans tous les mots orientaux (noms propres ou noms communs) le w et l'u doivent être prononcés ou.

Le légyptien est le plus souvent transcrit par i ou y; quelque fois cependant nous avons cru mieux faire de ne pas modifier la transcription courante a (qui devrait être pointe.)

# BIBLIOGRAPHIE ET ABRÉVIATIONS

Ouvrages et Périodiques utilisés dans le présent volume.

- AM.-Berl. = H. Winckler. Der Thontafelfund von El-Amarna. In-fol.
  Berlin, 1889.
- A. Amiaud et V. Scheil, Les Inscriptions de Salmanasar II. In-8. Paris, 1890.
- BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE, OEuvres d'Avistote. In-8. Paris, 1844-1892.
- E. AMÉLINEAU, La Morale égyptienne, quinze siècles avant notre ère. In-8. Paris, 1892.
- BE = The babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series
  A: Cuneiform Texts, edited by H. V. Hilprecht. In-4. Philadelphia, 1893 suiv.
- Bezold, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyundjik Collection of the British Museum (5 vol.). In-8. London, 1889-1899.
- Böhl, Spr. Am = Franz M. Th. Böhl, Die Sprache der Amarnabriefe, mit besonderer berüchsichtigung der Kananaismen. In-8. Leipzig, 1909.
- Boissier, Choix de textes relatifs à la divination. In-8. Genève, 1905.
- J. H. BREASTED, Ancient Records of Egypt. In-8. Chicago (s. d.), 1906-1907.
- J. H. Breasted, History of Eyypt. In-8. London, 1908.
- E.-A. Wallis Budge, Fac-similes of Egyptian hieratic papyri in the British Museum. Grand in-fol. London, 1910.
- E. W. Budge, The Book of the Dead. Papyrus of Ani. In-8. London, 1913.
- L. A. W. Budge-L. W. King, A Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities (British Museum.) In-8. London, 1908.
- E. W. Budge, Egyptian Reading Book. In-8. London, 1896.
- E. A. W. Budge and L. W King, Annals of the Kings of Assyria (t. I). In-4. London, 1902.
- E. W. Budge, The Literature of the Egyptians. In-8. London, 1914.

- R. CAMPBELL THOMPSON, The Reports of the Magicians and Astrologers of Nineveh and Babylon, in the Bristish Museum. In-8. London, 1900.
- CARRA DE VAUX, La doctrine de l'Islam. In-12. Paris, 1909.
- Chabas, Le Voyage d'un Égyptien. In-4. Paris, 1866.
- J.-B. Chabot, Choix d'inscriptions de Palmyre. In-4. Paris, 1922.
- A. Charles, The ethiopic Version of the hebrew Book of Jubilees. In-4. Oxford, 1895.
- Christus, Manuel d'histoire des Religions, dirigé par J. Huby. Ed de 1916. In-12. Paris.
- CLAY, Miscellaneous Inscr. = A. T. CLAY, Miscellaneous inscriptions in the Yale babylonian collection. In-4. New-Haven, 1915.
- CLERMONT-GANNEAU, Etudes d'archéologie orientale. In-8. Paris, 1880-1895.
- CLERMONT-GANNEAU, Recueil d'archéologie orientale. In-8. Paris, 1888-1901.
- J. A. CRAIG, Assyrian and babylonian religious Texts. In-4. Leipzig, 1895.
- MAURICE CROISET, La civilisation hellénique, 2 vol. In-18. Paris, 1922.
- Alfr. et Maurice Croiset, Histoire de la littérature grecque, 5 vol. in-8. Paris, la 3° éd. est de 1910-1921.
- CT = Guneiform texts from babylonian tablets in the British Museum. Petit in-fol. I-XXXVI. London, 1906-1921.
- Cuq, Nouveaux fragm. = E. Cuq, Les nouveaux fragments du Code de Hammurabi. In-8. Paris, 1918.
- ANT. DEIMEL, Enuma elish. In-8, Romae, 1912.
- Deimel, Pantheon = Ant. Deimel, Pantheon babylonicum. In-4. Romae, 1914.
- Délég. ou Délég. Perse = Délégation en Perse; Mémoires publiés sous la direction de J. de Morgan. In-4, Paris, 1900, suiv. (Le 16° vol. a paru en 1921. C'est dans ces Mémoires qu'a été publié t. IV, 1902 par V. Schell le Code de Hammurabi (texte, transcription et traduction).
- Delitzsch, AHW = F. Delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch.
- F. Delitzsch, Das babylonisch Weltschoepfungs-Epos. Leipzig, 1896.
- J. Denis, Histoire des théories et des idées morales de l'antiquité. In-18. Paris, 1879.
- P. Dhorme, La langue de Canaan. In-8. Paris, 1914 (Extrait de RB, 1913-1914.)
- Dhorme, Relig. = P. Dhorme, La Religion assyro-babylonienne. In-12. Paris, 1919.
- Diction. Bible. = F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible. In-4. Paris, 1912.

- R. Dussaud, Musée du Louvre : Les monuments palestiniens et judaïques. In-8. Paris, 1912.
- DP = Allotte de la Fuye, Documents présargoniques. In-4. Paris (en cours de publication; 5 livraisons parues, 1908-1920).
- E. Ebeling, Das babyl. Weltschoepfungslied. Breslau, 1921.
- A. Erman, Die Märchen des Papyrus Westcar. In-fol. Berlin, 1890.
- ADOLP. ERMAN und HERMANN GRAPOW, Aegyptisches Handwörterbuch.
- ERS<sup>2</sup> = M.-J. LAGRANGE, Études sur les Religions sémitiques. In-8. Paris, 2º éd. 1905.
- H. H. Figulla und E. F. Weidner, Keilschrift-texte aus Boghazköi. In-fol. Leipzig, 1916.
- W. M. FLINDERS PETRIE, History of Egypt. In-8. London, 1904 (4e éd.)
- F. = TH. FRIEDRICH, Althabylonische Urkunden aus Sippara (Dans BA, V Heft 4.)
- J. E. Gautier, Archives d'une famille de Dilbat, au temps de la première dynastie de Babylone. In-fol. Le Caire, 1908.
- Gesenius-Buhl = W. Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament bearb. von F. Buhl. Gr. in-8. Leipzig, 1910.
- Eug. Grebaut, Hymne à Amon-Râ. In-8. Paris, 1874.
- WILL. N. Goff, Étude sur le papyrus Orbiney. In-4. Paris, 1888.
- H. HARPER, Assyrian and Babylonian Letters. In-8. 1891, s.
- P. Haupt, Akkadische und Sumerische Keilschrifttexte. In-4. Leipzig, 1881-1882.
- P. Haupt, Das babylonische Nimrodepos. In-4. Leipzig, 1884.
- Hist. et Civil. = Charles-F. Jean, Le Milieu biblique; l Histoire et Civilisation. ln-8. Paris, 1922.
- H. Holma, Die Namen der Koerperteile im Assyrisch-babylonischen. In-8. Leipzig, 1911.
- Van Hoonacker, Communauté = Une Communauté Judéo-araméenne, à Éléphantine, en Égypte, aux VIº et Vº siècles av. J.-G. In-8. London, 1915.
- ISA = Thureau-Dangin, Les inscriptions de Sumer et d'Akkad. In-8. Paris, 1905.
- Morris Jastrow and A. T. Clay, An old babylonian Version of the Gilgamesh Epic. In-8. New-Haven, 1920.
- Morris Jastrow, jr, Die Religion Babyloniens und Assyriens. In-8. Giessen, 1905-1912.
- JAUSSEN et Savignac, Míssion archéologique en Arabie, t. I. In-4. Paris, 1909.

- Charles-F. Jean, Lettres de Hammurapi à Sin-indinnam, précédées d'une étude sur deux caractères de style assyro-babylonien. In-8. Paris, 1913.
- Charles-F. Jean. Littérature des Babyloniens et des Assyriens. In-8. Paris, 1923.
- JENSEN, Mythen und Epen (dans KB t. VI.) In-8. Berlin, 1900.
- C. H. W. Iohns, A assyrian Doomsday Book. In-4. Leipzig, 1901.
- M. Kasimirski, Le Koran. In-8. Paris, 1902.
- KBo = Keistchnfturkunden aus Boghazköi. In-4. Berlin, 1921, s.
- KBo (WDOG): Keilschrifttexte aus Boghazköi (dans WDOG). Leipzig.
- L. W. King, Babylonian Magic and Sorcery. In-8. London, 1896.
- L. W. King. The Letters and Inscriptions of Hammurabi. 3 vol. In-8. London, 1898-1900.
- L. W. King, The seven tablets of Creation, 2 vol. in-8. London, 1902.
- J.-A. KNUDTZON, Ass. Gebete... zeit Asarhaddons u. Asurbanipal = KNUT-zon, Geb-Sonn.
- KNUDTZON, Geb. Sonn. = J. A. KUDTZON, Assyrische Gebete an den Sonnengott. In-8. Leipzig, 1893.
- J. Kohler und A. Ungnard, Hammurabis Gesetz. Leipzig, 1909, suiv.
- Rob. Koldewey, Das wieder erstehende Babylon. In-8. Leipzig, 1914.
- LAGRANGE, Messianisme = M. J. LAGRANGE, Le Messianisme chez les Juifs (150 av. J.-C.). In-8. Paris, 1909.
- Benno Landsberger, Der kultische Kalender der Babylonier und Assyrer. In-8, Leipzig, 1915.
- St. Langdon, Babylonian Liturgies. In-4. Paris, 1913.
- St. Langdon, Die neubabylonischen Königsinschriften. In-8, Leipzig, 1912.
- St. Langdon, The Epic of Gilgamesh. In-4. Philadelphia, 1917.
- St. Langdon, Le Poème sumérien du paradis, du déluge et de la chute de l'homme. In-8. Paris, 1919.
- St. Langdon, Sumerian and babylonian Psalms, In-8. Paris, 1909.
- St. Langdon, Sumerian Epic of Paradise, the Flood and the Fall of Man. Gr. in-8. Philadelphia, 1915.
- J. LEBRETON, Les origines du dogme de la Trinité. 1re éd. in-8. Paris, 1910.
- LE GAC. Les inscriptions d'Ashur-nasir-apal. In-4, Paris, 1907.
- LEGRAIN, Ur, ou Temps d'Ur = L. LEGRAIN, Le temps des rois d'Ur. In-8. Paris, 1912.
- C. F. LEHMANN, Shamash-shum-ukin. In-4. Leipzig, 1912.

- Lersius, Auswahl der wichtigsten Urkunden des aegyptischen Alterthums. Grand in-fol. Leipzig, 1842.
- LEPSIUS, Denk. = C. R. LEPSIUS, Denkmäler aus Aegypten und Ethiopien. In-fol. Berlin, 1849.
- MARC LIDZBARSKI, Altsemitische Texte. Erste heft. In-8. Giessen, 1907.
- V. Lorer, L'Inscription d'Aahmès. In-4. Paris. (dans Bibliothèque d'Étude.)
- Le Page Renour, The Egyptian Book of the Dead. Translation and Commentary continuated and completed by the Professor. E. Naville. London, 1904.
- Maqlû = Knut L. Tallqvist Die Assyrische Beschwörungs-serie Maqlû. In-4. Leipzig, 1894.
- A. Mariette, Les papyrus égyptiens du Musée de Boulaq. Paris, 1872-1877.
- FR. MARTIN, Le Livre d'Hénoch. In-8. Paris, 1906.
- FR. MARTIN, Textes religieux assyriens et babyloniens. In-8. Paris, 1900.
- G. MASPERO, Les Contes populaires de l'Égypte ancienne, 4º éd. In-8. Paris, s. d.
- G. MASPERO. Études égyptiennes. In-8. Paris, 1879.
- G. MASPERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique. Gr. in-8, Paris, 1895-1908.
- G. MASPERO, Hymne au Nil (dans Bibliothèque d'Étude, t. V). In-4. Paris, 1912.
- G. Maspero, Les Inscriptions des Pyramides de Saqqarah. In-4. Paris, 1894.
- G. MASPERO, Les Mémoires de Sinuhît. In-4. Le Caire, 1906.
- M = Meissner, Beitraege zum altbabylonischen Privatrecht. In-8. Leipzig, 1893.
- Mémoires, Voir Délég.
- MEYER, Hist. de l'Ant. = Ed. Meyer, Histoire de l'Antiquité (trad. t. I, M. David. In-8. Paris, 1912; t. II, A. Moret. In-8. Paris, 1914).
- Moller, Hieratische Lesestücke. Petit in-fol. Leipzig, 1910.
- A. Moret, Rois et dieux d'Égypte. In-12. Paris, 1911.
- W. Muss-Arnolt AHW (= Assyrisches Handwörterbuch).
- F. Nau, Histoire et Sagesse d'Ahikar. In-8. Paris. 1909.
- PLEYTE-ROSSI. Voir Rossy et PLEYTE.
- P. = Poebel, Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the first Dynasty of Babylon. In-4. Philadelphia, 1909 (BE, VI II.)

- Peisen, KAS = F. E. Peisen, Keilschriftliche Actenstücke ass.-bab. Städten. In-8, Berlin, 1889.
- II. Ranke, Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the First Dynasty of Babylon. (BE VI, 1.) In-4. Philadelphia, 1906.
- George Reisner, Sumerisch-babylonische Hymnen. Berlin, 1896.
- Rit.-taf. = H. Zimmenn, Beitraege zur Kenntniss der babylonischen Religion (p. 82-226 avec les planches correspondantes: Ritualtafeln für den Wahrsäger, Beschwörer und Sänger.) In-4. Leipzig, 1900.
- Rm =Collection Hormuzd Rassam.
- Rossi et Pleyte, Papyrus de Turin. In-fol. I.eide, 1869-1870.
- Ed. Sachau, Aramäische Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen Militärkolonie zu Elephantine, Altorientalische Sprachdenkmäler des 5 Iahrunderts vor Christ. Gr. in-4. Leipzig, 1911.
- SAI = B. Meissner, Seltene assyrische Ideogramme. In-4. Leipzig, 1910.
- SAK = Charles-F. Jean, Sumer et Akkad. Contribution à l'histoire de la Civilisation dans la Basse Mésopotamie. In-8. Paris, 1922.
- A. H. Sayle E. Cowley, Aramaic Papyri discovered at Assuan. London, 1906.
- Em. Saisset, Œuvres complètes de Platon. In-8. Paris, 1869.
- SBII = George Reisner. Sumerische-babylonische Hymnen. Berlin, 1896.
- V. Scheil et J. Et. Gautier, Annales de Tukulti-Ninip, roi d'Assyrie. In-8, Paris, 1909.
- V. Scheil, Délég. Voir Délég.
- V. Scheil, Mémoires. Voir Délég. (5 volumes de textes élamites-sémitiques, avec la collaboration de J. Et. Gautier pour le t. IV, et de L. Legrain, pour le t. V; et 4 volumes de textes élamites-anzanites).
- V. Scheil, Le prisme S d'Asaraddon, In-8. Paris, 1914.
- V. Scheil, Recueil de Lois assyriennes. In-8. Paris. 1921.
- Y. Scheil, Une saison de fouilles à Sippar. In-fol. Paris, 1902.
- E, Schürer, Geschichte des judischen Volkes in ZA Jesu-Christi. In-8. Leipzig. 3 Aufl. 1898-1901.
- E. Sellin, Tell-Ta'annak, In-4. Wien, 1904.
- Sethe, Urk. = K. Sethe. Urkunden des alten Reichs. In-4. Leipzig, 1903. Urkunden der 18 Dynastie. In-4. Leipzig, 1905-1906.
- E. Schroeder, Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen Inhalts, In-fol. Leipzig, 1920.
- E. Sellin, Eine Nachlese auf dem Tell Ta'annek. In-8. Wien, 1905.
- E. Sellin, Tell Ta'annek. In-4. Wien, 1904.

- Kurth Sethe, Die Altaegyptische Pyramidentexte. In-4. Leipzig, 1908-1910.
- K. Sethe, Urkunden der 18 Dynastie. In-4. Leipzig, 1903, s.
- Streck, Ashurbanipal. = Maximil. Streck. Ashurbanipal und die letzten assyrischen Könige bis zu Untergange Niniveh's. In-8. Leipzig, 1916.
- Sp = Collection Spartoli.
- TSA = H. de Genouillac, Tablettes sumériennes archaïques. In-4. Paris, 1909.
- W. Spiegelberg, Koptisches Handworterbuch.
- Texte. élam. sém. Voir Scheil, Mémoires.
- T.-D. = Thureau-Dangin, Lettres et contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne. In-4. Paris, 1910.
- Thompson, Devils = R. C. Thompson, The Devils and evil Spirits of Babylonia. In-8. London, 1903-1904.
- F. THUREAU-DANGIN. Rituels accadiens. In-4. Paris, 1921.
- F. Thurrau-Dangin, Une relation de la huitième campagne de Sargon. In-4. Paris, 1912.
- E. Tisserand, Ascension d'Isaïe. In-8. Paris, 1909.
- TR = P. Duorme, Choix de Textes religieux assyro-babyloniens. In-8. Paris, 1907.
- A. Ungnad, Babylonische Briefe aus der Zeit der Hammurapi-dynastie. In-8. Leipzig, 1914.
- A. Ungnad, Keilschrifttexte der Gesetze Hammurabi. In-fol. Leipzig, 1909.
- PH. VIREY, Études sur le Papyrus Prisse. In-8. Paris, 1887.
- CH. VIROLLEAUD, L'Astrologie chaldéenne. Gr. in-8. Paris, 1907-1912.
- Ch. Virolleaud, Shamash (dans L'Astrologie chaldéenne. De même pour Sin, Ishtar, etc.)
- J. VITEAU, Les Psaumes de Salomon. In-8. Paris, 1911.
- VS = Vordersasiatische Schriftdenkmaeler der Koeniglichen Museen zu Berlin. In-4. Leipzig, 1907, suiv.
- WDOG. Wissenschaftliche Veroffentlichung der deutschen Orient-Gesellschaft. In-fol. Leipzig.
- F. Weber, Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften. In-8. Leipzig, aufl. 1896.
- Weisbach-Bang, Altpers. Keil. = F. H. Weisbach, Die altpersischen Keilinschriften (in Gemein. mit W. Bang). In-8. Leipzig, 1893-1908.
- H. Zimmern, Ishtar und Saltu. Leipzig, 1916.
- ZIMMERN, Shurpu = l'ouvrage indiqué Rit-taf.
  - Nous ne mentionnons pas spécialement les auteurs grecs ou latins, tels

que Arrien, Diodore de Sic., Josèphe, Justin, Philon, Pline, Ptolémée, Q.-Curce, Xénophon, etc.

Quant au texte biblique, nous suivons l'éd. Kittel, pour TM et l'éd. Barclay-Swete pour LXX.

### REVUES ET PÉRIODIQUES

BA = Beiträge zur Assyriologie, Leipzig.

Babyloniaca, Études de philologie assyro-babyloniennes. Paris.

CIS = Corpus inscriptionum semiticarum. In-fol. Paris.

Compte rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris.

Études. Revue fondée en 1856 par des Pères de la Compagnie de Jésus. Paris.

Journal Asiatique. Paris.

JAOS = Journal of the American Oriental Society. New Haven, Yale.

JBL. Journal of Biblical Literature.

JEA = The Journal of egyptian Archaeology. In-4. London.

MOG = Mitteilungen der Deutsch. Orient-Gesellschaft. Berlin.

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. Leipzig.

PEF = Palestina Exploration Fund. London.

PSBA, Proceedings of the Society of biblical archaeology. London.

RA = Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientales. Paris.

 $Rech.\ sc.\ relig. = Recherches\ de\ science\ religieuse.$  Paris.

Revue archéologique. Paris.

Revue égyptologique. Paris.

 $RB = Revue\ biblique$ . Paris.

Revue critique. Paris.

Revue égyptologique. Paris.

Revue de l'Histoire des Religions. Paris.

RT = Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes. Paris.

TSBA = Transactions of the Society of Biblical Archaeology.

ZA = Zeitschrift für Assyriologie. Strassburg.

ZA = Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. Leipzig.

ZK Zeitschrift für Keilschriftforschung. Liepzig.

# TABLE DES MATIÈRES

### II

## LA LITTÉRATURE

CHAPITRE PREMIER. - AVANT LES TEMPS MOSAIQUES

| A. | - Aux temps Shuméro-Akkadiens                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | a) Historiographie                                                               |
|    | 1. Entemena                                                                      |
|    | Les rois ou patesi agents des dieux                                              |
|    | 2. Ur-Ninâ                                                                       |
|    | 3. Urukagina                                                                     |
|    | La ruine de Lagash                                                               |
|    | 4. Gudea                                                                         |
|    | Construction du temple É-ninnu                                                   |
|    | Prière du patesi, au temple                                                      |
|    | Explication du songe de Gudea                                                    |
|    | 5. Aux temps d'Ur.                                                               |
|    | Dédicace d'un édicule                                                            |
|    | b) Genre poétique                                                                |
|    | 1. Poésie épique                                                                 |
|    | Le Juste souffrant                                                               |
|    | La tablette <i>en-e-ba-âm</i> , poème dit « du Paradis, du Déluge et de la Chute |
|    | Le Déluge d'après la recension de Nippur                                         |
|    | Mythe d'Etana                                                                    |
|    | 2. Poésie lyrique                                                                |
|    | Psaume à Enlil                                                                   |
|    | Hymne à Enlil                                                                    |
|    | A Enlil                                                                          |

A la déesse Mama.....

44

| c) Littérature juridique                  |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Code de lois                              | 46        |
| Minute de jugement, en shumérien          | 47        |
| Répudiation avant consommation du mariage | 48        |
| Rupture de fiançailles                    | 48        |
| d) Littérature des « Voyants »            | 49        |
| Hépatoscopie                              | 51        |
| B. — Période hammurabienne                | 53        |
| a) Littérature juridique.                 |           |
| 1. Le Code de Hammurabi                   | 54        |
| 2. Des Contrats                           | 64        |
| Contrats de mariage et de divorce         | <b>65</b> |
| Adoption                                  | 66        |
| Prêt à intérêt                            | 68        |
| Bail de culture                           | 68        |
| Location                                  | 69        |
| Sociétés commerciales                     | 71        |
| Héritages                                 | 72        |
| Droit d'aînesse                           | 74        |
| Dons faits aux dieux                      | 75        |
| 3. Acte de procédure                      | 75        |
| 4. Un jugement sous Ammiditana            | 77        |
| b) Poésie                                 | 79        |
| 1. Poėsie épique                          | 81        |
| Poème de la Création                      | 81        |
| Le Déluge : Fragment Scheil               | 94        |
| Epopée de Gilgamesh                       | 95        |
| Tablette de Pennsylvanie                  | 95        |
| Fragment Meissner                         | 99        |
| Poème d'Agushaya                          | 101       |
| 2. Poésie lyrique                         | 105       |
| Gloire au dieu Marduk                     | 105       |
| c) Littérature des « Voyants »            | 107       |
| d) Histoire                               | 109       |
| Hammurabi.                                |           |
| Travaux exécutés à Sippar                 | 109       |
| Érection d'un temple à Larsa              | 110       |
| Samsu-iluna                               | 110       |
| e) Genre épistolaire                      | 112       |
| RTICLE II. — En Égypte.                   |           |
| A. — Sous L'Ancien Empire                 | 115       |
| a) Les Textes des Pyramides               | 117       |
| Hymne au soleil R'a                       | 118       |
| Priòne à Ría                              | 120       |

| TABLE DES MATIERES                                      | XXIII        |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Dans l'au-delà : la participation du roi aux propriétés |              |
| divines                                                 | 121          |
| b) Le Livre des Morts                                   | 123          |
| c) Littérature historique                               | 124          |
| La Pierre de Palerme                                    | 124          |
| Autobiographie d'Herkhuf                                | 126          |
| La carrière du fonctionnaire Uni                        | 527          |
| d) Littérature morale                                   | 127          |
| Un « juste » de la Ve dynastie                          | 127          |
| B Sous le Moyen Empire                                  | 128          |
| a) Campagne de Sesostris en Canaan                      | <b>12</b> 9  |
| b) Littérature populaire : Contes ou Romans             | <b>12</b> 9  |
| Romans historiques                                      | <b>13</b> 0  |
| Khufui et les Magiciens                                 | 131          |
| Mémoires de Sinuhe                                      | 1 <b>3</b> 6 |
| c) Genre prophétique                                    | 144          |
| « Prophéties » de Nefer-rohu                            | 145          |
| « Admonitions » d'un sage                               | 149          |
| d) Poésie lyrique                                       | 151          |
| Hymne à Osiris                                          | 151          |
| Hymne au Nil                                            | 153          |
| Le chant du Harpiste                                    | 156          |
| e) Poème satirique: les gens de métier                  | 158          |
| f) Littérature morale.                                  |              |
| Préceptes de Ptah-hotep                                 | 160          |
| Instruction du roi Akhtoï à son fils                    | 164          |
| Préceptes d'Amenhemhat                                  | 168          |
|                                                         |              |
| CHAPITRE II DEPUIS LES TEMPS MOSAIQUES                  |              |
| JUSQU'A LA CHUTE DES ROYAUMES D'ISRAÈL ET DE JUDA       |              |
| Article premier. — En Canaan                            | 171          |
| Littérature épistolaire : les Lettres d'El-Amarna       | 171          |
| 1. Lettres de Canaan                                    | 172          |
| Milkili au roi.                                         | 173          |
| T -1 .                                                  | 174          |
| Common and an arrange to the                            | 176          |
| Akhi-Iami à Ishtar-washshur.                            | 176          |
| Amankhashir au même                                     | 177          |
| 2. Lettres de pays voisins de Canaan                    | 177          |
| Chypre: le roi de Chypre au roi d'Égypte                | 177          |
| Mitanni: Tushratta à Amenophis III                      | 179          |
|                                                         |              |
| ARTICLE II. — Chez les Hittites                         | 181          |
| 1. Le Code hittite                                      | 182          |

| Les articles du Code                                 |
|------------------------------------------------------|
| tites, et Ramsès II                                  |
| ARTICLE III. — En Babylonie.                         |
| A. — Sous les rois cassites                          |
| a) Kudurrus                                          |
| Kudurru de l'époque de Marduk-apaliddin (1129-1117). |
| Acte de donation au profit du dieu Marduk            |
| b) Poésie épique                                     |
| 1. Mythe d'Adapa                                     |
| 2. Mythe de Nergal et Ereshkigal                     |
| c) Poésie lyrique                                    |
| d) Lettres                                           |
| B. — Au temps des Assyriens                          |
| Bibliothèque d'Ashurbanipal                          |
| a) Recueil de lois                                   |
| b) Poésie épique.                                    |
| Légende du ver du mal de dents                       |
| Poème de Gilgamesh                                   |
| Le Déluge                                            |
| Mythe sur l'enfer: Descente d'Ishtar aux enfers      |
| Mythe d'Etana                                        |
| Le juste souffrant                                   |
| Stèle cultuelle                                      |
| c) Poésie lyrique.                                   |
| Lamentations et Psaumes de Pénitence                 |
| Lamentations er-sha-ku-Mal                           |
| Au dieu Shamash                                      |
| Prières de la main levée                             |
| A Inurta                                             |
| A Bau                                                |
| A Ishtar                                             |
| d) Littérature des « Voyants »                       |
| Oracles                                              |
| On consulte le dieu Shamash, à Ninive                |
| Asaraddon vainera les Gimirrai et les Kharkha-       |
| réens                                                |
| Phénomènes célestes                                  |
| Rapports officiels des Voyants                       |
| Présages tirés des animaux                           |
| Présages tirés des naissances                        |
| Autres présages                                      |
| Los Incontations                                     |

|      | TABLE DES MATIERES                                            | XXV         |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Contre diverses maladies                                      | 281         |
|      | Contre les sorciers                                           | 282         |
| 11.1 | Contre les mauvais esprits                                    | 282         |
|      | Prière d'Ashurbanipal                                         | 283         |
|      | Incantations shurpu et maqlú                                  | 284         |
|      | e) Genre historique                                           | 286         |
|      | 1. Tukulti-Inurta.                                            | 200         |
|      | Extrait de l'Itinéraire de sa 6e campagne                     | 692         |
|      | 2. Stèle de Bêl-kharran-bel-utsur                             | 293         |
|      |                                                               | 200         |
|      | Sargon.                                                       |             |
|      | Extraits de sa 8º campagne :                                  | 90=         |
|      | a) A travers les montagnes                                    | 295         |
|      | b) Expédition coutre Metatti, etc                             | 296         |
|      | Salmanazar II.                                                | 004         |
|      | Campagne contre Khazaèl de Damas                              | 301         |
|      | Sennachérib                                                   | 301         |
|      | Campagne contre Ezéchias                                      | 302         |
|      | Asaraddon                                                     | <b>3</b> 04 |
|      | Titres du roi                                                 | 304         |
|      | Avènement et guerre civile                                    | 305         |
|      | Événements d'Arabie                                           | 305         |
|      | Dédicace d'une chapelle à Nanâ                                | <b>3</b> 06 |
|      | Ashurbanipal                                                  | 308         |
|      | Ruine de Thèbes d'Égypte                                      | 308         |
|      | Vingt-deux rois lui rendent hommage                           | 308         |
|      | Ambassade du roi de Lydie, Gygès                              | 309         |
|      | f) Genre épistolaire                                          | 310         |
|      | Adad-shum-utsur (félicité messianique!)                       | 311         |
|      | Guérison d'un malade                                          | 311         |
|      | Bêl: envoi d'un agent diplômatique au pays d'Ara-             |             |
|      | rat (Urartu)                                                  | 312         |
|      | Une femme, à la mère du roi                                   | 313         |
|      | g) Textes funéraires de Suse                                  | 313         |
|      | y, reaces functaines de Suse                                  | 010         |
| Anı  | ricle iv. — En Égypte.                                        |             |
|      | Sous le Nouvel Empire et la première période Saîte            | 315         |
|      | La Renaissance sous les XVIIIe, XIXe et XXe dynasties (Nouvel | 010         |
|      |                                                               |             |
|      | Empire thébain.)                                              |             |
|      | A. — Histoire et légendes                                     |             |
|      | a) L'histoire                                                 | 317         |
|      | Inscription d'Aahmès                                          | 318         |
|      | Poème de Pentaur (Bataille de Qodshu)                         | 321         |
|      | Des Asiatiques descendent en Égypte                           | 325         |
|      | Une tribu d'Édom en Égypte                                    | 325         |

| b) Les Légendes divines                                 | 326 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Destruction des hommes par les dieux et origine des     |     |
| sacrifices                                              | 326 |
| R'a et Isis                                             | 331 |
| B. — Le Livre des Morts                                 | 335 |
| Protestation d'innocence                                | 338 |
| Prières                                                 | 340 |
| Pour préserver la momie                                 | 341 |
| Pour le pardon des péchés                               | 342 |
| Litanies d'Osiris                                       | 343 |
| C. — Poésie lyrique                                     | 345 |
| 1. Hymne triomphal au soleil                            | 346 |
| 2. Hymnes à Amon                                        | 349 |
| A Amon R'a                                              | 349 |
| Gloire d'Amon                                           | 352 |
| Amon magicien, médecin, bienfaiteur                     | 352 |
| Attributs d'Amon R'a                                    | 353 |
| La triade                                               | 353 |
| 3. Chants d'amour                                       | 354 |
| D. — LITTÉRATURE GNOMIQUE.                              |     |
| Maximes du scribe Ani                                   | 355 |
| E. — LES ROMANS HISTORIQUES                             | 359 |
| Prise de Joppé par Thwtîyi                              | 359 |
| Voyage d'un Égyptien (Wn-Amon) sur la côte cananéo-phé- | 000 |
| nicienne                                                | 363 |
| Le prince prédestiné                                    | 370 |
| Roman des deux frères.                                  | 375 |
| Période Saïte                                           | 380 |
| 1 Griode Salte                                          | 960 |
| CHAPITRE III. — DEPUIS LA CAPTIVITÉ DE BABYLONE         |     |
|                                                         |     |
| JUSQU'A JÉSUS-CHRIST                                    |     |
| Article premier. — En Assyro-Babylonie.                 |     |
|                                                         |     |
| A. — Pour la Science                                    | 382 |
| Sur la copie d'un vocabulaire                           | 383 |
| Sur une autre copie                                     | 383 |
| B. — RITUELS                                            |     |
| Extrait d'un rituel du kalû                             | 384 |
| Pour couvrir de sa peau la timbale sacrée               | 384 |
| Les fêtes du second nouvel an à Érek                    | 387 |
| C. — LITTÉRATURE HISTORIQUE.                            |     |
| Nabopolassar:                                           |     |
| Reconstruction du temple d'In-urta                      | 390 |
| Nabuchodonosor II:                                      |     |
| Travaux d'embellissement                                | 391 |

| TABLE DES MATIÈRES                                   | XXVI        |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Reconstruction des temples                           | 393         |
| Nabonide:                                            |             |
| a) Construction d'un temple à Shamash                | 393         |
| b) Nabonide reçoit une révélation divine relative à  | 200         |
| Cyrus                                                | 395         |
| c) Destruction de Babylone en 689                    | 396         |
| d) Destruction de Ninive                             | <b>3</b> 96 |
| Cyrus le Grand.                                      |             |
| Envoyé du dieu de Babylone et libérateur de la ville | 90.         |
| sainte                                               | 39          |
| Les dix rois préhistoriques                          | <b>3</b> 99 |
| D. — LITTÉRATURE POÉTIQUE                            |             |
| a) Poésie lyrique                                    | 40          |
| Mode de composition                                  | 40          |
| b) Poème en babylonien.                              |             |
| Le Juste souffrant                                   | 40          |
| ARTICLE II. — En Égypte.                             |             |
| Le Livre des Morts à l'époque gréco-romaine          | 40          |
| 1. Livre des Respirations                            | 40          |
| 2. Le Livre de traverser l'éternité                  | 40          |
| 3. Lamentations d'Isis et de Nephthys                | 41          |
| Évocation d'Isis                                     | 41          |
| Évocation de Nephthys                                | 41          |
| Invocations d'Isis                                   | 41          |
| Morceaux divers.                                     |             |
| Récit de la Création                                 | 41          |
| État d'âme d'un sceptique                            | 41          |
| Article III. — Littérature moabite                   | 41          |
| Inscription du rei Mesa                              | 41          |
| ARTICLE IV. — Littérature araméenne                  | 42          |
| Les papyrus d'Éléphantine                            | 42          |
| Lettres relatives au temple juif d'Éléphantine       | 42          |
| Histoire et sagesse d'Akhiqar l'assyrien             | 42          |
| Inscription de Hadad                                 | 43          |
| — Panammu                                            | 43          |
| 0:                                                   | 43          |
|                                                      | 43          |
| - Madaba                                             | 43          |
| ARTICLE v. — Littérature phénicienne                 | 43          |
|                                                      | 43          |
| Inscription d'Eshmunazar                             | 45          |

| 441        |
|------------|
| 443        |
| 443        |
| 444        |
| 444        |
| 445        |
| 770        |
| 445        |
|            |
| 448        |
| 449        |
| 450        |
| 450        |
| 451        |
| 453        |
| 455        |
| 455        |
| 450        |
| 463        |
| 466        |
| 467        |
| 468        |
| 469        |
| 470        |
| 472        |
| 472        |
| 473        |
| 474        |
| 11.6 12    |
|            |
|            |
| 476        |
|            |
| 478        |
| 479        |
| 481        |
| 482        |
| 484        |
| 485        |
| 486        |
| 486        |
| -00        |
| 488        |
| <b>190</b> |
| 400        |
|            |

| TABLE DES MATIÈRES                          | X X 1 X             |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------|--|--|
| 4. Les œuvres de Philon                     | <b>4</b> 9 <b>1</b> |  |  |
| B. LITTÉRATURE PALESTINIENNE.               |                     |  |  |
| 1. — Littérature apocalyptique              | 495                 |  |  |
| Le Livre d'Henoch                           | 499                 |  |  |
| Le Testament des douze Patriarches          | 507                 |  |  |
| L'Assomption de Moïse                       | <b>50</b> 8         |  |  |
| Apocalypse d'Abraham                        | 511                 |  |  |
| 2. Littérature lyrique.                     |                     |  |  |
| Psaumes de Salomon                          | 511                 |  |  |
| 3. Littérature rabbinique                   | 521                 |  |  |
| Le Livre des Jubilés ou Petite Genèse       | 522                 |  |  |
| Mishna                                      | 524                 |  |  |
| Les Midrash                                 | <b>5</b> 25         |  |  |
| La Tosephta                                 | <b>52</b> 6         |  |  |
| ADDENDICES                                  |                     |  |  |
| APPENDICES                                  |                     |  |  |
| I. La carrière du fonctionnaire Uni         | 527                 |  |  |
| II. LES NOMS DES MOIS.                      |                     |  |  |
| a) En Égypte                                | <b>5</b> 30         |  |  |
| b) En Babylonie et en Assyrie               |                     |  |  |
| III. CALENDRIER ISRAELITE AGRICOLE DE GEZER |                     |  |  |
| INDEX-LEXIQUE                               |                     |  |  |
| LISTE DE MOTS :                             |                     |  |  |
| shumériens                                  | 605                 |  |  |
| akkadiens                                   | 607                 |  |  |
| hébreux                                     | 612                 |  |  |
| arabes                                      | 612                 |  |  |
| moabites                                    | 612                 |  |  |
| araméens                                    | 613                 |  |  |
| phéniciens                                  | 613                 |  |  |
| égyptiens                                   | 613                 |  |  |
| coptes                                      | 614                 |  |  |
| grecs                                       | 614                 |  |  |
| CITATIONS DE LA BIBLE                       | 615                 |  |  |
|                                             |                     |  |  |

O.

## CORRIGENDA

| Page: ligne: | lire:                  | au lieu de :             |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| x11 9        | pointé                 | pointe                   |
| 8 . 1        | Lagash                 | Lasgash                  |
| 19 6         | р. 37                  | p. 35                    |
| 24 21        | Paradis, du            | Paradis ou du            |
| 33 45        | Nin-ka-utud            | Nin-kha-utud             |
| 130 12       | Sinwhe                 | Sinhwe                   |
| 142 3        | accusé de réception    |                          |
| 149 . 2      | composition du         | rédaction du             |
| 164 19       | MERIKARÉ               | MERIKERÉ                 |
| 205 4        | galets                 | godets                   |
| 216 17 et 19 | Ashurbanipal           | Ashurpanipal             |
| 220 27       | versé                  | versée                   |
| 221 9        | tirkhatu               | tirkatu                  |
| 245 9 et 11  | Namtaru                | Namturu                  |
| 252 4        | Ashur-natsir-apal      | Ashur-nasir-apal         |
| 276 23       | extension              | extention                |
| 296 21       | Biruatti               | Birnatti                 |
| 319 5        | An-kab                 | An-hab                   |
| 364 n. 2     | Byblos                 | Babylos                  |
| 383 n. 2     | ci-dessous             | ci-dessus                |
| 418 n. 10    | Qiriathaym             | Qiriat-haym              |
| 420 n. 2     | Ex.                    | Ez.                      |
| 427 n. 1     | מדבחא                  | מדבתא                    |
| 483 11       | Jérusalem              | Jérusulem                |
| 484 15       | Sibylle, Hécatée       | Sibylle Hécatée          |
| 273 8        | On peut lire Irashshi- | ilu au lieu de Rashi-ilu |
| 00 1 40 00 1 | 0 1 1 0                | - 00 371                 |

p. 90, l. 10-p. 92, l. 3 sont à reporter à la page 93, VI. p. 336, l. 5: lire XVIII au lieu de XIX. (Cf. L. Speleers, Le papyrus de Nefer Renpet. Gr. in-8, Bruxelles, 1917.)

p. 1x, l. 31. On pense bien que nous n'avons pas entendu trancher, en quelques lignes, la question si complexe des influences, et notre métaphore (« comme en un vase clos ») ne veut pas affirmer l'indépendance absolue de la civilisation égyptienne. (Sur cette question des influences, on pourra lire A. Wiedemann, Das alte Aegypten. 47-49; J. Capart, Les origines de la civilisation égyptienne, p. 31; G. Bénédite, Compte rendus Acad. Inscr. et Bell. Lettr., 1919, 414-418; G. Jéquies, Hist. de la civilis. égypt., 94-93.)

On constatera, dans le présent volume, comme on a pu le remarquer dans le premier, que nous évitons à dessein de nous prononcer d'une manière ferme sur la chronologie des hautes époques. La tendance actuelle la plus générale est de se rallier à la chronologie courte. (C'est donc au cours du 4º millénaire seulement que serait née la culture pharaonique.) Néanmoins, des savants connus conservent la chronologie longue : 1º parce que d'après eux elle est requise par le développement de la civilisation orientale; 2º parce que la chronologie courte exige, sans raison suffisante, que l'on fasse chevaucher les dynasties les unes sur les autres. (Voir, sur ce point, l'opinion de J. de Morgan, dans son livre récent : L'Homme préhistorique, in-8. Paris, 1921, p. 107.)

# LE MILIEU BIBLIQUE

# AVANT JÉSUS-CHRIST

# LA LITTÉRATURE

## CHAPITRE PREMIER

## AVANT LES TEMPS MOSAÏQUES

Sur quel point du globe parut le premier couple humain? Combien de siècles dura la vie préhistorique de l'humanité? L'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas de répondre à ces questions. Mais il est incontestable qu'au moment où commence l'Histoire, depuis les bords du Nil jusqu'au lointain Élam, nous nous trouvons en présence d'une civilisation vieille de longs siècles, civilisation encore primitive en Canaan, vers le milieu du troisième millénaire avant J.-C., mais très brillante en Basse Mésopotamie et dans le bassin de la mer Égée, prodigieuse en Égypte.

L'agriculture, le commerce, la littérature se développent en pays shuméro-akkadien, surtout à partir du moment où Hammurabi a cimenté par un Code unique de lois l'unité

politique et religieuse qu'il a réalisée en ses États.

Dans la vallée du Nil comme en celle du Tigre et de l'Euphrate, la religion, dès que nous pouvons constater ses premières manifestations, pénètre la vie tout entière; elle anime tous les actes, elle inspire toute la littérature. Et ce sont ces vieux temps qui représentent le véritable « âge d'or » de la littérature, en Babylonie aussi bien qu'en Égypte.

#### ARTICLE PREMIER

## En Basse Mésopotamie.

Le peuple assyro-babylonien est peut-être le seul au monde qui, au cours d'une si longue histoire et malgré une activité littéraire très intense, ne nous ait fait connaître presque¹ aucun nom d'auteur²: Ce fait semble indiquer qu'on n'écrivait pas dans un but artistique, pour exprimer en des formes nouvelles des pensées neuves; l'effort principal sinon exclusif consistait à conserver les souvenirs de l'antiquité³: Toute œuvre nouvelle ne sera donc que la répétition, la réédition des idées traditionnelles sur le monde ou sur la vie, ou bien leur adaption aux besoins du

1. Nous disions presque, car l'Hymne à Tammuz (CT XV, Pl. 20-21) et le Psaume sur la ruine de Lagash (ibid., Pl. 22) sont signés Dingir-addamu; un autre aussi, en l'honneur de Ramman (Ibid. Pl. 15) paraît être signé « ....pa-a »; de même le Poème d'Agushaya si Hammurabi en est réellement l'auteur, et non pas seulement l'inspirateur. Cf. infra.

2. Ce fait peut nous paraître regrettable. Dans l'intérêt de la critique littéraire moderne, nous voudrions voir tout document dûment daté et signé. A ce point de vue, les Livres Saints eux-mêmes ne donnent pas toujours satisfaction à notre curiosité. (Les idées, sur ce point comme sur tant d'autres, étaient si différentes des nôtres surtout en ce temps et en

ces pays!)

<sup>3.</sup> Les copistes d'un vieux document avaient soin de noter : copie conforme à l'original (kima labiri-shu shatir). La copie était faite avec le plus grand soin et très souvent on notait qu'elle avait été collationnée (barû). Quand un passage de l'original était obscur, on en faisait la remarque (par ex. : « effacé » « détruit » : кип-ві ; « je ne sais pas » : ul idi). Le duplicatum était appelé gabru. Citons un exemple. A la fin d'une recension néo-babylonienne d'un Rituel, le scribe a noté : « Rituel du kalû. Tablette d'Anu-akh-iddin, de la ville d'Érek, fils de Rikhat-Ani, le kalû suprême d'Anu et d'Antu. Ecrit, revu, et collationné conformément à l'original ancien. (Tablette AO 6479, éditée et étudiée par F. Thureau-Dangin in RA XVII (1920) p. 53-72.

moment. Nous avons des recensions de certains hymnes qui remontent aux temps les plus reculés, et d'autres recensions beaucoup plus récentes; or celles-ci sont presque identiques aux premières<sup>1</sup>.

On peut dire que tous les documents babyloniens et assyriens sont intéressants au point de vue biblique parce que tous ont un caractère religieux : les textes médicaux, par exemple, parce qu'on regardait les maladies comme des châtiments de fautes commises et que, par suite, il n'y avait pas de traitement qui ne fût accompagné de prières et de rites; les textes astrologiques, parce qu'on était persuadé que les étoiles exerçaient une réelle influence sur le sort des hommes; les textes commerciaux eux-mêmes portent un certain badigeon religieux, non seulement en ce sens qu'ils furent rédigés par des scribes-prêtres, mais surtout parce que nous y lisons, en formules juridiques, par exemple que les contractants font serment devant le dieu, ou bien encore que le juge dans sa décision en appelle au dieu; souvent, la date du document est celle de quelque fête ou de quelque fait religieux, tel que la construction d'un temple; cependant on conçoit que l'attention du bibliste doive s'attacher plus particulièrement aux poèmes épiques qui nous font connaître les mythes religieux, aux textes lyriques : hymnes et prières, aux textes magiques, aux présages, aux nombreux documents historiques, puis, à cause d'intéressantes comparaisons avec les Codes hébreux, aux Lois, aux Contrats et à d'antres textes analogues.

La majeure partie des documents que l'on peut citer proviennent de Lagash, d'Agadé, de Nippur, de Suse, de Sippar, de Kutha, d'Ashshur, surtout de la Bibliothèque d'Ashur-banipal à Ninive. Les tablettes qui les contiennent

<sup>1.</sup> Leur immutabilité s'explique en partie, il est vrai, par le fait qu'il s'agit de compositions religieuses et cultuelles.

portent souvent un *titre* plus ou moins long; nous y lisons le nom du possesseur; on nous avertit quelquefois que la tablette est une *copie*; on nous dit où est l'original<sup>1</sup>; on cite, à la fin de la tablette, les premiers mots de la tablette suivante<sup>2</sup>.

## A. - Aux Temps Shuméro-Akkadiens.

Le peuple vit heureux sur un sol dont la fertilité merveilleuse est entretenue avec beaucoup de prévoyance. On a organisé des entreprises d'intérêt public et de travaux agricoles dont l'administration est confiée à l'Intendant du palais, aidé d'un personnel aux attributions définies. Les relations commerciales sont intenses.

Le pays est convert de temples et de palais.

On adore les dieux; on vénère les héros. La religion inspire la littérature et les beaux-arts.

Dès ces époques archaïques, le goût ou le besoin d'écrire. est extraordinairement intense. Soit en sémitique, soit surtout en shumérien, on écrit de tout et sur tout, depuis les plus arides quittances jusqu'aux psaumes lyriques et aux majestueuses épopées.

Au moment où finit cette période, « les pères » d'Abraham vivent encore là-bas sur les bords de l'Euphrate. C'est à Ur, d'après la Bible, c'est-à-dire en pays de langue et de mœurs shumériennes, que naîtra le célèbre Patriarche.

La littérature shumérienne connue jusqu'à ce jour dérive

<sup>1.</sup> Nous avons des copies faites sur la collection d'Ashshur, de Nippur, de Babylone, d'Agade. Elles sont citées par St. Langdon, dans une recension (RA XIII, (1916), 99) où il fait remarquer que chaque temple avait peut-être sa propre bibliothèque. — Les scribes anzanites notaient toujours le lieu où avait été rédigée la tablette. V. Schell in RA XV (1918), 65.

<sup>2.</sup> Par ex., la 2º tabl. Shurpu; ou encore l'hymne SBH 3, qui est donné (verso 11-15) comme un « second extrait de la Série comme l'esprit c'est immuable » extrait d'une tablette plus longue de Bêl-apal-iddin par Bèl-shum-lishir, le 13 du mois de Tebet, telle aunée (= 100 av. J.-C.).

de deux centres importants, Lagash<sup>1</sup> et Nippur<sup>2</sup>. Elle comprend surtout des textes commerciaux, puis des textes historiques et un certain nombre de documents religieux.

## a. — Historiographie

Ce sont les Assyriens qui paraissent avoir éprouvé les premiers le besoin de conserver le souvenir de leurs chasses et de leurs exploits guerriers; ce sera donc seulement aux temps assyriens que nous pourrons parler d'Histoire et qu'il conviendra d'indiquer les caractères du genre historique des Assyro-Babyloniens. Toutefois c'est à l'Historiographie qu'il nous semble que l'on peut ramener les inscriptions dans lesquelles les patésis et rois shuméro-akkadiens aimaient à commémorer leurs constructions et spécialement les temples qu'ils érigeaient en l'honneur de leurs dieux, en y insérant parfois quelques mots de leurs faits d'armes.

On peut dire que ces textes contenaient, normalement, quatre parties: ils commençaient par une sorte d'Hymne; suivait un passage — commençant par  $ud = lorsque^3$  —

<sup>1.</sup> Ou Tello. Les fouilles ont donné jusqu'ici plus de 10.000 tablettes de comptabilité (Inventaire des tablettes de Tello, conservées au Musée imp. de Constantinople, F. Thureau-Dangin, H. de Genouillactet L. Delaporte. Paris, in-4, 1910-1912-1921) et quelques tablettes de caractère historique (Nouvelles fouilles de Tello, par le comm<sup>dt</sup> Gaston Cros. Paris, in-4, 1910-1914).

<sup>2.</sup> La bibliothèque du plus ancien temple de Nippur a livré plus de 20.000 tablettes, contenant des syllabaires, des listes d'idéogrammes, des listes de noms propres, des exercices de grammaire en shumérien, et en shumérien et akkadien. Il y a aussi des listes de montagnes et de pays; des listes de dieux et de temples, des listes de pierres, de plantes, d'objets en bois et en cuir, etc.; des listes chronologiques donnant les noms des principaux chefs de dynasties dans leur ordre de succession, avec le nombre d'années et de mois que chacun a régné. Signalons encore des prescriptions médicales pour le traitement de maladies diverses, des incantations, des exorcismes contre les mauvais esprits qui causent le mal de tête, la paralysie, etc.; des textes de divination et de longues listes de présages; des textes historico-religieux, tels que élégies, hymnes, prières, etc., en shumérien, contenant de fréquentes allusions d'ordre historique (noms des rois, invasions, etc.); des compositions liturgiques, etc.

3. En sémitique: enuma.

qui faisait allusion à la vocation du roi par le dieu; puis, la formule nd-ba (=en ce temps- $l\dot{a}^1$ ), introduisait le récit des faits qui constituaient l'objet de l'inscription. Une prière terminait le texte.

On peut donner comme type de ce procédé littéraire l'inscription du roi shumérien Lugalzaggizi.

#### 1. Entemena.

## Les rois ou patesis agents des dieux2.

Des contestations s'élèvent entre les rois de Lagash et d'Umma au sujet de la délimitation des deux pays. La dispute est soumise à l'arbitrage de Mesilim, roi de Kish: elle est réglée par les dieux, dont les rois de Kish, de Lagash et d'Umma ne sont que les agents ou les ministres.

Voici le texte:

- « A la parole véridique du dieu Enlil<sup>3</sup>, roi des contrées, « père des dieux, le dieu Ningirsu' et le dieu Shara<sup>5</sup> firent
- « une délibération.
- « Mesilim, roi de Kish, à la voix de son dieu Gù-silim « (manque une case), en son lieu érigea une stèle.
- « Ush, patesi d'Umma, suivant des desseins ambitieux « agit. Il enleva la stèle de Mesilim et vint dans la plaine de
- « Lagash. A la parole droite du dieu Ningirsu, guerrier du
- « dieu En-lil, avec Umma un combat fut fait. A la voix du
- « dieu Enlil, le grand filet divin abattit les ennemis; des
- « tells funéraires, dans la plaine, en leur lieu furent établis.
- « È-an-na-tum, patesi de Lagash, grand-père d'Entemena, « patesi de Lagash, avec Enakalli, patesi d'Umma fit une
  - patesi de Lagasn, avec Enakain, patesi d Umma in une
  - 1. En sémitique : enumishu.

2. Cône d'Entemena. I, I-VI, 29.

- 3. Dieu reconnu dans tous les pays non shumériens (kur-kur). Pour désigner Shumer on disait Kalam = le pays par excellence.
  - 4. Dieu de Lagash.
  - 5. Dieu d'Umma.

- « délimitation : du grand fleuve il fit partir le fossé et le con-
- « duisit jusqu'au gu-edin¹; à ce fossé il inscrivit une stèle; il
- « remit en place la stèle de Mesilim. Il n'envahit pas la « plaine d'Umma.
- « Sur l'in-dub-ba du dieu Ningirsu et sur le nam-nun-da-
- « ki-gar-ra il construisit la chapelle du dieu Enlil, la cha-
- « pelle de la déesse Nin-khar-sag. la chapelle du dieu Nin-
- « girsu, la chapelle du dieu Babbar.... (Passage mutilé).
- « Il leur imposa un tribut.
  - « Urlumma, patesi d'Umma... (mutilé) hors du fossé
- « frontière du dieu Ningirsu et hors du fossé frontière de la
- « déesse Ninà; il incendia la stèle et l'enleva; il détruisit les
- « chapelles consacrées aux dieux qui sur le nam-nun-da-ki-
- « gar-ra avaient été construites. Il envahit les contrées,
- « franchit le fossé frontière du dieu Ningirsu.
- « En-annatum, patesi de Lagash, dans le champ de
- « u-qiq-qa, le territoire du dieu Ningirsu, combattit contre
- « Urlumma. Entemena, fils chéri d'Enannatum, vainquit
- « Urlumma. Urlumma s'enfuit : jusqu'au milieu d'Umma il
- « le poursuivit, et le massacra. De son armée, 60 hommes
- « au bord du canal lum-ma-gir-nun-ta il laissa; ces soldats.
- « leurs ossements dans la plaine il les laissa; il amoncela en
- « cinq endroits des tells funéraires.
  - « En ce jour-là. Ili était prêtre du lieu appelé Ninni-esh?.
  - « Entemena, patesi de Lagash, prononça une décision :
- « à Ili, qu'il avait fait parvenir à la prospérité, à Ili, patesi
- « d'Umma, il ordonna d'établir le fossé frontière du dieu
- « Ningirsu, le fossé frontière de la déesse Ninâ³, dans le
- « territoire de Kar-kar qui avait formé les plans de ré-
- a bellion.
  - « Entemena, patesi de Lagash, dont le nom a été prononcé

<sup>1.</sup> Gu-edin=frontière de la plaine; l'edinu est une plaine très fertile. Cf. Hist. et Civil., 19 n. 2; 33 n. 4.

La déesse Ninni (Ishtar) y est particulièrement honorée.
 C'est une déesse des eaux (NIN=dame; A=eau).

« par le dieu Ningirsu¹ à la parole droite du dieu Enlil, à la « parole droite du dieu Ningirsu, à la parole droite de la « déesse Ninâ, fit le fossé depuis le Tigre jusqu'au grand « fleuve. Le nam-nun-da-ki-ga-ra, il en construisit le fon- « dement en pierre; pour son roi qui l'aime, le dieu Nin- « girsu, pour sa dame qui l'aime, la déesse Ninâ, il le « restaura.

« Entemena, patesi de Lagash, gratisie du sceptre par « le dieu Enlil, doué d'entendement par le dieu En-ki, « élu du cœur de la déesse Ninâ, grand patesi du dieu « Ningirsu, homme qui fait demeurer la parole des dieux, « que son dieu Dun-x, pour la vie d'Entemena, dans les « jours à venir, devant le dieu Ningirsu et la déesse Ninâ « se tienne.

« Lorsque pour ravir sous leurs mains le territoire, les hommes d'Umma franchiront le fossé frontière du dieu Ningirsu et le fossé frontière de la déesse Ninâ, soit les hommes d'Umma, soit les hommes des contrées, que le dieu Enlil les anéantisse! que du dieu Ningirsu le grand filet les abatte; que sa main sublime, son pied sublime, d'en haut se pose sur eux! que les soldats de sa ville soient pleins de rage, et qu'au sein de sa ville la fureur soit dans les cœurs! »

#### 2. Ur-Ninâ.

« Ur-Ninâ, roi de Lasgash, fils de Gu-ni-du, fils de Gur-sar, construisit le temple de Ninâ, creusa le canal X, et à « Ninâ voua ce canal X; fabriqua l'esh-ir, élut au sort les « 40... époux de Ninâ; construisit l'a-edin, construisit le « nin-gar, construisit l'ê-pa, construisit l'enceinte de La-« gash, fabriqua la statue de Lugal-uru, rassembla des « bois dans Ma-x, la montagne².

1. C'est-à-dire : qui a été créé par le dieu Ningirsu.

2. Tablette en pierre A; dans ISA, 12 et 13.

## 3. Urukagina.

Ce roi de Lagash voulut corriger les abus, améliorer la législation, donner plus de liberté et d'aisance au peuple.

- « ... Dans le jardin de la mère du pauvre le prêtre ne péné-« tra plus, il ne lui enleva plus ses arbres, il ne lui ravit « plus ses fruits.
- « Un cadavre était-il placé dans la tombe, 3 urnes de « bière pour sa boisson, 80 pains pour sa nourriture, un « lit, un chevreau... (lacune) le... x emporta pour lui...
- « (lacunes); les champs du patesi, les biens du patesi.
- « autant qu'il en possédait, de tout cela Ningirsu devint le « maître<sup>1</sup>.
- « ... Dans le royaume de Girsu qu'il avait reçu il établit « la liberté<sup>2</sup>.
- « Les bœnfs des dieux étaient employés à l'irrigation des
- « terres données au patesi; les bons champs des dieux « étaient la dotation, le lieu de joie du patesi. Les ànes... et
- « les beaux bœufs, les prêtres les ravissaient. Le grain, les
- « prêtres aux hommes du patesi le distribuaient<sup>3</sup>.
  - « Le prêtre d'un lieu quelconque dans le jardin de la mère
- « du pauvre enlevait ses arbres et en ravissait les fruits.
- « Un cadavre dans la tombe était-il placé, 7 urnes de bière
- « pour sa boisson, 420 pains pour sa nourriture, 120 ga
- « de grains..., un vêtement, un chevreau..., un lit, le...
- « emportait pour luis.
  - « La servitude en ce temps-là existait.
- « Lorsque Ningirsu, le guerrier du dieu Enlil eut donné « la royauté de Lagash à Urukagina et qu'au milieu de

<sup>1.</sup> Cône A, Col. V.

<sup>2.</sup> Ibid., Col. VII.

<sup>3.</sup> Cônes B-C, Col. I, 9-V, 3.

<sup>4.</sup> Ibid. V, 22-VI, 12.

- « 10 sares d'hommes il eut fait demeurer son pouvoir, il
- « rétablit les décrets d'autrefois, et la parole que son roi
- « Ningirsu avait prononcée, dans le pays il fit demeurer¹. »

## La ruine de Lagash<sup>2</sup>.

« Les hommes d'Umma ont mis à feu l'-Êki [qala], ont mis « à feu l'An-ta-sur-ra, en ont ravi l'argent et les pierres rares, ont détruit le palais de Tirash, ont détruit l'Abzu-banda, « ont détruit la chapelle du dieu En-lil et la chapelle du dieu « Babbar³, ont détruit l'A-khush, en ont ravi l'argent et les « pierres rares, ont détruit l'È-babbar, en ont ravi l'argent « et les pierres rares, ont détruit le Gi-ka-na du bois sacré « de Nin-makh<sup>1</sup>, en ont ravi l'argent et les pierres rares, ont « détruit le Ba-ga, en ont ravi l'argent et les pierres rares, ont détruit le Dug-ru, en ont ravi l'argent et les pierres « rares, ont détruit l'Ab-zu-e-ga, ont mis à feu le temple de « la déesse Ga-tum-dug<sup>5</sup>, en ont ravi l'argent et les pierres « rares, ont détruit sa statue, ont mis à feu le... (petite lacune) de l'È-anna de la déesse Innina<sup>6</sup>, en ont ravi l'ar-« gent et les pierres rares, ont détruit sa statue, ont détruit « Ie Shapad-da, en ont ravi l'argent et les pierres rares... « (lacune), ont détruit le temple du dieu Nindar, dans le « bourg de Ki-ab, en ont ravi l'argent et les pierres rares, « ont mis à feu le temple du dieu Dumuzi-abzu<sup>8</sup>, au bourg de « Ki-nu-nir, en ont ravi l'argent et les pierres rares, ont mis « à feu le temple de Lugal-uru, en ont ravi l'argent et les « pierres rares, ont détruit l'É-engur-ra de la déesse Ninâ,

- 1. Ibid. VII, 26-VIII, 13.
- 2. Cf. t. I, Hist. et Civilis. p. 17
- 3. Dieu soleil.
- 4. Déesse parèdre du dieu Enlil.
- 5. Déesse de l'enfantement.
- 6. Nom shumérien de la déesse Ishtar.
- 7. Dieu des champs.
- 8. Paraît être le même dieu que Dumuzi ou Tammuz.

- « en ont ravi l'argent et les pierres rares, ont détruit le
- « Sag (...), le temple d'Ama-geshtin, ont ravi à Ama-
- « geshtin son argent et ses pierres rares, ont détruit le grain
- « du Ginar-ba-ni-ru, le champ de Ningirsu, aussi loin qu'il « était cultivé.
  - « Les gens d'Umma, par la dévastation de Lagash, ont
- « commis un péché contre le dieu Ningirsu¹. La puissance
- « qui est venue à eux, d'eux elle sera retranchée.
  - « De péché de la part d'Uru-ka-gina, roi de Girsu,
- « il n'y en a point. Quant à Lugal-zag-gi-zi, patesi
- « d'Umma, que sa déesse Nisaba porte sur sa tête le poids
- « de ce péché<sup>2</sup>. »

#### 4. Gudea

Les inscriptions les plus nombreuses et les plus étendues avant Hammurabi, sont celles de Gudea, patesi de Lagash. Deux cylindres d'argile comptant, l'un trente colonnes de trente lignes chacune environ, l'autre vingt-quatre colonnes de vingt lignes, nous révèlent une civilisation florissante; c'est l'apogée de Lagash. On nous y raconte longuement l'histoire de la construction du temple de Ningirsu, les visions dans lesquelles Gudea vit décrits tous les détails des bâtisses, le plan, les matériaux et le reste. Et chaque vision est accompagnée d'une prière à Ningirsu, à Gatumdug ou à Ninâ.

Nous allons traduire ici, quelques colonnes du Cylindre A. Le parallélisme, que nous avons soin de bien marquer typographiquement, nous paraît à peu près régulier et assez bien soutenu, du moins dans la partie que nous traduisons.

<sup>1.</sup> Dieu de la guerre et dieu des champs. Il fut particulièrement honoré à Lagash.

<sup>2.</sup> Commant Gaston Cros, L. Heuzey et F. Thureau-Dangin, Nouvelles fouilles de Tello (texte, transcr., trad. et comment.) p. 45-51.

## La construction du Temple Ê-ninnu au dieu de Lagash.

- 1. Le jour où, au ciel et sur terre, le destin était fixé<sup>1</sup>, Lagash, par un décret sublime, fut exaltée.
- 3. Enlil sur Ningirsu
  porta un regard<sup>2</sup> bienveillaut;
  partout<sup>3</sup>, dans la ville,
  tout ce qui est parfait il produisit.
- 6. Les eaux d'Enlil montent;
  les eaux montent;
  les eaux montent,
  les eaux profondes il fit miroiter 6.
- 9. Là, Enlil
  dans le Tigre de bonnes eaux il amena<sup>7</sup>.
  Au sujet d'un temple, le roi
  ordonna l'É-ninnû, sa nef et son parvis<sup>8</sup> de bâtir.
- 12. Le patesi, homme à la vaste intelligence, prêta l'oreille 9
- 13. Toutes sortes de bonnes choses
  il produisit:
  de beaux bœufs, de beaux chevreaux 10
  il amena 11
- 1. Si ce barbarisme était toléré, on pourrait écrire simplement, pour tout ce stique : on sortifia.
  - 2. Igi-bar : ouvrir les yeux. Il n'y a pas de négation.

3. Me-a : où que ce soit; où.

4. Shag-gù-bi, littér. : ce qui est entre les rives, dans les rives.

5. Littér. : sombres (gig.).

6. Ou : d'éclat il remplit; ou de restet étaient saturées. Allusion au miroitement des eaux, si frappant en Orient. Cf. Art. II, B, d: Hymne au Nil.

7. Il n'y a pas de négation.

8. Me-bi-an-ki-a : ses chapelles (ses rites?) en haut et en bas (?) de faire, (de créer).

9. Littér. : (de) disposer l'oreille.

10. Bœuf, chevreau pris collectivement; khár-ra: parfait.

11. Si-sá : diriger.

15. La pierre de consécration
il leva;
pour construire le temple auguste
sa nuque il raidit.

17. Vers son roi, jour et nuit,
Gudea vers le Seigneur Ningirsu regarda ;
de la construction du temple
il lui parla.

20. L'È-ninnû, dont les décrets sont grands, il s'en occupe 2.

Gudea, dont le cœur est profond 3, soupire 4.

Allons, je lui parlerai!
Allons, je lui parlerai!
En ces termes je vais parler :

26. « Je suis le pasteur
« dont la souveraineté en cadeau m'a été donnée.
« Une chose au milieu de la nuit m'est survenue :
« sa nature é je ne connais pas.

29. « A ma mère mon songe je veux porter.
11. 1. « Que la devineresse, celle qui connaît ce qui me convient
2. « que la déesse Ninâ, sœur de Sirara-Shum
« sa nature m'explique. »

Dans sa barque le pied elle pose 8
Vers la ville Ninâ, où passe le canal Ninâ, la barque elle mène.
Par le canal nouveau,
en entrant 9 dans le pays il remonte 10.

- 1. Il ourrit les yeux,
- 2. Il en est soucieux.
- 3. Profond dans ses pensées.
- 4. Pousse des gémissements.
- 5. Avec cette parole.
- 6. Son intérieur (shag-bi).
- 7. Azag-zu: la hiérophante; celle qui connaît les choses pures, précieuses, occultes.
  - 8. Il n'y a pas de négation.
  - 9. Aller vers l'amont. Quand on entre dans le pays, on va vers l'amont.
  - 10. Il remonte (il lève).

#### LA LITTÉRATURE

- 7. Le BA-GA, le temple du canal nouveau, près de l'eau est situé.
- 8. Toutes sortes de bonnes choses : sacrifices, choses fraîches!,
- 9. Au roi du BA-GA cette prière il adresse 2 : [il verse.
- 10. O guerrier,
  dont la colère est terrible,
  qui n'a pas de rival,
  Ningirsu

à Nippur tu es prince.

13. O guerrier, ce qui m'a été dit j'accomplirai;

14. ô Ningirsu ton temple je te bâtirai; l'oracle je te réaliserai.

- 16. Puisse ta sœur, légitime enfant d'Eridu qui conseille ce qui convient, dame devineresse des puisse la déesse Ninâ, sœur de Sirara-shum [dieux,
- 19. faciliter l'entreprise 6.
- 20. Lui, Gudea, fut entendu<sup>1</sup> son roi sa prière rapport à Gudea<sup>8</sup> la statue<sup>9</sup> de Ningirsu la reçut.

## LE PATESI VA AU TEMPLE ET FAIT UNE PRIÈRE.

28. « O ma reine,

« enfant du ciel pur,

« toi qui conseilles ce qui convient,

« immense dans le ciel.

III. 1. « qui rends habitable 10 le pays :

« le vagabond 11 est dans sa ville.

1. Peut-être : de l'eau.

2. Littér. : une prière il apporte.

3. Je te parferai.

4. Légitime enfant engendré (à) Eridu.

5. Conseillère : ner-gal.

6. Littér. : Qu'elle dispose le chemin; qu'elle apprête, qu'elle facilite la chose.

7. Il y eut audition.

8. Cette manière triviale de traduire rend bien le texte Gu-de-a-ash.

9. Ou bien : le mandataire, le pontife (dans le texte : en.)

10. Littér. : la vie du pays.

11. Nu-du-zu: celui (zikaru) qui ne sait où aller, le vagabond.

- « Dame de la ville de Sirpurla<sup>1</sup>, celle qui la fonde, c'est toi!
- 4. « Sur la surface du pays, ton regard 2 fait merveille 3;
  - « l'homme pieux que tu regardes, sa vie est prolongée.
- 6. « Il n'est pas de mère pour moi : « ma mère c'est toi!
- 7. « Il n'est pas de père pour moi :
  « mon père c'est toi!
  - « Là, mon père m'a procréé 4
  - « au lieu où j'ai été enfanté.
- 9. « O ma mère Gatumdug, la hiérophante , la bonne,
- 10. « (toi qui), la nuit, me protèges 6,
- 11. (toi qui) un grand poignard me mets7 en main
- 12. « (toi qui) dans une lumière ardente <sup>8</sup> grandement crées, « celle qui donne le souffle de vie <sup>9</sup>, c'est toi!
- 44. « Divin et ample pavillon 10.
  - « moi, à ton ombre
  - « puissé-je te vénérer 11.
  - « Par ton action puissante 12
- 17. « O ma déesse Gatumdug, vers moi incline-toi!
  - « Vers la ville j'irai : que mon horoscope soit favorable!
  - « Dans le pays sublime, dans la ville de Ninâ
    - « que ton héraut 13 marche en avant,
  - « que ton bon lamassu m'accompagne en chemin!
- 1. Nin-uru-Sir-pur-la-ki.
- 2. U-igi-bar; construction analogue à ù-shi(igi)-bal.
- 3. Il est difficile de rendre le sens du texte: ni-a: dans la crainte; khe-gal-la-e: il fait abondance; il est multiplicateur; en somme: il inspire de la vénération au pays, à cause de l'abondance qu'il y développe.
  - 4. Shù indique un verbe d'action; shù-dug-ga:  $mal\hat{u} = remplir$ .
  - 5. Celle qui connaît les choses précieuses. Cf. 11, 1.
  - 6. NI-NAD = tsalálu.
  - 7.  $(Ush = nash\dot{u})$ : mets (en) ma droite.
  - 8. Gi-bar=gimru: totalité; une lumière totale, complète, ardente.
- 9. Zi-shag: ce en quoi il y a de la vie  $\equiv$  les vivants. (Shi indique la direction.)
  - 10. An-kush-gal.
- 11. Ou : je veux te vénérer; littér. : je veux m'approcher en (avec) crainte de toi.
  - 12. Littér. : Ta haute (?) main puissante.
  - 13. Sukkal-dug: dux verbi.

22. « Allons! je lui parlerai;

« Allons! je lui parlerai.

« En ces termes je vais parler.

« A ma mère mon songe je veux porter.

« Que la devineresse, celle qui sait ce qui me convient,

« que la déesse Ninâ, sœur de Sirara-shum,

« sa nature m'explique! »

Gudea fut entendu. Il offrit un sacrifice, puis exposa à la déesse Ninâ un songe dont il demanda l'explication. Voici ce songe :

IV, 14. En mon songe, un homme (comme le ciel était sa forme<sup>1</sup>, comme la terre était sa forme,

16. par la tiare de sa tête il était dieu; à son côté était l'oiseau divin Im-gig ?;

18. à ses4 pieds était la foudre,

à sa droite et à sa gauche, un monstre bétait couché)

20. de bâtir un temple m'a ordonné. Sa nature je n'ai pas connu.

Un soleil

sur l'univers se lève.

Une femme!

Qui n'était-elle pas? qui était-elle? Tout lumière était le haut?

.8 . . .? était le bas;

un calame de pureté elle portait, une bonne stablette elle avait,

V. 1. d'un plan elle traçait les lignes 10.

Deuxièmement 11: (Je vis) comme un héros!

1. L'expression est bien vague, rib : zimu, bûnânu.

2. Agü.

25.

3. Im-gig signifie vent sombre.

4. Aux pieds de cet oiseau, de cette « aigle ».

5. Panthère (?) lion (?) *ùg*.

6. Le sujet est un homme, l. 14.

7. Sa tête de lumière était chargée; ou même : sa tête faisait (ag) de la lumière.

8. Kinda: gallabu: tondeur, chirurgien ...?

9. Littér.: « une tablette de la bonne étoile », ou « une tablette puissante du bon ciel », une tablette propice.

10. Gi-gi: elle allait et venait; elle traçait un plan ou des plans en allant et venant (gi-gi indique le mouvement de la main: tawaru).

11. Min-kam (un second).

La droite repliée une tablette de lapis portait.

4. D'un temple le plan il établissait.

Devant moi, un portoir <sup>2</sup> pur était placé

(où) un moule <sup>3</sup> pur il arrangea:

7. une brique du destin' sur le moule se trouvait; un récipient debout devant moi était placé : c'était un oiseau ti-bu qui d'eau , jour et nuit, l'emplis-Un âne à la droite de mon roi était couché .» [sait].

#### EXPLICATION DU SONGE.

## Au patesi sa mère Ninâ répondit :

- 12. « O mon patesi, ton songe je veux t'expliquer.

  L'homme
  comme le ciel était sa forme,
  comme la terre était sa forme;
- quant à sa tête
  c'était une force divine.
  Quant à l'oiseau divin Im-gig,
  près de lui était la foudre 10:
- 16. à sa droite et à sa gauche un monstre était couché.
- 17. Cet homme, oui! oui<sup>11</sup>! c'est mon frère Ningirsu! Son temple il t'ordonnait de bâtir. Le soleil qui sur l'univers se levait.
- 20. c'est ton dieu Ningirsu se levant de terre comme un soleil.
- 21. La jeune fille (tout lumière était le haut 12

1. Ramenée vers le bras gauche.

2. L'« oiseau » dont les maçons se servent pour porter le mortier sur leurs épaules.

3. Moule à briques.

4. La brique qui porte mémoire de tout cela, c'est-à-dire la brique, le

document de l'histoire « prophétique ».

5. A-am: récipient, rigole, « bénitier ». Gish a-am=adâru; il y a ici kur (=montagne) dans am (=bœuf). Le a donne l'idée d'eau; donc ai-guière? ou bénitier?

6. Lù-a.

7. Zal-zal; abonder.

8. Ki-khar-khar: mettait en poussière la terre, se vautrait, était couché.

9. C'est-à-dire : un emblème divin de la force.

10. Emblème symbolisant la foudre.

11. Ganam : en vérité.

12. Nu-ag = shakin. Sa tête de lumière était chargée jou même : faisait (ag) de la lumière.

. . . . . . . . . . était le bas)

qui un calame de pureté portait,
qui écrivait le plan divin²,

c'était ma sœur Nisaba3.

- VI, 1. Dans la construction du temple en pureté et en éclat e elle te prophétisait.
  - 3. Deuxièmement : celui qui comme un héros, la droite repliée, la tablette de lapis portait, c'est Nindub.

Le plan du temple elle dessinait<sup>8</sup>.

Devant toi, un portoir pur était placé
(où) un moule <sup>9</sup> pur il arrangea <sup>10</sup>:
la tablette du destin qui sur le moule se trouvait,
c'est la brique sacrée de l'È-ninnû.

9. Le récipient debout devant toi placé, l'oiseau qui d'eau jour et nuit le remplissait,

11. (c'est<sup>11</sup>): pendant la construction du temple qu'aucun bon [sommeil ne prenne ton œil<sup>12</sup>.

Cet âne<sup>13</sup> qui à droite de ton<sup>14</sup> roi était couché c'est toi qui dans l'É-ninnû, comme un âne es couché.

- 14. Pour les ouvriers 15 la purification tu teras abonder;
- 15. à Girsu, front de Sirpurla, tou pied tu promèneras 16. De tou dépôt 17 modifie les tablettes 18; tire-moi du bois.
- 1. Kinda=gallabu, cf. supra. On ne voit pas quel peut bien être le sens ici.

2. Cf. Supra, V. 1.

- 3. Déesse de l'écriture, puis des céréales. On écrivit d'abord des choses relatives à l'agriculture.
  - 4. Dans l'acte de construire.
  - 5. Mul.
  - 6. Azag.
  - 7. Pour ce qui suit, voir V, 5 s.
  - 8. Nadû: jeter; ici: dessiner.
  - 9. Moule à briques.
- 10. Littér. : qui dirigeait.
- 11. C'est-à-dire : cela signifie que pendant la construction....
- 12. N'aie de cesse, de repos, que tu n'aies achevé le temple.
- 13. Ane puissant (?): dun.
- 14. Lire zu au lieu de zag.
- 15. Les artisans.
- 16. Ki-ush: fouler la terre.
- 17. Maison du trésor; réserve.
- 18. Change les tablettes, les registres; modifie « l'état » de ton dépôt, fais sortir du bois.

Pour ton roi un chariot apprête;

un âne fort¹ au timon attelle.
 Ce chariot, de pierres précieuses² cloisonne-le.
 Les flancs³ du carquois, comme le jour qui brille,

21. d'un dieu<sup>4</sup>, gage de vaillance, orne-le<sup>5</sup>;

un emblème aimé fais-le;

23. ton nom inscris-y!
Son tympanum<sup>6</sup> aimé (appelé) « Grand lion du pays »,
instrument à la voix douce<sup>7</sup>

qui rend des oracles.

pour le guerrier qui aime les présents,

VII, 1. ton roi, seigneur de Ningirsu,

2. dans l'E-ninnû-im-gig-bar-bar-ra introduis-la!

le moindre de tes désirs <sup>8</sup> comme important il recevra.

Le Seigneur qui comme le haut des cieux est profond, Ningirsu, fils d'Enlil,

pour toi sera condescendant<sup>9</sup>; le plan du temple il te révèlera. C'est un héros dont les décrets sont grands; il te bénira.

Gudea fait ce qui lui a été révélé; il purifie le temple, offre des dons au dieu et lui fait une prière.

Le dieu revient alors lui renouveler l'assurance que c'est lui qui aura l'honneur de lui bâtir un temple; et alors :

XI. 8. vers le ciel, un vent l'eau annoncera; du ciel l'abondance arrivera, le pays d'abondance regorgera.

> 10. (De) mon temple, lorsque les fondations seront posées, que l'abondance arrive! La plaine 10 te rapportera 11.

1. Fort (?) dun.

2. De choses précieuses.

3. Ici : flanc, plutôt que flèche.
4. C'est-à-dire l'image d'un dieu.

5. Sal-dug: travail de femme; de là : soigner, embellir, orner.

6. Voir p. 35, n. 4 et 5.

7. Au son doux, ou : juste de voix.

8. Littér. : Tes petites paroles comme de grandes paroles il recevra.

9. A toi condescendra; ou : sera à ta disposition.

10. Littér. : champ très grand.

11. Shu-il: nashû = apporter, rapporter.

Les cours d'eau 1 presseront 2 leurs rives;

14. Dans les souterrains, l'eau qui ne sortait plus pour toi sortira.

16. Au pays de Shumer en abondance l'huile sera versée; (le pays) en abondance de laine se couvrira. »

Chacun se prépare au grand événement. On évite le mal<sup>3</sup> ; ainsi :

XIII. 6. le serviteur qui était coupable, son maître à la tête ne le frappe pas; la servante qui avait fait une action mauvaise, sa maîtresse au visage ne la frappe pas.

 Au patesi constructeur de l'É-ninnû, à Gudea, personne ne présente de procès (à juger.)

« Des prières eurent lieu pendant le jour et des oraisons pendant la nuit<sup>4</sup>, » et des consécrations dans tout le pays. Puis les travaux commencèrent.

Tout le monde est au travail; « l'Élamite vient de l'Élam, le Susien vient de Suse; Magan et Melukhkha, dans les montagnes, rassemblent des bois pour construire le temple<sup>5</sup>. » Gudea lui-même part pour « la montagne des cèdres où personne n'avait pénétré<sup>6</sup>. »

Et l'on voit affluer à Lagash des bois et des pierres de diverse sorte, du plâtre, du bitume, du cuivre, du plomb, de l'or en poudre<sup>7</sup>.

Maintenant, ce sont les travaux de la construction proprement dite. Gudea y déploie le plus grand zèle :

comme un jeune homme qui nouvellement construit une maison, devant lui, il ne laissa entrer aucun plaisir; comme une vache qui tourne les yeux vers son veau, vers le temple (tout son) amour il porta<sup>8</sup>.

1. Singulier collectif, dans le texte.

2. Elles seront abondantes, fortes; elles feront une forte pression contre les parois des rives.

3. XIII, 3 s.

4. XIII, 28-29.

5. XV, 6-9.

6. XV, 19.

7. XVI, 22-32.

8. XIX. 22-25.

Suit la description du temple; malheureusement, il y a bien des choses obscures encore dans le récit.

## 5. Aux temps d'Ur1.

## Dédicace d'un édicule au roi Gimil-Sin2.

« Au divin Gimil-Sin, chéri du dieu Bêl, que Bêl son « bien-aimé a élu « roi », au roi puissant d'Ur, au roi des « quatre régions, à son dieu Lugal-Maurri, chef de la garde, « patesi d'Ur, son serviteur, a voué cette maison qu'il

« aime. »

## B. - Genre poétique.

Il y a dans la littérature shumérienne, des textes qui se distinguent des simples récits par une certaine disposition symétrique des lignes sur les tablettes d'argile<sup>3</sup>, par le mouvement de la pensée, par un style plus imagé, quelquefois par certain parallélisme et une sorte de rime<sup>4</sup>.

Le parallélisme des lignes ou vers — sur lequel nous aurons à revenir en parlant de la poésie lyrique — paraît quelquefois d'une manière très marquée dans le poème dit « du Paradis et de la Chute », surtout en deux passages qu'on lira plus loin<sup>5</sup>.

1. Cf. Hist. et Civil, 16-23.

2. Texte, sur pierre de seuil, publié en transcription et traduit par V. Scheil in RT XXVI (1904), 22-23. Le sens n'est pas douteux: Un haut fonctionnaire de la capitale, Ur, voue un édicule à son roi, Gimil-Sin, vivant ou mort.

3. On trouve aussi une certaine disposition symétrique, sur des tablettes

qui n'ont d'ailleurs rien de poétique.

4. Faut-il parler aussi de métrique? Ce n'est pas démontré, bien que des tentatives aient été faites en vue de découvrir si elle existe. Cf. sur ce point, Zimmern, Babyl. Hymn. u. Geb (D. alte Or., 1905 (H. 3), et ZA, X, 1-24 (étude de Sm, 265 a): Sr. Langdon a tenté aussi une analyse métrique de IV R 30, n° 2, Obv. 11-35 (lamentation à Tammuz), et de CT, XV, 15-16, dans Babyloniaca, II (1908), 162 s.

5. Verso II, 20-35; III, 24-41.

Signalons aussi le parallélisme de construction ou retour d'une forme de la pensée en termes semblables sinon identiques :

> sag-gig-gi sag-gig me-en-nu nm-ma-bi um-ma me-en-nu ab-ba-bi ab-ba me-en-nu <sup>1</sup>

#### ou encore:

ásh-zal gishpitug-gi tuk-a (d) nin-tud-ama-kalama-shu (d) en-ki-ge gishpitug-gi tuk-a (d) nin-tud<sup>2</sup>

On répète volontiers et à la lettre, après un vers ou quelques vers seulement, une formule ou même tout un passage :

Au pays de Dilmun qui est un lieu saint<sup>3</sup> ... c'est vous qui reposez; ... au pays de Dilmun qui est un lieu saint<sup>4</sup>.

#### Les vers:

Mon roi qui était rempli de frayeur, oui, rempli de frayeur, sa nourriture seule sur le vaisseau il plaça, deux serviteurs comme gardes il posta 6

sont répétés seize vers plus loin<sup>7</sup>, et les sept premiers vers intercalaires<sup>8</sup> se trouvent déjà dans la colonne précédente<sup>9</sup>, puis reviennent encore un peu plus loin<sup>10</sup>; et, sur les sept autres vers intercalaires, trois:

sukkal-a-ni dingir-guda-ne [gù-mu-na-de-e]

1. Recto I, 23-25.

- 2. Recto II, 20-23. Cf. Verso I, 21-22; de même 23-24, CT XV, 14 verso. Voir aussi pour le « temps de Dréhem », l'hymne publié et traduit par H. de Genouillac, Trouvaille de Dréhem, n° 10.
  - 3. Ki-azag.

4. Paradis, Recto I, 2-4.

- 5. Gu-ma. Sur le sens de ce mot, voir la note de Langdon, Le poème sumérien du Paradis, p. 269.
  - 6. Ibid. Recto III, 9-11.
  - 7. 29-31.
  - 8. 14-21.
  - 9. Col. II, 33 suiv.
  - 10. Col. II, 34-43.

galu-dumu-shág-ga-e-ne nu-mu-un- [zu-te-bi] (d) nin-kùr-ra shág (-ga-e-ne nu-mu-un-zu-te-bi

sont répétés immédiatement?.

Les poètes shumériens terminaient volontiers toute une série de vers ou lignes sur une même rime<sup>3</sup>, ou bien ils séparaient une rime par un ou plusieurs vers de rime différente<sup>5</sup>.

Notons ce caractère de la littérature poétique: l'allure n'est jamais absolument régulière; on y constate souvent des changements imprévus de sujet et surtout des changements de personne. On passe, sans transition aucune, du discours indirect au discours direct; sans en avertir le lecteur, on cite tout à coup des paroles d'un personnage que l'on ne présente même pas, que l'on ne nomme pas.

Et tout cela paraît être considéré, non pas comme une négligence du poète, mais comme un véritable ornement. (On constate le même caractère dans la littérature égyptienne.)

1. 23-25.

2. 26-28. Voir aussi 34-43, qui se trouvent Col. II, 33 suiv. Ce caractère se perpétuera à travers toutes les époques de la littérature babylonienne et assyrienne.

3. Voir le passage, déjà cité en shumérien, Recto I. 23-25 On y aura

remarqué aussi le retour du premier mot, en chaque vers :

say-gig-gi sag-gig um-ma-bi um-ma ab-ba-bi ab-ba.

Voir aussi Recto II, 34-37 (rime a-ni), 38-41 (rime am); Verso I, 45-47; II, 8-11; CT XV, 24, 25: men finit les lignes 6-12 gnb finit les lignes 3-5 li-e-a finit les lignes 14-16 ari finit les lignes 6-12

ibid. 7-9: teg finit les lignes 1, 2 et 32-37 a-ba finit les lignes 18-25, fin du Verso + Verso (1. I mutilée) 2-3; Chant à Ishtar et Tammuz (docum. Cugnin) in RA VIII (1911), 162-169. Le Recto a 27 lignes; or 1-18 finissent sur les ana, puis 19-23 sur les gin. Etc. CT XV, 10 Recto: 11 lignes (sur 16) finissent sur le son a; etc.

4. Paradis, Recto 1, 27, 29; II, 20, 22; Verso II, 20-33; III, 29-41, CT XV,

11-14, puis 15, et la rime de 11-14 revient à 16 et 17.

5. Paradis, Verso III, 26-29 (rime tu-ud séparée par deux vers à rime gig , 46-49 (rime khe-a séparée par deux vers à rime tuk).

## 1. Poésie épique.

Dans l'épopée, le poète comble les vides laissés par la tradition dans la mémoire du passé; il les comble au moyen des idées que l'on se fait du monde; il rattache les événements politiques, la vie intellectuelle, les faits sociaux aux toutes premières origines des choses et de l'histoire, aux actes des dieux, car on imagine que les dieux précédèrent les hommes dans le gouvernement du monde et que les héros antérieurs au déluge formèrent comme un trait d'union entre les dieux et les hommes nouveaux qui apparurent, après la catastrophe, sur une terre nouvelle.

#### Le Juste souffrant.

Nous serions probablement en droit de donner, ici, le poème du Juste souffrant, car il remonte sûrement à une haute antiquité; toutefois, parce que nous ne possédons jusqu'à présent qu'une copie de la Bibliothèque d'Ashurbanipal, nous ne le citerons qu'aux Temps assyriens, afin de ne pas avoir l'air de vieillir nos documents sans raison suffisante.

## La tablette en-e-ba-âm¹ poème dit « du Paradis, ou du Déluge et de la Chute. »

A première lecture — si l'on ose ainsi dire quand il s'agit de shumérien — ce poème paraît présenter un sens général assez suivi et particulièrement intéressant : Félicité de

<sup>1.</sup> Tablette de Nippur récemment publiée par St. Langdon dans University of Pennsylvania: The University Museum (Babyl. Sect.) t. X n° 1. Cette tablette est une copie, en écriture assez cursive, faite à l'époque de Hammurabi (Scheil, Communic. à l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, tirage à part. Paris, 1916). Voir surtout St. Langdon, Le poème sumérien du Paradis, du Déluge et de la Chute de l'homme. Paris, 1919.

l'homme dans un paradis — déluge — chute — effets de la chute et moyens d'y remédier du moins en partie.

En y regardant de plus près, des objections se présentent à l'esprit qui naissent principalement de la brièveté du récit, des lacunes du texte et de l'imprécision de la langue shumérienne en général; et l'on risque de se laisser égarer à travers des difficultés qui, d'ailleurs, n'ont pas toutes la même importance.

Nous suivons pour l'exposé l'opinion de Langdon, mais nous faisons d'expresses réserves 1° sur le but du document; 2° sur le sens de la description; 3° sur l'interprétation du déluge 1.

Le but du poème serait de raconter la chute de l'homme suivant la tradition de Nippur — car c'est de Nippur que vient notre document.

Dans toute l'étendue du pays de Shumer, hommes et animaux vivaient ensemble dans la paix, le péché et la maladie n'atteignaient pas encore l'humanité.

1. Voici quelques critiques sérieuses que l'on a faites à Langdon. L'auteur de ce texte, qui est un hymne, se proposerait d'indiquer combien est fondé en droit le culte d'Enki; et il nous montrerait ce dieu envoyant un déluge d'eau fécondante sur le pays de Dilmun, qui était désolé par une sécheresse telle que tous les hommes étaient anéantis. Cela symboliserait le phénomène périodique de la sécheresse et de l'inondation euphratéenne.

Suivant Morris Jastrow Jr (JAOS XXVI (1916), 122-135), il s'agit d'une vue shumérienne sur l'origine des choses : sur la terre rien n'existe encore, si ce n'est Enki et Ninella, sa fille et épouse, parce qu'il n'y a pas d'eau encore. La déesse demande que l'eau soit crééc. Après le rite de la fécondation plysique par le dieu et la déesse, les caux coulent pendant neuf mois.

(Le vaisseau dont on parle est celui d'Enki (Èa), et Uttu est un dieu, et non pas un héros échappé à un déluge dont il n'est pas question d'ailleurs).

L'humanité, sinon le premier homme, est instruite par Enki, ou plus exactement par son messager Usmu (Isimu), de l'usage des plantes et des arbres, mais il n'en interdit aucun. La mort n'est donc pas un châtiment; c'est la destinée toute naturelle de l'homme.

A la fin sont énumérés les dieux créés pour obvier aux maux qui atteignent les troupeaux et les hommes. Une invocation aux dieux termine le tout (Voir S. Langdon, Critical Notes upon the Epic of Paradies in JAOS. 1916, 140-145. The necessary Revision of the sumerian Epic of Paradies in The americ. Journal of semit. Language and Literature (1917) 245-249.

Particulièrement favorisée, était la région paradisiaque de Dilmum, centre du pays, d'où le dieu des eaux, Enki, gouvernait l'humanité qu'il avait créée. Mais voici qu'un déluge anéantit les hommes — à cause sans doute d'un manque de respect à l'égard du dieu<sup>1</sup>. — Les conditions de la vie sont désormais complètement changées; l'âge d'or est fini. La nature est hostile aux hommes — quelques personnages pieux avaient été sauvés du déluge; — Uttu lui-même, le favori du créateur, doit travailler<sup>2</sup>. Bien plus, désormais, l'humanité est exposée à la souffrance, la mort est son destin. Comment expliquer cette malédiction?

La cause de ce malheur est dans la méconnaissance d'un mystérieux avertissement des dieux. Cet homme devait s'abstenir d'un fruit fatal; il en mangea et, dès lors, il fut frappé. Frappé dans ses biens : la terre ne donna plus à ses troupeaux assez de pâturages pour les nourrir³, ni assez d'eau pour les abreuver¹; frappé dans sa personne : sa déchéance se manifeste en sa bouche peut-être pour la confusion du langage³ — et par le manque de cette nourriture légère⁴ qu'il aimait en son pays d'Orient, ou bien par les difficultés à se la procurer⁵.

Cet homme se sentit frappé également dans ses forces physiques<sup>8</sup>, dans ses organes vitaux les plus délicats<sup>9</sup>, dans

1. Il semble que le poème y fasse allusion. Cf. infra.

- 3. Verso III, 24-25.
- 4. Ibid. 27-28.
- 5. Verso III, 32.
- 6. Ce texte l'appelle breuvage.
- 7. Ibid. 30.
- 8. Ibid. 38.
- 9. Ibid. 36.

<sup>2.</sup> Sur cette partie, il semble bien que des doutes subsistent encore, même après les précisions apportées par Langdon (PSBA 1916, 40-43; puis dans The Expository Times (1916), 165-168 et incorporé dans Le poème sumérien) à savoir : 1° le poème décrit-il la création ou ce qui eut lieu après la création, 2° s'agit-il d'un déluge destructeur ou d'un déluge d'eaux fécondantes?

sa puissance génératrice<sup>1</sup>, et même dans son intelligence<sup>2</sup>.

Pour atténuer ces effets de la chute, le couple créateur octroya à l'infortuné, afin qu'il pût les invoquer dans chaque détresse physique, des patrons divins, préposés, les uns à la protection des troupeaux, et les autres à la santé des organes principaux qui intéressent soit la vie de l'individu, soit la vie de l'espèce; un autre fut préposé à l'intelligence de l'homme.

I

Le dieu des eaux, Enki, et son épouse, Ninella, règnent sur l'humanité à Dilmum. L'homme ne fait point de mal; il ne connaît ni la maladie, ni la vieillesse; les troupeaux n'ont rien à craindre des bêtes de proie. Point d'orages dévastateurs.

- 1. [Ceux qui sont] endormis, en vérité, ceux qui sont endormis, c'est
- 2. [Dans la montagne] de Dilmun qui est un lieu sacré, [vous 3.

3. [dans le lieu sacré], ceux qui sont endormis, c'est vous.

4. ... la montagne de Dilmun qui est un lieu sacré.

- 5. La montagne de Dilmun qui est un lieu sacré, la montagne de Dilmun est propre;
- 6. la montagne de Dilmun qui est un lieu sacré, la montagne de Dil-

7. Seuls, dans Dilmun ils sont couchés;

mun est pure.

8. là où Enki avec son épouse repose,

- 9. cet endroit est pur, cet endroit est propre.
- Seuls, dans Dilmun ils sont couchés.
   Là où Enki avec la reine pure repose,
- 12. cet endroit est pur, cet endroit est propre.
- 13. Dans Dilmun, le corbeau n'a pas croassé.
- 14. Le milan n'a pas crié à la manière du milan.

15. Le lion n'a pas tué.

16. Le loup n'a pas ravi les agneaux.

17. Le chien n'a pas cohabité avec la chevrette au repos;

18. le zéhu, quand il mangeait du grain, il ne tourmentait pas.

19. Les rejetons grandissant....

1. Ibid. 34.

2. Ibid. 40.

<sup>3.</sup> Les textes religieux relatifs aux différents centres de culte contiennent mainte allusion à la chambre à coucher de chacun des grands dieux et de son épouse (Note de Langdon). Ce fait est en effet bien connu.

- 20. Les oiseaux n'ont pas [abandonné] leurs petits.
- 21. Les colombes, on ne les laissait pas s'envoler.
- 22. Personne ne disait : « O mal d'yeux, tu es 'l'œil malade'. »
- 23. Personne ne disait : « O mal de tête, tu es 'le mal de tête'. »
- 24. Personne ne disait à la vieille femme : « Tu es une vieille femme. »
- 25. Personne ne disait à l'homme vieux : « Tu es un vieux. »
- 26. Dans la ville, personne n'habitait une place pure, où l'eau n'eût [pas été répandue.
- 27. Personne ne disait : « Quelqu'un a changé le canal. »
- 28. Nul prince ne refusait sa miséricorde.
- 29. Personne ne disait : « Un fraudeur fraude. »
- 30. Personne ne disait : « Hélas! dans le sanctuaire de la ville1. »

Ninella félicite son mari d'avoir créé un paradis où l'on peut goûter tant de bonheur<sup>2</sup>.

#### П

#### PROMESSE DE GRANDES PLUIES.

- 1. Dans ton grand... que les eaux se précipitent!
- 2. Puisse ta ville boire de l'eau en abondance!

1. Idée empruntée aux textes liturgiques, qui contiennent de nombreux chants funèbres sur les calamités qui ont désolé les anciennes villes de la

Basse Mésopotamie. Cf. Langdon. Le poème sumérien, p. 165.

Se rappelant la manière dont le l'oème Enuma elish décrit le temps où rien n'était encore (cf. infra), Jastrow admet qu'il s'agit, ici également, de la création et que l'auteur veut dire que rien n'existait. On objecte à cette manière de voir qu'il y a une différence trop marquée entre les passages en question pour admettre qu'ici et là le but soit le même; par exemple, pourquoi, pour signifier que rien n'existait, l'auteur aurait-il écrit les vers 21, 27, 28? Qu'on relise Enuma elish, ou bien la tablette de Nippur nº 14005 (Barton, Miscellaneous Babyt. Inscr. nº 8, et la copie collationnée par Langdon. Le poème sumérien, Pl. VII-VIII, et trad. p. 1361)! Jastrow cite, en faveur de sa thèse, les vers 13-16 du poème que nous étudions; s'ils étaient seuls, il pourrait sembler qu'ils lui soient favorables; mais 22-24 le sont moins; quant à 32, on ne peut en donner une interprétation apodictique, puisque le passage est mutilé: il y manque 7 lignes.

On a dit aussi que notre texte décrit une sécheresse — à laquelle La va remédier par des pluies abondantes —; on admet donc qu'elle entraîna la

mort de tous les hommes!

Il est bien sûr que plus d'un Mythe nous a été révélé, inséré dans un texte d'Incantation; mais il n'est pas évident que notre texte finisse (col. VI) par une incantation qui serait le but de tout le morceau, suivant Jastrow (l. c. JAOS, p. 129, 12.).

2. Vers 31 suiv.

- 3. Puisse Dilmun boire de l'eau en abondance!
- 4. Ton puits d'eau amère, fais-le couler comme un puits d'eau douce!
- 5. Que ta ville soit la demeure qui rassemble le pays de Shumer!
- 6. Que Dilmun soit la demeure qui rassemble le pays de Shumer!
- 7. Maintenant, ô dieu Soleil, répands tes rayons;
- 8. ô dieu Soleil, dresse-toi dans le ciel!

Et tout cela se réalise; on nous le dit en répétant, en style direct, les paroles de la promesse.

Maintenant Enki va confier un secret à Nintud:

26. Son destin, en secret, grandement, libéralement, il lui affirma.

Quel est ce secret? D'après Langdon, l'homme n'est plus agréable au dieu créateur.

27. Il dit : l'homme n'entre pas chez moi.

Aussi lui annonce-t-il qu'il va détruire <sup>2</sup> les hommes par un déluge qui durera huit mois et cessera le neuvième<sup>3</sup>. Il le jure par le ciel <sup>2</sup>.

#### Ш

Nintud veut sauver un de ses serviteurs d'une piété exemplaire, Uttu; elle l'appelle au bord du fleuve, auprès de la barque d'Enki où le dieu paraît le faire monter.

10. il a placé son pied, seul, sur le bateau.

Le déluge se déchaîne (répétition en style direct des vers qui l'ont annoncés et l'on nous décrit la montée graduelle des eaux, et la monotonie de ces jours angoissants :

- 43. Enki submergea les champs.
- 14. Les champs recurent les eaux d'Enki.
- 15. Ce fut le premier jour du premier mois.
  - 1. 12-19=1, 1-7.
- 2. Ba-ni-in-rig. Voir Langdon, Le poème sumérien p. 177, note 6, et p. 178, note 2.
  - 3. 30-46.
  - 4. 29.
  - 5. Verso III, 13-18 = Verso II, 33-43.

16. Ce fut le second jour du second mois.

- 17. Ce fut le neuvième jour du neuvième mois, le jour de la cessation
- 18. Comme la graisse, comme la graisse, comme le suif, [des eaux

19. Ninkurra (comme) la graisse,

20. même Nintud, mère du pays de Shumer, les a créés.

Le déluge fini, Nintud s'entretient avec Uttu sauvé des eaux<sup>1</sup>. Elle le recommande à Enki.

#### VERSO I.

Enki fait venir Uttu dans son temple et lui révèle des secrets. (Uttu est précédé du signe divin, mais il est jardinier<sup>2</sup>.)

### VERSO II.

Dès la plus haute antiquité, en Babylonie, comme en Égypte par exemple, on s'est demandé d'où viennent les privations, les maladies, les infirmités, la difficulté de l'intelligence à percevoir la vérité. Ne dirait-on pas que le poète qui composa notre hymne ait été préoccupé de ce problème? Il semble qu'il nous présente, après le déluge, un homme instruit par le créateur Enki et qui, par sa faute, se trouva exposé à tous les maux qui désolent l'humanité.

Après une lacune assez longue, nous avons une énumération de plantes — médicinales peut-être — et d'arbres, dont les dieux permettent à Uttu de manger les fruits. Mais il semble qu'Enki lui ait défendu de goûter à une plante « dont il avait fixé le destin. »

20. Mon roi, au sujet de la plante u-gish<sup>3</sup> elle dit:

21. « il peut en couper, il peut en manger! »

22. Mon roi, au sujet des plantes portant du fruit elle dit :

23. « il peut en cueillir, il peut en manger! »

1. Il y a encore, dans cette colonne, des répétitions, fastidieuses pour nous, qui rappellent les répétitions d'autres poèmes, et aussi celles de la poésie lyrique shumérienne.

2. Verso I, passim.

3. Langdon estime qu'il s'agit d'une plante exotique.

- 24. Mon roi, au sujet des plantes.... elle dit :
- 25. « il peut en couper, il peut en manger! »
- 26. Mon roi, au sujet des plantes à épines elle dit :
- 27. « il peut en cueillir, il peut en manger! »
- 28. Mon roi, au sujet des plantes... elle dit :
- 29. [« il peut couper,] il peut en manger! »
- 30. [Mon roi, au sujet des plantes...] elle dit :
- 31. [« il peut en cueillir, il peut en] manger! »
- 32. [Mon roi, au sujet des plantes....] elle dit :
- 33. [a il peut couper], il peut en manger! »
- 34. [Mon roi], approcha de la plante kasu,
- 35. il en cueillit il en mangea;

alors la déesse éplorée s'écria:

38. « Il ne verra plus la face de la Vie jusqu'à ce qu'il meure! »

Là-dessus, Enlil, le créateur, et Ninkharsag, irrités se lamentent aussi :

41. Moi, Ninkharsag, j'ai engendré ces enfants, et quelle est ma récom-[pense<sup>2</sup>?

## VERSO III.

Dans un dialogue sur les remèdes que comporte la nouvelle situation de l'humanité<sup>3</sup>, le couple divin se concerte en vue d'adoucir les épreuves de sa créature par le secours d'êtres supérieurs produits à cette fin.

Ninkharsag semble consoler Enlil et s'excuser elle-même d'avoir fait l'homme si défectueux :

<sup>1.</sup> Khush-a.

<sup>2.</sup> Cela rappelle Gen. VI, 5-7: Videns autem Yahweh quod multa malitia hominun esset in terra et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum, omni tempore, poenituit eum quod hominem fecisset in terra. Et, tactus dolore cordis intrinsecus: Delebo, inquit, hominem quem feci, a facie terrae.

<sup>3. «</sup> La déesse, interrogeant le dieu, s'adresse par-dessus lui à l'homme. « En corrélation quand le dieu répond qu'il souffre dans ses biens, dans

<sup>«</sup> ses membres et ses facultés, disgrâce qui ne saurait atteindre un dieu, « il est manifeste qu'il répond au nom de la créature elle-même. » Scheil,

<sup>4.</sup> Dans l'énumération des maux, l'auteur suit une marche ascendante : d'abord les maux qui atteignent l'homme pasteur dans ses pâturages.

Verso, III, 24. Mon frère, en quoi te sens-tu souffrant?

25. « Mon pâturage 1 est souffrant! »

- 26. Voici que je t'enfanterai le divin  $Ab\hat{u}^2$ .
- 27. Mon frère, en quoi es-tu souffrant?

28. « Mon troupeau 3 est souffrant! 4 »

- 29. Voici que je t'enfanterai le divin Nin-tulla 5.
- 30. Mon frère, en quoi es-tu souffrant? « Ma bouche est [souffrante! »
- 31. Voici que je t'enfanterai la divine Nin-ka-utud.
- 32. Mon frère, en quoi es-tu souffrant? Ma bouche est [souffrante! »

33. Voici que je t'enfanterai la divine Nin-ka-si7.

- 34. Mon frère, en quoi es-tu souffrant? « Mon na est [souffrant! »
- 35. Voici que je t'enfanterai la divine Na-zid<sup>9</sup>.
- 36. Mon frère, en quoi es-tu souffrant? « Mon bras <sup>10</sup> est [souffrant! »
- 37. Voici que je t'enfanterai la divine Da-zi-ma 11.

1. Pâturage, ab.

2. Abû (c-à-d. Tammuz), le dieu qui renouvelle et protège la végétation.

— Il y a, daus le nom de chaque remède comme un écho du mot qui indique le mal.

3. Troupeau, tul — le remède est Nin-tul-la.

- 4. La terre que l'homme cultivait d'abord sans peine, vient de se révolter; faute de nourriture suffisante, les animaux sont menacés de mourir.
- 5. Le dieu des citernes, des fosses. On conçoit combien est importante pour les pasteurs, en Orient, la question eau. « Le buffle » par ex., s'il reste plus d'un jour sans eau, se détache à l'arrière, se couche et meurt ». Schell, p. 5.

6. Bouche, ka. Remède: Min-ka-utud.

- 7. Nin-ka-si = la dame qui comble la bouche. (Nin-kasi est la divinité des breuvages. Br. 11003.)
- 8. NA (lecture Scheil) = makhirtum (Meissner SAI, 897), euphémisme pour désigner l'organe ou une partie de l'organe de la génération.

9. Na-zid (Scheil), au lieu de na-zi (Langdon) = na sain. Cette déesse

est chargée de protéger la génération et l'enfantement.

10. Da signifie le bras droit, et, par extension, le côté. On le considérait (note Schell) comme l'organe principal de la force physique. (Pour les Babyloniens, un raillant, c'était celui dont le bras sort et n'est pas paralysé mà-da.) C'est donc l'action extérieure de l'homme qui est atteinte.

11. Da-zi-ma = celle qui lève un bras sain.

- 38. Mon frère, en quoi es-tu souffrant? « Ma côte¹ est [souffrante! »
- 39. Voici que je t'enfanterai la divine Nin-til.
- 40. Mon frère, en quoi es-tu souffrant? « Mon esprit? set souffrant! »
- 41. Voici que je t'enfanterai la divine En-shag-me 3.

A chacun de ces êtres secourables on fait une situation auprès des hommes:

- 42. Dans leur jeunesse, à peine nés, voici leur apanage :
- 43. Abu sera roi des pâturages;
- 44. Nin-tulla sera seigneur de Magan.
- 45. Nin-kha-utud épousera le dieu Nin-azu;
- 46. Nin-ka-si sera Nig-shag-si;
- 47. Na-zid épousera Umundarâ;
- 48. Dazima épousera... zim.
- 49. Nin-til sera la dame des mois;
- 50. Enshagme sera le seigneur de Dilmun. Gloire (aux dieux)!

# Le Déluge d'après la recension de Nippur.

Nous avons au moins six recensions assyro-babyloniennes du déluge: celle de Nippur, la plus ancienne; le fragment Poebel 4; le fragment Schell 5 du temps d'Ammizaduga, 4° successeur de Hammurabi, vers 1868 av. J.-C.; la recension de la XI° tablette de l'Epopée de Gilgamesh, 668-626 av.

<sup>1.</sup> Côte: til. Til, c'est aussi la cage thoracique qui protège les organes les plus importants de la vie; c'est pourquoi ce signe til eut bientôt, chez les Babyloniens, le sens général de vie. Donc: til=côte, vie. Dans la tradition hébraïque, la première femme est appelée Ève (khawâh, khawwah) « vivante » ou « vivifiante » (parce que issue d'une côte de l'homme?)

<sup>2.</sup> Me=fabriquer, ouvrer. En sémitique, me=khasásu : comprendre khasisu : oreille, intelligence.

<sup>3.</sup> En-shag-me : le seigneur qui guérit ou qui améliore l'intelligence.

Hist. and Grammat. Texts, Nº 1, pl. I.
 Scheil le publia dans RT, XX, 55 suiv.

J.-C. ; le fragment Éa et Atarkhasis <sup>2</sup>, 650 av. J.-C. ; enfin la recension du prêtre babylonien Bérose, 330-250 av. J.-C. <sup>3</sup>.

De la recension de Nippur nous avons un fragment<sup>4</sup> qui date, d'après Hilprecht, de la dynastie d'Isin, 2339 à 2115 environ<sup>5</sup>, certainement d'une époque où le sanctuaire d'Enlil, à Nippur, avait la suprématie sur les temples babyloniens et la prépondérance dans l'activité littéraire. Il représente la plus ancienne version sémitique du déluge faite sur un original shumérien<sup>6</sup>: les recensions ninivites (Tablette XI de Gilgamesh et fragment DT 42) postérieures de 1500 ans en, sont que des éditions différentes du même récit, avec d'importantes divergences, abréviations, ou additions. L'étude comparée des divers récits montre que celui-ci ressemble le plus dans les termes, autant du moins que l'on peut en juger, au récit hébreu du déluge que l'on appelle P<sup>7</sup>.

|   | 1. |    |      |       |       |      |     |      |      |      |      | tien   |     |       |     |        |      |          |   |
|---|----|----|------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|--------|-----|-------|-----|--------|------|----------|---|
| 9 | 2. |    |      |       |       |      |     |      | je   | dis  | sip  | erai   |     |       |     |        |      |          |   |
| : | 3. |    | to   | 1s le | es ho | mn   | ies | ens  | em   | ble  | ene  | globe  | ra  |       |     |        |      |          |   |
| 2 | 4. |    | to   | oi sa | uve   | ta v | ie  | av   | ant  | qu'a | arr  | ive le | de  | éluge | 3   |        |      |          |   |
|   | ŏ. | su | rito | ous   | les a | utr  | es] | j'er | ive  | rrai | m    | assac  | re, | exte  | rmi | nation | i, ( | destruc- | - |
| ( | 6. |    |      |       |       | cc   | ns  | trui | t u  | ne b | aro  | que e  | t   |       |     |        |      | ftion    | i |
| r | 7. |    | de   | hau   | teui  | tot  | ale | soi  | t sa | co   | nst: | ructio | on  |       |     |        |      | -        |   |
| 8 | 3. |    | soi  | t ui  | ı bat | leau |     | qu   | i p  | rotè | ge   | la vie | 3   |       |     |        |      |          |   |
|   |    |    |      |       |       |      |     |      |      |      |      |        |     |       |     |        |      |          |   |

1. Ces dates indiquent la durée du règne d'Ashurbanipal (c'est de la Bibliothèque de ce monarque que vient l'Epopée de Gilgamesh). Nous avons de ce récit un autre fragment néo-babylonien (SP II, 960) qui fut copié à la même époque.

2. DT 42; CT XV, Pl. 49. Ce récit vient de Ninive, comme le précédent.

3. Elle est rapportée par Eusèbe, Chronique I, 19-24.

4. Publié et édité par H. V. Hildrecht, The earliest version of the babylonian deluge story and the temple library of Nippur. Philadelphia. 1910. Voir aussi H. V. Zehnffund, D. neue Fund Sintfl. a. d. Tempelbibl. v. Nippur v. Hilprecht. Leipzig. 1910.

- 5. Arguments: linguistique; paléographie; stratigraphie: trouvé dans une couche de 20.000 tablettes, entières ou fragmentaires, du 3º mill. av. J.-C. Gette recension fut donc faite environ cinq ou six siècles avant Moïse et un demi-siècle avant Hammurabi contemporain d'Abraham.
  - 6. On ne l'a pas encore découvert.

7. Gen. VI, 13-20; 088, 11.

- 9. d'un toit solide recouvre-la.
  10. . . le bateau que tu feras
- 11. les bêtes de la campagne, les oiseaux du ciel 3
- 12. . . . . en nombre complet 13. . . . . . et la famille.

# Mythe d'Etana3.

Les dieux Anunnaki siègent pour statuer en faveur des hommes contre les Igigi qui leur sont hostiles.

Il semble que le malheur de l'humanité vienne de ce qu'elle n'a pas de roi. Les insignes de la royauté existent bien, mais ils sont au ciel, et ce sont précisément les Igigi qui les détiennent. Personne ne peut les ravir.

Il faut pourtant découvrir un moyen pour s'en emparer... Une première tentative dut échouer....

I. 1. Les grands dieux Anunnaki qui fixent le destin s'assirent et tinrent conseil au sujet de la terre, les créatures des régions, les auteurs de la nature, les Igigi étaient opposés aux hommes.

 Sceptre et tiare, diadème et bâton de commandement devant Anu dans les cieux sont placés<sup>4</sup>.

1. Tseru (dans el-Amarna : tsukhru), comme l'arabe לאם, signifie dos, croupe, et aussi cime : il correspond à l'hébreu (Gen. VI, 16) tsohar אַבּר

(Ξπαζ λεγομ.) que les modernes traduisent volontiers par toit.

2. Dans les diverses recensions du déluge, on a les mots « barque » ou « bateau » en général (elippu), c'est le mot de notre l. 6 : « grande maison » (ekallu). Ici, nous avons magurgurrum qui n'est autre que le shumérien MA-GUR-GUR. Il semble bien que l'on doive entendre, par ce mot, un « bateau-maison », dans lequel les dieux, les hommes et les bêtes pussent vivre confortablement, à l'abri des vagues qui battaient les slancs de l'arche, de la pluie qui tombait sur le toit, et de toutes les autres intempéries. (Hilprecht, l. c., p. 53-55). L'hébreu a ne tébâh=arche (dont la racine n'est pas connue). On peut rapprocher ce mot de l'égyptien debt « caisse, costre, tombe », qu'on lit sur les murs des plus anciens tombeaux. En Assyro-babyl., IV R 30, n° 2, fait allusion à une tebitu de Tammuz qui paraît être une sorte de barque.

3. Fragment appartenant au R. P. Schell, publié et traduit par l'illustre assyriologue dans RT XXIII (1901), 18-23), 18-23. « L'écriture est archaïque et, sans aucun doute possible, antérieure à Hammurabi. » Schell.

4. Ou bien : « anciennement comme le firmament dans les cieux sont placés. » Scheil.

Il n'y a pas de conseil des humains qui du ciel la royauté puisse enlever.

A la fin la tablette — en assez mauvais état, — un dialogue s'engage entre un aigle et Etana.

Dans un texte postérieur, nous verrons comment Etana put monter au ciel sur les ailes d'un aigle. Le héros figurera ensuite avec le titre de roi, sans qu'aucun texte puisse encore nous dire comment il le mérita1.

# 2. Poésie lyrique.

Nous avons des hymnes religieux -- ou psaumes, si l'on veut -- marqués par les caractères généraux de la poésie shumérienne que nous avons dejà indiqués2, et par un parallélisme — assez monotone d'ailleurs — des idées, des mots, des lignes ou vers, sur lequel nous allons revenir.

Presque tous ces hymnes, dont plusieurs sont signés, paraissent avoir été composés par des poètes, à l'occasion de calamités locales et avoir reçu plus tard la consécration du culte public.

Nous avons des compilations d'hymnes et de prières dont le texte shumérien est accompagné d'une lecture sémitique, Ces compilations sont relativement récentes; toutefois, il est très probable que les textes shumériens, comme tels, remon-

1. Dans l'Epopée de Gilgamesh (Tab. II, Col. IVb, 1. 45), Etana sera aux

3. Il faut excepter, entre autres, les Hymnes à Tammuz.

<sup>2.</sup> Nous ne voulons pas y revenir; ajoutons seulement ici que parfois une rime, ou mieux une fin de ligne revient d'une manière très monotone, en manière de litanie. Par ex. voir p. 40, la première partie du Psaume à Eulil.

<sup>5.</sup> Tel chant de la collection « il se lève comme le soleil » fut composé pour déplorer la ruine de Nippur. On y fera, dans la suite, des additions afin qu'il puisse convenir à d'autres villes. IV R 11=K 4613, avec une recension K 7083.

tent à l'époque dont nous nous occupons en ce moment, et qu'ils furent simplement copiés, compilés ou combinés dans la suite des temps. Quant aux lectures sémitiques qui accompagnent quelquefois *chaque* ligne, d'autres fois *quelques* lignes seulement du texte shumérien, ce seraient des traductions relativement récentes.

Comme plusieurs estiment que ces textes shumériens pourraient bien être, à la rigueur, des retraductions de recensions babyloniennes, nous n'en ferons pas état dans la présente étude afin de ne pas diminuer l'intérêt des faits littéraires que nous allons exposer. Nous nous réservons de les étudier plus tard, comme ces compilations.

La littérature sacrée des shumériens se divise en deux classes : 1º les formules « mystiques » ou magiques¹ que le prêtre des incantations récitait sur le fidèle; 2º les prières pour le culte public que les psalmistes chantaient dans les temples. Et ce sont ces dernières qui appartiennent au « genre poétique ». Les Shumériens les classaient, plus volontiers, non pas d'après leur objet, mais d'après l'instrument de musique qui les accompagnait² : timbale³, tympanum⁴ ou tambourin³. Les psaumes les plus

<sup>1.</sup> En = shiptu = incantation.

<sup>2.</sup> Voir une de ces classifications de psaumes à Enlil et à Ishtar, IV R 55 (A un endroit, le copiste note qu'il ne peut pas lire le titre).

<sup>3.</sup> Khalkhallatu. Cf. F. Thureau-Dangin, RA, XVI (1919), 122. 4. Balag. Cf. F. Thureau-Dangin, RA, XVI (1919), 121 suiv.

<sup>5.</sup> Manzu; metsů. Tel paraît être le sens de ces trois mots (nous traduisons les deux derniers par tympanum et tambourin afin de bien marquer qu'ils paraissent avoir même nature); il ne suit pas de là, évidemment que ces instruments fussent identiques aux trois de même nom usités chez nous. — Il existe cependant quelques compositions religieuses shumériennes désignées par des notes liturgiques spéciales; elles sont probablement moins anciennes que les hymnes classés d'après l'instrument accompagnateur; d'ailleurs elles étaient suivies d'un er-shemma ou même d'un chant sur le tympanum et d'un autre sur le «tambourin»; v. g.: le Ps. ame-baranara (SBH n°s 14: 15; 21: 22; 25; 26). Peut-être ces compositions religieuses furent-elles utilisées le jour où le culte public se développa en longue

archaïques sont tous des compositions pour la timbale¹

Ils sont caractérisés par une certaine symétrie de l'idée ou même des mots que nous allons analyser.

Souvent les deux hémistiches d'une même ligne sont marqués très nettement, matériellement même, par la manière dont le scribe écrivait ou copiait son texte, — dans les lamentations à Tammuz, par exemple?

Quelquefois la même idée est exprimée en termes identiques dans chacun des deux hémistiches d'une même ligne<sup>3</sup>.

En certains cas, les deux hémistiches ne diffèrent que par une très légère différence. Afin de mieux faire remarquer ce fait, nous citons la transcription shumérienne:

> dirig-ga-zu-dé za-e dirig-ga-zudé dirig-ga-zu-dé bi-il-a-zudé za-e dirig-ga-zu-dé s

Il y a parallélisme, non pas seulement d'idée, mais aussi de mots, quelquefois 5.

Souvent il n'y a, entre une ligne et l'autre, d'autre différence qu'une nuance de la pensée ou une circonstance spéciale:

Seigneur, qui connais le destin, en Shumer, auguste par nature; ô Enlil, seigneur qui connais le destin, en Shumer, auguste par [nature 6]

liturgie, tandis qu'à l'origine on se serait contenté d'un seul psaume appelé er-shemma. Cf. Langdon, Sumer and Babyl. Psalms. Paris, 1909. Introd., p. VI-XXIII.

1. L'étude de ces psaumes montre qu'une composition pour la timbale pouvait être un hymne de louange (CT XV, 10), un chant presque de « genre épique. » CT XV, 15.

2. CT XV, 20-21; 18; 19; 26-30; IV R 27, I; 30, 2; Chant à Ishtar de Const. in RA XV (1918), 127-131. Cf. CT XV, 24-25, l. 7-11; etc., etc.

3. CT XV, 7-9, recto 17; cf. 20; 21; 17, 6; 14 verso, 7-10.

4. CT XV, 17, 1. 12-13.

6. CT XV, 10, 1-2.

<sup>5.</sup> CT XV, 24-25, verso 1. 25 et 26; 27 et 28; 7-9, recto, 20-21; verso, 2-6; 19-20.

Les lignes ou vers parallèles peuvent d'ailleurs être assez nombreuses1.

Deux vers à peu près identiques peuvent être séparés par un vers2.

Quelquefois. après avoir émis en deux vers deux idées ou deux nuances d'idée, on les unit ensemble dans un troisième vers :

Petite grêle en main um-me-ti, qui peut rivaliser avec toi? Grande grêle en main um-me-ti, qui peut rivaliser avec toi? Avec ta petite et ta grande grêle, fonds sur lui! L'ennemi, que ta droite le détruise 3.

En tel passage, les vers sont par 2+2.

Quelquefois la symétrie est déterminée par une simple analogie — très réelle d'ailleurs — de construction.

Faisons remarquer ensin que, souvent, plusieurs de ces procédés de symétrie ou de parallélisme sont utilisés en un même morceau.

Il est souvent très malaisé de fixer le sens de ces « poésies », à cause du flou qui les caractérise; leur texte paraissait sans doute assez clair aux aèdes qui, les premiers, chantèrent. aux prêtres — du moins à ceux des plus anciens temps — qui répétaient ces hymnes; mais, pour nous, la formule produit plus d'une fois l'effet d'une sorte de gaze jetée sur la pensée et qui nous fait rêver autour de l'idée fondamentale, avec

- 1. 2 : CT XV, 24-25, verso 15-16; 22 recto 1-2; 15, 16.
  - 3: ibid., 23, 7-9.
  - 5: ibid., 7-9 recto, 32-36; 22, verso, 2-6, puis 7 et 8.
  - 7: ibid., 24-25, verso, 19-24. 10: ibid., 24-25, verso, 1-10.
- 2. Par ex. CT XV, 22, 1. 11 et 13.
- 3. CT XV, 15, 1. 23-25. Cf. Jos. X, 11: «... Yahweh fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à 'Azêqâh, et ils moururent. Ceux qui périrent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israel ».
  - 4. CT XV, 23, 1. 16-19.
- 5. On comprendra que nous n'entendons pas comparer d'une manière absolue, ni surtout d'une manière générale, les premiers auteurs de ces hymnes ou psaumes aux aèdes grecs.

l'appréhension d'ailleurs que la nuance ou le sentiment exprimés par l'auteur fussent assez différents de ce que nous imaginons.

Ces réserves faites, nous devons dire que certains hymnes, dans leur teneur actuelle, peuvent être comptés parmi les compositions religieuses les plus hautes et les plus poétiques de la littérature babylonienne; tels un hymne à Tammuz¹, d'un rythme musical remarquable, un psaume à Enlil² pénétré d'une très réelle piété; un autre psaume à Enlil³, animé d'un sentiment profond de la faiblesse de l'homme et de la puissance de la divinité.

Les textes que nous allons citer appartiennent au groupe ER-SHEM-MA OU Psaumes de pénitence, Lamentations<sup>4</sup>.

### PSAUME A ENLIL<sup>5</sup>.

En cet hymne, comme en bien d'autres, et dès cette époque, on proclame avec complaisance la *paternité*<sup>6</sup> de la divinité: le dieu est un père; ses adorateurs sont ses enfants.

Enlil, père, est aussi le maître de toutes choses, puissant et clairvoyant par nature; maître de la terre : de lui dépend sa fertilité; maître des hommes : la paix est un de ses dons.

Seigneur qui connais le sort du pays, qui es puissant par nature, Enlil, Seigneur qui connais le sort du pays, qui es puissant par nature, Père Enlil.

Seigneur des pays,

Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,
Père Enlil,

- 1. CT XV, 18.
- 2. CT XV, 10.
- 3. CT XV, 11; de même 13.
- 4. Une autre classe est appelée En-sha-khud-ga ou Psaumes pénitentiels pour l'apaisement du cœur.
  - 5. CT XV, 10.
  - 6. Sur le sens de cette paternité, cf. t. III : Idées religieuses.
  - 7. Im-te-na

Père Enlil, ceux qui résistent apaise-les <sup>1</sup>.

Bœuf couché, comme un veau tu abats.

Enlil, maître <sup>2</sup> de la vaste terre;

Seigneur au nom glorieux, chef de la terre;

Seigneur par qui l'huile pure et le lait NUNUZ-AM abondent;

Seigneur qui établis la paix, qui protèges le pays<sup>3</sup>. En son lieu de repos, en force il est grand.

depuis les montagnes du lever du soleil jusqu'à celles de son coucher.

Dans le pays, le maître c'est toi! de la vie le seigneur c'est toi!

Enlil, dans les pays la maîtresse de la vie, c'est ton épouse, la maîtresse Auguste, la terreur au haut des cieux procède de toi. [de la demeure!

Enlil, la splendeur des champs fais qu'elle rayonne '! L'oiseau de ciel et le poisson du vivier tu les nourris

Père Enlil, avec des chants sublimes les apports de la terre te sont sofferts, en dons ils te sont présentés.

Seigneur de Shumer, les figues de la ville, don de la terre pour la vie.

Père Enlil, accepte les offrandes pures, nombreux reçois (les dons.)

Total: 25 lignes. Psaume pour la slûte.

### HYMNE A ENLIL 6.

O révérend, retourne-toi! ta ville regarde-la<sup>7</sup>! O sublime, ô révérend, retourne-toi! ta ville regarde-la! Seigneur des pays, retourne-toi! ta ville regarde-la! Seigneur à la parole sûre, retourne-toi! ta ville regarde-la! Enlil, père de Shumer, retourne-toi! ta ville regarde-la! ta ville regarde-la! Pasteur des « têtes noires », retourne-toi! Clairvoyant par nature, retourne-toi! ta ville regarde-la! Héros qui conduis l'humanité, retourne-toi! ta ville regarde-la! O toi qui fais habiter en paix, retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers ta ville de Nippur retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers la brique de fondation d'Ekur retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers Kenur la vaste demeure retourne-toi! ta ville regarde-la!

1: Littér. : fais reposer.

2. Dam-kar-ra = celui qui a des richesses, le négociant, le « pacha ».

3. Le sens de la 2º partie de cette ligne n'est pas sûr.

4. Bil-bil = flamber.

5. Le texte porte me-a : toi. Le sens précis de cette ligne n'est pas certain.

6. CT XV 13.

7. La n'est pas dans le texte; nous l'écrivons, à cause de l'inversion, afin de bien marquer que ce n'est pas la ville qui regarde.

Vers Dulazag, le lieu saint, retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers l'intérieur de la maison royale retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers la grande porte, retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers Èganunmakh, retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers le dépôt des apports du temple retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers la grand place du dépôt retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers la brique de fondation d'Ekur retourne-toi! ta ville regarde-la! Vers la brique de fondation de Larsa retourne-toi! ta ville regarde-la! A ta ville dévastée, combien tarderas-tu à retourner? De celle qui est perdue, quand auras-tu pitié? Dans la ville, où tu distribuais le blé où l'altéré soit désaltéré, à ne plus boire, où celle dont le mari est jeune, puisse dire : « Mon mari! » où celle dont l'enfant est petit, puisse dire : « Mon enfant! » où la jeune fille, puisse dire : « O mon frère! » dans la ville où la mère en couches puisse dire: « Mon fils! » où l'enfant, puisse dire : « Mon père! » dans les rues de laquelle les gens soient (paisibles) ou courent çà et là. Le petit périt, le grand périt; leur proie, les chiens réalisent; Ieur butin, l'ennemi réalise : dans leur salle des banquets le vent révèle1.

Total: 34 lignes.

Psaume pour la flûte — à Enlil.

## A ENLIL 2.

L'auteur célèbre Enlil comme dieu créateur, providence des champs et des moissons; maître du ciel et de la terre : rien ne peut se dérober à sa puissance.

O Enlil, conseiller 3 ton nom 1'homme le sait-il?
 le fort, le seigneur des champs cou[verts de moissons.]

3. Il fut engendré sur la montagne seigneur des champs ense-[mencés.

- 1. Il est difficile de bien fixer le sens des dix dernières lignes. On peut donner une traduction plausible, sans être sûr que telle autre, plausible, ne soit pas meilleure.
  - CT XV 11.
  - 3. Mar-mar = conseiller de conseil.
- 4. Il faut se rappeler que nom était presque synonyme de essence. Cf. Charles-F. Jean, Sumer et Akkad, 22.

| 4.          | Guerrier plein de vigueur,                                | père Enlil,                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|             | grand, divin, puissant                                    | à jamais¹ tu demeures!          |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Ta volonté s'étend à tout                                 | comme le grain dans la mois-    |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                           | son se lève:                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.          | la tête altière,                                          | le pays ennemi tu abats,        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.          | le prépotent,                                             | la montagne hostile tu abats,   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.          | le pays ennemi, violemment,                               | comme sur un pieu tu frappes    |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Les pays hostiles                                         | tu aplatis. [sur sa tête!       |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.         | « Des pays le rempart c'est r                             | noi! le verrou c'est moi! »     |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.         | Ceux qui lèvent orgueilleuser                             | nent le front tu les renverses! |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.         | La porte du ciel                                          | tu ouvres <sup>2</sup> ,        |  |  |  |  |  |  |  |
|             | le verrou³ du ciel                                        | en le tirant,                   |  |  |  |  |  |  |  |
|             | la targette du ciel                                       | en la levant,                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.         | le loquet 5 du ciel                                       | en le poussant.                 |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Le pays qui n'obéit pas                                   | violemment tu y jettes la con-  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | le pays ennemi qui n'obéit pas                            | tu l'humilies 6. [fusion :      |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.         | Seigneur, qui envoies la famin                            | ie, jusqu'à quand détruiras-tu? |  |  |  |  |  |  |  |
|             | La colère de ton cœur                                     | qui l'apaisera?                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.         | La parole de ta bouche,                                   | elle jette dans l'abattement 7. |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Contre toi,                                               | qui marcherait en guerre?8      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b> 3. | Seigneur, tu es la puissance d                            | lans le ciel pur. la domination |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                           | [sur la terre 9                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.         | « Le poisson de la mer c'est moi qui le retiens, l'oiseau |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                           | [dans le ciel 10 »              |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Le cultivateur qui plante 11 les                          | s champs, ô Enlil c'est toi!    |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Seigneur puissant,                                        | héros                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.         | à ta droite,                                              | personne n'échappe              |  |  |  |  |  |  |  |
| Verso : 28. | à ta droite,                                              | aucun méchant n'é-              |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                           | [chappe                         |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                           |                                 |  |  |  |  |  |  |  |

1. A-GA = arkatu: on peut admettre, ici, le sens : pour la suite des temps.

2. GUB paraît être pour GAB: ouvrir.

3. (GISH) SU-DI-ESH.

4. (GISH) SAK-KUL.

5. (GISH) SI-GAR.

6. Nous traduisons la variante, qui observe mieux le parallélisme que le mot du texte (= tu ne crains pas!).

7. Littéralement : la dépression s'ensuit.

8. Littér. : avec toi qui se collèterait?

9. Ou bien: ... pur, le souverain dans les pays: nir-gal uku-uku-(ge)?

10. Le ni-nun final pourrait se lire ni-ri, ce qui d'ailleurs n'éclaircirait pas le texte.

11. APIN-RU = planter; c'est-à-dire : c'est du dieu que dépendent les récoltes.

| 30.                        | ı Qı | ıan | d t  | la terre [obéit²] |                  |     |    |  |  |  |  |                      |
|----------------------------|------|-----|------|-------------------|------------------|-----|----|--|--|--|--|----------------------|
| 31.                        | Ce   | qu  | e tı | ıas               | l'homme ne sl'er |     |    |  |  |  |  |                      |
|                            |      | •   |      | [freint point     |                  |     |    |  |  |  |  |                      |
| <b>32.</b>                 | Ap   | ais | e-to | ô Eulil!          |                  |     |    |  |  |  |  |                      |
| 33. Le maître des guérets, |      |     |      |                   |                  |     |    |  |  |  |  | tout-puissant, c'e   |
|                            |      |     |      |                   |                  |     |    |  |  |  |  | [to                  |
| 34.                        |      |     |      |                   |                  |     |    |  |  |  |  | des dieux, c'est to  |
| 35.                        |      |     |      |                   |                  |     |    |  |  |  |  | des Anunnaki, c'e    |
| 36.                        |      |     |      |                   |                  |     |    |  |  |  |  | Enlil, c'est toi![to |
| 37.                        |      |     |      |                   |                  |     |    |  |  |  |  | des Annunaki, c'e    |
|                            |      |     |      |                   |                  |     |    |  |  |  |  | [to                  |
| 38.                        | Le   | ma  | ître | e di              | u cl             | han | t. |  |  |  |  | ô Enlil, c'est toi   |

38 lignes de lamentation sur le tympanum, au dieu Enlil.

### A LA DÉESSE MAMA<sup>5</sup>.

Mama<sup>6</sup>, est « la souveraine des dieux<sup>7</sup>, qu'on identifiera à *Nin-tud*, déesse sage-femme, patronne des accouchements.

#### 87536

Col. I,

- 1. Je veux chanter le chant de Bêlit-ili.
- 2. Compagnons, soyez attentifs; guerriers prêtez l'oreille!
- 3. Chanter Mama est meilleur que le miel et le vin,
- 4. meilleur que le miel et le vin,
- 5. meilleur que le khanabu et la sigue 8 (?)
- 6. meilleur que le meilleur des beurres purs,
- 7. meilleur que le khanabu et la figue (?)
- 8. Mama enfanta un premier, et
- 9. elle leva la tête et amena le roi.
- 1. La ligne 29 est illisible.
- 2. Sens supposé d'après l'analogie.
- 3. Id.
- 4. Apaise-toi : shed-de = pacificateur; voir l. 20 : (qui) l'apaisera = ib-shed-de.
- 5. CT XV Pl. 1-6. Texte sémitique, contemporain et même antérieur peut-être à la période 2200-2100 av. J.-C., car bien qu'il soit écrit en caractères babyloniens, sa « calligraphie » est celle des textes de comptabilité de la dynastie d'Ur. (E. W. Budge, dans la petite note qu'il a imprimée en tête de CT XV; voir aussi L. W. King, The seven tablets of Creation, t. I, p. LXXVII). P. Diorme a traduit ce texte dans RA VII (1909), 11-20.
- 6. Appelée aussi Mami dans le Mythe d'Éa et Atarkhasis et assimilée, plus tard, à Ishtar.
  - 7. Bêlit-ilê.
  - 8. Khashkhuru.

- 10. Mama enfanta un second :
- 11. Le second était Zarigga, dieu du palais.
- 12. Mama enfanta un troisième, et.... 1
- Col. VIII, 2. « O Anu, que le butin de Shumer ne s'élève pas haute-
  - 3. Le Shubaru habile à mettre en pièces, que Shumer tous | les ans le mette en pièces! »
  - 4. Ainsi lui parlèrent-ils. Ninni et lui dans l'assemblée [descendirent.
  - 5. Ninni dont ont cessé les offrandes fixes
  - 6. ne s'apaise pas à la parole de Lellu.
  - 7. Elle prit ses guerriers;
  - 8. le Tigre avec une fermeture de bronze elle barra;
  - 9. avec une fermeture de bronze, un verrou d'airain, le [Tigre elle barra.
  - Les dieux quittèrent leur ville, et, dans l'oubli, ils [habitèrent leur demeure.

Le scribe note, à la ligne suivante, que le texte qu'il copie est incomplet.

#### 93828 2

- 1. « .... Entends ma prière; certes, elle est élevée!
- 2. « Ma dame, entends ma prière; certes, elle est élevée!
- 3. « Présente-la, ô ma mère, au dieu Adad.
- 4. « Nous entendons sa victoire : les forces ennemies
- 5. « il a repoussé et le pays il ne l'a pas laissé trembler.
- 6. « Lève-toi! Va! parle-lui, qu'il entende ta parole, qu'il mette fin [à ton attaque! »
- 7. Enlil ouvrit sa bouche et, dans l'assemblée de tous les dieux, il dit :
- 8. « Puisque Anu, le seigneur des dieux,
- 9. « a entrepris le combat et ne s'est pas découragé
- 10. « qu'on m'amène Bêlit-ili, qu'on la fasse entrer devant moi. »
- 11. On amena Bèlit-ili, et Enlil lui dit :
- 12. « Va! apaise ton frère... de sa main fais lever3....
- 1. A partir de cet endroit jusqu'à Col. VIII, nous n'avons que quelques mots.
  - 2. CT XV Pl. 3-4.
- 3. Suivent 4 lignes sensiblement mutilées. La suite du texte intéresserait peu; nous ne la donnons pas.

### c. — Littérature juridique.

### CODE DE LOIS.

Les Shumériens eurent un code — ou des codes — de lois dont nous connaissons quelques articles, depuis la publication de trois tablettes conservées au Musée de Philadelphie. Deux de ces tablettes ont été publiées par Luzz, l'autre par Clay<sup>2</sup>.

De la tablette Clay un seul côté est conservé; il est divisé en trois colonnes qui sont les quatrième, cinquième et sixième du document. Au bas de la quatrième et de la cinquième, on lit les chiffres 37 et 35 qui indiquent le nombre de lignes des colonnes respectives.

Le texte<sup>3</sup> appelle ces lois « lois de la déesse Nisaba et du dieu Khani<sup>4</sup> ». (Hammurabi recevra les siennes du dieu Shamash.)

Les deux premiers articles se rapportent aux mauvais traitements causés à une femme enceinte.

Le quatrième article se rapporte au cas du fils qui ne veut pas demeurer à la maison paternelle : il perd son droit « à la maison, aux champs, au jardin, aux esclaves et à toute autre propriété<sup>5</sup>. »

Si les parents renient leurs enfants, de la maison ils sortiront. (On suppose qu'ils n'ont pas de raison à alléguer contre leurs parents<sup>6</sup>.)

2. Miscellaneous Inscriptions, Pl. XVI, étudiées p. 18-25.

3. Col. 6.

5. Nig-ga-ra; ou bien : et à tout ce qu'il a de bêtes = nig-amar-ra. Voir

code Hammur. §§ 168-169.

<sup>1.</sup> Selected sumerian and babylonian Texts, Pl. CVIII-CIX. Ils ont été étudiés par le P. V. Schell in RA XVII (1920), 35-43.

<sup>4.</sup> Til-la D. Nisaba à D. Khani. Nisaba a été regardée comme la patronne de l'écriture (Thureau Dangin RA VII (1909) 110) et Khani est appelé « seigneur du sceau » (Reisner, Hymn. 50, 8) et « dieu des scribes » (Shurpu II, 175).

<sup>6.</sup> Pourrait-on supposer que ce sont les parents qui sortiront de la maison? Cela signifierait qu'ils ont agi sans motif légalement suffisant en reniant leurs enfants.

- ART. 6. Si un jeune homme a enlevé une jeune fille, il devra payer ce que le père et la mère exigeront; et alors il pourra légalement contracter le mariage.
- ART. 7. Peine de mort contre quiconque a enlevé ou séduit une jeune fille, si les parents refusent le mariage<sup>2</sup>. (« Décision du dieu : il faut qu'il meure! »).

Les deux autres tablettes de Philadelphie contiennent seize articles.

- Art. 5. Si quelqu'un abrite pendant un mois une servante ou un esclave fugitif, il donnera esclave pour esclave; s'il ne le peut pas, il paiera 25 sicles d'argent.
- 6. Si un esclave conteste les droits de son maître sur sa personne, on le convaincra en justice et on le vendra.
- 11. Si quelqu'un épouse une deuxième femme et qu'il en ait des enfants, la dot qu'elle a apportée de la maison paternelle appartient aux enfants. Quant au bien du père, il est partagé entre les enfants du premier lit et ceux du second.
- 12. Si quelqu'un épouse une femme et qu'elle lui donne des enfants et qu'il en ait aussi d'une servante, le père affranchira les uns et les autres; mais ils ne seront pas cohéritiers.

### MINUTES DE JUGEMENT RÉDIGÉES EN SHUMÉRIEN3.

Vente d'une fille par sa mère. — Une veuve vend sa fille comme esclave à un cuisinier. Elle se révolte. La mère intervient; mais le maître de l'esclave établit et l'achat et le paiement : devant témoins, le maître inflige un châtiment à son esclave.

<sup>1.</sup> Dès cette époque, comme aujourd'hui encore en Orient, c'était avec les parents que l'on traitait la question du mariage, et les droits des parents sur la jeune fille étaient absolus. Notons cependant que le sens de la ligne 46: ka-ar-esh-id n'est pas très clair ici.

<sup>2.</sup> Art. semblable en d'autres termes, Code Ham. 130.

<sup>3.</sup> Texte dans Tablettes de Tello, trad. Genouillac, in RA VIII (1911), 19-20.

- « Sentence définitive : Etamuzu, fille de Lù-D.-Babbar « au prix de 4 mines et demie d'argent à Atud, femme de
- « Lù-D.-Babbar, Urshugalamma le cuisinier avait acheté.
- « Etamuzu à Urshugalamma : « ton esclave je ne suis pas »,
- « dit-elle. Urshugalamma Etamuzu a acheté, un prix il a
- « soldé. Ur-D.-Bau, le jardinier, et Igitur sont les témoins.
- « Atud, la mère [de l'esclave ayant....] devant Alla et « devant Lù-ibgal Etamuzu Urshugalamma.... — Ur-D.
- Lama file de Cichauta et Alla file d'Eninde se tensiont è
- « Lama, fils de Gishputa, et Alla, fils d'Erinda, se tenaient à

« l'endroit du jugement. »

(5° année de Bur-Sin.)

### RÉPUDIATION AVANT CONSOMMATION DU MARIAGE 1.

Cas de répudiation demandée.

- « Sentence définitive : Ninsalzi, fille de Lugaltida, le pas-« teur, Lù-D.-Bau, fils d'Etala, d'Ur, répudie : Etala à Lugal-
- « tida « ta fille, mon fils qu'il la garde », dit-il. Pour ce qui « est de la femme, avec elle qu'il n'a pas couché Lù-D.-Bau
- « en (prête) serment.
  - « Ur-D.-Bau était assesseur; Ur-D. Lama, patesi. »

(44° année de Dungi).

Ici, comme ailleurs, serment vaut titre : le mariage n'a pas été consommé. Même après le mariage, on le voit, le père de l'épouse ne traite, comme défenseur de ses droits, qu'avec le père de l'époux.

L'époux n'intervient que pour dégager sa responsabilité; semble-t-il, responsabilité qui mettait en cause les cadeaux

reçus.

RUPTURE DES FIANÇAILLES: CONSENTEMENT DES PARENTS.2

Le consentement des parents était nécessaire pour le

<sup>1.</sup> Texte, l. c. nº 948; trad. I. c. p. 25-26.

<sup>2.</sup> Texte, l. c. nº 960; trad. l. c. p. 26-27.

mariage; l'opposition de la mère suffisait pour le dirimer.

- « Sentence définitive : Gim-D.-Lama, femme d'Ishkuran-
- « dul, contre Lu-D.-Ningirsu, le qa-shu-du, au sujet des
- « fiançailles élève une réclamation. Ur-Ningishzida, encore
- « vivant, devant Lu-Gudea, fils d'Ur-shagga, comparaît ;
- « Au nom du roi, Lù-D.-Ningirsu, mon fils, ses fiançailles
- « qu'elles soient, » dit-il.
  - « Atud, femme d'Ur-Ningishzida, au lieu où se tient le
- « serment par le nom du roi, devant Lugina, fils de... [et....]
- « comparaît : « Au nom du roi, Lu-D.-Ningirsu, mon fils
- « (mon consentement à) ses fiançailles n'est pas », dit-elle.
  - « Turra. fils d'Abbama, et Ur-D.-Bau sont les témoins.
- « Gim-D.-Lama récuse les témoins.
  - « Lù-Gudea (prête) serment.
- « Lu-D.-Ningirsu, fils d'Ur-D.-Ningishzida, épouse Gim-« nigingar, fille de Lù-Gudea.
- « Kalla était assesseur. Lù-dingirra et Ur-D.-Kadi étaient
- « les juges. »

Ainsi, le fiancé libre de tout engagement a épousé la fille de l'enquêteuse, à moins que l'homonymie ne nous induise en erreur.

### D. - Littérature « des Voyants. »

Le mystère de l'avenir a toujours intrigué l'humanité.

Les philosophes réussissent quelquefois, en analysant les événements du passé ou les faits contemporains, à pronostiquer ce que sera demain; mais, dans la Littérature assyro-babylonienne, il n'y a pas de trace de Philosophie de l'Histoire. Des « hommes de dieu » peuvent recevoir gratuitement du Ciel le don de lire dans l'avenir le plus lointain; mais les lettrés assyro-babyloniens ne purent enregistrer aucun document prophétique.

Pour connaître l'avenir, les antiques Mésopotamiens s'adressèrent au firmament, aux astres, aux viscères des

victimes, etc., parce qu'ils s'étaient persuadés que l'histoire de la terre n'était que la réplique de celle qui se déroulait dans le ciel où vivait le monde des dieux, et que, par suite, les phénomènes visibles ici-bas devaient révéler les pensées de la divinité. Celui qui savait les voir fut appelé « Voyant », bârû; on fut convaincu que voir ainsi c'était prévoir; et l'on demanda aux Voyants de prévoir, de prédire de quoi demain serait fait.

L'activité intellectuelle des bârû produisit une masse énorme de documents. Mentionnons, pour notre époque, les présages de Sargon l'Ancien<sup>2</sup>, de Narâm-Sin<sup>3</sup>, d'Ibi-

1. On sait les analogies qui existèrent, surtout aux anciens jours, entre les Voyants d'Israèl et ceux de Babylone (d'où plusieurs ont conclu à tort que ceux-là doivent leur origine à ceux-ci). Israèl était persuade que l'action de Dieu dans le monde - choses et actes - était bien autrement importante et profonde que celle des créatures; mais cette action divine échappe souvent, et quelquefois entièrement, au regard du commun. En vertu d'une aide mystérieuse, mais réelle, reçue gratuitement de Dieu, des hommes pouvaient voir directement cette action, connaître la pensée de Dieu : aux anciens jours, on appela ces hommes des Voyants (חֹזָה ou הֹלָאָה), I Sam. IX, 9 nous le dit explicitement; plus tard, on leur donna le nom de nabiy', que les LXX traduiront par προφήτης, d'où est venu notre mot prophète. Chez les Grecs, ce mot ποφήτης (étymolog. : πρό+φημί = parler devant) désignera celui qui transmettra ou expliquera la volonté des dieux, tels Orphée (Eur. Rhes., 971) ou Thirésias (Pindare, Néméen., 1, 91) ou celui qui interpretera les révélations obscures des dieux par ex., le bruissement des chênes sacrés de Jupiter, à Dodone, ou les sons inarticulés de la pythonisse de Delphes.

Dans le langage courant, prophète désigne celui qui prédit l'avenir (ce qui correspond au partie des Grecs), bien que la prédiction de l'avenir ne représente qu'une partie (et chez certains la moindre) de l'activité reli-

gieuse des prophètes d'Israèl.

Voilà un des cas, fort nombreux d'ailleurs, où il faut prendre garde de ne pas attacher trop d'importance à l'aspect extérieur, mais de fixer au contraire le principe intérieur qui fait la valeur spécifique, unique, de la prophétie en Israèl (Sur ce dernier point, voir les Manuels d'Introduction à l'étude de l'Ecriture Sainte et les Introductions spéciales à l'étude des Prophètes).

2. IV R<sup>2</sup> Pl. 34 copie assyrienne d'un original babylonien. Il y a, au British Museum (nº 67404) un duplicatum de ce texte fait sur un original différent, comme le prouvent les variantes et l'économie générale du document. On peut citer encore Rm 2212 (CT. XX Pl. 2, verso 9-10) et K 2235

(CT, XX, Pl. 39), col. III, 7-9.

3. K K 5988 et 10244, K K 2317, 6446, 5929.

Sin'; il serait même question des présages de Gilgamesh'. Citons quelques exemples :

« Si au sommet d'un palais un doigt 3 trace une figure 4 :

« un devin se présentera.

« Si à l'intérieur d'un palais un doigt trace une figure :

« parole injuste, à réticences6.

« Si au milieu d'un palais un doigt trace une figure : des

« brigands braveront le pays avec insolence.

« Si à la base d'un palais un doigt trace une figure : le « devin du pays ennemi deviendra puissant.

### HÉPATOSCOPIE.

Pour les Babyloniens, la vie, don des dieux, réside dans le sang, car l'homme a été pétri dans le sang divin<sup>s</sup>, et *le foie* est la source du sang, par suite la source de la vie et le siège de l'âme (en fait, sang, vie, âme, foie étaient, à une

1. Cf. K 6271 (CT. XX. Pl. 13) verso 12-13; K 3670.

2. Pirishtu Gilgamesh, dans K 4063; Cf. Bezold, Catalogue, p. 1892.

3. Cf. Dan., V, 5 s.

4. Utsurtu: image, figure, contours, plan.

5. Ina napshat.

6. Lá gamrat : non complète, non finie, non entière.

7. British Mus. no 4030; voir dans Bezolp, Catal. p. 588. Texte rapproché

de Dan. V par A. Boissier dans PSBA, XVIII (1896), 237-239.

8. C'est à la tradition d'Eridu que remonterait cette idée que l'homme a été fait avec de la terre pétrie dans du sang divin (Cf. St. Langdon. Le poème sumérien... p. 34-35), idée adoptée ensuite par les Assyriens (ibid., 40-41). Voici les textes. CT. VI, 6, verso 22-25:

Qu'on égorge un dieu. Que les dieux....

à sa chair et son sang que Ninkharsag mêle de l'argile.

Ce texte date de la Ire dynastie babylonienne. — Texte de la ville même d'Ashshur (Les Anunnaki répondent au dieu Enlil) :

Sur l'Uzuma, le lien du ciel et de la terre,

égorgeons les dieux-artisans,

et de leur sang créons l'humanité. (EBELING, Keilinschr. nº 4, et duplicatum K 4175, dans PSBA, 1888 (juin). Voir LANGDON, l. c., 40-57). Cf. Creat. VI, I, 5.

certaine époque, des termes à peu près synonymes<sup>1</sup>); aussi pensait-on que ce que l'on voit sur le foie manifeste la nature intime de la vie et représente ainsi une révélation divine<sup>2</sup>, puisque toute vie est une création des dieux et que, d'autre part, la victime dont on étudie le foie étant agréée par la divinité, il doit y avoir une relation particulièrement étroite entre celle-ci et celui-là; de sorte que, si l'on comprend les phénomènes qui paraissent sur le foie, on peut connaître les desseins des dieux<sup>3</sup>.

Nous citerons quelques extraits d'un présage par le foie de Sargon l'Ancien; ils donneront une idée suffisante de ces sortes de documents.

Le rôle que joua Sargon comme conquérant et fondateur d'un nouvel État fit tant d'impression que l'on attribua une particulière importance aux présages sous lesquels il fit ses expéditions guerrières et accomplit les actes principaux de sa politique intérieure; et on les conserva à titre d'indications ou de fils conducteurs pour l'avenir.

1. Chez les Grecs, le peuple regardera le foie comme le siège de la vie, de l'âme, des sentiments : amour, colère, haine; même au temps d'Hippocrate, le foie passera pour être, au point de vue anatomique et physiologique, le siège, la source du sang (Neubungen u. Pagel, Hdb. d. Gesch. d. Medizin. Yena, 1902, I, 238). Tout le moude se rappelle que, pour les Hébreux, « l'âme est dans le sang ».

2. Platon (Timée, 571°) dira que le foie est un miroir qui, pendant la vie, reflète la pensée des dieux, et qui, après la mort, conserve les traces

des images imprimées sur l'âme.

3. On peut regarder comme une réaction contre ces pratiques les prescriptions que nous lisons en dix passages du *Pentateuque* (Ex., XXIX, 13,

22; Lev., III, 4, 10, 15; VII, 4; VIII, 16, 25; IX, 10, 19).

4. La Bibliothèque d'Ashurbanipal nous a livré deux figures de foie, l'une assez simple (Rm 620; reproduite et commentée par Boissier, Choix... p. 76-78), l'autre (CT. VI, Pl. I.), divisée par 50 lignes environ en petits carrés dans chacun desquels une inscription indique le présage correspondant à ce carré; car on pensait que chaque compartiment était le siège d'un sentiment particulier de l'âme. (Ces deux figures devaient servir aux élèves pour l'étude anatomique et surtout pour la divination). On associait aux images que l'on croyait reconnaître sur le foie — sentier, ereux, brèche, etc. — toutes sortes d'idées et de pensées que l'on utilisait ensuite pour l'interprétation.

5. Les données historiques - qui ont été insérées après coup dans le

- « Si le bantu dans son pourtour enveloppe la bile 1, pré-
- « sage pour Sargon qui en suite de cet oracle, marcha
- « contre l'Élam et anéantit les Élamites; il leur infligea un
- « désastre et leur coupa les vivres 2.
- « ... Si le bantu est comme un imshukku et n'a ni bile,
- « ni shusi, qu'à la droite de la bile une pointe se dresse et
- « qu'on voit la gauche, et que devant lui il y ait sept fissures.
- « présage pour Sargon en suite de ce présage, les habi-
- « tants de toute la contrée se soulevèrent contre lui, dans
- « Agadé ils l'assiégèrent; Sargon sortit alors et brisa leurs
- « armes; une défaite il leur infligea, leurs hordes nom-
- « breuses il défit3....

### B. - Période hammurabienne.

Depuis 2500 environ avant J.-C., le sanctuaire du dieu Enlil, à Nippur, était, parmi les temples de Babylonie, celui qui exerçait la plus grande influence religieuse et littéraire; mais, après que Rîm-Sin de Larsa eut été battu par Hammurabi, les choses changèrent rapidement: les divers petits états babyloniens constituant géographiquement le pays de Shumer et d'Akkad furent unis politiquement par le puissant monarque, qui ouvrit un nouveau chapitre dans l'histoire du Bas-Euphrate. Babylone devint la métropole politique et religieuse de l'empire unifié, et son dieu, Marduk, prit bientôt la place du dieu Enlil et absorba ses attributs.

Pendant notre période, le développement du commerce

texte de ce présage tel que nous le lisons aujourd'hui — nous les trouvons aussi dans une chronique néo-babylonienne. (Editée et trad. par L. W. King, Chronicles t. II, p 57-69). — Sur Sargon, voir t. I, 13.

<sup>1.</sup> rsı=daddaru=amer. — On conçoit qu'il y eût des formules ou des termes techniques, souvent obscurs pour nous, qui désignassent soit les parties du foie, soit les phénomènes que l'on y remarque. (Cf. CT XX: deux series de ces textes, une de 14 tablettes, l'autre de 17).

<sup>2.</sup> IV R<sup>2</sup> 34, l. 1-3.

<sup>3.</sup> *Ibid.*, l. 35 — verso, l. 1.

et de la richesse auront comme résultat une grande culture intellectuelle. Les formes essentielles de la vie de l'esprit et de la vie religieuse sont fixées désormais d'une manière à peu près définitive; au cours des âges suivants, on ne retrouvera plus l'étincelle, le don de l'invention; on ne fera plus guère qu'imiter ou même copier servilement.

Hammurabi ne fut pas centralisateur à l'excès, puisque, par exemple, c'est lui que nous devons regarder comme le véritable promoteur de la gloire de Sippar<sup>1</sup>. Cette ville eut une bibliothèque<sup>2</sup> — peut-être même plusieurs — où l'on conservait les vieux textes<sup>3</sup>. Le culte, pompeusement installé dans son temple célèbre, inspirera<sup>4</sup> toute une littérature religieuse et lyrique.

### a. — Littérature juridique.

### 1. Le Code de Hammurabi.

Hammurabi, comprenant combien il importait de cimenter l'union politique que ses armes avaient imposée, donna à ses sujets un Code de Lois qu'il fit graver sur un certain nombre de blocs de pierre dure destinés aux temples des principales villes de Babylonie. On supposait, jusqu'à ces derniers temps, que des copies sur tablettes portatives avaient été faites à l'usage des « professeurs » et des « étudiants » qui fréquentaient les « Ecoles de Droit » — car

1. V. Scheil. Une saison de fouilles... chap. V.

2. Découverte par Rassam qui en retira 40.000 tablettes (V. Scheil, 1.

c. p. 25).

5. Cf. t. I, Histoire p. 26 s.

<sup>3.</sup> Un scribe fera le voyage de Sippar pour collationner, sur un texte archaïque, une inscription fruste, ou mutilée, ou mal transcrite. (Inscript. de l'Université de Pennsylvania signalée, au R. P. V. Scheil par Hilperent).

<sup>4.</sup> V. Scheil, dans ses fouilles de 1893-1894, a découvert une école contenant « une masse énorme, complète et cohérente, de tablettes de toutes sortes », hymnes shumériens, listes métrologiques, syllabaires, contrats, tous documents « appartenant à l'époque hammurabienne ». L. c. p. 33.

le développement de la jurisprudence, sous la première dynastie, ne permettait guère de douter de l'existence de telles écoles<sup>1</sup>. — Or cette hypothèse a été confirmée par la découverte d'une tablette de Nippur, de petit format <sup>2</sup>. et par un fragment d'une tablette de Nippur aussi <sup>3</sup>.

Le Code sur bloc de diorite destiné au temple de Sippar fut transporté à Suse par un roi élamite — probablement Shutruk-Nakhkhunte, grand collectionneur du xn° siècle av. J.-C., — après une guerre heureuse contre les successeurs du monarque babylonien.

Devant le dieu Shamash, Hammurabi est debout, vêtu d'une tunique à plis lisses, serrée à la taille par une ceinture; à son cou, un collier; sur la tête, une calotte qu'on dirait de feutre, avec un large bourrelet.

1. Cf. infra, p. 64 s.

2. Elle provient des fouilles faites à Nippur au compte de l'Université de Pennsylvania qui l'a éditée en 1914 (Historical and Grammatical Texts, by A. Poebel, Pl. XXXIX). Elle est carrée et mesure 0 m. 24 de côté. Elle est divisée en 6 colonnes, comptant chacune 58 à 60 lignes, d'une écriture fine et serrée couvrant la face et le revers. Chaque article est séparé des autres par un « blanc » — à la différence du texte du Louvre : cela facilitait les recherches. La partie supérieure de la tablette manque; il reste en tout 116 lignes. Or 106 de ces lignes comblent en partie une lacune de l'original du Louvre. Ce texte a été traduit par V. Schell (RA, XIII (1916), 49-52) et étudié par E. Cuo, dans un des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (tome XLI), et tiré à part sous le titre : Les Nouveaux fragments du Code de Hammurabi sur le prét à intérêt et les Sociétés, in-4, Paris, 1918.

3. Editée par A. T. CLAY, Miscellaneous Inscript., n° 34. Les articles de ce fragment se rapportent aux §§ 165, 170-171, 173, 174, 175 du Code en diorite du Louvre et présentent quelques variantes de signes et de mots, et quelques inversions d'expressions. En somme, on peut dire que la copie a été faite avec beaucoup de soin. Cette constatation peut avoir quelque

intérêt pour un Bibliste.

4. C'est là qu'il fut découvert par la Mission française dirigée par de Mongan, en Décembre 1901-Janvier 1902, fragmenté en 3 blocs, qui sont très bien raccordés. En quelques mois, il fut déchiffré, édité et traduit par le P. V. Schell, O. P. (Délég. en Perse, t. IV, Paris, 1902). Ce monument est conservé au Musée du Louvre. On a découvert, à Suse encore, quelques fragments d'un autre bloc de diorite, publiés par Schell (l. c., t. X p. 81-84). Les colonnes 17 à 23, recto, du texte du Louvre manquent, parce que le bloc a été poli, en cet endroit (bas de la face antérieure), on me sait pour quelle cause.

Shamash — le dieu de Sippar, — est assis sur un trône. Il a sur la tête une tiare de cornes enroulées et superposées qui rejoignent le croissant de la lune. Il est vêtu d'une robe à volants. Derrière ses épaules, se détachent deux faisceaux de rayons. Sa main gauche est fermée; la droite présente au roi ce sceptre, coupé au milieu par une boucle, qui est, sur les monuments babyloniens, le symbole de la justice.

Nous connaissons des articles de loi shumériens<sup>2</sup> que l'on peut appeler des prototypes du Code babylonien; d'autre part, l'histoire des réformes du roi shumérien Urukagina montre que les lois auxquelles il se réfère sont semblables à celles de Hammurabi: de ces deux faits on peut conclure que le grand roi babylonien codifia une législation ancienne du moins en partie, et shumérienne.

Les lois hammurabiennes sont des « décrets d'équité », qui donneront un régime heureux au pays, rendront heureuse « la chair de la contrée », défendront le faible contre le fort et soutiendront l'orphelin et la veuve. « Que « l'opprimé qui aura un litige vienne devant mon image à « moi, le roi juste, qu'il lise ma stèle, qu'il entende mes « précieuses paroles, que ma stèle éclaircisse son affaire, « qu'il comprenne sa cause, que son cœur se dilate (et qu'il « s'écrie) : « Hammurabi est un maître qui est comme un « père pour ses sujets³! »

ART. 1-2: Des accusations accompagnées de maléfices' et dénuées de preuves. Suivant la nature de l'accusation (ou du maléfice), ou bien l'accusateur qui ne peut pas prouver la vérité de ce qu'il avance est mis à mort immédiatement,

1. Cf. Ps XLV, 7: Le sceptre de la royauté est un sceptre de droiture

(ou d'équité).

<sup>2.</sup> Cf. supra p. 46 s. On connaissait déjà une paire de morceaux du Corpus hammurablen copiés pour la Bibliothèque d'Ashurbanipal et deux autres fragments — copies néo-babyloniennes (vie siècle av. J.-C.) — qui sont au Musée de Berlin.

<sup>3.</sup> Col. I, 30 et suiv.

<sup>4.</sup> Cf. Ex. XXII, 18°; Deut., XVIII, 10.

ou bien l'accusé est soumis au jugement du dieu par l'épreuve de l'eau : s'il succombe, son accusateur s'empare de sa maison; s'il surnage, son accusateur est tué et sa maison passe à l'accusé.

- 3-5: Des jugements. 3: Si, dans un procès, quelqu'un a menacé les témoins et qu'il ne puisse justifier sa conduite, il est digne de mort s'il s'agit d'une cause capitale.
- 4: Si quelqu'un a tenté de corrompre les témoins en offrant des céréales ou de l'argent, il encourt ipso facto la peine dont il s'agit<sup>2</sup>.
- 6-25: Des différentes sortes de vol. 6: Voleur et recéleur de trésor du temple ou du palais sont punis de mort<sup>3</sup>.
- 8: S'il s'agit d'un bœuf, d'un mouton, d'un âne, d'un porc, d'une barque, le voleur évitera la mort s'il en paie trente fois la valeur, ou dix fois seulement si le volé est un affranchi.
- 9: Si quelqu'un a perdu un objet et qu'il le retrouve ensuite, si le détenteur de l'objet perdu dit: un tel me l'a vendu et je l'ai acheté en présence de témoins 5, et vice versa si le propriétaire dit: je produirai des témoins qui reconnaîtront mon objet, alors l'acquéreur produira son vendeur et les témoins de l'achat; le propriétaire qui réclame l'objet perdu produira, lui aussi, des témoins qui puissent reconnaître son objet perdu: le juge examinera leurs témoignages; tous confesseront devant dieu ce qu'ils savent: le vendeur sera équiparé à un voleur et jugé digne de mort. Le propriétaire reprendra son objet, et l'acquéreur recevra du vendeur l'argent qu'il a déboursé.

<sup>1.</sup> Cf. Deut. XIX, 16-21.

<sup>2.</sup> Cf. Ex. XXIII, 8; Deut. XVI, 18-19.

<sup>3.</sup> Cf. Gen. XXXI, 32; Josue VII, 1 suiv. (il s'agit du khérém).

<sup>4.</sup> Cf. Ex. XXI, 37; XXII, 2-3.

<sup>5.</sup> On verra (p. 65 s.) avec quel soin étaient indiqués les noms des témoins sur les tablettes-contrats.

<sup>6.</sup> Makhar ilim.

<sup>7.</sup> Cf. Ex. XXII, 7-9; Lev. VI, 3.

14: Peine de mort pour le vol d'un fils de famille ; (16:) pour celui qui recèle un esclave dans sa maison malgré, la réclamation du majordome?.

21 : Si quelqu'un a enfoncé le mur d'une maison, il sera tué en face de la brèche et enterré sur place3.

26-41 : Des ministres du roi et autres officiers d'État.

42-69: De la culture des champs et des vergers. Les baux de culture se font pour trois ans, quelquefois pour un an. Le preneur paie ordinairement en nature, à raison de la moitié ou du tiers des fruits... Lorsque le fermier n'a pas cultivé ou fait cultiver la terre, il doit au propriétaire une idemnité basée sur le rendement des champs du voisin...

60 : Si le fermier reçoit un champ nu, il doit planter des arbres qui d'abord rendront peu de chose; aussi n'est-il tenu à rien pour les premières années; la cinquième année, on partage par moitié en deux sections, non pas les fruits. mais le jardin lui-même, et c'est le propriétaire qui choisit.

90-97 : Du prêt à intérêt. On pouvait prêter des capitaux en céréales ou en argent, gratuitement ou à intérêt (tsibtu).

- Cet intérêt représentait le croît du capital.

Les céréales s'accroissaient beaucoup en Babylonie; le prêt de blé, d'orge, de sésame était donc pour l'emprunteur une cause d'enrichissement. La loi sanctionna la coutume qui autorisait le prêteur à partager avec son créancier, dans une proportion déterminée, le croît du capital.

<sup>1.</sup> Ex. XXI, 16.

<sup>2.</sup> Cf. Deut. XXIII, 15-16. 3. Cf. Ex. XXII, 1-2 (TM).

<sup>4.</sup> Cf. Lev. XIX, 23-25. - A partir de l'art. 69, il y a dans le Code du Louvre, une lacune de 40 articles environ. Une partie, correspondant à 90-101, à peu près, nous a été rendue par la tablette de Pennsylvania (8 art. sur le prêt à intérêt; 3 art. sur le contrat de société). Cf. supra

<sup>5.</sup> Du blé VS, VII, 81; IX. 1, 51. 52; BE, VI, 1, 64, etc.; de l'argent: BA, V, IV, n° 21; TD, 113; CT, VI, 40°; briques: BE. VI, II, 21.

<sup>6.</sup> C'est le sens précis du mot tsibtu.

On empruntait aussi de *l'argent*, et les contrats stipulaient quelquefois que c'était pour acheter du blé. On pouvait escompter que ce blé, jeté en terre, allait rapporter de bons bénéfices; la part du prêteur au capital ainsi accru fut d'abord fixée par la coutume, puis sanctionnée par la loi; et de même dans le cas d'argent prêté comme instrument de commerce, parce que l'essence du commerce est l'accroissement des capitaux.

La loi règle le taux de l'intérêt qui ne doit pas être dépassé. Dès l'époque d'Ur, le taux n'était pas le même suivant qu'il s'agissait d'argent ou de denrées<sup>1</sup>. Le Code, consacrant l'usage<sup>2</sup>, fixa pour le blé 33 1/2 p. 100<sup>3</sup>, et pour l'argent 20 p. 100<sup>4</sup>: ce sont là les taux maximum; naturellement les parties sont libres de contracter à des taux moins élevés, — nous en avons des exemples au temps d'Ur<sup>5</sup> et sous la première dynastie de Babylone<sup>6</sup> — c'est ce que font, entre autres, les administrateurs du Temple<sup>7</sup> et l'État luimême<sup>8</sup>.

91-95: Sanction de la loi du prêt. Hammurabi protège <sup>9</sup> l'emprunteur contre les prétentions excessives des prêteurs et surtout réprime <sup>10</sup> les moyens frauduleux usités pour majo-

<sup>1.</sup> Contrat no 206 de Constant. dans Hilprecht Anniversary volume, 189-222 (Huber).

<sup>2.</sup> Divers contrats nous permettent de constater cet usage. On peut les voir dans Ungnad, Hammurabi's Ges.: pour les prêts de blé, 150-153, 853-855, etc.; pour les prêts d'argent, 880-882, 902, 915, etc. (A l'époque néo-babylonienne, on ne constatera plus la dualité de l'intérêt.

<sup>3.</sup> Ce taux ne devait pas paraître excessif aux gens du pays, 1° parce que leur sol était particulièrement fertile; 2° parce que l'argent, rare encore, devait facilement trouver un emploi rémunérateur. (Cuq, l. c., 25)

<sup>4.</sup> Art. 90, et Cf. tabl. Sippar 717, apportée par Scheil de Sippar à Constantinople.

<sup>5.</sup> BE, III, 1, 23, 24.

<sup>6.</sup> BA, V, nº 4.

<sup>· 7.</sup> TD Lettres et Contrats nº 183; VS, VIII, 119.

<sup>8.</sup> CT VI, 21a.

<sup>9.</sup> Art. 91, 1. 20-27; cf. art. 113 et 116.

<sup>10.</sup> Art. 92-95.

rer l'intérêt soit en prétendant que le débiteur n'a pas payé, soit en s'abstenant de donner quittance d'un acompte afin de pouvoir réclamer l'intérêt intégral, soit en faisant usage de faux poids ou de fausses mesures.

Le contrat du prêt à intérêt n'est valide que s'il est conclu en présence d'un fonctionnaire du Gouvernement appelé NER ou GIR<sup>1</sup>.

100-107: Du commerce<sup>2</sup>.

108-111: Du débit de boissons. — 109: Si des rebelles se donnent rendez-vous chez une marchande de vin et que celle-ci ne les conduise pas au palais, elle sera punie de mort<sup>3</sup>.

110 : La recluse qui entre dans un débit de boissons pour y boire sera brûlée vive.

112: Du contrat de transport.

113-116 : De la compensation occulte, du séquestre et de l'arrêt personnel.

117-119: Des dettes. — 117: Le débiteur pouvait livrer sa femme, son fils ou sa fille pour servir le créancier, en échange de la dette; mais, dans la quatrième année, ils recouvraient leur liberté<sup>5</sup>.

120-126: Du dépôt. Le dépôt proprement dit d'or, d'argent, ou de tout autre objet, doit se faire par contrat et devant témoins, sous peine, pour le propriétaire du dépôt, de perdre tout droit de revendication en justice. Le dépositaire est responsable, même en cas de vol. A lui de se récupérer sur le voleur.

<sup>1.</sup> Art. 96. Avant la promulgation du Code, il n'y avait pas fonctionnaire NER ou GIR chargé du contrôle de ces contrats; on avait soin alors de faire contrôler la livraison de la quantité prêtée par un « homme juste et intègre ». VS VIII, n° 86; TD n° 82; CT IV, n° 38°.

<sup>2.</sup> Cf. t. I. Histoire, p. 27-28.

<sup>3.</sup> Cf. Jos. II, 1 s.

<sup>4.</sup> Même peine, en Israèl, pour l'inceste (comme en Babylonie, Code, 157) Lev. XX, 14, et pour la fornication de la fille d'un prêtre. Lev., XXI, 9.

<sup>5.</sup> Cf. Ex. XXI, 2 (TM); Lev. XXV, 39 s.; Gen. XLVII, 19; II Reg. IV, 1.

<sup>6.</sup> Cf. Ex. XXII, 7, 8.

127-184: De l'organisation de la famille. — 128: Pas de mariage légitime sans contrat. 127: L'honneur de la prêtresse et de la femme mariée est défendu contre d'injustes soupçons: le calomniateur sera marqué au front<sup>2</sup>.

129: La femme mariée prise en flagrant délit est jetée à l'eau avec son complice, à moins que son mari ne lui pardonne ou que le roi ne fasse grâce à son amant<sup>3</sup>.

130 : Celui qui viole une vierge fiancée est mis à mort. La jeune fille est relâchée.

132 : S'il y a rumeur *publique* contre une femme mariée elle doit subir l'épreuve du Fleuve<sup>5</sup>.

138: Si la femme est stérile, le mari peut la répudier, mais il doit lui rendre son trousseau et la dot.

144: La femme stérile peut donner une de ses esclaves à son mari, et si cette femme a des enfants, le mari ne peut chercher une concubine.

146: Si l'esclave a des enfants et que, par suite, elle se pose en rivale, sa maîtresse ne peut plus la vendre, mais elle peut la marquer et la traiter comme esclave<sup>s</sup>.

155-156: Le père qui a commerce avec la fiancée de son fils lui paie une demi-mine d'argent et la renvoie<sup>9</sup>. Si le fils avait déjà eu commerce avec elle, le père est lié et jeté à l'eau<sup>19</sup>.

157 : Si le fils a commerce avec sa mère, les deux complices sont brûlés 11.

1. Cf. t. I. Histoire, p. 28-29.

<sup>2.</sup> La peine n'est pas claire pour nous : « aura les tempes (les sourcils ?) rasés ».

<sup>3.</sup> Cf. Gen. XXXVIII, 24: Lev. XX, 10; Dent. XXII, 22.

<sup>4.</sup> Cf. Ex. XXII, 16; Deut. XXII, 23-29.

<sup>5.</sup> Cf. Num. V, 12-18.

<sup>6.</sup> Deut. XXIV, 1.

<sup>7.</sup> Cf. Gen. XVI, 1-2; XXX, 4.

<sup>8.</sup> Cf. Gen. XVI, 4 suiv. (Deut., XXI, 14).

<sup>9.</sup> Cf. Ex. XXII, 16; Deut. XXII, 28-29.

<sup>10.</sup> Cf. Lev. XX, 12.

<sup>11.</sup> Cf. Lev. XX, 11.

159 : Le prix donné pour la fille appartient au beau-père en cas de rupture des fiançailles imputable au futur<sup>2</sup>.

162: Le trousseau est le bien propre de la femme. Si elle meurt, il passe aux enfants<sup>3</sup>.

168 : Le père ne peut rejeter un de ses enfants sans autorité de justice 4.

171: Si le père, tandis qu'il était en vie, n'a pas adopté les enfants de l'esclave en leur disant: « Vous êtes mes enfants », quand il mourra ces enfants n'auront point part avec les enfants de l'épouse aux biens mobiliers de la maison paternelle; mais l'esclave et ses enfants seront affranchis, et les enfants de l'épouse ne pourront exiger l'esclavage des enfants de l'esclave; l'épouse prendra son trousseau et le douaire que son mari a constitué pour elle, par écrit, elle demeurera dans la maison du mari et jouira, sa vie durant, de ce qu'elle possède, sans l'aliéner, et, après sa mort, elle le laissera aux enfants.

178-184: Des prêtresses et des courtisanes. — 178: Lorsque la jeune fille n'était pas mariée en justes noces (prêtresse, courtisane) et avait des enfants, ceux-ci n'entraient pas en ligne de compte. Si, dans cette condition, le père avait donné à sa fille des biens immeubles, à la mort du père ils allaient aux frères à charge par eux de lui faire une pension (blé, huile, laine) proportionnelle à leur valeur.

 $185-193: De\ l'adoption.$ 

<sup>1.</sup> Voir, par ex., dans V. Schell (Une saison de fouilles à Sippar, nº 10) l'inventaire d'une dot du temps de Sin-muballit, prédécesseur de Hammurabi. Cette dot consiste en champs, toute une maison construite, « maison d'offres et de demandes, qui est située sur la place publique de Sippar », plus 10 mines d'argent, 20 mines de cuivre, 6 bœufs de labour, 10 buffles, 60 moutons, diverses pierres, 10 esclaves hommes et 10 esclaves femmes.

<sup>2.</sup> Cf. Gen. XXIV, 53 suiv.; XXXI, 15.

Cf. Gen. XXXI, 16.
 Cf. Gen. XXI, 18-21.

<sup>5.</sup> Cf. Ex. XXI, 10-11; Gen. XXXI, 16.

<sup>6.</sup> Cf. Osée II, 7.

194-214: Des dommages personnels. — 195: Si un enfant frappe son père, on lui coupe les mains. 196: Œil pour œil. 200: Dent pour dent. 199: Pour l'œil ou le membre d'un esclave, la moitié de son prix.

206-214: On est admis à prêter serment que les coups et blessures sont involontaires: Dans ce cas, il suffit de payer le médecin, et, en cas de mort, de donner une demi-mine pour un homme libre, un tiers pour un affranchi. Les coups qui causent l'avortement entraînent une idemnité de dix sicles si la femme est fille d'un homme libre, de 5 sicles si elle est fille d'un affranchi, de 2 sicles si elle est esclave. En cas de mort de la femme, si elle est fille d'un homme libre on tue la fille de l'agresseur; si elle est fille d'un affranchi, on donne une demi-mine, si elle est esclave un tiers de mine.

215-227: Des honoraires et responsabilité des médecins, des « médecins des bœufs et des ânes », et des barbiers-médecins.

228-240 : De la responsabilité de l'architecte, des constructeurs et des capitaines de navire.

241-249 : Du louage d'animaux 5.

250-252 : Du dommage causé par les animaux 6.

253-277: De la location des personnes, des animaux, des choses.

278-282: De l'acquisition d'esclaves 7.

1. Ex. XXI, 15, 17.

2. Ex. XXI, 24-25; Lev., XXIV, 19 s.; Deut. XIX, 21.

3. Ex. XXI, 26-27.

4. Cf. Ex. XXI, 18 s.; Lev. XXII, 19 (Ex. XXI, 20-26; 15).

5. Cf. Ex. XXII, 9, 12, 14. 6. Cf. Ex. XXI, 28, 29, 32.

7. Dans ce Code célèbre de Hammurabi et, plus tard, dans le Code de l'Alliance, on rencontre les mêmes principes avec des applications diverses, comme divers étaient les milieux. Mais, en dépit de ses protestations dévotes. Hammurabi ne laisse percer nulle part ce désir de plaire à Dieu, de pratiquer envers le prochain, non seulement la justice, mais presque la charité qui déborde dans le Deutéronome. Cf. M.-J. LAGRANGE in RB, XII (1903), 50-51.

Notons, pour finir, que ce Code vise surtout les hautes classes; voilà pourquoi, par exemple, quand il s'agit d'esclaves, il ne s'occupe que de ceux du Palais.

#### 2. Des contrats.

Le « Code de Hammurabi » nous présente les normes stylisées qui devaient régir les babyloniens; les autres documents juridiques réfléchissent le droit vécu. Parce que ce que nous aurons à dire ici s'applique également aux documents analogues de la dynastie suivante, celle des Cassites, nous insisterons un peu maintenant, afin de pouvoir nous dispenser de revenir plus loin sur ce sujet.

Pour qu'une transaction fût valide, juridiquement, il fallait qu'elle fût consignée sur un document écrit, et authentiquée par des témoins<sup>1</sup>. Très souvent, afin d'éviter toute falsification, la convention était rédigée en double expédition, de la manière suivante: on écrivait le texte, en « cursive<sup>2</sup> », sur une tablette que l'on faisait durcir au soleil — plus tard, au four, — ensuite on couvrait le document d'une enveloppe en argile sur laquelle on écrivait le même texte: en cas de contestation, on brisait l'enveloppe et l'on consultait le texte intérieur<sup>3</sup>. Cet usage d'écrire deux fois les conventions se retrouve, plus tard, chez d'autres peuples<sup>4</sup>.

2. Ecriture différant quelque peu de celle qui est gravée sur les monu-

ments de l'époque, par ex. : le bloc de diorite du Code.

4. Cf. par ex. : Jér. XXXII, 11; de même dans les Papyrus d'Asswân.

<sup>1.</sup> Ce principe n'est pas formulé en ces termes, dans le *Code*, mais il résume les prescriptions particulières formulées en divers articles; par ex.: *Code*, Col. III, 41-56; IV, 31-43; XII, 28, 36; XV, 26, 28, *etc*.

<sup>3.</sup> En général, le texte de l'enveloppe reproduit rigoureusement, — sauf des variantes graphiques ou de style, — le texte intérieur. Cependant il y a quelquefois, sur la tablette extérieure, des clausules qui n'existent pas sur la tablette intérieure, ou qui y sont à un endroit différent. (Ranke n° 33, 13-14; n° 34, 14-15; n° 49, 11-12). Parfois il y a des divergences plus importantes; ainsi (Ranke n° 36, 1): la locataire de telle maison est, dans le texte extérieur, Ribatum, prêtresse de Shamash, tandis que, dans le texte intérieur, c'est Ibqatum, son père.

Les documents étaient conservés avec soin par le possesseur dans un « panier à tablettes 1 ». Des copies des contrats d'affaires, dûment scellées 2, étaient conservées dans les archives des temples, afin que l'on pût les consulter en cas de nécessité. Elles étaient confiées à la garde d'un archiviste 3, qui était nommé quelquefois comme dernier témoin 4.

Le scribe <sup>5</sup> commençait par indiquer la matière du contrat : (grains, dattes, argent, champ, jardin, esclave, etc.), puis les noms des contractants, l'objet du contrat (achat, don, location, adoption, etc.), les clauses, le serment des parties <sup>6</sup>, les noms propres des témoins <sup>7</sup> et enfin la date de l'acte.

#### CONTRATS DE MARIAGE ET DE DIVORCE.

# Le mariage ne peut être valide que s'il est fait par contrat\*.

1. J. E. GAUTIER a publié les Archives d'une famille de Dilbat au temps de la première dynastie de Babylone. Le Caire, 1908. Les collections de ce temps connues jusqu'à ce jour viennent presque toutes des archives des temples de Sippar, Dilbat, Nippur, Warka.

2. Quelquefois, surtout à Dilbat, les parties — quand elles n'avaient pas de sceau sans doute — apposaient leur doigt ou la frange de leur vêtement sur l'argile encore molle, ou bien un « artiste », le bur-gul, gravait un sceau, séance tenante, en particulier à Nippur.

3. Mâr pisan duppi = « le fils du panier à tablettes. »

4. Cf. CT II, 32, 29; RANKE, II2, 26; etc., etc. Dans les temples de Sippar et de Dilbat, il y avait aussi des archives cadastrales, où étaient décrits les fonds de terre et de bâtisses, qui étaient utilisées en cas de contestations relatives aux achats d'immeubles. Il en est question plusieurs fois dans des textes de procès, par ex.: Gautien, l. c., n° 13; CT II, 45, V. Scheil a trouvé un des plans cadastraux dans ses fouilles de Sippar. (V. Scheil, Une saison de fouilles, cf. p. 126, 127, 137, etc.)

5. Dup-sar=scribe à tablettes. (Cf. 7050, Jer. II, 27; Nah. III, 17). Il

employait des formules de droit qui étaient déjà stéréotypées.

6. Serment qu'elles ne feront aucune réclamation au sujet de l'affaire conclue. Ce serment était fait généralement au nom du dieu principal de la ville : à Sippar au nom de Shamash, à Dilbat au nom d'Urash, à Babylone au nom de Marduk, à Uruk au nom de Nannar.

7. Plus ou moins nombreux suivant l'importance de l'affaire; leur nom est accompagné de celui de leur père. Des femmes figurent aussi comme

témoins surtout quand l'une des parties est une femme.

8. Rikistum.

Voici le shema d'après lequel sont rédigés, sauf quelques variantes, les contrats de mariage de l'époque<sup>1</sup>:

N. fille de X. a épousé Y. fils de Z. Ici, on indique quelquefois le total du « prix ». de la femme; puis, les conventions faites pour le cas de divorce, le serment des contractants, les témoins et la date.

En général, d'après les documents publiés, les contractants, sont : d'une part, le fiancé lui-même, d'autre part, les parents de la fiancée (quelquefois son père, quelquefois sa mère, une fois sa sœur).

Voici un contrat de divorce, le seul que nous ayons de

cette époque4:

- « Shamash-rabi a fait divorce avec Narâmtum. Il lui a « compté son ziku et elle a reçu l'argent du divorce. Si Na-« ràmtum épouse un prétendant, Shamash-rabi ne pourra « pas porter plainte.
- « Ils ont fait serment par les dieux Shamash, Aya, Mar-« duk, et par (le roi) Sin-muballit.
- « Par devant les témoins : Ilu-shu-abushu, Suta?-pum, « Sin-immatim, Liparpar?, Shamash-inmatim, Ilu-Sha-« mashinaia, Idakhram, Rabut-Sin, Shamash-ilum, Ili-rabi.
- « L'année où Shamash et Adad.... » (sous Sin-muballit, prédécesseur de Hammurabi).

#### ADOPTION.

Le Code réglait le droit de réclamation des parents naturels et la résolution de l'adoption de la part des parents adoptifs.

2. Tirkhatmu.

5. Art. 185-193.

<sup>1.</sup> Ceux que nous connaissons, jusqu'à présent, viennent de Sippar et (deux) de Nippur.

<sup>3.</sup> Une fois (CT VIII. 74), au lieu du fiancé, ce sont ses parents qui figurent.

<sup>4.</sup> M 91 = 88-5-12, 157.

Les contrats nous donnent sur l'adoption plus de détails que le Code; nous y voyons, par exemple, qu'il faut distinguer entre l'adoption de personnes libres et l'adoption d'esclaves, et, pour les libres, entre la simple adoption et l'adoption avec droits à l'héritage.

Parmi les contractants figurent : d'une part, les parents naturels (mère<sup>1</sup>, mère et sœur<sup>2</sup>), d'autre part, les parents adoptifs (père adoptif<sup>3</sup>, mère adoptive<sup>4</sup>).

Voici un contrat d'adoption :

- « Bunini-abi et Khushûtum, Sal-ме de Marduk, femme « de Bunini-abi, ont adopté comme fils Shamashâbilì de
- « Shakhamatum, Marât-Ishtar sa sœur et Tarîbum son « frère.
- « Si Bunini-Abî et Khushûtum auront des enfants, Sha-« mashâbilî sera leur frère aîné.
- « Si un jour Shamashâbilî reniait Bunini-abî et Khushû-« tum, ils lui couperaient les cheveux et le vendraient
- « comme esclave. Si, au contraire, Bunini-abî et Khushûtum
- « reniaient<sup>6</sup> leur fils Shamashabili, ils perdraient leur mai-
- « son et leur mobilier.
- « Quant aux frais de nourrice pour deux (?) ans, Shakha-« matum, Màrat-Ishtar et Taribum sont satisfaits.
  - « Par devant les témoins Sin-shana, etc.
  - « Année où le trône d'Innana, etc. " »
  - 1. VS VIII, 73.
  - 2. VS VIII, 127.
  - 3. VS VIII, 73.

5. Littér. : « S'il leur disait : » Tu n'es pas mon père! Tu n'es pas ma mère! »

6. Littér. : « ... lui disait : » Tu n'es pas notre fils! »

7. VS VIII, 127.

<sup>4.</sup> P 4. — C'étaient des gens sans enfants qui adoptaient, et l'adopté devait être parfois un appui matériel pour ses nouveaux parents. Dans l'acte, on règle les droits des deux parties, au cas où les conditions de l'adoption ne seraient pas remplies; par ex., si l'adopté renie ses nouveaux parents, il sera « vendu comme esclave » (VS. VIII, 73; 127; etc.); si les parents renient leur enfant adoptif, ils perdent leur maison avec leur mobilier. (VS VIII, 73; P 24).

#### Prét a intérét<sup>1</sup>.

« Sin-bêl-aplim, fils de Lipit-Ishtar, emprunte demi-sicle « 15 she d'argent au temple de Shamash. Au retour de « l'expédition commerciale<sup>2</sup>, il rendra l'argent.

« Par devant, etc. — Le 20 du mois de Warakh-samna; « année où le trône pour le temple, etc.3 »

Autre contrat: « Sin-itûra a emprunté au temple de « Shamash 10 sicles d'argent, sans intérêt. Dès que le

« temple le désirera, Sin-itûra rendra l'argent ».

Encore un contrat<sup>5</sup>: « Sin-nadin-shumi, fils de Bêla-« num, a emprunté à Utashumundib, juge, fils de Ilushu-

« ibni, secrétaire des marchands, une mine de laine, au

« poids du palais, district de Utul-Ishtar, le scribe.

« Lorsque l'agent du palais demandera l'argent, il le « rendra au Palais, suivant le tarif?, au grand mur du « Palais.

« Par devant les témoins, etc. — Le 26 du mois Elul, « l'année où le roi Ammiditana fit... », etc.

### BAIL DE CULTURE 6.

Le plus souvent, on louait ou cédait à ferme, contre une redevance en nature, par exemple des céréales pour la ferme d'un champ, ou des dattes pour les vergers. La durée du fermage était généralement d'un an, ou de trois ans s'il s'agissait d'une terre en friche. La redevance était payée au moment de la récolte; quelquefois cependant, on devait donner, dès la conclusion du contrat, une certaine somme

<sup>1.</sup> Sur le prêt à intérêt, voir t. I, Hist., p. 27, n. 2.

<sup>2.</sup> Kaskal.

<sup>3.</sup> TD 113; de Sippar.

<sup>4.</sup> TD nº 188 (Sippar).

<sup>5.</sup> CT VI, 37°.

<sup>6.</sup> Cf. Code, Art. 42-47 et 60-65.

d'argent ou des céréales. On fixait l'endroit où serait livrée la redevance; (quand c'était une recluse du dieu Shamash qui cédait à ferme, c'était généralement à la porte du cloitre que devait être faite la livraison.) Souvent, quand c'était une recluse qui cédait à ferme, il était question de cadeaux aux fêtes de Shamash, telle quantité de viande, de farine, ou même de boisson<sup>2</sup>.

Quelquefois, au lieu de la redevance fixée par contrat, on devait donner une partie<sup>3</sup> des revenus du fermage<sup>4</sup>. Pour le fermage d'un champ en friche, le fermier ne devait généralement rien à la fin de la première année.

### Contrats:

- « Iltâni, fille du roi, a pris à ferme, comme terrain de « culture, contre redevance<sup>6</sup>, à la propriétaire du champ « Melulatum, recluse<sup>7</sup> du dieu Shamash, fille d'Ibkusha, « un tiers gan de champ de bonne qualité, » sis près du « champ de la fille du roi, dont un côté confine au canal « de Pariktum.
- « Au temps de la moisson, elle livrera 1 gan 6 gur de « céréales à la mesure de Shamash, à Kâr-Sippar.
- « Par devant... (Suivent trois noms de témoins, puis « celui de) Ishkur-zimu, secrétaire.
- « Le 2 de Nisân, l'année où le roi Abî-esukh (fit) une « couronne d'or et d'argent... », etc. (Trois sceaux sont apposés sur ce contrat).

#### LOCATION.

Le Code entre en bien des détails au sujet de la location

<sup>1.</sup> Gagum.

<sup>2.</sup> U. 572; 574-577; 582: 601; 6.6; etc.

<sup>3. 1/3</sup> pour le propriétaire et 2/3 pour le fermier.

<sup>4.</sup> Sur 86 contrats, 70 spécifient la redevance fixe.

<sup>5.</sup> CT VIII, 17b.

<sup>6.</sup> Ana-biltim.

<sup>7.</sup> SAL-ME.

<sup>8. 1/3</sup> gan eql m ugarum tabu (bu).

de choses (maisons, bateaux) d'animaux, ou de personnes (bateliers, onvriers agricoles, bergers, artisans<sup>1</sup>.)

Les maisons d'habitation sont louées, en général, par un an contre deux tiers de mine et 6 sicles d'argent. Très souvent une partie du prix de location — le quart, le tiers, la moitié — est versée dès la conclusion du contrat. Si la propriétaire est une recluse, on ajoute quelques cadeaux aux fêtes de Shamash.

Les bateaux — et quelques bateliers avec — se louent pour un temps ou pour un voyage fixé; ils doivent être rendus en bon état.

Pour la location des personnes, il faut distinguer entre esclaves et hommes libres : les esclaves sont loués par leur maître qui touche le prix de location; les mineurs nés de parents libres sont loués par ceux qui ont autorité sur eux, les majeurs libres se louent eux-mêmes. On loue presque toujours pour un temps déterminé, très souvent pour un an, souvent aussi pour un mois, rarement pour deux mois, pour six mois, pour neuf mois. La durée de location la plus courte est dix jours2; la plus longue, deux ang".

Location d'esclave<sup>4</sup>:

- « Ashir-Adad, fils de Lipit-Irra, a loué pour un an « Shamash-ellil-ili, esclave de Akhatani, recluse du dieu « Shamash, fille de Shamash-khatsir. Comme prix de « location, il versera trois sicles d'argent par an. L'esclave « s'habillera à ses propres frais. Il est entré en service « le 4 du mois d'Ezen-Adad; il sortira à la fin du mois « Mamîtum.
- « Par devant... (Suivent les noms de six témoins.) -Année où Samsu-iluna devint roi ».

Code, art. 236-239; 242-249; 253-258; 261-267; 268-277.
 M 57.

<sup>3.</sup> F 11.

<sup>44.</sup> CT VI, 40a.

### Sociétés commerciales.

Le Code n'en parle pas.

A la constitution d'une société commerciale, les sociétaires investissent une certaine somme comme capital, auquel chacun prend un capital d'exploitation avec lequel il fait, au compte commun, toute sorte de négoce local et étranger¹. Quand la société doit être dissoute, les sociétaires comparaissent devant le tribunal, au temple de Shamash, produisent le compte de leurs affaires, avec serment éventuellement, et reçoivent l'eur quote-part de bénéfices. Cet accommodement par devant le juge prend quelquefois le caractère d'un jugement.

A la mort d'un sociétaire, la société s'éteint.

Nous avons des contrats de sociétés de fermage. La seule différence qui les distingue des contrats ordinaires de fermage est que nous y voyons des personnes affermer en commun un champ, exécuter ou faire exécuter en commun les travaux, faire des frais en commun<sup>2</sup> et, après avoir acquitté ensemble le prix du fermage et les autres dépenses, partager les bénéfices à parts égales. Si un sociétaire a fait une dépense supérieure à celle des autres, il participe proportionnellement aux revenus.

# 1. Contrat de Sippar 3.

- « Ibi-Ellil, le scribe, Warad-kubi, fils de Ibni-Sin, Èa-« sharri-ilî, fils de Sizzatum, Adad-lû-zêr, fils d'Ibnatum,
- « Warad-Iluli, fils de Ibnatum, et Akhuni, fils de Warad-
- « kubi ont constitué une société pour la gérance d'un champ
- « dans toute son étendue<sup>4</sup>, au canton de Tukhamu, au mi-

<sup>1.</sup> Sha kharrani u libbi alim.

<sup>2.</sup> Awîlum kima awîlim manakhtam ishakanû,

<sup>3.</sup> Temps de Samsu ditana, R 112.

<sup>4.</sup> Ma-la ba-zu-u.

- « lieu du bois et de la plaine pour la culture des céréales.
  - « A la moisson, ils moissonneront, battront le grain.
- « Après qu'ils auront ensemencé, une part reviendra à Ibi-
- « Ellil, le scribe, une part à Warad-kubi, fils d'Ibni-Sin,
- « une à Èa-sharri-ili, à Adad-lû-zer, à Warad-Iluli, et une « à Akhuni, fils de Warad-kubi.
- « Par devant... (Suivent les noms de trois témoins, plus celui de l'archiviste).
- « Le 10 du mois Simanum, année de Samsu-ditana qui suivit » etc....

(Deux sceaux apposés sur la tablette).

# 2. Autre contrat de Sippar<sup>2</sup>.

- « Après avoir constitué une société commerciale, Erîb-« Sin et Nûr-Shamash sont entrés au temple de Shamash
- « et ont conclu leur affaire. Ils ont divisé, à parts égales,
- « l'argent, les créances, les esclaves hommes et femmes,
- « les négoces locaux et étrangers.
- « Ils ont fait serment par les dieux Shamash, Aya, Mar-« duk, et par Hammurabi.

Par devant... » (Suivent les noms de 17 témoins).

## Héritages.

Le principe de succession contenu implicitement dans le Code est le suivant : Les enfants nés d'une femme libre héritent « ab intestato » à parts égales; les personnes étrangères et les enfants des femmes esclaves ne sont aptes à succéder que par adoption.

Les actes nombreux de partage entre héritiers offrent d'importantes particularités, soit qu'elles illustrent l'application pratique des articles du Code, soit qu'elles révèlent des cas non prévus dans le Code.

<sup>1.</sup> Libba khi-il-bi u tsi-ri.

<sup>2.</sup> CT 11, 28.

Dans les textes de la Babylonie septentrionale — Sippar. Dilbat — la part de chaque héritier est portée sur une tablette spéciale; dans ceux du Sud — Nippur, Erek — les parts de tous les héritiers sont mentionnées sur une même tablette qui était probablement conservée dans les archives de la famille.

Les objets du partage sont des maisons, des fonds de terre, des jardins, des esclaves, des animaux domestiques (bœufs, vaches, porcs), des chariots, le mobilier (lits, chaises), des pierres de moulin, des battants de porte, des céréales, de l'huile, des créances. Certains demeurent indivis, tels un bassin, une source. Quand il s'agit de maisons ou de terrains, quelquefois un héritier achète la part de l'autre. On peut posséder en commun le mur mitoyen de deux maisons, ou de deux moitiés d'une maison unique. à la suite du partage entre héritiers.

Les héritiers légaux que nous rencontrons dans nos contrats sont des fils, filles, fils et filles, mère et fils, fils et neveux, fils et fils adoptifs, père et fils une fois.

Le partage se fait à parts égales <sup>1</sup>. Le droit d'ainesse n'est pas mentionné dans le Code, ni dans les documents de la Babylonie du Nord; mais à Nippur l'aîné a régulièrement une part de préciput<sup>2</sup>, « la puissance de son aînesse<sup>3</sup> »; à Erek, on distingue aussi entre l'aîné et les autres frères.

Quelquefois le père donne, de son vivant, à un de ses enfants sa part d'héritage.

# 1. Contrat de Sippar<sup>3</sup>.

« Part d'héritage d'Erishtum, la hiérodules, fille de

<sup>1.</sup> Ur-a-si-ga.

<sup>2.</sup> Sib-ta.

<sup>3.</sup> Mu-nam-shesh-gal-la-shú.

<sup>4.</sup> TD nº 196.

<sup>5.</sup> CT VI, 42b.

<sup>6.</sup> Qadishtum.

- « Rîbam-i-li, qui lui est échue à la suite du partage fait
- « avec sa sœur Amat-Shamash, recluse de Shamash; A sar
- « de maison bâtie, près de la maison de Bêlaqum et près de
- « Awil-Nannar.
- « Elles ont partagé; c'est fini. De la paille jusqu'à l'or!,
- « elles ne feront pas de réclamation l'une contre l'autre.
  - « Son héritière est Amat-Shamash, sa sœur. Elles ont fait
- « serment par les dieux Shamash et Marduk, par le roi Sin-
- « muballit et par la ville de Sippar.
  - « Par devant... (Suivent les noms de 18 témoins).

# 2. Contrat de Nippur<sup>2</sup> : « droit d'ainesse. »

- « Part d'Apil-Amurrim, le frère aîné : onze gin de mai-« son bâtie à côté de la maison de Lugal-amaru, une
- « écuelle<sup>3</sup>, part de *préciput* comme frère aîné; 1/3 de sar « 6 qin de maison bâtie près de la maison de son *préciput*.
- « Part de Lippit-Ellil, son frère: 3 sar 6 gin de mai-« son bâtie près de la maison d'Apil-amur-rim, son frère.
- « Part de Lipit-Amurrim, fils d'Apil-Shamash : 3 sar 6 gin de maison bâtie près de la maison de Lipit-Ellil, son « frère.
- « Part d'Amurrum-mâlik : 1/3 sar 6 gin de maison « bâtie près de la maison d'Éa-idinnam, l'oiseleur, fils d'Éa-« tukulti.
- « C'est l'héritage d'Erissumatum qu'ils ont partagé après « un accord mutuel.
- « A l'avenir, aucun ne fera contre les autres de réclama-« tion. Ils ont fait serment par le roi.
- « Par devant... » (Suivent les noms de 7 témoins, plus ceux du bur-gul et du scribe).

<sup>1.</sup> Formule consacrée, dans ces contrats, pour signifier « en quoi que ce soit. »

<sup>2.</sup> P 32.

<sup>3.</sup> (gish) banshur zag-gu-la.

<sup>4.</sup> She-ga-ne-ne-ta.

### Dons faits aux dieux1.

- « Nûr-ilishu, fils d'Ellil-nâda a bâti un sanctuaire au dieu
- « Sharrum et à sa parèdre Shullat; il y a adjoint 1 sar de
- « fonds bâti³ pour sa vie4.
- « Gimil-Shamash sera seul prêtre du sanctuaire. Nûr-ili-
- « shu le fondateur ne fera aucune réclamation contre
- « le prêtre<sup>5</sup>. Ennemi de Shamash et de Shuma-ilum qui-
- « conque élèverait une contestation!
  - « Par devant... » (Suivent les noms de 7 témoins).

### ACTE DE PROCÉDURE6.

- « Au sujet de 10 gan 10 sar de champ de Bît-Agargina à
- « côté de Ibku-Adad, et 6 gan 25 sar de champ, canton de
- « Gula, à côté d'Iluni, que Apil-ilishu, fils d'Ur-kiddà, par
- « un acte de partage postérieur avait pris, vendus et échan-« gés.
- « Shumum-libshi, fils de Nanna(r)-iddin, frère aîné, ap-
- « porta un acte de partage antérieur et en instruisit les « juges;
  - « Et contre Inurta-mushalim, prêtre, fils de Sish-ki-tum,
- « de ce qu'il avait acheté le champ de Bît-Agargina des
- « mains d'Apil-ilishu, et contre Rîsh-Nin-qazzu, fils d'Ili-
- « awili, de ce qu'Apil-ilishu lui avait donné par échange le
- « champ du canton de Gula, il réclama.
  - « Ils lurent cet acte de partage antérieur.
  - « Et Inurta-mushalim parla ainsi : Après cet acte de par-

<sup>1.</sup> CT VI, 36a.

<sup>2.</sup> Bit ilu Sharrum.

<sup>3. 1</sup> sar bîtim.

<sup>4.</sup> Ana na-bi-ish-ti-shū; on pourrait traduire aussi par : pour son âme. Il est plus probable que le sens est, ici, qu'il a fait ce don aux deux divinités afin d'obtenir ou de conserver une bonne santé.

<sup>5.</sup> Littér. : contre le sacerdoce : ana shagûtim.

<sup>- 6.</sup> P no 49; nous citons la trad. Schen in RA VII (1910), 74-76.

« tage antérieur que tu apportes, un acte de partage posté-« rieur a été confectionné, comme quoi le champ de Bît-

« Agargina et le champ du canton de Gula sont pour Apili-

« lishu. Des témoins existent qui connaissent le partage

« postérieur. « Appelle-les, dit-il, et écoute leur dire! » « Ce sont Rîsh-Nin-qazzu, fils d'Ili-awili, Amil-ilu-En-

« ki-ga, fils de Nanna(r)-nirâri, Ellitum, fils de Inurta-me-

« dim, et Idin-Ishtar, fils de Shar-isinni.

« Les témoins qui connaissent le partage postérieur « vinrent donc, et les juges entendirent comme quoi un « partage postérieur existait effectivement.

« Les juges leur ordonnèrent de répéter leur témoignage

« devant le dieu Sin.

« Shumum-libshi dit alors de son plein gré : « Je ne « pousserai pas les témoins jusqu'au dieu Sin. »

« Puisqu'on n'a pas poussé les témoins jusqu'au dieu « Sin, du plein gré de Shumum-libshi 1 1/2 Inurta-musha-

« lim a donné à Shumum-lib-shi 1 1/2 sicle d'argent.

« Jamais Shumum-libshi ne contestera au sujet du champ « de Bît-Agargina contre Inurta-mushalim, au sujet du « champ du canton de Gula. contre Rîsh-nin-qazzu, ne « contestera; ni Inurta-mushalim ne contestera au sujet « de 1 1/2 d'argent contre Shumum-libshi.

« Ensemble ils ont invoqué le nom du roi.

« Par devant Idin-Enlil, prêtre, fils de Sin-irbam, Ur-azag-« dimga, prêtre, fils de Idin-Enlil, Ibi-Enlil, tonctionnaire x« d'Enlil, fils de Nanna(r)-asharidu, Ilima fils de Sin-idin-« nam, Shamash-irbam, officier, fils de Shamash-galzu, « Nusku-ip,fils de Damqu, Abum-waqar, graveur (?), Ana-« darish-liblut, scribe.

« Mois d'Ulul, 27° jour; année où Samsu-iluna, roi, « fabriqua les trônes en or du sanctuaire, au nombre de « deux, des divinités Marduk et Zarpanit.

(Sur l'enveloppe on lit:)

« Tablette comme quoi Shumun-libshi, fils de Nanna(r)-

- « iddin, ne réclamera pas au sujet du champ, canton Bît-
- « Agargina, et du champ du canton de Gula, contre Inurta-
- « mushalim, fils de Shish-ki-tum et contre Rîsh-Nin-qazzu,
- « fils d'Ili-awilim. »

### UN JUGEMENT SOUS AMMI DITANA 1.

Cet acte est rédigé d'après les notes de l'audience. Toutes les phases de la procédure y sont mentionnées : les déclarations des deux parties, les décisions des juges au cours de l'instance, la lecture des pièces, l'interrogatoire et les réponses des témoins, le jugement. L'acte se termine par la mention de deux personnes qui ont contrôlé la copie sur l'original, et, parmi elles, le greffier archiviste du tribunal.

L'acte est authentiqué par les noms et les sceaux des juges qui ont siégé, et le sceau de la défenderesse qui a été condamnée<sup>2</sup>. Car il s'agit d'une femme, d'une hiérodule. Elle avait vendu à une prêtresse du dieu Marduk une maison qu'elle-même avait achetée, sous le règne d'Abi-eshu', à une prêtresse de Ilbaba. Elle se plaint de n'avoir pas touché le prix. D'où le procès qui fut terminé par le jugement suivant:

Face. — Addi-liblut vint trouver les juges et leur exposa « ce qui suit : « 1 sar de maison, faisant partie des 2 sar de « maison que Ilusha-khegal, la hiérodule, fille d'Èa-ellassu, « à Belissunu, prêtresse de Ilbaba³, fille de... (lacune) dans « l'année où Abi-eshu', le roi, consacra sa statue, avait « achetés.

<sup>1.</sup> Texte publié par F. Thureau-Dangin dans ses Lettres et contrats de l'époque de la Ire dynastie babyl., nº 157, transcrit et traduit par le même dans RA VII (1910) 121-127, et commenté par Edouard Cuq, ibid., 129-138. Nous donnois la trad. de TH-D.

<sup>2.</sup> Rappelons que c'est dans quelques siècles seulement que paraîtra le législateur des Hébreux.

<sup>3.</sup> C'est un dieu de la guerre, patron spécial de la ville de Kish.

« Ce sar de maison situé à côté de la maison d'Ili-« iqîsha, fils d'Iddin-Shamash, et à côté de la maison d'Ili-« iqîsha, fils d'Itti-Marduk-balâtu, devant lequel est la mai-« son d'Ili-iqîsha, fils d'Iddin-Shamash, et derrière lequel « est la maison de Nabi-ilishu, à Ilusha-khegal, la hiérodule, « fille d'l'a-ellassu, pour 15 sicles d'argent, Belissunu, la « prêtresse¹ de Marduk, ma femme, fille de... (lacune), « dans l'année où Ammi-ditana, le roi consacra... (lacune), « l'a acheté.

« J'ai reçu l'acte de vente, et même à Ili-iqîsha, son fils\*, « qui avait reçu en partage 2 sar de maison, j'ai fait apposer « son sceau comme témoin.

« Or maintenant Ilusha-khegal, la hiérodule, fille d'Éa-« ellassu, qui a cependant scellé (signé) l'acte de vente, me « réclame ce sar de maison. »

« C'est ainsi qu'il s'exprima.

« Voici ce que Ilusha-khegal, la hiérodule, fille d'Éa« ellassu, répondit : « 1 sar « de maison, faisant partie des
« 2 sar de maison qu'à Belissunu, la prêtresse de Ilbaba,
« j'avais achetés, pour 15 sicles d'argent à Belissunu, la prê« tresse de Marduk, femme d'Addi-liblut, j'ai vendu. Les
« 15 sicles d'argent ils ne me les ont pas remis. »

C'est ainsi qu'elle répondit.

« Les juges mirent Ilusha-khegal en demeure de produire « soit témoins qui certifiassent que Belissunu ne lui avait « pas remis l'argent, soit une reconnaissance de dette « qu'elle lui aurait laissée pour le reliquat de l'argent. « Mais il n'en existe pas, aussi n'en peut-elle produire. Lui, « Addi-liblut, produisit l'acte de vente de 1 sar de maison :

« les juges en entendirent la lecture. Les témoins, dont les

« noms sont inscrits sur l'acte, ils les interrogèrent :

<sup>1.</sup> SAL-ME.

<sup>2.</sup> Fils d'Ilusha-khegal.

<sup>3.</sup> Khi-sha-am : reconnaissance de dette.

<sup>4.</sup> IE-TAT.

- Revers: « que les 15 sicles d'argent, prix du sar de mai-« son, Ilusha-khegal, les avait bien reçus, devant les juges, « à la face d'Ilusha-khegal, ils attestèrent.
  - « Ilusha-khegal l'avoua.
- « Les juges, ayant examiné leur affaire, à Ilusha-khegal,
- « la hiérodule, fille d'Ea-ellassu, pour avoir contesté son
- « sceau, infligèrent une peine. En outre, la présente tablette
- « qui ne peut être contestée, ils la contraignirent à déli-
- « vrer.
- « Que dans l'avenir, 1 sar de maison situé à côté de la
- « maison d'Iddin-Shamash, et à côté de la maison d'Ili-
- « iqîsha, fils d'Itti-Marduk-balâtu, devant lequel est la mai-
- « son d'Ili-iqîsha, fils d'Iddin-Shamash, et derrière lequel
- « est la maison de Nabi-ilishu, achat de Belissunu, prêtresse
- « de Marduk, femme d'Addi-liblut, Ilusha-khegal, ses en-
- « fants, ses frères et sa famille à Belissunu et à Addi-liblut,
- « son mari, ne les contesteront pas, par Marduk et Ammi-
- « ditana, le roi, ils le jurèrent.
- « Par devant (suivent 9 noms de témoins, dont le maire,
- « 8 juges). » Contrôle de Gibil-Marduk, le greffier¹, et de
- « Bêlshunu, le barbier du... (Manque la date).

## b. - Poésie.

Nous avons constaté, dès la période précédente, que les Babyloniens écrivirent des vers pour célébrer, ou mieux pour prier leurs dieux et pour raconter les légendes historico-religieuses — plus tard, au vue s. au moins², des textes historiques de grand style seront aussi écrits en vers.

Les textes poétiques sont souvent divisés en strophes: Dans le poème d'Agushaya, que nous allons citer, la plu-

<sup>1. &#</sup>x27;Littér.: « le fils du panier à tablettes », qui est la formule courante.
2. On l'a constaté dans l'Inscription L d'Ashurbanipal publiée par Lehmann Shamash shum ukin. Leipzig, 1892. Сf. Zimmenn, ZA VIII (1893), 123. — Voir déjà p. 11 suiv. (Gudea).

part' des strophes comprennent quatre vers avec quatre z̄₂ʊɪ; ou ictus. Parfois un demi-vers à deux ictus occupe une ligne entière²; dans ce cas, la strophe de quatre vers se développe sur huit lignes³ que le scribe a séparées de la strophe suivante par une ligne horizontale.

Dans le Poème d'Agushaya, chaque chant comprend de 6 à 8 strophes environ, ainsi que l'a noté le scribe : 1<sup>er</sup> chant', 2° chant, etc.

La strophe ne se compose quelquefois que de deux vers parallèles<sup>3</sup>, ou 2+2 vers<sup>6</sup>; quelquefois elle a cinq<sup>7</sup> vers, ou bien 2+2, 2+2, 2+2, 2+2, soit huit vers, par exemple dans l'Hymne au dieu Lune d'Ur<sup>8</sup>; parfois elle a onze vers<sup>9</sup>.

Les Assyro-Babyloniens écrivaient quelquefois leurs vers en acrostiche <sup>10</sup>, c'est-à-dire que chaque vers d'une strophe commençait par la même syllabe. Ainsi, dans Sp II, les 11 vers de la strophe VI commencent par gi, les 11 de la strophe XV par ma, les 11 de la strophe XXIV par shar<sup>11</sup>.

On a étudié en particulier le Poème de la Création<sup>12</sup>, et Sp. II, 265<sup>a 13</sup>, et voici les faits que l'on a constatés :

1. Cette tablette est mutilée par endroits, de sorte que l'on ne peut pas toujours compter le nombre de vers de chaque strophe.

2. Quelquefois, entre deux demi-vers le scribe a laissé un intervalle, de sorte que l'œil reconnaît tout de suite les deux membres.

3. Plus tard, on n'écrira plus ainsi.

4. Chant = KI. SHUB. GU. = shirn; cf. ਨਾਊ. Voir Zimmern, Ishtar und Saltu I, 3-9 (Leipzig, 1916).

5. S P II, 265a.

- 6. Créat.
- 7. Par ex. : DT, 83, étudié par Sтиома dans PSBA XVII (1895), 133-137.
- 8. IV R<sup>2</sup> 9; texte bilingue copié pour la Bibliothèque d'Ashurbanipal.

9. Sp. II 265<sup>a</sup>.

10. Par ex., le texte DT 83 déjà cité; de même Sp II, 2658.

11. Les passages de plusieurs cases sont mutilés de sorte qu'on ne peut savoir quel mot ou quelle formule donnaient les syllabes initiales. Les dernières donnent ma + ash + ma + shu + ka + sha + ili + sharri.L'autre acrostiche DT 83, (étudié par Strong, l. c.) est divisé par 5 vers. Les morceaux qui nous restent donnent na + ar + ba + zi + kir + shu.

12. Cr. IV, 82-9-18, 3, 737 (Delirzsch, Das bab. Weltschöpf.-Epos. Leip-

zig, 1896; p. 60-114).

13. Ce document est une copie néo-bahylonienne dont nous avons les

- 1. Chaque vers occupe une ligne et se divise en deux demi-vers.
  - 2. Le second demi-vers est mieux rythmé que le premier '.
- 3. Le second demi-vers n'a que deux ictus qui peuvent être sur une syllabe ouverte ou sur une syllabe fermée.
- 4. On unit au mot suivant, sans *ictus*, le pronom relatif sha, les prépositions ultu, ana, ina, kima, la copule u, les négations  $l\hat{a}$  et ul, la particule optative  $l\hat{u}$ .
- 5. Deux mots en état construit, comme plus tard en Copte par exemple, n'ont qu'un *ictus*. à moins que le second n'ait un suffixe (dans ce cas, il y a deux žoris.)
- 6. Deux particules devant un mot, ou une particule devant un état construit, n'ont qu'un ictus.
- 7. Deux mots étroitement unis par la copule n'ont qu'un ictus.
- 8. Un vocatif peut être uni à un vers sans recevoir aucune ἄρσις².

# 1. Poésie épique.

Ce « genre littéraire » eut une très grande importance à l'époque hammurabienne.

## Poème de la Création3.

Voici un poème — d'un millier de lignes en sept sections écrites sur sept tablettes — qui exerça une particulière

duplicata KK 3452, 8463, 8491, 9290, qui sont en écriture continue, tandis que dans Sp II, 265\* le texte est divisé par des lignes en 4 demi-lignes.

1. V. Scheil a fait remarquer, au sujet de la tablette de Constantinople (Sippar 9), qui contient 51 vers — dont 7 seulement rompent le rythme — que « le vers se balance en deux hémistiches dont le second est subdi- « visé en deux temps. Il y a une sorte de césure (1. 1. 3 et 8) entre le « premier hémistiche et la première partie du second; plus souvent, elle « est entre les deux parties du second ». ZA, X, (1895), 291, 298.

2. Pour ces quatre derniers faits, voir II. ZIMMERN, ZA, X (1895) 17-18, où

est étudiée la tablette de Londres Sp II, 265ª.

3. On l'appelle aussi Enuma elish parce qu'il commence par ces deux mots. Texte dans CT XIII; ANT. DEIMEL, Enuma elish, in-8, Romae, 1912.

influence sur l'activité intellectuelle des Babyloniens et des Assyriens. Il fut lu et relu, copié, recopié<sup>1</sup>, commenté<sup>2</sup>, donné comme thème d'exercices<sup>2</sup> aux écoliers, utilisé dans la littérature religieuse<sup>4</sup>.

Il a pour objet un problème qui a toujours préoccupé l'humanité, sous une forme ou sous une autre : les origines de l'univers. Nous y lisons les croyances des Babyloniens sur l'origine des dieux, comment les forces désordonnées, représentées par Apsû et Tiamat, furent soumises par les dieux La et Marduk, et comment ce dernier, achevant le triomphe des dieux sur le chaos, créa le monde et l'homme.

Notre poème fut copié au vue siècle avant J.-C., pour la Bibliothèque d'Ashurbanipal, à Ninive: mais ce n'est pas à cette époque qu'il fut composé, car, tel qu'il se présente à nous, il a manifestement pour but de glorifier, non pas le dieu de Ninive, mais Marduk, le dieu particulier de Babylone. Il est donc bien clair que les scribes ninivites firent simplement des copies de vieilles tablettes babyloniennes.

<sup>1.</sup> Nous avons de la Ire tablette cinq copies assyriennes et quatre copies néo-babyloniennes; de la Ile tabl., cinq copies assyriennes et trois néo-babyl.; de la IIIe, cinq copies assyr. et deux néo-babyl.; de la IVe, quatre copies assyr. et une néo-babyl.; de la Ve, quatre copies assyr. dont une en deux fragments; de la VIe, une copie ass., une copie néo-babyl; de la VIIe, quatre copies assyr., dont une en deux fragments.

<sup>2.</sup> Nous avons des spécimens de 3 sortes de commentaires : commentaires de chaque ligne (V. g.: S 11 + S 960 + S 1.416; K 4.406; R 365 + 80-7-19, 293; K 2.053; K 8.299); commentaires de passages choisis, non pas directement dans les sept tablettes, mais en d'autres tablettes de la série Création (S 747 appartient à cette classe.); enfin commentaires ou explications d'un certain nombre d'attributs de Marduk dont plusieurs se trouvent sur la partie de la VIIe tablette qui nous a été conservée (K 2.107 + K 6.086.)

<sup>3.</sup> Nous avons six fragments néo-babyloniens de ces exercices: deux relatifs à la Ire tablette; trois relatifs à la IIIe; un relatif à la IVe. (On trouvera des détails sur ces copies et ces commentaires dans L. W. King, The Seven tablets of Creation, 2 vol., iu-8 London 1902, au t. I, p. XCVII-CXVI, et Appendices, p. 157-203. Voir aussi E. Ebeling, Das babyl. Weltschoepfungslied. Breslau, 1921.

<sup>4.</sup> Par exemple dans la littérature astrologique (tabl. n°s 32.574; surtout 55.466 + 55.486 + 55.627; texte cunéif. dans King, l. c., t, II. Pl. LXVII-LXXII.

Mais puisque ce poème est une glorification de Marduk. pourquoi le héros des premiers épisodes est-il Éa<sup>1</sup>? Pourquoi Éa est-il le seul dieu dont on nous dise les attributs? pourquoi nous raconte-t-on l'activité qu'il déploya pour découvrir et mater la rébellion des dieux primordiaux? Une étude attentive permet de constater qu'en réalité notre poème, tel qu'il se présente à nous, est composé de quatre morceaux bien distincts qui durent exister<sup>2</sup> d'abord séparément, pour eux-mêmes, et furent incorporés plus tard par le rédacteur final: 1. La légende sur l'origine des dieux; 2. le mythe d'Éa et Apsû; 3. le mythe de Tiamat; 4. l'hymne à Marduk.

Le Mythe de Tiamat exista d'abord séparément, car nous le lisons dans un fragment<sup>3</sup> qui n'est pas une simple copie de l'original puisque Marduk n'y est pas le héros de la lutte et que, d'autre part, les hommes et même les villes existent déjà au moment de la lutte entre Marduk et Tiamat; tandis que, dans Création, la mort de Tiamat est un préliminaire nécessaire de la création du monde.

Sur un colophon d'un texte assyrien, nous lisons: cela n'est pas tout et... de cinquante et un noms de... qui sont dans la composition Asari... « Or ce texte est le commentaire de l'Hymne à Marduk qui se trouve actuellement dans Création. Il paraît donc évident qu'à une certaine époque cet hymne formait un tout indépendant. Peut-être même fut-il écrit d'abord en shumérien: un fragment de commentaire tendrait à le prouver.

Notre poème a pour but de justifier la prétention de Marduk à la première place parmi les dieux, et de son temple à la primauté sur les autres temples; il est donc natu-

<sup>1.</sup> Nudimmud.

<sup>2.</sup> Quelques-uns certainement; les autres, probablement.

<sup>3.</sup> CT XIII, Pl. 33-34 = Rm 282.

<sup>4.</sup> R. 366 + 80-7-19, 288 + 293, 1. 35-37.

<sup>5.</sup> King, l. c. t. I, Appendix I, p. 169.

<sup>6.</sup> K. 5.233.

rel que l'on donne plus de relief aux épisodes dont le dicu de Babylone est le héros et qu'on lui attribue la création. C'est ce que fait le « poète » : il introduit le récit de l'origine des anciens dieux et de l'opposition qu'ils firent aux puissances désordonnées pour montrer comment Marduk fut choisi pour champion des dieux, et la légende d'Éa et Apsû pour faire ressortir la nature épouvantable de Tiamat contre laquelle Ea fut impuissant, mais qui fut abattue par le futur dieu de Babylone. La puissance de ce dieu, seul, parmi les autres dieux, capable de vaincre le monstre, ressort, par le fait de l'introduction du Mythe de Tiamat, en un relief d'autant plus saisissant qu'un procédé de répétitions frappantes1 ramène plusieurs fois l'attention sur les préparatifs de Tiamat pour la bataille contre les dieux et sur le mandat confié aux dieux par le vieux dieu Anshar de conférer à leur champion, Marduk, le pouvoir nécessaire pour la lutte.

La création<sup>2</sup> est la conséquence de la victoire du dieu de

Babylone sur Tiamat.

L'Hymne à Marduk<sup>3</sup>, sorte d'éloge ou de litanie de ses cinquante attributs, a été incorporé comme une conclusion toute naturelle du Poème à laquelle on ajouta un Épilogue<sup>4</sup>.

A quelle époque Enuma elish fut-il composé? Il est difficile de donner à cette question une réponse ferme. Kings

1. I, 109-142 sont répétées dans II, 15-48; II, 11-48 dans III, 15-52;

III, 15-66 dans III, 73-124.

3. VII, 1-124.

5. L. e., p. LXXX.

<sup>2.</sup> Nous avons un fragment (CT XIII Pl. 35, 36, 37), écrit en shumérien et en babylonien dont le point capital est l'origine des temples : celui de Marduk, l'Ésagil, est sorti de l'océan primitif, et tous les autres furent créés par le dieu de Babylone. Le but des prêtres qui remanièrent les données plus ou moins traditionnelles était sans doute de gagner les faveurs de Marduk, car notre document servait d'introduction à une incantation. Marduk est seul créateur, avec la déesse Aruru. — Dans une autre recension (CT VIII, 34) ce sont les dieux qui figurent comme créateurs du ciel et de la terre, du bétail et des bêtes de la campagne.

<sup>4.</sup> VII, 125-140 si cette ligne était réellement la dernière.

estime qu'il faut probablement en faire remonter le fond'i jusque vers 2000 avant Jésus-Christ.

I

Nous sommes à l'origine des choses; rien n'existe encore, pas même les dieux. Dans ce néant apparaissent les principes cosmiques : Apsû (= l'océan) et Tiamat (= la mer), d'où sortent tous les êtres, y compris les dieux :

- 1. Lorsqu'en haut 2 le ciel n'était pas nommé
- 2. et qu'en bas la terre n'avait pas de nom,

3. du primordial Apsû3, leur père,

4. et de la tumultueuse Tiamat, leur mère à tous,

5. les eaux se confondaient en un.

- 6. Les jonchères n'étaient pas fixées, les fourrés de roseaux n'é-
- 7. Alors qu'aucun des dieux n'était créé, [taient pas vus.
- 8. qu'aucun nom n'était nommé, qu'aucun destin n'était fixé 5,

9. les dieux y furent créés;

d'abord Mummu, le premier-né d'Apsû et de Tiamat : c'est la triade primitive.

Les dieux se multiplient. D'abord Lakhmu et Lakhamu qui engendrent Anshar et Kishar. Anu paraît ensuite, dont il est écrit qu'il est égal (sha-ni-nu) à ses pères; il donne naissance à Nudimmud (Èa), dont la puissance dépasse celle de tous les dieux.

Alors — débuts de l'Histoire mythologique — ils commencent à se mutiner et à troubler la triade primitive :

- 34. Ils échangèrent des vues au sujet des dieux leurs enfants.
- 35. Apsû ouvrit sa bouche et lui dit,

1. Par suite, dans l'Histoire du développement des idées, on ne peut tabler, pour la période, que sur le fond de ce Poème comme tel.

2. Nous suivrons de très près la traduction de P. Dhorme (TR, 1-81), corrigeant ou complétant quelquefois, d'après les nouveaux fragments de Berlin (dans VAT, III). Voir la traduction de E. Ebeling, in All. T. U., II, n° 4.

- 3. L'abîme initial.
- 4. C'est le הְּהִים des Hébreux.
- 5. Shi-i-mu (texte de Berlin).

36. à Tiamat la splendide il dit une parole :

37. « .... leurs menées 1 contre moi!

38. Durant le jour, je n'ai point de repos, et la nuit je ne puis 39. « Je détruirai leurs menées, je les disperserai! [dormir!

40. « Que la clameur s'apaise et que nous puissions dormir<sup>2</sup>!

Apsû et Mummu doivent commencer l'attaque; mais le sage Èa triomphe, grâce à ses opérations magiques. Il prononce<sup>3</sup> sur les eaux — l'élément d'Apsû — ses incantations efficaces, et endort son aïeul. Il tranche à Mummu sa virilité (?) et le met ainsi dans l'impossibilité de combattre. Alors il abat Apsû, enchaîne Mummu et, dans la demeure qui s'appelle maintenant apsû, se repose.

- 79. Dans la chambre des destins, dans la maison des sorts,
- 80. le sage des sages, le guide 4 des dieux, Anshar, il conçut.

81. Au milieu de l'apsû fut créé Anshar;

- 82. au milieu du saint apsû fut créé Anshar.
- 83. Ce fut Èa qui le concut, (Èa) son père, 84. ce fut Lakhamu, sa mère, qui l'enfanta :

85. il suça des mamelles divines.

89. Quand Ea le vit, son procréateur, son père,

90. il se réjouit, son cœur exulta, plein d'allégresse.

91. Il ajouta à ses qualités, d'une double divinité<sup>5</sup> il le dota.

92. Il est très élevé au-dessus d'eux, beaucoup plus qu'aucun 93. ineffablement belles sont ses proportions, fd'eux;

94. impossibles à comprendre, dissicles à considérer.

95. Quatre sont ses yeux, quatre ses oreilles. 96. Quand il remue ses lèvres, du feu étincelle.

97. Quatre fois grande est son intelligence;

98. et ses yeux, étant ainsi, voient tout.

101. Revêtu de la majesté de dix dieux, il est hautement puissant.

# Tiamat en fureur veut venger les vaincus:

114. ..... Elle enfanta d'énormes serpents;

116. de venin au lieu de sang elle emplit leurs corps.

1. Alkat-shunu.

- 2. Avec Jensen, Dhorme, et Ebeling.
- 3. Texte de Berlin, 1. 60 et suiv.

4. Abkal.

- 5. Shu-un-na-at ili (Ebeling: Doppelgottesgestalt, et en note, p. 90: Janusgestalt).
  - 6. Nous assistous à la lutte de l'intelligence contre le désordre, c'est-à-

- 117. Elle revêtit d'épouvante les terribles dragons,
- 118. d'éclat elle les remplit, elle leur donna une haute apparence.
- 120. Leur corps se dresse, nul ne peut repousser leur attaque.
- 121. Elle fit surgir les serpents, les monstrueux reptiles et les
- 122, les monstres-tempêtes, les chiens furieux, les hommes-scor-
- 126. En tout, onze monstres de cette sorte elle créa?. pions.

Tiamat fait de Quingu son époux et le chef de son armée, et lui confie les tablettes du destin.

- 140. Parmi les dieux ses premiers-nés il fixa les destins.
  Il donna à ses soldats ce signe de leur puissance
- 141. « La parole de votre bouche apaisera le feu! »

### II

Èa, devinant ces plans, va tout raconter au vieil Anshar — père de la célèbre triade Anu, Bêl, Èa — Et il répète textuellement le récit de la première tablette,

- 50. (Anshar ému) se frappa la cuisse<sup>4</sup>, il se mordit la lèvre
- 51. .... son cœur 5 n'a plus de repos.

Il envoie Anu, puis Éa qui, à la seule vue de Tiamat, s'enfuient épouvantés. Alors se leva le vengeur des dieux, Marduk:

- 115. Anshar le vit et son cœur fut rempli de joie6
- 116. Il baisa sa lèvre, sa crainte s'évanouit :
- 117. « O mon père, la parole de tes lèvres n'est pas transgressée 7;
- 118. « que j'aille et que j'accomplisse tons les désirs de ton cœur!

dire des dieux contre Tiamat, puissance monstrueuse et désordonnée, le chaos.

- 1. Mush-rush.
- 2. Tel est du moins le sens le plus probable de cette ligne.
- 3. Texte de Berlin, 1. 145 : bu-uk-ri-shu.
- 4. Avec Delitzsch, Bab. W.-epos.
- 5. Ka-ras-su = son ventre.
- 6. Libshu tu-ub-ba-ti im-la, cf. ביבי ו Reg. VIII, 66.
- 7. Ad litt.: elle n'est pas fermée l'ouverture de tes lèvres.

122. « .... Tiamat me provoque 1; elle t'attaquera en armes,

123. « [Mon père], procréateur<sup>2</sup>, réjouis-toi et sois joyeux!

124. Le cou de Tiamat promptement tu le fouleras aux pieds...

Marduk reçoit donc la direction suprême. Afin de lui confier le pouvoir de fixer les destins, les dieux doivent s'assembler dans une salle (l'Ubshukina) du temple de Marduk, à Babylone.

### III

La première invitation à l'assemblée doit être faite aux plus anciens des dieux, Lakhmu et Lakhamu.

11. « Va, Gaga, tiens-toi devant eux

12. « et tout ce que je te dis répète-leur :

13. « Anshar votre enfant m'a envoyé;

14. « l'ordre de son cœur il me l'a fait connaître,

15. « à savoir : Tiamat, notre mère, nous a pris en haine......

Et le vieil Anshar répète textuellement le récit que lui a fait Éa de la coalition de Tiamat.

53. « Or, j'ai envoyé Anu, et il n'a pas eu la force de l'aborder;

54. « La fut effrayé et retourna en arrière.

55. « Il s'est levé Marduk, le sage 3 parmi les dieux, votre enfant,

56. « à marcher contre Tiamat son cœur l'a poussé.

57. « Il me dit la parole de sa bouche 4 :

58. « Si moi, votre vengeur,

59. « je dois enchaîner Tiamat et vous faire vivre....

et il poursuit, répétant textuellement le récit de Marduk.

Gaga, le messager d'Anshar, se présente devant Lakhmu et Lakhamu, et leur répète à la lettre le discours d'Anshar.

125. Ils entendirent Lakhmu et Lakhamu, ils crièrent à haute voix;

126. les Igigi, tous, pleurèrent amèrement.

 Avec Dhorme, au lieu de sha-si-in-ni-sha-tum = qui est femme (King; EBELING).

2. Texte Berlin, l. 112.

3. Apkallu = sage (DIORME), leader (KING). Voir I, 80.

4. Ip-shu pi-i-shu (cf.  $p\hat{a}$  epeshu = faire bouche, ouvrir la bouche).

Les dieux assemblés se donnèrent le baiser de paix et prirent place à un banquet :

134. Ils mangèrent le pain, ils préparèrent le vin; la douce boisson changea leurs craintes1 A boire ils s'enivrent; les corps sont joyeux 2. Ils crièrent 3 beaucoup, leur cœur s'exalta; pour Marduk leur vengeur ils fixèrent le destin.

### IV

Le Panthéon babylonien, s'adresse à Marduk, avant de lui décerner les insignes de la suprématie :

3. « Toi, tu es considérable parmi les dieux grands,

4. « ton destin est sans égal, ta parole est comme celle d'Anu.

5. « Marduk, tu es considérable parmi les dieux grands,

6. « ton destin est sans égal, ta parole est comme celle d'Anu.

7. « Désormais ta parole ne fléchira plus;

8. « exalter et abaisser, telle sera ta puissance !!

9. « Elle sera stable la parole de ta bouche, ton verbe ne changera

10. « Nul parmi les dieux ne franchira ta limite;

pas! « l'abondance est le désir du temple des dieux ;

12. « le lieu de leur sanctuaire, qu'il soit établi pour ton lieu! 13. « Marduk, c'est toi qui es notre vengeur!

- 14. « Nous l'avons donné la royauté sur la totalité du monde en-
- 15. « tu siégeras et dans l'assemblée ta parole sera élevée; [tier : 16. « que tes armes ne soient pas affrontées 5, qu'elles mettent en
- pièces tes ennemis 17. « Seigneur, celui qui se confie en toi, conserve sa vie!

18. « Mais le diéu qui a conçu le mal, répands sa viel »

On propose à Marduk un prodige qui doit manifester sa puissance... Et le prodige est opéré : par le seul effet de sa parole, le dieu détruisit, puis reconstitua un vêtement.

1. Nu-ra-di-shu-nu (?, dans le texte de Berlin.

3. E-gu-u, de ga'u? cf. Muss-Arnolt; '7:1 I Sam. VI, 12.

4. Littér. : ta main, ton pouvoir.

<sup>2.</sup> Avec Dhorme, au lieu de leurs corps sont pleins (Delitzsch, King) enflés (Jensen) en prenant khabatsu comme synonyme de réshu : se réjouir (K B VI, 1 p. 323).

<sup>5.</sup> Ip-pal-tu-u de nabaltú = aller (?) Cf. Br 10679; 10689.

# Et les dieux lui rendirent hommage:

- 29. Ils lui accordèrent le sceptre, le trone et le palui. Il internation
- 30. Ils lui donnèrent l'arme sans rivale qui repousse les ennemis
- 31. « Va, et de Tiamat tranche la vie!
- 32. « Que les vents emportent son sang vers des endroits secrets! »

# Alors Marduk se prépare à la lutte :

41. Il fit un filet pour y enlacer 2 Tiamat,

42. il sit prendre les quatre vents pour que rien d'elle ne pût échap-

44. il les fit approcher du filet, présent de son père Anu. [per;

La tablette précédente finissait probablement sur l'intervention des dieux partisans de Marduk, demandant grâce pour les vaincus.

1. Lorsque Marduk a entendu la parole des dieux,

2. son cœur le pousse à faire des choses magnifiques.

3. Il [dit] à La la parole de sa bouche;

4. 'ce que dans son cœur il a médité, il en donne le conseil.

5. « Mon sang, je le pétrirai3 et des os4 je produirai.

6. Je susciterai Lili-a3: « homme » soit son nom!

7. Je créerai Lili-a, l'homme.

8. Que soit érigé le culte des dieux; qu'ils soient apaisés!

9. En outre, que les voies des dieux soient faites magnifiquement l 10. Ensemble qu'ils soient honorés 6, (bien) qu'ils soient divisés

fen deux!

Sur l'avis d'Éa, Marduk convoque les dieux. Éa propose de faire périr celui-là seul qui a été le chef du combat, et de laisser en paix tous les autres coupables.

Les dieux sont convoqués, et Marduk fait le serment de

1. Un des insignes royaux dont on ignore la nature exacte.

2. Cette interprétation de l'expression kirbish-tiamat, proposée par DHORME, paraît la plus naturelle. On trouvera dans Muss-Arnolt AW une petite bibliographie de la question.

3. Qatsâru : réunir, lier.

4. I-si-im-tu = os (?) Cf. Holma, Koerperteile, p. 4, note 9.

- 5. On pourrait lire aussi Lù-gal-lu-a, au lieu de Lili-a. Cl. EBELING, note p. 99.
  - 6. Ou : réunis, si l'on préfère kapâtu à kabâtu.

7. Li-a-bit-ma.

ne punir que celui « qui a fait le combat<sup>1</sup>. » Les Igigi ayant répondu que c'est Qingu, le coupable est conduit devant Èa, qui le tue, et

27. de son sang pétrit (?) les hommes;

28. il (leur) confie le culte des dieux et congédie les dieux.

Dans un passage mutilé, Marduk, « roi des dieux », paraît diviser les Anunnaki en deux groupes, ceux du ciel et ceux de la terre, mais ces derniers sont mécontents; ils demandent à Marduk de se bâtir un lieu de repos :

38. Or ça! nous bâtirons un sanctuaire dont le nom soit célèbre?!

39. un lieu nubattu 3 pour nous reposer.

Ce projet réjouit Marduk.

Les Anunnaki travaillèrent un an. La seconde année, « ils élevèrent le faîte de l'Ésagil, en face de l'apsû »; ils bâtirent la ziggurat de l'apsû;

48. à Marduk, Enlil, La ils fondèrent une demeure.

Tous les autres dieux prirent place à côté de Marduk, et le dieu créateur mit la Babylone céleste à leur disposition, pour leurs fêtes. Un festin leur fut servi, puis l'arc et le trône de Marduk furent fixés dans le ciel.

On établit les rapports qui doivent exister entre Marduk et les autres dieux, entre ceux-ci et les hommes.

83. Que Marduk soit élevé! puisse-t-il...

84. Que sa seigneurie soit prééminente; son joug....!

85. Qu'il exerce le pastorat sur les « noirs de tête »....!

94. Que des oblations ils apportent; leur dieu, leurs déesses,

95. qu'ils n'oublient pas ; de leur dieu qu'ils aient soin!

96. Leur voie qu'ils fassent belle; leur sanctuaire qu'ils bâtissent!

Ici, commence un hymne, mutilé, en l'honneur de Marduk.

<sup>1.</sup> Sha ib-nu-a tu-ku-un-tu. 1., 19.

<sup>2.</sup> Sha na-bu-u zi-kir-shu.

<sup>3. [</sup>N]u-bat-tu-ni.

A la fin, Anshar, Lakhmu et Lakhamu convoquent les dieux pour célébrer les cinquante noms (attributs) de Marduk. On attribue à chaque dieu son rôle.

Il créa les mauvais vents pour jeter le trouble à l'intérieur de Tiamat<sup>1</sup>.

- 50. Il monta, comme char, la tempête sans rivale, effrayante;
- 51. il lui attela quatre attelages, il les y attacha,
- 52. destructeurs, impitoyables, ravageurs, rapides.

# Et le voilà en présence de Tiamat :

- 63. Alors ils le regardèrent les dieux, ils le regardèrent,
- 64. les dieux ses pères le regardèrent, les dieux le regardèrent.
- 65. Le dieu s'approcha, il considéra Tiamat au milieu;
- 66. de Qingu, son époux, il vit le dessein.
- 67. Il regarde et sa pensée se trouble.

Marduk provoque Tiamat à un combat singulier; et celle-ci, en l'entendant:

- 88. devint comme hors d'elle-même<sup>2</sup>, elle perdit sa raison,
- 89. elle cria, Tiamat, au paroxysme de la fureur;
- 90. jusqu'au fond tremblèrent à la fois ses fondements.
- 91. Elle récite une incantation, elle prononce sa formule magique,
- 92. et les dieux du combat interrogent leurs armes.

## Et la lutte commence:

- 95. Le Seigneur étendit son filet, il l'en enveloppa;
- 96. le vent mauvais qui se trouvait derrière lui, à sa face il le lâcha;
- 97. elle ouvrit sa bouche Tiamat, tant qu'elle put ;
- 98. il y sit pénétrer le vent mauvais, en sorte qu'elle ne put sermer
- 99. les terribles vents emplirent son ventre, [ses lèvres :
- 100. son cœur fut saisi, elle tint sa bouche grande ouverte.
- 101. Il lança une flèche 3, il perça son ventre,
- 102. ses parties internes il les trancha, il fendit le cœur;
- 103. il la réduisit à l'impuissance et détruisit sa vie.
- 1. Ne pas oublier que Tiamat représente la mer primitive, בהדים.
- 2. Makhkhu (d'où sans doute μάγος): devin; makhkhûtu = extase (c'est-àdire: état du devin). De là, l'expression que nous avons ici: makhkhutish iteme = elle devint comme à l'état de devineresse, c-à-d. : comme en extase, comme hors d'elle-même.
  - 3. Mulmulla.

L'armée de Tiamat est battue; Marduk prend à Qingu les tablettes du destin que lui avait données Tiamat :

122. Avec un sceau il les scella, à sa poitrine il les mit1.

Puis il trancha comme un poisson le corps de Tiamat; d'une partie il fit le ciel :

139. Il tira le verrou, il posta des portiers,

140. il leur enjoignit de ne pas laisser sortir ses eaux.

#### $\mathbf{V}$

L'auteur nous présente Marduk qui installe les astres dans le ciel. (Cette tablette était la plus importante pour les prêtres-mages-astrologues, qui lisaient dans le ciel les événements que les dieux y avaient écrits avant de les réaliser sur la terre.)

#### VI

L'homme paraît (pétri dans le sang de Marduk); il a pour fin de maintenir le culte, destiné à apaiser les dieux, après leur lutte épique.

#### VII

Interprétation des cinquante noms de Marduk, c'est-àdire de ses attributs divins<sup>2</sup>.

1. Verbe tamákhu = prendre, placer, mettre.

2. Cette tradition épique de la création rappelle certaines images des poètes bibliques qui représentent Yâhwéh triomphant, à l'origine, du chaos primitif et des puissances ténébreuses qui voulaient faire obstacle à son œuvre.

Ps. LXXIV, 13-17: C'est toi qui as divisé la mer par ta puissance, toi qui as brisé la tête des monstres dans les eaux; c'est toi qui as écrasé les têtes de Léviathan, et l'as donné en pâture au peuple du désert.

C'est toi qui as fait jaillir la source et le torrent. toi qui as mis à sec des fleuves qui ne tarissent pas.

# Le Déluge.

## (FRAGMENT SCHEIL.)

Ce texte, fragmentaire, — copie d'un autre texte déjà mutilé à cette époque, comme le fait remarquer le scribe<sup>1</sup>, — est signé: Ellit-Aya, scribe apprenti<sup>2</sup>; le 28° jour du mois Shebat, de l'année où Ammizaduga, roi, construisit le mur d'Ammizaduga, à l'embouchure de l'Euphrate<sup>3</sup>.

A toi est le jour, à toi est la nuit; c'est toi qui as créé la lune et le soleil. C'est toi qui as fixé toutes les limites de la terre

Ailleurs (Ps. LXXXIX, 9-13):

Yahwéh tsebhaoth, qui est comme toi? Tu es puissant Yahwéh, et ta fidélité t'environne. C'est toi qui domptes l'orgueil de la mer; quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui écrases Rahab comme un cadavre, qui disperses tes ennemis par la force de ton bras. A toi sont les cieux, à toi aussi la terre; le monde et ce qu'il contient, c'est toi qui l'as fondé. Tu as créé le Nord et le Midi.

Au livre de Job (XXXVIII, 8-12):

Qui a fermé la mer avec des portes, lorsqu'elle sortit impétueuse du sein maternel, quand je lui donnai les nuages pour vêtements et pour langes d'épais brouillards; quand je lui imposai ma loi que je lui mis des portes et des verrous, et que je lui dis : « Tu viendras jusqu'ici, non au delà; « ici se brisera l'orgueil de tes flots! » As-tu, depuis que tu existes, commandé au matin? As-tu indiqué sa place à l'aurore?

Job ibid. 31, 32: Est-ce toi qui serres les liens des Pléiades, ou pourrais-tu relâcher les chaînes d'Orion? Est-ce toi qui fais lever les constellations en leur temps, qui conduis l'Ourse avec ses petits? (Cf. Ps. CIV, 5-8);

Job IX, 13 (avec LXX); XXVI, 12-14; Ps. LI, 9.

- 1. I, 12.
- 2. Tsikhru.
- 3. Ce document fut probablement copié à Sippar, comme la plupart des textes d'Ammizaduga, d'autant que l'élément divin, Aya, du nom du scribe représente la déesse parèdre de Shamash, dieu spécial de Sippar.

### L'EPOPÉE DE GILGAMESH.

Gilgamesh, dont le nom est inexpliqué i, réalise tous les exploits que rêvait l'imagination des peuples antiques : luttes contre les bêtes féroces, expéditions héroïques dans des jardins divins gardés par des monstres, courses lointaines au delà des confins du monde, épreuve suprême d'une communication avec les ombres.

En face de Gilgamesh, qui paraît être la bravoure intelligente et résolue, Enkidu incarne la force brutale; sorte de paysan chaldéen, attiré à la ville par l'attrait des plaisirs, il s'y livre aux pires dévergondages de la sensualité; puis, quand il a perdu le bonheur, il entre, à la suite de son roi, dans la carrière des entreprises héroïques.

Les deux héros sont souvent représentés sur les cylindres des plus anciens Empires de la Basse Chaldée, mais nous ignorons s'il s'agit là d'une représentation plastique de notre poème ou de la tradition qui le précéda.

### TABLETTE DE PENNSYLVANIE<sup>5</sup>.

Une tablette de l'Université de Pennsylvanie, de six colonnes presque entières qui contenaient, d'après le scribe.

2. C'est sans doute parce qu'il était gigantesque que le mur d'Uruk dont parle une inscription de Sin-gâmil (l. c. 5-7) est appelé ouvrage ancien de Gilgamesh, un peu comme lorsqu'on parle de « murs cyclopéens ».

3. Cf. WARD, Seal Cyl., ch. X.

4. ALLOTTE DE LA FUŸE, RA XVII (1920), 25-26.

5. Publice et traduite par St. Langdon (The Epic of Gilgamesh, in-4, Philadelphia 1917 — t. X, no 3 de The University Museum. Public. of the

<sup>1.</sup> On lisait autrefois Izdubar les signes (AN) 1Z-TU-BAR. Un syllabaire (Bab. and Or. Rec. IV, 264) donne la lecture (ilu) Gi-il-ga-mesh qui est une abréviation de Gi-bil-aga-mish et Gi(sh)-bil-ga-mish. On trouve (CT XII, Pl. 50 = K. 4359, 1. 17) l'équation Gish-tu-mash-shi = Gishbil-ga-(mesh). Dans nos deux fragments, nous avons AN-GISH ou (ilu) Gish. Ce sont là des variantes du nom de notre héros qu'on lit explicitement Gilgamesh dans une inscription de Sin-gâmil d'Uruk, un peu avant Hammurabi (tablette B, l. 6, dans ISA, p. 317).

240 lignes, nous donne le deuxième chant de l'épopée telle qu'elle existait à l'époque hammurabienne<sup>1</sup>.

### Col. I2.

En deux songes successifs, Gilgamesh voit symbolisé un héros d'une force extraordinaire :

- 7. Une sorte de taureau(?) céleste tomba devant moi;
- 8. je voulus le soulever, mais il était trop lourd pour moi!
- je voulus l'ébranler, mais je ne pus pas l'ébranler.
   J'appelai donc les gens 3, ils s'attroupèrent auprès:
- 11. les princes baisent ses pieds;
- 12. je m'accolai (contre lui),13. (les gens) m'appuyèrent,
- 14. je le soulevai et l'apportai devant moi.

# La mère de Gilgamesh explique le songe :

- 17. En vérité, Gilgamesh, ton pair
- 18. est né dans le désert,
- 19. la montagne l'a nourri;
- 20. tu le verras, tu seras dans l'étonnement.
- 21. les princes baiseront ses pieds,
- 22. tu lui seras bienveillant.....
- 24. (Gilgamesh) se coucha et vit un autre
- 25. songe qu'il raconta à sa mère:
- 26. Ma mère, j'ai vu un autre
- 27. songe. J'ai vu que près de moi, sur la voie,
- 28. dans Uruk aux carrefours,
- 29. une hache tombait.
- 30. On s'attroupa autour.
- 31. La hache était à double tranchant :
- 32. je la vis et je fus dans l'étonnement.

Babyl. section, p. 208-227, avec 6 pl. en autogr. et 2 pl. en héliogr. De nouveau publiée, traduite et étudiée par Monnis Jastnow Jr and A. T. Clay, An old babylonian version of the Gilgamesh epic. In-8, New-Haven, 1920.

- 1. Pour plus de détails, voir notre Littérature des Babyloniens et des Assyriens.
- 2. Pour cette colonne, nous reproduisons la traduction du R. P. V. Scheil, RA XVI (1919), 114-115.
- 3. Lecture Jastrow-Clay: Uruk (ki) matum...= le pays d'Erek (s'attroupa auprès.)

- 33. Je me mis à l'aimer comme une épouse,
- 34. je me penchai sur elle,
- 35. je la saisis et la mis
- 36. à mon côté.

# Et la mère de Gilgamesh explique ce songe 1.

### COL. II.

- 6. Six jours et six nuits,
- 7. Enkidu² vint
- 8. et connut la fille de joie.
- 9. La prostituée ouvrit la bouche
- 10. et dit à Enkidu:
- 11. « Je te regarde, Enkidu, tu es comme un dieu.
- 12. « Pourquoi avec les animaux
- 13. « erres-tu dans la campagne?
- 14. « Allons! je vais te conduire
- 15. « dans l'intérieur d'Erek
- 16. « à la maison sainte, demeure d'Anu....
- 24. Il entendit ses paroles et accueillit avec faveur son langage.
- 25. Le conseil de la femme
- 26. frappa son cœur.
- 27. Elle arracha un vêtement
- 28. et l'en revêtit.
- 29. D'un autre vêtement
- 30. elle se couvrit.
- 31. Elle lui prit la main
- 32. et le guida comme...
- 33. devant le berger.

#### Cor., III.

- 1. Du lait de bétail
- 2. il but
- 3. De la nourriture on plaça devant lui.
- 4. Il coupa du pain,
- 5. regardant et considérant.
- 1. Le passage est mutilé dans notre tablette. Dans la recension assyrienne on lira :
  - « La liache que tu as vue est un personnage (en figure).
- « c'est Enkidu, le brave, le compagnon, le sauveur de l'ami! » (Jeremias, lzdubar, Pl. III; cf. Jensen, Epen. Col. VI, 30 suiv.).
- 2. Mot shumérien = Enki (ou La) est créateur. A la vérité, ce mot est écrit, ici et dans le fragment Meissner que nous citons plus loin : AN-EN-BI-DU (DU=KHI, et non pas signe DU=KAK).

- 6. Mais Enkidu ne comprit pas.
- 7. A manger du pain
- 8. et à boire de la bière
- 9. on ne lui avait pas appris.
- 10. La prostituée ouvrit la bouche
- 11. et dit à Enkidu:
- 12. « Mange du pain, Enkidu;
- 13. « c'est la vie 1!
- 14. « Bois de la bière; c'est l'usage de la terre! »
- 15. Enkidu mangea du pain
- 16. jusqu'à satiété.
- 17. Il but de la bière
- 18. sept fois (?) 2.
- 19. Son esprit se délia et il s'exclama;
- 20. son cœur fut rempli de joie
- 21. et sa face s'illumina.
- 23. ..... Son corps
- 24. il oignit d'huile.
- 25. Il devint semblable à un homme.
- 26. Il mit des vêtements
- 27. comme fait un époux 3.
- 28. Il prit son arme,
- 29. le lion il attaqua
- 30. de sorte que, la nuit, les bergers pouvaient reposer.

# Verso. Col. I.

# La prostituée poursuit :

- 14. (Habiter) une maison avec une famille
- 15. c'est le sort des hommes....

### Col. II.

## Enkidu entre à Erek.

- 4. Les gens s'assemblèrent autour de lui
- 5. Comme il était dans la rue
- 6. d'Erek aux carrefours,
- 7. le peuple s'assembla
- 8. discutant autour de lui :
- 1. Zi-ma-at ba-la-ti-im.
- 2. Atstsammin.
- 3. Muti.
- 4. 21-22: la-bi ú-gi-ir-ri ush-sa-ak-pu re'ûti mu-shi-a-tim (Jastrow-Clay).

- 9. « Comment est-il devenu soudain semblable à Gilgamesh?1...
  - 14. « Du lait de bétail
  - 15. « il boit.

Il devient le compagnon de Gilgamesh.

Col. III.

Cette colonne finit sur ces mots:

32. Le pouvoir royal sur le temple 33. le dieu Enlil a décrété pour toi. Deuxième tablette... deux cent quarante lignes.

#### FRAGMENT MEISSNER3.

Comme le texte n'est pas entier, il est difficile de préciser son objet. Il est clair, du moins, que Gilgamesh est à la recherche du secret de la vie, et, par suite, ce fragment

- 1. Il semble que le poète ait voulu décrire, à la manière des romanciers, les premiers effets de l'amour dans le cœur du jeune homme : un monde nouveau se dévoile à ses yeux, il dédaigne les jeux de son enfance; le mobile de ses actes est désormais le désir du plaisir et des grandes choses. L'épisode de la courtisane d'Ishtar peut être un artifice littéraire; rien ne prouve que, d'après l'épopée, l'homme ait été réellement créé au milieu des bêtes, ni que les fonctions de la virilité aient été le point de départ de la vie et du progrès intellectuel. Rien, non plus, ne prouve qu'il s'agisse ici de la chute originelle.
- 2. Une tablette récemment acquise par le Musée de Yale paraît être la suite du texte que nous venons d'étudier. Voir notre Littérature des Babyloniens.
- 3. Trouvé à Bagdad, dans un lot important de tablettes de Sippar (Abu Habba), et publié par B. Meissner, avec trad. et comment., dans MDVG, 1902, I. La fin des col. I et II et le début de III et IV sont brisés. Ce fragment remonte à la 1<sup>re</sup> dynastie de Babylone; preuve: la calligraphie et l'orthographe (v. g.: orthogr.: I, 2 i-ik-ka-al; I, 13 natâlu pour nathâlu; II, 4 i-il-li-ik, etc.) est celle des contrats de la I<sup>re</sup> dyn. babyl. L. W. King, (The seven tabl. of Cr., t. I, p. LXXVIII avec note 1), le reporterait même volontiers à l'époque de la dynastie d'Ur. Ce texte a été traduit par P. Dhorme, TR 298-303.

paraît devoir précéder ce que nous fait connaître la tab. XI de l'Epopée ninivite.

- Col. I, 6. (Shamash) dit à Gilgamesh :
  - 7. « Gilgamesh, pourquoi erres-tu de tous côtés?
  - 8. « la vie que tu cherches çà et là, tu ne la trouveras pas. »
  - 9. Gilgamesh lui dit, au guerrier Shamash: [dalû,
  - 10. « Depuis que je vais (?) dans la campagne, comme l'oiseau
  - 11. « sur la terre, les étoiles sont-elles moins brillantes 2?
  - 12. « Je me suis couché des années entières 3 :
  - 13. « Puissent mes yeux voir le soleil! puissé-je me rassasier
  - 14. « Loin est l'obscurité lorsque abonde la clarté. [de clarté.
  - 15. « Puisse le mort voir l'éclat du soleil! »
- Col. II, 1. « Celui qui avec moi affrontait toutes les difficultés,
  - 2. « Enkidu que j'aimais fortement....
  - 3. « qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés,
  - 4. « il s'en est allé à la destinée de l'humanité.
  - 5. « Jour et nuit, j'ai pleuré sur lui,
  - 6. « je ne l'ai pas livré au tombeau.
  - 7. « Un dieu vit cela et vint à mon cri.
  - 8. « Sept jours et sept nuits,
  - 9. « comme un ver, il tomba sur sa face :
  - 10. « depuis sa mort, il n'a plus trouvé la vie.
  - 11. « Je me suis élancé comme un chasseur<sup>6</sup>, au milieu du
  - 12. « A présent, Sabîtu<sup>7</sup>, je vois ta face : [désert.
  - 13. « La mort que je crains, que je ne la voie pas!
  - 14. Sabîtu lui dit, à Gilgamesh :
- Col. III, 1. « Gilgamesh, pourquoi erres-tu de tous côtés?
  - 2. « La vie que tu cherches çà et là, tu ne la trouveras pas!
  - 3. « Lorsque les dieux créèrent l'humanité,
  - 4. « ils destinèrent la mort à l'humanité\*;
  - 5. « ils retinrent la vie entre leurs mains 9.
  - 6. « Toi, Gilgamesh, remplis ton ventre;
  - 1. Dans le texte il y a toujours Gish.
  - 2. Matû; peut-être est-ce un autre verbe qu'il faut lire iei.
  - 3. Ka-lu sha-na-tu pourrait se traduire : tous les ans.
- 4. Mati mi-tum; littér. : le mort de mort; cf. : מְבּהָת morte morieris. (Gen. II, 17).
  - 5. Pour : est mort; expression fréquente dans le Code de Hammurabi.
  - 6. Avec DHORME.
  - 7. Nom d'une déesse sans doute, à identifier, probablement, avec Siduri.
- 8. D'après cette tradition, l'homme devait donc mourir. Le mot shakanu que nous traduisons, ici, par destiner, a un sens très large: placer, poser, mettre, faire, créer, déterminer.
  - 9. Seuls, les dieux devaient être immortels.

gné!»

- 7. « jour et nuit, réjouis-toi, toi!
- 8. « Chaque jour, fais la fête,
- 9. « jour et nuit, sois gai et joyeux!
- 10. « Que tes vêtements soient éclatants!
- 11. « Que ta tête soit pure! Lave-toi avec de l'eau!..., etc.

Au commencement de la IV<sup>e</sup> et dernière colonne, Gilgamesh est en face de Sursunabu qui lui demande:

- Col. IV, 5. « Quel est ton nom? dis-le-moi!
  - 6. « Moi, je suis Sur-sunabu¹, celui d'Uta-naishtim² l'éloi-
  - 7. Gilgamesh lui dit, à Sur-sunabu :
  - 8. « Gilgamesh est mon nom, moi,
  - 9. « qui suis venu de... maison des dieux,
  - 10. « qui... de la montagne,
  - 11. « route lointaine au lever du soleil,
  - 12. « à présent, Sur-sunabu, je vois ta face :
  - 13. « Indique-moi Uta-naishtim l'éloigné! ».....

### POÈME D'AGUSHAYA3.

Afin de réaliser l'unité religieuse dans les pays qu'il venait de soumettre à son autorité et auxquels il avait imposé un code unique, Hammurabi voulut montrer que les dieux adorés dans ses diverses provinces n'étaient pas hostiles les uns aux autres. Suivant notre poème, dont le roi fut au moins l'inspirateur sinon l'auteur, les trois déesses du combat: Ishtar d'Uruk, Saltu et Agushaya se sont accordées entre elles; au sujet des dieux, aucune incompatibilité ne les oppose l'une à l'autre.

- 1. « Serviteur du dieu Sunabu », nom du nautonier d'Uta-napishtim.
- 2. Il s'agit évidemment d'Uta-napishtim, le héros du déluge. Ce nom propre signifie probablement : « il a trouvé la vie » (voir le verbe atû employé en ce sens dans le grand Poème (Gilgam. XI, 207) uta serait pour utta. On a proposé aussi le sens : « Uta est ma vie; » (Uta = Shamash).
- 3. Agushéa, Gushéa, déesse guerrière (BA, III, 123 = K 2801 et Craig, Rel. texts I, 15, 18 = K 2001, 3), Ishtar de quelque groupe ethnique nouveau venu dans le monde babylonien, peut-être araméen ou arabe. Cf. V. Scheil, RA, XV (1918), 177 n. 2.
- 4. Des textes plus récents représentent Ishtar, Anunitu et Gushêa comme une seule et même divinité.

Notre texte est un poème en dix chants<sup>1</sup>, numérotés, et terminés le plus souvent par un motif qui résumait en quelques lignes le fond de chaque chant.

Les trois premiers chants font l'éloge d'Ishtar<sup>2</sup>.

I

| I. 1. | Je veux chanter la très grande valeureuse entre tous les dieux |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 9.    | Ses prouesses sont éclatantes,                                 |
| 10.   | Ses voies sont insondables!                                    |

Motif. Elle est transcendante entre les déesses. Je veux chanter la gloire d'Ishtar.

II

Motif. Elle est, elle seule, une vaillante, la majestueuse Ishtar, experte à vaincre.

### III

Dans ce chant se dessine le sujet du Poème. Le créateur d'Ishtar lui recommande, mais assez timidement, de ne pas abuser de ses avantages redoutables, surtout dans le domaine d'Éa qui est un dieu pacifique.

IV. 1. Sceptre de royauté, trône et couronne,
Anu lui départit, à elle dispensatrice de (tout),
et lui conféra la noblesse,
grandeur et puissance,
de foudre et d'éclairs
il l'enceignit de surcroît!...

10. Elle rêva d'exploits.

II. 1. Le fond de son cœur est de bondir à l'attaque!

<sup>1.</sup> Conservés partiellement sur deux tablettes publiées, l'une en 1913 (VAT 5946, Musée de Berlin, éditée par H. Zimmern, Kultlied nº 214), l'autre par V. Scheil (RA XV, 168-182).

2. Nous citons la traduction Scheil.

### IV

Les dieux du cycle d'Éa décident la création d'une rivale, et c'est Éa qui est chargé de réaliser ce prodige qui s'appellera Saltu (« Combat ».)

V. 6.

« Celle-là qu'elle soit hardie, « que rusé soit son esprit! « œuvre surpassant les futaies, « que sa forme soit vigoureuse....

#### V

La indique à Saltu comment elle doit se comporter en face d'Ishtar.

VI. 47.

- « Vois et prête l'oreille,
- « observe mes volontés,
- « écoute mes propos
- « et fais ce que je t'ordonne.
- « Il est une unique déesse valeureuse
- « sur toutes les déesses :
- « ses exploits sont transcendants,
- « celle dont le regard est farouche.

25. 29.

- « Son nom est Irnina....
- « Pour lui tenir tête
- « je t'ai créée, « vaillance, force
- « avec art j'ai prodigué.
- « C'est ma stature, mon allure que la tienne!
- « Et maintenant, va donc
- « jusqu'à même son flanc!
- « Revêts-toi d'épouvante,
- « c'est cela que je lui mande.
- « Elle, elle foncera sur toi
- « et formulera une question
- « en te demandant : « De qui es-tu la servante?
- « Déclare ta voie! »
- « Pour toi, dût-elle se courroucer,
- « ne lui cède pas;
- « pour l'apaisement de son cœur
- « ne lui réponds mot.
- « Quand te ravirait-elle quoi que ce soit,

- « ô toi, la créature de ma main?
- « Impérieuse dans la mesure de ta bouche,
- « mêmement parle en face d'elle.

### VI

Suprême initiation de Saltu, avant sa rencontre avec Ishtar.

### $VII^1$

Avant de se mesurer avec Saltu, Ishtar envoie son messager, Nin-Shubur, se renseigner sur la nature du secret de sa rivale.

## VIII et IX

On revient sur les prérogatives d'Ishtar. La déesse paraît juger peu digne d'elle de lutter en personne contre Saltu, Agushaya surgit, nouvelle déesse ishtaréenne; mais, au lieu d'engager le combat, il semble qu'elle préfère négocier.

## X

Sur la demande d'Agushaya, La consent à mettre fin aux provocations de Saltu, à condition que l'univers sache le prodige de sa création, qu'elle ait des temples et des offrandes parmi les hommes et que la postérité en garde la mémoire.

### EPILOGUE.

VII. 23. Et le roi qui cet hymne,
les signes de ta vaillance,
ta gloire a redit,
Hammurabi qui cet hymne,
sous son règne, ta gloire a chanté(?)
ce qui a été fait en sa faveur
lui soit dévolu pour jamais.

1. Ici commence la tablette Scheil.

#### DOXOLOGIE.

En l'honneur des trois déesses guerrières que nul sentiment ne peut jamais diviser :

VIII. 1. Et ta grandeur
par ton verbe
tu communiquas à Agushaya,
le jour où Saltu
5. guettait à ta sortie.
Avec tes volontés augustes
quelqu'un veut-il composer?
Tu confies la chose à sa main;
toi-même, l'insulte faite à elle
tu rejettes en arrière.
Je chante donc Ishtar,

Je chante donc Ishtar, la reine des déesses; Agushaya, sa puissance selon sa sublimité j'exalte!

15. La belliqueuse Saltu qu'à cause d'elle créa Ea le prince;

les signes de sa puissance je veux faire entendre à tous les hommes et leur manifester ses grandeurs.

# 2. Poésie lyrique.

#### GLOIRE AU DIEU MARDUK1.

Inscription bilingue — shumérien et sémitique — trouvée à Bagdad, sur un gros bloc de pierre cylindrique qui, probablement, faisait partie du torse d'une grande statue.

Les dieux, à commencer par Enlil ou Bêl, qui était si puissant aux temps shumériens, ont collaboré à la suzeraineté de Marduk, et ils la proclament.

<sup>1.</sup> Texte dans King, Letters and Inscr. t. II Pl. 109, et dans RA II (1888), p. 5-7; trad. de King, l. c. III, p. 175-176, et d'Amiaud, RA l. c. 175-176 (un peu vieillie).

I

le dieu Bêl t'a donné la suzeraineté :
de qui as-tu besoin?
Le dieu Sin t'a donné la primauté :
de qui as-tu besoin?
Le dieu In-urta t'a donné de nobles armes :
de qui as-tu besoin?
La déesse Ishtar t'a assuré l'issue du combat et de la bataille :
de qui as-tu besoin?

Les dieux Shamash et Adad sont tes protecteurs : de qui as-tu besoin?

II

Aux quatre régions du monde...
que ton nom soit proclamé!
Que les peuples nombreux
t'adressent leurs supplications!
Qu'ils prosternent leur face
devant toi!
Qu'ils exaltent
ta grande gloire!
Qu'ils chantent
tes louanges sublimes!

#### $IV^2$

La grandeur de sa puissance
pour les jours à venir il a rendu éclatante,
Hammurabi, le roi
le destructeur de l'ennemi.
Dragon dans l'attaque,
il domine le pays ennemi,
il romp le choc,
il détruit l'insurrection,
il brise comme statue d'argile les combattants,
[il franchit] les barrières infranchissables des monts....

2. De la col. III, il ne reste que quelques mots.

<sup>1.</sup> On peut être sûr que le nom du dieu Marduk figurait à cette ligne.

#### c. - Littérature des « Voyants ».

Les Babyloniens étaient toujours désireux de percer le voile qui cache l'avenir, car ils ne voulaient engager qu'à bon escient leur personne ou leurs intérêts, non seulement dans les conjonctures particulièrement graves, telles que les expéditions guerrières, mais encore dans les circonstances les plus ordinaires. Par exemple, sous Ammiditana, 3° successeur d'Hammurabi, « les hommes de la province¹ » de Shagga ayant écrit au roi qu'ils avaient besoin de 57 gur et 184 qa et demi de blé pour la pitance des hommes de la citadelle² », Ammiditana répondit : « Que les Voyants³ qui sont auprès de vous⁴ scrutent⁵ l'avenir, et si le présage est favorable, portez ce blé à Shagga⁵».

Citons quelques passages d'un texte<sup>7</sup> relatif à l'astrologie<sup>8</sup>: il doit remonter à la première dynastie babylonienne, car les pays dont il parle reflètent l'état politique de cette époque.

Le bârû voit annoncés par une éclipse les maux les plus désolants: ravages, destruction, mort, meurtres, soulèvements, renversement de dynastie, échec dans les batailles, inondation, mauvaises récoltes, avortements. Le 3° mois. ces maux menacent Tilmun; le 4°, Guti; le 5°, Dupliash — près des Hittites —; le 6°, Akkad: le 7°, l'Élam; le 10°, Anshan; le 11° Amurru: le 12° Ur.

« S'il y a éclipse, le 14 Siwan, commençant en Orient et

<sup>1.</sup> Amélé bi-kha-a-tim.

<sup>2.</sup> Bi-ir-ti. Voir dans les documents récents de la Bible, appe (Neh. I, 1; II, 8; VII, 2; Esth., passim; II Chron. XVII, 12; XXVII, 4. Cf. I Chron., XXIX, 1, 19).

<sup>3.</sup> Ba-ru-ti,

<sup>4.</sup> Littér. : devant vous.

<sup>5.</sup> Ip-ru-su-ma = décident, pronostiquent.

<sup>6.</sup> Bu. 91-5-9, 340, dans King, Letters ... Pl. 95.

<sup>7.</sup> III R 60-61, dans Virolleaud, Sin nos XXXIII-XXXV.

<sup>8.</sup> Sur l'Astrologie, cf. infra: Temps assyriens p. 270 s.; et t. III, Idées relig.

- « finissant en Occident, commençant la veille du milieu et
- « finissant la dernière veille, avec obscurcissement visible
- « devant toi, le présage est pour le roi de Tilmun. Le roi de
- « Tilmun sera tué dans une émeute; un inconnu s'emparera
- « du trône.
- « S'il y a éclipse le 16, le roi sera tué dans une expédi-« tion, et un inconnu s'emparera du trône.
- « S'il y a éclipse le 20, pluie du ciel, hautes eaux dans « les canaux.
- « S'il y a éclipse le 21, lamentation et deuil dans le pays; « il mourra beaucoup de monde dans le pays.
- « S'il y a éclipse le 14 Du'uzu, commençant à l'Ouest et
- « finissant au Sud ou au Nord, commençant la 1re veille et
- « finissant la veille du milieu, avec obscurcissement visible
- « devant toi, présage pour le roi de Guti; le roi de Guti sera
- « renversé par les armes. Le pays et ses biens seront
- « ruinés.
- « ... S'il y a éclipse le 14 Shebat, commençant au Nord
- « et finissant à l'Ouest, commençant la veille du milieu et
- « finissant la dernière, visible au Nord devant toi, présage
- « pour le roi d'Amurru; défaite du roi d'Amurru, etc.

Nous pourrions citer d'autres textes appartenant à la Littérature des « Voyants ». Par exemple, on connaît des documents magiques ou de divination qui doivent remonter à cette période, car, d'une part, la suprématie du dieu Marduk, qui y est partout exprimée, paraît nous obliger à ne pas les reculer au delà de l'époque où Hammurabi réalisa la cohésion des États babyloniens, et, d'autre part, des indices de langage paraissent démontrer que leur rédaction définitive ne doit guère être postérieure à 2000 av. J.-C.<sup>2</sup>. Cependant nous ne citerons ces textes qu'à l'époque assy-

<sup>1.</sup> Sens élucidé par le passage parallèle II R, 47 Recto 21\*: mâtu ina kitsir-sha innadi.

<sup>2.</sup> Cf. Jastrow, Religion, t. II, 276.

rienne, puisque les transcriptions qui nous les font connaître sont de ce temps et que les scribes ont pu faire au texte des retouches dont nous ne pouvons apprécier avec une rigoureuse exactitude l'importance.

#### d. - Histoire.

Les textes « historiques » différent peu, par leur caractère, de ceux de la période précédente. Ils sont écrits quelquefois en sémitique, quelquefois en shumérien et sémitique.

#### I. HAMMURABI.

# a. - Travaux exécutés à Sippar 1.

- « Hammurabi, le roi grand, le roi de Babylone, le roi
- « des quatre régions, celui qui a fait le pays, le roi dont
- « les actions sont agréables au cœur² des dieux Shamash « et Marduk, c'est moi!
- « Le mur³ de Sippar, en terre, comme une grande mon-
- « tagne j'ai élevé son sommet; je l'ai entouré d'un marais.
- « A Sippar j'ai creusé l'Euphrate et j'ai élevé un mur<sup>6</sup> de « défense.
- « Hammurabi, celui qui a fait le pays, le roi dont les « actions sont agréables au cœur des dieux Shamash et
- « Marduk, c'est moi!
- « J'ai fait habiter Sippar et Babylone dans une demeure paisible<sup>8</sup> pour les siècles.

<sup>1.</sup> King. Letters and Inscr. Ham.; texte sémitique, Pl. 97; texte shumérien, Pl. 102.

<sup>2.</sup> Shîru, littér. : chair, corps.

<sup>3.</sup> Dûru.

<sup>4.</sup> sakhar-та = ina e-pi-ri.

<sup>5.</sup> Sug-ra khu-mu-ni-nigin.

<sup>6.</sup> Kár.

<sup>7.</sup> Ici encore, shiru.

<sup>8.</sup> Nîkhtu.

- « Hammurabi, le favori du dieu Shamash, le chéri du « dieu Marduk, c'est moi!
- « Ce que, au temps passé, aucun roi n'avait bâti pour le « roi de la ville, Shamash mon seigneur, moi je l'ai magni-« fiquement réalisé.

# b. - Érection d'un temple de Shamash à Larsa1.

Au dieu Shamash, le seigneur du ciel et de la terre, son « roi, Hammurabi, ministre ² du dieu Anu, serviteur du dieu

- « Enlil, aimé de Shamash, pasteur chéri du dieu Marduk,
- « roi puissant, roi de Babylone, roi de Shumer et d'Akkad, « roi des quatre régions, roi qui a rebâti les sanctuaires

« des dieux.

« Lorsque le dieu Shamash lui donna Shumer et Akkad « à gouverner, et qu'à ses mains il en confia le sceptre « Hammurabi au dieu Shamash qui protège sa vie bâtit le « temple È-babbar, le temple qu'il aime, à Larsa, la ville « de sa seigneurie<sup>3</sup>.

# II. SAMSU-ILUNA.

#### Ses constructions 4.

I, 1. « Lorsque le dieu Anu et le dieu Enlil, roi du ciel « et de la terre, regardèrent avec joie le dieu Marduk, le « premier né du dieu Èa, et lui donnèrent le gouvernement « des quatre régions, et lui donnèrent un nom auguste « parmi les Anunnaki, et qu'ils établirent les fondements « de Babylone comme cieux et terre, alors le seigneur de « ce pays, le dieu Marduk, plein de sagesse, me donna à « moi, Samsu-iluna, roi de son abondance, la totalité du

<sup>1.</sup> King, l. c.: texte shumérien, Pl. 121.

<sup>2.</sup> GU-DE-A.

<sup>3.</sup> NAM-EN.

<sup>4.</sup> King, l. c. : texte sémitique, Pl. 191; texte shumérien Pl. 199.

- « pays à régir', et il m'ordonna solennellement d'établir « son pays en sécurité et de donner aux vastes peuples la « prospérité à jamais.
  - « Samsu-iluna, le roi puissant, le roi de Babylone, le
- « roi qui a soumis les quatre régions, c'est moi!
  - II, 40. « Avec ma puissance personnelle et ma grande
- « sagesse. (je restaurai) Dûr-zakar, à Nippur, pour la déesse
- « Nin-makh, la mère qui m'a conçu<sup>2</sup>; Dûr-Padda pour le
- « dieu Ramman, mon soutien; Dûr-Lagaba pour Sin, le
- « dieu qui m'a enqendré3; Dûr-Iabugani pour le dieu
- « Lugal-diritugab, qui a agrandi mon royaume; Dûr-
- « Gula-duru et Dûr-utsi-ana-Urra pour Nergal qui a abattu
- « mes ennemis. Ces six puissants dûr que Sumu-la-ilu, mon
- « auguste père, le cinquième père de mon père<sup>5</sup>, avaient
- « bâtis jadis, étaient tombés en ruines. En deux mois, je
- « rebâtis leurs ouvrages en briques6, j'élevai leur faîte
- « comme une montagne.
- « J'ai établi solidement les fondements de tous les pays;
- « j'ai exalté le nom de Babylone, je l'ai fait grand dans les
- « quatre régions. La terreur de la majesté de ma royauté à
- « couvert les limites des cieux et de la terre. Cela les dieux
- « l'ont regardé de leur clair regard et il m'ont accordé ce
- « don\*: de (vivre) une vie qui, comme le dieu-Lune, chaque
- « mois se renouvelle; d'exercer un pastorat pacifique sur
- « les quatre régions, éternellement; de réaliser le désir de
- « mon cœur, comme un dieu; de passer chaque jour, la tête
- « haute, la joie et l'allègresse au cœur ».
  - 1. Ré'u = pascere.
  - 2. Ba-ni-ti-ia.
  - 3. Ba-ni-ia.
  - 4. Nous ne connaissons pas d'autre document où soit nommé ce dieu.
- 5. Samsu-iluna était fils de Hammurabi, et Sumu-la-ilu était le père de l'arrière-grand-père du célèbre législateur.
  - 6. Libittashunu.
  - 7. Ina bu-ni-shu-nu na-me-ru-tim.
- 8. Ils m'ont fait présent de ce présent : ana she-ri-ig-tim lu ish-ru-kunim.

# e. — Genre épistolaire.

Notre mot « lettre » correspond à l'assyrien egirtu (egirtu sha N...N... = lettre de N...N...) ou à duppu, terme qui désigne la lettre écrite (duppu N...N... ana X... = écrit de N...N... à X...)

Le texte des lettres était gravé ou poinçonné sur des tablettes d'argile que l'on faisait cuire au four ou même sécher au soleil; on ensermait ensuite la missive dans une mince enveloppe d'argile sur laquelle on mettait le nom du destinataire; et l'on soumettait le tout à une nouvelle cuisson. A l'arrivée du courrier, le destinataire brisait la légère enveloppe et lisait sa lettre.

Nous avons un grand nombre de lettres de la Ire dynastie<sup>2</sup>; une bonne partie représente la correspondance de Hammurabi à Sin-idinnam<sup>3</sup>: ce sont lettres d'administration, relatives au calendrier, à la religion, aux affaires militaires, aux bateaux, aux fonctionnaires, aux ouvriers, à la justice, aux finances et aux impôts, aux canaux, à des travaux divers.

Nous avons aussi une quantité de lettres privées.

Ordre de rapporter les déesses élamites dans leur naos\*.

# « A Sin-Idinnam : Hammurabi.

1. Il existe au British Museum, une lettre particulière (n° 93018) qui dut n'arriver jamais à destination, car elle a été découverte avec son enveloppe encore intacte. Quelquefois, les lettres n'avaient pas d'enveloppe du tout; par ex. VATh 809, 574, 575, 793, publiées par Meissner in BA, II, 557-564 et 573-580).

2. 270 ont été retraduites et groupées par A. Ungnad. Babylonische Briefe aus der Zeit der Hammurapi-dynastie. Leipzig, 1914 (Bibliographie,

p. XXXVIII-XXXIX).

3. La plupart ont été éditées et traduites par L. W. King, Letters and Inscriptions of Hammurabi, 3 vol. in-8, London, 1898-1900; trad. françpar Charles-F. Jean, Lettres de Hammurapi à Sinidinnam, in-8, Paris, 1913. Il y en a encore trois en assez mauvais état, dans Thureau-Dangin, Lettres et contrats, Paris, 1910.

4. Ch.-F. Jean no 3; King, Pl. 79; Ungnad no 4.

- « Les déesses d'Emuthbal qui sont confiées à ton autorité
- « les troupes qui sont sous le commandement d'Inukhsa-
- « mar² te les livreront saines et sauves. Quand elles t'auront
- « rejoint, détruis leurs gens<sup>3</sup> avec les troupes qui sont en
- « ta main. Quant aux déesses, qu'on les remette saines et
- « sauves dans leur demeure.

Ordre de régler les affaires d'un officier.

# A Sin-Idinnam: Hammurabi.

- « Parmi les officiers de la porte du Palais, sous l'autorité
- « d'Erisha, il y a des hommes à qui on a fait du tort.
- « Erisha viendra vers toi. Règle leur affaire; compense
- « leur dommage, et qu'ils ne se plaignent plus.

#### Ordre de curer un canal<sup>5</sup>.

- « A Sin-Idinnam : Hammurabi.
- « Les hommes qui sur le bord du canal Damanum pos-
- « sèdent des champs, requiers-les de curer le canal Dama-
- « num. Durant le cours de ce mois que l'on achève de
- « curer le canal Damanum.

# Citons encore deux lettres de la même époque : Du roi Samsu-iluna.

« A Sin-ilu, Bîtu-rabi et Niq-Sin : Samsu-iluna 6.

Le blé pour le magasin du temple de Shamash, à Sippar, que vous êtes obligés de verser, il faut le verser. C'est pourquoi avec le blé qui est en vos mains il faut vous procurer

<sup>1.</sup> Situé entre l'Élam et la Babylonie, « pomme de discorde » entre ces deux pays.

<sup>2.</sup> Nom qu'on a lu, à une époque, Kudurlagamar (Chodorlahomor).

On ne voit pas ce que le roi veut dire par ces trois mots.
 Ch.-F. JEAN nº 31; KING, Pl. 1; UNGNAD, nº 13.

<sup>5.</sup> Ch.-F. Jean n° 51; King, Pl. 137; Ungnad, n° 42.

<sup>6.</sup> King, l. c. Pl. 151.

et verser le blé pour approvisionner le temple de Shamash qui n'est pas encore fourni.

Voici maintenant une lettre dont le contenu dissère fort de la teneur des autres missives du même temps.

Admission d'un esclave au service liturgique<sup>1</sup>.

Mâr-irtsitim envoie à Awilum, de Larsa, un esclave qu'il donne au temple du Soleil, priant qu'on l'admette — après avis du Conseil — aux fonctions sacerdotales.

- « A Awilum, que les dieux Nin-tu et Pap-nigin-garra « font vivre, dis : Mâr-irtsitim.
- « Qu'à jamais les dieux Nin-tur et Pap-nigin-garra te « fassent vivre!
  - « Ibi-Nin-shubur, l'esclave que j'ai donné à Shamash,
- « avec...(?), à Ana-pan-Sin-tadini, dans... je l'ai remis et
- « adressé. Quand Sheb-Sin, l'oint de Shamash, l'Ancien,
- « te l'aura présenté, assemble les prêtres de Shamash et les
- « oints dans la Cour de Shamash. Et Ibi-Nin-shubur, l'es-
- « clave que j'ai donné à Shamash, confie-le aux mains de
- « Sheb-Sin, l'oint de Shamash, afin que les offrandes qu'à
- « Shamash il apportera de ma part il présente et, au temple
- « È-bbar, en fasse l'oblation! et qu'il récite les prières.
- « Dans le cloître on ne le repoussera pas. Si tu aimes le « parti de la justice, à cause de moi il entrera dans la mai-
- « parti de la justice, à cause de moi n'entrera dans la mar-
- « son de Shamash, et alors que Shamash lui-même ordonne « que tu vives!
- 1. La tablette, provenant de Larsa, fait partie de la Collection de l'École des Hautes Études. Elle est cotée par Scheil HE 107 et traduite in RA XV (1918), 61-64.

#### ARTICLE II

# En Égypte.

# A. - Sous l'Ancien Empire.

Dès l'époque archaïque de la dynastie Tinite — de 3300 à 2900 environ — les formes essentielles de la civilisation égyptienne ont revêtu l'aspect qui ne changera guère à travers les transformations de l'Histoire.

Cette civilisation est prodigieuse déjà sous la Ve dynastie; dans toutes ses manifestations, elle respire la sécurité d'une vie agréable et confortable. Et cette vie reçoit l'impulsion du roi, « dieu homme »: vers le roi, vers son tombeau. « demeure d'éternité », et vers le temple convergent toutes les énergies du pays : architecture, sculpture, gravure, peinture, littérature sont au service du culte — culte des morts, culte des dieux, spéculations de la Ve dynastie sur l'unité de la puissance divine manifestée par la force créatrice du soleil.

La langue égyptienne a vécu plus de 4000 ans. Pendant vingt siècles (de 4000 environ à 2000 av. J.-C., époque du Moyen Empire), la langue des documents écrits si nombreux que nous connaissons demeura sensiblement la même. Mais des dialectes se formèrent, naturellement, qui amenèrent la séparation de la langue populaire de l'ancien égyptien; aussi, si nous embrassons d'un vaste regard la longue période qui s'étend de 2000 av. J.-C. jusqu'à l'invasion musulmane, constatons-nous, dans les documents écrits, les trois faits suivants: 1º l'ancien égyptien — écrit en caractères hiéroglyphiques ou en hiératiques — demeure la langue

<sup>1.</sup> Principaux dialectes égyptiens, en allant du Sud vers le Nord : Sahi-dique, Akhmimique, Fayamique, Memphitique, Bohaïrique.

savante, celle des textes religieux et des textes officiels; 2° vers 500 av. J.-C., le démotique marque un état particulier dans l'évolution de la langue — qui correspond à un changement dans l'écriture; 3° un autre état est celui que nous révèle l'existence du copte, dernier aboutissant de la vie de la langue égyptienne, tuée, au vu° siècle, par l'invasion musulmane.

Les Égyptiens croyaient que leur écriture avait été inventée par le dieu Thot, et, parce qu'ils pensaient que ce dieu était une forme de l'esprit et de la sagesse du dieu créateur du ciel et de la terre, les caractères de l'écriture étaient tenus pour divins et sacrés. On croyait que les copies de chapitres ou de sections de livres attribués à Thot, avaient un pouvoir spécial dont bénéficiait le mort si l'on en pourvoyait son cercueil.

Thot avait aussi inventé la science des nombres, fixé le cours du soleil, de la lune et des étoiles, et réglé les saisons.

Il était le seigneur de la sagesse, et aussi de toute science divine et humaine. Il était le clerc des dieux et gardait les livres où étaient écrits les destins des hommes; c'est lui qui présidait au grand jugement.

On croyait que tous les livres religieux importants avaient été composés par lui, ou par lui inspirés à quelque scribe sacré; on les regardait comme des sources de la plus profonde sagesse et bien supérieurs aux livres de tous les autres peuples. En eux résidait l'esprit de Thot; aussi les scribés qui les copiaient et les étudiaient étaient-ils particulièrement honorés.

La Littérature de l'Égypte — comme son art — est presque exclusivement religieuse. Parmi les textes qui nous sont parvenus gravés sur pierre ou écrits sur papyrus, le plus grand nombre : légendes divines, hymnes, prières, rituels se confinent dans une zone sacrée. Les pièces même à thème profane : stèles triomphales, contes, romans, poèmes

historiques, par leur inspiration et leur allure générale sont tributaires de l'idée religieuse.

# a. - Les Textes des Pyramides.

On donne aujourd'hui le nom de Textes des Pyramides aux longues inscriptions gravées en splendides hiéroglyphes dans les chambres de pierre de cinq pyramides de Saqqarah. où devaient reposer, sous un plafond étoilé, au centre de leurs tombes géantes, Unis, pharaon de la Ve dynastie, Teti Ier, Pepi Ier, Merenra et Pepi II, de la VIe dynastie.

Ces textes représentent un des premiers produits littéraires de l'esprit humain. C'est un « recueil » de pièces disparates, formules rituelles pour les diverses phases des funérailles, prières, incantations, se suivant sans liaison, de caractère impersonnel, que l'on pouvait appliquer à n'importe quel roi défunt à condition d'y mettre seulement son nom propre.

Il y a, dans cette littérature primitive, une beauté sauvage faite de réalisme sordide<sup>3</sup>, d'images fantastiques, d'allitérations bruyantes, de visions mythiques, une poésie âpre et rude qui devait plaire à ces enfants de la nature<sup>4</sup>.

Le but de ces textes était d'opérer la résurrection glorieuse du roi et de lui assurer le bonheur dans l'autre

<sup>1. 4000</sup> lignes environ de textes religieux, parfois en 2, 3, 4, 5 exemplaires.

<sup>2.</sup> L'art d'écrire était encore ignoré, probablement, lorsque les prêtres funéraires composèrent les plus archaïques de ces morceaux, que l'on devait répéter à la mort de chaque pharaon. On les apprenait par cœur, et ce fut ainsi qu'ils passèrent de génération en génération jusqu'au jour où, plusieurs siècles plus tard, ils furent enfin écrits.

<sup>3.</sup> On peut se rapporter à tels passages des pyramides de Teti (Sethe, Aeg. Pyramid., 650-651) sur un traitement honteux infligé aux prisonniers de guerre; ou encore de Pepi II (ibid., 632), à un Hymne à Osiris de Pepi II (l. c., 2065), ou à un autre Hymne à Osiris de la pyramide d'Unis (l. c., 507-510).

<sup>4.</sup> Cf. A. Mallon, Rel. des Éy. (Christus éd. 1916, p. 609); G., Maspero Études de mythol. et d'Archéol, égypt., t. II, 236, et Budge, Liter. p. 9.

monde (le Dwat), et une vie éternelle. Pour cela, deux rites principaux étaient nécessaires :

1° pourvoir aux oblations journalières qui étaient offertes dans le temple funéraire de la pyramide par un prêtre spécial<sup>1</sup>;

2° faire « l'ouverture de la bouche » du mort, c'est-à-dire lui rendre la faculté de manger, boire, parler, sentir, marcher. Pour cela, on lui présentait les divers objets dont il aurait besoin pour l'autre vie.

Mais dans l'au delà le défunt devait rencontrer des ennemis : animaux, serpents et autres reptiles. Pour le mettre à l'abri de leurs attaques, on récitait des incantations qui

avaient souvent la forme de prières.

L'ouverture de la bouche se faisait, à l'époque des premières dynasties, sur une statue du défunt. On pratiquait sur elle des purifications par l'eau et l'encens. La cérémonie principale consistait alors à appliquer aux lèvres de la statue un instrument étrange, appelé pesh kef: on supposait qu'il coupait les bandelettes qui couvraient la bouche du pharaon défunt et qu'ainsi la bouche royale était libre.

Plus tard, la Liturgie de l'ouverture de la bouche sera plus développée 2.

# HYMNE AU SOLEIL, R'A3.

Le phénomène historique et religieux le plus intéressant<sup>4</sup>, à l'époque des Pyramides (2500), est le développement du

<sup>1.</sup> Dans les textes des pyramides on trouve déjà les éléments essentiels de la religion égyptienne « classique », et, en particulier, la forme la plus ancienne de la Liturgie des oblations funéraires; ce qui prouve que, dès les 1<sup>res</sup> dynasties, la croyance à l'efficacité des sacrifices et oblations était considérée comme un dogme fondamental. On commençait par purifier le défunt au moyen d'une eau dans laquelle on avait fait dissoudre au préalable des subtances purifiantes. On brûlait de l'encens.

Elle est exposée dans le Livre de l'ouverture de la bouche.
 Pyramide de Pépi II; texte dans Sethe, Pyram. texte, 1587-1590.

<sup>4.</sup> Voir J. II. BRESTEAD: Ancient records of Egypt, t. II, 187-215.

culte du Soleil qui transforme toute l'Égypte; il se manifeste dans les noms des rois et par les monuments, nous voulons dire qu'à partir de la VI dynastie les rois commencent à s'appeler « fils du Soleil », et à introduire dans leur cartouche le disque solaire; et, d'autre part, à la même époque s'élèvent, en l'honneur de R'a, les Pyramides et les temples solaires. Aussi le culte de ce dieu R'a occupe-t-il une place prépondérante dans les textes des Pyramides.

(Le créateur).

Salut à toi, Tum<sup>2</sup>!
Salut à toi, Devenir<sup>3</sup>, qui deviens toi-même<sup>4</sup>!
Tu es élevé en ton nom d'Élevé<sup>5</sup>;
tu deviens en ton nom de Devenir.

(La créature).

Salut à toi, créature d'Horus,
que de ses mains il a parée!

Il ne t'a pas soumise à l'homme de l'Occident;
il ne t'a pas soumise à l'homme de l'Orient;
il ne t'a pas soumise à l'homme du Midi;
il ne t'a pas soumise à l'homme du Nord;
il ne t'a pas soumise à ceux qui sont au Milieu des quatre
mais tu obéis à Horus!

[terres ];

1. On sait que l'obélisque était la stylisation du rayon solaire. Or, dans les pyramides, la pyramidion (obélisque en raccourci) était la partie la plus importante.

2. Le soleil considéré comme démiurge et contenant en soi les prin-

cipes de toute choses.

3. Littér.: Scarabée (kh p r r); la racine kh p r signifie devenir. Nous traduisons par Devenir pour faire mieux ressortir le jeu de mots égyptien.

— Jeux de mots analogues dans tout ce passage.

.4. Auto-générateur, générateur de toi-même.

5. Q'u.

6. Créature (=ceil + le signe du téminin). L'œil signifie à la fois l'idée de voir et aussi l'idée de faire, de créer. Ce que Dieu fait c'est aussi ce qu'il voit, de même que (comme on le voit en d'autres textes) ce qu'il fait est aussi ce qu'il nomme ou exprime. En Mésopotamie, le shumërien pad — dans lequel entre présisément l'image de l'œil — suggère la même idée : il signifie voir et nommer). L'œil d'Horus, c'est la créature d'Horus; les larmes de l'œil d'Horus, ce sont les hommes : ici, c'est de l'Égypte qu'il s'agit.

7. L'Occident, l'Orient, le Sud, le Nord constituent quatre maisons,

C'est lui qui te munit,
C'est lui qui te bâtit,
C'est lui qui te fonde.
[En retour], pour lui tu fais ce qu'il dit partout où il va.
Pour lui tu portes l'eau giboyeuse qui est en toi;
Pour lui tu portes l'eau giboyeuse qui deviendra en toi.
Pour lui tu portes tout bois qui est en toi;
Pour lui tu portes tout bois qui deviendra en toi.
Pour lui tu portes tous les vivres qui sont en toi;
Pour lui tu portes tous les vivres qui deviendront en toi.
Pour lui tu portes toute offrande qui est en toi;
Pour lui tu portes toute conse qui deviendra en toi.
Pour lui tu portes toute chose qui est en toi;
Pour lui tu portes toute chose qui est en toi.

#### PRIÈRE A R'A3.

Ne méconnais pas Téti, ô dieu, car il te connaît; ne fais pas que Téti soit méconnu, car il te connaît; dis : « Voici! »

Ne méconnais pas Téti, ô R'a, car il te connaît; ne fais pas que Téti soit méconnu, car il te connaît; dis: « Combien grande est ton abondance!!»

Ne méconnais pas Téti, ò Thot, car il te connaît; ne fais pas que Téti soit méconnu, car il te connaît; dis: « Qu'il repose seul! »

Ne méconnais pas Téti, toi qui es dans le Dw'at<sup>5</sup>, car il te connaît; ne fais pas que Téti soit méconnu, car il te connaît; dis : « Veille<sup>6</sup> en bonne santé! »

quatre régions. Au Milieu, au cœur (c'est le mot du texte hiéroglyphique), il y a aussi des habitants.

1. L'eau giboyeuse; c'est ce que paraît exprimer le signe du nid d'oiseau qui accompagne le signe de l'eau. On doit faire allusion, ici, aux nids d'oiseaux qui sont nombreux dans les marécages du Nil.

2. Signes: Pain long + pain ovale + vase d'eau, c'est la ration ordinaire

de vivres.

3. Texte et trad. dans G. Maspero, Pyramides de Saqqarah, 110.

4. Cette ligne est obscure. Maspeno fait observer que sa traduction est incertaine.

5. Ecrit ici A (= l'autre monde).

6. Rs.

Ne méconnais pas Téti, Hor Sepdw<sup>1</sup>, car il te connaît; ne fais pas que Téti soit méconnu, car il te connaît; dis: « Malheur! »

Ne méconnais pas Téti, Taureau du ciel, car il te connaît; ne fais pas que Téti soit méconnu, car il te connaît; dis : « C'est l'astre Neheh de Nwt! »

#### DANS L'AU-DELA :

LA PARTICIPATION DU ROI AUX PROPRIÉTÉS DIVINES<sup>2</sup>.

Voici comment on se représentait, aux jours les plus lointains de la préhistoire, la manière dont le roi, en arrivant dans le ciel, s'assimilait la puissance des dieux et leurs autres propriétés.

D'abord, l'arrivée terrifiante du roi au ciel :

Le ciel pleut les étoiles pleuvent les sagittaires 3 s'enfuient les os des Akeru 4 tremblent, leurs bouches se taisent leurs pas sont défaillants,

quand ils ont vu Unis se levant en qualité dâme, en qualité de dieu vivant de ses pères se nourrissant de ses mères.

Le roi Unis est seigneur de la sagesse, dont la mère ne sait pas le nom<sup>5</sup>.

1. Sepdw: une forme d'Horus.

2. Pyr. 273. Ce texte est très difficile; on ne peut répondre, évidemment, de rendre exactement les nuances, ni même certains détails du texte hiéroglyphique.

3. Astres.

4. Transcription usuelle en France; d'autres transcrivent *Igeru*. Ce mot désigne les dieux de l'horizon (MORET).

5. C'est ainsi que MASPERO traduisit cette phrase. On pourrait proposer

aussi :

Cet Unis (est) un maître coureur

dont la mère ignore le nom (c'est-à-dire sa nature nouvelle d'âme ou ba, de dieu)

ou bien, au second stique:

dont le nom est (= signifie): Celui qui ignore sa mère, tant sa nature est, désormais, différente de celle des hommes!

Comme un cannibale assoiffé de sang, aux jours de la barbarie, il va à la chasse des dieux, puis il fait cuire le divin gibier, et, dans un festin de sauvage, il absorbe avec les membres des dieux, leur sagesse, leur puissance, leurs vertus magiques.

C'est Unis qui mange les hommes et se nourrit des dieux, le maître des tributs qui délivre les expéditions (pour ses sujets)! C'est l'empoigneur des boucles de cheveux, celui qui réside dans Kehaw, qui les prend au lasso pour Unis.

C'est Khensw, l'égorgeur des seigneurs dieux qui leur fend la gorge pour Unis; qui extrait leurs entrailles; c'est le messager qu'Unis envoie les [punir?] C'est Shesmu qui les dépèce pour Unis; il fait cuire pour Unis ce qui est en eux2 dans ses chaudières du soir. C'est Unis qui dévore leurs vertus magiques et qui mange leurs esprits iakhw Les grands d'entre eux sont pour son repas du matin; les moyens d'entre eux sont pour son repas du soir; les petits d'entre eux sont pour son repas de la nuit; les vieux et les vieilles d'entre eux sont pour son brûle parfums! C'est « le Grand du Nord du ciel » qui pour lui jette la flamme contre les chaudières remplies des cuisses de leurs héritiers. Les habitants du ciel tournent (curieux) autour d'Unis; les chaudières sont pleines des jambes de leurs femmes.

Il a couru autour des deux cieux<sup>3</sup>; il a fait le tour des deux pays<sup>4</sup>.

Ce qu'il trouve sur son chemin il le dévore.

Unis a renouvelé son lever au ciel, brillant comme seigneur de l'horizon.

1. Shesmu ou le dien du Pressoir est le meurtrier d'Osiris.

2. Il s'agit de la magie, que l'on considérait comme étant dans le ventre des dieux. Voir un peu plus loin.

3. Correspondant aux « deux terres; » = l'Égypte du Nord et l'Égypte du sud.

4. Les deux Égyptes.

Il se rassasie, se nourrissant de leurs cœurs et de leurs charmes magiques

Il a avalé la sagesse de tout dieu.

La durée de sa vie, c'est l'éternité!

Son période est l'éternité dans cette forme
(de:) « S'il iui plaît il le fait, »
« S'il ne lui plaît pas il ne le fait pas! »

Il habite aux confins de l'horizon, à toujours, à jamais!
Oh! leurs âmes sont dans le ventre d'Unis!
Oh! leurs âmes sont avec Unis!

#### b. - Le Livre des Morts.

On a appelé le « Livre des Morts » une sorte de psautier ou de vade-mecum du défunt<sup>2</sup>, parce que à peu près tous les hymnes ou prières qu'il contient étaient supposés dits ou chantés par le mort et dans son propre intérêt. On attribuait à ce « livre » une origine divine : on croyait qu'il avait été écrit par le dieu Thot.

Ces textes<sup>3</sup> ne remontent pas tous à la même époque, puisque plusieurs font allusion à la dissection et à la cremation du mort, pratiques qui, après l'établissement des dynasties royales en Égypte, furent bientôt abandonnées. Il est probable que plusieurs « chapitres » existaient, sous une

<sup>1.</sup> Inutile d'insister sur la différence qui existe entre l'anthropomorphisme de ce texte archaïque et celui des plus vieux textes bibliques.

<sup>2.</sup> Expression du R. P. Mallon. S. J., 1. c., 609.

<sup>3.</sup> J. François Champollion fut le premier à étudier ces sortes de compositions; il en reconnut le caractère religieux et les appela « Rituel funéraire. » En 1842, R. Lepsius donna pour titre à son édition du Papyrus de Turin (en 165 chapitres) Todtenbuch = Livre des Morts, titre plus exact puisque toute la compilation qu'il désigne fut écrite pour le mort et qu'elle ne s'occupe que du mort.

forme ou sous une autre, dès les temps pré-dynastiques<sup>1</sup>; mais nous n'en avons aucune copie.

Il est certain que l'on connaissait un « Livre des Morts » dès la I<sup>re</sup> dynastie et qu'une de ses recensions sera encore en usage quand le Christianisme commencera à s'établir en

Egypte<sup>2</sup>.

Dès les III° et IV° dynasties, le Livre des Morts était divisé en « chapitres » puisque les « textes des Pyramides y parlent du « Chapitre de ceux qui sortent », du « Chap. de ceux qui montent », du « Chap. de l'encens bedu ». On est porté à croire que ces chapîtres appartenaient à un Livre des Morts antérieur aux Textes des Pyramides.

Certains chapitres furent écrits dans la ville de Thot ou Khemenu, d'autres à Inu<sup>3</sup>, d'autres à Busiris et en d'autres villes du Delta. C'est la Recension héliopolitaine.

# c. — Littérature historique.

C'est bien au « genre historique » qu'il convient de rattacher les deux textes que nous allons citer, mais à condition de ne pas oublier que, dans l'antiquité, les Égyptiens. comme les autres Orientaux, n'ont jamais connu cette manière d'écrire l'histoire qui commencera avec les Grecs et qui n'atteindra d'ailleurs sa perfection relative que de nos jours. Mais il n'en demeure pas moins surprenant et intéressant de constater que, dès l'ancien Empire, les riverains du Nil ont écrit des Annales officielles.

# La Pierre de Palerme4.

C'est sur ce petit monument en diorite que nous ont été

2. Budge, Papyr. Ani, I, p. 19-20.

4. Dimensions 6,  $5 \times 0.435 \times 0.25$ . Elle fut publiée par Pellegrini dans

<sup>1.</sup> Cf. Maspero, Hist. I, 398 note 3, et Biblioth. égyptol. t. I, 24.

<sup>3.</sup> On de Bible in Gen. XLI, 45; in Gen. XLI, 50; in Ezech. XXX, 17; with Jer. XLII, 13; 'Ηλιούπολις Strab. XVII, 1, §§ 27 et 28; Herodot. II, 3; Diod. I, 57, 4. Nous transcrirons par i (Inu) l'hiéroglyphe qui est un panoncule de roseau. Beaucoup le transcrivent encore par un a pointé; d'autres par un i surmonté de l'esprit doux; d'autres, par y.

conservées les Annales dont nous venons de parler. Cette Pierre de Palerme est une sorte de stèle portant, sur ses deux faces, une sorte de résumé très succinct de l'histoire égyptienne à partir des rois pré-dynastiques, antérieurs à l'union des deux Égyptes du Nord et du Sud, jusqu'au milieu de la Ve dynastie.

On y lit les noms des rois, les principaux événements de l'année<sup>1</sup>, l'étiage en coudées, empans et doigts des eaux du Nil. Avec la III°, et surtout avec les IV° et V° dynasties, les événements rapportés sont plus nombreux.

Donnons quelques extraits:

Pour la I<sup>re</sup> dynastie : « Roi<sup>3</sup>... Année x : Culte d'Horus <sup>5</sup>.

- « Naissance d'Anubis'.
  - « Roi... Année x, 4° mois, 30° jour : le roi (« monte sur
- « le trône » ); union des deux pays, etc.
- « Année 3 : naissance des deux enfants du roi de la Basse « Egypte. »

Pour la III<sup>e</sup> dynastie « : Roi Snefru... Année x+2 :

- « Construction de 100 coudées de barques Dw'-t' wy en
- « bois mr, et de 60 « barques-seize » du roi. Destruction du
- « pays des Nègres. Apport de 7.000 prisonniers vivants et
- « de 200.000 têtes de bétail grand et petit », etc.

Pour les années des IVe et Ve dynasties, les détails — un peu plus nombreux — se rapportent presque exclusivement à la fondation d'oblations en l'honneur de dieux divers.

Nous allons citer maintenant une inscription privée de la

l'Archivio storico Siciliano, N. S. XX, 297-316. Parmi les traductions, citons celles de Maspero (Revue critique, 1899, I, 1 et 1901, I, 383) et de Breasted (Anc. Rec., I, 57-72). — On a découvert, plus récemment, divers fragments du texte qui est gravé sur le monument qui nous occupe.

1. A la manière des scribes de la Basse Mésopotamie; par ex.: Année de la bataille de X...; ou bien encore: Année du 2° dénombrement du grand et du petit bétail du Nord et du Sud; Année du 7° dénombrement de l'or des pays; etc.

2. D'après la trad. BREASTED.

Son nom est perdu.
 Il s'agit d'une fète

VIº dynastie. Parfois les textes de cette nature, gravés sur les tombes de grands personnages, constituent pour certaines périodes l'unique source de nos informations d'ordre historique.

#### AUTOBIOGRAPHIE D'HERKHUF1.

Cette inscription hiéroglyphique est gravée sur une dalle de pierre <sup>2</sup> et sur les murs de la tombe d'Herkhuf à Assouan.

Herkhuf était, peut-être sous Unis mais plus probablement sous Pépi I<sup>er</sup>, le guide de caravanes le plus énergique et le plus célèbre.

On lisait, sur la porte du tombeau, d'abord les titres du défunt : « Duc, smer w'at³, prêtre kher-heb, juge, seigneur de Nekheb, porteur du sceau royal, sheik des caravanes, administrateur de très haut rang dans le Sud. » — Puis : « ... Le roi me loua... Je suis aimé de mon père, loué par « ma mère, aimé de mes frères. Je donnai à manger à ceux « qui avaient faim, je vêtis ceux qui étaient nus, et ceux qui « n'avaient pas de barque, je les passai sur l'autre rive. O « vous, hommes et femmes qui vivez sur la terre et qui « passez devant cette tombe, en montant ou en descendant « le fleuve, et qui dites : « Mille gâteaux et mille cruches « de bière au maître de cette tombe!» je les offrirai pour « vous dans l'autre monde.

« Je suis un parfait esprit, muni de charmes magiques, « prêtre kher-heb, dont la bouche a la science. Si un jeune « homme pénètre dans cette tombe comme si elle lui appar-« tenait, je le saisirai comme un oison, et le grand dieu « le jugera pour ce fait. »

Herkhuf fut chargé de plusieurs missions qui furent couronnées de succès.

<sup>1.</sup> J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, t. I, 150-154, Cf. Budge, Liter., 131; Maspero, Hist., I, 430-431.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui, au Musée du Caire.

<sup>3.</sup> Titre dont le sens est « ami unique (du roi). »

Premier voyage. — « Il dit : La Majesté de Mr-n-R·a, mon

« seigneur, m'envoya avec mon père et le prêtre Iri à I'm,

« avec mission d'explorer le chemin de ce pays. Je le fis en

« sept mois à peine, et j'en rapportai des cadeaux de toute

« sorte. Je fus très grandement loué pour cela.

Deuxième voyage. - « La Majesté de mon seigneur m'en-

« voya une seconde fois seul. J'allai par la voie d'Éléphan-

« tine visiter Irtt, M'khr, Trrs; ce fut l'affaire de huit mois.

« De ces pays j'apportai une très grande quantité de pré-

« sents. Jamais personne n'avait fait pareil exploit. De la

« demeure du chef Stw et de Irtt je descendis après avoir

« exploré ces pays. Jamais compagnon ou chef de caravane

« n'avait fait pareille chose.

#### d. - Littérature morale.

Dès l'époque lointaine où les ancêtres d'Israèl étaient encore au delà de l'Euphrate (dont par conséquent nous ne pouvons connaître la vie morale par aucun document contemporain, puisque les premiers livres mosaïques sont postérieurs de plusieurs siècles), il est incontestable qu'en Égypte des esprits d'élite avaient, même au sein d'un polythéisme fort grossier, des idées morales élevées. On l'aura noté en lisant les premières lignes de l'Autobiographie de Herkhuf; on va le constater encore dans le petit texte que nous allons citer.

Un « juste » de la Ve dynastie (vers 3500 av. j.-c.).

Un grand fonctionnaire de la Ve dynastie disait : « Ayant « vu les choses, je suis sorti de ce monde où j'ai dit la vérité,

« où j'ai fait la justice. Soyez bons pour moi, vous qui vien-

« drez après, rendez témoignage à votre ancêtre : « C'est

« le bien qu'il a fait; puissions-nous agir de même en ce

« monde! » Qu'ainsi disent ceux qui viendront après.

« Jamais je n'ai soulevé de plaintes; jamais je n'ai mis à

« mort. O seigneur du ciel puissant... Maître universel! Je

« suis qui passa en paix, pratiquant le dévouement, aimant

« son père, aimant sa mère, dévoué à quiconque était avec

« lui; la joie de ses frères; l'amour de ses serviteurs; qui

« n'a jamais soulevé de plaintes1.

# B. - Sous le Moyen Empire.

Au moment où commence cette période, les Abrahamites sont encore en Mésopotamie.

Les pharaons, à la fois soldats, ingénieurs, protecteurs de l'agriculture, amis des arts, font l'Égypte très prospère et très heureuse. La réorganisation de l'exploitation des mines du Sinaï, le développement des relations commerciales avec l'Orient et la culture plus intense du sol augmentent beaucoup la richesse générale. Plus que par le passé, l'Égypte est un centre d'attraction pour les asiatiques, surtout sous les Hyksôs. Étrangers eux-mêmes, ces guerriers rudes et grossiers avaient profité des divisions du pays, sous la XIVe dynastie, pour s'emparer du trône. Leur domination fut marquée par des qualités militaires incontestables; mais leur culture intellectuelle était à peu près nulle.

Notre période finit avec l'expulsion de ces asiatiques usurpateurs, — dure épreuve pour les enfants de Jacob, car à partir de ce jour cessent les faveurs<sup>2</sup> dont ils ont joui sous la dynastie qui s'écroule.

A partir du Moyen Empire. La Littérature s'enrichit de genres nouveaux : contes ou romans, mémoires, chants lyriques, proverbes. Certaines inscriptions prennent des airs d'épopée.

On peut appeler cette période l'âge classique de la Littérature, mais l'appellation convient aussi bien aux débuts du Nouvel Empire.

Lepsius, Denkmäler, II, 81., trad. par G. Maspero dans Bibliothèque égyptolog. t. II p. 469.
 Cf. Gen., XLVII, 5 suiv.

# a. — Campagne de Sesostris en Canaan 1 (XIIº dynastie).

Un officier du grand pharaon, nommé Sebek-khu, prit part à plusieurs expéditions militaires. En tête de sa stèle, il raconte celle de Canaan. Ce texte est fort important, car il est l'unique, jusqu'à ce jour, qui mentionne une campagne de Sesostris au pays des Retenu.

Sa Majesté marcha vers le Nord pour abattre les Asiatiques<sup>2</sup>. Sa Majesté arriva à un canton dont le nom était Sekmem.

Sa Majesté fit bon chemin en allant au Palais de « Vie, prospérité, quand Sekmem fut tombée avec Retenu le misérable, [santé 3!» tandis que j'agissais comme arrière-garde.

Alors, les 'nku de l'armée furent engagés pour combattre les Asiatiques ', Alors, je capturai un Asiatique et ses armes furent prises par deux 'nku de l'armée. On ne fit pas revenir du combat : ma face était vers le front, je ne tournai pas le dos aux Asiatiques.

Comme Sésostris sest vivant, j'ai parlé en vérité.

Alors il me mit en main un bâton en electrum et un poignard en electrum travaillé, et ses armes.

# h. — Littérature populaire :

# Contes ou Romans 6.

# Un premier conte ou roman égyptien a été découvert en

1. Stèle découverte à Abydos par J. Garstang (El Aràbah, Londou. 1901, Pl. IV-V; trad. de Newberry, p. 32-33). M. Müller, OLZ, VI 448-449. Autre trad. Breaster, Anc. Rec., que nous suivrons.

2. Mndjiw-Sdjt = Mendjw: Sinaî + Sdjt: Asie.

- 3. Il est possible que le fait qu'on va raconter ait eu lieu tandis que le pharaon revenait vers son Palais.
  - Ici, et deux fois encore, plus loin : 'Amu.
     Senusret. Ici, il s'agit de Sésostris III.
- 6. Cf. G. Maspeno. Les Contes populaires de l'Égypte ancienne, 4º éd. Introd. p. V-LXXVI.

1852 par A. De Rougé; nous en possédons maintenant une bonne quinzaine, sans compter les petits fragments; ils s'échelonnent le long de l'histoire d'Égypte, depuis la XII<sup>e</sup> dynastie jusque vers le 11<sup>e</sup> siècle après J.-C. Ils reflètent d'une manière frappante la civilisation, les mœurs et les croyances égyptiennes<sup>1</sup>.

On s'est demandé de quelle manière ont été composés ces romans, si chacun a été inventé entièrement par son auteur, ou bien si celui-ci s'est servi d'œuvres préexistantes. Maspero regarde comme venus d'un seul jet et constituant des pièces originales, sous la XII° dynastie, les mémoires de Sinhwe et le conte du Naufragé; sous la XX° dynastie, la ruse de Thwtîyi contre Joppé, et le conte du Prince prédestiné. D'autres, au contraire, se divisent presque naturellement en deux ou trois morceaux, bien distincts, que l'auteur a unis par un lien souvent artificiel afin de le faire entrer dans le même cadre; tels, peu avant la XVIII° dynastie, le Roman du roi Khufui et des magiciens; sous la XVIII° dynastie, le roman des Deux frères; sous les Ptolémées, les aventures du cycle Sâtni Khâmoïs.

#### ROMANS HISTORIQUES.

Nous entendons désigner par ce mot « Romans historiques » des chroniques populaires, amusantes, écrites comme en marge des Annales officielles et qui transforment parfois des périodes entières en épopées romanesques. Citons, comme exemple le roman du roi Khufui et des Magiciens:

Les monuments nous apprennent que le pharaon Khufui (Chéops) fut guerrier : il sut contenir les nomades qui menaçaient les établissements miniers du Sinaï; constructeur : sans nuire à la prospérité du pays, il éleva, en peu de

<sup>1.</sup> Voir, dans Maspero, p. XLII et suiv. la discusion de quelques détails qui paraissaient témoigner en sens contraire.

temps, la plus haute et la plus massive des pyramides; religieux: il enrichit les dieux de statues en or et en matières précieuses, il restaura les temples anciens et en bâtit de nouveaux.

Notre roman nous présente le grand pharaon memphite sous un jour bien différent. Au lieu d'être religieusement soumis à la volonté des dieux, lorsque R'a se déclare contre lui et suscite les trois princes qui détrôneront sa famille, Khufui se ligue avec un magicien pour déjouer les projets du dieu.

#### KHUFUI ET LES MAGICIENS1.

Ce roman nous a été conservé par le papyrus Westcar, écrit aux dernières années de la domination des Hyksôs au plus tôt, aux premières de la XVIII<sup>e</sup> dynastie au plus tard; mais le roman lui-même fut rédigé peut-être dès la XII<sup>e</sup> dynastie, d'après Erman<sup>2</sup>.

A ce que nous avons dit plus haut ajoutons que, dans cet écrit, on lit des prodiges qui nous intéressent à plus d'un titre. Citons quelques passages.

- « ... Le fils royal de Kkâfrîya3 se leva pour parler et dit :
- « Je vais faire connaître à ta Majesté un prodige qui arriva
- « au temps de ton père, le roi Nabka<sup>4</sup>, à la voix juste<sup>5</sup>, une
- « fois qu'il s'était rendu au temple de Ptah, maître d'An-« khutanî.
- « Or un jour que Sa Majesté était allée au temple de « Ptah, maître d'Ankhutanî, et que Sa Majesté faisait visite

<sup>1.</sup> Nous citons la traduction de G. Maspero, Contes, 24-44, dont nous omettrons ou résumerons les passages moins utiles à notre dessein.

<sup>2.</sup> Die Märchen des Papyrus Westcar, in-4, Berlin, 1890.

<sup>3.</sup> Nous ne modifions pas la transcription de Maspero.

<sup>4.</sup> Ce roi n'est pas le père réel de Khufui; il est appelé père cependant, parce que tous les pharaons étaient censés ne former qu'une seule famille.

<sup>5.</sup> Ma'a kherw; nous expliquons ailleurs cette expression.

<sup>6.</sup> Un des quartiers de Memphis.

a la maison du scribe, premier lecteur¹, Ubau-anir avec sa
suite, la femme du premier lecteur Ubau-anir vit un vassal²
de ceux qui étaient derrière le roi : dès qu'elle l'aperçut,

« elle ne sut plus l'endroit du monde où elle était.

Elle lui fit proposer d'aller la voir dans un kiosque, au bord du lac du premier lecteur. Là, elle lui proposa le mal. Quand son mari apprit ce qui s'était passé, il dit au

Majordome: « Apporte-moi ma cassette en bois d'ébène « incrusté de vermeil qui contient mon grimoire. » Quand « le majordome l'eut apportée, il modela un crocodile de « cire, long de sept pouces, ilrécita sur lui ce qu'il récita de « son grimoire; il lui dit: Quand ce vassal viendra pour se « baigner dans mon lac, alors entraîne-le au fond de l'eau. « Il donna le crocodile au majordome et il lui dit: « Dès « que le vassal, sera descendu dans le lac, selon sa coutume « de chaque jour, jetez-y le crocodile de cire derrière lui. » ... Le majordome exécuta l'ordre de son maître: « il « jeta le crocodile de cire à l'eau derrière lui; le crocodile « se changea en un crocodile de sept coudées; il saisit le « vassal, il l'emporta sous l'eau. « Or le premier lecteur, Ubau-anir, demeura sept jours avec « la Majesté du roi de la haute et de la basse Égypte, Nabka,

« la Majesté du roi de la haute et de la basse Égypte, Nabka, « à la voix juste, tandis que le vassal était dans l'eau sans « respirer. Mais après que les sept jours furent révolus, « quand le roi de la haute et de la basse Égypte, Nabka, « à la voix juste, alla et qu'il se rendit au temple; le premier « lecteur Ubau-anir se présenta devant lui et lui dit : « Plaise ta Majesté venir et voir le prodige qui s'est produit « au temps de ta Majesté au sujet d'un vassal. » Sa Majesté « alla donc avec le premierlecteur Ubau-anir. Ubau-anir dit « au crocodile : « Apporte le vassal hors de l'eau. » Le pre-

<sup>1.</sup> L'homme au rouleau, sorte de maître des cérémonies qui, non seulement indiquait aux fidèles ce qu'ils avaient à faire, mais au besoin récitait même les prières pour eux.

2. Le mot égyptien désigne nn petit, un homme de basse condition.

mier lecteur Ubau-anir dit: « Qu'il s'arrête! » et il le
conjura, il le fit s'arrêter devant le roi. Lors, la Majesté du
roi de la haute et de la basse Égypte, Nabka, à la voix juste,
dit: « De grâce, ce crocodile est terrifiant! » Ubau-anir
se baissa il saisit le crocodile, et ce ne fut plus dans ses
mains qu'un crocodile de cire. Le premier lecteur Ubau-anir raconta à la Majesté du roi de la haute et de la basse
Égypte, Nabka, à la voix juste, ce que le vassal avait fait
... Sa Majesté dit au crocodile: « Prends, toi, ce qui est
tien! » le crocodile plongea au fond du lac, et l'on n'a
plus su ce qu'il advint du vassal et de lui. »
Le roi fit brûler la femme coupable et jeter au fleuve ses

« ton père, le roi de la haute et de la basse Egypte, Nabka. ... « Lors, le fils du roi, Dadufhoru¹, se leva pour parler et il dit : « Jusqu'à présent ta Majesté a entendu le récit des prodiges que les gens d'autrefois seuls ont connu, mais dont on ne peut garantir la vérité. Je puis faire voir à ta Majesté un sorcier qui est de ton temps et que ta Majesté ne connaît pas. » Sa Majesté dit : » Qu'est-ce là, Dadufhoru? » Le fils du roi, Dadufhoru dit : « Il y a un vassal qui s'appelle Didi, et qui demeure à Didusanafrui². C'est un vassal de cent dix³ ans, qui mange encore ses cinq cents miches de pain avec une

cendres. « Voici, c'est là le prodige qui arriva au temps de

« cuisse de bœuf entière, et qui boit jusqu'à ce jour ses cent « cruches de bière. Il sait remettre en place une tête cou-

<sup>«</sup> pée; il sait se faire suivre d'un lion sans laisse, il connaît « le nombre des écrins à livres dans la crypte de Thot'»

Fils ou petit-fils du pharaon Khufui (Chéops).
 L'emplacement de cette localité n'est pas connu.

<sup>3.</sup> Terme extrême de la vie égyptienne. Aux gens qu'on aime ou que l'on respecte, ou souhaite de vivre cent dix ans.

<sup>4.</sup> Les Égyptiens serraient leurs livres dans des boîtes en bois ou en pierre; Thot était le secrétaire des dieux, chargé de noter les noms, la hiérarchie, les qualités des choses et des ètres, les formules qui obligeaient les hommes et les dieux. Les magiciens qui connaissaient les livres de

« Or, voici! la Majesté du roi Khufui, à la voix juste<sup>1</sup>, avait « employé beaucoup de temps à chercher ces écrins à « livres de la crypte de Thot, afin de s'en faire une copie « pour sa pyramide. Sa Majesté dit donc : « Toi-même, « Daduforu, mon fils, amène-le-moi! »

Dadufhoru mit à la voile et alla prendre Didi. De retour à la Cour, il dit au roi :

« Sire, v.s.f.2, mon maître, j'ai amené Didi. » Sa « Majesté dit : » Vite, amène-le-moi », et quand Sa Majesté « se fut rendue à la salle d'audience de pharaon, v. s. f., « on lui présenta Didi. Sa Majesté dit : « Qu'est cela, Didi, « que je ne t'aie pas encore vu? Didilui dit: « Qui est ap-« pelé il vient ; le souverain, v.s.f., m'appelle, me voici, « je suis venu. » Sa Majesté dit : « Est-ce vrai ce qu'on dit, « que tu sais remettre en place une tête coupée? » Didi « lui dit : « Oui, je le sais, Sire, v.s.f., mon maître. » « Sa Majesté dit : « Qu'on m'amène un prisonnier de ceux « qui sont en prison, et dont la condamnation est pro-« noncée. » Didi lui dit : « Non, non, pas d'homme, Sire, « v. s. f., mon maître : qu'on n'ordonne pas de faire rien « de tel au bétail noble. » On lui apporta une oie à qui l'on « trancha la tête, et l'oie fut mise à main droite de la salle « et la tête de l'oie à main gauche de la salle : Didi récita « ce qu'il récita de son grimoire, l'oie se dressa, sautilla, « la tête fit de même, et quand l'une eut rejoint l'autre, « l'oie se mit à glousser. Il se fit apporter un pélican (?); « autant lui en advint. Sa Majesté lui fit amener un taureau « dont on abattit la tête à terre, et Didi récita ce qu'il « récita de son grimoire; le taureau se mit debout derrière « lui, mais son licou resta à terre. Le roi Khufui, à la voix

cette bibliothèque et les possédaient tous étaient aussi forts que Thot luimême, aussi cherchaient-ils à les comprendre et à les recopier.

<sup>1.</sup> Voir l'explication de cette expression à l'Index-lexique, au mot m'a'a kherw.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire : vie, santé, force! formule qui accompagne le plus souvent le nom du roi.

« juste, dit : « Qu'est-ce qu'on dit que tu connais le nombre « des écrins à livres de la crypte de Thot? » Didi lui « dit : « Pardon, si j'en sais le nombre, Sire, v.s.f., mon « maître, mais je connais l'endroit où ils sont ». Sa Majesté « dit : Cet endroit où est-il? » Ce Didi lui dit : Il y a un « bloc de grès dans ce qu'on appelle la Chambre des rôles « à Inu¹ et les écrins à livres de la crypte de Thot sont « dans le bloc. » Le roi dit : « Apporte-moi les écrins « qui sont dans ce bloc! » Didi lui dit : « Sire, v.s.f., « mon maître, voici! ce n'est point moi qui te les appor-« terai. » Sa Majesté dit : « Qui donc me les appor-« tera? » Didi lui dit : « L'aîné des trois enfants qui sont « dans le sein de Rudîtdidît, il te les apportera. » Sa « Majesté dit : Parbleu! celle-là, dont tu parles, qui est-« elle, la Ruditdidit? Didi lui dit : « C'est la femme d'un « prêtre de R'a, seigneur de Sakhibu. Elle est enceinte « de trois enfants de R'a, seigneur de Sakhibu, et le dieu « lui a dit qu'ils rempliraient cette fonction bienfaisante « en cette Terre « entière 3, et que l'aîné d'entre eux « serait grand pontife à Inu. » Sa Majesté, son cœur en « fut troublé, mais Didi lui dit : « Qu'est-ce que ces pen-« sers, Sire v.s.f., mon maître? Est-ce que c'est à cause « de ces trois enfants? Je te dis : Ton fils, son fils et un de « celle-ci3, »

Les sages-femmes qui prêtent leur aide à Rudîtdidît donnent à chacun des enfants un nom qui est un jeu de mots; par exemple : Wser-raf, « celui dont la bouche est forte », en disant : « O enfant, ne fais pas le fort en son sein, en ton nom d'Wser-raf! »

Héliopolis.
 L'Égypte.

<sup>3.</sup> Style d'oracle. Cette phrase paraît vouloir dire que son fils et son petit-fils règneront avant l'avènement des enfants de R'a. Les listes royales donnent quatre successeurs à Khufui avant l'avènement de la V° dynastie.

#### MÉMOIRES DE SINCHE1.

Ce roman, — fort intéressant pour nous, — eut de la vogue dans les cercles littéraires de l'Égypte ancienne, car il fut recopié assez souvent, et nous possédons les restes de trois manuscrits qui le contenaient en entier<sup>2</sup>. Il paraît avoir été écrit sous la XIII<sup>e</sup> dynastie ou sous la XIII<sup>e</sup>.

- « Le prince héréditaire, le comte, l'Ami unique<sup>3</sup>, le cha-« cal, l'administrateur des domaines du Souverain et son « lieutenant chez les Bédouins, le confident du roi en vérité, « son simé le conviteur Simple dit :
- « son aimé, le serviteur Sinuhe dit :

« Moi, je suis le suivant qui suis son maître, le serviteur « du harem royal de la princesse héréditaire, la favorite « suprême....

Le roi Amenemhat I<sup>et</sup> « monta au ciel, se joignit au soleil. »

Et le palais était en silence, les cœurs endeuillés; « la « double Grande Porte était close, les courtisans restaient

- « assis dans l'affliction, et le peuple était accroupi en « silence. Or Sa Majesté, v.s.f., avait dépêché une armée
- « nombreuse au pays des Timihu<sup>1</sup>, son fils aîné, le dieu
- « bon, Senusret, v.s.f., en était le chef.
- « Il avait été envoyé pour frapper les pays étrangers et « pour réduire les Tihonu en esclavage, et maintenant il « revenait, il amenait des prisonniers vivants faits chez les
- « Timihu et toute sorte de bestiaux sans nombre. Les amis

2. La meilleure édition est celle de G. MASPERO. Les Mémoires de

Sinuhît, in-4 LI-184 p. Le Caire, 1906.

4. Tribus berbères qui habitaient le désert libyen.

<sup>1.</sup> Voir Breasted, Anc. rec., t. 1, 233-239, et la paraphrase de G. Maspero, (Contes, 79-103). Pour la géographie de ce texte, voir Kuethmann, Die Ostgrenze Aegyptens (cité d'après Gardiner dans Journal of aegyptian Archaeology, t. I (1914), 105.

<sup>3.</sup> Les amis occupaient les postes les plus élevés à la cour du pharaon. Il y avait les amis uniques, les amis du sérail, les amis dorés, les jeunes. Le protocole de Sinhue renferme les dignités égyptiennes ordinaires.

« du sérail, v.s. f., mandèrent des gens du côté de l'Occi-« dent pour informer le roi du plan qu'ils avaient conçu « dans la salle du Cabinet ».

Sinuhe surprend, par hasard, un secret du nouveau roi. Craignant pour sa vie, il prend la fuite.

« J'atteignis l'île de Snefru et m'arrêtai dans un champ', « puis vint l'aube et je partis. Je rencontrai un homme « qui se tenait (à l'orée) du chemin; il me salua tout effrayé. « Vers le temps du souper, j'approchai de la ville de Nagau, « je traversai l'eau sur un chaland sans gouvernail, grâce « au vent d'Ouest, et je passai à l'Orient des Carrières, passé « la montagne dite « déesse Haruît-nabît-dun-doshir »; « puis, faisant route à pied vers le Nord, je gagnai la « Muraille du prince, qui a été construite pour repousser « les Saatiu<sup>2</sup> et pour écraser les Nomiu-Shâiu. Je me tins « courbé dans les buissons de peur d'être vu par les sen-« tinelles qui guettaient sur le fort, ce jour-là! Je me mis « en route à la nuit, et, le lendemain, à l'aube, j'atteignis « Peten. Lorsque j'arrivai au lac Kem-wr³, la soif m'as-« saillit; mon gosier était brûlant, et je disais : « C'est le « goût de la mort! » Je relevais mon cœur et rassemblais « mes membres, quand j'entendis le bruit du beuglement « d'un troupeau. J'aperçus des « Archers . » Un de leurs « sheiks qui était là me reconnut : c'était un Égyptien! « voici qu'il me donna de l'eau et me fit cuire du lait; alors, « j'allai avec lui dans sa tribu; et ils me firent du bien. « Une contrée me passait à une autre. »

Le roi de Tenu<sup>5</sup> le mande et lui demande la raison de sa

<sup>1. &#</sup>x27;d = une étendue de champ.

<sup>2.</sup> Les Bédouins.

<sup>3.</sup> Kem-wr (= le grand noir), le pays au nord du golfe de Suez.

<sup>4.</sup> Archers, nom des Asiatiques.

<sup>5.</sup> Tenu pour Retenu, terme par lequel les Égyptiens désignaient le pays de Canaan. L'auteur du récit paraît peu familier avec ce mot Retenu qui sera d'un usage fréquent, plus tard, et qui était d'ailleurs employé déjà au Moy.-Emp. Cf. Breasted, no 489.

présence dans le pays, et s'il avait participé à quelque conspiration contre le pharaon. Sinuhe explique le motif de sa fuite :

- « Je n'avais pas été blamé; personne ne m'avait craché à « la face; je n'avais entendu aucune vilenie et mon nom « n'avait pas été entendu dans la bouche du Héraut. Je ne « sais pas ce qui m'amena en ce pays; ce fut comme un des- « sein de dieu! ».
- « Qu'en sera-t-il de cette terre d'Égypte sans ce dieu « bienfaisant dont la terreur se répand chez les nations « étrangères comme Sokhit¹, en une année de peste?»

Je lui dis ma pensée et je lui répondis : « Dieu² nous « délivre! son fils est entré au palais et il a appris l'héritage « de son père. Il est un dieu qui, certes, n'a pas de second : « aucun n'est devant lui. Il est un maître de sagesse, pru- « dent en ses desseins, bienfaisant en ses décrets, sur l'ordre « de qui l'on va et l'on vient.... »

Et il continue à louer la puissance et la vaillance de son roi; puis il affirme qu'en même temps « il est le bien-aimé, « le très charmant qui a conquis l'amour, et sa cité l'aime « plus que soi-même; elle se réjouit en lui plus qu'en son « propre dieu, et homme et femme s'en vont exultant à son « sujet; il est le roi qui a gouverné dès l'œuf³, et il a porté « des diadèmes depuis sa naissance; il est celui qui a fait « multiplier ses contemporains et il est l'un que le dieu « nous a donné et par qui cette terre se réjouit d'être « gouvernée.... »

Le roi de Tenu invita Sinuhe à rester chez lui.

- « Il me mit avant ses enfants, il me maria avec sa fille « aînée, et il accorda que je choisisse pour moï, dans son « pays, parmi le meilleur de ce qu'il possédait sur la fron-
  - 1. Une des principales déesses du panthéon égyptien.

Il s'agit du pharaon, comme on va le voir un peu plus loin.
 Expression égyptienne signifiant que le pouvoir royal appartenait au roi dès sa conception.

« tière d'un pays voisin. C'est une terre excellente, Iaa' de « son nom. Il y a des figues et des raisins; le vin y est en « plus grande quantité que l'eau; abondant y est le miel, « l'huile à plentée, et toute sorte de fruits y sont sur ses « arbres : on y a de l'orge et du froment sans limites, et « toute espèce de bestiaux. Et de grands privilèges me « furent conférés quand le prince vint en mon intention « et qu'il m'installa sheik d'une tribu du meilleur de son « pays. J'eus du pain pour ordinaire et du vin pour chaque « jour, de la viande bouillie, de la volaille pour rôti, plus « le gibier du pays, car on le chassait pour moi et on me « le présentait en outre de ce que me rapportaient mes « propres chiens de chasse. On me faisait beaucoup de « gâteaux et du lait cuit de toute manière.

« Je passai des années nombreuses; mes enfants² de« vinrent des forts, chacun maîtrisant sa tribu. Le messager
« qui descendait au Nord ou qui remontait au Sud vers
« l'Égypte s'arrêtait chez moi, car j'accueillais bien tout le
« monde; je donnais de l'eau à l'altéré, je remettais en
« route le voyageur égaré, je sauvais le pillé. Les Bédouins³
« qui s'enhardissaient jusqu'à résister aux princes des pays,
« je dirigeais leurs mouvements, car ce prince de Tenu, il
« accorda que je fusse pendant de longues années le général
« de ses soldats. Tout pays contre lequel je marchais, quand
« je me précipitais sur lui, on tremblait dans les pâturages
« aux bords de ses puits; je prenais ses bestiaux, j'emme« nais ses vassaux, j'enlevais leurs esclaves et je tuais ses
« hommes....

<sup>1.</sup> On a rapproché ce pays du 'Ayyāh de Gen. XXXVI, 24 qui nous conduirait vers le Sinaï; mais il y a quelque raison de situer ce pays plus au Nord, en Canaan; cf. Maspero, l. c. p. 78. En lisant la description de ce pays, on songera à celle que l'on esquissera plus tard de la Terre promise, Num. XIII, 24-25, 28.

<sup>2.</sup> L'intérêt des détails de mœurs contenus dans le passage qui suit n'échappera à personne.

<sup>3.</sup> Pour ce qui suit, nous suivons la paraphrase de Maspeno.

Un fort de Tenu vint; il me désia dans ma tente : c'était un héros qui n'avait point de second, car il avait vaincu Tenu tout entier. Il disait qu'il lutterait avec moi; il se proposait de me dépouiller; il déclarait hautement qu'il prendrait mes bestiaux à l'instigation de sa tribu....

Sinuhe paraît penser que la cause d'une telle provocation est son origine étrangère; il l'accepte et s'en remet au jugement de dieu.

« Je passai la nuit à bander mon arc, à dégager mes « flèches, à donner du jeu à mon poignard, à fourbir mes « armes. A l'aube, le pays de Tenu accourut; il avait réuni « ses tribus, convoqué tous les pays voisins, car il avait « prévu le combat. Quand le fort vint, je me dressai, je me mis en face de lui : tous les cœurs brûlaient pour moi, « hommes et femmes poussaient des cris, tout cœur était « anxieux à mon sujet, et on disait : « Y a-t-il véritablement « un autre champion assez fort pour pouvoir lutter contre « lui? » Voici, il prit son bouclier, sa lance, sa brassée de « javelines. Quand je lui eus fait user en vain ses armes et « que j'eus écarté de moi ses traits si bien qu'ils frappèrent « la terre sans qu'aucun d'entre eux tombât près de l'autre, « il fondit sur moi; alors je déchargeai mon arc contre lui, « et quand mon trait s'enfonça dans son cou, il poussa des « cris, et il s'abattit sur le nez. Je l'achevai avec sa propre « hache; je poussai mon cri de victoire sur son dos, et tous « les Asiatiques crièrent de joie. Je rendis des actions de « grâces à Montu<sup>2</sup>, tandis que ses gens se lamentaient sur « lui. Et le prince Ammuianashi me serra dans ses bras. « Voici donc! J'emportai les biens du vaincu, je saisis ses « bestiaux ; ce qu'il avait désiré me faire à moi je le fis à

<sup>1.</sup> Premier récit connu de ces joutes, que raconteront les annales anecdotiques de peuples divers, dans lesquelles le champion le plus fort sera battu par celui qui paraissait le plus faible. Cf., dans un millier d'années, David et Goliath.

<sup>2.</sup> Dieu de la guerre, à Thèbes.

« lui : je pris ce qu'il y avait dans sa tente, je pillai son « douar et je m'enrichis; j'arrondis mon trésor et j'accrus « le nombre de mes bestiaux.

« Ainsi donc le dieu s'est montré gracieux pour celui à « qui l'on avait reproché d'avoir fui en terre étrangère, si

« bien qu'aujourd'hui son cœur est joyeux. »

Sinuhe demande aux dieux de pouvoir entrer en Égypte afin d'y être enseveli, — c'est qu'il pensait, comme tous ses compatriotes, que pour jouir de la vie d'outre-tombe il fallait que son corps reposât dans la terre d'Égypte.

... Suit la copie de son ordre de rappel délivré par le pharaon.... Désormais, il n'aura plus à craindre pour sa vie dans l'au-delà : « on t'a assigné des nuits parmi les huiles « d'embaumement et les bandelettes, par la main de la « déesse Taît'. On 2 t'a fait ton convoi au jour de l'enterre-« ment : gaine dorée, tête peinte en bleu, baldaquin au des-« sus de toi; mais dans le corbillard, des bœufs te tireront, « des chanteurs iront devant toi; on exécutera pour toi les « danses des bateleurs à la porte de ta syringe; on récitera « pour toi les invocations des tables d'offrande, on tuera des « victimes pour toi auprès de tes stèles funéraires, et ta « pyramide sera bâtie en pierre blanche dans le cercle des « Infants royaux. Il ne sera pas que tu meures sur la terre « étrangère, ni que des Asiatiques te conduisent au tombeau « et que tu sois mis dans une peau de mouton quand on fera ton caveau, mais il y aura compensation pour l'oppression « que tu as subie sur ton corps quand tu seras revenu ici. » « Quand cet ordre m'arriva, je me tenais au milieu de ma « tribu. Dès qu'il me fut lu, m'étant jeté à plat ventre, je « me traînai dans la poussière, je la répandis sur ma che-« velure ; je fis le tour de mon douar, me réjouissant et « disant : « Comment se peut-il que pareille chose soit faite

Le nom de cette déesse signifie linge, bandelette; c'est la déesse qui présidait à l'emmaillottement du nouveau-né et du nouveau-mort. (M.).
 Ce qui suit est la description exacte des funérailles égyptiennes.

- « au serviteur ici présent, que son cœur a conduit aux pays
  - « étrangers, barbares?... »

Puis on nous cite l'accusé réception de cet ordre.

Et enfin : « Quand on fut venu me chercher, moi, le ser-« viteur ici présent, je célébrai un jour de fête dans Iaa

- « vitedr ici present, je celebrat un jour de lete dans laa « pour remettre mes biens à mes enfants. Mon fils aîné fut
- « chef de ma tribu, si bien que ma tribu et tous mes biens
- « furent à lui, mes serfs, tous mes bestiaux, toutes mes plan-
  - « tation, tous mes dattiers. Moi donc, ce serviteur ici pré-
  - « sent, je m'acheminai vers le Sud, et quand j'arrivai aux
  - « Hariu-Horu<sup>1</sup>, le général qui est là avec les garde-frontières
  - « manda un message au Palais pour en donner avis. Sa
  - « Majesté envoya un excellent directeur des paysans de la
  - « maison du roi, et avec lui, des navires de charge pleins
  - « de cadeaux de la part du roi pour les Bédouins qui étaient
  - « venus à ma suite, asin de me conduire à Hariu-Horu. Je
  - « leur dis adieu à chacun par son nom; puis, comme il y
  - « avait là des artisans de toute sorte appliqués chacun à
  - « son travail, je démarrai, je mis à la voile; et on brassa,
  - « on passa la bière pour moi jusqu'à ce que j'arrivai à la
  - « ville royale....

On arriva en Égypte.

- « Je touchai la terre du front, entre les sphinx3; puis, les
- « Infants royaux qui se tenaient debout dans le corps de
- « garde me vinrent à l'encontre ; les Amis qui ont charge de
- « mener au salon hypostyle me conduisirent au logis du
- « roi. Je trouvai Sa Majesté sur la grande estrade dans l'Em-
- « brasure de Vermeil, et je me jetai sur le ventre; et je
- « perdis connaissance devant lui. Ce dieu m'adressa des

<sup>1.</sup> Hariu-Horu = les chemins d'Horus. Aux temps ptolémaïques, on donnera ce nom à la marche orientale du Delta. Erman, AZ, XVIII, 72-73.

<sup>2.</sup> Maspeno note que l'on préparait la bière au jour le jour, en même temps que le pain qu'on employait en guise de levure pour faire fermenter le brassin.

<sup>3.</sup> Il s'agit des colosses qui, selon l'usage, étaient érigés de chaque côté des portes d'un palais ou d'un temple.

paroles aimables; mais je fus comme un individu qui est
pris dans le crépuscule: mon âme défaillit, mes membres
se dérobèrent, mon cœur ne fut plus dans ma poitrine.... »
Le roi lui fit grand accueil....

« Éloignant les années de mes membres, je me peignai la chevelure, je laissai la crasse aux pays étrangers et leurs vêtements aux Nomiu-shâiu¹; puis, je m'habillai de fin lin, je me parfumai d'essences fines, je couchai dans un lit; et je laissai le sable à ceux qui y vivent, l'huile d'arbre² à ceux qui s'en frottent. On me donna la maison qui convient à un propriétaire foncier et qui avait appartenu à un Ami; beaucoup de briquetiers travaillèrent à la bâtir, toutes les charpentes en furent refaites à neuf, et l'on m'apporta des friandises du palais, trois fois, quatre fois fois par jour, en plus de ce que les Infants me donnaient sans jamais un instant de cesse.

« On me fonda<sup>3</sup> une pyramide en pierre, au milieu des pyramides funéraires. Le chef des carriers de Sa Majesté « en choisit le terrain, le chef des gens au collier en dessina « la décoration, le chef des sculpteurs la sculpta; les chefs « des travaux qu'on exécute dans la nécropole parcoururent « la terre d'Égypte à cette intention. Toute sorte de mobilier fut placé dans les magasins, et on y mit tout ce qu'il fallait. On m'institua des prêtres de k'a; on m'y fit un « appareil funèbre. Je donnai le mobilier, faisant les agencements nécessaires dans la pyramide même; puis, je donnai « des terres et j'y instituai un domaine funéraire, avec des « terres en avant de la ville, comme on fait aux Amis de « premier rang. Ma statue fut lamée d'or avec une jupe de « vermeil, et ce fut Sa Majesté qui la fit faire.

2. L'huile d'olive, qu'on fabriquait en Asie, par opposition à l'huile de ricin.

Une des peuplades nomades qui habitaient le désert, à l'orient de l'Égypte.

<sup>3.</sup> Passage fort intéressant au point de vue des institutions funéraires, à cette époque.

- « Ce n'est pas un homme du commun à qui on en eût fait « autant; mais je fus dans la faveur du roi jusqu'à ce que « vint pour moi le jour du trépas.
- « C'est fini du commencement jusqu'à la fin, comme « ç'a été trouvé dans le livre. »

# c. — Genre « prophétique ».

Aux yeux des Égyptiens — et aussi de tous les anciens Orientaux — chaque nouveau roi devait être un sauveur, un père. Avant lui régnaient l'impiété, l'anarchie, la misère; dès qu'il monte sur le trône, c'est la paix, la prospérité, la religion <sup>1</sup>. Cette conviction — qui prend racine, sans doute, dans un désir *instinctif*, pour ainsi dire — suggéra un procédé littéraire que l'on peut appeler genre prophétique<sup>2</sup>,

1. C'est l'observation que faisait récemment, après d'autres, le R. P. Mallon, S. J., professeur à l'Institut biblique de Rome (Les Hébreux en Egypte, in-4, Rome 1921) p. 53. On lira avec intérêt (et avec le discernement qui convient) R. Weill. La fin du Moyen Empire égyptien, in-8. Paris, 1910-1917, p. 22-68. Nous ne citerons qu'un texte, à titre d'illustration. Il s'agit de Set-Nakht, prédécesseur de Ramsès III (XIX° dyn. — temps mosaïques): « Le pays d'Egypte était aux mains des grands et des princes des villes, chacun tuait son prochain parmi les grands et les petits. D'autres temps vinrent ensuite, des années de détresse où se fit chef (ou roi) un Syrien, parmi eux, comme prince; le pays en entier payait le tribut devant lui. Chacun s'unissait à son voisin, et pillait ses biens. Ils agissaient avec les dieux comme avec les hommes. Il n'y avait plus d'offrandes dans les temples.

Mais lorsque les dieux tournèrent leur esprit vers la paix, pour remettre le pays en sa situation, conformément à ses justes destinées, ils établirent leur fils sorti de leurs chairs, comme prince de la Terre-Entière (l'Égypte du nord et l'Égypte du sud), sur leur grand trône, le roi Set-Nakht.

On trouvera d'autres textes dans Weill, l. c., 37, 42, 46 (stèle de Thut-

ankh-Amon), etc., jusqu'à l'époque romaine.

2. Mais il ne faut pas confondre prophétie avec prédiction de l'avenir. Chez les Hébreux, dont la Littérature sacrée est la plus riche en prophéties, nous constatons que les nabi, « Voyants ou Prophètes », s'adressaient au peuple — en un langage poétique le plus souvent, et quelquefois très imagé — pour lui représenter l'état déplorable dans lequel il vivait, et l'exciter à mieux observers le code de Yahwéh, son roi réel et son Dieu. Bien des paradoxes (dans la « haute classe », la pensée de la civilisation brillante et de la gloire des peuples du dieu Marduk, du dieu Ashur, du dieu Amon, etc.; dans la « basse classe », la vue de la félicité des grands bien repus et écrasant le peuple, et de la misère des petits réduits à la

manière de donner plus de piquant au style et à la pensée. et flatterie aussi plus délicate à l'adresse du pharaon.

Il est possible que ce genre littéraire ait commencé avant la présente période, et il est sûr qu'il sera plus ou moins cultivé jusqu'à l'époque romaine.

Le thème est toujours le même, pour le fond : A l'occasion de tel ou tel événement déterminé, un sage vient dépeindre au pharaon une catastrophe au cours de laquelle des peuples étrangers dévasteront l'Égypte, pilleront les temples des dieux et accableront de maux les habitants. Mais, ensuite, surgira un souverain aimé des dieux qui vaincra les barbares, restaurera le culte et l'ordre social pendant un long règne de prospérité.

#### « Prophétie » de Nefer-rohu1.

On a appelé cette composition littéraire « une sorte de de traité d'économie politique. » Elle eut une vogue réelle. La composition originale est du Moyen Empire: la copie principale remonte au Nouvel Empire.

Le colophon du scribe porte : C'est arrivé à une heureuse fin, sidèlement, comme il a été trouvé en écrit, copié par le scribe Khamwêse pour lui-même, le sidèlement silencieux,

pauvreté, à l'humilité) bien des paradoxes ébranlaient Israël. Pour ramener à la pratique de la Loi, les prophètes proféraient des menaces; mais ils faisaient aussi des promesses: un « jour » viendrait où l'Oint de Yahwéh fonderait ou rétablirait le Royaume de Yahwéh. Et dans les tableaux, qu'ils brossaient sans perspectives, de ce « jour », du triomphe de Yahwéh par son Oint et de cet Oint lui-même, il y avait des prédictions d'avenir. Ainsi, même en Israël, les prédictions de l'avenir ne sont qu'une partie, relativement peu étendue, des Prophéties.

1. Papyrus de Pétrograd — publié par Golenischeff (Les papyrus hiératiques 1115, 1116 A et 1116 B de l'Ermitage Impérial de S. Pétersbourg, 1913.) Trad. anglaise de Alan H. Gardiner in Journal of egyptian Archaeology I (1914) 100-106; voir 20-21.

2. Il fut copié plusieurs fois: outre le texte que nous citons, des passages se trouvent sur : 1° un ostracon de Liverpool, 2° un plaque de calcaire de Flinders Petrue, 3° une tablette du Caire, 4° une tablette du British Museum 5647.

bien disposé, aimable et bon pour les autres, qui ne s'est pas tenu sous le regard d'un autre, qui n'était pas querelleur, le serviteur de son seigneur, le scribe qui rendait compte (?), habile dans l'art du dieu Thot, le scribe Khamwêse, et pour son frère, son bien aimé, le fidèlement silencieux, habile dans l'art du dieu Thot, le scribe Mahu, fils de... (lacune).

Assis dans son Palais, le pharaon a demandé qu'on lui trouve un sage pour lui tenir de beaux discours, et ses conseillers — peut-être les princes royaux, ou bien seulement la reine — lui ont indiqué Nefer-rohu, « un homme au bras vaillant, un scribe habile de ses doigts, un homme riche qui a de grandes possessions parmi ses égaux ».

Le scribe est introduit. Il demande s'il doit dire « des choses passées ou des choses futures ». Et le pharaon répond : « des choses futures » ; puis il prend un papyrus et un ro-

seau pour écrire.

Titre. — « Ce qui fut dit par le Lecteur Nefer-rohu, cet homme sage de l'Est qui appartient à Bast à son lever, ce natif du nome héliopolitain, lorsqu'il méditait sur ce qui arriverait et conjurait la condition de l'Est quand les Asiatiques approchent dans leur puissance et que leurs cœurs ragent contre ceux qui récoltent dans la moisson et qu'ils enlèvent leurs vaches du labour ».

On peut distinguer deux parties :

1º la désolation : état déplorable du pays, anarchie, pillage;

2º la restauration: l'ordre est rétabli; les ennemis sont

chassés; la justice règne.

Citons quelques passages.

1. Désolation, 20-37: — « Il dit : En haut, mon cœur, et pleure ce pays d'où tu es sorti<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Notic texte l'appelle Ameni (Imni) = Amenemhat Ier, fondateur de la XIIe dynastie. Voir Meyen, Hist. t. II, § 280.
2. m l'.

- " Vois! Cela existe dont les hommes parlaient comme d'une chose à redouter. Vois! le grand est tombé dans le
- « pays' d'où tu es sorti. Ne sois pas fatigué. Vois! Ces choses
- « sont devant toi; lève-toi contre ce qui est en ta présence.
- « Voici! Des princes tirent l'épée dans le pays... Le pays

« est perdu et rien ne reste...

- « Perdu est le pays, et personne qui médite là dessus! « personne ne parle, personne n'agit... Le soleil est voilé et
- « ne brille pas aux yeux des hommes...
  - « Je parlerai de ce qui est devant moi. Je ne prophétiserai

« pas ce qui n'est pas encore arrivé .

- « La rivière est à sec, (oui, même celle) d'Égypte. Les
- « hommes passent l'eau à pied. Les hommes manquent
- « d'eau pour leurs bateaux et pour les appareillages...
- « Toutes les bonnes choses ont disparu. La terre est tom-
- « bée dans la misère à cause de cette nourriture des Bé-
- « douins qui envahissent le pays, car des ennemis sont dans
- « l'Est et des Asiatiques descendent en Égypte... Le som-« meil est interdit (?) à mes paupières; je passe la nuit dans
- inen est interdit (!) a mes paupieres, je passe ia nuit dans
- « l'insomnie. Les bêtes du désert viennent boire aux rivières
- « d'Égypte et prennent leurs ébats sur leurs bancs de sable,
- « parce qu'il n'a personne pour les tenir à l'écart (?)
  - « Je te montrerai ce pays sens dessus dessous (je te mon-
- « trerai) arrivé ce qui n'était jamais arrivé. Les hommes
- « prennent les armes de guerre, le pays vit dans le boulever-
- « sement... Je te montrerai le fils comme ennemi, le frère
- « comme adversaire, un homme tuant son père... Aucune
- « parole de la bouche n'est tolérée. Le pays est diminué,
- « ses chefs se multiplient. Peu abondant est le grain, grande
- « la mesure à grain, il est mesuré à (mesure) comble...
- « (Celui qui recevait des ordres en donne maintenant).

<sup>1.</sup> m t'.

<sup>2.</sup> L. 14-15: le pharaon a positivement demandé à Neserrohu de lui dire des choses futures (voir supra; d'ailleurs, voir 2: la Restauration.) Le sage s'exprime ici, à la manière des « prophètes », comme s'il voyait l'avenir présent à son esprit et à son imagination.

- 2. La restauration messianique, 57 b-71: « Un roi vien-
- « dra du sud dont le nom est Ameni, fils d'une femme
- « nubienne, un enfant de Hn-khon¹. Il recevra la couronne
- « blanche², il prendra la couronne rouge³, il unira la Puis-
- « sante Double unité. Il offrira l'expiation aux dieux
- « Horus et Set avec ce qu'ils aiment...
- « Le peuple de ce temps-là se réjouira. Cet homme de
- « noble naissance se fera un renom éternel; ceux qui ru-
- « minent le mal, qui méditent la rébellion soumettront leurs
- « machinations par crainte de lui<sup>5</sup>.
  - « Les Asiatiques tomberont sous son glaive; les Libyens
- « tomberont devant sa flamme et les rebelles devant sa
- « colère<sup>7</sup>, et les indociles devant sa majesté. L'Uraeus qui
- « réside sur son front pacifiera pour lui les insoumis.
- « Alors sera construite la Muraille du Prince<sup>8</sup> pour
- « empêcher les Asiatiques de descendre en Égypte pour « mendier de l'eau, à leur manière habituelle, afin de don-
- « ner à boire à leur bétail.
- « Et la justice recouvrera sa place, et l'iniquité sera expul-« sée (?).
  - « Celui qui verra et servira le roi sera dans la joie.
- « Et celui qui est prudent fera pour moi une libation « quand il verra accompli ce que j'ai dit. »

(Fin. Copié par le scribe Mahu.)

- 1. Hn-khon=la Haute-Égypte.
- 2. Celle de la Haute-Egypte.
- 3. Celle de la Basse-Égypte.
- 4. Gardiner. Shemti (sa graphie contient le casse-tête, sceptre ou sistre et la double couronne) est une épithète de Buto et Nekhebt déesses, celle-ci du sud et de la couronne du sud, celle-là du nord et de la couronne du nord. C'est ce mot précédé de l'article égyptien (pa'skhemti) que les Grecs ont transcrit ψχεντ et qui désigne la double couronne.
  - 5. Cf. Ps. II.
- 6. Trad, de la variante dndn (tablette du Caire), au lieu de ndjdndjd : conseil.
  - 7. Flamme, peut-être dans le sens de zèle, comme dans Admonitions, X.
  - 8. Voir Mémoires de Sinuhe, p. 137.

### « Admonitions » D'un Sage1.

La langue et le style de ce texte paraissent révéler une rédaction du Moyen Empire; la rédaction n'est pas antérieure au Nouvel Empire.

L'accord ne s'est pas fait sur l'interprétation générale à donner à ces Admonitions<sup>2</sup>. Suivant les uns (Gardiner), c'est un écrit historique dont *la copie* seule est postérieure aux événements; suivant d'autres (Erman), nous aurions là de l'histoire, mais présentée dans le cadre d'un apologue oriental: un roi vieilli, retiré dans son palais, a conscience de ses devoirs, mais ignore ce qui se passe; un sage vient au Palais et lui fait connaître la situation réelle du pays.

Il est difficile de se prononcer d'une manière absolue.

Quoi qu'il en soit, il paraît bien que tous les malheurs du pays soient causés par une sorte de « révolution sociale » et par les Étrangers — sans que l'on puisse dire quelle est l'origine de ces étrangers : Pasteurs, Libyens, Nubiens? tous Archers — qui au lieu de servir l'Égypte se seraient révoltés.

Il n'est pas téméraire d'admettre que l'auteur a adopté la manière « prophétique » (bien que les verbes ne soient pas précisément au futur) par raconter des faits qui paraissent convenir à l'époque de la XII<sup>e</sup> dynastie.

## (Désolation).

I. « Des officiers civils³ disent : « Allons! faisons du
« butin!... Les blanchisseurs refusent de porter leurs far« deaux⁴; les chasseurs préparent la bataille; les habitants

<sup>1.</sup> Elles ont été étudiées particulièrement par H. O. Lange (Prophezeiungen eines aegyptischen Weisen; Berl. Akad.. 1903, 601 s.) et par A. Gardiner (The Admonitions of an egyptian Sage), in-4 Leipzig, 1909.

<sup>2.</sup> Le nom de ce sage est assez généralement lu Ipw-wer.

<sup>3.</sup> Littér. : les préposés à la porte.

<sup>4. «</sup> Point, disent les blanchisseurs, porter leur fardeaux! »

- « des marais portent des boucliers... Un homme regarde
- « son fils comme un ennemi. L'honnête homme est<sup>2</sup> dans le
- « deuil à cause de ce qui est arrivé... Les étrangers sont
- « devenus hommes de bien3 en tout lieu.
- II. « L'homme va au labour avec son boucher... L'ar-« cher est maître de la situation<sup>4</sup>; la violence est par-
- « tout. L'homme du passé n'existe plus 5... Le serviteur
- « fait cause commune avec le ravisseur..... On ne dis-
- « tingue pas le fils de l'épouse de celui de la concubine6
- « (qui était esclave).
- III. « Le désert s'étend à toute la terre; les nomes sont « dévastés. Les archers immigrants sont venus en Égypte.
- « L'or, le lapis lazuli, l'argent, la turquoise, la cornaline, le
- « bronze, l'obsidienne sont au cou des femmes esclaves...
- « Quand aux femmes nobles, leurs chairs sont tristes à cause
- « de leurs vieux vêtements...
- IV. «... Les étrangers sont habiles dans les travaux du « Delta.
- VI. Les archives sont au pillage...; « les bureaux sont
- « ouverts, les déclarations (de domaines) sont enlevées, les
- « serfs deviennent des maîtres de serfs;... les scribes du
- « cadastre, leurs écrits sont détruits....

VII. «... Voyez! Depuis longtemps, dans le passé, « n'étaient point advenues choses pareilles. Voyez! Celui

1. « La région des marécages porte... »

4. Litt. : l'homme de l'arc possède.

5. « Il n'y a pas d'homme d'hier », c'est-à-dire sans doute qu'il n'y a plus

que des hommes nouveaux.

7. « Le désert parcourt la terre... »

<sup>2. «</sup> Il y a que le maître (= propriétaire) de qualités circule dans le deuil. »

<sup>3.</sup> Les étrangers supplantent les Égyptiens. On ne dit pas quels étrangers.

<sup>6. «</sup> Le fils d'un homme (= le fils de bonne condition=celui qui a un 
père=generosus) est devenu l'enfant de sa femme en fils de sa ser« vante. »

<sup>8.</sup> Ad verbum: « sont faites des choses, point cela advenu depuis longtemps ».

« qui était enterré comme un Horus, maintenant on le met « dans un cercueil 1; on viole les tombeaux.

VIII. Celui qui ne possédait rien est maintenant maître de richesses à monceaux... Les plébéiens du pays sont devenus riches, et le riche est devenu quelqu'un qui n'a rien.

- « Ceux qui servaient à boire possèdent maintenant des
- « échansons. Celle qui ne possédait pas sa boîte est proprié-
- « taire d'une armoire; celle qui regardait sa face dans l'eau
- « possède maintenant un miroir.

(Restauration par le roi « messianique », c'est-à-dire le roi particulièrement fidèle à ses obligations.)

X. 11: « Il amène la fraîcheur sur ce qui était chaud.

- « On dit de lui : C'est le Pasteur de tout le monde. Point
- « de mal en son cœur. Ses troupeaux sont-ils peu nombreux,
- « il passe sa journée à les rassembler. Le zèle est en son « cœur...

## d. - Poésie lyrique.

La poésie lyrique est représentée par quelques chants d'amour et surtout par des hymnes, prières ou psaumes religieux. Les dates de leur composition s'échelonnent entre la XII<sup>e</sup> dynastie et 900 environ avant J.-C. — sans compter les morceaux qui remontent jusqu'à l'époque des Pyramides, et dont nous avons donné quelques spécimens.

Pour la présente période, nous n'avons à citer que des hymnes religieux. Il est à peu près impossible d'y distinguer ce qui est dû à la libre inspiration de ce qui est pure formule liturgique.

## HYMNE A OSIRIS.

Il fut gravé sur une stèle<sup>3</sup> (aujourd'hui à la Bibliothèque

<sup>1.</sup> Autrefois, il était momifié.

<sup>2.</sup> Littér. : la flamme.

<sup>3.</sup> Publiée par Chabas, avec trad. et comment. dans Revue archéol., 1<sup>re</sup> série, t. XIV (1857) 65-81 et 193-212 (reproduits dans Bibl. égyptol. t. IX (1899) p. 95-139

nationale), pour le compte d'un directeur des troupeaux, Amenemhat. Dans ce nom, l'élément Amen à été martelé à l'époque où Khunaton faisait anéantir sur tous les monuments le nom d'Amon¹. Il est donc antérieur à Amenophis IV, mais nous ne pouvons pas mieux fixer la date de sa composition.

Osiris y est adoré comme le premier des dieux, comme le créateur de tout ce qui existe : terre, eaux, plantes, animaux, hommes et dieux, comme l'Ètre bon, la providence dont les soins s'étendent à toute les créatures et sur toutes les parties de l'univers<sup>2</sup>.

Salut à toi, Osiris, seigneur de la longueur des temps, roi des dieux, aux noms multiples, aux saintes transformations.... De lui le Nil céleste tire ses eaux, de lui provient le vent, et l'air respirable est dans ses narines..... Ceux qui sont parmi les augustes l'aperçoivent dans son autorité, et la terre entière lui rend gloire lorsque sa sainteté combat; c'est un élu, illustre parmi les « élus », grand de dignités, permanent d'empire. C'est le maître excellent des dieux, beau et aimable. Celui qui le voit lui accorde le respect, avec amour, dans toutes les contrées. Tous ceux qui ont été exaucés par lui exaltent son nom au premier rang. Il est maître de commander au ciel et à la terre.... Il est l'aîné, le premier de ses frères, le chef des dieux; c'est lui qui maintient la justice dans les deux mondes, et qui place le fils sur le siège de son père; il est la louange de son père Geb, de sa mère Nu; très vaillant, il renverse l'impur; invincible, il massacre son ennemi: il impose sa crainte à celui qui le hait : il emporte les boulevards du méchant ; intrépide, ses pieds sont vigilants. C'est le fils de Geb, régissant les deux mondes. Geb a vu ses vertus et il lui a commandé de conduire les nations par la main vers une prospérité multiple.

1. Amon ou Amen (ce mot signifie caché).

<sup>2.</sup> Cf. A. Moret, Rois et dieux d'Égypte, in-12 Paris 1911 p. 66-67.

Il a fait ce monde de sa main : ses eaux, son atmosphère, sa végétation, tous ses troupeaux, tous ses volatiles, tous ses poissons, tous ses reptiles et ses quadrupèdes. La terre rend justice au fils de Nu, et le monde se délecte encore quand il monte sur le siège de son Semblable au soleil, il brille à l'horizon, il donne la clarté à la face il irradie la lumière par sa double plume.... des ténèbres; Il est bon de volonté et de parole; il est la louange des grands dieux et l'amour des petits dieux.... Il a pris la royauté des deux mondes : la couronne de la région supérieure est fixée sur sa tête. Par lui est jugé le monde dans ce qu'il contient; le ciel et la terre sont sous le lieu de sa face. Il commande aux humains, aux purs, à la race des habitants de l'Égypte et aux nations étrangères1. Le soleil fait sa révolution selon ses plans, ainsi que le vent, le fleuve, les fluides. le bois des plantes vivantes et de tous les végétaux. Dieu des semences, il donne toute sa végétation et le « kufi » préil réalise l'abondance et la donne à toute la terre. cieux: L'universalité des hommes est dans le ravissement, les entrailles dans les délices, les cœurs dans la joie, à cause du Seigneur miséricordieux Chacun adore ses bontés; doux est son amour en nous! Sa tendresse environne les cœurs! Grand est son amour dans toutes les entrailles!

## HYMNE AU NIL<sup>2</sup>.

Il remonte au M. E. (XII<sup>e</sup> dyn.), peut-être même à l'Ancien Empire (VI<sup>e</sup> dyn.<sup>3</sup>).

<sup>1.</sup> Littér. : le nord tout entier. « Tout entier » est désigné par la corbeille répétée trois fois. Dans d'autres exemples, elle n'est répétée que deux fois, v.g. : dans l'inscription de Rosette, où ce groupe désignera les Grecs. Pour les Égyptiens, les nations septentrionales étaient le type de la barbarie.

<sup>2.</sup> Texte: Ed. Maspero (dans la Bibliothèque d'Etude, t. V. in-4). Paris 1912. C'est cette édition que nous suivons. Cet hymme nous est parvenu complet dans deux manuscrits différents, le Papyrus Sallier II et le Papyrus

I

Salut<sup>1</sup> à toi, ô Nil, qui parais en cette terre, qui viens donner la vie à l'Égypte! Mystérieuse est ta sortie<sup>2</sup> des ténèbres en (ce) jour, ô toi, célébré pour ta sortie<sup>3</sup>

П

Seigneur<sup>5</sup> des poissons, chef de file des vols d'oiseaux<sup>7</sup>, aucun oiseau ne s'abat sur les récoltes. O toi qui produis l'orge, qui donnes l'être à l'épeautre qui mets les temples en fête! Est-il paresseux? on ne respire plus de tous les êtres sont dans le malheur.

Anastasi VII, tous deux au Bristish Museum. L'hymne lui-même est plus ancien que les manuscrits; il remonte au I<sup>er</sup> Empire théhain. G. Maspero l'avait traduit dès 1868; Paul Guieysse en publia une autre version RT XIII, 1-26. Aucune de ces 2 trad. n'est au point, actuellement.

3. Maspero, Bibl. étude, p. XLIX.

- 1. Littér. : frottement, ou : caresse de ta face; c'est que, primitivement, pour se saluer deux personnes frottaient leur nez l'un contre l'autre.
  - 2. Sshem.
  - 3. Sshem.
- 4. Nous omettons les vers moins intéressants et qui, pour la plupart, ne font guère que développer les idées contenues dans les parties que nous citons.

5. P. 1, l. 6.

6. Mkhntjti (Rac. khnti = remonter le fleuve en barque): celui qui tient la tête du triangle du vol d'oiseaux migrateurs. Maspero (l. c. 59) fait observer que ce verbe a été choisi de préférence aux autres verbes de mouvement, parce que le passage des vols d'oiscaux s'observe surtout aux débuts de l'hiver, pendant le temps qu'ils remontent vers le Sud. Comme c'est de là que vient le Nil, on peut dire qu'il est le chef de file des oiseaux migrateurs.

7. Qbhw: pays de l'eau fraîche; mares sur lesquelles vivent les oiseaux;

vols d'oiseaux.

- 8. Littér.: (s') il est paresseux ou (s') il chôme, alors le nez se bouche. On notera le passage, sans transition, d'une personne à une autre, bien que le sujet soit le même. On constate le même fait dans la poésie shumérienne.
  - 9. Littér. : toutes les faces.

Si l'on retranche aux dieux des pains de proposition, des millions d'hommes périssent.

#### Ш

Qu'il brille<sup>2</sup>, et la terre exulte, tout ventre<sup>3</sup> est en joie, toute échine en allégresse, toute machoire broie!

#### XI

Un hymne s'élève pour toi sur la harpe, avec accompagnement des mains.

Tes jeunes gens et tes enfants t'acclament<sup>4</sup>, on te fait des offrandes<sup>5</sup>,

Que l'Auguste vienne avec ses richesses augustes, et la terre se pare, les bateaux prospèrent devant les hommes, le cœur revit aux femmes enceintes; et tu aimes la multitude de tes troupeaux

#### IIX

Brilles 6-tu dans la capitale? le riche 7 est rassasié, Ie pauvre 8 s'exclame car tout est dans l'ordre sur la terre.... La nourriture vient-elle à manquer? le bien-être s'enfuit des quartiers de la ville; le pays court à la ruine

- 1. Littér. : s'il y a retranchement aux pains d'offrande des dieux.
- 2. Whn. Ce terme s'emploie généralement en parlant du soleil.
- 3. Littér. : Les avec ventre.
- 4. Nehm : se réjouissent en battant du tambourin (Sens primitif).
- 5. Littérat. : des déclarations de revenus, c'est-à-dire : bien que le Nil, en retour des bienfaits de l'inondation, n'exige pas d'impôts, on lui fait cependant des oblations volontaires; cf. éd. MASPERO, p. 2, l. 16.
- 6. Nous avons fait remarquer, p. 12 nº 6, à propos d'une expression shumérienne toute semblable (dans le Songe de Gudea) que le miroitement des grandes eaux est particulièrement frappant aux pays du soleil.
- 7. Littér. : le directeur des bonnes choses = le propriétaire foncier, le riche.
  - icne.
  - 8. Un individu de petits revenus.

#### ХШ

Quand tu montes, ô Nil, on te fait des oblations 1, on t'immole des bœufs, on t'offre de grands sacrifices<sup>2</sup>, on engraisse pour toi des oiseaux, on te prend au piège des lions 3 du désert

### LE CHANT DU HARPISTE.

Le morceau que nous allons citer représente une des cantilènes que des chanteurs exécutaient au son des instruments, pendant la cérémonie des funérailles, tandis que les convives étaient occupés à manger le repas funèbre auquel, invisible, assistait le défunt - et que danseurs et baladins faisaient leurs exercices.

De ce morceau, dont la composition peut remonter à la XIe dynastie (avant 2.000 av. J.-C.), il nous est parvenu deux recensions 4.

Ce chant nous montre que les gens cultivés sont tombés dans le pessimisme et le matérialisme parce qu'ils ont perdu la foi dans l'Osirianisme. Leur pessimisme se remarque sur-

1. Wdnw: il s'agit de l'oblation des seurs et de la libation.

2. 'A'abt: oblation de pains, de gâteaux et de boissons. Ici, le mot est déterminé par le pain long. Dans une note (p. 33) de son édition de l'Hymne au Nil, Maspeno a fait remarquer que cette offrande constituait peut-être le banquet auquel prenaient part les assistants.

3. M'aiw: lions, d'après Maspero, l. c., p. 52.

4. L'une gravée sur les parois de la tombe de Nefer-hotep, de la XVIIIe dynastie (dans Benedite, Mémoires de la mission française au Caire, Anc. série, t. V); l'autre est dans le papyrus HARRIS nº 500, du Nouvel Empire. Elles ont été éditées et traduites par MULLER dans sa Liebespoesie (mais ce n'est pas du tout une « Liebespoesie »); la 1re, Pl. I, et la 2e, Pl. XII-XV. MASPERO avait étudié ce texte dans Etude égyptol. t. I (1879) 160-177 et Hist. t. II, 523-525. Autre version anglaise, dans Breasted, Relig. 182-183. Dans notre traduction nous tenons compte de ces divers travaux et aussi des explications de M. Morer dans son cours de 1920-1921 (aux Hautes-Études.)

tout en ceci : les gens cultivés constatent avec une certaine amertume que tout ce qu'ont fait les rois pour sauver leur corps et leur âme est vain. Personne ne sait ce qui se passe dans l'autre monde; mieux vaut donc profiter des joies de la vie présente<sup>1</sup>.

> C'est un décret de ce grand Bienveillant 2: la bonne destinée (qu'on avait pendant la vie) dépérit; une génération passe, d'autres restent, depuis le temps des ancêtres. Les dieux qui existaient autrefois qui reposent dans leur pyramide, que fait-on d'eux!

J'ai entendu les paroles d'Im-hotep<sup>3</sup> et d'Her-didif<sup>4</sup> très<sup>5</sup> proclamées dans leur proclamation. Où est l'emplacement de leurs tombeaux<sup>6</sup>? Leurs murs sont disjoints; leurs places sont comme si elles n'existaient pas.

De là personne ne revient

qui nous dise leur forme 7, qui nous dise leur sort, qui réjouisse 8 notre cœur,

jusqu'à ce que nous gagnions le lieu où ils sont allés.

Encourage of ton cœur à oublier cela.

Ce qui est utile pour toi, c'est de suivre ton cœur tandis que tu es en vie.

Mats de l'encour sur ta tête.

Mets de l'encens sur ta tête, des étoffes sur toi,

du byssus décoré avec les merveilles authentiques des choses situations.

1. Dans la recension de Nefer-Hotep, il y a des variantes assez marquées.

2. Litt.: Bon, c'est-à-dire Osiris, probablement; peut-être R'a.

- 3. Sous la IIIe dynastie.
- 4. Fils de Chéops (Khufu), IVe dyn.
- 5. Très : r-si = fréquemment.
- 6. Litt.: Qu'est-ce la place à eux?
- 7. Des rois défunts.
- 8. Stm (causatif de tm): faire complet.
- 9. Littér.: assainis, contente ton cœur (wdj'a-k ib-k) = sois de bonne bumeur pour oublier toutes ces préoccupations.
  - 10. Dans le sens de : les désirs de ton cœur.

Accrois tes biens!

Ne désole pas ton cœur!

Suis ton cœur et ton bien-être!

Fais tes affaires sur la terre, selon ton cœor¹,
jusqu'à ce que vienne pour toi le jour des funérailles.

(Si) le dieu Osiris² n'entend pas leurs lamentations,
(alors) leurs cérémonies funèbres ne sauvent point le cœur
[des hommes dans la nécropole.

Refrain:

Fais un jour heureux, ne t'affaiblis pas en lui!

Il n'est point donné à l'homme de prendre ses biens avec lui. Aucun revenant parmi ceux qui s'en sont allés!

e. — Poème satirique.

LES GENS DE MÉTIER3.

Je n'ai jamais vu forgeron en ambassade, ni fondeur en mission; mais ce que j'ai vu c'est l'ouvrier en métal à ses travaux, à la gueule du four de sa forge. les doigts rugueux comme crocodiles et puant plus que frai de poisson.

L'artisan de toute sorte qui manie le ciseau ne se donne pas autant de mouvement que celui qui manie la [houe; mais ses champs à lui c'est le bois, son affaire c'est le métal, et, la nuit, quand l'autre est libre, lui, il fait œuvre de ses mains par dessus ce qu'il a déjà fait, car, la nuit, il travaille chez lui à la lampe.

Le tailleur de pierre qui cherche de la besogne en toute espèce de quand il a fini par gagner quelque chose [pierre durable, et que ses bras sont usés, il s'arrête; mais s'il demeure assis, au lever du soleil, on lui lie les jambes au dos.

1. Littér. : d'après ce que ton cœur ordonne.

Littér.: le dieu dont le cœur ne bat plus.
 D'après le Papyrus Sallier nº II, écrit sous la XVIIIe ou la XIXe dyn.
 La composition remonte à la XIe ou la XIIe dyn. Cf. Hymne à Amon R'a,
 Notre texte est emprunté à Maspero, Hist. t., I, 311-314.

Le barbier qui rase jusqu'au soir, quand il se met à manger, c'est sur le pouce, tout en courant de ruelle en ruelle pour chercher ses pratiques; s'il est brave (à l'œuvre), ses deux bras remplissent son ventre: de même que l'abeille mange selon son labeur.

Te dirai-je le maçon combien le mal le goûte? Exposé à tous les vents, tandis qu'il bâtit, sans vêtements qu'une ceinture, et que le bouquet de lotus (qu'on attache) aux maisons (termiest encore loin de sa portée, (nées) ses deux bras s'usent au travail, ses provisions sont pêle-mêle avec toutes ses ordures. ll se mange lui-même, car il n'a de pains que ses doigts, et il se lasse tout à la fois. Il s'épuise beaucoup et fort, car il y a (sans cesse) un bloc (à traîner) dans cet édifice-ci où un bloc de dix coudées sur six; dans celui-là, il y a (sans cesse) un bloc (à traîner) dans ce mois-ci ou dans (jusqu'aux) mâts (où l'on attache) les lotus des maisons (termi-Quand le travail est tout achevé, s'il a du pain, il retourne à la maison, et ses enfants ont été roués de coups (pendant son absence).

Le tisserand dans les maisons, y est mal plus que sa femme; accroupi les genoux à l'estomac, il ne respire pas.
Si, pendant le jour, il ralentit le tissage, il est lié comme les lotus de l'étang, et c'est en donnant du pain au gardien des portes que celui-ci lui permet de voir la lumière.

Le teinturier, ses doigts puent, et leur odeur est celle du frai de poisson; ses deux yeux sont battus de fatigue, sa main n'arrête pas, et, comme il passe son temps à tailler des loques, il a les vêtements en horreur.

Le cordonnier est très malheureux; il geint éternellement, sa santé est la santé du poisson qui fraie, et il ronge les cuirs. Le boulanger pétrit, met les pains au feu : tandis que sa tête est dans l'intérieur du four, son fils le tient par les jambes; s'il échappe aux mains de son fils, il tombe là dans les flammes.

### f. - Littérature morale.

## PRÉCEPTES DE PTAH-HOTEP.

Ils sont contenus en divers papyrus plus ou moins complets et, en particulier, dans le *Papyrus* Prisse, qu'on a appelé « le plus ancien livre du monde ». Il est probable que cet ouvrage fut transcrit sous la XVIII<sup>e</sup> dynastie (temps mosaïques), mais il remontait aux premières dynasties<sup>2</sup>.

Ptah-hotep était un personnage assez célèbre pour qu'on pût lui attribuer, sans choquer les vraisemblances, la rédaction d'un recueil de Maximes politiques et morales qui témoignaient d'une connaissance approfondie des hommes et des Cours.

On suppose que, sur le déclin de sa vie<sup>1</sup>, il s'est présenté au pharaon Assi et lui a demandé l'autorisation de faire profiter la postérité des trésors de sagesse qu'il a amassés ou qu'il a reçus des anciens<sup>5</sup>.

Les analyses savantes, les discussions raffinées, les abstractions métaphysiques n'étaient pas de mode, à l'époque de Ptah-hotep. On négligeait les idées spéculatives pour

1. Au point de vue du genre littéraire, on pourrait rapprocher de ce poème satirique ISam. VIII, 11-18. On n'oubliera pas Eccli. XXXVIII, 24-34.

3. Il se dit lui-même fils du roi. Pl. V, 1. 6-7.

4. A l'âge de 110 ans.

<sup>2.</sup> Il contenait les œuvres de deux auteurs classiques, dont l'un passait pour avoir véeu sous la III et l'autre sous la Ve dynastie. Les 1ers feuillets manquent, et la partie conservée débute par la fin d'un traité de morale. Venait ensuite un ouvrage aujourd'hui perdu; les 15 dernières pages sont remplies par les préceptes de Ptah-hotep.

<sup>5.</sup> Il choisit son fils pour auditeur; mais sa doctrine s'adresse à tous les hommes.

les faits positifs: on observait l'homme, ses passions, ses habitudes, ses tentations, ses défaillance, non pas afin de construire un système, mais dans l'espoir de réformer ce que sa nature a d'imparfait, et de lui montrer le chemin de la fortune. Aussi Pta-hotep ne se met-il pas en frais d'invention et de déductions. Il note les réflexions qui lui reviennent à l'esprit, sans les grouper et sans en tirer la moindre conclusion d'ensemble. (Cela fait songer à plus d'une page du livre biblique des Proverbes.) La science est utile pour arriver à une bonne place: il recommande la science<sup>1</sup>. La douceur envers les sulbaternes est bien vue: il fait l'éloge de la douceur<sup>2</sup>. Il entremêle le tout de conseils sur la conduite à tenir dans les diverses circonstances de la vie<sup>3</sup>.

II<sup>4</sup>. Ne sois pas hautain à cause de ce que tu sais; entretiens-toi avec l'ignorant comme avec le savant.

X. Si tu t'abaisses en obéissant à un supérieur, ta conduite est entièrement bonne devant Dieu. Sachant qui doit obéir et qui doit commander, n'élève pas ton cœur contre celui-ci. Comme tu sais qu'en lui est l'autorité, sois respectueux pour lui comme il lui appartient. La fortune ne vient qu'à sa volonté et n'a de loi que son caprice; quant à celui qui [... lacune], Dieu qui a fait sa supériorité se détourne de lui, et il est abattu.

XI. L'activité produit la richesse, et la richesse ne dure pas quand l'activité se relâche.

XII. Si tu es sage, forme un fils qui soit agréable à Dieu.

<sup>1.</sup> Prisse, Pl. XV, 1. 8; Pl. XVI, 1. 1; V; Virey, p. 91-95.

<sup>2.</sup> PRISSE, Pl. VI, 1. 3; Pl. VII, 1. 5-7; VIREY, p. 39-41; 47-49.

<sup>3.</sup> Cf. Maspero, Hist. I. 399-401.

<sup>4.</sup> Bibliogr.: Prisse d'Avesnes, Fac-simile d'un Papyrus égyptien en caractères hiératiques trouvé à Thèbes. Paris, 1847, analysé par Спавая in Revue archéologique, 1 re série. t. XIV, p. 25. Lauth, Sitzungsberichte der Königl. Bayer-Akad. der Wissenschaften zu München, 1869, 1870. Ри. Virey, Etudes sur le Papyrus Prisse, 1887. Texte et transcrip. dans E. A. Wallis Budge, Egyptian reading Book, London, 1896, 244-274. Nous suivons Virey.

S'il ajuste son régime à ta manière et s'occupe de tes affaires comme il convient, fais-lui tout le bien que tu pourras; c'est ton fils, un (être) attaché (à toi), qu'a engendré ta personne. Ne sépare pas ton cœur de lui.... (Mais) s'il se conduit mal et transgresse ta volonté, s'il rebute toute parole, si sa bouche marche en parole mauvaise, frappe droit.

XVI. Si tu es en qualité de directeur ayant le pouvoir d'exécuter ce que tu décides², fais des choses parfaites dont

se souvienne la postérité.

XVII. Si tu es en qualité d'arbitre<sup>3</sup>, écoute le discours du requérant. Ne le maltraite pas, cela le découragerait. Ne lui dis pas: « Tu as déjà raconté cela! ». L'indulgence l'encouragera à faire ce pour quoi il est venu. Quant à maltraiter le plaignant parce qu'il raconte ce qui se passait au moment où fut fait ce tort, au lieu de se plaindre du tort lui-même, que cela ne soit pas! Le moyen d'obtenir une explication sincère, c'est d'écouter avec bienveillance.

XX. Ne sois pas d'humeur difficile pour ce qui se passe à côté de toi; ne gronde que pour tes propres affaires. Ne sois pas d'humeur difficile à l'égard de tes voisins; mieux vaut un compliment à ce qui déplaît que de la rudesse.

XXII. Traite bien tes gens, autant qu'il t'appartient. Cela

appartient à ceux que Dieu a favorisés.

XXIV. Si tu es un homme sage, siégeant dans le conseil, dirige ta pensée vers ce qui est sage. Tais-toi, plutôt que de répandre tes paroles. Quand tu parles, sache ce que l'on peut objecter<sup>4</sup>.

XXV. Si tu es puissant, donne ton respect à la science et à la parole sereine<sup>5</sup>. Ne commande que pour diriger; être absolu, c'est aller au mal<sup>6</sup>. Que ton cœur ne s'élève pas,

3. D'arbitre, ad litt. : d'amenant la paix.

<sup>1.</sup> Trad. libre.

<sup>2.</sup> Ad litter. : faisant marcher les plans à ta volonté.

<sup>4.</sup> Ad litter.: ta contradiction, ton objection.

<sup>5.</sup> Ce chapitre est consacré à l'éloge de la modération. 6. Ad litter.: étant l'absolu il entre au vice.

qu'il ne s'abaisse pas. Ose ordonner 1. mais parle sans chaleur.

L'homme doux pénètre les obstacles.

Il faut être modéré et savoir se borner en tout; l'excès du travail ne vaut rien; l'excès du plaisir ne vaut rien<sup>2</sup>.

XXVIII. Si tu es gardien délégué à la tranquilité publique, exécute ta consigne sans comprendre, et parle fermement. Ne remplace pas ce que l'instructeur a dit par (ce que tu crois être) son intention: les grands emploient la parole comme il convient. Ton rôle est de transmettre plutôt que d'apprécier.

XXX. Si tu es grand après avoir été petit, si tu es riche après avoir été géné, (lorsque tu es) à la tête de la ville, sache ne pas te faire avantage (de ce que) tu es parvenu au premier rang; n'endurcis (?), pas ton cœur, à cause de ton élévation; tu (n')es devenu (que) l'intendant des biens de Dieu. Ne mets pas après toi le prochain qui est ton semblable. Sois pour lui comme un compagnon.

XXXIII. Si tu vises aux manières polies, n'interpelle pas celui que tu abordes. Entretiens-toi avec lui en particulier, de manière à ne pas le gêner. Ne discute avec lui qu'après lui avoir laissé le temps d'imprégner son esprit du sujet de l'entretien. S'il laisse échapper son ignorance et s'il te donne occasion de lui faire honte, traite-le avec égards plutôt.

XXXVIII. Si tu écoutes ces choses que je t'ai dites, ta sagesse sera tout à fait en progrès.

Après l'exposition de ses préceptes. Ptah-hotep revient plus directement à son auditeur : s'il écoute ce qu'il vient d'entendre, il arrivera au « ma³ ». Et puisque ces vieux préceptes sont bons, il faut s'y tenir et l'on ne doit point enseigner d'idées nouvelles! « Que nul n'innove dans les préceptes

<sup>1.</sup> Ad litter. Ne tais pas les instructions.

<sup>2.</sup> C'est le sens de la fin du chap.

<sup>3.</sup> C'est-à-dire : le vrai, le beau, le bien.

de son père; que les mêmes préceptes fassent ses leçons à ses enfants<sup>1</sup> ». Sans doute, il peut arriver que des hommes se fassent écouter de la foule ignorante et, pour un moment, inspirent confiance au public, mais leur gloire ne durera pas autant qu'il leur plairait<sup>2</sup>.

Il faut donc ne rien ôter, rien ajouter, rien changer<sup>3</sup> à l'enseignement établi; et, si l'on sent germer en soi des idées

contraires, se bien garder de les découvrir's.

Cette horreur des idées nouvelles est intéressante à noter dans « le plus ancien livre du monde ». Toutefois Ptah-hotep n'est pas absolument hostile à toute espèce de progrès : seul l'enseignement de la morale a été parfait dès le premier jour, parce qu'il est d'origine divine, aussi doit-il rester immuable<sup>5</sup>.

D'ailleurs il n'est pas défendu de commenter ces préceptes, mais il n'en faut pas fausser l'esprit; pour cela, la science est nécessaire acquise par l'application et par la docilité à la parole des anciens<sup>6</sup>.

Instruction du roi Akhtoï a son fils Mérikéré 7.

Cette Instruction est du Moyen-Empire, ainsi que le montre la comparaison avec les autres comparaisons littéraires du même « genre ».

L'auteur l'attribue à Akhtoï 8, pharaon hérakléopolitain de

Virey, II, p. 101.
 Id. XLII, p. 102.

4. « Garde-toi de découvrir ce qui germe en toi; enseigne d'après la parole des savants ». Id. XLII, p. 103.

5. Id. V, p. 40.

6. Id. XXXIX, p. 96. — Cf. Virey, p. 8.

8. Ecrit Khti (Manéthon: Achtoes). C'est le fondateur de la IXe dynastie. Voir Meyen, Hist. t. II, § 273.

<sup>3.</sup> Id. XLII, p. 103: « N'ôte pas une parole; n'en ajoute pas une; ne mets pas une chose à la place d'une autre ».

<sup>7.</sup> Papyrus 1116 A de Pétrograd. On connaît aussi des fragments qui sont les uns à Moscou et les autres sur une planchette du Caire. Le texte a été édité par Golenischeff. Les papyr. hiérat. nºs 115, 116 A et 116 B.

la IXe dynastie (Ancien Emp.), peut-être parce qu'il avait entre les mains un bref recueil des conseils de ce pharaon.

Le texte est malheureusement très mutilé, aussi est-il difficile d'en discerner l'unité. L'Instruction est mise sur les lèvres du roi.

VIII, 32<sup>1</sup>. « Sois habile dans (ton) *langage*, afin de pré-« valoir. Le langage est plus puissant que tout combat.

IX, 35-38. « Imite tes pères qui t'ont précédé... Voici.

« leurs paroles sont rapportées par écrit. Ouvre, lis, et

« imite ce que tu apprends (?)... Ne sois pas méchant.

X et XI, 386-46. « Aie de la considération pour les nobles

« et fais prospérer ton peuple. Affermis tes frontières...

« C'est une bonne chose que de travailler pour l'avenir...

« Exalte tes nobles afin qu'ils exécutent tes décrets. Celui

« qui est riche chez soi ne traite pas avec partialité...

« L'homme pauvre ne parle pas conformément à (ce qui

« est) pour lui la vérité. Celui qui dit: « Je désire » n'est

« pas impartial...

XII, 46-53. « Pratique la justice afin que tu puisses durer « la terre. Apaise celui qui pleure. N'opprime pas la veuve.

« Ne chasse pas l'homme des possessions de son père. Ne

« destitue pas les magistrats. « Prends garde de ne pas

« punir injustement. N'égorge pas, à moins que cela ne

« soit profitable; mais punis de prison et de coups, car ainsi

« ton pays prospèrera. Ne tue pas un homme dont tu con-

« nais les bonnes qualités, avec qui autrefois tu répétais 2 tes

« lettres.

XIII, 53<sup>b</sup> 57. « Eternelle est l'existence au delà. Fol est celui qui l'a traitée légèrement...

XIV... (Recrute des troupes).

XV, 61b-66a. « Ne distingue pas entre le fils d'un noble et

<sup>1.</sup> Le texte a été étudié et traduit par Gardiner (Journal of egyptian Archaeology, 1 (1914) 22-36.) Notre premier chiffre correspond au § de Gardiner; le second renvoie à la ligne du texte.

2. A l'école.

« celui qui est d'humble naissance. Choisis-toi des hommes

« d'après leur capacité... Exécute de beaux monuments pour

« le dieu ; cela fait vivre le nom de celui qui a agi ainsi.

« L'homme fait ce qui est profitable à son âme (même) le « service mensuel du prêtre, même le port des sandales

« blanches... Sois discret sur les mystères, entre dans le

« sanctuaire. Mange le pain dans le Temple.

XVI, 66b-68. Remplis la salle d'offrandes, augmente les pains. « Ajoute aux sacrifices journaliers, car cela est « profitable à celui qui le fait ». Construis des monuments à proportion de ta richesse.

XVII-XX. (Défendre la patrie au N.-E. et N.-O.).

Description du Canaan :

XXI, 915-98. « Voici le malheureux Iamu! Pénible est « le pays où il est, coupé de (cours d')eau, rendu dissicile « par beaucoup d'arbres. Ses chemins sont pénibles à cause « des montagnes1. Il n'habite pas à la même place, mais « ses jambes sont toujours en marche(?) Il guerroie (cons-« tamment) depuis le temps d'Horus. Il ne conquiert pas, « ni n'est conquis.... Abomination est l'Iamu pour (?) l'É-« gypte; ne l'inquière pas à son sujet.... Il pille un poste (?) « separe, mais il n'attaque pas une ville populeuse. »

## PRÉCEPTES D'AMENEMHAT2.

Nous avons cinq exemplaires de ces Préceptes: le papyrus Millingen, les papyrus Sallier I et Sallier II et les ostraca 5692 et 5638 du British Museum.

Le texte du papyrus Millingen a été écrit longtemps avant les autres.

Les Préceptes d'Amenemhat ne ressemblent presque en rien aux autres œuvres de morale qui nous sont parvenues :

1. Cf. Deut. XI, 11.

<sup>2.</sup> E. Amélineau, Etude sur les préceptes d'Amenemhat (texte, trad. et commentaire) in RT X (1888) 99-121 et XI (1889) 101-116.

celles-ci étaient composées par de simples particuliers pour de simples particuliers; ceux-là furent écrits par un roi pour un roi.

Amenemhat veut enseigner à son fils la manière dont il doit se conduire sur son trône, et, pour cela, il ne trouve rien de mieux que de parler d'après sa propre expérience. Aussi, après avoir donné quelques conseils généraux, commence-t-il le récit de sa vie.

Elle fut assez mouvementée, cette vie. Amenemhat, avant d'asseoir solidement son autorité, dut supplanter le dernier représentant de la XIe dynastie. Quand il se crut à l'abri de tout danger, une révolte terrible éclata soudain; il fut délaissé de tous, alors que son fils n'était pas encore en âge de combattre avec lui. Il lui fallut d'abord rallier ses propres soldats, puis résister à ses ennemis et les abattre.

Il prit soin de l'administration intérieure de son royaume, de l'agriculture et de l'irrigation.

Il fit preuve d'habileté politique.

Le roi exhorte son fils à marcher sur ses traces. Au fond, l'œuvre entière n'est que le récit de la vie du pharaon encadré de réflexions morales<sup>1</sup>.

## H

Le vieux roi paraît conseiller à son fils d'être tout d'abord souverain absolu, de ne point se laisser dicter ses actions par ses sujets, sinon ceux-là même qui lui sont le plus fidèles auraient des appréhensions. Poursuivant sa pensée, il recommande à son fils de paraître seul, au milieu de ses sujets quand il se montre parmi eux, de ne point se faire accompagner des courtisans qui ont toujours intérêt à se tenir aux côtés du roi. Il lui conseille surtout de ne point avoir de favori, car tôt ou tard on perdrait le respect qu'on lui doit.

<sup>1.</sup> E. AMÉLINEAU, in RT X (1888) p. 99-102.

Pour le même motif, qu'il ne fasse pas la fortune de ceux qui approchent le plus près de sa personne, car sa propre expérience lui a enseigné à lui-même qu'il ne faut jamais faire fond sur l'amitié humaine.

Ne te laisse pas diriger par tes sujets, car l'élite des gens livreraient [leur cœur à la crainte, à cause de cela.

Ne t'approche pas d'eux sans être seul de ta personne!

Ne remplis pas ton cœur d'un ami, si tu connais le respect qu'on te

Ne fais pas la fortune de ceux qui ont accès près de toi, car pour moi [l'amitié n'a pas duré!.

### Ш

J'ai fait mes efforts pour te faire garder tou cœur toi-même, parce qu'il n'y a point de gens attachés pour l'homme, au jour de sa J'ai rendu celui qui me suppliait misérable pour moi, [gêne. et j'ai atteint (ainsi) ce qu'il n'était pas, comme ce que je suis.

La première partie de ce paragraphe est la suite du précécédent. La seconde partie pousse plus loin encore les conseils égoïstes d'un homme qui a réussi et qui veut faire réussir son fils. Se garder d'être sensible aux supplications! Lui-même, il s'est bien trouvé de cette conduite. C'est parce qu'il a rendu plus misérable le misérable qui le suppliait, qu'il est parvenu à s'emparer d'un pouvoir que l'autre n'avait pas².

### IX

Étant que le gynécée se rangea parmi ceux qui me combattaient, étant que je fus chassé du palais par les révoltés, étant que furent détruites pour moi les ouvertures des sources,

1. *Ibid.*, p. 105.

<sup>2.</sup> On se souvient qu'à la mort de Salomon, le peuple fatigué (I Reg. XII, 4) des corvées et impôts dont ce roi les avait grevés, fit des représentations à son successeur Roboam. Celui-ci suivit le conseil de jeunes gens qui lui parlèrent (ibid., 8-11) à peu près comme fait ici le vieil Égyptien. Leur sagesse était bien mal avisée; elle détacha presque tout le peuple (10 tribus sur 12) du successeur de Salomon.

étant que ceux qui agissaient ainsi tenaient compte de la jeunesse; comme jamais je ne reculai depuis ma naissance, jamais il n'y eut chose semblable à cela parmi les exploits des héros.

### IX

Cette strophe exprime clairement ce que le roi fit pour l'agriculture. Népri récompensa sa dévotion par d'abondantes récoltes; Hapi (le Nil) par d'abondantes inondations:

Je sis produire du blé, étant l'ami de Népri;
je sis des adorations et Hapi couvrit toute la terre:
il n'y eut point d'affamé, grâce à moi,
personne n'eut soif, grâce à moi,
car on était constant à agir pour moi, selon les ordres que je
et je donnai toujours des ordres parfatts. [donnais:

### CHAPITRE II

# DEPUIS LES TEMPS MOSAÏQUES JUSQU'A LA CHUTE DES ROYAUMES D'ISRAÈL ET DE JUDA.

Canaan est sous la mouvance de l'Égypte, mais il subit aussi l'influence de Babylone où règnent les Cassites. Comme par le passé, des caravanes chargées de marchandises parcourent les routes commerciales, et des courriers transmettent les dépêches, écrites en babylonien sur tablettes d'argile, que les rois de l'Orient échangent entre eux; courriers et caravanes ont à subir plus d'une fois des avanies de la part des Hittites. C'est qu'ils commencent à parler haut, ces Hittites; leur puissance a grandi; elle finit par s'imposer même aux pharaons.

Moïse fait sortir d'Égypte les enfants d'Israèl; dans « le désert », il en fait un peuple. Ce peuple marche vers Canaan et l'occupe; mais, séduit par la civilisation du pays, il en adopte d'abord les usages; puis, avec la monarchie, il cherche, sans y réussir entièrement, à se suffire à lui-même.

Tandis que l'Égypte décline, au point de devoir faire appel à des mercenaires étrangers pour recruter son armée, là-bas, sur le Tigre, l'Assyrie se rend toute puissante. Les pharaons se ressaisissent et se dressent contre leur superbe rivale, mais ils doivent mordre la poussière, aussi bien que les princes de l'Urartu et les rois du vieil Élam.

Avec Ashurbanipal, l'Assyrie est à son apogée. Et pourtant l'heure va sonner où des envahisseurs venus de l'Est pourront imposer au monde des destinées nouvelles.

On serait presque tenté d'appeler notre période « l'âge d'or » de la littérature extra-biblique, dans le milieu qui nous occupe et cependant « âge d'or » est un mot trop pompeux, surtout pour l'Assyro-Babylonie, car sans doute les documents les plus nombreux que nous possédions actuellement datent de cette époque, mais n'oublions pas que ce ne sont que transcriptions ou compilations de textes anciens. La période d'invention remonte beaucoup plus haut, jusqu'aux temps shuméro-akkadiens.

#### ARTICLE PREMIER

#### En Canaan.

Canaan est soumis à la suzeraineté des pharaons.

L'Égypte tolère l'autonomie relative des roitelets du pays et leurs rivalités jalouses, car elles sont une des garanties les plus sûres pour sa domination, au moment où se dessine, au pays d'Amurru entre le Liban et l'Anti-Liban, un mouvement d'indépendance prêt à faire cause commune avec les mécontents de Canaan, dans l'espoir de délivrer le pays de l'ingérence égyptienne.

Sous cette domination des pharaons, Canaan adopte un syncrétisme religieux plus ou moins profond, fait d'éléments cananéo-babyloniens et égyptiens; mais, en retour, le pays impose à l'Égypte l'obligation de lui écrire en babylonien qui est la langue adoptée par les principicules pour leurs dépêches officielles et même quelquefois pour leur correspondance privée. Le peuple, lui, parle un idiome — le cananéen — qui tient le milieu entre le babylonien et l'hébreu.

# Littérature épistolaire.

### LES LETTRES D'EL-AMARNA.

En 1887, on découvrit à El-Amarna, à 300 kilomètres au sud du Caire, 358 tablettes-lettres — entières ou frag-

mentaires — la plupart écrites en langue assyro-babylonienne<sup>1</sup>, avec des gloses en cananéen. C'est la correspondance des rois de Chypre, du Mitanni ou Mésopotamie supérieure, des Hittites, de Babylonie, d'Assyrie, et de divers roitelets ou chefs cananéens avec le pharaon d'Égypte ou ses officiers; et, d'autre part, la correspondance expédiée, à la même époque, d'Égypte en Asie: les pharaons étaient alors Amenophis III, puis Amenophis IV; nos lettres remontent donc à la période 1410-1360 environ av. J.-C.

Ces documents sont d'une importance capitale pour la connaissance de l'état politique de l'Asie Antérieure et spécialement de Canaan. Elle nous font constater, en particulier, qu'au XVe-XIVe s. av. J.-C., après deux siècles de domination égyptienne en « Syrie », le babylonien était la langue officielle pour la correspondance entre les princes vassaux de l'Équpte et leur suzerain. (Les découvertes faites à Ta'annak ont montré que l'on se servait aussi de cette langue pour la correspondance privée.) Les gloses cananéennes dont ces lettres sont émaillées nous révèlent qu'à cette époque la langue en usage en Canaan était, nous l'avons dit, intermédiaire entre le babylonien et notre hébreu<sup>2</sup>.

#### 1. Lettres de Canaan.

En lisant ces lettres, on est frappé par le servilisme, la platitude des roitelets de Canaan. Ils écrivent au pharaon. par exemple : Je suis la boue de tes pieds<sup>3</sup>; la poussière au dessous de la sandale du roi; l'escabeau de tes pieds. Un antre écrira : « Même si le roi m'avait écrit : mets un

1. Deux en langue arzawa, et une en langue du Mitanni.

Caire, 5752, 60; Amarna-Berl. 1584, 4; etc.
 Armarna-Lond, 29812, 4, suiv.

<sup>2.</sup> Cf. t. I, Hist. et Civilis., p. 258; Böhl, Spr. Am.; Dhorme, Langue Can.

<sup>5.</sup> Amarna-B. 1633, 4; 344, 6; Am,-Lond. 29809, 4; etc.

poignard de bronze dans ton cœur et meurs! est-ce que je n'aurais pas accompli l'ordre du roi!?

Quand on s'adresse au pharaon Amenophis III, le grand restaurateur du culte du Soleil sous forme d'un disque àten — d'où le nom qu'il voulut prendre Khunaten<sup>2</sup> — on l'appelle constamment : « mon soleil »<sup>3</sup>; mon seigneur est le soleil qui se lève chaque jour sur les pays, suivant la destinée du Soleil, son père splendide<sup>3</sup>.

Le pharaon est véritablement un dieu; aussi l'appelle-t-on « mon dieu », ou « mes dieux<sup>5</sup> ».

On écrira encore: Vers toi sont mes deux yeux! Si nous montons aux cieux, si nous descendons aux enfers<sup>6</sup>, notre tête est dans tes mains<sup>7</sup>.

#### MILKILI AU ROI8.

- « Au roi, mon seigneur, mes dieux, mon soleil. dis : Ainsi « parle Milkili, ton serviteur, poussière de tes pieds :
- « Aux pieds du roi, mon seigneur, mes dieux, mon Soleil, « sept fois et sept fois je me prosternerai.
- « Le roi, mon seigneur, voit qu'il y a de fortes hostilités
- « contre moi et contre Shuwardata. Qu'il sauve, le roi, mon
- « seigneur, son pays de la main de la gent sa-gaz9. Sinon.
- « que le roi, mon seigneur, envoie au moins des chars pour
- « nous prendre afin que nos serfs ne nous tuent pas. En
- « outre. que le roi, mon seigneur, demande à Yankhamu,
- « son serviteur, ce que l'on a fait dans son pays.

<sup>1.</sup> Am.-Berl. 335, 40-46.

<sup>2.</sup> Ou Khunaton. Cf. Hist. et Civilis. p. 277.

<sup>3. «</sup> Soleil des pays » (Am.-Berl. 1633; 868) « fils du soleil » (Am.-Lond. 29820; etc.).

<sup>4.</sup> Am.-Lond. 29812.

<sup>5.</sup> Am.-Lond. 29809, 10; Am-Berl. 323, 2; Am.-London. 29813.

<sup>6.</sup> Littér. : en terre, dans la terre.

<sup>7.</sup> Amarna-Lond. 29853.

<sup>8.</sup> Amarna-Lond., 29863.

<sup>9.</sup> Cf. Hist. et Civil., p. 308, et infra, p. 175, note 1.

#### LABAIA AU ROI1.

« Au roi, mon seigneur, mon Soleil, dis : Ainsi parle « Labaia, ton serviteur et poussière des sandales de tes pieds.

« Aux pieds du roi, mon seigneur et mon soleil, sept fois

- « et sept² fois je me prosternai. J'entendis les paroles que le
- « roi m'écrivit. Et qui suis-je, moi, pour que le roi perde
- « sa terre à cause de moi?
- « Vois; je suis un serviteur fidèle du roi, et je n'ai pas
- « transgressé, et je n'ai pas péché, et je ne refuse pas mes
- « tributs et je ne refuse pas le désir de mon Préfet. Vois;
- « on me calomnie, on me fait du mal; et le roi, mon sei-
- « gneur, ne m'a pas manifesté ma transgression.
- « En outre, ceci est ma trangression : lorsque j'entrai à « Gezer³ et dis : Absolument³, le roi a pris ce qui m'appar-
  - 1. Amarna-B., 335.
- 2. Les Orientaux, et en particulier les Assyro-Babyloniens, aimaient ce chiffre 7. Voir par ex., dans le poème de la Création IV, 46, 47. Les textes parlent aussi de lumâshi ou séries de 7 étoiles que l'on regardait comme des images des dieux. On admettait aussi l'existence d'esprits mauvais, les utukku, divisés en 7 catégories terrestres et 7 catégories célestes qui avaient pour mission de répandre dans le monde les fléaux des maladies; de 7 lgigi ou esprits célestes (Mythe d'Etana, cf. fragm. Schen, I, 10; ou fragm. K 2607, l. 17). Dans un passage relatif à la création, on nous parle « de 7 et 7 mères : 7 construisirent les mâles et 7 construisirent les fémmes. (Éa et Atarkhasis, IV, 9 et 10). Le déluge avait duré 7 jours; le 7e jour après qu'il eut cessé, le héros lâche une colombe, puis d'autres oiseaux (Gilgam. XI, 128, 146). Le prêtre ashipu devra disposer 7 cassolettes, remplir 7 vases de vin, dresser 7 autels, préparer 7 vases de miel, d'huile, de beurre, etc. (K 3245, I, 31-32; II, 10; IV, 27, dans Martin, TR, 253 et 263). Et l'on pourrait citer bien d'autres textes.
- 3. Gazri, aujourd'hui tell Djezer à 51 kilomètres de Lydda, sur le chemin un peu à droite qui mène de Jassa à Jérusalem. Elle appartiendra aux Hébreux sous le règne de Salomon (I Reg. IX, 16; Jos. XVI, 10; Jud. 1, 20). De 1902-1905, R. A. Stewart Macalistes dirigea fouilles qui surent faites là au nom du Palestina Exploration Fund. Il constata, entre autres choses, à la partie inférieure du tell, des cavernes avec des ustensiles en silex où habitaient des hommes du 3° millénaire av. J.-C.; au-dessus, la ville cananéenne la nôtre —; plus haut encore, une ville antérieure à la Captivité, et ensin la ville postérieure à la Captivité des Israélites. Voir t. I, 264.
  - 4. Pu-ukh-ri-ish (!)-mi.

- « tient; et où est ce qui appartient à Milkili. Je connais
- « l'action de Milkili contre moi.
  - « En outre le roi m'a écrit au sujet de Dumuia, Je ne sache
- « pas que Dumuia soit allé avec la gent sa-gaz². Je l'ai livré
- « aux mains d'Addaia.
  - « En outre, même si le roi avait écrit au sujet de ma
- 1. Ce passage n'est pas clair. Quoi qu'il en soit, Labaia se plaint de Milkili. On avait accusé Dumuia d'avoir prêté la main aux sa-gaz, et Labaia de l'avoir livré à Addaia. On comprend que les roitelets et même les chefs indigènes fussent tentés de participer aux perpétuelles rébellicas et aux razzias des sa-gaz.
- 2. Dans la correspondance d'El-Amarna, les sa-gaz sont souvent unis aux Shutu et aux Khabiru et, par conséquent, ils doivent être eux aussi des bandes nomades de pillards toujours prêts à faire quelque razzia ou quelque incursion contre les villes soumises à l'Égypte; quelquefois, au contraire, ils s'unissaient aux gens du pharaon, s'ils estimaient plus opportune et profitable cette pratique.

On a agité assez vivement la question de savoir si les Khabiru étaient identiques aux sa-gaz ou bien s'ils constituaient des bandes spéciales.

sa-gaz est un idéogramme: Gaz = daku = tuer (Br. 4619). sa-gaz, précédé du déterminatif amélu = homme, signific khabbatu = pillard (Br. 3123). Dans une lettre (Am.-L 29832), nous avons (amélu) sa-gaz (mesh) (tum). Mesh est le déterminatif qui indique un pluriel; tum déterminatif phonétique; ce qui suppose une lecture (amélu) khabbatum.

Nous rencontrons ces khabbatn non seulement en Canaan, mais aussi au pays d'Amurru. Dans nos lettres, nous les voyons, à l'appel des chefs, accourir, assiéger les villes, y pénétrer quelquefois sans combat à la suite

d'un accord préalable avec les habitants.

Les Kkabiru exercent, dans le voisinage de Jérusalem, la même action que les sa-gaz = khabbatu au Nord et le long du rivage de la mer. Ce qui aurait amené la conclusion naturelle que ces Khabiru furent un clan spécial des khabbatu s'il n'y avait eu homonymie, au moins apparente, entre Khabiru et 'iberiym (= Hébreux).

Les Khabiru seraient-ils donc des Hébreux?

Philologiquement, rien n'empêche d'identifier Khabiru à 'iberiym, car

dans nos Lettres kh correspond à l'hébreu '.

Historiquement, nous n'avons aucun argument, aucun fait qui puisse servir de fondement solide à l'hypothèse de l'identification. Tous ces sa-gaz, Khabiru, Shutu sont donc des nomades qui volontiers résistent à l'influence des étrangers dans le pays (cf. B. D. Eerdmans: Altt. Stud. II, 65), dont l'amour pour l'indépendance était peut-être excité par le roi de Babylone qui n'osait pas encore rompre ouvertement avec l'Égypte, mais qui s'appliquait à aflaiblir son autorité. Cette dernière hypothèse est de M.-J. Lagrange, dans RB VIII (1899), 127 suiv. Sur les sa-gaz, voir Knudtzon, l. c., 45-53; P. Dhorme in RB (nouv. sér.) VI (1909) 67-73. Winckler, KAT<sup>2</sup>, 196-198.

- « femme, est-ce que je refuserais? Même si le roi m'avait
- « écrit : mets un poignard de bronze dans ton cœur et
- « meurs! est-ce que je n'aurais pas accompli l'ordre du
- « roi? »

## Correspondance privée.

Dans les ruines d'un monument qui pouvait être un temple ou le palais du prince Ishtar-washshur, à tell Ta'annak'— au sud-est de Megiddo, — on a découvert une véritable petite bibliothèque de tablettes de notre période, parmi lesquelles des lettres privées<sup>2</sup>. Nous en citerons deux.

#### Akhi-lami<sup>3</sup> a Ishtar-washshur<sup>4</sup>.

- « A Ishtar-washshur Akhi-Iami.
- « Que le seigneur des dieux te conserve la vie, car tu es « un frère, et l'amour est en tes entrailles et en ton cœur.
  - « Comme j'étais à Gurra<sup>6</sup>, en embuscade<sup>7</sup> quelqu'un m'a
- « donné deux couteaux  $^8$ , une lance  $^9$  et deux massues  $^{10}(?)$  Et
- « quand la lance était détériorée, cet homme me la répa-
- « rait et me l'envoyait par intermédiaire de Buritpi.
- « Maintenant : Pleure-t-on encore au sujet de tes villes? « ou t'en es-tu de nouveau rendu maître?... »
  - 1. E. Sellin, Tell Ta'annek, in-4, Wien, 1904

2. Ibid.; elles sont éditées et traduites par Hrozny.

- 3. Il n'est pas sûr qu'A-khi-ia-mi = A-khi-ia-wi et que l'on puisse le comparer à אַרָּהָּאָה (I Reg., XIV, 4). Peut-être est-il plus sage de le traduire simplement par
  - 4. Sellin, l. c., nº 2.
  - 5. Ina ashri ma-à-at. Cf. hébr. : ביים.
  - 6. Cf. Gur (?), non loin de Ibleam, II Reg. IX, 27.
  - 7. Arbaku ארב : guetter, épier, tendre des embûches.
  - 8. (Is) magari.

9. (Is) be-lit (bêlu = arme).

- 10. Ou boîtes (?) אביב = courber, ployer; plutôt massue, ou quelque arme analogue, à cause du contexte.
  - 11. Il s'agit de celui qui a donné ces armes.

### AMANKHASHIR A ISHTAR-I-SHUR1.

- « A Ishtar-i-shur Amankhashir.
- « Le dieu Adad te conserve la vie!
- « Envoie tes frères avec leurs chars; envoie aussi un che-
- « val, ton tribut, et les présents, et tous les prisonniers2 qui
- « sont auprès de toi; envoie-les demain3, à Megiddo4.

# 2. Lettres de pays voisins de Canaan.

## Chypre.

Nous avons huit lettres écrites de Chypre, sept<sup>5</sup> par le roi au roi d'Égypte et une par le préfet<sup>6</sup> au préfet d'Égypte.

# LE ROI DE CHYPRE AU ROI D'ÉGYPTE.

- « Au roi d'Égypte mon frère, dis : « Ainsi parle le roi
- « d'Alashia<sup>7</sup>, ton frère. Je me porte bien. Mes maisons, ma
- « femme, mes enfants, mes princes, mes chevaux, mes
- « chars, mes pays vont vraiment très bien.
  - « Que mon frère se porte bien! que tes maisons, tes
- « femmes, tes enfants, tes princes, tes chevaux, tes chars.
- « tes pays se portent parfaitement bien!
  - « Voici, mon frère, que j'ai envoyé mon messager avec
- « ton messager en Égypte. Lorsque je t'ai envoyé cinq cents

<sup>1.</sup> Sellin, nº 5.

<sup>2. (</sup>Amêlûti) ashiri; cf. hébr. : ""EN.

<sup>3.</sup> Umi ma-kha-ri; cf. Prov., XXVII, I : מָּחָר =יִּיּבּ

<sup>4.</sup> Ta'annah est à peu de distance de Megiddo. — Voir d'autres fragments de correspondance du même, dans Sellin, Eine nachlese auf dem Tell Ta'anneh, Wien, 1905, 36 suiv., et Taf. I-III.

<sup>5.</sup> Amarna-Ber. 1654; 453; Amarna-Lo. 29789; 28788; 29790; Caire, 4748; 4750.

<sup>6.</sup> Caire, 4749.

<sup>7.</sup> Chypre (Cf. W. M. McLLER in ZA, X, 257-264).

- « (talents?) de cuivre<sup>1</sup>, je te l'ai envoyé comme présent. Mon « frère, parce que c'est peu de cuivre, ne te fais pas de cha-
- « grin : en mon pays, la main du dieu Nergal a tué tous
- « les hommes de mon pays, et il n'y a personne pour pré-« parer le cuivre. Mais 3, mon frère, ne te chagrine pas.
- « Envoie avec mon messager ton messager, rapidement, et
- « tout le cuivre que tu as demandé, mon frère, je te l'en-
- « Tu es mon frère, envoie-moi de l'argent en plus grande « quantité. Donne-moi de l'argent des dieux. Et moi aussi, « à toi mon frère tout ce que tu as demandé je te l'enverrai,
- « ô mon frère.
- « En outre, mon frère, le bœuf<sup>5</sup> que mon messager a de-« mandé, envoie-le-moi, mon frère. Et l'huile — de la « bonne —, mon frère, envoie-m'en deux mesures.
  - « Et un conjurateur d'aigles envoie-moi.
- « En outre, mon frère, les gens de mon pays me parlent « de mon bois que le roi d'Égypte (désire?) recevoir de « moi<sup>6</sup>....
- « En outre, un homme d'Alashia est mort en Égypte et « ses affaires<sup>7</sup> » sont restées en ton pays, mais son enfant et « sa femme sont chez moi. Mon frère, fais prendre les « affaires » des gens<sup>8</sup> d'Alashia et remets-les entre les « mains de mon messager, ô mon frère.
- « Mon frère, ne te fais pas de chagrin parce que ton mes-« sager est resté trois ans en mon pays, car la main du « dieu Nergal est sur mon pays et sur ma maison; ma
- 1. Il est question d'envois de cuivre presque dans chacune de nos lettres d'Alashia.
- 2. Dieu des enfers; c'est à lui de peupler son royaume par les maladies, la peste, la guerre, etc.

3. Nous ne conservons pas strictement le u=1, traduit par et.

4. Ma-ad dan-nesh.

- 5. Peut-être est-ce un singulier à prendre collectivement.
- 6. La lecture de la demi-ligne qui suit n'est pas sûre.

7. U-nu-tu.

8. C'est bien un pluriel que nous avons ici.

- « femme avait un enfant qui est mort maintenant, ô mon
- « frère.
  - « Ton messager avec mon messager envoie vite : j'en-
- « verrai un présent pour toi, mon frère.
  - « En outre, mon frère, l'argent que je t'ai demandé envoie
- « en plus grande quantité, ô mon frère; et les « affaires »
- « que je t'ai demandées, mon frère les enverra, et tout ce
- « dont il est question, mon frère le fera, et tout ce dont tu
- « pourras me parler, je le ferai.
  - « Avec le roi des Khatti et avec le roi de Shamkhar ne
- « fais pas alliance. Et moi, tout ce que mon frère a pu m'en-
- « voyer de présents, je t'en ai envoyé deux fois autant 1. »

### 2. Lettres du Mitanni2.

Le pays, du Mitanni dont le peuple est apparenté aux Hittites, comprenait le nord de la Syrie et de l'Assyrie audessus de Ninive.

### TUSHRATTA A AMENOPHIS III3.

Gilukhepa, sœur de Tushratta, était à la cour d'Amenophis III<sup>4</sup>. Le pharaon demande en mariage au roi du Mitanni sa fille Tatumkhepa.

Tushratta est enchanté de cette proposition.

- « A Nimmuria<sup>5</sup>, le grand roi d'Égypte, mon frère, mon
- « gendre, qui m'aime et que j'aime, dis : « Ainsi parle
- « Tushratta, le grand roi, ton beau-père qui t'aime, roi du
- « Mitanni, ton frère:
  - « Je me porte bien. Toi, porte-toi bien! Que ta maison,

1. Le sens des deux dernières lignes est obscur.

- 2. Nous avons sept de ces lettres; une est écrite en idiome mitannien.
- 3. Amarna-Lond. 29791. On pourra noter la répétition du et par lequel nous traduisons le u, correspondant du hébreu qui est souvent, on le sait, un signe de séparation des phrases plutôt qu'une conjonction.
  - 4. Amarna-Lond. 29792.
- 5. On trouve encore Mimmuria, Nimutria, Nibmuria, etc., équivalents de Neb-ma't-R'a, nom égyptien d'Aménophis III.

« ma sœur¹ et tes autres femmes, tes enfants, tes chars, tes « chevaux, tes troupes, ton pays, et tout ce qui t'appartient « se portent parfaitement bien!

« En leur temps, tes pères furent avec mes pères en « solide relation d'amitié: tu as enchéri de beaucoup, et « avec mon père tu as été en très solide relation d'amitié. « Maintenant, toi et moi, nous sommes en relation de « mutuelle amitié. Cette amitié, tu l'as faite dix fois plus « solide qu'avec mon père. Puissent les dieux conduire ces « choses de sorte que nous demeurions en relation d'amitié. « Puissent Teshub², mon seigneur, et Amon, pour l'éter-

« nité, comme cela est maintenant, le proclamer3.

« Et lorsque Mane, mon frère, envoya son messager, ainsi « parla mon frère : « Mène-moi ta fille pour femme, pour « souveraine d'Égypte! »

« Je ne remplis pas de douleur le cœur de mon frère, mais « je lui accordai cela. Et celle que mon frère me demanda, « je la montrai à Mane; et il la vit, et, lorsqu'il l'eut vue, « il la préféra, de beaucoup aux autres (?) Puisse-t-elle être « reçue saine et sauve au pays de mon frère! Puissent Ishtar « et Amon la rendre conforme au désir de mon frère!

« Gilia, mon messager, m'a apporté les paroles de mon « frère. Lorsque je les entendis, elles me furent très « agréables, et je m'en réjouis certes très grandement. Je « dis ainsi : « Que ce soit chose sacrée, qu'entre nous nous « soyons pour toujours en relations de mutuelle amitié! » « Voilà! Sur ces paroles établissons pour toujours des « relations d'amitié.

« Lorsque j'écrivis à mon frère et que je lui parlai, en « vérité, je dis ainsi : « Soyons en très solides relations

<sup>1.</sup> C'est-à-dire la femme du pharaon.

<sup>2.</sup> Dieu de l'orage chez les Hittites.

<sup>3.</sup> Verbe nabů, cf. איבי.

<sup>4.</sup> De atû (?), uttu = regarder quelqu'un de préférence aux autres.

<sup>5.</sup> Littér. : au cœur.

- « d'amitié, et entre nous soyons en bons termes. » Et à
- « mon frère je dis ainsi : « Que mon frère m'accorde dix
- « fois plus abondamment qu'à mon père! »
  - « Et de mon frère j'obtins beaucoup d'or, avec ces mots :
- « Beaucoup plus qu'à mon père puisse-t-il m'échoir et
- « puisse mon frère m'envoyer! » et à mon père tu envoyas
- « beaucoup d'or, de grands récipients à sacrifice en or. et
- « tu lui envoyas de grands vases (?) en or. Un plateau en or
- « semblable à cuivre pur tu lui envoyas. Quand, moi, j'en-
- « voyai Gilia à mon frère et que je demandai instamment « l'or, en vérité je dis ainsi : « Puisse mon frère dix fois
- « plus qu'à mon père me faire donner, et beaucoup d'or que
- « l'on ne puisse compter puisse-t-il m'envoyer! que mon
- « frère m'envoie beaucoup plus qu'à mon père! » Et alors
- « je parlai ainsi à mon frère : « Le karashku de mon grand-
- « père puissé-je faire! » Ensuite, en vérité, je dis ainsi :
- « Comme un fidèle... je ferai l'attirail. »

(L'or n'a pas encore été envoyé, car Thushratta le demande avec insistance. Il demande aussi que l'on renvoie le plus tôt possible son messager, et enfin il fait une énumération des cadeaux qu'il envoie au pharaon : grand objet en or avec des lapis lazuli, des morceaux d'or, deux belles pierres khulalu serties en or, 10 attelages de chevaux, 10 chars en bois, et 30 femmes).

#### ARTICLE II

### Chez les Hittites.

C'est au xive s. av. J.-C. que les Hittites ont atteint l'apogée de leur puissance2.

<sup>1.</sup> Pur pour ma-a-zu qui veut dire : exprimer, macérer; par conséquent : dont on a extrait toutes les matières impures. 2. Cf. t. I. 270.

Les principales sources de leur Littérature sont des inscriptions hyéroglyphiques tantôt en relief, tantôt incisées, et des tablettes cunéiformes dont plusieurs milliers ont été découverts à Boghaz-keui<sup>2</sup>, en 1906. Ces tablettes cunéiformes sont écrites, les unes en hittite, les autres en sémitique babylonien; elles contiennent des vocabulaires hittites-babyloniens qui ont donné la traduction d'une centaine de termes.

Il est admis aujourd'hui, que la *langue* n'est pas sémitique; divers indices portent à croire qu'elle est indo-européenne<sup>3</sup>.

On a réussi à identifier, jusqu'à ce jour, 200 hiéroglyphes<sup>4</sup>. On estimera peut-être que c'est peu; mais il ne faut pas oublier que l'on n'a pour s'aider dans le déchiffrement qu'un seul texte bilingue : l'empreinte du petit sceau de Tarkondemos<sup>5</sup> (et le sceau d'Indilimma, si toutefois ces soi-disant hiéroglyphes ne sont pas de simples symboles<sup>6</sup>).

Les textes des tablettes cunéiformes ont fourni des résultats bien plus appréciables; nous citerons ici les deux documents les plus importants : le Code de Lois hittites et le Traité entre Khattusil et Ramsès II.

### 1. Le Code hittite?.

Ce Code est écrit, sur tablettes d'argile, en caractères cunéiformes et en langue hittite. On ignore quel roi le fit rédiger; on suppose que ce fut l'un de ces trois: Shub-

1. Index de ces inscriptions dans Gastrang, Hittites, 395-401.

2. Cf. t. 1, 242.

3. L. e. 236 : Aryens.

4. Conteneau, Bibliographie hitt., p. 17.

5. Citons, ici, les études que publie C. Autran (chez Geuthner) sous le titre Tarkondemos.

6. Résumé de ces questions dans Conteneau, l. c. 7-16.

7. Découvert par H. Winckler, en Asie Mineure, dans la vieille capitale des Hittites appelée Khattushash (aujourd'hui Boghaz-keui). Il a été traduit par H. Zimmern, avec la collaboration de J. Friedrich (Hethitische Gesetze um 1300 v. Chr.) in-8, Leipzig 1922 et par F. Hrozny sous le titre

biluliuma (1390-1350 environ), Murshil II (1347-1310 environ), Khattushil (1300-1270 environ).

Nous citerons de larges extraits de ce Code à cause du jour qu'il projette sur la vie de ce peuple dont le nom se rencontre si souvent, sous la forme Khittiym (Hethaei, Héthéens), dans les premiers « livres historiques » de la Bible.

Groupons, d'abord, quelques-unes des données principales qu'il nous fournit<sup>1</sup>.

Au-dessous du roi, il y a des hommes d'armes et des vassaux (« hommes de fief². ») On distingue, dans la plupart des articles, entre hommes libres et esclaves.

Le terme hommes d'armes, est assez vague. Un article<sup>3</sup> nomme les guerriers, les archers. les pages d'écurie, les écuyers.

Il est question d'associés des hommes libres:

On distingue entre hommes et femmes instruits et non instruits; <sup>5</sup> et il s'agit sans doute de gens du peuple, puisqu'on les loue.

Le législateur s'occupe des médecins<sup>6</sup>, des marchands<sup>7</sup>, des mêleurs d'onguents (pharmaciens?<sup>8</sup>), des barbiers<sup>9</sup>, des ouvriers en métaux <sup>10</sup>, des forgerons<sup>11</sup>, des charpentiers<sup>12</sup>.

Code hittite Ire partie (transcription, traduction française, 26 planches) in-8 Paris 1922. Nous citerons d'après la numérotation des paragraphes de cette traduction française.

- 1. Nous regrettons que le 2<sup>d</sup> vol de Hroz. (Commentaire) n'ait pas encore paru au moment où nous terminons ce rapide résumé (rapide, afin de ne pas ajouter de nouveaux relards à l'impression du présent ouvrage).
  - 2. Passim.
  - 3. 54.
  - 4, 50.
  - 5. 147 et 177.
  - 6. 10.
  - 7. 5.
  - 8. 175 l. 17 et 35 l. 25.
  - 9. 144.
- 10. 56.
- 11. 176 B l. 24 et 200 B l. 29.
- 12. L. c.

des potiers<sup>1</sup>, des tisserands, des tailleurs, des cordonniers, des fabricants de lacets<sup>2</sup>, des bergers<sup>3</sup>, des jardiniers<sup>4</sup>, des oiseleurs<sup>5</sup>, des éleveurs de chiens<sup>6</sup> et d'autres animaux<sup>7</sup>: porcs, chevaux, bœufs.

Un article<sup>3</sup> nous fait connaître toute une série de vêtements : vêtement de dessous (de 30 sicles d'argent), et habit de dessous (de 3 sicles d'argent), culotte, habit de dessus, vêtement fendu (de 3 sicles d'argent), vêtement de laine azurée (de 20 sicles d'argent), bandeau (précédé du déterminatif des vêtements : tûg), vêtement ім-кі.

Dans le même article <sup>10</sup>, il est question de drap et de toile; un peu plus loin <sup>11</sup> de peaux d'agneau, de chevreau, de mouton, de chèvre, de veau, de bœuf. Et ailleurs on parle de souliers de cuir <sup>12</sup>.

- 1. L. C.
- 2. Le mot lacet est précédé du déterminatif drap : túg § 176 B l. 24.
- 3. Passim.
- 4. 56.
- 5. 177 1. 27.
- 6. 88.
- 7. 77 suiv.; 81 suiv.
- 8. 182.
- 9. Cf. 144, l. 11.
- 10. 182 Col III, Rev. 1 et 2.
- 11. 185 A.

12. 22. — Dans une des plus récentes études sur les Hittites (La Glyptique syro-hittite, in-8, P., 1922) M. G. Conteneau, s'appuyant sur les monuments archéologiques, signale comme:

A. Costume masculin: un sous-vêtement qui consiste en un pagne strié, sorte de « vêtement de pudeur, » et un caleçon collant ou maillot dont le pagne paraît faire partie quelquefois, avec une ceinture large qui serre et amincit la taille. Par-dessus, le manteau bordé d'un galon à rayures couvrant l'épaule et l'avant-bras gauches et laissant à découvert l'épaule et l'avant-bras droits, et fixé par des fibules. — La coiffure consiste en une calotte ou turban; plus tard en un haut bonnet légèrement incurvé soit en avant, soit en arrière.

B. Costume féminin: longue robe, soit unie, soit plissée verticalement, serrée à la taille par une ceinture; quelquefois une robe à volants, c'est-àdire à stries horizontales « étagées », donnant l'impression de bandes superposées soit en fourrure, soit en étoffe. — La coiffure féminine est une haute tiare cylindrique d'où part un grand voile qui encadre le visage et descend jusqu'aux pieds, souple, et assez large pour envelopper tout le corps.

Le soulier à pointe relevée, enfin, est bien connu. Cf. l. c. 15-31.

On mentionne plusieurs fois le palais royal, les maisons<sup>1</sup>, les granges<sup>2</sup>, les greniers<sup>3</sup>; et les briques et les pierres de fondement pour les bâtir<sup>4</sup>.

A la porte du palais, il y avait un (peut-être plusieurs) emblème ou étendard en bois<sup>5</sup>.

Divers articles du Code se rapportent aux portes 6, lits 7, chariots 8, charrues 9 plats 10, couteaux et rasoirs 11, lances 12, colliers pour les animaux 13, harnachements dont certaines parties sont, quelquefois du moins, en bronze 15, et les autres en cuir 15.

Dans les écuries ou les basses-cours, on élève des chevaux <sup>16</sup>, des mulets <sup>17</sup>, des ânes <sup>18</sup>, des bœufs <sup>19</sup>, des porcs <sup>20</sup>, des moutons <sup>21</sup>, des chiens : chiens de berger <sup>22</sup> et chiens de garde (?) <sup>23</sup>. On élève les abeilles, dans des ruches <sup>24</sup>.

L'agriculture est développée. Des canaux d'irrigation

```
1. On parle (49, 1. 57) de la cellule ou prison royale pour les détenus (elle a comme déterminatif l'idéogramme du bois). Il semble (cf. IIROZ. 37 note 32) que les durs travaux des routes, des forges, etc., fussent confiés, du moins en partie, aux détenus : 49.
```

```
2. 100.
```

<sup>3. 96-97.</sup> 

<sup>4. 128.</sup> 

<sup>5. 126.</sup> 

<sup>6.</sup> Passim; v. g.: 171, 1.5.

<sup>7.</sup> Ibid.

<sup>8. 122.</sup> 

<sup>9. 166.</sup> 

<sup>10. 157, 1. 1.</sup> 

<sup>11. 143 (144 : «</sup> couteau de barbier ».).

<sup>12. 126, 1. 12.</sup> 

<sup>13. 125 1. 9.</sup> 

<sup>14. 129 1. 27.</sup> 

<sup>15, 125</sup> l. 9.

<sup>16. 58.</sup> 

<sup>17. 70.</sup> 

<sup>18. 76.</sup> 

<sup>19. 57</sup> suiv.

<sup>20. 81</sup> suiv.

<sup>21. 62 (</sup>béliers : 59; brebis : 65; boucs : 65).

<sup>22. 87-88.</sup> 

<sup>23.</sup> Chiens d'avant cour: 89. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse de chiens de garde puisque ailleurs (82) il est question de porcs d'avant cour.

<sup>24. 91</sup> suiv.

sont creusés à travers le pays<sup>1</sup>, qui permettent d'arroser les champs (le terme arroseur est même employé, dans ce Code, à peu près comme synonyme de cultivateur<sup>2</sup>). Nous constatons que l'on cultive les oignons<sup>3</sup>, des arbres fruitiers<sup>4</sup>: grenadiers, poiriers, pommiers<sup>5</sup>, la vigne<sup>6</sup>, l'orge<sup>7</sup>.

Un article \* nous apprend qu'il y a des corporations d'agriculteurs.

Du fait de la possession, du louage ou de l'administration des champs résultent des impôts, contributions, travaux, etc.. au profit du roi, du temple ou de la communauté.

On loue des locaux (étables 10, maisons 11, villages même 12), des objets (plats et plateaux en métal 18), des animaux (bœufs 14, chevaux 15), des personnes 16.

Signalons, parmi les comestibles et les boissons: le pain<sup>17</sup> la viande de bœuf, de chevreau, d'agneau, de mouton<sup>18</sup>, de porc<sup>19</sup>, le beurre et le fromage, le miel<sup>20</sup>; — on a du vin<sup>21</sup> et de la bière <sup>22</sup>.

```
1. 162.
 2. 48-49 et nº I, A § 40-41. Voir Ilnoz. 42 note 1.
 3. 101 1. 4.
 4. 109.
 5. 104-105.
 6. 101; 113.
 7. 161, etc.
 8. 49 1. 54.
 9. Hroz. 31 note 14.
10. 145.
11. 146.
12. 146.
13. 157.
14. 78.
15. 152.
16. 42; 147; 150; 158; 176 B, l. 23c suiv.; 167.
17. Levain 181, l, 47; blé (orge) 161, etc.
```

<sup>19. 181</sup> l. 45 (son prix). Citons l'art. 90 qui ne manque pas de saveur : Si un chien dévore du saindoux, le maître du saindoux le prend et le tue, ensuite il prend le saindoux de son ventre. Il n'y a pas de compensation.

<sup>20.</sup> Cf. 181.

<sup>21. 164; 183, 1. 4.</sup> 

<sup>22. 167.</sup> 

On utilise les métaux. D'abord, les amendes, les salaires, les prix des animaux, des denrées, etc., sont indiqués surtout en sicles (ou même en mines¹) d'argent². On a des lances dont la pointe³ est en bronze; le bronze est, quelquefois du moins, un ornement du harnachement des chevaux ou des mulets⁴. On fait usage de plats ou de plateaux en bronze aussi⁵ et d'autres en cuivre⁶, de récipients eu cuivre⁶, de figures(?) de cuivre⁶, de couteaux et de rasoirs en cuivre⁶.

Au point de vue religieux, nous apprenons peu de chose. On mentionne le dieu<sup>10</sup> Soleil et le dieu Teshup<sup>11</sup>. Il est question de prêtres<sup>12</sup> et aussi de sacrificateurs<sup>13</sup>, semble-t-il: de vêtements pour le sacrifice<sup>14</sup>. Avant de partir pour une expédition — guerrière, sans doute — on fait un oblation de fine farine ou une libation de vin<sup>15</sup>; et, afin de trouver sa maison intacte quand on reviendra, on la « consacre » par l'oblation d'un mouton, de 10 pains, d'une mesure de bière<sup>16</sup>. On fait aussi une oblation de fine farine pour consacrer la limite d'un champ que l'on acquiert<sup>17</sup>. Il est un autre<sup>18</sup> cas pour lequel on offre en sacrifice 5 moutons, 30 pains, 3 mesures de bière: « si sur une semence une

<sup>1. 5.</sup> 

<sup>2.</sup> Par ex.: 180 l. 39; 182 III Rev. 1.

<sup>3. 126</sup> l. 12 (its) shi-kak. — D'après les monuments, cette pointe était triangulaire.

<sup>4. 129. 1. 26-27.</sup> 

<sup>5. 157,</sup> l. 1-4.

<sup>6. 160-161,</sup> l. 14 et 16.

<sup>7. 160 (</sup>erû) pisan.

<sup>8. 126 1. 13.</sup> 

<sup>9. 143-144.</sup> 

<sup>10.</sup> HROZ. : déesse.

<sup>11. 169.</sup> 

<sup>12. 200</sup> A 1. 25.

<sup>13. 168.</sup> 

<sup>14. 182.</sup> 

<sup>15. 164.</sup> 

<sup>16. 168.</sup> 

<sup>17. 169.</sup> 

<sup>18. 166-167.</sup> 

(autre) semence quelqu'un sème » et qu'il y passe la charrue.

Dans ce Code, il n'est pas question de contrat de mariage. Ce sont les parents qui disposent de leur fille, moyennant « le prix d'achat « de la femme. Le mariage peut être (s'il ne l'est pas toujours), précédé de fiançailles par lesquelles « la fille est liée à l'homme. »

Il est difficile de voir à qui est confiée l'administration de la justice: il n'est guère question du tribunal qu'une fois<sup>2</sup>.

### LES ARTICLES DU CODE<sup>3</sup>.

Tels qu'ils se présentent actuellement, les articles ne paraissent pas groupés autour de titres nettement divisés; mais il n'est pas hors de doute que les scribes de nos tablettes aient respecté l'ordre qui existait peut-être dans le Codex original. On pourrait cependant proposer trois rubriques, à condition que ce soit d'une manière tout à fait générale: I. Des Personnes; II. Des Animaux; III. Des Choses (puis, quelques articles, intéressants d'ailleurs, relatifs aux Personnes et aux Animaux).

Les articles les plus nombreux ont pour objet le vol, le louage, l'homicide, les coups et les blessures.

Souvent le législateur fait observe que la Justice n'est pas aussi sévère qu'autrefois : les sanctions sont adoucies; bien

<sup>1.</sup> Cf. 29.

<sup>2. 38.</sup> 

<sup>3.</sup> Nous utiliserons les deux traductions citées ci-dessus quand elles ne diffèrent pas profondément. Nous suivrons de plus près Hrozny qui a une compétence spéciale; mais naturellement des réserves s'imposent toujours sur l'exactitude rigoureuse de la traduction de textes écrits en une langue encore mal connuc. Nous ne prétendons pas nous faire juge de cette exactitude.

<sup>4.</sup> Ceux de la tablette I étaient Khanima-ilim-ish, avec l'assistance de ses élèves, les petits-fils de Karunuvash, et un autre Khanima-ilim-ish. HROZ. p. 99 l. 1-4 du Bord gauche.

<sup>5.</sup> Cf. Ilroz. p. 100-101, note 1.

des fois, il indique quelle était jadis la peine précise (amende ou autre) infligée à tel ou tel délit.

- 1. « Si quelqu'un tue, avec préméditation, un homme —
- « ou une femme il doit rendre le cadavre; il doit aussi
- « donner 4 personnes, hommes ou femmes. Il acquitte ainsi « sa dette.
  - 2. « Si quelqu'un tue, avec prémédition, un ou une —
- « esclave, il doit rendre le cadavre, il doit aussi donner
- « 2 personnes, hommes ou femmes. Il acquitte ainsi sa
- « dette.
  - 3. « Si quelqu'un blesse grièvement un homme ou
- « une femme libre, et qu'il en meure, si sa main seule
  - « pèche1, il doit rendre le cadavre, il doit aussi donner deux
- « personnes. Il acquitte ainsi sa dette<sup>2</sup>.
  - 4. « S'il s'agit d'un ou d'une esclave, le meurtrier
  - « devra rendre le cadavre et donner une personne3.
  - 5, « Si quelqu'un tue un marchand de la ville de Khatti
  - « à cause de son savoir, il donne... mines d'argent; il doit
  - « aussi donner une indemnité égale à 3 fois l'avoir. Que si
  - « quelqu'un n'a pas pris l'avoir, mais qu'il ait tué cepen-
  - « dant avec préméditation (c'est-à-dire : si ce sont des
  - « motifs personnels, et non pas le vol qui ont déterminé
  - « l'homicide) il ne donne que 6 mines d'argent. Si sa main
  - « seule a péché, il ne donne que 2 mines d'argent.
    - 6. « Si une personne, un homme ou une femme, meurt
  - « dans une ville quelconque (l'héritier coupe et prend « 100 gibeshshar<sup>5</sup> du champ du circuit où elle meurt<sup>6</sup>.
    - 7. « Si quelqu'un blesse une personne libre ou fait

<sup>1.</sup> C'est-à-dire : si c'est par hasard, sans préméditation.

<sup>2.</sup> Ex. XXI, 12-13... S'il n'a pas eu cet homme en vue, mais que Dieu l'ait présenté à sa main, je le fixerai un lieu où il pourra se réfugier.

<sup>3.</sup> Cf. Ex. XXI, 20.

<sup>4.</sup> Cet art. est emprunté au nº 4 qui est plus clair, et d'après ZIMMERN, p. 5, n. 4.

<sup>5.</sup> Mesure de longueur et de surface HROZ. p. 7, n. 23.

<sup>6.</sup> Code Hammur. 207.

- « tomber ses dents, autrefois on donnait 1 mine d'argent,
- « mais maintenant il donne 20 sicles d'argent. Il acquitte « ainsi sa dette.
  - 8. « S'il s'agit d'un esclave, l'amende et de 10 sicles1.
  - 9. « Si quelqu'un frappe une personne à la tête, autre-
- « fois on donnait 6 sicles d'argent dont 3 sicles d'argent
- « pour le blessé et 3 sicles d'argent pour le Palais, mais,
- « maintenant, le roi a aboli (l'amende) pour le Palais; c'est
- « pourquoi il n'y a plus que le blessé à recevoir 3 sicles « d'argent.
- 10. « Si quelqu'un frappe une personne, la met à mal « et dans l'impuissance de travailler, il doit en échange
- « fournir une (autre) personne; et dans sa maison elle tra-
- « vaille, pendant que celle-là guérit. Puis lorsque celle-là « guérit, alors il donne 6 sicles d'argent. De même, il
- « donne au médecin 2 son salaire3.
- 11 et 12. Pour un bras ou une jambe cassés, amende de 20 sicles d'argent s'il s'agit d'un homme libre; 10 sicles, s'il s'agit d'un ou d'une esclave.
- 17. « Si quelqu'un fait avorter une femme enceinte de « 10 mois, il doit payer 10 sicles d'argent<sup>5</sup>; si c'est le 6° « mois, il doit payer 5 sicles d'argent. Il acquitte ainsi sa « dette<sup>6</sup>.
- 18. Pour une esclave enceinte de 10 mois, 5 sicles d'argent<sup>7</sup>.

1. Ex. XXI, 27.

2. Hammurabi (Code, 215-227) fixe le salaire des médecins ou chirurgiens, en divers cas.

3. Ex. XXI, 19.

4. Pour un nez brisé, une mine d'argent : 13 cf. Hammu. 197; s'il s'agit d'un esclave, 3 sicles : 14; pour l'oreille fendue, 12 ou 3 sicles d'argent, suivant qu'il s'agit d'un homme libre ou d'un esclave : 15 et 16.

5. C'est l'amende fixée par les Codes shumérien (CLAY Miscell. Pl. XVI, 1-5) et de Hammur. 209, sans rien préciser pour le temps de la gros-

sesse.

6. Ham. 209; Ex. XXI, 22-25.

7. Sans rien déterminer pour la date de la grossesse, le Code shumér. impose 1/3 de mine (l. c., l. 6-10) et celui de Hammur. art. 213, 2 sicles.

- 19<sup>2</sup>. « Si un Lûyen a volé un ou une Hittite et l'a « emmené au pays de Lûya¹ et que son maître (réussisse)
  - « à s'en emparer, (le voleur) doit livrer sa maison.
  - 19b. « Si, au contraire un Hittite en pays hittite a volé
- « un Lûyen et l'a emmené au pays de Lûya autrefois,
- « il devait donner 12 personnes; maintenant, il ne doit « plus donner que 6 personnes. Il acquitte ainsi sa dette<sup>2</sup>.
- 27. « Si un homme prend sa femme et l'emmène dans sa maison, » il verse la dot aux parents de sa femme. Si celle-ci meurt, les parents rendent à l'homme son bien, et lui, il prend la dot. « Mais si la femme meurt dans la maison de son père. » le mari ne prend pas la dot pour ses
- 28<sup>a</sup>. Si une fille était promise à un homme et qu'un autre l'épouse, elle doit rendre au premier ce qu'il lui avait donné, mais ses parents n'ont rien à rendre.
- 28<sup>b</sup>. Si ce sont les parents qui la donnent à un autre, en ce cas, ils doivent rendre ce qu'ils avaient reçu.
  - 29. « Si une fille est liée (fiancée) à un homme et qu'il
- « lui ait donné le prix d'achat (de la femme), mais qu'en-« suite les parents combattent cela et l'ôtent à l'homme,
- alors ils restituent 2 fois le prix d'achat (de la femme'.)
- 30. Si l'homme refuse la jeune fille avant de l'avoir épousée, il perd le prix qu'il a versé<sup>5</sup>.
- 31. « Si un homme libre s'éprend d'une esclave et qu'ils « aillent ensemble, qu'il la prenne pour femme et qu'ils
- « fassent une maison et des enfants, mais qu'ensuite ils se
- « fassent du mal l'un à l'autre ou se brouillent, alors ils

enfants.

<sup>1.</sup> Lûya serait Arzawa. HRoz. 14 n. 7.

<sup>2.</sup> Autres cas relatifs aux esclaves que l'on volerait ou qui se seraient enfuis,

<sup>3.</sup> Ni dans cet art. ni dans un aucun autre, il n'est question de contrat de mariage. Dans le Code de Hammurabi, art. 128 : « Si quelqu'un a épousé une femme sans contrat, cette femme n'est pas épousée. »

<sup>4.</sup> Code Ham. 160.

<sup>5.</sup> Id. 159.

« partagent la maison; l'homme prend les enfants, mais la

« femme en prend un.

- 32-33. Même droit si un esclave épouse soit une femme libre, soit une esclave.
- 35. « Si un mêleur d'onguents ou un pasteur épouse une « femme libre, il ne lui donne pas le prix d'achat (de la
- « femme), et elle devient esclave pour 3 ans1.
- 40. « Si un homme d'armes périt et qu'un vassal vienne « et dise : « ceci sera mon service², et ceci mon fief! » —
- « alors, il pourvoit au champ de l'homme d'armes, et il
- « prend (aussi) et fait son service3. S'il refuse le service, il
- « perd aussi le champ vacant de l'homme d'armes, et les
- « gens de la ville le cultivent. Si le roi donne un prisonnier
- « de guerre, on lui donne le champ, et il devient homme « d'armes.
- 41. Mêmes dispositions si c'est le vassal qui meure et que l'homme d'armes se comporte comme le vassal de l'article 40.
  - 42. « Si quelqu'un loue une personne et qu'elle aille dans
- « le camp et meure, si le prix du louage est donné, alors il
- « ne compense pas; si son prix de louage n'est pas donné,
- « il donne une personne. Comme prix de louage, il donne
- « 12 sicles d'argent, et comme prix de louage d'une femme
- « il donne 6 sicles d'argent.
- 46 « Si, dans une ville, quelqu'un reçoit comme présent
- « des terres, un fief, il fait le service (du champ, du fief).
- « Si peu de champ lui est donné, il ne fait pas le service
- « (du champ), mais (ceux) de sa maison paternelle le font.
- « S'il prend les terres du maître du présent comme il « prend le service d'armes, ou que les hommes de la ville

<sup>1.</sup> Art. 36 (interprét. IInoz.) Si un esclave donne le cadeau conjugal à un fils libre et prend celui-ci (comme époux de sa fille), en ce cas, personne ne le fait sortir (de son nouveau milieu social?)

<sup>2.</sup> Charge ou service d'armes.

<sup>3.</sup> Cf. supra p. 4, les charges qui étaient inhérentes à l'exploitation des champs.

- « lui donnent des terres, alors il fait le service des terres.
- 49. « Si un arroseur<sup>2</sup> vole, il n'y a pas de compensation
- « (à lui imposer). S'il (fait partie) d'une corporation, alors
- « sa corporation restitue. Quand on les a tous pris (comme)
- « voleurs, on les a tous maltraités ou bien on les a mis en
- « détention. Aussitôt qu'on a saisi celui-ci, aussitôt qu'on
- « a saisi celui-là, on les a mis dans la cellule royale.
- 51. « Autrefois, qui était devenu tisserand dans la ville
- « d'Arinna, sa maison était libre, ses associés et sa parenté
- « étaient libres; mais, maintenant, sa maison est libre; ses
- « associés et sa parenté s'acquittent du service (des terres, « etc.).
  - « Pareillement, dans la ville de Zippalanda. »
- 53. « Si un homme d'armes et son associé sont ensemble
- « et se font du mal, » ils partagent leur maison (gens et bétail.) La majeure partie est pour le premier.
- 54. « Autrefois les guerriers Manda, les guerriers Shâla,
- « les guerriers de la ville de Tamalki, les guerriers de la
- « ville de Khatrâ, ceux de la ville de Zalpa, ceux de la ville
- « de Tashkhinia et ceux de la ville de Khemuva, les archers,
- « les ouvriers en bois, les pages d'écurie et les écuyers ne
- « faisaient pas le service (du champ, etc.), ils n'exécutaient
- « pas la charge du (champ, etc.).
- 56. (Interprét. HROZ.). De l'obligation d'aller dans un camp fortissé pendant une expédition du roi, et de cueillir des raisins dans la vigne des ouvriers en métaux personne n'est libre. Les jardiniers font tout le service (du champ, etc.).
- 57. « Si<sup>3</sup> quelqu'un vole un grand bœuf si ce bœuf « n'à pas un an, ce n'est pas (encore) un grand bœuf; si « c'est un bœuf de deux ans. (en ce cas) c'est un grand

<sup>1.</sup> A l'art. 47 Å, il s'agit de champs reçus comme présent du roi. Ils sont exempts d'impôts (service).

<sup>2.</sup> Cf. supra, p. 186.

<sup>3.</sup> Pour 57-60, cf. Ex. XXII, 1-4.

- « bœuf, autrefois, on devait donner 30 bœufs; aujour-
- « d'hui, il n'est tenu de donner que 15 bœufs (à savoir):
- « 5 bœuss de deux ans, 5 bœuss d'un an, 5 bœuss au-des-
- « sous d'un an. Il acquitte ainsi sa dette. »
  - 58. « Si quelqu'un vole un grand cheval s'il n'a pas un
- « an, ce n'est pas (encore) un grand cheval, s'il a un an,
- « ce n'est pas encore un grand cheval; s'il a deux ans, (en
- « ce cas) c'est un grand cheval autrefois, on devait don-
- « ner 30 chevaux; aujourd'hui, il n'est (plus) tenu de don-
- « ner que 15 chevaux (à savoir) : 5 chevaux de deux ans,
- « 5 chevaux d'un an, 5 chevaux de moins d'un an. C'est
- « ainsi qu'il acquitte sa dette. »
  - 59. « Si quelqu'un vole un bélier, autrefois on devait
- « donner 30 moutons; aujourd'hui, il ne doit (plus) donner
- « que 15 moutons (à savoir) : 5 brebis de laine, 5 béliers,
- « 5 agneaux. Il acquitte ainsi sa dette. »
  - 63 « Si quelqu'un prend un bœuf de labour, autrefois on
- « devait donner 15 bœufs; aujourd'hui, il ne doit (plus)
- « donner que 10 bœufs (à savoir): 3 bœufs de deux ans,
- « 3 bœufs d'un an, 4 au-dessons d'un an. Il acquitte ainsi
- « sa dette.
  - 64. Sanction analogue s'il s'agit d'un cheval d'attelage.
  - 67 « Si quelqu'un vole une vache, autrefois on devait
- « donner 12 bœufs; aujourd'hui il ne doit (plus) donner que
- « 6 bœufs (à savoir) : 2 bœufs de deux ans, 2 bœufs d'un
- « an, 2 bœufs au-dessous un an. Il acquitte ainsi sa dette »
  - 68 Sanction analogue s'il s'agit d'une jumeut de trait.
- 74 « Si quelqu'un casse la corne d'un bœuf ou le pied « d'un bœuf, il prend pour soi ce bœuf, mais il doit don-
- « ner au propriétaire du bœuf un bon bœuf, mais si le pro-
- « priétaire du bœuf dit : « Je prends plutôt mon bœuf » il
- « peut prendre son bœuf, mais (le voleur) doit lui payer
- « 2 sicles d'argent. »
  - 75. « Si quelqu'un attelle un bœuf, un cheval, un mulet,
- « un âne et que l' (animal) meure, ou que le loup le dévore,

- « ou qu'il périsse (n'importe de quelle autre manière), il
- « doit lui (au propriétaire) donner l'équivalent; mais s'il
- « dit : « C'est plutôt par la main de Dieu (ou : du dieu)
- « qu'il est mort! » il est obligé de jurer cela.
- 77<sup>a</sup>. « Si quelqu'un frappe une vache pleine et la fait
- « avorter, il doit payer 2 sicles d'argent; si quelqu'un frappe
- « une jument pleine et la fait avorter, il doit payer 2 sicles
- « d'argent (Var. : 3 sicles).
  - 77b. « Si quelqu'un crève l'œil d'un bœuf ou d'un cheval,
- « il doit payer 6 sicles d'argent. Il acquitte ainsi sa dette. »
  - 79. « Si des bœufs vont dans un champ, le propriétaire
- « du champ peut les prendre et les atteler un jour; mais
- « quand les étoiles paraissent, il doit les rendre à leur pro-
- « priétaire. »
- 81. « Si quelqu'un vole un porc d'engrais, autrefois on devait donner une mine d'argent; aujourd'hui il n'a (plus) à donner que 12 sicles d'argent. Il acquitte ainsi sa dette<sup>2</sup>.
- 86. « Si un porc va dans une prairie, un champ ou un
- « jardin, et si le propriétaire de la prairie, du champ ou du
- « jardin le blesse et qu'il meure, il doit rendre le (cadavre)
- « à son propriétaire. S'il ne le rend pas, on le met en déten-
- « tion.
- 87-88. Pour avoir causé la mort d'un chien on est frappé d'une amende de 20 ou de 12 sicles d'argent, suivant qu'il s'agit d'un chien de berger ou d'un chien d'éleveur de chiens.
  - 91. « Si quelqu'un vole des abeilles dans une ruche --
- « autrefois, on donnait 1 mine d'argent, mais, mainte-
- « tenant, il donne 5 sicles d'argent. Il acquitte ainsi sa
- « dette3.

1. Cf. pour cette expression, p. 189, n. 2.

2. Suivent 5 articles relatifs aux porcs (vol, blessures, etc.).

<sup>3.</sup> Pour le vol d' « une ruche, de 2 ruches », autrefois le voleur était fait proie des abeilles; maintenant il paye 6 sicles (3 sicles, s'il n'y a pas d'abeilles dans la ruche.)

94. « Si un homme libre vole dans une maison, il doit « donner tout ce qu'il a volé; autrefois, les voleurs devaient

« donner, en outre, 1 mine d'argent; aujourd'hui, ils ne

« doivent plus donner que 12 sicles d'argent. S'il a volé

« beaucoup, on lui impose beaucoup; s'il a volé peu, on lui

« impose peu. Il acquitte ainsi sa dette.

95. « Si un esclave, pille une maison, il doit donner tout « ce qu'il a volé. (En outre), le voleur doit payer 6 sicles

« d'argent; on coupe à l'esclave son nez et ses oreilles, et

« on le rend à son maître. S'il a volé beaucoup, on lui

« impose beaucoup; s'il a volé peu, on lui impose peu. Si

« son maître dit : « Pour lui je restituerai! » alors, il resti-

« tuera; mais s'il refuse, il livrera l'esclave lui-même.

96-97. Pour du grain volé au grenier, le voleur doit rendre le grain et payer 12 sicles d'argent s'il est homme libre; s'il est esclave 6 sicles.

98. « Si un homme libre met le feu à une maison, il

« doit rebâtir la maison ; quant à ce qui périt qui était dans

« la maison, soit homme, soit bœuf, il ne le restitue pas.

100. Si l'incendie est le fait d'un esclave, on coupe les « oreilles et le nez du coupable (même si son maître offre

« les indemnités), et on le rend alors à son maître. Si celui-

« ci ne paye pas les indemnités, c'est à l'esclave de les « acquitter.

101-104. Amendes pour vol d'arbres.

105-118. Incendie (et autres dommages) de jardins ou de champs.

119-144. Autres vols: portes (127), briques (128).

145-152. Location de locaux — (puis lacune).

157. Prix de location d'un plat de bronze du poids d'une mine: 1 sicle d'argent par mois; — pour un plat de cuivre du poids de 1/2 mine: 1/2 sicle par mois; — pour un plateau du poids d'une mine: 1/2 sicle par mois.

158. Salaire du travailleur qui lie les gerbes et les charge

sur un chariot: salaire de la cuisinière(?)

159-161. Salaires de charretiers et de forgerons.

162. Sur la dérivation des eaux d'un canal.

164-165. « Si quelqu'un va pour aller à cheval (en guerre?), alors il fait ce choix : il met dans le vaisseau du sacrifice de la fine farine ou du vin. Alors, il donne « 1 mouton, 10 pains, 1 pikhu de bière; alors il consacre sa maison : lorsqu'une année s'écoule, alors il atteint (il

« retrouve en bon état) le front de sa maison.

166-167. « Si quelqu'un sème une semence sur une « (autre) semence, qu'on y mette la charrue, qu'on attelle des bœufs d'attelage, et qu'on dirige de ceux-ci la face « par ci, de ceux-là la face par là : les hommes meurent et « les bœufs meurent, et celui qui antérieurement ensemen-« çait le champ (le) prend. Autrefois on faisait cela.

« Mais maintenant, on donne I mouton comme rempla-« çant de l'homme, 2 meutons comme remplaçants des « bœufs, 30 pains, 3 pikhu de bière, et on les sacrifie (con-« sacre). Et qui ensemençait le champ antérieurement le

« cultive (arrose).

168. « Si quelqu'un consacre la limite d'un champ, il « amène 1 sacrificateur. Le maître du champ coupe une « mesure de champ et le (prètre) le prend. Et qui consacre « la limite donne 1 mouton, 10 pains, 1 pikhu de bière;

« alors il consacre le champ.

169. « Si quelqu'un acquiert un champ, alors il consacre « la limite ; il prend de la farine. il la sacrifie à la déesse du « Soleil et il dit : « Mon plant dans la terre tu as planté! »

« Il dit cela. La déesse du Soleil ou Dieu Teshup, il n'y a

« pas de choix 2.

172. « Si quelqu'un met en liberté un homme libre, au « nouvel an, alors il donne son remplaçant; mais si c'est « un esclave, il donne 10 sicles d'argent.

1. Hroz.; Zimmern: Sonnengott (p. 27, 54).

<sup>2.</sup> C'est-à-dire : On ne doit sacrifier, en ce cas, qu'à la déesse du soleil? (Note de HRoz. p. 131, n. 34.

- 173. « Si quelqu'un combat la justice du roi, sa maison « devient (=sera réduite à) un amas de morts. Si quelqu'un
- « combat la justice d'un dignitaire, on lui coupe la tête. Si
- « un esclave s'élève contre son maître, il va dans le grand « pot <sup>1</sup>.

174. « Si parmi des hommes qui se battent un tel meurt, « le (coupable) donne 1 personne.

175. « Si un berger ou un mêleur d'onguents prend une

- « femme libre, elle est esclave pour 2 ans ou pour 4 ans. « On ceint <sup>2</sup> ses enfants et personne ne prend les ceintures.
- « On ceint <sup>2</sup> ses enfants et personne ne prend les ceintures. 176<sup>2</sup>-177. Articles divers, intéressants d'ailleurs.

178-186. Prix d'animaux, boisson, comestibles, etc.

- 187. « Si quelqu'un a commerce avec une vache, puni-« tion : il meurt<sup>3</sup>. On l'amène dans la cellule du roi, et le
- « roi le tue et le roi le fait vivre. Mais au roi il ne vient pas

« (pour demander sa grâce)?

- 189. « Si un homme a commerce avec sa propre mère,
- « punition : il meurt4. Si un homme a commerce avec la
- « fille, punition. Si un homme a commerce avec le fils,

« punition.

- 190. Mais si, homme ou femme, ils viennent librement,
- « il n'y a pas de punition, Si un homme a commerce avec
- « la belle-mère, il n'y a pas de punition; mais si son père « est vivant, punition.
- 191. Point de punition pour un homme libre cohabitant avec une femme libre.
- 192. « Si l'homme d'une femme meurt, son épouse prend « la part du conjoint.
  - 193. « Si un homme prend une femme et que l'homme

2. Marque des esclaves temporaires?

4. Voir Code Hamm. 154, et Lev. XVIII, 6-7.

<sup>1.</sup> C'est-à-dire, probablement : il est tué (échaudé? noyé?) dans un grand vaisseau (v. g. : chaudron) Hroz. p. 133 n. 21.

<sup>3.</sup> In 187, 188, 199, voir Ex. XXII, 19; Lev. XVIII, 23 et XX, 15-16.

<sup>5.</sup> Loi du lévirat; on ne mentionne pas, comme condition, l'absence d'enfant (Cf. Deut. XXV. 5-10; Gen. XXXVIII, 8.

- « meure, sa femme prend son frère ; ensuite, son père la
- « prend. Si la deuxième fois aussi son père meurt, alors
- « un frère de l' (homme décédé), quelque femme qu'il
- « ait prise, la prend. Pas de punition.
  - 194. « Si un homme libre a commerce avec des esclaves,
- « avec celles-ci et celles-là, pas de punition¹. Si des parents
- « ont commerce avec une femme libre, pas de punition. Si
- « un père et son fils ont commerce avec une esclave ou une
- « prostituée, pas de punition.
  - 195. « Si un homme a commerce avec la femme de son
- « frère 2, tandis que son frère est vivant, punition.
- « Si un homme épouse une femme libre, puis a commerce
- « avec sa fille, puis avec sa mère ou la sœur (de cette fille), « punition.
- 197. 198. « Si un homme saisit<sup>3</sup> une femme dans les
- « monts, c'est un crime de l'homme et il meurt. Mais s'il la
- « saisit dans la maison, la femme a péché aussi ; la femme
- « meurt. Si le mari de la femme les surprend, il peut les tuer:
- « il n'y a pas de punition pour lui.
  - « S'il les amène à la porte du Palais et dit : « Que ma
- « femme ne meure pas! » et qu'il fasse (ainsi) vivre sa
- « femme, il fait vivre de même l'homme adultère. S'il dit :
- « Que tous deux meurent! » alors ils reçoivent la punition.
- « Le roi les tue et le roi les fait vivre. »

Avec l'art. 200 finit la 2<sup>me</sup> tablette (KBo VI n° 13). Le duplicatum de cette tablette porte ce colophon: Tablette 2 (Série): « Si des vignes ». Elle est finie <sup>5</sup>. »

<sup>1.</sup> Lev. XIX, 20.

<sup>2.</sup> Lev. XX, 21.

<sup>3.</sup> Pour 197-198, cf. Code Hamm. 629, et Lev. XX, 10.

<sup>4.</sup> Elle commence par ces mots : Si des vignes, art. 101 de la numér. HROZ.

<sup>5.</sup> La 1re tablette finit ainsi: « Khanima-ilim-ish, le scribe, fils du jar« dinier, petit-fils du chef des scribes, et les petits-fils de Karunuvash,

<sup>«</sup> homme khalipish du pays supérieur. et les petits-fils de Khanima-ilim-

<sup>«</sup> ish, chef des bergers. (A la fin de la ligne quelques mots grattés; peut-« être : « il a écrit. »

2. Traité de paix et d'alliance 1 entre Khattusil, roi des Hittites, et Ramsès II, vers 1270.

Les épisodes de la lutte entre l'Égypte et les Hittites et le traité qui y mit fin étaient déjà connus grâce aux inscriptions égyptiennes du temple de Karnak.

Une version babylonienne du traité a été découverte récemment à Boghaz-keui et publiée en 1918. Voici quelquesunes des conclusions qui paraissent résulter de l'étude comparée des deux textes (égyptien et babylonien) du traité.

- 1. Le traité primitif aurait été élaboré à Boghaz-keui en babylonien, entre plénipotentiaires égyptiens et hittites, au nom de Khattusil, puis gravé sur une plaque d'argent et envoyé à la cour d'Egypte.
- 2. Le pharaon, après avoir approuvé, aurait fait dresser, à son nom, par ses scribes babyloniens une réplique en cunéiformes qu'il aurait expédiée, gravée sur plaque d'argent, à Khattusil.
- 3. Les fragments de Boghaz-keui nous donneraient la copie de ce texte expédié par Ramsès II.

Et cela expliquerait l'accord général des deux textes, de Karnak et de Boghaz-keui, et les différences et les traits caractéristiques de la forme.

Ainsi, nous aurions à constater qu'au xm<sup>e</sup> siècle encore, comme à l'époque d'El-Amarna, le babylonien était employé comme langue diplomatique.

Notre traité — le plus ancien que l'on connaisse — n'a pas l'allure impersonnelle des traités modernes, on va le voir : il tient à la fois du contrat et de la lettre.

<sup>1.</sup> Publié en 1916 (II. II. FIGULLA et C. F. Weidner. Keilschrifttexte aus Boghazköi.) Etude du texte Égyptien et du texte babylonien par A. Gardiner et St. Langdon, in The Journal of egyptian Archaeology, VI (1920) 179-205.

- « Il en est ainsi! Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, « roi d'Égypte, le plus puissant, avec Khattushili, le grand « roi du pays Khatti, son frère, en vue de donner une bonne « paix, une bonne fraternité et d'obtenir un puissant
- « royaume (?), entre eux, tant qu'ils vivront et à jamais, ont

« fait un traité.

- « Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, le roi d'Égypte, « le puissant dans tous les pays, fils de Minmuaria, le grand
- « roi, roi d'Égypte, le puissant, fils du fils de Minpakhiri-
- « taria, le grand roi, roi d'Égypte, le puissant, à Khattus-
- « hili, le grand roi, roi du pays Khatti, le puissant, le fils « de Murshili, le grand roi, roi du pays Khatti, le puissant,
- « de Murshin, le grand roi, roi du pays Knatti, le puissant, « fils du fils de Shubbiluliama, le grand roi, roi du pays
- « Khatti, le puissant, voici! je donne bonne fraternité par
- « un traité (?) de l'Égypte avec Khatti, à jamais. Ainsi en
- « est-il.
- « Voici! (En ce qui concerne) les desseins du grand roi,
- « roi d'Égypte, et du grand roi, roi de Khatti depuis l'éter-
- « nité, au moyen d'un traité le dieu ne permettra pas

« qu'ils se fassent la guerre entre eux, à jamais.

- « Voici! Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, roi
- « d'Égypte, en vue de réaliser les desseins que le dieu Sha-« mash et le dieu Teshup font pour l'Égypte avec le pays
- « Khatti, à cause de leurs desseins qui sont pour l'éternité,
- « de ne pas devenir méchamment (?) ennemis au point de se
- « faire la guerre, éternellement et de tout (temps).
- « Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, roi d'Égypte,
- « en un traité (écrit) sur une tablette d'argent, avec Khat-
- « tushili, le grand roi, roi du pays Khatti, s'est fait son

<sup>1.</sup> Ramsès-meri-Amon = Ramsès II. Dans le texte hiéroglyphique : R'a-messe-mi-Amon.

<sup>2.</sup> Khattusil.

<sup>3.</sup> AN-lim.

« frère, à partir de ce jour, pour donner bonne paix et bonne « fraternité entre eux, à jamais.

« Et nous avons fait fraternité, paix et bienveillance « mieux que (n'étaient) la fraternité et la paix du temps « précédent, qui étaient entre Égypte et Khatti.

- « Voici! Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, roi « d'Égypte, est en bonne paix et bonne fraternité avec
- « Khattushili, le grand roi, roi du pays Khatti. Voici!
- « Les fils de Riamashesha-mai-Amana, le roi d'Égypte,
- « sont en paix (et) sont frères les fils de Khattushili, le « le grand roi, le roi du pays Khatti, pour jamais; et ils
- « sont en accord avec nos desseins de (notre) fraternité et
- « de ne (notre) paix.
- « Et l'Égypte avec le pays de Khatti ils sont en paix, « ils sont frères comme nous, pour jamais.
- « Et Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, roi d'Égypte, « ne passera pas au pays Khatti pour en emporter quoi « que ce soit à jamais; et Khattushili, le grand roi, roi de « Khatti, ne passera pas en Égypte pour en emporter quoi « que ce soit à jamais.
- « Voici le décret d'éternité que le dieu Shamash et le « dieu Teshup ont fait pour l'Égypte et le pays Khatti, « pour faire paix et fralernité en vue de ne plus donner<sup>\*</sup> « d'hostilité entre eux.
- « Et voici! Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, roi « d'Égypte, s'engage à faire la paix à partir de ce jour.
- « Voici! Égypte et Khatti sont en paix, et ils sont frères a jamais.
  - « Et si un autre ennemi marche contre le pays Khatti,

<sup>1.</sup> La-a na-da-a-ni.

- « et que Khattushili, le grand roi du pays Khatti envoie me
- « dire: « Viens à moi, à mon secours contre lui! » Alors,
- « Riamashesha-mai-Amana, le grand roi, roi d'Égypte.
- « enverra ses troupes et ses chars et il battra ses ennemis.
- « et il rendra confiance (?) au pays Khatti.
  - « Et si Khattushili, le grand roi, roi du pays Khatti,
- « devient irrité contre les serviteurs et qu'ils pèchent contre
- « lui, alors toi, envoie à Riamashesha, le grand roi, roi
- « d'Égypte, à ce sujet : aussitôt, Riamashesha-mai-Amana
- « enverra ses troupes et ses chars, et ils détruiront tous
- « ceux contre qui tu es devenu irrité. »

Clauses réciproques, et en termes identiques (correspondant à celles des deux derniers paragraphes) en faveur du pharaon.

Le texte de la clause suivante est en très mauvais, aussi bien dans l'instrument égyptiein que dans l'instrument hittite.

La suite ne nous est connue que par le texte hiéroglyphique. Il y était question de l'extradition des émigrés de marque et des fuyards de moindre importance réfugiés soit d'Égypte en pays khatti, soit de pays khatti en Égypte. On y prenait à témoin « un millier » de dieux et de déesses (mais on ne donnait le nom propre que de quelque-uns, par ex. : Astarté, Iskhara (I-s-kh-r).

Puis, on promet des bénédictions ou des malédictions de la part d' « un millier de dieux du pays de Khatti et « d'un millier de dieux du pays d'Égypte », suivant que l'on gardera ou que l'on violera les clauses du traité.

On promet l'amnistie aux extradés, et, finalement, on décrit la plaque d'argent sur laquelle est gravé le traité.

<sup>1.</sup> I-da-ak-ku.

<sup>2.</sup> Ti-il-la-ta.

#### ARTICLE III

## En Babylonie.

### A. - Sous les rois Cassiles.

De rudes montagnards du Zagros, les Cassites, venaient de loin en loin razzier les grasses campagnes de l' « eden » babylonien. Vers la fin du xviiie siècle, ils finirent par fonder une dynastie à Babylone. Ils étaient encore à demi barbares mais, par leur commerce journalier avec les gens du pays, ils ne tardèrent pas à se civiliser.

D'épaisses ténèbres couvrent la Babylonie entre les xvue et xue siècles.

Lorsque le jour reparaît, le babylonien est devenu une langue mondiale; l'Égypte elle-même (nous l'avons vu) s'en sert pour sa correspondance officielle, non seulement avec l'Assyro-Babylonie, mais même avec ses suzerains de Canaan. Et ce fait en dit long sur ce que dut être l'activité des rois Cassites.

Rappelons ici les efforts qu'ils firent pour conserver libres les routes commerciales vers la Syrie et le Nord; ils en écrivaient aux pharaons d'Égypte; mais l'action des uns et des autres était paralysée par la poussée des Hittites — au grand avantage d'Ashshur dont l'activité inquiète commençait précisément à préoccuper Babylone.

La Littérature de cette période est riche surtout en « papiers d'affaires »; mais nous avons aussi de cette époque quantité de tablettes scolaires, exercices de lecture et modèles d'écriture, état des bergeries royales et sacerdotales, pièces historiques, mathématiques, médicales.

### a. - Kudurrus1.

Les kudurru<sup>2</sup> sont des duplicata de titres de propriété; le vrai titre de propriété était constitué par un acte scellé<sup>3</sup>. On connaît deux sortes de kudurru: les uns sont des pierres dures roulées, ou godets ovoïdes, et les autres des stèles taillées.

Les kudurru en pierre dure polie sont couverts de textes et de bas-reliefs; les textes énumèrent les conditions, les garanties, les noms des témoins et les divinités protectrices et les malédictions; les bas-reliefs représentent une série de figures bizarres: monstres, animaux, personnages, armes, qui, comme nous l'apprennent les kudurru eux-mêmes. ne sont autres que les représentations des dieux, de leurs armes, de leurs attributs.

Une bonne partie de ces petits monuments sont des stèles taillées, de formes et de dimensions assez différentes; elles tendent à se transformer en simples plaques rectangulaires ou en tablettes sans bas-reliefs.

Les actes royaux dont les kudurru sont des duplicata sont de trois sortes: 1° le plus souvent, il s'agit de donation faite par le roi à son enfant, au prêtre, au temple ou à des personnages de marque; 2° quelquefois, le document royal a pour objet d'affirmer, de confirmer ou de restaurer un droit de propriété préexistant, mais insuffisamment établi, ou contesté, ou tombé en désuétude; 3° quelquefois, il s'agit non pas précisément du droit de propriété, mais seulement de la concession de certains privilèges:

<sup>1.</sup> Voir de Morgan, Délég. en Perse, I, 165; Thureau-Dangin RA XVI (1919), 117-120.

<sup>2.</sup> Kudurru, « pierre bornale »; plus souvent narû: shumer.: nā-ru-a « pierre levée, stèle », ce qui ne veut pas dire que ces petits monuments aient jamais servi effectivement de bornes; ils n'avaient à cet égard qu'une valeur purement symbolique. RA 1. c., 117.

<sup>3.</sup> Voir les textes cités par F. Thureau-Dangin, l. c., 118-119.

exemptions de taxes, prestations, corvées. Ajoutons que quelques *kudurru* représentent des actes passés entre simples particuliers.

Le titre de propriété, ou tablette scellée, devait rester entre les mains de l'intéressé. La stèle était placée probablement dans un temple, afin d'assurer la publicité à l'acte sans doute, mais aussi afin de lui donner un caractère religieux.

Tous les kudurru connus jusqu'à ce jour sont de provenance babylonienne<sup>2</sup>.

KUDURRU DE L'ÉPOQUE DE MARDUK-APAL-IDDIN, 1129-11173.

Le roi Meli-Shipak avait fait octroi d'une belle propriété à l'un de ses serviteurs. Après la mort du donateur, un des voisins du fief éleva une contestation sur un dixième de la propriété. Le différend fut réglé au profit du favori royal.

- « Le roi Meli-Shipak a octroyé à son serviteur Munna-
- « bitta, fils de Dugga-melû, 30 gurs d'emblavure évaluée à
- « 30~qa la grande aune, champ de la ville de Shaknanâ, au
- « bord du canal Mê-kal-kal.
- « Dans la bienveillance de son cœur et faveur, il a ainsi
- « mandé: De ce champ le bord inférieur, sur le Nord, donne
- « sur.... Akhuniêa, fils de Daian-Marduk; le bord supé-
- « rieur, sur le Sud, sur la maison de... et la maison de

1. Pour certains cas, le fait est certain. Cf. Textes élam. sém. I, 86 suiv.;

I, 99 suiv., III, 47 suiv.; V, 2 suiv., 24 suiv.

2. Avant les Cassites, on mettait quelquesois sous la protection des dieux, des édifices ou des propriétés; mais, dans les textes connus jusqu'à ce jour, il ne s'agit pas de propriétés privées. Ainsi, on peut citer le Cône de fondation shumérien d'Entemena, mais il y est question de la frontière du pays; quant aux pierres du seuil, leurs textes se rapportent aux temples. L'obélisque de Manishtusu (vers 2700° av. J.-C.), ne peut être appelé kudurru que dans un sens large.

3. V. Scheil, Délég. Perse, t. III, 32 suiv.

4. On notera que le roi, pour constituer la grande propriété, achète comme un simple particulier à ses sujets, qui vendent de gré ou de force.

« Nan..., le pâtre, le jeune... Pour II... front supérieur, à « l'Ouest, le champ confine à la maison de Khimagu; quant

« à quatre(?), front inférieur, à l'Est, il confine au verger

« à quatre(?), tront intérieur, a l'Est, il confine au verger « de la ville de Shaknanà jusqu'au bord du canal Mê-kal-

« kal. Quant à 15 gurs d'emblavure, face au désert, le bord

« supérieur, au Nord, il confine à la ville d'An-za-QAR, la

« maison du pacage des aues, et au ban de Bagdad; le bord

« inférieur, au Sud, confine à la ville de Shubat-sharri, ban

« de Bagdad, et aux plantations des Nakhassi... pan; le front

« supérieur, à l'Ouest, au bord du canal Ararra, ban de

« Bagdad; le front inférieur, à l'Est, confine au domaine

« d'Izkur-Nabû, fils d'Arad-Èa.

« Le roi Meli-Shipak délégua Kidin-Inurta, fils de Namri,

« préfet de Bagdad, et Nabu-shum-iddin, fils de Shuzib-

« Marduk, fils d'Arad-Èa, scribe du roi; ils mesurèrent ce

« champ et l'attribuèrent à Munnabitti. Cependant le roi

« Meli-Shipak n'avait pas scellé l'acte. En la première année

« du roi Marduk-apal-iddin, Akhuniêa, fils de Daian-Mar-

« duk, éleva une contestation au sujet du verger, pour 3 gurs

« 20 qa d'emblavure : « C'est là, dit-il, l'entrée de mon

« champ! »

« Le roi Marduk-apal-iddin avisa Munnabittum et Kidin-

« Inurta, préfet de Bagdad, l'ancien, le vendeur du champ;

« Sir-shum-iddin, fils d'Akhu-bani, préfet de Bagdad, le

« successeur, et les édiles anciens de Bagdad s'en vinrent. « Le roi Marduk-apal-iddin les interrogea. « Ce n'est pas

« là, dirent-ils, l'entrée du champ d'Akhunièa, c'est le

« champ de Munnabitti! »

« Et le roi Marduk-apal-iddin délégua Sir-shum-iddin,

« fils d'Akhu-bani, préfet de Bagdad, et Bêl-bashmé, fils

« d'Arad-Èa, le scribe; et ils levèrent la capacité de ce

« champ; ils mesurèrent 30 gurs d'emblavure et l'adju-

« gèrent à Munnabittum, fils de Dugga-melu. Le roi scella

« avec le sceau de justice et octroya à Munnabittum l'aune

« et le titre du champ.

« Assistèrent au scellé de l'aune et du titre du champ « avec le sceau de ce jugement, Libur-zanin-Èkur, officier,

« Khashardu, sukkal du..., Marduk-Kudurri-utsur, major-« dome, Uzib-Bêl, sukkal, et Iqisha-Bau, fils d'Arad-La,

« préfet.

« Onques, dans l'avenir, dans le vieillissement des temps, « soit un fonctionnaire, soit un chef, soit un intendant, soit « un conseiller, soit un préfet, soit un gouverneur, soit un « patesi, soit un capitaine, soit un voisin, soit un lieutenant « qui, dans la préfecture de Bagdad serait établi, soit de la « tribu d'Akhuniêa, fils de Daian-Marduk, un quelconque « qui se lèverait, et au sujet de ce champ contesterait ou « ferait contester, réclamerait ou ferait réclamer, établirait « prélèvement, décimation, reculerait rigole, limite, chan-« gerait la borne, dirait : « ce champ n'est pas un don des « rois », si cet homme par peur des malédictions - celles-« ci même — instruirait un autre individu, en chargerait « un sot, sourd, aveugle, idiot, et cette pierre ferait enlever « et dans l'eau et le feu le jetterait, dans le sol cacherait, « dans un lieu obscur placerait, avec une pierre dégraderait, « l'inscription effacerait, ou encore, avec de la poussière « pour remplir la porte et le lieu boucherait son canal, « emporterait son arrosage, on tramerait toute action mau-« vaise.

« Cet individu, que les dieux Anum, Bêl, Èa, Nin-khar« sag, Sin, Nin-gal, Shamash, Aya, Bunênê, Malku-tsiru,
« Sheru-Shish, Kittu, Mesharu, Marduk, Zarpanitum, Nabû,
« Tashmetum, Inurta, Nin-karrak, Ilbaba, Bau, Damu,
« Geshtinnam, Ishtar, Nanâ, Anunnitum, Adad, Shala,
« Misharru, Nêr-urugal, Laz, Ishum et Shubula, Lugal« girra, Meshlamtaê, Lugal-(gish)-a-tu-gab-lish, Ma'metum,
« Lil, Nin-bat, Tishpak, Gù-silim, Nusku, Sadarnunna, Ib,
« Nin-ê-gal, Shuqamuna, Shumaliya le dieu du roi et le génie
« protecteur du roi, les grands dieux, tous ceux dont les
« noms sont cités sur cette pierre-ci le regardent en colère

- « et qu'ils le retirent de ciel et terre...; d'une malédiction
- « implacable de maladie qu'ils le maudissent! D'une lèpre
  - « de mort, d'un état (?) grave que son corps soit revêtu, et
  - « que, captif, il soit chassé des portes de la ville! Aux portes
  - « de la ville qu'ils le fassent blottir! Tant qu'il vivra, qu'il
  - « se presse aux portes du pays et qu'il ne puisse approcher
  - « de ses habitants! Qu'ils l'affligent d'une hydropisie? Que
  - « son corps ne soit pas enseveli en terre! Que son âme auprès
  - « d'une âme ne puisse presser sa main... (manque un mot)
  - « une drogue de vie une drogue de non vie qu'ils lui dé-
  - « crètent, qu'ils anéantissent son nom! Qu'ils arrachent son
  - « fondement! Qu'ils perdent sa progéniture et qu'ils ne mul-
  - « tiplient pas ses enfants. »

### ACTE DE DONATION AU PROFIT DU DIEU MARDUK 1.

En ce kudurru, il s'agit d'une propriété donnée au temple de Marduk, à Babylone. Le texte est gravé sur un galet de calcaire bitumineux.

- « Nazi-Maruttash, roi des pays, fils de Kurigalzu, descen-
- « dant de Burnaburiash, le roi sans pareil, a donné à Mar-
- « duk, son seigneur, les champs en face de Babylone. Il a « donné à Marduk la ville de Tur-zagin, de la tribu de
- « Muqqut Gish kir, avec 4 localités et une emblavure de
- « 700 gurs. Là dessus, les gouverneurs ont dédommagé la
- « tribu de Muqqut Gish-кіт. 70 gurs d'emblavure, canton
- « de Risni, au bord du canal de Suri-GAL; 30 gurs d'em-
- « blavure, canton de Tiriqan, au bord du canal Daban, en
- « tout 100 gurs d'emblavure, évalués à 30 qa la grande
- « aune, au district de Bît Sin magir; 70 gurs d'emblavure,
- « canton de Shasaiki, au bord du Daban, etc., etc.
  - « Oncques à l'avenir des temps, parmi les chefs du pays,

<sup>1.</sup> V. Scheil, Mémoires Délég. Perse, t. II, p. 86-92, cf. t. I, p. 170-172.

- « les gouverneurs, les directeurs ou gardiens de ces sols-ci, « quiconque au sujet de ces champs-ci ferait une réclama-
- « tion, leur imposerait une dîme, un prélèvement, tous les
- « grands dieux dont les noms sont commémorés sur cette
- « pierre-ci, les armes manifestées, les sièges représentés,
- « qu'ils le maudissent d'une malédiction funeste! Son
- « nom, qu'ils le perdent! Sa postérité qu'elle n'ait pas de
- « repos sur flanc, parmi les ruines (?). Que Marduk, le
- puissant, répande comme l'eau la vie de ce champ-ci, etc.
  Autrefois Kashakti-Shugab, fils de Nushku-na'id, sur
- « Autreiois Kashaku-Shugan, his de Nushku-hald, sur « une stèle d'argile inscrivit ce document, et devant son
- « dieu le plaça. Sous le règne de Marduk-apal-iddin, roi des
- « légions, fils de Melishipak, roi de Babylone, sur cette
- « stèle le mur tomba et l'écrasa. Shukhuli-Shugab, fils de
- « Nibi-Shigu, sur une stèle de pierre nouvelle, une copie de
- « l'ancien texte écrivit et aux dieux voua. »

## b. Poésie éeique.

# 1. Mythe d'Adapa 1.

Adapa est à la pêche. Le vent du Sud le fait chavirer; alors il menace ce vent de lui briser les ailes<sup>2</sup>; et, par ses seules paroles, les ailes sont brisées; aussi, pendant sept jours, le vent du Sud ne souffle-t-il plus. Anu s'en inquiète et mande au ciel le mutilé.

Mais Èa, craignant un faux rapport, résout d'y envoyer

<sup>1.</sup> Amarna-Berl. 240 et VAS XII (1915) Pl. 5-7. St. Langdon pense que cette rédaction d'El-Amarna est cananéenne, et non pas babylonienne, ni assyrienne. (Le poème sumérien... 94 note). Parmi les traductions, citons celles de P. Dhorme (TR. 151 s.), de Jensen (KB, VI r., 94 s.) et de Knudtzon, El-Am. n° 356 Nous avons de ce Mythe 3 autres fragments, assez courts, de la Bibliothèque d'Asliurbanipal; l'un d'eux a été publié et traduit par V. Schell (RT XX, 127 s.), le deuxième par A. Strong (PSBA, 274 s.), et traduit aussi par V. Schell (RT XX, 132 suiv.), et par P. Dhorme (l. c., 159 s.); enfin, le troisième se trouve dans Jensen (KB VI, 1, p. XVII, s., il est parallèle au Recto du fragment d'El-Amarna. 2. Cf., t. I, Histoire...: Jérusalem, p. 116.

Adapa lui-même. Il·lui révèle le mot de passe et lui fait revêtir des habits de deuil. A la porte d'Anu, Tammuz et Gishzida¹ lui demanderont : « Pourquoi ce vêtement de deuil? » Adapa répondra : « Parce que deux dieux ont disparu de notre pays. » — « Quels dieux? » — « Tammuz et Gishzida. » Ceux-ci émerveillés, intercéderont auprès d'Anu qui deviendra favorable. Alors :

Recto 29. « Un aliment de mort on te présentera,

30. « tu n'en mangeras pas. Des eaux de mort on t'offrira,

31. « tu n'en boiras pas. Un vêtement on t'offrira,

32. « revêts-le. De l'huile on t'offrira, oins-toi.

33. « L'ordre que je t'ai donné n'oublie pas: la parole

34.. « que je t'ai dite retiens-la! »

Tout se passa d'abord comme avait dit Ea. Anu était bien mécontent que ce dieu eût révélé à un mortel « les choses du ciel et de la terre, » mais le mal était fait; mieux valait donc garder Adapa au ciel :

Verso 24. « Nous, que lui ferons-nous? La nourriture de vie,

25ª. « offrez-lui; et qu'il mange! »

Mais docile aux paroles d'Èa, Adapa n'accepta que le vêtement et l'huile.

25b. La nourriture de vie

26. ils lui offrirent, et il ne mangea pas! Les eaux de vie

27. ils lui offrirent et il ne but pas!

Et Anu, émerveillé, le renvoya à la terre.

La lutte d'Adapa contre le vend du Sud aura été sans doute pour le héros l'occasion de manifester son pouvoir surnaturel et de pénétrer les secrets du ciel<sup>2</sup>.

Dans un des documents postérieurs3, - qui appartient

1. Dieux de la végétation.

<sup>2.</sup> Dans le fragment Strong, l. 17, apparaît Niu-karrak, déesse de la guérison. Peut-être le Mythe se terminait-il par une conjuration contre les maladies.

<sup>3.</sup> Document Scheil.

sans doute à la première partie du cycle Adapa, — on lira :

- 3. Une intelligence vaste il lui parfit pour révéler les destins de la [contrée,
- 4. à lui la sagesse il lui donna, une vie éternelle il ne lui donna pas...

6. Pour gouverner<sup>2</sup> l'humanité La le créa.

7. Le sage dont nul n'enfreint l'ordre,8. l'intelligent, le très prudent, dont les Anunnaki le nom

9. proclamerent, le pur quant aux mains, l'oint<sup>3</sup>, l'observateur des [ordres sacrés...

Adapa est-il simplement un roi divinisé, comme furent divinisés plusieurs rois des temps archaïques? Ou bien est-il l'homme tel que l'a voulu Èa, créateur et bienfaiteur de l'humanité, c'est-à-dire l'homme doué d'intelligence et de science, mais sujet à la mort? Dans cette hypothèse, Éa ne voudrait pas qu'il obtienne l'immortalité de peur qu'il ne devienne comme les dieux et que, par suite, n'étant plus homme, il ne puisse accomplir sur la terre les desseins d'Éa.

Il sera difficile de se prononcer catégoriquement tant que nous n'aurons pas de texte complet de ce Mythe.

# 2. Mythe de Nergal et Ereshkigal'.

Les dieux vont faire un festin dans le ciel. Les voilà assemblés! Seule, Ereshkigal est absente, « elle ne peut pas

2. Duorme : Comme un chef (?) parmi l'humanité, Êa... Jensen : comme

la sagesse....

3. Le mot est le même que l'hébreu m-sh-kh nua (oint, messie).

<sup>1.</sup> La tradition conserva le souvenir qu'Adapa fut doué d'une sagesse remarquable; ainsi Sennachérib dit qu'Ea lui a octroyé « une vaste intelligence et la ressemblance du sage Adapa » (Lax., 38, 4.); Sargon affirme qu'il est un roi « ayant la ressemblance du sage Adapa (Sarg., Cyl. 38). D'après une lettre (llarpen, 923, 8), « sage, et (véritable) Adapa » sont des titres d'un roi. (Citations empruntées à Clay, Paradise, p. 64 note 1, et : Le poème sumérien... p. 128, note.)

<sup>4.</sup> Cf. t. 111. Idées religieuses. Le texte fragmentaire de ce Mythe fut trouvé parmi les tablettes d'El-Amarna. (Texte dans Winckler-Abel. Thontaf. 164 et VAS XII (1915) Pl. 8 et 9; traduct. Knudtzon, El-Am. n° 357. — Sur cet exemplaire comme sur celui du Mythe précédent, des points rouges, bien marqués, séparent les mots ou les groupes de mots.

quitter son poste » — les enfers¹. Les dieux lui envoient un messager, afin qu'elle fasse prendre sa part. Elle leur envoie son messager Namtaru, qui se présente devant les divins convives, ²....; mais, à son arrivée, Nergal³ ne prend pas même la peine de se lever pour le saluer. Furieux de l'injure qui lui est faite, Namtaru va s'en plaindre à Ereshkigal³. Celle-ci, regardant comme un outrage personnel le manque d'égards dont son messager a été l'objet, renvoie Namtaru au ciel avec ce message:

Le dieu qui ne s'est pas levé devant mon messager. amène-le-moi, que je le tue!

Les dieux, dissimulant, l'invitent à chercher le coupable et à l'amener à sa souveraine<sup>5</sup> ....

... Il semble que les recherches de Namtaru, au ciel. aient été vaines. Il semble aussi que les dieux soient d'avis de ne pas s'exposer à indisposer souvent Ereshkigal et qu'ils engagent Nergal à se présenter spontanément à la souveraine irritée.

Des mois se sont écoulés ... Nergal reçoit, comme gardes de corps, quatorze démons. Et le voici aux portes des enfers! Il demande à entrer. Le portier va trouver Namtaru et lui demande de voir s'il faut laisser passer. Namtaru reconnaît tout de suite le dieu qui ne s'était pas levé pour le saluer; et il en réfère à Ereshkigal.

La déesse ordonne de le laisser entrer. Et Namtaru, dissimulant:

Entrez, Seigneur, chez votre sœur! Que votre cœur se réjouisse!...

... Nergal poste aux quatorze portes des « enfers » ses quatorze gardes et s'empare de Namtaru, puis pénètre dans

<sup>1.</sup>  $Kigallu = grande \ terre$ , enfers.

<sup>2.</sup> Grande lacune dans le texte.

<sup>3.</sup> Nergal, ou Ne-unu-yal = « seigneur de la grande terre ».

<sup>4.</sup> Ereshkigal = dame de la grande terre ».

<sup>5.</sup> Autre lacune dans le texte.

le palais d'Ereshkigal, empoigne la déesse par les cheveux et la précipite à bas de son trône afin de lui couper la tête. La déesse, tout en larmes, demande grâce :

Ne me frappe pas, mon frêre, j'ai un mot à te dire!

Nergal la làche. Pleurant et beuglant, elle lui dit :

Sois mon mari; je serai ta femme!

Je te donnerai la souveraineté de « la grande terre! »

Je mettrai en ta main la tablette de la science!

Sois mon seigneur, je serai ta dame.

Nergal se met à rire; il la prend, l'embrasse, essuie ses larmes et lui promet d'accomplir ce qu'elle a désiré depuis des mois.....

## c. — Poésie lyrique.

Il est probable que l'on peut faire remonter à cette époque un certain nombre de Psaumes ou Hymnes<sup>1</sup>, écrits en une langue appelée eme-sal caractéristique des chants du kalû. Bien qu'il s'agisse de textes liturgiques, la graphie est peu soignée, ou plutôt elle est très cursive.

Comme ces compositions sont semblables à celles dont nous avons parlé à l'époque shuméro-akkadieune, nous n'en citerons aucune ici.

#### d. - Lettres.

# Kadashman-Kharbe<sup>2</sup> à Amenophis III.

« A Nibmu'waria, roi d'Égypte, mon père, dis : Ainsi « parle Kadashman-Kharbe, roi de Karduniash<sup>3</sup>, ton frère : « Je me porte bien. A toi, à ta maison, à tes femmes, et à

1. On les trouvera dans St. Langdon, Liturgies.

3. Mot cassite dont le sens est inconnu; au temps de la dynastie cassite, il désigne toute la Babylonie.

<sup>2.</sup> Roi cassite de Babylone. (Cette lettre fait partie de la Correspondance d'El-Amarna. Cf. supra).

- « tont ton peuple, à tes chars, à tes chevaux, à tes princes,
- « bonne santé!
- « En ce qui concerne la jeune fille, ma fille, que tu « m'écrivis vouloir épouser, elle est devenue femme, en « état de prendre mari; envoie quelqu'un la prendre.

- « Autrefois, mon père t'envoya un messager, et tu ne le « retins pas de long jours, en hâte tu le renvoyas; un pré-« sent splendide tu fis à mon père. Maintenant, quand je « t'envoyai un messager, tu le retins six ans; tu m'envoyas
- « comme présent trente mines d'or qui est comme de l'ar-
- « gent....

#### B. — AU TEMPS DES ASSYRIENS.

Les succès des Hittites, en paralysant l'action de Baby-lone, avaient favorisé les ambitions des Assyriens; exhubérants de vie. les farouches guerriers d'Ashshur purent dépenser contre l'Empire du Sud leur jeunesse belliqueuse : la dynastie cassite était trop vieille pour les arrêter. Ils détruisirent systématiquement ou annexèrent progressivement les tribus à demi barbares ou les petits royaumes incapables de leur résister; et, en 728, Téglat-phalasar III se fit proclamer roi de Babylone. Ce fut sous son règne que commença, à Jérusalem, l'activité religieuse du prophète Isaïe; une dizaine d'années avant lui, avec moins d'éclat sans donte mais d'une manière singulièrement françante. sans doute, mais d'une manière singulièrement frappante cependant, Amos et Osée avaient fait entendre de graves avertissements au royaume d'Israèl. Michée jouera un rôle analogue, à Jérusalem, du temps de Salmanazar IV.

L'Assyrie est à son apogée. Elle se trouve maintenant en face d'États solidement organisés et assez vigoureux pour lui résister et même pour la battre : l'Égypte, l'Urartu et le vieil Empire d'Élam. Sargon et ses successeurs bataillent plus d'un demi-siècle contre ces trois royaumes et finissent par en triompher; ils y installent alors leur système d'occupation à main armée et de vasselage. Et Ashurbanipal devient le monarque le plus puissant du monde oriental. Il dépasse ses prédécesseurs en énergie et en cruauté. Et cependant il a le goût des Lettres; il s'applique à développer la culture intellectuelle et le goût artistique de ses sujets. Il collectionne, à Ninive, les documents les plus importants de la littérature de la Babylonie et de l'Assyrie.

Ninive est à son apogée. Et pourtant la décadence est toute proche; en 607, la ville tombe sous les coups que lui portent les Mèdes. Jérémie, Sophonie et Nahum sont contemporains de ces tragiques événements.

C'est à cette époque, viic siècle avant J.-C., que remonte la plus ancienne école philosophique connue, l'École Ionienne.

Sargon, Sennacherib, Asaraddon — de 722 à 668 avaient déjà constitué, à Ninive<sup>1</sup>, une sorte de « Bibliothèque »; Ashurpanipal donna de tels développements à cette institution qu'il peut en être appelé le fondateur.

La Bibliothèque d'Ashurpanipal<sup>2</sup> contenait toute une littérature historique, et nous pouvons faire observer dès maintenant que quelquefois les scribes copiaient textuel-

1. Plus exactement à Koyundjik - de là le sigle K (ou K K, quand on cite plusieurs documents).

2. Les documents en sont conservés au British Museum.

3. Nous y reviendrons plus loin.

4. On avait choisi soigneusement la matières des tablettes et veillé particulièrement à leur cuisson, car à ce double point de vue les tablettes de cette bibliothèque l'emportent sur les autres. Peu sont intactes (le fait s'explique par les pillages de Niuive), et plusieurs ont subi l'action de

Le scribe a tracé des lignes verticales pour diviser son texte en colonnes, et des lignes horizontales soit pour marquer des divisions dans le texte, soit pour guider la main. Pour séparer les mots, pour indiquer une omission ou pour diviser une colonne en deux parties, on se servait parfois du signe \( \frac{1}{2} \), ou de \( | \).

Dans nombre de tablettes, on a mis en marge, à chaque dixième ligne,

le signe qui veut dire dix.

Certains textes sont accompagnés de figures géométriques; souvent il y a des gloses.

lement leurs documents'; quelquesois ils ajoutaient une traduction, des notes explicatives en assyrien à tel texte shuméro-akkadien²; des « épigraphes », c'est-à-dire de petites inscriptions³ sur tablettes d'argile destinées aux sculpteurs ou autres artistes qui devaient les graver sur les basrelies, les statues, les chars, etc.; des textes relatifs à la chronographie et à la chronologie, tels que la Chronique des premiers rois de Babylone¹, l'Histoire synchronologique des événements qui se passèrent entre 1600 et 800 avant J.-C.; le Canon des Éponymes ou liste des officiers royaux dont on attachait le nom à chaque année où ils remplissaient leur office à Ninive, avec indication de leur titre et mention des principaux événements de leur « éponymat »⁵.

A la suite de ces textes, citons les lettres, dépêches, rapports écrits soit par le roi lui-même, soit par ses officiers<sup>6</sup>; des contrats<sup>7</sup> relatifs à des achats d'esclaves — hommes ou femmes —, de maisons, de champs, de produits agricoles, d'animaux.

La majeure partie des documents de notre bibliothèque se rapportent à l'astrologie, à la médecine, à la religion — qui

<sup>1.</sup> Par ex. K K 11596; 10888.

<sup>2.</sup> Par ex.: K K 2657: 9901; Sm 2034.

<sup>3.</sup> Les sujets auxquels elles se rapportent sont de diverses sortes; cf. K K 3096; 6806; 7862; etc.

<sup>4.</sup> K 8532.

<sup>5.</sup> Ce document et le Canon de Ptolémée ont permis de dater avec exactitude les événements qui eurent lieu entre 900 et 640 av. J.-C.

<sup>6.</sup> Un certain nombre de ces documents sont adressés à la mère du roi, à son fils, à sa fille, à de grands officiers; ils ont souvent pour objet les affaires militaires ou les affaires publiques. Signalons les lettres qui rapportent une conquête de l'Égypte (K 2701), la révolte du roi d'Élam (80-7-19, 16), des éclipses de soleil et de lune (D T, 98), un songe envoyé par le dieu Bêl (K 4785), etc; celles qui ont pour objet un transport de chevaux (K 12045), des articles de vêtement (K 11468), l'appel d'un médecin pour soigner une jeune fille de la maison royale (82-5-22, 174), etc.

<sup>7.</sup> Ces documents sont scellés. Quelquefois on imprimait l'ongle, et cette marque tenait lieu de sceau. Cf Rm 2, 19. Cet usage remontait d'ailleurs à la plus haute antiquité.

étaient si étroitement unies — et surtout aux omina. Ces omina étaient tirés de certains caractères et de certains actes des animaux (chevaux, ânes, lions, bœufs, chiens, veaux, etc.), des oiseaux (hirondelles, aigles, etc.), des serpents, des scorpions, des sauterelles, etc.; ils étaient tirés aussi des naissances des hommes et des animaux, des « monstres »; de l'état des villes et de leur rues, des champs, des rivières; de l'état de la bouche, du nez, des lèvres, des yeux, des cheveux, des pieds, des mains, du cœur, du sang; des songes.

Signalons encore les présages astrologiques, dont on connaît deux grandes séries, et les textes écrits sur les astrolabes. D'autres présages étaient fondés sur l'observation des météores, des étoiles filantes, de la forme, de la couleur, des mouvements des nuages, des éclairs et de la fondre.

Pour guérir leurs malades, les médecins se servaient d'herbes, de certaines parties du corps des animaux, de pierres que l'on supposait efficaces pour éloigner les influences astrales; mais les prêtres insistaient surtout sur l'efficacité des prières et des incantations que l'on devait réciter en même temps que l'on administrait au malade le remède prescrit. Les documents de Ninive nous font connaître tout cela.

On a trouvé aussi, dans la même Bibliothèque, des prières à Ishtar, à Ishtar, Sin et Tashmîtu, à Shamash, à Anu, Bau, Nusku, et à d'autres divinités; des Hymnes, des textes de Rites et de Cérémonies à exécuter aux fêtes des dieux et du nouvel an, dans l'oblation des sacrifices, etc.

Les scribes royaux de Ninive nous ont conservé. encore

<sup>1.</sup> La première, qui daterait du temps de Surgon ler, entre 2700 et 2600 av. J.-C., contenait au moins 66 tablettes. Son titre était :: Inuma kakkab Bêl = quand l'étoile Bêl; la seconde Inuma Sin ina tamartishu = lorsque la lune à son lever.

<sup>2.</sup> Par ex.: K K 68; 760; 2913; etc.

des textes épiques très importants (Épopée de Gilgamesh, Récit de la Création, Descente d'Ishtar aux Enfers), des Légendes et des Mythes, et des copies, fragmentaires, du Code de Hammurabi<sup>a</sup>.

Enfin. nous devons à la même source des Listes de caractères avec indication de leur usage et de leur valeur dans les diverses branches de la Littérature; des Listes de mots ou Vocabulaires; des Listes d'idéogrammes avec leur valeur.

L'étude de ces tablettes montre que beaucoup furent copiées sur les originaux conservés dans les anciennes villes d'Akhad, d'Ashshur, Babylone, Kutha, Nippur.

## a. - Littérature juridique.

#### RECUEIL DIS LOIS ASSYRIENNES2.

Antérieurement à 900 av. J.-C. (entre 1400 et 1200, d'après Scheil), un roi assyrien, probablement de la puissante dynastie d'Ashur-uballit, promulga les ordonnances légales dont nous allons nous occuper<sup>3</sup>. Elles constituent une sorte de Recueil (non pas un Code) formé, semble-t-il, à l'aide de jugements rendus par le roi ou ses délégués, et qui ont reçu force de loi. Ce Recueil paraît ne contenir qu'une faible partie du droit assyrien; ainsi, on n'y trouve

<sup>1.</sup> Ces fragments ont été reproduits par Ungnad. Keils. Ges. Ham. p. 36-42.

<sup>2.</sup> Le texte cunéiforme se trouve dans E. Schroeder, Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen Inhalts. In-fol. Leipzig, 1920. Les trois tablettes sur lesquelles se trouve ce texte ont été trouvées dans les fouilles pratiquées à Qalat Shergat, de 1903-1914, par la Deutsche Orientsgesellschaft. La 1re tablette est la mieux conservée et la plus étendue; elle contient une soixantaine d'articles (un ciaquième environ du Code de Hammurabi.) Une dizaine d'articles seulement, sur 21, sont bien conservés par la 2e tablette. La 3e est la plus mutilée; 11 articles sont lisibles.

<sup>3.</sup> Ces textes ont été traduits par V. Schell dès 1921 : Recueil de lois assyriennes. Nos citations reront empruntées à cette traduction.

Dans notre exposé, nous suivrons l'étude de E. Cuq, Un recueil de lois assyriennes, dans RA XIX (1922) 46-69.

point les règles sur les contrats tels que la vente, le louage, les sociétés, le prêt à intérêt.

La justice publique est exercée par le roi ou par ses délégués, assistés quelquefois du maire de la ville et de trois ou cinq notables. Le chef de famille est le magistrat domestique; il a le droit d'exercer la justice privée à l'égard des membres de la famille, en certains cas.

Le Code admet le système des peines légales et surtout celui des peines morales. A défaut de preuves, le défendeur se disculpe par un serment : en cas de parjure, il s'expose à la colère divine, et on estime qu'il n'oserait pas l'encourir; si le dieu ne le punit pas, c'est qu'il reconnaît la sincérité de son affirmation.

L'ordalie (immersion dans le dieu Fleuve) assure, par une sorte de miracle, le triomphe du droit.

- Peines. 1. La peine est égale pour tous, sauf pour les esclaves. Par ex.: le mari ne peut pas absoudre sa femme et punir son complice.
- 2. En général, la peine est déterminée par la loi; en quelques cas, la détermination est abandonnée à la volonté du roi ou du magistrat domestique : mari, père. Et la peine légale est fixe.
- 3. La peine est *personnelle*. Par ex. : le mari n'est pas responsable du délit de sa femme, ni les frères du crime commis par leur frère, etc.

Les peines établies sont corporelles (bastonnade, asphalte versée sur la tête, castration, mutilation de la face, corvée royale), ou pécuniaires.

La compensation est admise dans quelques cas : vol, viol de jeune fille, avortement.

#### ANALYSE.

Notre Recueil a pour objet le mariage, la propriété, le

gage, les crimes et délits. Les matières ne sont pas envisagées dans leur ensemble : la loi se borne à considérer des cas particuliers où l'intervention du législateur a paru nécessaire. Quant au reste, on suivait sans doute le droit coutumier.

I. Le Mariage. — Il est précédé de la cérémonie des fiançailles. Le fiancé verse de l'huile parfumée sur la tête de la jeune fille et lui offre des gâteaux (?). Il lui remet des parures et une valeur appelée tirkatu², et fait des cadeaux au père de la fiancée.

En principe, le mariage exige la rédaction d'un écrit qui détermine les obligations de la femme. La cohabitation tient lieu d'écrit pour la veuve qui demeure deux ans dans la maison de son nouveau mari<sup>3</sup>.

Signalons cette particularité que la femme n'est pas obligée d'habiter chez son mari; elle peut rester chez son père. où elle reçoit son mari.

Lorsqu'elle doit habiter chez son mari, elle apporte les biens que son père lui a donnés pour subvenir aux charges du mariage. Ces biens sont garantis à ses fils; les frères de son mari n'y ont pas droit.

Lorsqu'elle habite chez son père, le mari peut lui faire une donation (nudunnu) dont l'acceptation la rend responsable des dettes du mari.

Qu'une femme habite chez son père, ou que son mari l'ait fait demeurer dans une maison séparée, le mari doit, s'il part en campagne, pourvoir à son entretien. Nous citerons cet article intéressant'; il envisage diverses hypothèses.

<sup>1.</sup> Art. 43.

<sup>2.</sup> Art. 39.

<sup>3.</sup> Art. 35. Dans le droit babylonien (Code Ham. §128), le contrat écrit était nécessaire. (Le contrat de mariage écrit paraît avoir été inconnu des anciens Hébreux; il n'est mentionné que pour le mariage de Tobie et de Sara (Tob. vii, 13); le mariage de Booz et de Ruth se fait par engagement oral devant témoins (Ruth, iv, 10 suiv.)

<sup>4.</sup> Art. 37 et 46.

La femme qui habite la maison conjugale y reste au décès de son mari. Ses fils doivent pourvoir à sa nourriture et à son entretien.

Si une veuve va habiter chez son nouveau mari et y amène un fils du premier lit, cet enfant, bien qu'il soit élevé à la maison de son beau-père, est traité comme un étranger, à moins qu'il ne soit adopté<sup>1</sup>.

La loi impose à la femme le devoir de la fidélité. La sanction est la peine de mort pour elle et pour son complice:

Lévirat. La veuve doit épouser son beau-frère, même si, durant le mariage, elle habitait chez son père. Si le beau-frère est fiancé au moment du décès de son frère, il n'en est pas moins tenu d'épouser la veuve; mais ses fiançailles ne sont pas rompues, le père du fiancé peut exiger le mariage : son fils aura deux femmes et la fiancée ne sera que la seconde, alors qu'elle pensait être la première.

Remarquons que la loi assyrienne du lévirat, comme celle des Hittites<sup>2</sup>, n'impose pas comme condition ou motif l'ab-

sence: d'enfant issu du mariage...

La fiancée, comme la veuve, en cas de décès ou de disparition du futur, est obligée d'épouser un frère de son fiancé qui ait au moins dix aus<sup>3</sup>. A défaut de frère, elle épousera le père du fiancé. S'il est lui-même décédé, elle épousera le fils de son futur, s'il y en a un d'au moins dix ans; sinon, le père de la fiancée recouvre le droit de la marier à son gré, après avoir rendu l'équivalent de ce qu'il a reçus.

Les femmes mariées doivent toujours être voilées, quand elles circulent sur la voie publique; c'est un signe de la propriété du mari. L'hiérodule mariée, la femme de second rang accompagnant l'épouse légitime, doivent être voilées.

II. La propriété. — Les champs, appartenant à des pro-

<sup>1.</sup> Art. 29.

<sup>2.</sup> Art. 193; cf. p. 198-199.

<sup>3.</sup> Art. 44.

<sup>4.</sup> Art. 41.

priétaires différents, sont séparés par des bornes ou des fossés.

Quiconque est convaincu d'avoir réduit la superficie du champ voisin en déplaçant les bornes doit rendre trois fois autant de terrain qu'il en a usurpé; en outre, il encourt une triple peine : x... coups de bâton, un mois de corvée royale, un doigt coupé<sup>1</sup>. — La peine est moindre si l'on a déplacé un fossé<sup>2</sup>.

D'autres cas d'empiètement et d'autres peines sont prévus<sup>3</sup>.

En cas de conflit au sujet de l'utilisation des eaux d'irrigation<sup>4</sup>, les juges attribueront à celui des deux voisins de canal qui fait preuve de bonne volonté, le droit exclusif de se servir de l'eau. Même règle quand il s'agit des eaux fluviales; mais, ici, la loi (mutilée) signale l'intervention du maire de la ville et de cinq notables.

Le patrimoine du chef de famille reste souvent indivis à son décès. Les fils peuvent le partager entre eux; mais, s'ils ne le font pas, la loi a édicté des règles afin de prévenir des contestations.

Le transfert de la propriété des immeubles précieux, tels que champ ou maison, est soumis à des conditions de publicité: L'acheteur doit, à trois reprises pendant un mois, faire annoncer par le crieur public sa volonté d'acquérir. Sommation est faite à tous ayants droit de produire leurs titres au tribunal compétent; passé le mois ils sont forclos.

III. LE GAGE. — Le créancier a pour gage la personne du débiteur. Il a le droit d'emmener chez lui son débiteur et de le faire travailler à son profit. Il n'a pas le droit de le vendre.

<sup>1.</sup> Art. VIII.

<sup>2.</sup> Art. IX.

<sup>3.</sup> Art. X.

<sup>4.</sup> Art. XVII et XVIII.

<sup>5.</sup> Art. VI.

Le créancier qui a reçu en gage un enfant du débiteur a droit aux services de cet enfant jusqu'à ce qu'il ait, par son travail, acquitté la dette paternelle. Le créancier n'a pas le droit de vendre l'enfant.

Le créancier qui a reçu en gage la fille de son débiteur a le droit de la marier : il renonce à son gage au profit du futur mari, moyennant un prix convenu. L'exercice de ce droit étant subordonné au consentement du père, qui pourrait se libérer par là et soustraire sa fille à la servitude.

IV. Les crimes et délits : vol, maléfice, diffamation, adultère, viol, attentat aux mœurs, avortement et meurtre.

De huit articles sur le vol, cinq supposent le vol commis par une femme.

Le maléfice est puni lorsque le délit est flagrant. L'objet doit être surpris dans la main de la personne qui fait l'envoûtement.

Le crime est puni de mort.

L'homme qui surprend sa femme en flagrant délit d'adultère peut se faire justice ou conduire les coupables devant le roi. Dans le premier cas, il peut choisir entre trois partis : tuer la femme et le complice; — couper le nez de la femme, rendre le complice eunuque et lui mutiler la face; — pardonner.

Le viol d'une femme mariée est puni de mort 1.

L'avortement provoqué par des coups portés sur la femme d'autrui est puni de cinquante coups de bâton, d'un mois de corvée royale et d'une amende de 2 talents de plomb. S'il s'agit d'une prostituée, on inflige seulement autant de coups qu'il en a donné. Si la femme est à sa première grossesse, le coupable paie seulement une amende de 2 talents de plomb.

<sup>1.</sup> Art. 56-57.

#### LES ARTICLES 1.

- 1. « Si une femme, femme d'homme libre ou fille « d'homme libre, pénètre dans le temple, dans le temple
- « dérobe du lieu saint (?) quoi que ce soit qui est pris dans
- « sa main, on la convaincra... la rasure du... on lui fera.
- 3. « Si d'un homme soit malade, soit mort, la femme « dérobe quelque chose de sa maison ou à tout autre le « vend, la femme de cet homme et les acheteurs on tuera.
- « Et si la femme mariée dont le mari est bien portant dérobe
- « quelque chose de la maison de son mari, et si à un
- « homme, à une femme ou à tout autre le vend, l'homme
- « en prouvera à sa femme et lui imposera la peine, et l'ache-
- « teur qui des mains de la femme mariée a reçu l'objet
- « restituera le vol; et la peine pareille à celle que « l'homme imposera à sa femme on imposera à l'acheteur. »
- 4. L'esclave, homme ou femme, qui reçoit d'une femme mariée un objet volé à son mari. doit le remplacer. On lui

coupe les oreilles, — à moins que le mari ne juge utile de punir sa femme en lui coupant les oreilles.

- 5. Si une femme mariée vole dans la maison d'autrui un objet d'une valeur supérieure à 5 mines de plomb, le propriétaire a le droit de l'arrêter. Le mari peut entrer en arrangement et délivrer sa femme, mais il doit lui couper les oreilles et restituer l'objet volé.
- 6. Celui qui achète un objet déposé à la campagne par une femme mariée est assimilé à un voleur.
- 8. Si dans une rixe avec un homme, une femme lui broie les parties, on lui coupe un doigt ou les deux (mains?) suivant la gravité de la blessure<sup>2</sup>.
  - 12. Le viol d'une femme mariée est puni de mort.

<sup>1.</sup> Quand nous résumons les articles, nous suivons le plus souvent Cuq (l. c.).

<sup>2.</sup> Cf. Deut. XXV, 11.

- 13. Si une femme mariée se rend au domicile d'un homme qui sait qu'elle est marié, on la tuera avec son complice.
- 14. Dans le cas d'infidélité, si la femme habite chez son mari, celui-ci peut se contenter de la mutiler ainsi que son complice, ou pardonner.
- 15. « Si quelqu'un surprend un homme avec sa femme, « lui fait la preuve, le convainc (sommairement) et les tue « tous deux, il n'y a pas de faute. S'il l'a arrêté, et soit chez « le roi, soit chez les juges, l'a conduit, on lui fera la « preuve, on le convaincra. Si le mari tue sa femme, il tuera « aussi « le mâle »; s'il coupe le nez de sa femme, il rendra « l'homme eunuque, et on lui mutilera toute la face. Mais « si (le mari) absout sa femme, il absoudra aussi l'homme ».
- 16. Si une femme mariée a une intrigue avec un homme qu'elle a sollicité, le mari la punira à son gré; l'homme n'est pas en faute. Mais, si en pareil cas, l'homme a pris de force la femme, tous deux sont en faute.
- 18-19. Lorqu'on impute, sans en faire la preuve, à une femme mariée un adultère, à un homme un acte contre nature, le diffamateur est puni de 50 coups de bâton et d'un mois de corvée royale, d'une amende d'un talent de plomb et de la castration.
- 21. L'avortement provoqué par des coups portés sur la femme d'autrui est puni de 50 coups de bâton, d'un mois de corvée royale et d'une amende de 2 talents de plomb.
- 22-23. Celui qui, sans être le père, le frère ou le fils d'une femme mariée, l'emmène dans un voyage d'affaires, ignorant qu'elle est mariée, n'en est pas moins tenu de payer 2 talents de plomb au mari, qui a été privé de ses services. Il doit en outre, se soumettre à une ordalie pour établir sa bonne foi, alors même qu'il n'aurait pas eu commerce avec elle. Il ira au fleuve sans liens, s'il revient du fleuve, on le traitera comme le mari traitera sa femme.
  - 26. Chacun des frères est autorisé, lors de son mariage,

à prélever sur les biens communs les parures qu'il est d'usage d'offrir à la fiancée. Si le donateur est mort avant que l'indivision ait pris fin, ces objets ne feront retour à la masse commune qu'à défaut d'enfants issus du mariage.

- 30. « Si une femme entre (se marie) chez son mari, son « shirku (dot?) et tout ce que de chez son père elle a appor« té et aussi ce que son beau-père, à son entrée, lui a donné « est garanti à ses fils; les beaux-frères n'y toucheront pas, « et si le mari la répudie (?), il le donnera à ses fils comme « il voudra ».
- 32. Si la fiancée meurt après que son père a reçu les cadeaux (consistant en argent, blé, mouton) du futur, celuici peut les reprendre (sauf les objets d'alimentation), ou épouser une sœur de sa fiancée s'il y en a. Le mariage avec la future belle-sœur est facultatif et subordonné au consentement du père de la jeune fille.

33. L'acceptation du nudunnu (donation facultative du mari à sa femme quand elle habite chez son père) par la femme la rend responsable des dettes du mari.

35. Cas où la cohabitation tient lieu de contrat écrit de mariage<sup>2</sup>.

- 37. « Si une femme est mariée chez son père et si son « mari dans une maison isolée (?) la fait demeurer, et si son
- « mari part aux champs sans que huile, laine, vêtement,
- « nourriture et rien ne lui ait laissé, ni rien du produit du
- « champ ne lui envoie, cette femme sera fidèle à son mari,
- « pendant cinq ans, et ne se remariera pas; si elle a des
- « fils qui se louent et mangent du pain, (cette) femme
- « attendra son mari et ne se remariera pas. Si elle n'a pas
- « de fils, elle attendra son mari pendant cinq ans; au seuil
- « de 6 ans, elle demeurera avec le mari de son choix.

« Son premier mari au retour, ne la touchera pas; elle est « garantie à son dernier mari.

2. Cf. supra, p. 221.

<sup>1.</sup> Blé, mouton et tout ce qui est aliment on ne lui rendra pas.

« Si au delà de 5 années il a tardé, parce qu'il n'a pu « se rapprocher librement, soit qu'un despote l'ait pris « et qu'il se soit enfui, soit que comme rebelle il ait été » pris et ainsi ait tardé, il en justifiera au retour, une « remplaçante de sa femme il procurera (au nouveau « mari) et il reprendra sa femme. Et si le roi en pays « étranger l'a envoyé, et s'il tarde jusqu'à 5 années, sa « femme l'attendra; près d'un autre mari elle ne demeu-« rera pas. Mais si avant les 5 ans révolus elle se remarie « et a des enfants, le (premier) mari au retour la pren-« dra, elle et ses enfants, parce qu'elle n'a pas attendu, « selon la loi, et qu'elle s'est éloignée.

40. « Si quelqu'un une fille qui n'est pas à lui a donné « à un mari, alors que d'abord le père (de la fille la lui « avait donnée en gage parce qu'il) était endetté, et que « comme gage elle restait là (chez cet homme), — si un « ummianu antérieur s'en vient et si, le prix de la fille « étant entièrement soldé, il ne reste rien à donner au li- « vreur, (l'ummianu?) prendra le livreur.

« Si elle a vécu dans le gêne, elle est libre envers celui « qui l'a nourrie.

« Et si à celui qui a épousé la fille on veut faire signer « une tablette (de reconnaissance) ou si un réclamant se « présente contre lui, on lui restituera le prix de la femme, « et le livreur la reprendra.

41. « Les femmes mariées doivent être voilées 1... « L'hié-« rodule qu'un mari a épousée, (elle aussi) dans la rue sera « voilée; celle qu'un mari n'a pas épousée, dans la rue sera « tête découverte, et ne sera pas voilée; la prostituée ne sera « pas voilée, sa tête sera découverte.

« Celui qui verrait une prostituée voilée la saisira, se pro-« curera des témoins, devant le Palais l'amènera, il ne pren-« dra pas ses ornements. Celui qui l'a arrêtée recevra son

<sup>1.</sup> Cf. supra p. 222.

« vêtement. On la frappera de 50 coups de bâton, on versera

« de l'asphalte sur sa tête.

« Et si quelqu'un voit une prostituée voilée et la laisse « aller, ne l'amène pas devant le Palais, celui-là on le frap-« pera de 50 coups de bâton, (on) prendra son khanjar et

« son vêtement, on fendra ses oreilles, avec un cordon (?) on

- « tirera en arrière, on attachera; un mois de corvée royale « il fera.
- « il fera.
- « Les servantes ne se voileront pas. Celui qui verrait une « servante voilée, la saisira, devant le Palais emmènera; « ses oreilles on coupera. Celui qui l'a arrêtée recevra son
- « habit. « Si quelqu'un voit une servante *voilée* et la laisse aller
- « sans l'arrêter et devant le Palais ne l'amène pas, on lui fera
- « la preuve, on le convaincra, de 50 coups de bâton on le « frappera, ses oreilles on fendra, avec un cordon on tirera,
- « derrière lui on attachera, son khandjar et ses vêtements
- « on lui prendra, un mois de corvée royale il fera ».
- 42. Celui qui veut épouser sa concubine doit en faire la déclaration devant 5 ou 6 amis et lui imposer le voile sur la tête.
- 45. Lorsque la dette est inférieure à la valeur vénale du débiteur, et que le créancier, pour tirer de son débiteur une somme supérieure, lui rase la tête (pour essayer de le vendre comme esclave), on percera et l'on fendra les oreilles du créancier.
- 46. « Si une femme a été livrée (épousée), et si l'ennemi « prend son mari, si elle n'a ni beau-père, ni enfant, elle
- « attendra son mari pendant deux ans. Si, pendant ces deux
- « ans, elle n'a pas à manger, elle s'en ira et (le) déclarera.
- « Si elle est une *ekallaitu* du Palais (c'est-à-dire au service
- « du Palais), son... la nourrira; le travail du temple elle « fera.

Si elle sait travailler la terre, les juges inviteront les notables de la ville à lui attribuer une maison et un champ qu'elle cultivera pendant 2 ans. Les conditions de cette attribution seront fixées par écrit. Au bout de 2 ans, ion délivrera à cette femme une tablette de veuve. Dès lors, elle sera libre de se remarier et d'habiter chez son nouveau mari.

- 49. « S'il est quelqu'un dont la fille de son débiteur, pour « dette, demeure dans sa maison et qu'il demande au père
- « de la fille pour la donner en mariage, si le père ne con-
- « sent pas, il ne la donnera pas. Si le père de la fille est « mort, il demandera à l'un des frères de la fille, et celui-là
- « en réfèrera à ses (autres) frères. Si le frère dit : dans un
- « mois je libèrerai ma sæur! si dans un mois il ne l'a pas
- « libérée, le créancier, s'il veut, l'affranchira et la donnera
- « à un mari... » (Lacune.)

51-57. De l'avortement et du viol.

Art. I. Est assimilé à un voleur le dépositaire qui a facilité le vol de l'objet confié à sa garde en négligeant de fermer sa maison.

Art. II et III. Les membres de la famille ne sont pas solidaires les uns des autres devant la loi.

Art. XII. Celui qui sous les yeux du propriétaire plante un verger ou des arbres, creuse une fosse dans le champ d'autrui, devient propriétaire du terrain qu'il a mis en valeur; mais il doit rendre au propriétaire dépossédé un terrain d'égale étendue.

Art. XIV. Si le champ usurpé contient de la terre à brique, l'usurpateur rendra le triple du terrain, sera frappé de 50 coups de bûton, et fera un mois de corvée royale. Les briques qu'il a moulées seront confisquées.

Art. XVII. Si dans les champs se trouvent des eaux qui « coulent à employer pour l'irrigation, les propriétaires des

- « champs s'entrepartageront; chacun sur son champ culti-
- « vera, arrosera.
  - « Mais si entre eux il n'y a pas entente, celui qui est de
- « bonne volonté, parmi eux, demandera aux juges et il fera
- « sa culture: ces eaux pour lui il prendra et arrosera son
- « champ; aucun autre n'arrosera ».

## b. - Poésie épique.

LA LÉGENDE DU VER DU MAL DE DENTS1.

Cette composition débute sur le ton des grandes épopées. Comme en tant d'antres cas, le mal de dents est expliqué, non pas par les causes secondes, mais par la cause première et ultime.

Lorsque le dieu Anu eut le ciel la terre les fleuves
 les canaux le limon le ver se présenta

 Que me donneras-tu Que me donneras-tu

devant Ea

créé le ciel
créé la terre,
créé les tleuves
créé les canaux
créé le limon,
créé le ver,
tout en larmes<sup>2</sup> devaut Shamash
il vint.
pour ma nourriture?
pour ma pitance?

On lui offre la sève du palmier et de l'arbre shashshur; mais le ver est mécontent : il demande de loger dans l'enceinte des dents et dans la pulpe des dents afin de pouvoir sucer le sang et ronger la machoire.

Le passage suivant est une transition destinée à introduire une Incantation pour guérir le mal de dents.

On le voit, la science des causes n'embarrassait pas les « savants » de Babylone ; ils trouvaient toujours une généa-

BM 55, 547 in CT, XVII, 50; Cf. Тиомрзов, The Devils; II, 160; Pl. I.
 — Се texte avait été copié pour la Bibliothèque d'Ashurbanipal.
 Illaka dimâsha.

logie qui portait jusqu'à la création du monde la chose à expliquer.

#### Poème de Gilgamesii.

Dès la période hammurabienne, il existait un poème de Gilgamesh dont nous avons quelques fragments; nous les avons déjà étudiés.

D'un poème de Gilgamesh, rythmé, en douze tablettes qui, d'après les indications fournies par le texte lui-même, est une copie faite au vu s. av. J.-C., pour la bibliothèque d'Ashurbanipal, nous avons plusieurs exemplaires très fragmentaires.

Dans toute la littérature assyro-babylonienne, il n'y a pas de document où les dieux fassent plus piètre figure : ils tremblent « comme des chiens », au moment du danger³; ils s'assemblent « comme des mouches<sup>4</sup> » autour du sacrifice. Ishtar surtout est une ignoble courtisane sans vergogne.

Et pourtant les psaumes et les hymnes manifestent un sentiment religieux si réel<sup>5</sup>!

Le probème agité dans notre poème paraît être de savoir comment Gilgamesh est devenu juge des morts sans avoir obtenu les honneurs divins.

- 1. Les fragments n°s 51 et 54 (in BA, I, 49, 50 et 57-65), portent en effet « tablette XII ». A la fin de chaque tablette, on lit la première ligne de la tablette suivante.
- 2. Tous sont en écriture assyrienne, sauf SP II 960=NE 60; Rm 907=NE 49, SP 297? cf. BA II (1890) 151, en écriture néo-babylonienne. Ils ont été publiés par Paul Haupt, D. babyl. Nimrodepos. Leipzig, 1884 et (la tablette XII) dans BA, I. Citons, en français, les trad. de Sauveplane dans la Revue des Religions, 1892 et de P. Dhorme dans TR. Nous suivrons de très près cette dernière traduction.

Signalons dans cette épopée: 1º le grand rôle des songes. 2º Comme dans Enuma elish, les récits d'un personnage, quand ils doivent être répétés par un autre, sont reproduits textuellement.

3. XI, 116.

4. XI, 162.

5. D'après M.-J. Lagrange (ERS<sup>2</sup> 342-347), le fait s'expliquerait en admettant que le Poème avait peut-être pour but principal d'intéresser la curiosité.

I

Gilgamesh fatigue par ses vexations les gens d'Erek dont les lamentations montent jusqu'à l'oreille des dieux. La déesse Aruru, co-créatrice de l'humanité, est chargée de former, avec un peu de boue, un rival du tyran : c'est Enkidu.

Celui-ci est élevé au milieu des animaux sauvages, prend part à leur vie, et joue de mauvais tours aux bergers du voisinage. Pour s'en débarrasser, un chasseur conçoit l'idée de l'arracher à la vie sauvage; une courtisane sera l'instrument de ce dessein: Enkidu ne résiste pas à ses séductions (le récit en est brutal). Quand pendant six jours et sept nuits, il a satisfait sa passion bestiale, les gazelles s'enfuient, le bétail du désert s'éloigne de lui:

Col. IV, 26: Il eut honte Enkidu, son corps était paralysé.
29 Et il comprend, il sent grandir l'entendement.

Alors il retourne à la prostituée qui lui propose de venir dans Erek :

34. « Tu es beau, Enkibu, tu es comme un dieu!

35. « Pourquoi avec les troupeaux cours-tu par le désert?

36. « Allons! Je vais te conduire dans Erek aux enclos,

37. « à la maison pure, demeure d'Anu et d'Ishtar,

38. « lieu où Gilgamesh est parfait en force

39. » et, comme un bœuf sauvage, s'est affermi sur les gens! »

Enkidu et la prostituée arrivent à Erek en pleine fête.

Gilgamesh, lui, a deux songes que sa mère lui explique : ce qu'il a vu c'est l'image d'Enkidu, le héros à la force prodigieuse qui va devenir son compagnon<sup>1</sup>.

## II - IV

Ces tablettes son bien mutilées.

II. — Enkidu maudit la courtisane d'Erek. Elle est seule

1. Cf. Période hammurabienne : Epopée de Gilgamesh, p. 96.

punie; vêtue d'une peau de chien, elle doit errer dans la campagne.

... En songe, Enkidu est descendu au Sheol, qu'il décrit dans le style de la Descente d'Ishtar aux enfers<sup>1</sup>:

Col. IV. 30. A la maison d'où l'entrant ne sort pas,

31. à la route dont l'aller n'a pas de retour,

32. à la maison dont l'habitant est privé de lumière,

- 33. où la poussière est leur nourriture et leur aliment la boue,
- 34. ils sont vêtus, comme l'oiseau, d'un vêtement d'ailes.
  35. Ils ne voient pas la lumière et dans l'obscurité ils de-

Enkidu va emmener au loin Gilgamesh: les habitants d'Erek seront donc délivrés de leur tyran, et les chasseurs du désert sont exaucés puisque Enkidu ne sera plus là.

Les deux amis s'entretiennent de leur prochaine expédition contre Khumbaba.

- III. Ils viennent consulter la mère de Gilgamesh, prêtresse de Nin-Sun. Elle se pare des ornements sacrés, répand l'eau lustrale et monte sur la terrasse du temple pour offrir à Shamash le sacrifice de l'encens<sup>2</sup>. Elle recommande son fils à Aya, l'amante du dieu.
- IV. Les obstacles s'accumulent contre l'entreprise de Gilgamesh.... Enfin voici nos deux héros en présence de la fameuse moutagne de Khumbaba.

#### V

Les deux amis sont en extase devant le bois sacré, « demeure des dieux, sanctuaire d'Irnini<sup>3</sup>. » Ils appellent le gardien; mais Khumbaba ne veut pas entendre. Exkuru a une vision nocturne. Gilgamesh est fils d'une voyante; il interprète le songe :

Mon ami, ton rêve est beau... Nous prendrons Khum-

1. Cf. infra, p.

3. Un des noms d'Ishtar.

<sup>2.</sup> Cf. Jer., XIX, 13 et XXXII, 29.

baba<sup>1</sup>! Auparavant, ils rendent leurs devoirs aux morts : nourriture funèbre, chant de deuil.

Pendant la nuit, Enkidu a un autre songe que lui ont obtenu les prières de Gilgamesh:

Col. III, 10. « Mon ami, ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi suis-je 'éveillé?

11. « Ne m'as-tu pas touché? Pourquoi suis-je trouble?

12. « Un dieu n'a-t-il pas passé? Pourquoi ma chair est-elle

13. « Mon ami, j'ai vu un troisième songe. [abattue

Songe effroyable! Les cieux retentissent, la terre mugit. Une profonde obscurité; et. soudain, des éclairs et des flammes! Puis, tout s'éteint.

(La tablette est de nouveau mutilée).

#### VI

Les deux héros ont triomphé de Khumbaba. Gilgamesh se purifie des souillures de la lutte, se coiffe de sa couronne et revêt son justaucorps. Ishtar l'aperçoit dans tout l'éclat de sa beauté guerrière et s'éprend de lui.

Allons! Gilgamesh, sois mon amant!

Elle lui promet honneurs et richesses s'il répond à son amour. Mais le héros, au lieu de céder aux avances de la déesse, lui reproche ses brutales et inconstantes amours, sa cruauté.

Devant ce refus et ces insultes, Ishtar en fureur exige de son père Anu un vengeance. Et Anu envoie le veau céleste contre Gilgamesh: Enkidu met en pièces l'animal et en jette un quartier à la face d'Ishtar<sup>2</sup>.

Col. II, 38 et 41.

<sup>2.</sup> Le culte primitif d'Erek était celui de la voluptueuse Ishtar; or, c'est Lugal-banda qui est mentionné comme dieu spécial de Gilgamesh; d'autre part, dans les inscriptions de la dynastie d'Erek (KB III, I p. 82 suiv.), c'est ce dieu et sa parèdre qui reçoivent tous les honneurs; enfin Ishtar est ici très maltraitée. De ces faits on peut conclure, avec P. Dhorme, que notre épopée appartient à un courant de réaction contre le culte éhonté de l'Ishtar d'Erek, réaction qui doit remonter à l'époque de la dynastie d'Erek (3º millénaire av. J.-C.).

La déesse, environnée du chœur des courtisanes sacrées, gémit sur la victime, tandis que Gilgamesh offre pour le culte de son dieu, Lugal-Banda, les deux cornes du taureau : elles contiendront de l'huile des onctions rituelles.

De nouveaux songes troublent le sommeil d'Enkidu.

## VII — IX

VII. — Très mutilée. Enkidu est gravement malade. VIII. — Enkidu est mort. Et Gilgamesh:

Col. II, 11. « Enkidu, mon ami, mon petit frère, panthère du désert, 12. « avec qui nous avons descendu partout et avons gravi [les montagnes],

13. « nous avons pris et frappé le taureau céleste,

14. « nous avons exterminé Khumbaba qui habitait dans la [forêt de cèdre;

15. « maintenant, quel est le sommeil qui t'a saisi?

16. « tu es assombri, tu ne m'entends pas! »

17. Mais lui ne lève pas les yenx.

18. Il toucha son cœur et il ne battait plus...!

19. Il couvrit l'ami comme une fiancée....

Durant six jours et six nuits, Gilgamesh fait entendre des lamentations; puis, pris d'une véritable panique, il erre à travers la campagne, et, quand on lui en demande la raison: « J'ai eu peur de la mort et j'ai fui à travers le désert.... Mon ami, celui que je chérissais est devenu semblable à la boue! Et moi n'aurai-je pas à me coucher, un jour, pour ne plus me relever?. »

IX. — Il résout alors d'aller demander à un de ses ancêtres, Uta-napisthim, le secret de la vie.

La première étape est au mont *Mashu*, en Arabie, où il rencontre des hommes-scorpions; puis, il devra suivre « *la route du soleil* », c'est-à-dire le chemin que le soleil parcourt la nuit pour revenir à l'Est. L'obscurité règne en effet sur le parcours... Mais voici une oasis; et la lumière brille

<sup>1.</sup> Le texte de cette ligne est assez douteux.

de nouveau; « l'arbre des dieux », aux rameaux de lapis lazuli, porte des fruits magnifiques... Il y a une profusion de pierres précieuses.

#### X

Nous sommes chez la nymphe Siduri. Effrayée par l'aspect de Gilgamesh, elle s'enferme chez elle. Le héros approche, menace d'enfoncer la porte. La nymphe lui fait les questions d'usage; et le héros répond par le récit stéréotypé de la mort de son ami, du deuil.... Il la supplie de lui indiquer comment il pourra se rendre chez Uta-napishtim; comment franchir la mer qui lui ferme le passage. Siduri lui répond que Shamash (le soleil) seul peut la franchir. Et puis, il y a les eaux de la mort! Qu'il aille dans la forêt chercher le pilote d'Uta-napishtim: il aura là un guide sûr.... Nouveau dialogue stéréotypé, qui se répète encore quand enfin Gilgamesh arrive en vue de son ancêtre.... Uta-napishtim fait des considérations philosophiques peu rassurantes: la mort comme la vie est réglée par la destinée, mais nul ne connaît le jour de la mort.

Col. VI, 26. Est-ce pour toujours que nous faisons une maison? Est-ce [que nous scellons pour toujours?

27. Est-ce pour toujours que les frères se séparent?28. Est-ce pour toujours que la haine existe dans...?

36. Les Anunnaki, les dieux grands, se rassemblent;

37. Mammitu, qui crée la destinée, avec eux fixe les destins,

38. ils déterminent la mort et la vie,

39. ils ne font pas connaître les jours de la mort!

#### XI

Gilgamesh demande avec insistance à Uta-napishtim comment il a pu pénétrer dans l'assemblée des dieux et trouver la vie.

Et l'aïeul raconte l'histoire du déluge1.

1. Cf. infra.

A la suite de cette aventure fameuse, un dieu l'a conduit à l'embouchure des fleuves et lui a fait trouver la vie. Mais Gilgamesh, lui, n'a pas de protecteur divin. Que faire?

Uta-napishtim prouve à Gilgamesh, par l'expérience de sa faiblesse, qu'il ne mérite pas d'échapper au destin commun. Mais la femme de l'aïeul est émue de pitié; elle intervient deux fois. Le héros du déluge se laisse attendrir et communique à Gilgamesh un merveilleux secret : qu'il aille pêcher, au fond de l'eau, la plante épineuse qui rend la jeunesse.

Notre héros réussit, malgré les difficultés, à cueillir la

plante; il peut donc retourner chez lui.

Cependant, arrivé près d'une fontaine, Gilgamesh veut se baigner : survient alors un serpent qui dérobe la plante.

Et le héros se lamente :

310. Pour qui, ô Ur-shanabi , mes bras se sont-ils fatigués? 311. Pour qui donc est anéanti le sang de mon œur?

312. Je n'ai pas fait une belle œuvre pour moi-même.

Cependant le bateau arrive en face d'Erek. Gilgamesh fait part à son nocher de son dessein de travailler à de nouvelles constructions.

#### XII

Gilgamesh a l'intention d'évoquer l'ombre de son ami, Enkidu, pour se renseigner sur le sort qui attend l'homme après la vie.

.... Grâce à l'intervention des divinités Nin-Sun, Bêl, Sin et Êa, Nergal roi du Sheol consent à en ouvrir la trappe, et Enkidu en sort. Gilgamesh l'accable de questions :

Col. IV, 1. « Dis, mon ami, dis, mon ami!

« Dis la loi de la terre que tu as vue!

- « Je ne te dirai pas, mon ami, je ne te dirai pas!

« Si je te dis la loi de la terre que j'ai vue,

«.....assieds-toi; pleure! -

1. Shanabi = Èa.

Tout ce qu'on a aimé tombe en poussière. Cependant les sorts ne sont pas absolument égaux :

Col. VI, 4. « Sur un lit il est couché et il boit de l'eau pure !!

« Celui qui est tombé dans le combat, l'as-tu vu? — Je l'ai [vu:

- « Son père et sa mère élèvent sa tête, et sa femme sur [lui....
- « Celui dont le cadavre gît dans la campagne, l'as-iu vu? Je l'ai vu:

« Son ombre ne repose pas dans la terre! —

- « Celui dont l'ombre n'a pas quelqu'un qui s'en occupe, [l'as-tu vu? — Je l'ai vu :
- « Les rogatons du pot, les restes de la nourriture qui [gisent dans la rue, il mange! »

C'est sur ces paroles que s'achève l'épopée.

Le dernier mot du poète est l'expression des opinions communes : ne pas redouter, et même rechercher la mort dans la bataille, ensevelir ses morts et s'acquitter pieusement des offices qui leur sont dus.

L'existence aux Enfers n'est pas riante; encore, la meilleure part est-elle acquise aux héros tombés sur le champ de bataille et pieusement honorés par leurs descendants. La destinée de Gilgamesh était en définitive la plus belle que pussent souhaiter ceux qui naissaient au bord des deux fleuves; il en était le héros: homme pour un tiers, dieu pour les deux autres. S'il n'a pas atteint la divinité, c'est qu'elle est inaccessible: il a du moins conquis tout ce qui dépend des efforts de l'homme, un rang presque divin<sup>2</sup>.

## LE DÉLUGE.

# Tablette XIº de l'Épopée de Gilgamesh3.

Gilgamesh a offensé Ishtar', et son ami Enkidu est mort's.

2. Cf. ERS<sup>2</sup> 342-347; 365-366.

<sup>1.</sup> On ne sait à qui s'applique cette condition privilégiée. ERS<sup>2</sup> 365, n. 1.

<sup>3.</sup> Cf. p. 237. Nous reproduisons la traduction de P. Dhorme.

Cf. p. 235, tabl. VI.
 Cf. tabl. VII et VIII.

Craignant le même sort, le héros va trouver Uta-Napishtim afin de connaître « le secret de la vie ». Interrogé sur la manière qui lui a permis de pénétrer dans l'assemblée des dieux et de trouver la vie, l'aïeul est amené à conter la catastrophe du déluge.

A Shuripak — sur les bords de l'Euphrate — les dieux ont décidé le déluge. Le dieu Èa révèle à son protégé, Uta-Napishtim, le dessein des immortels, et lui suggère de construire un vaisseau pour fuir sur l'Océan:

- 24. « Construis un vaisseau,
- 25. « laisse les richesses, cherche la vie,
- 26. « déteste les biens et conserve la vie,
- 27. « Fais monter la semence de vie de toute sorte dans le vaisseau.
- 28. « Qu'elles soient mesurées ses dimensions!
- 29. « Le vaisseau que tu construiras, toi,
- 30. « qu'elles se correspondent sa largeur et sa longueur!

# On nous dit les dimensions et les matériaux du vaisseau.

- 58. Quant à son enceinte 1, ses murs étaient hauts de 120 coudées.
- 59. Le pourtour de son toit mesurait également 120 coudées.
- 60. Je traçai ses contours<sup>2</sup>, je les dessinai;
- 61. je le recouvris six fois.
- 62. Je partageai son... en sept;
- 63. son intérieur, je le partageai en neuf,
- 64. j'enfonçai en son milieu des chevilles 3 contre les eaux,
- 65. j'avisai une rame et je plaçai le nécessaire;
- 66. six shar d'asphalte je versai à l'intérieur;
- 67. trois shar de bitume à l'intérieur.

# Un sacrifice fut offert et une fête célébrée; puis :

- 81. (Tout ce que j'avais) je le chargeai,
- 82. tout ce que j'avais d'argent, je le chargeai,
- 83. tout ce que j'avais d'or, je le chargeai;
- 84. tout ce que j'avais je le chargeai; toute semence de vie
- 85. je fis monter à l'intérieur du vaisseau; toute ma famille et ma
- 86. Le bétail de la campagne, les animaux de la campagne, les arti-[sans, eux tous, je les fis monter.
  - 1. кам khi-sha (de khittu, khîtu). Le sens de кам n'est pas absolument sûr.
  - 2. Lân pâni, ad litt. : forme de la face, du visage.
- 3. Des chevilles dans les trous pour empêcher l'eau de s'infiltrer.

- 87. Shamash avait fixé le moment :
- 88. « Le chef des ténèbres, au soir, fera pleuvoir une pluie de saleté.

89. « Entre dans le vaisseau et serme ta porte 1 ».

- 90. Cet instant arriva:
- 91. Le chef des ténèbres, au soir, pleut une pluie de saleté.

92. Du jour je regardai l'aspect,

93. à considérer le temps j'eus peur;

94. j'entrai dans le vaisseau et je fermai ma porte;

95. pour la direction du vaisseau à Puzur-kur-Gal2, le bâtelier,

96. je consiai le bâtiment avec son contenu .

# L'allure du passage qui suit indique bien qu'il s'agit d'une catastrophe extraordinaire. Les dieux déchaînent l'orage et l'incendie<sup>5</sup>:

97. Lorsque brilla un peu du matin,

98. du fondement des cieux monta une nuée noire,

99. Adad 6 en elle rugissait.

100. Nabû i et le Rois marchent en avant;

101. ils vont les hérauts, par la montagne et le pays;

102. Nergal<sup>9</sup> arrache le mât.

- 103. Il va, Inurta 10, il presse l'attaque;
- 104. les Anunnaki 11 ont porté les torches :

105. par leur éclat ils embrasent le pays; 106. le tumulte d'Adad atteint les cieux.

107. Tout ce qui est brillant se transforme en ténèbres.

# Les dieux eux-mênies sont effrayés:

## 114. Les dieux eurent peur du déluge;

1. Variante : ton vaisseau.

Puzur-kur-gal (kur-gal = Amurru.)
 r.kallu, littér. : grande maison, palais.

4. Bushė = possessions, biens.

5. Dans tous les événements, même les plus futiles, les Orientaux voyaient l'action des dieux; à plus forte raison devaient-ils faire intervenir la divinité dans un cataclysme comme celui qui est décrit ici. (Cf. Deux caractères du style assyro-babyl., dans Charles-F. Jean, Lettres de Hammurapi à Sin-idinnam, p. 1-56).

6. Adad, dieu de l'orage.

- 7. Nabû, c héraut ».
- 8. Ce Roi dieu est Marduk.

9. Nergal, dieu du Sheol.

10. Inurta, dieu de la guerre et de la chasse.

11. Anunnaki, esprits de la terre et du monde inférieur.

115. ils s'enfuirent, ils montèrent aux cieux d'Anu.

116. Les dieux s'accroupissent comme le chien; sur la muraille ils sont

Survient Ishtar: c'est elle qui a occasionné le déluge; mais elle ne l'ayait pas voulu si épouvantable.

Le septième jour, le déluge s'apaise. Uta-Napishtim regarde: il voit toute l'humanité « changée en boue »; et il pleure. Une île apparaît à l'horizon, c'est le sommet du mont Nitsir, où le vaisseau vient aborder. Alors:

147. Je sis sortir une colombe, je la lâchai;

148. elle alla la colombe, elle revint :

- 149. comme il n'y avait pas d'endroit, elle revint.
- 150. Je sis sortir une hirondelle, je la lâchai;

151. elle alla l'hirondelle, elle revint :

152. comme il n'y avait pas d'endroit, elle revint.

153. Je sis sortir un corbeau, je le lâchai;

- 154. il alla le corbeau, et vit le tarissement des eaux :
- 155. il mange, il patauge, il croasse, il ne revient pas.

156. J'en fis sortir aux quatre vents.

Uta-Napishtim sort du bateau et offre un sacrifice d'actions de grâces :

156. ..... Je répandis une libation 1,

- 157. je plaçai une offrande 2 sur le sommet de la montagne.
- 159. ...... Je répandis du roseau, du cèdre et du myrte.

160. Les dieux flairèrent l'odeur,

- 161. les dieux flairèrent la bonne odeur.
- 162. Les dieux, comme des mouches, se rassemblèrent au dessus du [sacrificateur³

Le dieu Bêl arrive aussi : Ishtar et Èa Îni reprochent d'avoir fait le déluge. Éa :

182: « O toi, le sage parmi les dieux, le héros!

183. « Comment, comment n'as-tu pas réfléchi et as-tu fait le déluge?

184. Le pécheur, place sur lui son péché;

185. le coupable. place sur lui sa faute!

1. Littér. : je libai une libation.

2. Shurqinu, de sharûqu = verser; il s'agit d'une offrande répandue.

3.  $159^{b} - 162$ .

186. Mais délivre, avant qu'il soit anéanti! Retire! qu'il ne (...). 187. Pourquoi as-tu fait le déluge!?

Bêl répare sa faute par l'apothéose d'Uta-Napishtim et de sa femme.

#### MYTHE SUR L'ENFER.

## La descente d'Ishtar aux Enfers2.

Ce document nous intéresse surtout par les données qu'il nous fournit sur les conceptions babyloniennes de « l'audelà. »

Ishtar a décidé de descendre au royaume des ombres :

- Recto, 1. Vers la terre sans retour le sol (.....)
  - 2. Ishtar, fille de Sin, (résolut d'aller),
  - 3. Elle le résolut, la fille de Sin (......)
  - 4. Vers la maison de ténèbres, demeure de Nergal3
  - 5. vers la maison d'où l'entrant ne sort pas,
  - 6. vers le chemin dont l'aller n'a pas de retour,
  - 7. vers la demeure où qui y pénètre est privé de lumière,
- 8. où la poussière est leur nourriture et leur aliment de la boue!
  - 9. Ils ne voient pas la lumière, dans l'obscurité ils demeurent,
  - 10. ils sont vétus, comme l'oiseau d'un vêtement d'ailes.
  - 11. Sur la porte et le verrou est répandue de la poussière.

# Arrivée à la porte, elle fait une scène au portier :

- 14. « Ah çà! portier ouvre ta porte!
- 15. « Ouvre ta porte pour que j'entre moi!
- 16. « Si tu n'ouvres pas ta porte et que je ne puisse entrer,
- 17. « j'enfoncerai la porte, je briserai le verrou,
- 18. « je démolirai le seuil, je romprai les battants, 19. « je ferai remonter les morts et ils mangeront les vivants :
- 20. « Les morts deviendront plus nombreux que les vivants.
- 1. 182-187.
- 2. CT XV, 45-48; P. Du. TR 326-341. Notre recension faisait partie de la Bibliothèque d'Ashurbanipal.
  - 3. Nous soulignons quelques passages intéressants.
- 4. Sens adopté par Maspero, Hist. I, 694; c'est la trad. de P. Dhorme, l. c. p. 329.

Le royaume infernal est gouverné par le couple divin, Nergal et Ereshkigal. C'est celle-ci, « souveraine de la grande terre », qui impose les lois au monde des ombres, dont la première est que quiconque pénètre dans l'Hadès doit être absolument nu. C'est pourquoi, à chacune des sept portes qui précèdent l'Enfer, Ishtar elle-même doit, « selon les lois antiques¹ » se dépouiller d'un vêtement ou d'un ornement.

Lorsqu'elle fut descendue dans le « pays sans retour? », sa sœur, Ereshkigal, troublée, la fit emprisonner et lâcha contre elle soixante maladies.

70. « La maladies des yeux sur ses yeux,

71. « la maladie du côté sur son côté,

72. « la maladie des pieds sur ses pieds,

73. « la maladie du cœur sur son cœur,

74. « la maladie de la tête dans sa tête,

75. « sur elle ensemble (....).

Ishtar était la déesse de la volupté et de l'amour; le résultat de son emprisonnement fut que les êtres ne se multipliaient plus.

Le messager divin, Papsukal, se plaignit auprès des dieux de cet état de choses. Shamash intervint, et La prêta l'oreille. Celui-ci créa un efféminé, Atsushunamir, qu'il envoya vers Ereshkigal, sans doute pour la séduire et dérober l'outre mystérieuse:

Verso, 13. « Va, Atsushunamir; à la porte du pays sans retour place [ta face,

14. « que les 7 portes du pays sans retour s'ouvrent devant [toi!

15. « Qu'Ereshkigal te voie et qu'en ta présence elle se ré-[jouisse!

 « Lorsque son cœur se sera calmé et que son âme se sera [éclaircie.

17. conjure-la de te donner l'outre mystérieuse pour y boire [de son eau.

<sup>1.</sup> Recto, 38.

<sup>2. 63.</sup> 

Cette demande met Ereshkigal en courroux, et elle « enchante par un grand enchantement » l'efféminé.

- 24. Les aliments des ruisseaux de la ville, qu'ils soient ta [nourriture!
- 25. Les conduits de la ville qu'ils servent à ta boisson!

26. L'ombre des murs, qu'elle soit ta demeure!

27. Les seuils des portes, qu'ils soient ton habitation!

Mais la reine des Enfers doit subir les volontés de Éa (mage divin qui a trouvé les paroles secrètes dont l'efficacité est irrésistible), et délivrer Ishtar. Namturu, messager d'Ereshkigal, est chargé d'exécuter les ordres d'Ea.

31. « Va, Namturu, frappe au palais de justice,

32. « fais du tapage sur le seuil qui est en pierres brillantes,

33. « fais sortir les Anunnaki, sur le trône d'or fais-les asseoir!

34. « Quant à Ishtar, asperge-la des eaux de la vie et emmènela de devant moi!

#### MYTHE D'ETANA.

Dans un fragment archaïque<sup>1</sup>, qui doit appartenir à la première partie du Cycle d'Etana<sup>2</sup>, on nous dit qu'à l'origine il n'y avait pas de roi, sur la terre, et que les insignes de la royauté étaient au ciel.

Nous retrouvons une suite de la Légende en des textes plus récents 3.

Pour obtenir que sa femme enceinte eût une heureuse délivrance, Etana offre à Shamash ses prières et son sacrifice. Et le dieu l'envoie vers une montagne célèbre par l'épisode de l'aigle et du serpent :

1. Cf. supra, p. 35.

1º K 2606, et le texte Scheil: Pas de roi sur la terre! Les insignes royaux sont au ciel.

2º K 2527 et K 1547, plus Rm 79, 7-8, 43 et K 8578 : Histoire du serpent et de l'aigle, et prière d'Etana pour son fils.

3º Rm 2454 + 79, 7-8, 180, plus K 3651, K 8563 et Rm 522 : Ascension d'Etana enlevé par l'aigle, Cf. BA II (1892), 391-392.

3. Publiés dans BA II, 439 s., et BA III, 379 s.

<sup>2.</sup> Onze tablettes, actuellement connues, se rapportent à ce Cyle. On peut les classer en 3 groupes :

Un aigle et un serpent vivaient de compagnie, élevant chacun sa progéniture. Mais voici qu'une mauvaise pensée surgit au cœur de l'aigle:

7. « Les petits de ce serpent, je les mangerait, moi! ce serpent... son cœur! »

Le plus jeune — et le plus rusé — de ses petits cherche à le détourner de ce crime :

11. « Ne les mange pas, ô mon père, le filet de Shamash te saisirait : « le filet, le charme de Shamash passeraient sur toi et te saisirait... »

L'aigle n'écoute pas ; il dévore la famille du serpent. Celui-ci, dans une touchante prière, crie vengeance au juge suprême, Shamash. Le dieu lui enseigne, pour punir son ennemi, un stratagème grâce auquel l'aigle est en effet à moitié broyé. Or, c'est vers cet aigle que Shamash envoie Etana chercher l'herbe d'enfantement. Etana prépare au blessé quelques bonnes bouchées d'oisillons; et l'oiseau royal sent ses forces revenir....

L'homme et l'aigle sont maintenant de bons amis... L'aigle raconte ce qu'il a vu au ciel d'Anu où il est allé chercher l'herbe d'enfantement, et il propose à Etana de lui faire contempler ce spectacle :

III, 17: » Sur ma poitrine place ton dos,

« sur les plumes de mes ailes place tes mains,

« sur mes flancs place tes flancs! »
Sur sa poitrine il plaça son dos,
sur les plumes de ses ailes il plaça ses mains.
sur ses flancs il plaça ses flancs.

Après deux heures d'ascension, l'aigle dit à Etana :

25. « Regarde, mon ami, la terre! Comment est-elle? « Considère la mer, les rivages de l'océan! »

Toutes les deux heures, même demande; et Etana de répondre que tout devient de plus en plus petit:

33. « La mer s'est changée en une petite rigole de jardinier! »

Les voici devant Anu! Mais ils doivent monter encore plus haut, jusqu'au trône d'Ishtar (la planète Vénus); et le dialogue reprend<sup>1</sup>:

18. - « Mon ami, vois la terre! comment est-elle?

21. - « La terre s'est changée en jardin...

« et la vaste mer est comme une corbeille!

Mais la terre disparaît; elle s'efface dans le lointain. Etana a le vertige; il tombe, entraînant l'aigle dans sa chute...

Le héros est mort... Il apparaît à sa femme; il a le titre de roi.

Etana a-t-il, dans la première partie de son ascension, mis la main sur les insignes royaux qui étaient devant Anu? Dans ce cas, la chute serait le châtiment de son audace.

Quoi qu'il en soit, dans le poème de Gilgamesh. Etana est au fond de l'enfer avec le dieu Gira.

## LE JUSTE SOUFFRANT 2.

Ce petit poème — que l'on peut très naturellement diviser en strophes — nous met en présence d'un Job<sup>3</sup> babylonien, abandonné de tous, même des dieux, et en proie aux plus atroces souffrances.

Et pourtant il a conscience de son innocence! Il ne peut comprendre les desseins des dieux.

<sup>1.</sup> TR 180.

<sup>2.</sup> Notre texte est une recension assyrienne; nous en avons plusieurs exemplaires: IV R 60, texte B (avec explications assyriennes dans V R 47): DT 358 et Sm 1745 — cf. Bezold, Catalog. p. 480 —, auxquels il faut ajouter celui qu'a découvert V. Schell à Sippar (Une saison de fouilles... p. 405). Ce dernier document, le contenu du texte et le commentaire assyrien montrent que ce petit poème remonte à une haute antiquité.

<sup>3.</sup> Le nom de Job (2:8) se trouve dans les Lettres d'El-Amarna (El-Am. Berl. nº 256 et AO 7904) sous la forme Aiab, roitelet de Bikhishi (qui peut se lire Bikhilim) en Palestine. Sur l'emplacement de cette ville les avis sont partagés. Voir Thureau-Dangin in RA XIX (1922) 95-96.

I

## (Mon mal est rehelle à tous les remèdes).

| Recto: 1. | A peine arrive a la vie,       | j'avais dépassé le temps fixé. |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.        | J'avais beau me retourner,     | c'était le mal, encore le mal! |
| 3.        | Mon oppression croissait,      | je ne trouvais pas mon droit!  |
| 4.        | J'invoquai mon dieu,           | il ne me montra piont sa face; |
| 5.        | je priai ma dėesse,            | sa tête ne se leva même pas!   |
| 6.        | Le voyant dans une vision 1    | ne fixa pas mon avenir,        |
| 7.        | et l'interprète des songes par | un sacrifice n'établit pas mon |
|           |                                | [jugement                      |
| 8.        | Je consultai le nécromant,     | il ne me sit rien connaître;   |
| 9.        | le magicien avec ses rites     | ne m'ôta pas mon sort2.        |
| 10.       | Quels événements divers        | dans le monde!                 |
| 11.       | J'ai regardé en arrière :      | le malheur3 était à ma pour-   |
|           |                                |                                |

H

[suite!

## (Je paraissais frappé comme un impie).

| 12. Comme si à mon dieu                       | le sacrifice n'était pas [offert,         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13. comme si dans le repas (sacré)            | ma déesse n'était pas<br>[commémorée,     |
| 14. comme si ma face ne s'inclinait pas,      | ni mon adoration ne [paraissait;          |
| 15. comme celui sur les lèvres duquel         | ont cessé les prières les [supplications, |
| 16. pour qui a cessé le « jour de dieu 4 »,   | est morte la néoménie,                    |
| 17. qui s'est montré négligent <sup>5</sup> , | a méprisé leurs images,                   |
| 18. qui n'a pas appris à ses gens             | la crainte et le respect,                 |
| 19. qui n'a pas invoqué son dieu,             | a mangé sa nourriture 6,                  |

1. Bârû ina bi-ir.

2. himilti = ma colère, c'est-à-dire : celle dont je suis la victime.

3. Ippiru: le commentaire assyrien V R 47 donne comme explication, (1.41) de ce mot: manakhtu, au sens de malheur, misère, sans doute comme dans cette invocation à Tammuz (dans RA XIII (1916) p. 110): (ilu) Dumu-zi khar-ma-ki ma-na-akh-ti lit-bal: que Tammuz, ton époux, éloigne mon malheur!

4. « Jour de dieu » = fête religieuse.

5. Littér. : qui couche son flanc (expression courante).

6. C'est-à-dire : le repas sacré du dieu.

20. qui a délaissé sa déesse, 21. à celui qui fut oppresseur

22. qui a prononcé à la légère

tel je paraissais!

n'a pas apporté l'écrit; qui a oublié son maître. la prière de son dieu,

#### Ш

## (Pourtant je fus toujours fidèle aux dieux et au roi.)

| 23. Pour moi, je m'occupais            | de supplications, de               |
|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                        | [prières;                          |
| 24. la prière était mon souci,         | le sacrifice ma loi!               |
| 25. Le jour du culte des dieux         | faisait la joie de mon             |
| •                                      | [cœur;                             |
| 26. le jour où l'on suivait la déesse, | c'était mon gain, ma ri-           |
| · ·                                    | [chesse!                           |
| 27. La prière du roi,                  | c'était ma joie,                   |
| 28. et sa musique                      | un plaisir pour moi.               |
| 29. J'ai appris à mon pays             | à garder le nom du dieu ;          |
| 30. à honorer le nom de la déesse      | j'ai instruit mes gens.            |
| 31. La majesté du roi                  | j'ai exalté bien haut <sup>1</sup> |
| 32. et la crainte du palais            | j'ai appris au peuple.             |
| 33. Je sais que pour un dieu           | cela est agréable.                 |

#### IV

# (Les desseins des dieux sont obscurs.)

| 34.         | Ce qui est bon en soi,                | pour le dieu c'est                |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>3</b> 5. | ce que l'on retient en son cœur 2     | [un mal;<br>pour son dieu         |
| 36.         | Qui connaît le dessein                | [c'est bon!<br>des dieux qui sont |
| 37.         | Le conseil du dieu,                   | [au ciel? qui le compren-         |
| 38.         | Comment les humains apprendraient-ils | [dra?<br>la voie d'un dieu?       |

## (L'homme est si changeant!)

| <b>3</b> 9. | L'homme vivant le soir | est mort le lendemain; |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 40.         | vite il est abattu,    | soudain il est brisé.  |

<sup>1.</sup> Littér : J'ai fait égale à ce qui est haut.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire : ce qui est honteux.

#### LA LITTÉRATURE

41. Il chantait, à l'instant,

42. un moment après,

43. Comme ouvrir et fermer,

il exultait!

il geint comme un pleureur.

varie sa volonté.

## (L'homme passe d'un extrême à l'autre.)

44. Est-on dans la disette?

45. Est-on rassasié?

46. Est-on dans le bien-être?

l'on est pareil au cadavre; l'on est semblable à son dieu.

l'on est semblable à son dieu. l'on dit : Je veux monter aux

47. Est-on dans la douleur?

fcieux.

l'on dit: Je veux descendre
faux enfers.

... (lacune.)

#### V

## (Une paralysie enchaîne mes membres.)

Verso: 1. En une prison pour moi

2. dans les liens de ma chair

3. dans mes propres entraves

4. ... (lacune d'une ligne.)

5. D'un fouet il m'a frappé,

6. d'un bâton il m'a percé;

7. Tout le jour,

8. à la tombée de la nuit,

9. à force d'agitation,

10. mes forces sont déprimées,

Sur ma couche

12. je suis comme un mouton,

ma maison est changée; mes bras sont enchaînés<sup>1</sup>; mes pieds sont tombés.

(demi ligne obscure.) la pointe en était forte.

le persécuteur me poursuit, il ne me laisse pas respirer un

[instant: mes articulations sont dis-[loquées,

je vois un mauvais présage 3.

affalé comme un bœuf, inondé de mes ordures.

#### V1

## (Abandonné de tous.)

13. Mes muscles malades

ont mis les magiciens [à la torture 4,

14. et aux présages qui m'arrivent

le devin s'est troublé; l'état de ma maladie,

15. l'incantateur n'a pas éclairci

4 - 7 24/2 - - - - - 4 2-42

1. Littér. : sont jetés.

2. Rik-su-u-a.

3. Pour ce demi-vers, nous lisons avec Duorme: i-ta at-ta-a a-khi-tum.

4. Iskhutu.

| 46. et le devin n'a pas mis fin            | à mon infirmité.                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17. Mon dieu ne m'a pas secouru,           | il ne m'a pas teudu<br>[la main;    |
| 18. ma déesse n'a pas eu pitié de moi,     | elle n'a pas marche<br>là mon côté. |
| 19. La tombe est ouverte 1                 |                                     |
| 20. Avant que je sois mort,                | la lamentation est [finie.          |
| 21. Tout mon pays a dit:                   | Il est perdu!                       |
| 22. Mon ennemi l'a entendu                 | et son visage a brillé;             |
| 23. on lui a annoncé la joyeuse nouvelle : | son cœur s'est illu-<br>miné.       |
| 24. Je sais le jour                        | où ma famille en-<br>ftière,        |
| 25. au milieu des dieux protecteurs        | était aimée de leur divinité'2.     |
|                                            |                                     |

Le commentaire assyrien nous fournit le nom du Job babylonien: Tabi-utul-Bêl³, habitant Nippur⁴. Or, on connaît une liste, dans laquelle sont expliqués les noms de certains anciens souverains de Babylone et où se lit ce nom⁵: on en conclut que le Tabi-utul-Bêl de notre poème est le même que le Tabi-utul-Bêl roi de Babylone, d'autant que, dans sa forme actuelle, la copie assyrienne d'une composition de Nippur a été faite sur une recension babylonienne — ce dernier point serait prouvé par le fait que le nom du dieu de Babylone, Marduk, est mentionné plusieurs fois 6.

Notre Juste souffrant aurait donc été roi; nous aurions donc un Messie souffrant babylonien!

Mais les lignes 27 et 31 nous paraissent exclure catégori-

<sup>1.</sup> Le second demi-vers est obscur, à cause du mot shukânu. P. Dhorme propose : habitation. (On aurait : on a pris possession de mon habitation) comme en arabe 

— habitation, séjour.

<sup>2.</sup> On peut aussi traduire ce vers : ... dont la divinité est au milieu des génies protecteurs, elle (ma famille) aura pitié.

<sup>3.</sup> V R 47, verso 5.

<sup>4.</sup> V R 44, Col. 11, 17 (a-shib En-lil-ki, emprunté aux chronographes babyloniens).

<sup>5.</sup> V R, 44, Col. 11, 17; cf. le duplicatum II R 65 nº 2.

<sup>6.</sup> Deux fois dans le texte (V R 47 verso 40 et 42) et dans la souscription.

quement cette hypothèse; ce juste n'était pas roi — et nous pouvons ajouter qu'il ne souffrait pas avec résignation, ni en vue d'expier les crimes des autres.

### Stèle cultuelle 1.

L'Assyrie se couvrait de gloire avec Atshur-nasir-apal, elle élargissait ses frontières et étendait son influence. La Babylonie, au contraire, ne savait pas contenir les bandes du désert, les peuplades voisines qui convoitaient ses richesses : Sutéens, Araméens, etc. Le roi de Babylone, Nabû-apla-iddina, comprenant que la lutte contre son puissant voisin était inutile, préféra entretenir avec lui des relations pacifiques : cela lui permit de restaurer le temple de Shamash, à Sippar, et de rétablir somptueusement son culte.

C'est de ce temple que parle notre texte, et c'est sous Nabû-apla-iddina qu'il fut rédigé. Nous en citons quelques passages intéressants:

Col. I, 1. Shamash, le Seigneur grand,

2. habitant de l'È-barra 2

3. qui est à Sippar,

4. que, dans les désordres

5. et les troubles d'Akkad

6. les Sutéens, ennemi méchant,

7. avaient ruiné

8. en avaient détruit les images....

Col. II, 18. Nabû-apla-iddina,

19. roi de Babylone,

20. appelé par le dieu Marduk, 21. chéri des dieux Anu et Bêl,

22. réjouissant le cœur de Sarpanit3

23. homme fort,

- 1. V R, 60-61. Trad. BA III, 268 suiv.; K B III, 1, 175 suiv.; P. DHORME, T R 383 suiv.
  - 2. Nom du temple du soleil (Shamash); on disait aussi É-babbara.

3. Déesse parèdre de Marduk.

4. Zikru; hébreu.: = mâle.

24. qui pour la royauté est bien',

25. portant l'arc terrible,

- 26. abattant l'ennemi méchant,
- 27. les Sutéens dont sont grands

28. les péchés<sup>2</sup>,

- 29. auquel. pour venger Akkad,
- 30. pour faire habiter les villes,
- Col. III, 1. pour fonder des sanctuaires,

2. tracer des images,

3. garder intacts les rites 3

4. et les préceptes divins 4

- 5. fixer les offrandes régulières,
- 6. rendre somptueuses les offrandes facultatives,

7. le Seigneur grand, Marduk,

8. d'un sceptre d'équité5

9. pour exercer le pastorat sur les gens

10. a « rempli sa main » 6

11. Shamash, le Seigneur grand, qui, depuis des jours

12. nombreux,

13. contre Akkad était irrité,

14. avait détourné son cou?,

15. sous le règne de Nabû-apla-iddina,

16. roi de Babylone,

17. il ent de la bienveillance,

18. il retourna sa face....

Col. IV, 47. 1 qa de nourriture, 1 qa de vin.

48. l'ancienne offrande fixe à Shamash,

49. avec le jardin

- 50. que le roi E-ul-mash-shakin-shum
- 51. à Ekur-shum-ushabshi, 52. prêtre de Sippar, devin <sup>8</sup>
- 53. avait accordé 9

1. Littér. : est beau, asmu.

2. Khitu, el אשה. Ces péchés sont décrits aux premières lignes de la Col. I.

3. Partsė.

- 4. Billudě)
  5. Equité: i-shar-ta. C'est un mot dérivé de la même racine que nous avons dans Ps. XLV, 7 virga aequitatis (סיידי), virga regni tui.
- 6. On connaît, en hébreu, l'expression 7 872 = remplir la main (philologiquement identique à celle-ci), au sens de consacrer (Ex, XXII, 29) et de installer un prêtre (Ex. XXVIII, 41; Lev., VIII, 33; Jud. XVII, 5; I Reg., XIII 33).

7. Sous l'empire de la colère. Le verbe shabisn, que nous avons ici, signifie s'irriter, être en colère.

8. Bârû.

9. I-ri-mu. On emploie ce verbe dans le sens d'établir, fixer son domicile,

- 54. en nourriture, en vin,
- 55. nourriture à l'huile, libation, viande de bœuf:
- Col. V. 9. viande de mouton, poissons,
  - 2. légumes verts, que, de nouveau,
  - 3. Nabû-apla-iddina,
  - 4. roi de Babylone,
  - 5. pour Samash, Aya<sup>1</sup>,
  - 6. et Bunene<sup>2</sup>
  - 7. a fixé: la part du roi,
  - 8. la pitance du prêtre en moutons<sup>3</sup>
  - 9. les sacrifices du roi pour toute l'année,
  - 10. les reins, la peau,
  - 11. les cuisses, les jointures 4
  - 12. la moitié des viscères du ventre,
  - 13. la moitié des viscères du girbu 5
  - 14. 2 pattes de quadrupède.6
  - 15. 1 pot de jus de viande7
  - 16. sur les sacrifices des bœufs et des moutons
  - 17. de l'offrant,
  - 18. dans la proportion suivante:
  - 19. sur 5 parts
  - 20. la corporation des « entrants dans le temple 8 »,
  - 21. 2 parts de nourriture,
  - 22. vin, nourriture à l'huile, libation,
  - 23. viande de bœuf, viande de mouton,
  - 24. poissons, légumes verts;
  - 25. la corporation de ceux qui portent le poignard
  - 26. et les ustensiles de l'intérieur :
  - 27. dans la proportion de 2, les « entrants dans le temple ».
  - 28. Sur toute offrande fixe, faible
  - 29. ou copieuse,
  - 1. Parèdre du dieu Shamash.
- 2. Ce dieu avait pour attribution d'atteler et de conduire le char du soleil (Shamash).
- 3. Pour ce qui suit on pourra comparer Lev. I-IV; et, pour la part des prêtres dans les sacrifices, Lev. VI, 8-38.
- 4. Jointures = buânê Cf. Holma, Korp. teile, p. 5. Les cuisses = arkatu; hébr.: ลาง; arab.: عرود عليه
- 5. En hébr. : קרב qéréb, comme matière du sacrifice, désigne les entrailles (Ex. XII, 9; Lev. 1, 13 : III, 3, etc. A cause de la ligne 12, faut-il traduire par viscères de la poitrine? (Haupt l'a pensé, J B L XIX, 76 rm 99). Ce n'est pas sûr. Voir Holma, Koerperteile, 179.
  - 6. Kursinnu.
  - 7. Jus de viande; littér. : eaux de viande.
  - 8. Avec DHORME.

- 30. selon le statut de la ville, l'upuntu'
- 31. de l'offrant, et tout ce qui est
- 32. du produit
- 33. de l'É-barra.
- 34. tout ce qu'il y a :
- 35. la part du roi,
- 36. la pitance du prêtre,
- 37. et 2 parts
- 38. dans la proportion de 2, les « entrants dans le temple »
- 39. de beaux vêtements<sup>2</sup> de toute espèce
- 40. pour Shamash, Aya
- 41. et Bunene:
- 42. vêtement pulkhu,
- 43. vêtement karbit,
- 44. vêtement du matin,
- 45. vêtement khullanu,
- 46. vêtement nibikhu.
- 47. de la laine écarlate,
- 48. de la laine pourpre violette<sup>3</sup>
- 49. un grand vêtement karbit,
- 50. et la taxe de l'offrant.
- 51. Au mois de Nisan, le 7º jour :
- 52. le vêtement du matin;
- 53. au mois d'Aiar, le 10e jour :
- 54. le vêtement du matin;
- 55. au mois d'Ulul, le 3° jour : le vêtement karbit;
- Col. VI. 1. au mois de Tashrit, le 7º jour : le vêtement karbit;
  - 2. au mois de Arakh-samma, le 15º jour :
  - 3. le vêtement du matin;
  - 4. au mois d'Adar, le 17º jour ; le vêtement karbit.
  - 5. Total: 6 beaux vêtements pour toute l'année,
- 1. Dans Maqlú I, 10, Tallqvist, à la suite de Jensen (Z K II, p. 31 s.), pense que l'upuntu est une lierbe (le pois, d'après Halévy, Docum. relig., p. 138; d'après Jensen, K B VII, I, 447 in 48: sorte de farine Zimmenn, Shurpu, V-VI, 123, 130; 141: grains, céréales, et Rit. taf., n° 27, 15: fine (?) farine. P. Duorme h. l. et Gilgam., V, Col. II, 48: graine, ainsi traduit parce que, dans Rit. taf. n° 27, 15, ce mot est intercalé entre le mot céréales et le mot semence.
- 2. Les vêtements des prêtres hébreux sont décrits. Ex. XXVIII et XXIX.
- 3. Pourpre violette: takiltu. La בּ בַּבְּבֶּה = tekéléth était au nombre des offrandes que les Israélites feraient à Moïse (Ex. XXV, 4; XXXV, 6, etc.); de l'étoffe tekéléth devait servir, avec d'autres, pour les tentures du tabernacle (Ex. XXVII, 16), pour les vêtements des prêtres (Ex. XXVIII, 5, 6, 8, etc.). Plus de 30 fois, il est question de tekéléth, dans l'Exode.

- 6. don du roi,
- 7. pour Shamash, Aya
- 8. et Bunene,
- 9. Nabû-apla-iddina,
- 10. roi de Babylone,
- 11. à Nabû-nadin-shum,
- 12. prêtre de Sippar, devin 1
- 13. son serviteur, a accordé
- 14. et, pour n'avoir pas de réclamation,
- 15. il a scellé et
- 16. pour jamais il a donné.
- 17. Pour sceller cette tablette,
- 18. Marduk-shum-ukîn,
- 19. fils de Khabban, mage2,
- 20. Ushabshi-ilu
- 21. fils d'Èa-rimanni, ministre3,
- 22. Marduk-tabik-zêr
- 23. fils de Tubalat-Ishtar, officier4,
- 24. et Marduk-balatsu-iqbi,
- 25. fils d'Arad-Èa,
- 26. gouverneur<sup>5</sup>, sont témoins.
- 27. Babylone mois de Nisan, le 20° jour,
- 28. année 31º de Nabû-apla-iddina,
- 29. roi de Babylone.
- 30. Duplicatum<sup>6</sup> du sceau royal
- 31. des travaux,
- 32. Oncques à l'avenir.
- 33. dans le palais, en maître
- 34. se placera et
- 35. la donation du roi
- 36. Nabû-apla-iddina
- 37. contestera et
- 38. à un autre accordera 7
- 39. sur les aliments un prélèvement 8
- 40. fera et pour le gouverneur comptera
- 41. ou bien pour lui-même délournera,
- 1. Bârû.
- 2. Ka-lu.
- 3. Sukallu.
- 4. Shaku.
- Bêl-pakhâti
- 6. Gabrû.
- 7. Littér. : fera cadeau.
- 8. Prélèvement : nu-shur-ra. Peiser (KAS, 70, 5) rappelle מישיר, munus, donum de 1 Sam. 1X, 7, et Isa. LVII, 9.

42. ou, par n'importe quelle œuvre de mal,

43. cette stèle

44. détruira,

45. cet homme,

46. par la parole de Shamash, d'Aya,

47. et de Bunene,

48. seigneurs de la décision 1

49. des dieux grands,

50. que son nom périsse!

51. que soit exterminée sa postérité!

52. dans le besoin et la faim, 53. que sa vie s'évanouisse!

54. que son cadavre tombe et

55. n'obtienne pas de tombeau 2!

# c. - Poésie lyrique.

### Lamentations et Psaumes de Pénitence.

On doit grouper, sous ce titre, deux classes de textes : ceux de la série Er-shem-ma<sup>3</sup> et autres de même caractère qui sont des lamentations pour la timbale, et ceux de la série Er-sha-ku-mal ou lamentations pour l'apaisement du cœur. Les unes et les autrent se lamentent sur des adversités et malheurs divers.

Les textes de la première série ont un caractère plus général; les autres sont plus personnels. Dans les premiers, il s'agit d'événements malheureux qui affligeaient toute une ville, tout le pays; les autres ont pour objet les revers, la douleur d'un individu, la conscience de son péché personnel. et le sentiment religieux qu'ils expriment sont plus intimes. plus élevés. Les uns et les autres commencent par un hymne:

1. Shamash et Aya avaient engendré Kittu (le Droit dans toute son

ampleur) et Mesharu (l'équité).

3. Nous avons cité, à la période shuméro-akkadienne, quelques Psaumes de cette série.

<sup>2.</sup> Cette malédiction était une des plus redoutées des Babyloniens comme des autres Sémites, parce que si le corps n'était pas enseveli « l'âme était empêchée de descendre aux enfers et se trouvait condamnée à errer sur la terre, dans un domaine qui n'était plus le sien », et où elle pouvait tourmenter les vivants, ERS<sup>2</sup>, 330-331.

vient ensuite la description de l'adversité, de la douleur; le morceau finit par une demande du secours divin. La structure de ces textes est donc la même, et, quand le titre est absent, il est souvent difficile, ou même impossible, de dire à quelle série ils appartiennent.

Même quand il ne se propose pas directement d'exprimer la conscience de son péché parce qu'il s'agit surtout de souf-frances et de misères physiques, corporelles, l'orant, persuadé que ce sont ses fautes qui ont irrité les dieux, cherche à apaiser leur colère en confessant ses péchés¹. C'est à ces textes que se rattachent les « Prières de la main levée. »

## Lamentations Er-sha-ku-mal<sup>2</sup>

ou

#### LAMENTATIONS DE L'APAISEMENT DU CŒUR.

(Motif).

| 1.  | Que la colère du cœur de mon Seigneur<br>Que le dieu que je ne connais pas                                                                                 | s'apaise !.                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 6.  | Que le dieu que je connais ou que je ne connais pas                                                                                                        | s'apaise!<br>s'apaise!              |
| 10. | Que la déesse que je connais ou que je ne connais pas<br>Que le cœur de mon dieu<br>Que le cœur de ma déesse                                               | s'apaise!<br>s'apaise!<br>s'apaise! |
| 16. | Que la colère de mon dieu et de ma déesse<br>Le dieu qui est irrité contre moi, puisse sa colère<br>La déesse qui est irritée contre moi, puisse sa colère |                                     |

Dans le passage très mutilé, qui suit, il s'agit de l'aveu des fautes inconnues de l'orant.

36. Seigneur, mes transgressions sont nombreuses, graves mes péchés!

2. Ou er-sha-khud-ga. IV R<sup>2</sup> 10 — texte bilingue. — Cf. Zimmern, Bab.

Busspsalm. 61 s.

<sup>1.</sup> On peut relire en hébreu le Psaume VI, par exemple. (Les Commentateurs font remarquer que, bien qu'il soit placé parmi les psaumes de Pénitence, il ne renferme aucune accusation personnelle, ni aucune expression de repentir).

<sup>3.</sup> Littér. : retourne en son lieu : ana ashrishu litûra.

O ma déesse, mes transgressions sont nombreuses, et graves mes

O dieu, connu ou inconnu, mes fautes sont nombreuses, graves mes péchés!

O déesse, connue ou inconnue, mes fautes sont nombreuses, [graves mes péchés!

42. Les fautes que j'ai commises, les péchés que j'ai commis, La chose impure que j'ai mangée, la chose impure que j'ai touchée,

je ne les connais pas; je ne les connais pas; je ne la connais pas; je ne la connais pas.

48. Le Seigneur dans le courroux de son cœur, m'a regardé défavora-[blement

Le dieu, dans le couroux de son cœur,

La déesse s'est irritée contre moi.

m'a frappé comme un ennemi. elle ma rendu sem-[blable à un malade.

56. Le dieu connu ou inconnu. la déesse, connue ou inconnue, m'a tourmenté. m'a plongé dans la douleur.

Je cherche du secours, je pleure,

et personne ne me donne la main; et personne ne vient à mon aide;

Verso 1. je pousse des cris, et personne ne m'entend; plein de chagrin, je suis confondu, personne ne me regarde.

> Vers mon dieu miséricordieux, je me tourne, je l'implore 1 [chaudement;

je baise les pieds de ma déesse, le dieu connu ou inconnu

je les touche!

12. la déesse connue ou inconnue

j'implore chaudement; j'implore chaudement...

36. Seigneur, ton serviteur tombé dans les eaux fangeuses 2 Les péchés que j'ai faits l'infraction que je commets mes nombreuses méchancetés

ne le renverse pas; saisis-le de ta main. convertis-les en bien : que le vent l'emporte! déchire-les comme un vêtement

Mon dieu, mes péchés sont-ils 7 fois 7, ma déesse, mes péchés sont-ils 7 fois 7, O dieu connu ou inconnu, déesse connue ou inconnue,

annule mes péchés! annule mes péchés! annule mes péchés! annule mes péchés!

1. Utnennu, ef. חבך (Rac. חבך) implorer grâce, miséricorde.

2. D'après la 2º éd. de IV R (10 b 37, 38) il faut lire ru-shum-ti.

### AU DIEU SHAMASH<sup>1</sup>

1. O Shamash....

Fais-moi vivre; aux mains pures de mon dieu et de ma déesse pour le salut et la vie, confie-moi<sup>2</sup>

Incantation. — O Shamash, tu es le roi du ciel et de la terre, tu gouvernes les choses d'en haut et d'en bas.

5. O Shamash, il est en ton pouvoir de rendre la vie au mort,
[de délivrer le captif,

Tu es un juge incorruptible<sup>3</sup>, tu gouvernes l'humanité. Rejeton illustre du seigneur d'illustre origine, fils puissant, brillante lumière des contrées, tu éclaires la totalité du ciel et de la terre, ô toi, Shamash.

10. O Shamash, parce que le charme qui, depuis de longs jours, s'est attaché à moi ne s'est pas rompu, la dévastation, la corruption et le mauvais état de la chair [sont en moi; par l'homme, les animaux des champs, tout ce qui porte un [nom, il me brise; de maladie, de faiblesse incurable, il m'a rempli,

15, par le brisement du cœur et le mauvais état de la chair, je suis anéanti.

Et moi, jour et nuit\*, je suis sans repos; je suis dans les ténèbres, je suis affaissé, je suis plein d'an-[goisse; par la douleur et la lamentation je suis affaibli.

Ma petitesse, je ne la connais pas; le crime que j'ai commis, sie ne sais pas.

Quand j'étais petit, j'ai péché;
 j'ai transgressé les défenses de mon dieu<sup>5</sup>.

1. Texte dans Chaig, Assyrian and Babylonian religious Texts, t. I, Pl. III. Nous citons la traduction de F. Martin, Textes religieux assyriens et babyloniens, in-8 Paris 1900, p. 15.

 Cf. Ps. XXXI, 6: Entre tes mains je remets mon esprit, tu me délivreras Yahwéh, Dieu de vérité.

3. Cf. Ps. IX, 9: Il juge le monde avec justice; il juge les peuples avec droiture.

4. Cf. Ps. XXII, 3: Mon Dieu, je crie pendant le jour, et tu ne réponds la nuit, et je n'ai point de repos. [pas;

5. Cf. Ps. XXV, 7 : Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni [de mes transgressions.

### Prières de « la main levée 1. »

Parmi les textes copiés<sup>2</sup> par les scribes d'Ashurbanipal pour sa bibliothèque, les prières de « la main levée<sup>3</sup> ». constituent une classe spéciale<sup>4</sup> caractérisée par la forme et la qualité des tablettes, par l'écriture, la disposition du texte et la répétition de certaines expressions.

La forme et la structure des tablettes est presque toujours la même. Il y a d'abord une sorte d'introduction dans laquelle on nomme la divinité, on célèbre sa puissance et sa miséricorde, on énumère ses attributs et ses fonctions. Dans une deuxième partie, l'orant se replie sur lui-même, dit sa détresse, demande secours et délivrance. La troisième partie est une doxologie.

Toutes ces prières faisaient partie des Incantations. Elles représentent des formules communes, c'est-à-dire que chacun choisissait dans la Collection la prière qui correspondait à ses besoins et la faisait réciter par l'exorciste. En général<sup>5</sup>, le nom du fidèle n'est pas écrit, c'était à l'exorciste qu'il appartenait de l'exprimer oralement.

<sup>1.</sup> Ces textes font partie de la Collection de Kuyundjik, conservée au Bristish Museum. L. W. King en a édité, traduit et commenté soixante-deux (Babylonian Magic and Sorcery. London 1896, in-8 XXXI-199 p. et 76 Pl.).

<sup>2.</sup> Cf. King p. XV suiv.

<sup>3.</sup> Amât nish qâti sha (ilu) N. N. = Parole de la main levée vers le dieu N. N.

<sup>4.</sup> De même que les textes Labartu, ils ne forment pas de série numérotée. Cependant, à l'origine, ils étaient classés suivant un ordre fixe, puisque la dernière ligne d'une tablette représente la première ligne de la tablette qui devait suivre. Quelques textes appartiennent pourtant à des séries; par ex.: K 155 à la série Bit rim-ki, la tablette K 816 représente la 8e partie de la série Bit sha la-mi-i.

<sup>5.</sup> Sauf sur un duplicatum, c'est-à-dire qu'une prière qui se présente une fois sans le nom du fidèle, se retrouve une seconde fois avec le nom du roi Ashurbanipal: Moi, ton serviteur Ashurbanipal, le fils de son dieu dont le dieu est Ashur, etc. Duplic. de K 222, 1. 26.

### A Inurta 1.

Le fidèle célèbre les louanges de Inurta<sup>2</sup>; puis il énumère les sacrifices qu'il a offerts et demande d'être purifié de son péché, d'être consolé et fortifié dans son chagrin et de recouvrer la faveur du dieu et de la déesse.

La tablette conserve des traces d'une autre prière.

- 11. Incantation. Fils puissant, premier né d'Enlil,
- 12. grand, parfait, rejeton de l'Esharra3
- 13. qui es revêtu de terreur, plein de colère!
- 14. O Inurta<sup>4</sup>, au combat duquel on ne résiste pas,
- 13. sublime est ta place parmi les grands dieux?
- 16. Dans l'È-kur<sup>5</sup>, maison de délices<sup>6</sup>, sont exaltés tes chefs
- 17. et Enlil, ton père, t'a accordé
- 18. que ta main prenne l'oracle de tous les dieux!
- 19. Tu juges le jugement de l'humanité;
- 208. tu conduis qui n'a pas de guide, le nécessiteux qui est dans le
- 21. tu prends la main du faible, tu soutiens celuiqui n'est pas fort!
- 22. Celui qui est descendu dans l'Arallu 9, tu ramènes son corps!
- 1. K K 2487, 2502, 2591, King n° 2 Pl. 4. (Le n° 3 en est un duplicatum fragmentaire). Les 8 premières lignes contenaient une prière à Tashmîtu; les lignes 9 et 10, des indications de cérémonies.
- 2. Înurta fut, des les origines, dieu de la guerre et des armes. Il était « le javelot fort, le grand, l'enfant d'Enlil; avec sa flèche pointue il enleva la vie de mes ennemis » dit Ashurbanipal. (Cyl. Rm. IX, 84, 85.) Il était aussi dieu de la chasse.
- 3. Temple d'Enlil à Nippur; on l'appelait plus habituellement Ékur L'idéogramme ê. Shar, ra veut dire maison de la totalité.
- 4. Ud-gishgal-lu = Inurta (quelquefois Shamash). Voir Deimel, Pantheon, 123.
  - 5. Littér. : Maison de la montagne.
- 6. King, p. 22, propose « decree, decisions (?) » pour ta-shi-la-a-ti. Ce serait un substantif de la forme מבלה ou peut-être מבלה comme tanittu de בולה Delitzsch, AHW 634, propose, au contraire, voluptas, deliciae de אשל. C'est le sens admis par Muss-Arnolt, AHW.
- 7. Te-rit. C'est la têrtu (cf. הֹיְרָה ), c'est-à-dire la réponse du dieu, son oracle, sa révélation.
- 8. Les lignes 20-23 représentent Inurta sous un aspect de bonté et de mansuétude, bien qu'il soit dieu de la guerre : il est le guide des égarés, le soutien du faible; il guérit le malade et purifie le pécheur.
- 9. L'Arallu est l'équivalent du אַשְּל des Hébreux, c'est le monde inférieur, le royaume des morts.

23. Celui qui a quelque péché, lu fais disparaître son péché!

24. A celui contre qui son dieu est irrité, tu te montres promptement

25. O Inurta, prince des dieux, tu es vaillant. [favorable.

26. Moi, N. N., fils de N. N. dont les dieux N. N. et la déesse N. N., 27<sup>1</sup>. j'ai lié pour toi une corde<sup>2</sup>.....je t'ai offert:

28. je t'ai offert l'encens d'agréable odeur.

29. Je t'ai fait une libation d'hydromel, de bière 3.

30. Qu'avec toi soient les dieux d'Enlil!

- 31. Qu'avec toi soient les dieux de l'Ekur!
- 32. Aie pitié de moi, fidèlement; écoute mes cris!
- 33. Accueille mes soupirs, accepte mes supplications!
- 34. Que ma voix soit agréée par toi!
- 35. Sois-moi favorable : je te crains.
- 36. J'ai contemplé ta face : sois-moi favorable.
- 37. Tu es plein de pitié : aie pitié de moi, fidèlement.
- 38. Fais disparaître mon péché; libère-moi de mon iniquité.
- 39. Eloigne ma disgrâce; dissipe mon offense.
- 40. Que mon dieu et ma déesse me prennent en considération et qu'ils [ordonnent la bonne fortune!
- 41. Puissé-je glorifier ta grandeur, me prosterner humblement devant [toi!

Parole de la prière à Inurta.

## PRIÈRE A BA'U'S.

71. Incantation. O Ba'u<sup>6</sup>, puissante, souveraine, mère miséricordieuse, [qui habites dans les cieux brillants,

1. A partir de 26, il s'agit des cérémonies et des sacrifices faits par le

suppliant au dieu Inurta.

- 2. Cette corde doit faire allusion à quelque pratique magique, analogue à celle des noeuds. Mahomet mettra ses fidèles en garde contre « les sorcières qui soufflent sur les nocuds ». Voir Cabra de Vaux, La doctrine de l'Islam. Paris, 1909, p. 70.
- 3. Shikaru; cf. le arabe, fait avec le raisin sec, et le arabe Hébreux, sorte de breuvage composé, distinct du vin, et fait avec du raisin on avec des grains d'orge pressés et mêlés au miel, etc. Ce breuvage devait ressembler au vin de riz d'Extrême-Orient, dont certains « crus » sont excellents et même capiteux.

4. Cf. 1. 23. C'est le même mot patâru (cf. 325 et ar. ): perrumpere, liberum esse, liberum se reddere; dissoudre, rompre une alliance par

exemple.

5. Krnc, Pl. 10-14. Ce texte a été reconstitué par King au moyen de 12 fragments de la Collection K, en se hasant sur le style et les caractères de l'écriture, en s'aidant aussi des duplicata. — La tablette contenait

- 72. je t'ai appelée; ó ma souveraine, sois attentive; écoute-moi!
- 73. Je t'ai cherchée, je suis revenu vers toi; comme l'ulinnu i et de ma [déesse, ton ulinnu j'ai saisi

74. parce que juger le jugement, rendre la décision,

- 75. parce que faire vivre et rendre prospère est en toi;
- 76. parce que tu sais protéger, accorder des bienfaits et sauver.
- 77. O Ba'u, puissante, souveraine, mère miséricordieuse
- 78. parmi la multitude des étoiles des cieux,
- 79. ô souveraine, ton... est dans ton esprit;
- 80. accepte l'upuntn2, accueille mes soupirs.
- 81. Puissé-je t'envoyer à mon dieu irrité, à ma déesse irritée,
- 82. au dieu de ma ville qui est courroucé, furieux contre moi.
- 83-84 ... (lacune)
- 85. O Ba'u, puissante, souveraine, à la parole de ton puissant com-[mandement qui est dans l'Ékur...
- 86. et ta fidèle miséricorde qui n'est point violée,
- 87. que mon dieu irrité revienne, que ma déesse courroucée...
- 88. que le dieu de ma ville qui est irrité, dont le cœur est furieux contre moi,
- 89. qui est en colère, qu'il se calme, lui qui est en fureur... 90. O Ba'u, déesse puissante, qui prend...
- 91. O Marduk, roi des dieux, mon souverain miséricordieux...
- 92. ta protection est grande, ta compassion puissante...
- 93. le don de la faveur et de la vie...
- 94. que je glorifie ta grandeur, que je me prosterne en humilité devant [toi!

Prière de la main levée à Ba'u.

### Prière a Ishtar<sup>3</sup>.

- 1. ... bonne est ta supplication lorsque est favorable le kirubû de ton 2. Ton regard est prospérité, ton commandement lumière!
- 3. Aie pitié de moi, ô Ishtar; commande l'abondance;
- 13. Que ce qui est à ta droite augmente la prospérité; qu'il obtienne [la faveur ce qui est à ta gauche!

5 prières aux divinités Anu, Sin, Ba'u et Shamash probablement. Les prières à Ba'u et à Shamash seules nous donnent un texte suivi.

6. Déesse de l'enfantement, qui donnait la vie et l'abondance, bienveil-

lante aux princes et au peuple de Lagash.

- C'est un vêtement.
- 2. Cf. Tablette cultuelle, Col. V, 30 note, supra, p. 255.
- 3. K K 2396 et 3893; King, Pl. 18.
- 4. La répétition, fréquente dans les Prières de la main levée, de râmu rimnu riminu rappelle presque involontairement la formule stéréotypée par laquelle commence chaque sourate du Coran : Au nom d'Allah الرِّحِيمُ الرِّجُن

- 14. Parle, et que ta parole soit entendue!
  - 4. fidèlement sois-moi pitoyable; fais 1 cesser mes soupirs!
  - 6. . . . . . . . . . . . Puissé-je trouver le bien du cœur!

7. J'ai porté ton joug : console-moi!

- 8. ... la tête : accorde-moi bonheur et bienfaits!
- 9. J'ai maintenu ta splendeur accorde-moi prospérité et faveurs!
- 10. J'ai cherché ta lumière : fais resplendir mon visage!
- 11. Je suis retourné vers ta seigneurie : qu'il y ait vie et paix!
- 12. Que soit favorable le shêdu 2 propice qui est devant toi;
  - le lamassu qui va derrière toi, qu'il soit favorable!
- 15. La parole que je dis, quand je parle, qu'elle soit accueillie favora-| blement!
- 16. Le bien du corps et la joie du cœur qu'on me l'apporte chaque jour!
- 17. Prolonge mes jours; donne-moi vie; fais-moi vivre, fais-moi pros-[pérer, fais-moi révérer ta divinité!
- 18. Quand je fais un dessein, fais-le-moi réaliser: que le ciel soit ta [joie, l'apsû 3 ton salut!
- 19. Que les dieux de l'univers te soient favorables; que les grands [dieux réjouissent ton cœur!

Prière de la main levée à Ishtar. Devant Ishtar place le brûle-parfums de l'encens, fais la libation, l'élévation des mains répète trois fois.

### AU DIEU TSALBAT-ANU6.

Le psaume suivant — qui se trouve dans une Incantation — est du temps de Shamash-shum-ukîn, frère aîné

1. Ad. litt. : ôte!

- 2. Les shédu étaient des animaux divins, ou mieux les génies symbolisés par les taureaux ailés, à face humaine: mais, ici comme en d'autres textes, employé parallèlement à lamassu, le mot a le sens de dieu protecteur. Le shêdu se trouve quelquesois aussi dans la série des êtres malsaisants; le lamassu, au contraire, est toujours un être bon, un génie protecteur.
- 3. L'apsû représentait une sorte de ceinture d'eau douce qui encerclait le globe terrestre. De l'apsû étaient sortis les dieux, d'après Creat. (I, 29). Dans les incantations et la divination, l'eau de l'aspû jouait un rôle important, et c'est pourquoi, sans doute, à l'apsû était unie l'idée de science et de sagesse. Éa, roi de l'apsû, était le dieu de la sagesse.

4. Littér. : de la totalité.

5. SHA-NA désigne, non pas une mesure, mais une sorte de brûle-par-fums, encensoir, trépied ou brasero.

6. Dieu de la planète Mars.

7. Texte nº 2 dans V. Scheil, Une saison de fouilles... Pl. II. Nous citons la trad. Scheil.

d'Ashurbanipal. à qui son père Asaraddon donna la viceroyauté de la Babylonie.

Incantation. O dieu Tsalbat-anu, grand seigneur, dieu miséricordieux, secourable , noble, qui rompt les charmes, auguste, vivi
[fiant l'homme,

moi, Shamash-shum-ukîn, serviteur de son dieu, ton esclave est dolent, gémissant, soupirant, un chagrin violent, un feu, l'empoignement d'un dieu, une mauvaise maladie, un utukku², fièvre de mon corps, un mal funeste est sur moi.

Sur ma conche de désolation je m'étends, et je t'invoque, contre dieu connu et inconnu.

J'ai commis le péché et étendu la rébellion!

J'ai craint et révéré l'aspect de ta face divine, ta grandeur! Que les pleurs de mon gémissement t'atteignent et que la [colère de ton cœur s'apaise!

Ta faveur renduc est douce, ton apaisement est solide, tes retours immenses!

Qu'ils soient donc acquis à ton serviteur Shamash-shumet qu'il célèbre la gloire de ta divinité! [ukîn,

Incantation. Main levée à Tsalbat-anu.

# d. - Littérature des « Voyants. »

Nous avons vu que, dès la plus haute antiquité, les Voyants avaient joué un rôle considérable dans la vie des Babyloniens. Le roi principalement, les princes, et aussi, naturellement, les simples particuliers<sup>3</sup>, venaient les interroger dans les circonstances les plus diverses<sup>4</sup>. Afin de pouvoir répondre plus facilement, eux et leurs successeurs, aux questions qu'on leur posait, les bârû constituèrent peu à peu des Collections dans lesquelles ils consignaient le plus grand

1. Tsabit qatâ.

3. Cependant nous n'avons aucun document direct qui se rapporte aux particuliers.

<sup>2.</sup> Les utukku étaient des etres méchants qui causaient les maladies, les fléaux, etc.

<sup>4.</sup> On se souviendra (Cf. I Sam., IX, 3-20) que Saül ne pouvant retrouver les ânesses de son père, alla consulter le « Voyant » (vv. 9, 11, 19) de Yahweh pour savoir où elles étaient et comment il les retrouverait.

nombre possible de phénomènes observés ou observables, avec leur signification, utilisant pour cela non seulement leurs expériences personnelles et celles de leurs devanciers dans la ville où ils résidaient, mais encore les matériaux recueillis par leurs collègues dans les autres centres de culte<sup>1</sup>. De là vient que la Littérature que nous appelons « des Voyants » est énorme<sup>2</sup>.

#### ORACLES.

Nous ne connaissons encore aucune Collection d'oracles antérieure à Asarhaddon, ce qui ne veut pas dire évidemment que l'on n'en eût pas sollicité des dieux dans les temps antérieurs. C'étaient encore les Voyants qui rendaient ces oracles au nom de la divinité; toutefois, dans la Collection dont nous allons parler, nous constatons que six prêtresses d'Ishtar eurent à communiquer au roi le message divin.

Pour les règnes d'Asaraddon et d'Ashurbanipal seulement, nous connaissons plus de cent cinquante demandes

1. Citons, par exemple, K 6237 (CT XX Pl. 14-15), K 2235 (Pl. 39-42) où sont exposés, d'une manière plus ou moins systématique, tous les phénomènes possibles avec leur signification, en vue de l'enseignement scolaire des apprentis-bâru.

A côté du phénomène, on mettait quelquesois simplement : favorable ou défavorable (damqât, ou là damqât, shalmat), CT XX Pl. 28 Verso; ou bien une brève explication, v. g. : bonne santé (shulum napishti V R Pl. 63, Col. II, 12) ou : joie du cœur (tub libbi, ibid. l. 15); santé du roi (Tnompson, Reports n° 272, verso XI); mort de l'ennemi (sad nakri, CT XX, Pl. 39, Col. III, 12). L'usage que l'on faisait des Collections pour interpréter les présages explique les ressemblances — et pour la forme et pour la signification donnée — entre ces Collections et les récits historiques des présages.

2. La seule collection de Kuyundjik contient 4000 pièces qui sont des présages; ils se rapportent à 6 chefs: 1° phénomènes célestes, soleil, lune, étoiles et planètes, nuages, vents; 2° calendrier avec la signification des phénomènes de la nature, chaque jour du mois, ou pour tel jour donné; 3° observation des animaux pour des buts divers; 4° signification de phénomènes de diverse sorte chez les animaux et les hommes, y compris les malformations natives et les monstres; 5° phénomènes dans le règne végétal; 6° maladies et accidents divers dans la vie publique et dans la vie privée. Cf. Bezold, Catalogue.

d'oracles publiées ; elles se rapportent presque toutes aux événements politiques dont il est question dans les Annales de ces deux monarques; quelques unes se rapportent à leur personne ou aux gens de leur maison; par exemple : on demande si la maladie du roi, de sa mère ou d'autres membres de sa famille aura une heureuse issue, si l'association du prince royal au gouvernement sera approuvée.

La forme dans laquelle était rédigée la demande<sup>2</sup> pouvait influer beaucoup sur la qualité de l'oracle, aussi ne l'abandonnait-on pas à l'improvisation, on écrivait au contraire avec soin et en entier la question, et l'on plaçait la tablette aux pieds du dieu que l'on interrogeait; si elle était suivie d'un oracle favorable, elle devenait un modèle que l'on imitait pour des demandes subséquentes.

## On consulte le dieu Shamash, a Ninive

« O Shamash, grand seigneur, à ma demande daigne « rendre une réponse fidèle!

« Depuis ce jour, le troisième jour de ce mois, du mois « de Airu, jusqu'au onzième jour du mois de Abu de cette « année, dans ces cent jours et ces cent nuits, espace de « temps fixé pour limite à l'oracle du prêtre divin; dans « cet espace de temps fixé est-ce que Kashtariti avec ses « troupes ou les troupes des Gimirréens³, ou les troupes « des Mèdes, ou les troupes des Mannéens, ou tout autre « ennemi, réussiront dans leurs projets? Soit d'assaut,

1. Knudtzon, Geb. Sonn. — Parmi les peuples dont il est question dans ces demandes, citons les Cimmériens, les Mannéens, les Mèdes, les Ishkuzai, les Égyptiens, les Éthiopiens.

« soit par force, soit par les armes et la bataille, soit par

1. Gimirréens = Cimmériens.

<sup>2.</sup> Knudtzon a publié 154 demandes au dieu Shamash seulement, et il y en a bien d'autres encore inédites, au British Museum. La conclusion qui paraît résulter de ces nombreuses rédactions de demandes sans réponses est que l'on tenait pour essentiel d'écrire la question faite au dieu, et de la bien écrire, afin d'obtenir une réponse.

- « une brèche, une mine, ou à l'aide des machines de « siège.... soit par la famine, soit en vertu des noms du
- « dieu et de la déesse, soit par des pourparlers et des
- « transactions amicales, soit par tout autre moyen et
- « stratageme usité pour la prise des villes, prendront-ils
- « la ville de Kishassu? S'empareront-ils de cette ville de
- « Kishassu? Tombera-t-elle entre leurs mains? Ta grande
- « divinité le sait.
- « La prise de cette ville de Kishassu par quelque
- « ennemi que ce soit, depuis ce jour jusqu'au dernier
- « jour du temps fixé, est-elle ordonnée, résolue, par
- « l'ordre et les arrêts de ta grande divinité, ô Shamash,
- « grand seigneur? Est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on
- « l'entendra dire? etc.1.

## ASARADDON VAINCRA LES GIMIRRAI ET LES KHARKHARÉENS2.

- 1. Je livrerai les Gimirréens entre ses mains,
- 2. je mettrai le feu au pays d'Ellipi!
- 3. Le dieu Ashur lui donnera les quatre coins du globe,
- 4. il se lèvera de sa maison;
- 5. il grandira sa maison!
- 6. Il n'est pas de roi pareil à lui,
- 7. il brillera comme le soleil levant,
- 8. (C'est l'oracle favorable qui avait été placé devant Bèl-
- 9. Shassuri, devant les dieux.)
- 10. Voici que les Kharkharéens
- 11. se ruent contre toi, t'attaquent,
- 12. t'assaillent! Toi, tu ouvres
- 13. la bouche : « Grâce, ô dieu Ashur! -
- 14. Et j'ai entendu ton cri,
- 15. et, de la porte des cieux,
- 16. je les couvre de honte!
- 17. Dans le bûcher, je les décime.
- 18. Toi, tu occupes leur forteresse.
- 1. J. A. Knudtzon, Ass. Gebete... zeit Asarhaddons u. Asurbanipal nº 1 (Trad. A. Condamin dans Etudes, Revue.... XCIV (1903), 799. (Cf. I Sam., XXIII, 9-12).
- 2. Trad. V. Scheil, dans Revue de l'histoire des religions, 1897; F. Martin TR, Première série, p. 88-91.

19. Je les fais lever devant toi

20t et gagner la montagne;

21. je fais pleuvoir sur eux des pierres de malheur!

22. je brise tes ennemis,

23. et de leur sang je remplis le sleuve!

24. Qu'ils voient et qu'ils soient jetés par terre;

25. Comme Ashur, maître des dieux, je les renverserai 2

26. C'est l'oracle favorable trouvé devant la statue.

27. Cette tablette des volontés du dieu Ashur

28. est portée sur..., devant le roi.

29. On l'arrose de bonne huile;

30. on y sacrifie des victimes,

31. on la parfume de parfums, 32. on en fait lecture devant le roi.

2. On our last rectare devant le los.

#### PHÉNOMÈNES CÉLESTES

On était persuadé que, les dieux habitant au ciel et dans les astres, il devait y avoir une relation intime entre les événements qui se succèdent sur la terre et ce qui se passe aux cieux, que ceci présage cela, et que, par suite, quiconque peut voir la vie du ciel, les phénomènes célestes, est en mesure de soulever le voile qui cache les mystères de l'avenir. C'est cette croyance qui explique l'extraordinaire importance que, dès les siècles les plus lointains, les Babyloniens attachèrent à l'observation des astres. Et, comme des dieux furent identifiés aux astres, la science des choses divines ne se distingua guère de la science astrologique; bien plus, l'exposition des faits historiques fut influencée de telle façon par l'astrologie qu'il est souvent bien difficile de discerner la ligne de démarcation entre les légendes historiques et les mythes astraux.

La lune. — Sous leur ciel merveilleux, les Orientaux ne pouvaient pas ne pas être frappés, plus que d'autres, —

<sup>1.</sup> Cf. Jos. X, 11. Voir supra p. 39 avec la n. 3.

<sup>2.</sup> Ligne traduite par A. Condamn dans Etudes, Revue... XCIV (1903), 800.

même dès l'époque de la vie nomade — par la splendeur majestueuse de la lune et par les phénomènes qui la concernent : nouvelle lune, pleine lune, halo, obscurcissement dû à des circonstances atmosphériques diverses, éclipse. Ils observèrent aussi les autres astres, particulièrement Vénus, l'étoile du matin et l'étoile du soir; Jupiter, dont l'éclat attire spécialement l'attention, et encore Mars, Saturne et plus tard Mercure. Du soleil ils observèrent les périhélies et l'obscurcissement dû à des phénomènes atmosphériques divers.

En fait, la lune occupa une place particulièrement importante dans la vie religieuse des Assyro-Babyloniens, comme dans celle de tous les Sémites. Les Collections astrologiques montrent que l'on attachait une très grande importance aux observations de cette planète, et les Rapports officiels des Voyants aux rois confirment le fait. Ces Rapports sont très courts quelquefois; par exemple:

« Si la lune est visible le 1er jour? : ordre, bien-être? dans « le pays.

« Si la durée du ter jour est anormale : long règne. — « Signé : Bullutu<sup>4</sup>.

Citons cinq ou six autres de ces Rapports :

- « La nuit dernière un halo entoura la lune, et les Gé-« meaux y étaient<sup>5</sup>.
- « Le présage ne change pas. J'envoie l'observation royale « au roi, mon seigneur. — Signé: Zakir<sup>6</sup>.

<sup>1.</sup> Elle est nommée avant Shamash = le soleil : I R 9, 5-8; III R 7, 1; RT I, 14, 41.

<sup>2.</sup> Il était de bon augure que, le 1er mois, la lune ne fût pas voilée.
3. Ordre, bien-être dans le pays (KA-GI-NA lib-bi mâti itâb) est une formule stéréotypée, donc une manière conventionnelle d'indiquer l'état

prospère du pays.
4. Тномряом, Reports of the Magicians, n° 1. Dans cette Collection, il y a 9 autres rapports de Bullutu.

<sup>5.</sup> Thompson, Reports no 114.

<sup>6.</sup> Ibid. nº 108.

- « Quand un halo entoure la lune et que Regulus y est, les
- « femmes porteront des enfants mâles. Signé : Nergal-
- « êtir¹.
  - « Quand un halo entoure la lune et que Saturne y est,
- « justice dans le pays. Le père parlera justice avec son fils. « Bien-être des multitudes. Etc. 2.
- « Si la lune est visible le 1er jour : ordre, bien-être dans « le pays. Si la lune est pleine à son lever, le roi aura la

« suprématie.

- « Lorsque la lune paraît, si sa corne droite est longue et
- « sa corne gauche courte, la main du roi conquerra un pays « autre que celui-ci.
- « Si la lune, quand elle paraît, est très brillante, les « récoltes prospèreront.
- « Lorsque le jour est long selon le calcul, il y aura long « règne.
- « Le 30° jour complète le mois 3. Au mois d'Ulul, éclipse d'Élam. Signé: Nêrgal-êtir4.

Le soleil. — Le soleil est presque toujours mentionné après la lune. Dans les Rapports officiels, comme dans les recueils d'oracles, on ne s'occupe que d'un nombre relativement limité de phénomènes concernant le soleil, tels que périhélie, obscurcissement, éclipse, positions du soleil par rapport à la lune et aux planètes.

Voici deux exemples :

« Si le soleil est entouré d'un halo incomplet<sup>5</sup> vers le « Sud, le vent du Sud<sup>5</sup> s'arrêtera<sup>7</sup> ».

· Au lever du soleil, apercevait-on des rayons lumineux

<sup>1.</sup> Nº 97.

<sup>2.</sup> Nº 100.

<sup>3.</sup> Cela veut dire que le mois a 30 jours pleins.

<sup>4.</sup> Nº 30.

<sup>5.</sup> Littér. : avec une porte.

<sup>6.</sup> Le terrible vent du Sud, le démon du midi.

<sup>7.</sup> Izzaz. — Thompson, no 179.

s'étendant à droite et à gauche, on en tirait des conclusions. Par exemple :

- « Si les rayons lumineux vont vers le Sud, les dieux déci-
- « deront du bien pour le pays. S'il y a quatre rayons : des-
- « truction des bœufs et du gros bétail. Si les rayons se
- « dirigent vers l'Orient : pluie et hautes eaux. Si, au lever
- « du soleil, les rayons se dirigent vers le chemin du soleil¹,
- « les maîtres (?) du pays seront abattus. Signé: Rashi-
- « ilu, serviteur du roi, l'ancien<sup>2</sup> ».

Les éclipses de soleil, comme celles de lune, présagent toujours des malheurs. Nous avons des textes qui indiquent, pour chaque jour de chaque mois de l'année où l'on croit une éclipse possible, quels malheurs fondront sur le pays si l'éclipse a lieu ce jour-là<sup>3</sup>.

L'importance pratique de ces Collections de présages relatifs aux éclipses ou à l'obscurcissement est mise en relief par les données ou allusions de la Littérature épistolaire.

Ainsi, au sujet d'une éclipse que l'on appréhendait, mais qui heureusement n'eut pas lieu, Adad-shum-utsur écrit au roi : « Au roi, mon seigneur : ton serviteur, Adad-shum-

- « utsur. Salut au roi! Que Nabû et Marduk bénissent le « roi, mon seigneur! Relativement au pukhu royal, au
- « sujet duquel le roi a demandé combien de temps il doit
- « durer, nous attendions une éclipse de soleil, mais elle n'a
- « pas eu lieu. Comme, le 15, les dieux (c'est-à-dire la lune
- « et le soleil) furent visibles ensemble, on peut observer le
- « 16, et faire un rapport au roi, mon seigneur ».

<sup>1.</sup> C'est l'écliptique.

<sup>2.</sup> Thompson, nº 182.

<sup>3.</sup> Cf. Virolleaud, Skamash nº 10 (mois de Nisan); nº 8, 1-24 (mois d'Airu) nº 8, 8, 25-58 et 10, 40-68 (mois de Siwan et de Du'uzu); nº 8, 59-69 et 10, 69-83 (mois d'Ab); nº 10, 84-103 (mois d'Ulul); nº 11 (mois de Tashrit); nº 9 (mois d'Arakhshamna et de Kislew); nº 11, 31-44 et 9, 25-41 (mois de Tebet); nº 31 (mois de Shebat); nº 9, 59-84 (mois d'Adar).

<sup>4.</sup> Harper, Letters, 359.

Si les conditions atmosphériques donnaient lieu à un parhélie frappant, on lui attribuait une signification spéciale; aussi avons-nous un certain nombre de tablettes relatives à ce point<sup>1</sup>.

Au sujet des nuages, qui enveloppent quelquesois le soleil, nous lisons, par exemple<sup>2</sup>: « Si le soleil, le 1<sup>er</sup> Du'uzu, au « commencement, est obscur et entouré d'un halo: expia-

- « tion dans le pays<sup>3</sup>... Si, le 1<sup>er</sup> Arakh-shamna, au commen-
- « cement, le soleil paraît dans les nuages, le jour sera
- « sombre; Adad fera retentir puissamment sa voix, mais
- « il ne pleuvra pas<sup>8</sup>... Si le soleil, le 1<sup>er</sup> Arakhshamna, « paraît dans un nuage jaune, au coucher comme au lever
- « du soleil, il ne pleuvra pas beaucoup, cette année. Vent
- « d'Ouest. Froid et neige ».

Les nuages à côté du soleil jouaient un grand rôle, comme il appert des exemples cités. Dans un texte<sup>6</sup>, les nuages sont noirs, ou clairs, rouge sombre, verts, bigarrés; et le sens change suivant qu'ils ont été vus, dans le ciel, au lever du soleil, ou que le soleil se lève dans les nuages, ou encore suivant qu'il est couvert de nuages depuis son lever jusqu'au milieu du jour, ou durant toute la journée.

L'apparition simultanée de la lune et du soleil, à certains jours, ont un sens spécial : « Si, le 13, la lune et le soleil « sont visibles en même temps : perturbation et malheurs « dans le pays; le pied de l'ennemi sera dans le pays<sup>7</sup>.... »

Le 14, l'apparition simultanée de la lune et du soleil étaient toujours de bon augure<sup>8</sup>.

La planète Vénus. — Cette planète, qui s'appelait Dilbat,

- 1. Virolleaud nº 2, par exemple.
- 2. Id., nº 1.
- 3. Ligne 13.
- 4. Dieu de l'orage.
- 5. L. 35-39.
- 6. VIROLLEAUD, nº 18.
- 7. THOMPSON, nº 123.
- 8. Cf. Virolleaud, Sin, IV, 15 (Thompson, nº 125); Thompson, nº 48; etc.

étoile du matin et étoile du soir, a joué un rôle spécial, ainsi qu'on peut s'en rendre compte en parcourant les tablettes de la série Anu-Enlil et les Rapports des bârû. Ainsi Akhêsha, rapporteur d'Uruk, écrit!:

« Si, au mois de Nisan, du 1er au 30, Vénus disparaît au

- « lever du soleil : désolation. Si la lune est entourée d'un
- « halo et qu'elle soit avec Sibzianna, le roi de Subartu exer-
- « cera la suprématie et son pays sera dans l'abondance. » Dans la Collection des présages de Vénus, nous lisons par exemple<sup>2</sup>: « Si le 12 Kislew, au lever du soleil, Vénus
- « disparaît et, pendant deux mois et quatre jours, est déro-
- « bée au ciel pur pour reparaître le 16 Shebat, au lever du
- « soleil : riche récolte.
- « Si le 28 Tashrit, au lever du soleil, Vénus disparaît et,
- « pendant trois jours est dérobée au ciel pour reparaître
- « le 1er Arakhshamna, au lever du soleil : disette de céréales
- « et de foin dans le pays; ruine.
- « Si le 25 Du'uzu, au lever du soleil, Vénus disparaît et
- « pendant trois jours est dérobée au ciel pour reparaître le
- « 2 Ab, au lever du soleil : pluie dans le pays.
  - « Si le 25 Adar, au lever du soleil, Vénus disparaît :
- « trève des armes et or en abondance, etc.3.

## Présages tirés des animaux.

Nous n'en citerons que quelques-uns en vue de donner simplement une idée de ce qu'ils étaient.

Serpents. — « Si un serpent est furieux contre un homme « et siffle et que sa langue sorte, cet homme deviendra

<sup>1.</sup> Thompson, nº 203: cf. 207, 208, 211, etc.

<sup>2.</sup> VIROLLEAUD, Ishtar, 12.

<sup>3.</sup> Ce texte compte 43 lignes; le suivant, qui a le même objet, 48 lignes. — On sait le mépris et le ridicule dont Isaïe couvre « ceux qui mesurent le ciel, qui observent les astres et qui font connaître, à chaque nouvelle lune, ce qui doit arriver », dans un chapitre où il invective contre Babylone. (Isa. XLVII, 12.)

- « vieux et sera tué. Si un serpent devant un homme à
- « droite tombe : chute de son (?) il s'en ira, le non bien-être
- « dans son corps. Si un serpent devant l'homme à gauche
- « tombe : réalisation du désir. Si un serpent tombe sur
- « l'épaule d'un homme : malheur; l'homme mourra. Si
- « un serpent tombe dans le sein d'un homme, ses fils mour-« ront¹.

Moutons. — « Si un bélier ses cornes devant lui sont pla-« cées, cette cour sera diminuée ».

Il y a quelquefois des cas qui paraissent particulièrement étranges; il ne faut pas imaginer que les Assyro-Babyloniens les aient regardés comme possibles, mais ils les avaient vus en songe, et ils leur attribuaient un sens tout de même. On voudra bien se souvenir de cette observation en quelques présages que nous citerons plus loin.

« Si un petit (un jeune mouton) ses cornes à la place de « ses oreilles à droite et à gauche se trouvent, le roi sera « maître du monde <sup>2</sup>.

Chiens. — « Si un chien dans la maison de l'homme éteint « le feu qui y est, dans cette maison il y aura révélation<sup>3</sup>.

- « Si un chien blanc sur un homme mingit, cet homme
- « l'épreuve s'emparera de lui<sup>4</sup>. Si un chien est de cons-
- « titution mâle et femelle, ce pays prendra de l'extention5.
- « Si un chien entre dans un palais, se couche sur un
- « trône, ce palais sera bouleversé. Si un chien blanc
- « entre dans un temple, son fondement sera stable. Si
- « des chiennes mettent bas un être humain, cette ville exer-
- « cera la domination, la farine du pays sera altérée<sup>8</sup>.

2. 80, 7-19, 60, Boissier, 11, 11. 1-2, 4-5.

3. K 217 et 4046, Boissier, 31, l. 9.

<sup>1.</sup> K 2128+4098, Boissier, 1-2 ll. 14-19. — On regarde comme de mauvais augure la rencontre d'un serpent sur son chemin.

<sup>4.</sup> Ibid., l. 10. Diverses sont les hypothèses rêvées analogues à celle-là.

<sup>5.</sup> Ibid., 1. 20.

<sup>6.</sup> L. 30.

<sup>7.</sup> L. 33.

<sup>8.</sup> L. 42.

Il y a des choses bien plus étranges encore sur ce sujet. Passons.

Le feu. On observait les diverses couleurs de la flamme et de la fumée, on écoutait le crépitement du feu, etc.

- « Si du feu, ses flammes sont noirâtres, dans trois jours « le malade...
- « Si du feu, ses flammes sont vertes, le maître de la mai-« son et la dame de la maison dans le deuil....
- « Si la flamme, qui est sur un flambeau qu'on porte, « brille, cette maison...
  - « Si la flamme idem est amassée : souffrance...
  - « Si la flamme idem est épaisse : destruction (?)....1.

### Présages tirés des naissances.

De tous les présages assyro-babyloniens les plus étranges sont ceux que l'on tirait des naissances. On peut appeler naïf, mais non pas absolument invraisemblable, le point de départ de l'hépatoscopie et de l'astrologie, à savoir, pour l'une, l'examen du foie en tant que siège de la vie, et, pour l'autre, la persuasion qu'il y a une relation entre les phénomènes du ciel considéré comme séjour des dieux, et les phénomènes de la terre considérée comme champ d'action de ces dieux. Il est un peu plus difficile de trouver une raison d'être plausible aux présages tirés des animaux; mais où l'imagination paraît dépasser toute limite c'est dans les présages tirés des naissance. Que l'on ait pensé devoir attribuer à un phénomène extraordinaire, à la naissance d'un « monstre », une signification, c'est-à-dire une cause particulière, on peut le concevoir; mais il est difficile d'admettre que ce fait eût une signification pour l'avenir; c'est pourtant ce que pensèrent les Assyro-Babyloniens; et, en outre, au lieu de chercher la cause du phénomène, on cherchait en se

<sup>1.</sup> Boissier, Choix de textes relatifs à la divination (Genève 1905), p. 170-181, l. 1-9. Nous citons textuellement sa traduction.

basant sur l'examen du « monstre », sur certains cas fortuits, sur l'association d'images ou d'idées, à découvrir ce qu'il pouvait pronostiquer pour l'avenir. Et afin de ne se trouver jamais à court, l'imagination des « barû » rêva toutes sortes de « monstres » ou de naissances « monstrueuses », soit pour les hommes, soit pour les animaux; à chaque cas elle attribua un sens, et avec tout cela on forma des répertoires ou longues listes dont nous avons de copieux échantillons.

Citons quelques extraits, à titre d'illustration.

#### A 1.

- 4. « Si une femme enfante un lion, cette ville sera prise, « ce roi sera enchaîné.
- 5. « Si une femme enfante un chien, le maître de la mai-« son mourra, et cette maison sera détruite, le pays perdra « la raison, un dieu ravagera.

Et l'imagination poursuit ses étranges hypothèses.........
Notons encore:

- 81. « Si une femme enfante deux garçons, il y aura un « désastre dans le pays et le pays connaîtra l'affliction; le « malheur se mettra dans la maison de leur père.
- 84. « Si une femme enfante deux enfants, un garçon et « une fille, il n'y aura pas d'entente dans le pays; cette « maison sera diminuée.
- 90. « Si une femme enfante des jumeaux et qu'ils se « tiennent par les côtes, le pays qu'un seul gouverne, deux « le gouverneront.

Le texte fait une dizaine d'hypothèses sur des « jumeaux qui se tiennent par les côtes » à leur naissance....

141. « Si une femme enfante, et que l'enfant ait une tête

<sup>1.</sup> Textes nombreux dans CT XXVIII. Nous citons la trad. de C. Fossey, Babyloniaca, V (1912), 2 suiv.

« de chien, la ville changera de place; il y aura des mas-« sacres dans le pays¹ ».

### B 2.

« Si le petit a huit pieds, deux queues, le prince s'empa-« rera de la royauté, de l'hégémonie.

Le boucher qui a nom Uddanu annonce : « Une truie, « quand elle mit bas, le petit avait huit pieds et deux queues.

« Je l'ai mis dans le sel et déposé dans la maison. »

« Signé : Nergal-êtir »

that the mark

Ces quelques exemples suffiront, ici, pour donner quelque idée de ces présages dont nous n'avons pas choisi, certes, les plus étranges.

#### AUTRES PRÉSAGES.

Citons ensin quelques textes relatifs aux sleuves et aux eaux, pour n'avoir pas à y revenir :

- « Si dans le mois d'Adar, les eaux stationnaires dans
- « elles des flammes de feu s'élèvent, un cyclone de violence
- « qui provoque l'inondation s'élèvera et ravagera le pays « tout entier.
- « Si une rivière de l'eau constante entraîne et que de « son milieu les flammes d'un feu s'élèvent, cette rivière
- « sera obstruée et la ville dans son milieu (?) le malheur sai-« sira.
- « Si la rivière des eaux constantes entraîne et que de son
- « milieu les flammes d'un feu vers le bord s'élèvent, ce
- « fleuve d'eau manquera3.
- « Si dans le mois de Nisan, une crue a lieu et que le

<sup>1.</sup> Si... il a une tête d'oiseau, le pays sera détruit (147); s'il n'a pas de main droite, les êtres vivants iront à leur perte; invasion puissante (151); etc., etc.

<sup>2.</sup> K 749; Fossey, ibid. (1913), 129.

<sup>3.</sup> Boissier, ibid., 237-238, Il. 22-27.

« fleuve ait la couleur du sang, [dans le pays la mort sera.]
« Si le fleuve comme du sang brun, des maladies dans le
« pays seront.

« Si le fleuve comme du sang noir est épais et comprimé,

« la [récolte] du pays ne prospèrera pas'.

Les Élamites de Suse avaient aussi leur littérature divinatoire; elle était toute semblable à celle des Babyloniens.

Nous connaissons une sorte de « choix varié <sup>2</sup> » de présages dans lequel les faits divinatoires, en graude partie sinon tous, semblent relever de l'Oniromantique, c'est-à-dire que les éventualités indicatives sont supposées avoir été accomplies en songe.

Si un homme vole en l'air, tout ce qu'il possède périra<sup>3</sup> Si un homme porte du sel, le dieu enrichira cet homme .

Si un homme, dans son rêve<sup>5</sup>, descend sous terre...<sup>6</sup>

Si un homme descend sous terre, et si les morts l'acclament, cet homme [mourra, et dans la terre où il est né il ne sera pas enseveli?.

Si un homme descend sous terre et que les morts l'insultent, celui-là [est béni de la part des dieux \*.

## LES INCANTATIONS.

Les Assyro-Babyloniens étaient persuadés que tous les maux qui désolent l'humanité étaient causés par des esprits mauvais et par des personnes — sortes de sorciers et de sor-

2. Tablette éditée, traduite et commentée par V. Scheil, Mémoires, t. XIV, p. 49-59.

<sup>1.</sup> Ibid., 239, Il. 1-3. — On connaît la prohibition du Deut. XVIII, 10-12: « Qu'on ne trouve chez toi personne qui s'adonne à la divination « et à la magie, qui pratique l'art des augures et des enchantements, qui « ait recours aux charmes, qui consulte les évocateurs divins, et qui « interroge les morts; car tout homme qui fait ces choses est en abomi- « nation à Yahwéh. » Cf. Ex. XX, 10.

<sup>3.</sup> Rev. I, 13.

<sup>4.</sup> Ibid., 24-25.

<sup>5. [</sup>Ina] shut-ti-shu.

<sup>6.</sup> Rev. II, 9.

<sup>7.</sup> Ibid., II, 11-12.

<sup>8.</sup> Ibid., 15-16.

cières - qui frappaient du « mauvais œil, de la mauvaise langue », etc¹. Il importait souverainement de conjurer ces dangers; on eut l'idée de mettre la parole humaine au service des malheureux, et, puisque par la parole humaine s'exerçaient l'autorité des dieux et celle des hommes, on pourrait bien, de la même manière, commander et imposer l'obéissance aux êtres mauvais. Ou eut des formules qui, peu à peu, se cristallisèrent — les incantations — qui avaient, pensait-on, la vertu de conjurer l'être méchant et, par suite, le mal qu'il causait, à condition qu'elles fussent dites d'une manière déterminée. En outre, de même que les chefs seuls peuvent obtenir obéissance à leur parole, de même les incantations devaient-elles être dites par qui de droit, par le prêtre, puisque le prêtre, parce qu'il représente et qu'il incarne même la divinité, a seul l'autorité suffisante; c'était à lui de diriger le fidèle, de l'assister devant la divinité, d'appuyer ses prières par ses propres prières, d'accomplir les rites convenables.

Ces convictions ont donné naissance à des textes nombreux qui sont désignés par des titres indiquant soit leur groupe général, soit leur contenu particulier; ainsi un groupe de seize tablettes s'apelle « les mauvais démons<sup>2</sup> »; un autre groupe « mal de tête<sup>3</sup> »; deux autres groupes portent les titres Maqlû et Shurpu<sup>4</sup>.

#### CONTRE DIVERSES MALADIES 5.

Col. I, 1 s. « Conjuration : dieu méchant, mauvais utukku. « utukku du désert, utukku de la montagne, utukku de « la mer, utukku de la tombe; méchant shedu, alû bril-

<sup>1.</sup> Voir le texte cité un peu plus loin.

<sup>2.</sup> C T XVI; XVII.

<sup>3.</sup> C T XVII, 3; 6; 8: 9; etc.

<sup>4.</sup> Voir un peu plus loin.

<sup>5.</sup> II R 17-18; cf. HAUPT, Akkad. u. Sum Keil. texte, p. 82 s.

- « lant (?), vent méchant qui ne craint pas, peau velue du
- « corps, assailli par le mauvais utukku, au nom du ciel
- « sois conjuré, au nom de la terre sois conjuré »....

## CONTRE LES SORCIERS1.

- « Sorcier, qui que tu sois, dont le cœur a conçu mon « malheur, dont la langue a prononcé des sorts contre moi,
- « dont les lèvres m'empoisonnent et sur les traces de qui
- « est la mort, je maudis ta bouche, je maudis ta langne, je
- « maudis tes yeux brillants, je maudis tes pieds agiles, je
- « maudis tes genoux, je maudis tes mains, je lie tes mains
- « derrière ton dos. Puisse le dieu Sin détruire ton corps,
- « puisse-t-il te précipiter dans un lac d'eau et de feu!

### CONTRE LES MAUVAIS ESPRITS<sup>2</sup>.

### Incantation:

Ge sont orages destructeurs et vents méchants, méchant coup de vent qui annonce orage funeste, méchant coup de vent précurseur d'orage funeste. Ce sont enfants puissants <sup>3</sup>, fils puissants, hérauts de pestilence, porte-trônes d'Eresh-Ki-gal ils sont l'inondation <sup>4</sup> qui fond sur le pays, sept dieux du vaste ciel, sept dieux de la vaste terre, sept dieux brigands <sup>5</sup> sept dieux puissants, sept dieux méchants; sept méchants démons oppresseurs

2. CT XVI Pl. 13, Col. III, 11. Texte bilingue. D'après King (note en tête de CT XVI), ce texte aurait été écrit en shumérien.

<sup>1.</sup> K 2728 + Sm 1768 + Sm 1776, texte bilingue, assyrien et shumérien, cité par Budge et King dans A Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities — British Museum, London, 1908, p. 71 n° 3.

<sup>3.</sup> Gitmalutum.

<sup>4.</sup> Abubu.

<sup>5.</sup> Massi'ûti.

- 25. sept au ciel et sept sur la terre.
  Esprit mauvais, mauvais démon, mauvais génie,
  mauvais diable, ami mauvais,
  par le ciel sois exorcisé!
  Par la terre sois exorcisé!
  - 30. Par Bêl, Seigneur du monde, sois exorcisé!
    Par Bêlit, dame du monde, sois exorcisé!
    Par In-urta, fils d'Ésharra, sois exorcisé!
  - 35. Par Ishtar, maîtresse du monde, qui éclaire la nuit, sois exorcisé!
    Jusqu'à ce que tu sois écarté, jusqu'à ce que tu sois parti du corps de l'homme, fils de son dieu, tu ne trouveras pas de nourriture à manger, tu ne trouveras pas de boisson à boire.

Notons cette intéressante prière d'Ashurbanipal'.

- « O dieu Adad, prince du ciel et de la terre, dont la pa-« role crée l'humanité, dis un mot et que les dieux soient
- « à côté de toi! Plaide ma cause et assure-moi un jugement
- « favorable.
- « Car moi, Ashurbanipal, je suis ton serviteur et le fils
- « de mon dien Ashur et de ma déesse Ashuritu. Je te fais
- « ma demande et je te donne des louanges, parce que le
- « mal qui accompagna l'éclipse de la lune, et l'hostilité des
- « puissances du ciel et de la terre, et les mauvais présages
- « sont en mon palais et en mon pays; et parce qu'un mau-
- « vais charme et une impure maladie et la transgression
- « et l'iniquité et le péché sont en mon corps, et parce qu'un
- « spectre méchant est attaché à moi.
- « Accepte l'élévation de ma main, prête l'oreille à ma
- « prière, libère-moi du sort qui me lie, chasse mon péché
- « et fais que soit écarté tout mal, quel qu'il soit, qui me-
- « nace ma vie. Fais qu'un esprit bon soit toujours à ma
- « tête!
  - « Puissent le dieu et la déesse de l'humanité (Ashur et

<sup>1.</sup> K 2808 + 9490, l. c., p. 73, nº 29.

« Ashuritu) m'être propices! Fais-moi vivre par ta parole!

« Fais-moi m'abaisser et exalter ta grandeur! »

## INCANTATIONS SHURPU ET MAQLU.

Nous désignons ainsi deux séries d'incantations dont les titres, shurpu et  $maql\hat{u}$ , sont synonymes étymologiquement — respectivement : embrasement et combustion; — mais qui étaient ainsi nommées, la première parce que, en récitant les formules, on jetait au feu des objets qui représentaient le sorcier ou la sorcière, et la seconde parce qu'on brûlait l'image du sorcier ou de la sorcière. Ces textes furent copiés pour la bibliothèque d'Ashurbanipal<sup>1</sup>, mais ils remontent bien plus haut.

Citons quelques passages de la deuxième tablette Shurpu<sup>2</sup>. On remarquera l'intérêt qu'elle présente au point de vue des idées morales que l'on avait à l'époque où elle fut composée.

Incantation. [Je vous invoque,] grands dieux,
 ... [dieu et] déesse, seigneurs de la délivrance.
 [Pour un tel, fils d'un] tel, dont le dieu est un tel, la déesse une qui est malade, inquiet, troublé, affligé. [telle,

5. A-t-il offensé son dieu, offensé sa déesse?

6. A-t-il donné un refus au lieu d'une promesse, une promesse au

20. A-t-il séparé du père le fils,
a-t-il séparé du fils le père?
A-t-il séparé de la mère la fille,
a-t-il séparé de la fille la mère?
A-t-il séparé de la belle-mère la belle-fille,

25. a-t-il séparé de la belle-fille la belle-mère?
A-t-il séparé le frère de son frère?
A-t-il séparé de l'ami son ami,
a-t-il séparé du compagnon le compagnon?
Le prisonnier, ne l'a-t-il pas délivré? l'enchaîné, ne l'a-t-il pas

[délié?

30. Celui qui est en prison, ne lui a-t-il pas fait voir la lumière?

Au prisonnier a-t-il dit : qu'on le prenne! à l'enchaîné qu'on l'en
[chaîne!

2. Zimmern, Shurpu, II.

<sup>1.</sup> Cf. Bezold, Catalogue, V, Introd.

[ensorcelé;

- 33. A-t-il affligé un dieu, méprisé une déesse? Son péché est-il contre un dieu, sa faute contre une déesse?
- 35. Y a-t-il violence contre son aïeul, haine contre son frère aîné? A-t-il méprisé père et mère, offensé sa sœur aînée? donné au petit, refusé au grand, dit oui pour non,

39. dit non pour oui.

- 42. A-t-il employé une balance fausse? S'est-il servi d'argent faux, pas servi d'argent vrai? A-t-il dépassé la borne juste, a-t-il placé une borne fausse?
- 45. A-t-il installé un kudurru faux, non installé un kudurru juste? A-t-il enlevé une limite, une frontière, un kudurru? Est-il entré dans la maison de son prochain? S'est-il approché de la femme de son prochain? A-t-il versé le sang de son prochain?
- 50. A-t-il volé l'habit de son prochain?
- 54. S'est-il élevé contre son supérieur?
- 55. A-t-il eu la franchise en sa bouche et la fausseté dans son cœur?
- 65. A-t-il enseigné des choses ténébreuses, a-t-il fait savoir ce qu'il ne
- 69. A-t-il mis les mains à la magie et à la sorcellerie?
- 70. Est-ce pour une faute grave qu'il aurait faite, pour les péchés nombreux qu'il aurait commis, pour une société qu'il aurait dispersée, pour une famille bien unie qu'il aurait désunie?

Est-ce pour tous les mépris qu'il a pu avoir pour son dieu et sa

75. Aurait-il promis du cœur et de la bouche sans tenir sa promesse? Aurait-il, dans une offrande, méprisé le nom de son dieu? Aurait-il retenu ce qu'il aurait consacré?

On énumère maintenant diverses façons de tomber dans un sortilège :

- 89. Soit que par l'image de son père ou de sa mère il ait été ensorcelé;
- 90. que par l'image de son frère aîné ou de sa sœur ainée il ait été
- 99. soit qu'il ait rencontré un ensorcelé,

100. soit qu'un ensorcelé l'ait rencontré, qu'il ait dormi dans le lit d'un ensorcelé, qu'il se soit assis sur le siège d'un ensorcelé,

qu'il ait mangé dans le plat d'un ensorcelé,

qu'il ait bu dans la coupe d'un ensorcelé.

1. Aplu au sens de kudurru, avec P. Dhorme, Relig., 228 (qui renvoie à V R, 55, 5 et à V. Scheil, Délég. Perse, : Texte. Elam. sém., I, 109 kudurru de Melishipak).

Le conjurateur cherche par quel objet s'est transmis le sortilège :

105. il cherche, il cherche il cherche dans le lit, il cherche sur le siège, il cherche dans le plat...

111. il cherche au flambeau, il cherche au sousslet,

143. il cherche à la tablette et au roseau pour écrire...

124. il cherche à la sortie de la ville et à l'entrée de la ville...

# D. - Genre historique.

Rien ne nous permet d'affirmer que les Assyro-Babyloniens aient jamais écrit d'Histoire Générale, même à la manière assez primitive des Hébreux. En revanche, leur littérature « historique » embrasse toute la série des plus importantes formes de l'Historiographie : légendes historiques, annales et autres documents officiels.

Ces documents « historiques » ont des caractères étranges, ou, si l'on préfère, très différents de ceux qui spécifient notre littérature historique moderne. Il est indispensable de les connaître, si l'on veut bien comprendre les données qu'ils nous fournissent sur les origines et l'évolution d'une civilisation particulièrement intéressante pour nous.

Nous avons fait observer ailleurs que les textes assyrobabyloniens — sauf quelques rares exceptions — ne portent pas de nom d'auteur : cela n'avait pas d'importance parce que l'écrit valait par lui-même<sup>1</sup>.

1. Cette remarque s'applique, d'ailleurs, même aux temps postérieurs : Au nombre des 600 compagnons de Mahomet qui furent tués à Akraba, quelques années après la mort du prophète, il y avait des lecteurs du Coran et des porteurs du Coran qui en savaient par cœur les sourates. Dans la crainte que le livre ne se perdît, une Commission fut nommée des lecteurs et des porteurs les plus instruits : ils recueillirent tous les fragments et en formèrent un ensemble, notre Coran, œuvre composite, sans ordre chronologique. Ce mode de composition ne diminua jamais en rien, aux yeux des Musulmans, la valeur du Livre. Voir l'Introd. à la trad. du Coran de M. Kasimirski (Le Koran, in-8, Paris, 1902) p. XXIX.

Notons encore que les annalistes officiels n'écrivaient guère que les actions glorieuses de leurs monarques et que souvent ils les exagéraient. Ainsi le nombre des ennemis tués par Salmanazar II, à la bataille de Qarqar, en 854, passe de 14.000 dans les inscriptions de Kurkh à 20.000 dans l'Obélisque, 25.000 dans l'inscription des Taureaux, 29.000 dans une inscription trouvée à Ashshur. Dans une autre circonstance, l'inscription de Balawat fait tuer par Salmanazar 300 ennemis, celle du Monolithe 3.400. Aussi ce principe fondamental de la Critique moderne en vertu duquel, quand on veut déterminer la valeur respective des sources, il faut prendre pour base d'étude d'un ouvrage la dernière édition publiée du vivant de l'auteur ne peut pas être appliqué normalement aux textes cunéiformes; en Assyrie, le récit le plus sidèle, le plus complet, est, en général, pour chaque événement, le premier, le plus proche des faits. Dans le recul des années, les scribes enflaient, démesurément quelquefois, l'importance des victoires du roi; ils se permettaient de lui attribuer celles de ses généraux; ils décuplaient, centuplaient même, le nombre des prisonniers faits à l'ennemi, des villes prises ou détruites.

En outre les scribes se mettaient volontiers au large en matière de chronologie particulière des événements d'un règne<sup>2</sup>. Ils pouvaient condenser en une seule plusieurs campagnes, ou en omettre quelqu'une surtout si elle avait été moins glorieuse, ou pour toute autre raison que nous ignorons. Quelquefois, ce qu'un scribe avait condensé ainsi, un autre l'exposait en détail. On peut admettre qu'en général lorsqu'un fait nouveau amenait les scribes à reprendre l'histoire du souverain pour la mettre à jour, ils

2. Cf. V. Scheil, Le prisme S d'Asaraddon (in-8, Paris. 1914), Appendice I, p. 43.

<sup>1.</sup> Cette remarque s'applique même au récit de la 8° campagne de Sargon, publié par Thureau-Dangin, Une relation de la huitième campagne de Sargon, in-4, Paris, 1912. Voir ce que dit l'éditeur, p. XIX et XX.

résumaient de plus en plus brièvement les documents où ils trouvaient le récit des faits antérieurs et ne racontaient en détail que les faits les plus récents. Cependant il y a des exceptions : la plaque de Nimrud¹, par exemple, la plus ancienne inscription de Tiglat-Pileser III, est inférieure en étendue à une tablette plus récente².

Relevons en outre dans nos textes historiques, comme dans toutes les littératures sémitiques antiques, le manque total de critique des sources et d'élaboration des matériaux : on se bornait à copier, à mettre bout à bout des morceaux tirés des histoires plus anciennes, sans avertir le lecteur de la différence de leur origine. Même en des temps moins éloignés du nôtre, chez les Arabes, l'Histoire sera souvent, à l'origine, l'expression des partis ennemis; la tradition historique de la Syrie, par exemple, sera tout à fait opposée à celle de l'Irâq; et pourtant elles seront mises à profit de la même manière, sans distinction de leur origine, par les historiens postérieurs qui sauront les réunir et les remanier si habilement que leurs ouvrages auront l'apparence d'être originaux et composés entièrement par les auteurs à qui on les attribue<sup>3</sup>.

Les Assyro-Babyloniens introduisaient aussi, sans en avertir, dans leurs récits ou dans les longues inscriptions, des narrations ou des légendes plus anciennes, et, si les découvertes n'étaient venues nous le révéler, nous n'aurions pu deviner qu'elles étaient antérieures à tel document dans lequel nous le lisons aujourd'hui<sup>4</sup>.

Un autre trait distinctif des textes historiques est ce que

1. LAYARD, 17 s.

2. Voir Paul Rost, Die Keilschrifttexte Tiglat-Pileser III, Leipzig, 1893,

p. II-III; et cf. KB II, 3 n. 2 et 9 n. 8.

4. Il ne serait donc pas étonnant que l'on puisse constater quelque chose d'analogue dans la Bible dont les auteurs humains étaient sémites.

<sup>3.</sup> On pourra voir les textes cités et étudiés par I. Guid dans RB (nouv. sér. III (1906) 509-519. On pourrait faire des constations analogues au sujet du Prologue du romau arabe des Mille et une nuits. Cf. Emm. Cosquin, ibid. VI (1909), 7-49 et 161-197.

nous appellerons le caractère religieux : religieux en ce sens que longtemps on ne raconta guère que des faits relatifs à la religion et au culte, religieux encore parce que. des l'origine et jusqu'aux derniers temps, on écrivait. sans préoccupation des causes secondes, - que par la divinité étaient causés tous les événements, même les plus anodins, comme l'heureux coup de lance qui, à la chasse. avait abattu une belle bête. Ecoutons, par exemple. Tiglath-Pileser: « Les dieux In-Urta et Nergal ont mis entre mes « mains de souverain leurs puissantes armes et leurs arcs « augustes : au service d'In-Urta qui m'aime, j'ai tué « quatre bœufs sauvages, robustes, puissants, dans le « désert, » au pays de Mitanni2... « Ailleurs » : Aide de « l'auguste puissance du dieu Ashur, mon Seigneur, je « marchai contre le pays appelé Kharia et les troupes du « vaste Qurti. Le dieu Ashur, mon Seigneur, m'enjoignit « de parcourir les montagnes qu'aucun roi n'avait foulées ». Le texte raconte cette expédition, qui fut une série de victoires. « ... Dans les taillis des hautes montagnes ils « s'envolèrent comme des oiseaux. L'éclat du dieu Ashur. « mon seigneur, les terrassa3... » Ashurbanipal entreprend sa huitième campagne sur l'ordre des divinités Ashur et Ishtar... « Avec la force du dieu Ashur et de la déesse « Ishtar, je partis... Mes troupes virent Ididi, semblable « à une impétueuse marée : son approche les jeta dans « l'épouvante. La déesse Ishtar qui demeure à Arbèle. « envoya un songe à mes troupes, vers la fin de la nuit, et « elle leur dit : Je marche devant Ashurbanipal que mes « mains ont crée ». Ce songe inspira confiance à mes « troupes. » Et la victoire fut assurée ... Il est clair que ce qu'il y a à retenir au point de vue de la

<sup>1.</sup> Tout le monde sait que ce caractère est très fréquent dans la Bible.

<sup>2.</sup> Prisme, VI 58-67.

<sup>3.</sup> Prisme III, 39-44; cf. 73-76.

<sup>4.</sup> Cyl. Rassam, V, 63 et 90-104.

politique extérieure de ces monarques et d'autres dont les textes parlent de même façon, c'est que, dans telle ou telle circonstance, ils ont fait la guerre à tel ou tel roi parce qu'il avait secoué le joug et refusé de payer le tribut, ou bien parce qu'il avait songé lui-même à faire des conquêtes.

Ces façons de parler nous manifestent des convictions profondes, incarnées en quelque sorte dans l'âme orientale, et c'est pourquoi nous les rencontrons partout chez les Sémites; par exemple en Moab: « Kamosh, mon dieu, m'a sauvé de tous les agresseurs et m'a fait voir tous nos ennemis vaincus... Et Kamosh me dit: » Va! prends Nébo sur Israèl¹... »

Signalons enfin l'usage des formules stéréotypées, pour ainsi dire, à partir d'une certaine époque, résultat d'une tradition littéraire qui transmettait aux scribes, de génération en génération, des formules toutes faites dans lesquelles ils encadraient les gestes royaux et quelques narrations un peu plus vivantes<sup>2</sup>.

A l'exemple des Shuméro-Akkadiens, les Assyriens commémoraient la dédicace de leurs temples. Citons, comme exemple, cette inscription d'Irishum: « Irishum, vicaire « du dieu Ashur, fils d'Ilushuma, vicaire du dieu Ashur, au « dieu Ashur, son Seigneur, pour sa vie et pour la vie de « son fils a dédié<sup>3</sup>. »

Ce genre d'inscriptions, gravées sur des briques ou sur des dalles qui ornaient les palais ou les temples, ne nous fournit que de maigres données historiques<sup>4</sup>. Sur des dalles qui servaient aussi d'ornement architectural sont gravés les Fastes dont la forme ressemble à celle de nos Annales. Leur

2. Pour plus de détails, cf. Charles-F. Jean, Lettres de Hammurapi à Sinidinnam, p. 1-40.

3. Jouns, Am. Journ. Sem. Lang., XVIII, 176.

<sup>1.</sup> Inscript. de Mésa, Il. 4, 14-17 (éd. M. Lidzbarski Altsem, Texte) Giessen, 1907. Voir la traduction, Ch. iii, Art. HI.

<sup>4.</sup> Ex.: Inscript. d'Adad-nirari I, in Budge-King, 4 s.: Après ses titres et une brève indication de ses campagnes.

valeur est mince quand les Annales d'où les Fastes sont extraits ont été conservées; mais, quelquefois, ils constituent ta seule source de nos informations — par exemple, pour le règne d'Adad-nirari (812-785 av. J.-C.) —; de là, leur valeur relative : il faut alors se souvenir, en les lisant, que ces Fastes n'entendaient pas faire l'histoire chronologique du règne, et aussi qu'ils suivent généralement, au point de vue géographique, la marche Est Ouest.

Les Annales ont une certaine chronologie qui, malgré quelques erreurs, intentionnelles ou non, est généralement exacte; cela ne veut pas dire d'ailleurs que ces documents soient toujours absolument dignes de foi : en maints passages, au langage grandiloquent des monarques viennent mettre une sourdine quantité de matériaux découverts en ces derniers temps, tels que oracles, documents commerciaux, lettres de généraux en campagne, de gouverneurs de province ou d'autres officiers royaux, sans oublier les sources hébraïques ni les babyloniennes.

Plusieurs documents peuvent raconter les mêmes faits; ils n'ont pas tous la même valeur. Quelquefois, il s'agit simplement de recensions différentes d'un même texte. Ainsi, pour les Annales d'Ashur-natsir-apal, nous connaissons dix-sept duplicata de la Colonne I, sept de la Col. II, cinq de la Col. III¹. Quelquefois, il s'agit de documents réellement distincts. Par exemple pour le règne d'Ashur natsir-apal, nous avons les Annales², le Monolithe de Kurkh³ et des dalles avec des textes peu étendus⁴. Or, l'étude de ces documents divers montre que le texte du Monolithe est généralement meilleur que celui des Annales² et que les

<sup>1.</sup> Voir l'édition de LE GAC, Les inscriptions d'Ashur-nasir-aplu (Paris, 1907), Introd.

<sup>2.</sup> Budge-King, 254 suiv.

<sup>3.</sup> Ibid., 22 suiv.

<sup>4.</sup> Ibid., 254-255, en note.

<sup>5.</sup> Le texte du Monolithe est de 880 av. J.-C., il est donc antérieur à celui des Annales qui poursuit son récit jusqu'en 867 av. J.-C., et qui constitue un document contemporain pour cette année 867 seulement.

petits textes sont généralement d'accord avec le Monolithe contre les Annales<sup>1</sup>. Parfois, les textes racontent les mêmes événements d'une manière divergente. Ainsi, nous avons trois récits relatifs au sort de Merodach-Baladan : d'après l'un, il fut pris<sup>2</sup>; d'après un autre, il implora la paix<sup>3</sup>; d'après le troisième — et la suite de l'Histoire montre que c'est le vrai — il s'échappa<sup>4</sup>.

Le mode de composition des scribes orientaux — dont nous avons déjà parlé — nous met plus d'une fois dans l'impossibilité de déterminer la valeur respective des sources. Ainsi les Prismes A et B de Sargon ont même caractère; si l'on étudie le récit qu'ils font de l'expédition contre Ashdod, on conclura qu'un de ces Prismes dépend de l'autre, ou l'un et l'autre d'une troisième et même source; mais il est impossible de discerner quel est celui des deux qui est antérieur à l'autre.

Le Prisme brisé B de Sargon est un résumé de la tablette Thureau-Dangin<sup>6</sup>. Trente six lignes des Annales paraissent copiées sur cette tablette; mais elle peuvent tout aussi bien dériver du Prisme B; peut-être même est-il préférable d'admettre que Prisme et Annales dépendent d'une troisième source, autre que la tablette, parce qu'ils ont en commun un passage<sup>7</sup> qui n'est pas sur la tablette.

#### 1. Tukulti-Inurta.

Extrait 8 de l'Itinéraire de sa sixième campagne (865).

- « Pendant 4 jours, je descendis le long du Tartar. Sur
- 1. Cf. King, 255 suiv., notes passim.
- 2. Fastes de Sargon, 133.
- 3. Annales de Sargon, V.
- 4. Annales, 349.
- 5. Pour l'épisode de Dalta, ils dépendent de sources différentes : leurs divergences le prouvent.
  - Relation de la 8º campagne de Sargon, déjà citée.
     Annal., 125 s., Prisme B, cf. 8º campagne, 76.
- 8. V. Schenlet J.-ET. Gautier, Annales de Tukulli-Ninip III, in-8, Paris, 1909, 11. 45-52.

« mon chemin, le long du Tartar, je tuai 9 buffles. Sur les

« bouches du fleuve Tartar je campai; on puisa de l'eau.

« De sur les bouches du Tartar' je partis, et descendis « en plein Khamate, lieux difficiles; dans les champs de

« Margani je découvris des canaux; sur les deux côtés, je

« Margani je decouvris des canaux; sur les deux cotes, je

« détruisis des..., nourritures abondantes, je campai; tout

« un jour et la nuit, on puisa de l'eau.

« J'approchai du Tigre, et les villages du pays d'Utu'ate,

« la ville de leurs tombes, sise sur le Tigre, je conquis; je

« leur tuai du monde et pillai force butin. Dans Atsutsi je

« campai.

« D'Atsutsi je partis. Au troisième jour, je m'avançais

« à l'aventure, sans savoir les chemins, par les fourrés;

« j'approchai de Dûr Kurigalzu et campai.....

#### 2. Stèle de Bêl-kharrân-bêl-utsur<sup>2</sup>.

Ce monument, très intéressant à divers points de vue et que nous utiliserons ailleurs, provient de Tell-Abta, à seize lieues au sud-ouest de Mossul, où était probablement la ville de Bêl-kharrân-bêl-utsur fondée et érigée en municipe par le nagir êkalli de ce nom, sous Teglatphalasar III. La stèle peut remonter à l'an 727.

- 1. A Marduk, seigneur grand, roi des dieux, qui tient les pôles des [cieux et de la terre, qui établit les villes, fonde les cités, surveille les temples de tous
  - à Nabû, l'écrivain des dieux, qui tient le calame auguste, porte [tablette des destins divins,

Prince des Igigi et des Anunnaki, dispensateur des aliments, dona-[teur de la vie;

 à Shamash, la lumière des pays, l'arbitre de l'ensemble des villes, [dieu qui s'éploie sur les régions,

2. Publiée et trad. par le P. Scheil in R T XVI (1894). 176-182.

<sup>1.</sup> Fleuve que les Arabes appellent encore Tharthar, Thirtar, Sarsar; il prend sa source aux monts Sindjar et va se perdre dans les déserts marécageux, direction de Hit. (Scheil l. c. p. 34.)

|             | à Sin, l'illuminateur des cieux et de la terre, qui porte des cornes                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | [augustes, qui se revêt d'éclat;                                                                                    |
|             | à Ishtar des étoiles, splendeur du ciel, vers laquelle toute prière                                                 |
|             | [est bonne, qui agrée les supplications;                                                                            |
|             | à tous les grands dieux qui exaucent ses prières, à ses alliés, à ses                                               |
|             | [seigneurs;                                                                                                         |
|             | moi, Bêl-kharrân-bêl-utsur, nagir du palais de Teglatphalasar, roi                                                  |
|             | [d'Assyrie, qui révère les grands dieux.                                                                            |
| 10.         | Or, les dieux puissants m'ont mandé, dans leurs oracles augustes                                                    |
|             | [et leurs volontés immuables,                                                                                       |
|             | que j'apprêtasse une ville dans le désert, dans la campagne. De                                                     |
|             | [ses fondements jusqu'à son faîte, je l'achevai.                                                                    |
|             | Je construisis un ê-kur¹, et j'y plaçai au milieu le tabernacle² des                                                |
|             | [grands dieux;                                                                                                      |
|             | son temen <sup>3</sup> , je l'assis comme une butte de montagne, j'atfermis                                         |
|             | [ses fondements pour l'éternité,                                                                                    |
|             | et, dans la langue des habitants, j'appelai son nom Dûr-Bêl-khar-                                                   |
| 15.         | [rau-bêl-utsur, et je lui traçai une route.] J'inscrivis une stèle et je reproduisis l'image des dieux et la plaçai |
|             | [dans la demeure de la divinité;                                                                                    |
|             | des revenus, des dotations, des festins sacrés je fondai pour jamais,                                               |
|             | [en l'honneur des dieux.                                                                                            |
|             | Qui que tu sois, à l'avenir, qu'Ashur, Shamash, Marduk et Adad                                                      |
|             | [dans leur bonté appeleront et à qui ils confieront le pays,                                                        |
|             | si tu répares les ruines de cette ville et de ce temple, ne supprime                                                |
|             | pas les revenus, les offrandes de ces dieux.                                                                        |
|             | Quant aux franchises que j'ai octroyées à cette ville, qu'on ne lève                                                |
|             | pas ses ne soient pas ses moissons(?)                                                                               |
| <b>2</b> 0. | Ne coupe pas ses eaux pour un autre canal, ne change pas les                                                        |
|             | [limites et les bornes.                                                                                             |
|             | Ne fais pas de prélèvement sur les bœufs et les moutons; n'impose                                                   |
|             | [pas à ses habitants de porter la planche à brique.                                                                 |
|             | Ne décrète sur eux aucune corvée.                                                                                   |
|             | Ne t'occupe pas de leur administration, et cette stèle ne la ren-                                                   |
|             | [verse pas de son lieu;                                                                                             |
|             | ne la place pas dans un autre lieu, ne la relègue pas dans une mai-                                                 |
|             | [son de ténèbres, ne la brise pas;                                                                                  |
|             | ne l'enfouis pas dans la poussière, ne la jette pas dans l'eau,                                                     |
|             | [n'écarte pas l'enduit, ne la brûle pas au feu.                                                                     |
|             | N'efface pas l'écriture et les dieux dont le nom écrit est gravé sur                                                |
|             | lla stèle.                                                                                                          |

<sup>1. «</sup> Maison de la montagne; » c'est le nom du temple de Bêl, à Nippur.

<sup>2.</sup> Parak ilâni.

<sup>3.</sup> Ce mot désignait les fondations et aussi le barillet de fondation.

Dans le choc de la mêlée et de la bataille, à l'approche du jugement, [au contact de Girra, dieu de la mort, quand tes mains s'élèveront, il écouteront ta prière, t'accourront [en aide.

Pour celui qui changera mon inscription et mon nom, Ashur,
[Shamash, Marduk, Adad,

30. ô grands dieux, qu'il n'y ait point, non, qu'il n'y ait pas de pitié [jusqu'à l'anéantissement!

#### 2. Sargon.

# Extraits de la relation de sa huitième campagne!. (714 av. J.-C.)

#### a. A travers les montagnes.

« Avec le grand secours des dieux Ashur, Shamash,

« Nabû, Marduk, pour la troisième fois, je mis mes troupes

« en ordre de marche vers l'intérieur des montagnes. Vers

« le pays de Zikirtu et d'Andia je dirigeia le joug du char

- « des dieux Nergal et Adad, les emblèmes qui me précèdent. « Entre le Nikippa et l'Upâ, monts élevés qui sont cou-
- « verts de toute espèce d'arbres, dont la surface est chaos,
- « dont les défilés sont redoutables, sur la région desquels
- « l'ombre s'étend comme en une forêt de cèdres, où le voya-
- « geur ne voit pas l'éclat du soleil, je passai : le Buia, cours
- « d'eau qui les sépare, jusqu'à 26 fois je traversai; mes
- « troupes en leur masse, ne s'effrayèrent pas des hautes
- « eaux.
- « Le Simirria, grand pic qui, comme un fer de lance, se « dresse, qui élève sa tête au dessus des montagnes, séjour
- « de Bêlit-ilé, dont en haut la tête soutient le ciel, dont en
- « bas la racine atteint le centre des enfers, qui, en outre,

<sup>1.</sup> Tablette d'argile de 0 m. 375 × 0 m. 245, du Louvre, publiée par F. Thurreau-Dangin. (Une relation de la huitième campagne de Sagon; in-4 Paris, 1912.) C'est un rapport, sous forme de lettre, envoyé par Sargon, résidant à Kalakh, à son dieu qui, lui, réside à Ashshur. Cette relation, en 139 lignes, est la plus développée que nous possédions d'une campagne des armées assyrieunes.

« comme une arête de poisson n'a pas de passage d'un côté « à l'autre, dont devant et derrière l'ascension est difficile, « sur les flancs duquel des gouffres et des précipices se « creusent, dont la vue inspire la crainte, qui pour la mon-« tée des chars et la fougue des chevaux n'est pas propice, « dont les chemins sont difficiles pour le passage des fan-« tassins, avec l'ouverture d'entendement et le souffle inté-« rieur que m'ont attribués La et Bêlit-ilê qui ont ouvert « mes jambes pour aller abattre les pays ennemis, de forts « pics de bronze j'avais chargé mes pionniers : les rochers(?) « des hautes montagnes ils firent voler en éclats comme de « la pierre de taille; ls améliorèrent le chemin¹. 25. « Je pris la tête de mes troupes : les chars, la cavale-« rie, les combattants qui vont à mon côté, comme des « aigles vaillants; je fis voler au dessus de ce mont. Les « hommes de peine, les sapeurs, je fis suivre : les cha-« meaux, les ânes de charge, comme des bouquetins élevés « dans la montagne, bondirent par dessus sa cime. Aux « massives troupes d'Ashshur, je fis heureusement gravir « ses pentes difficiles; au sommet de ce mont je retranchai « mon camp. Le Sinakhulzi, le Birnatti, puissants monts « dont l'herbe se compose de karshu et de tsumlalû, bons « arômes, le Turtani, le Sinabir, l'Akhshûru et le Suia, ces « sept monts malaisément je franchis2. »

# b. — Expédition contre Metatti, roi de Zikirtu, et Ursâ, roi d'Urartu.

- « 40. Metatti désirait me rencontrer sur le champ de « bataille; il méditait sans merci la défaite de l'armée du « dieu Enlil d'Ashshur. Dans une fente de cette montagne « il avait rangé son armée en bataille : il m'envoya un mes- « sager me parler de combat et d'engager la bataille.
  - 1. Cf. Isa. XL, 3; Mal. III, 1.
  - 2. Huitième campagne, 1. 13-29.

<sup>3.</sup> Traduction corrigée, proposée par Thureau-Dangin RA XI (1914), 87.

« Moi, Sargon, roi des quatre régions, pasteur du pays « d'Ashshur, qui observe les lois du dieu Enlil et du dieu « Marduk, attentif au jugement du dieu Shamash, originaire d'Ashshur, la ville de science, dont l'entendement est « ouvert, qui est plein de craintive attention pour la parole « des grands dieux, qui ne s'approche pas de leurs bornes. « le vrai roi qui parle avec bonté, qui a en horreur le men-« songe, de la bouche duquel ne sortent jamais l'œuvre « du mal ni le dommage, le sage d'entre les princes du « monde, qui en conseil et raison a été créé et soutient en « ses mains celui qui craint les dieux et déesses, vers le dieu « Ashur, le roi de la totalité des dieux, le seigneur des pays, « l'auteur de tout, le roi de l'ensemble des grands dieux, « qui illumine les régions, tout puissant seigneur de la ville « d'Ashshur, qui dans le feu de sa grande colère... (lacune), « les princes du monde... (lacune), l'auguste, le vaillant, au « filet duquel le malfaiteur n'échappe pas, qui déracine le « contempteur du serment, qui à l'égard du contempteur « de sa parole, de celui qui se confie en sa propre force, « méprise la grandeur de sa divinité et tient d'orgueilleux « propos, châtie celui-là avec colère lorsque se livre le « combat, brise ses armes et convertit en vent ses troupes « assemblées, mais qui, à l'égard de celui qui garde la jus-« tice des dieux, qui se fie en le bienveillant jugement du « dieu Shamash, qui du dieu Ashur, l'Enlil des dieux, craint « la divinité et ne méprise pas les faibles, fait venir celui-« là à son côté et l'exalte dans la victoire au dessus de ses « ennemis et adversaires, parce que je n'avais pas franchi « les bornes d'Ursà, l'Urartéen, ni les limites de son vaste « pays, que sur le champ de bataille, je n'avais pas versé « le sang de ses guerriers, je levai mes mains vers le dieu « Ashur, en le priant de causer sa défaite au milieu du « combat, de retourner sur lui l'insolence de sa bouche et « de lui faire porter sa peine. Le dieu Ashur, mon sei-« gneur, écouta mes paroles d'équité : elles lui plurent. Il

« se tourna vers ma juste prière : il agréa ma requête. Ses « armes impétueuses à l'apparition desquelles, du levant « au couchant, les rebelles s'enfuient; il les envoya à mon « côté : les malheureuses troupes du dien Ashur qui, ayant « fait une longue route, étaient lasses et épuisées, qui, ayant « traverse en quantité innombrable de puissantes mon-« tagnes, dont la montée et la descente étaient difficiles, « avaient changé d'aspect, leur fatigue je ne l'apaisai pas, « d'eau pour la soif, je ne les abreuvai pas; je n'établis pas « mon camp, je n'en fortifiai pas l'enceinte, je n'envoyai « pas mes guerriers en avant¹, je ne rassemblai pas mon « armée; ceux qui étaient à droite et à gauche ne revinrent « pas à mon côté, je ne fis pas attention en arrière, je ne « redoutai pas la masse de ses troupes, je dédaignai ses che-« vaux : pour la grande quantité de ses guerriers revêtus « d'armures, je n'eus pas un regard. Avec seulement mon « char personnel et les cavaliers qui vont à mon côté, qui « en pays ennemi et hostile ne me quittent jamais, la troupe, « l'escadron de Sin-akh-utsur, comme un javelot impétueux « je tombai sur lui, le défis, le mis en déroute. « Je fis de son armée un immense carnage : les cadavres « de ses guerriers comme du malt j'étalai : j'en remplis les « ravins des montagnes. Leur sang dans les gouffres et les

" l'escadron de Sin-akh-utsur, comme un javelot impétueux

" je tombai sur lui, le défis, le mis en déroute.

" Je fis de son armée un immense carnage : les cadavres

" de ses guerriers comme du malt j'étalai : j'en remplis les

" ravins des montagnes. Leur sang dans les gouffres et les

" précipices comme un fleuve je fis couler : plaine, cam
" pagne et monts j'en teignis comme... (lacune). Ses com
" battants, soutien de son armée, ceux qui portent l'arc ou

" la lance, à ses pieds, comme des agneaux je les égorgeai,

" je tranchai leurs têtes. Ses grands, les conseillers qui se

" tiennent devant lui, au milieu du champ de bataille je

" brisai leurs armes, avec leurs chevaux je les pris, 260 des

" membres de sa famille royale, des préfets, ses fonction
" naires, et de ses cavaliers je fis prisonniers : je rompis les

" lignes ennemies. Quant à lui, dans le rassemblement de

<sup>1.</sup> C'est-à-dire qu'il partit lui-même avec les troupes qu'il avait sous la main. (TH.-D.)

- « son camp je le cernai : ses chevaux de trait par les slèches
  - « et les javelots je décimai sous lui. Pour sauver sa vie il
- « abandonna son char: sur une jument il monta: il s'enfuit
- « en avant de ses troupes.
  - « Metatti, de Zikirtu, avec les rois ses voisins, je défis
- « leur troupe, je taillai en pièces leur armée. Je mis en
- « déroute les troupes, d'Urartu, le méchant ennemi, et de
  - « ses alliés; au milieu du mont Uaush il fit volte-face. Leurs
  - « chevaux emplirent les gouffres, les précipices des mon-
  - « tagnes. Quant à eux, comme une fourmi en détresse, ils
  - « se frayèrent des chemins difficiles.
    - « Dans l'impétuosité de mes puissantes armes, derrière
  - « eux je montai : montées et descentes j'emplis des cadavres
  - « des combattants. L'espace de 6 lieues depuis l'Uaush jus-
  - « qu'au Zimur la montagne du jaspe, à la pointe du javelot
  - « je le poursuivis. Le surplus des hommes qui pour avoir
  - « la vie sauve s'étaient enfuis, et que javais laissés pour
  - « qu'ils glorifiassent la victoire du dieu Ashur, mon sei-
  - « qneur, le dieu Adad¹, le fort, le vaillant fils du dieu Anu,
  - « lança sa grande voix au dessus d'eux : par des nuages
  - « d'averse et par la grêle2, il acheva le reste.
  - « Ursa, leur prince qui avait franchi les bornes du dieu
  - « Shamash et du dieu Marduk, qui d'Ashur, le roi des dieux,
  - « ne respectait pas le serment, craignit le bruit de mes puis-
  - « santes armes : pareil à un oiseau de nuit qui s'enfuit
  - « devant un aigle, son cœur palpita d'effroi.
  - « Comme un homme qui aurait versé le sang, il quitta
  - « Turushpâ sa résidence royale : comme l'animal qui fuit

<sup>1.</sup> Dieu de l'orage et de la tempête.

<sup>2.</sup> Mot-à-mot: pierre du ciel (aban shame-e) Cf. Jos. X, 10-11: « Israèl « infligea (aux Gabaonites) une grande défaite près de Gabaon, les poursui- « vit sur le chemin qui monte à Béthoron, et les battit jusqu'à Azèca et

<sup>&</sup>quot; Macéda. Comme ils fuyaient devant Israèl, Yahwéh fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéca, et ils moururent; ceux qui périrent

<sup>«</sup> par les pierres de gréle furent plus nombreux que ceux qui furent tués « par l'épée des enfants d'Israèl. » Voir p. 39, n. 3,

« le chasseur, il gagna le flanc de ses montagnes. Comme « une femme en travail il se jeta sur un lit : nourriture et

« boisson il refusa à sa bouche; une maladie incurable il « s'infligea à lui-même.

« La victoire du dieu Ashur, mon seigneur, pour l'éter-« nité sur Urartu j'établis: sa crainte, inoubliablement, je « laissai pour l'avenir. La force de mon immense puissance

« et la levée de mes grandes armes, qui, dans les quatre

« régions, sont sans rivales, qu'on ne fait pas retourner en

« arrière, au milieu d'un violent combat, à Urartu j'ai fait

« amèrement sentir.

« Les gens de Zikirtu et d'Andia j'ai couverts de la bave « de mort. Aux méchants ennemis l'accès du pays des Man-« néens je fermai : je contentai le cœur d'Ullusunu leur « maître : pour ses malheureux peuples je fis briller la « lumière.

« Moi, Sargon, qui garde la justice, qui ne franchis « pas les bornes du dieu Ashur et du dieu Shamash, le « pieux, l'infatigable, qui crains les dieux Nabû et Mar-« duk, avec leur assentiment bienveillant j'atteignis les « désirs de mon cœur : je dominai mes orgueilleux enne-« mis dans la victoire. Sur l'ensemble entier des mon-« tagnes je répandis la stupeur: cris et lamentations j'im-« posai aux peuples ennemis. Dans la joie du cœur et « de l'allégresse, avec des chanteurs, des harpes et des « tambourins, je rentrai au milieu de mon camp. Aux « dieux Nergal, Adad, Ishtar, les maîtres du combat, « aux dieux demeurant dans les cieux et sur la terre et « aux dieux demeurant dans le pays d'Ashshur, j'offris « de superbes et purs sacrifices : dans les prosternements « et les prières devant eux je me tins : j'exaltai leur divi-« nité<sup>1</sup>. »

<sup>1.</sup> Ibid., Il. 110-161.

#### 3. Salmanazar II (860-825.)

## CAMPAGNE CONTRE HAZAEL, ROI DE DAMAS1.

« Dans ma dix-huitième année de règne, je franchis l'Eu-« phrate pour la seizième fois. Hazaèl de Damas se fia à la masse de ses troupes et il convoqua ses troupes en grand « nombre. Il prit pour forteresse le mont Sanir2, pic de « montagne qui se trouve en face du mont Liban. Je com-« battis contre lui; je le battis, je renversai par les armes « 16.000 soldats de son armée, je lui enlevai 1.121 de ses « chars<sup>3</sup>, 470 de ses chevaux de troupe, ainsi que son camp. « Il s'enfuit pour sauver sa vie. Je me mis à sa poursuite; « je l'enfermai dans Damas sa ville royale. J'abattis ses jar-« dins. J'allai jusqu'aux montagnes du Hauran. Des villes « sans nombre je les détruisis, les dévastai, les brûlai par « le feu. Je pillai leur butin sans nombre. Jusqu'aux mon-« tagnes de Ba'lira'si, qui sont au dessus de la mer, je me « rendis; j'y érigeai ma statue royale. Alors je reçus le " tribut des Tyriens, des Sidoniens et de Jehu, descendant « d'Omri. »

# 4. Sennachérib (705-681.)

Les Inscriptions des Taureaux — postérieures au Cylindre Bellino, au Cyl. B<sup>5</sup>, aux Cyl. K 1674 et 1673 rédigés entre 702 et 697, et au Cyl. 103.000<sup>6</sup> de 694 av. J.-C. — remontent à 694 environ.

2. איני (Cf. I Chr. V, 23 et Cant. IV, 8.), montagne au Nord de Damas, aux environs de Baalbek, d'après la tradition arabe. R B l. c.

<sup>1.</sup> III R 5 nº 6; cf. RB (n. sér.) VII, (1910), 73.

<sup>3.</sup> Sur les Taureaux, on lit « 1131 chars »; sauf en ce point, l'Inscr. des Taureaux et celle de l'Obélisque sont d'accord avec le texte que nous citons ici.

<sup>4.</sup> Cf. II Reg. IX-X.

<sup>5.</sup> Il est représenté par 13 cylindres, dont 6 complets et 7 fragmentaires.

<sup>6.</sup> Au Bristish Museum, publié dans C T XXVI; B M 102. 996 et 22.508 sont des duplicata de ce texte.

Le Prisme Taylor - dont plusieurs passages sont parallèles au Cyl. 103.0002 — est daté de 691 av. J.-C.

Il importe, en étudiant ces textes, de se rappeler le principe que nous avons formulé plus haut.

#### CAMPAGNE CONTRE EZÉCHIAS 3.

- « Dans ma troisième campagne, je marchai contre le pays « de Khatti. La crainte, à mon approche, saisit Luli, roi de
- « Sidon, et du milieu de la terre d'Akharri il s'enfuit à
- « Yatnan, qui est au milieu de la mer. Je soumis son pays;
- « je plaçai Tubal sur le trône de son royaume, j'établis sur
- « lui un tribut pour ma majesté.
- « Les rois de l'Occident, tous, leur riche tribut comme
- « présent, devant la ville d'Ushu, en ma présence ils appor-
- « tèrent. Et Zidga, roi d'Ascalon, qui ne s'était pas soumis « à mon joug, les dieux de la maison de son père, lui-même
- « avec sa famille je pris et j'emmenai en Assyrie. Sarludari,
- « fils de Rukibti, le précédent roi, je plaçai, sur les peuple
- « d'Ascalon et je lui imposai le tribut dû à ma domination.
- « Dans le cours de mon expédition, j'ai pris et emporté la
- « dépouille de ses cités qui ne s'étaient pas soumises à mon
- « joug.
- « Les chefs et le peuple de la ville d'Amgarunna qui, Padi, « leur roi, allié de l'Assyrie, de chaînes de fer avaient lié
- « et livré à Ezéchias, roi de Juda, leur cœur fut saisi de
- « crainte. Les rois d'Égypte rassemblèrent les archers, les
  - 1. Trouvé à Nebi Yunus. Voir l'Introd. de King au C T XXVI, 7-9.
- 2. Tableau des passages parallèles des premières colonnes, d'après Kinc (l. c., p. 9):
- = Cyl. Taylor. Col, I, Il. 1-73a. Cyl. 103000 Col. I
- 73b Col. II, 65. Col. II Col. I Col. II Col. III = -
- 66 Col. III, 52a. 52b Col. IV, 20. Col. IV, 1-60 = -Col. III,
- 3. Ce récit est emprunté à l'Inscription des Taureaux (III R 12, 18-32) auquel est parallèle un passage du Cylindre Taylor, II, 34, III, 41 Cf. II Reg.: XVIII-XIX, et t. I, Hist. et Civil.: p. 139-140.

« chariots et les chevaux du roi de Milukhkhi, une armée « sans nombre. Devant Altaqu je combattis avec eux et je « les battis. Le chef des archers, les fils des rois d'Égypte « avec les chefs des chars des rois de Milukhkhi ma main « les prit vivants. Contre Amgarunna j'approchai, et les « chefs qui avaient causé la révolte je les fis périr par l'épée; « les habitants de la ville qui s'étaient mal conduits envers « moi, je les destinai à la déportation; le reste de ceux qui « n'avaient rien fait de mal je les déclarai innocents. Padi. « leur roi, je le fis ramener au milieu de Jérusalem et sur « le trône je le plaçai au dessus d'eux, et je lui imposai le « tribut dù à ma domination.

« Ézéchias, roi de Juda, ne se soumit pas à mon joug. « J'assiégeai 46 de ses villes, places fortes et cités qui étaient « sur son territoire, sans nombre; j'emmenai leurs habi-« tants ' et je les comptai comme butin. Lui-même, comme « un oiseau dans sa cage, au milieu de Jérusalem, la ville « de sa royauté, fut enfermé. Il éleva des tours avec des soldats; ses villes dont j'avais emmené les habitants, de « son territoire je séparai et aux rois d'Azot, d'Ascalon. « d'Accaron et de Gaza je les donnai et je diminuai son ter-« ritoire. En plus des tributs antérieurs, je leur imposai « comme tribut un don de leurs propres ressources. Ézé-« chias lui-même, la terreur de la majesté de ma puissance « le saisit, ainsi que les Urbi et ses propres soldats et les « autres soldats qu'il avait fait entrer à Jérusalem, sa cité « royale. Il consentit au paiement du tribut de 30 talents « d'or et de 800 talents d'argent; des objets de toute espèce. « le trésor de son palais, ses filles, les femmes de son palais. « les serviteurs et les servantes il fit conduire à Ninive, la « ville de ma puissance, et pour le paiement du tribut il « envoya son ambassadeur ».

<sup>1.</sup> Le Cylindre Taylon (Col. III, 17-19) ajoute : « 200.150 hommes et femmes, grands et petits, des chevaux, des mulets, des ânes, des chameaux, des bœufs et des brebis sans nombre j'emportai.

## 5. Asaraddon 1 (681-668).

#### Titres du Roi.

« Moi, Asaraddon, roi des peuples, roi d'Assyrie, viril « guerrier, chef, coryphée des princes, - fils de Sennaché-« rib, roi des peuples, roi d'Assyrie, — fils de Sargon, roi « des peuples, roi d'Assyrie, - créature des dieux Ashur et « Ninlil, chéri des dieux Sin et Shamash, — le préféré des « dieux Nabû et Marduk, le favori de la reine déesse Ishtar, « - le désiré des grands dieux, le sage, l'habile, l'intelli-« gent... que pour la rénovation des images des grands « dieux et l'achèvement des sanctuaires de toutes les cités « des grands dieux, ils ont élevé à la royauté; le construc-« teur du temple du dieu Ashur, l'auteur de l'È-sagil et de « Babylone, le rénovateur des dieux et des déesses qui s'y « trouvent, celui qui a restitué en leur lieu, loin d'Ashshur, « les dieux pris comme butin et les a installés dans une « demeure paisible, jusqu'à ce qu'on eût terminé leur « temple; qui a fait habiter les dieux dans leur sanctuaire, « demeure d'éternité. « Par leur grâce toute puissante, depuis le Levant jus-« qu'au Couchant, en maître je me suis promené et n'eus

« qu'au Couchant, en maître je me suis promené et n'eus « pas de rival; ils firent plier à mes pieds les princes des « quatre régions. Si un pays avait péché contre le dieu « Ashur, ils le mettaient à mes ordres. Ashur, le père des « dieux, me confia le soin d'étendre les confins du pays « d'Assyrie; le dieu Sin, maître du disque², m'octroya « force, vaillance, plénitude de poitrine; Shamash, la « lumière des dieux », exalta ma renommée jusqu'au som- « met² ».

<sup>1.</sup> Prisme S, édité, traduit et commenté par V. Scheil, Le prisme S d'Assarhaddon. In-8, Paris, 1914.

<sup>2.</sup> Sin est le dieu Lune.

<sup>3.</sup> Shamash est le dieu Soleil.

<sup>4.</sup> Face II. II. 17-28.

#### AVÈNEMENT ET GUERRE CIVILE.

- « Il interrogea Shamash et Adad, les dieux des révéla-« tions, et ils lui rendirent un décret favorable en disant :
- « « C'est celui-là ton associé! » Il respecta ce grave oracle,
- « et les gens d'Assyrie, petits et grands, mes frères nés dans
- « la maison paternelle, ensemble il réunit; et, devant les
- « dieux Ashur, Sin, Shamash, Nabû, Marduk, les dieux du
- « pays d'Assyrie, les dieux habitants du ciel et de la terre.
- « il les fit jurer de garder mon droit de principat.
- « Au mois de Nisan, en un jour propice, selon leur « auguste volonté, dans le bit ridûti, lieu terrible où sont
- « conservés les « destins » de la royauté, joyeusement je fis
- « mon entrée.
- « Un mauvais esprit se répandit sur mes frères; ils aban-
- « donnèrent les dieux, pendant que pour leurs desseins
- « monstrueux.... ils préméditaient le mal. Propos pervers.
- « œuvre contraire à la volonté des dieux contre moi ils ins-
- « tiguèrent, en tramant derrière moi trahison et perdition.
- « Moi humble, le cœur de mon père, en dépit des dieux.
- « ils voulurent courroucer contre moi; mais à son fils son
- « cœur garda affection, et sur mon principat ses yeux veil-
- « laient1 ».

## c. - Événements d'Arabie.

- « La ville d'Adumu est une forteresse du pays des
- « Arabes que Sennachérib roi d'Assyrie, le père qui m'a
- « engendré, avait conquise et où il avait pris comme butin « et emporté en Assyrie les dieux du roi des Arabes. Kha-
- « sail, roi des Arabes, avec un gros présent, à Ninive, ville
- « de ma seigneurerie, s'en vint donc et baisa mes pieds.
- « Il me supplia de lui rendre ses dieux; j'eus pitié de lui....

<sup>1.</sup> Ibid. Face, I, II, 10-27.

« le dieu Daia<sup>1</sup>, le dieu Nukhaia<sup>2</sup>... le dieu Ebirillu<sup>3</sup>, le « dieu Athar4-qurumaia, je restaurai le dégât de ces idoles, « et la vaillance du dieu Ashur, mon seigneur, et la men-« tion de mon nom j'y inscrivis et les rendis en don. Je mis « Tabûa, femme élevée dans mon palais, à la royauté sur « les Arabes et avec ses dieux dans son pays je la retour-« nai. J'ajoutai et lui imposai 65 chameaux sur le tribut « antérieur. Mais le destin emporta Khazail, et je plaçai « sur son trône son fils Yata'. J'ajoutai au tribut de son « père et lui imposai 10 mines d'or, 1000 pierres birûti, « 50 chameaux, 1000 bungi d'aromates. Ensuite, Uapu « pour exercer la royauté souleva tous les Arabes contre « Yata'. Moi, Asaraddon, roi d'Assyrie, roi des quatre « régions, qui aime la justice et pour qui la trahison est « une abomination, j'envoyai mes combattants au secours « de Yata', et ils écrasèrent tous les Arabes. Uapu et ses « compagnons d'armes, on les mit aux fers et on les trans-« porta à Ninive, et on attacha ces gens au flanc de ma « grande porte<sup>5</sup> ».

Dédicace d'une chapelle a la déesse Nana dans l'È-anna, le grand temple d'Uruk, par Asaraddon<sup>6</sup>.

« A Nanà, la plus aimable des déesses, pleine de grâce et « de séduction, remplie de vénusté, — auguste fille aînée

1. Daia rappelle le dieu nabattéen ND, = t', souvent nommé dans CIS, v. g.: n°s 506; 1748, etc. On peut en rapprocher le dieu Atâ, du pays de Kharran (cf. Johns, Doomsday Book, p. 51, 7, 3; etc.).

2. De la racine na, comme le nom de Noé; on trouve ce nom en vieux

babylonien déjà (CT VI, 4, 13.).

3. Il y a trop de racines d'où l'on peut faire dériver ebiri illu pour que

l'on puisse fixer le sens de ce mot.

4. On songe à Atarsamain (G. Smith, Assurb. p. 283, et à la tribu Atar sa-ma-a-in (Ashurb Col. VIII, 112). Quruma pourrait être le nom d'un lieu ou d'un sanctuaire fameux.

5. V. Scheil, l. c., Face IV, ll. 2-29; et cf. les notes, p. 39-41.

6. Barillet du Louvre, provenant de Warka édité, traduit et commenté par F. Thureau-Dangin, RA, XI (1914),96-101.

« d'Anu, dont, entre toutes les déesses, la puissance est « grande, sublime épouse, concubine illustre du dieu Nabû, « objet d'amour de sa majesté, - Antu miséricordieuse, qui vient à l'aide du roi qui la révère, qui prolonge son règne, - habitante de l'È-khilianna, à l'intérieur de l'Èanna, reine d'Uruk, grande dame, sa dame, - Asarad-« don, roi du monde, roi du pays d'Ashshur, lieutenant de « Babylone, roi du pays des Shumériens et des Akkadiens, « roi pieux, qui recherche les lieux des grands dieux, qui « révère le seigneur des seigneurs, constructeur du temple « d'Ashshur, bâtisseur de l'É-sagil et de Babylone, conser-« vateur de l'È-zida, qui restaure l'È-anna, qui parfait « temples et cités, qui y accomplit tout ce qui convient — « fils de Sennachérib, roi du monde, roi du pays d'Ashshur, « lieutenant de Babylone, roi du pays des Shumériens et « des Akkadiens :

« L'È-khilianna, la chapelle de Nanà, ma dame, à l'inté« rieur de l'È-anna, qu'un précédent roi avait construite, et
« qui étant parvenue à la vétusté tombait en ruines, je
« recherchai son plan et en brillantes briques de four je
« consolidai ses ruines; ayant pris les mains de Nanà, la
« grande dame, je la fis entrer à l'intérieur de cette chapelle,
« je lui fis habiter une demeure d'éternité; — je lui offris
« de magnifiques sacrifices, j'embellis son sanctuaire.
« O Nanà, dame sublime, tandis que joyeusement tu habi« teras à l'intérieur de cette chapelle, pour moi Asaraddon,

teras à l'intérieur de cette chapelle, pour moi Asaraddon,
le prince qui te révère, intercède devant le dieu Nabû,
ton époux : vie de longs jours, satiété de descendance,
bien-être du corps et joie du cœur attribue-moi pour
destin, au fondement de mon trône donne la solidité du
roc, autant que le ciel et la terre rends stable mon règne.
A jamais, dans les jours à venir, le prince futur sous le
règne duquel cette chapelle menacera ruine, qu'il la restaure; qu'il inscrive mon nom avec le sien, qu'il oigne
d'huile l'inscription où est écrit mon nom, qu'il lui offre

« un sacrifice et la joigne à son inscription. Les dieux enten-

« dront sa prière.

- « Mais celui qui artificieusement effacerait mon nom, que
- « Nanà, la grande dame, le regarde avec colère, qu'elle lui
- « assigne un mauvais destin, qu'elle anéantisse son nom et
- « sa race, qu'elle soit pour lui sans miséricorde!

## 6 Ashurbanipal (668-626).

#### Ruine de Thèbes1.

- « Dans ma seconde campagne, vers l'Égypte et l'Éthio-« pie je dirigeai ma marche. Urdaman apprit les progrès de
- « mon expédition et que j'avais franchi les frontières de
- « l'Égypte. Il abandonna Memphis et, pour sauver sa vie,
- « il s'enfuit à Ni'u2. Les rois, les chefs et les gouverneurs
- « que j'avais établis en Égypte vinrent en ma présence et

« embrassèrent mes pieds.

- « Je suivis la route qu'avait prise Urdaman, j'allai à Ni'u, « sa ville forte. Il vit l'approche de ma puissante armée et « et il abandonna Ni'u, et il s'enfuit à Kipkip. Cette ville
- « (Ni'u) tout entière au service du dieu Ashur et de la déesse
- « Ishtar mes mains la prirent. L'argent, l'or, les pierres pré-
- « cieuses, les meubles de son palais, tout ce qu'il contenait,
- « des vêtements de laine et de lin, de grands chevaux, des
- « esclaves hommes et des esclaves femmes, deux obélisques
- « élevés couverts de belles sculptures, 25.000 talents « étaients leur poids, dressés devant la porte d'un temple,
- « de leur place je les enlevai et les transportai en Assyrie.
- « Un butin grand et innombrable je l'emportai de Ni'u.

*J* . 1

## VINGT-DEUX ROIS RENDENT HOMMAGE A ASHURBANIPAL.

« Le dieu Ashur et la déesse Ishtar vers l'Égype et

<sup>1.</sup> Cyl. Rm., II, 28-44. Cf. Nahum, III, 7-10.

<sup>2.</sup> Ni'u = Thèbes; Cf. Nahum, III, 8:

- « l'Éthiopie dirigèrent ma marche. Dans le cours de mon
- « expédition, 22 rois des bords de la mer, du milieu de la
- « mer et de la terre ferme, mes serviteurs, dépendant de
- « moi, m'apportèrent leurs lourds tributs et baisèrent mes
- « pieds 1.

Et voici les noms de ces rois :

- « Ba'al, roi de Tsurru<sup>2</sup> Minsê<sup>3</sup>, roi de Iaudu<sup>4</sup> Qaus-
- « gabri, roi de Udumu<sup>3</sup> Mutsuri, roi de Ma-'a-ba<sup>6</sup> —
- « Tsil-ba'al (?) roi du pays de Khazitu Mitinti roi
- « d'Isqaluna» Ikausu roi d'Amqaruna» Milkiashapa,
- « roi de Gublu<sup>10</sup> Iakinlû, roi d'Arwad Abi-Ba'al roi
- « de Samsimuruna<sup>11</sup> Amminadab, roi de Bith-Ammana
- « Ahhi-melek, roi d'Asdod Ekishtura roi d'Edi'ali —
- « Pilâgurâ, roi de Kitros Kîsu, roi de Silûa Itûandar,
- « roi de Pappa<sup>12</sup> Erîsu roi de Sillu Damasu roi de « Kurî(?) Admisu, roi de Tamisu Damûsu, roi de
- « Qartikhadasti Unasagusu, roi de Lidîr Putsusu.
- « roi de Nurê : en tout, 22 rois 13.

## AMBASSADE DU ROI DE LYDIE

- « Gygès, roi de Lydie, un pays qui est au delà des mers, « une terre lointaine dont les rois, mes pères, n'avaient pas
  - 1. Cyl. Rm., 1. 67-71.
  - 2. Tsurru, Tyr.
- 3. Minsê = Manassé. Cf. Chron. XXXIII, 9-13: (On peut noter, au sujet du v. 9, qu'à une époque récente les textes cunéiformes disent Assyrie pour Babylonie et vice versa. Voir les textes cités par Wincklen, Forschungen, II, 444, 456; etc.).
  - 4. Juda.
  - 5. Edom.
  - 6. Moab.
  - 7. Gaza (1117).
  - 8. Ascalon.
  - 9. Accaron.
  - 10. Byblos, ou Gebal.
  - 11. Cf. Jos. XII, 20 Shimeron-Mer'on.
  - 12. Paphos.
  - 13. Cyl. Rm 3, 1-23.

« entendu prononcer le nom Ashur, mon générateur divin, « en un songe lui révéla mon nom en disant : « Ashurba-« nipal, le roi d'Assyrie, mets-toi à ses pieds et par son « nom tu vaincras tes ennemis. » Le jour même qu'il eut « ce songe il envoya ses cavaliers me saluer, et, par l'entre-« mise de son messager, il m'envoya ce songe qu'il avait « eu.

« A partir du jour où il se mit à mes pieds, il soumit les « Cimmériens, dévastateurs de son peuple, qui ne crai- « gnaient pas mes pères et ne s'étaient pas mis à mes pieds. « Avec l'assistance du dieu Ashur et de la déesse Ishtar, mes « seigneurs, il prit deux chefs Cimmériens; avec de fortes « chaînes de fer et des liens il les lia, et avec de gros pré-

« sents il les fit conduire en ma présence.

« Ses cavaliers que pour me saluer il avait constam
« ment envoyés, il cessa de les envoyer. Comme la volonté

« d'Ashur, mon générateur divin, il avait méprisé, à sa

« propre puissance il se confia et parla(?) à son propre

« cœur. Il envoya ses forces au secours de Psammétiq¹,

« roi d'Égypte, qui avait secoué le joug de ma seigneurie.

« J'entendis cela et je priai le dieu Ashur et la déesse Ishtar

« en ces termes : « Que devant ses ennemis son cadavre

« soit jeté, qu'on emporte ses ossements! » Lorsque j'eus

« prié le dieu Ashur, ma prière se réalisa. Devant ses en
« nemis son cadavre fut jeté; on emporta ses ossements. Les

« Cimmériens que par la gloire de mon nom il avait battus,

« ils le vainquirent et ravagèrent tout son pays. Après lui,

« son fils monta sur le trône². »

# e. — Genre épistolaire.

Comme celles des temps antiques, les lettres de cette époque étaient enfermées dans une enveloppe d'argile sur

2. Cyl. Rm., 11, 95-120.

<sup>1.</sup> Les Assyriens prononçaient Pishamilku.

laquelle était écrit le nom du destinataire et, parfois, celui de l'expéditeur.

#### LETTRE D'ADAD-SHUM-UTSUR1.

- « Le dieu, roi des dieux, a mentionné le nom du roi mon « seigneur, pour la royauté sur le pays d'Ashshur. Les
- « dieux Shamash et Adad, dans leur présage véridique ont
- « établi le roi, mon seigneur, pour la royauté sur le pays.
- « Gouvernement prospère, jours durables, années d'équité,
- « pluies abondantes, crues considérables, commerce pros-
- « père! Les dieux sont bien disposés, la crainte du dieu
- « est grande, les temples sont riches : les grands dieux des
- « cieux et de la terre ont relevé les choses, au temps du roi
- « mon seigneur. Les veillards sautent, les enfants chantent,
- « les filles exultent de joie, les femmes conçoivent; elles
- « déposent des petits, elles font des garçons et des filles :
- « l'enfantement marche bien. Dans leur joie, elles disent
- « aux enfants : le roi notre seigneur l'a fait vivre! Ceux
- « qui, depuis de nombreuses années, étaient prisonniers, tu
- « les délivres! Ceux qui depuis des jours nombreux étaient
- « malades vivent! Les affamés sont rassasiés, les maigres
- « deviennent gras, les nus sont couverts de vêtements<sup>2</sup>. »

N'est-ce pas un règne messianique que décritici le Voyant de Ninive, un siècle environ après Amos et Osée, un demi siècle à peine après Isaïe?

## LETTRE PRIVÉE : GUÉRISON D'UN MALADE3.

# « Au roi du monde, mon seigneur, ton serviteur Kudurru.

<sup>1.</sup> Ce personnage est un Voyant (bârâ) qui communique un présage. Ce doit être le même dont nous avons plusieurs autres rapports. Voir CAMPBELL THOMPSON The Reports... n°s 135; et K K 5470, 1087, 1197, 1428; et encore 81-2-4, 53; 81-2-4, 58.

<sup>2.</sup> HARPER, Lettres I, no 1; trad. DHORME, Religion, 172.

<sup>3.</sup> K 81, dans Budge A Guide... (British Museum). London 1908, p. 67, nº 156.

« Puissent la ville d'Érek et le temple È-anna être propices « au roi du monde, mon seigneur. Je prie chaque jour « Ishtar, la déesse d'Érek et la déesse Nanâ pour la conser-

« vation de la vie du roi, mon seigneur.

« Iqîsha-aplu, le médecin que le roi, mon seigneur, « envoya pour sauver ma vie m'a quéri. Puissent les grands « dieux du ciel et de la terre être propices au roi, mon sei-« gneur; puissent-ils établir à jamais le trône du roi mon « seigneur dans le ciel! Car j'étais mort, et le roi, mon

« seigneur, m'a fait vivre, et la bienveillance du roi, mon

« seigneur, à mon égard, est excessivement grande. « Je pars voir le roi, mon seigneur en disant : « J'irai et « je verrai la face du roi, mon seigneur; je descendrai « et je vivrai cependant. » Mais tandis que j'étais sur la « route d'Erek, un officier me fit retourner en disant : « Un capitaine a porté pour toi une lettre scellée du palais, « et il faut que tu retournes avec moi à Érek. » Il exécuta « les ordres du roi, mon seigneur et m'emmena à Érek. Je « voulais que le roi, mon seigneur, sût cela ».

## LETTRE DE BÊL AU ROI1:

UN AGENT DIPLOMATIQUE ENVOYÉ AU PAYS D'ARARAT

« Au roi, mon seigneur, ton serviteur Bêl.

« Salut au roi mon seigneur; salut au fils du roi! Paix aux « citadelles! que le cœur du roi, mon seigneur, soit content! « Au sujet de l'ordre concernant le pays d'Urartu, le « messager est parti; j'ai envoyé le préfet qui était sous « mes ordres; il a dû arriver. Suivant la décision du roi, « mon seigneur, il y parlera en ces termes : « Nous, nous « sommes pacifiques; vous, vous vous emparez de nos « citadelles; moi que dois-je faire? Encore si à votre fron-« tière, à vos forteresses, j'avais volontairement causé un « préjudice! »

<sup>1.</sup> K 593.

« Ses forces sont réunies. Dans la ville de Kharda il « tient garnison. Voilà les nouvelles sur ce point. »

# Une femme a la mère du roi¹ : le sacrifice prescrit a été offert

- « A la mère du roi, mon seigneur, ta servante.
- « Salut à la mère du roi, mon seigneur; que les dieux
- « Nabû et Marduk bénissent la mère du roi, mon seigneur.
  - « Au sujet des sacrifices que l'on nous a prescrit de faire,
- « voici qu'en présence du roi nous avons immolé. Le tout a
- « été fait devant la déesse Tashmetum², deux brebis et un
- « taureau gras.
  - « En résumé : ceci et cela ; c'est tout! »

## f. — Textes funéraires de Suse.

Dans des tombes de Suse, des derniers temps de l'indépendance élamite, (vue s. av. J.-C.) on a découvert quelques inscriptions funéraires<sup>3</sup>, d'autant plus intéressantes que ce sont les premières de ce pays que l'on possède jusqu'à ce jour.

Citons deux de ces textes'.

I

Le mort paraît quitter la vie sans regrets. Sur une terre de misère, il avait reçu en partage de son dieu et bon génie un champ aride où tout était pour lui peine et labeur; aussi lui tarde-il d'être emporté dans la maison des ténèbres. Il veut s'en aller et comparaître devant les Anunnaki — qui sont les juges des enfers, avec la déesse Mamiti. Son âme

<sup>1.</sup> K 980.

<sup>2.</sup> Déesse parèdre de Nabû.

<sup>3.</sup> Rapport de 1914 sur les fouilles de Suse par M. DE MECQUENEM, cité par le P. Scheil, RA, XIII (1916), 165-166.

<sup>4.</sup> D'après V. Scheil, l. c., 167-170.

traversera le tombeau sans s'y arrêter, et il paraîtra devant les dieux grands, guidé par son dieu protecteur et intercesseur dont il embrasse les pieds, c'est-à-dire qu'il implore, afin d'obtenir par lui indulgence et grâce à l'heure du jugement.

Or sus! que je m'en aille, ô mon dieu, ô mon seigneur, devant la face des Anunnaki!
 Que je franchisse le tom[beau]!
 Que je saisisse ta main devant les dieux grands!

 Que j'entende ma sentence, que j'embrasse tes pieds!
 Tu as tardé! (Enfin) la maison de ténèbres, ô mon dieu, tu la fais m'emporter.

10. Un marécage de fatigue et de peine, sur la terre de misère tu as eu à me (donner en partage); tu m'as mesuré précieusement l'eau et l'herbe.

15. dans le champ de la sécheresse!

#### II

Le mort a pris le sentier fatal. A son arrivée dans les enfers, il est reçu par deux dieux bienveillants<sup>1</sup>, et, sous les auspices de ces deux protecteurs des morts, il s'avance avec confiance. L'ordonnateur du régime des ombres, le dieu Shugurnak, dicte ses ordres pour l'entretien et l'alimentation des morts.

Ils ont pris le sentier; ils s'en vont leur chemin!
 (Les dieux) Ishnikarab et Lagamal viennent au devant!
 (Le dieu) Shugurnak, dans la fosse, dicte les ordres;
 il se tient près du mushekil² et commande.

1. ISHNIMARAB pour ISHNIMARAB = celui qui exauce la prière, et LAGAMAL var. LAGAMAR = celui qui conserve l'homme et ne l'achève pas.

<sup>2.</sup> Mushekil = celui qui procure la nourriture. Ce terme revient, en un passage identique dans le texte que V. Schell publie et traduit, ibid. p. 170-171, sous le nº 3.

#### ARTICLE IV

# En Égypte.

Sous le Nouvel Empire et la première période Saîte. (XVIII°-XXV° dynasties.)

L'Égypte, fatiguée de la domination étrangère, venait de chasser enfin les Hyksôs. Cette guerre de l'indépendance et les expéditions qui la suivirent excitèrent très opportunément, chez le peuple l'esprit militaire, et chez les princes l'amour des conquêtes; car, du côté de l'Est, une puissance nouvelle — celles des Hittites — s'agitait qui bientôt devint très menaçante. A la tête de la coalition qui, du Nil à l'Euphrate, souleva les peuples contre cet ennemi commun. Ramsès II remporta de brillants succès; mais, à la fin, il se vit obligé de signer avec les Hittites un traité rédigé en leur propre langue <sup>2</sup>.

Les guerres continuelles épuisèrent à tel point la population indigène qu'à la fin du Nouvel Empire, l'Égypte se vit

2. Voir supra, p. 200. Sur les Hittites, on peut voir le résumé récent de G. Contenau, Mercure de France, CLIV (1922) 379-401 : Les Hittites.

<sup>1.</sup> L'Égypte renouvelée prend l'offensive : Offensive économique, car c'est de ce temps que datent la plupart des objets égyptiens rencontrés dans toutes les contrées que baigne l'Égée, objets attestant l'intensification des rapports de la vallée du Nil avec les peuples méditerranéens. Offensive diplomatique: voyages d'information en Palestine et dans les Grandes Iles; expulsion des colonies étrangères « indésirables » pour des raisons politiques ou autres; organisation militaire sérieuse due en grande partie à l'incorporation d'importants corps de troupes asianiques qui ont permis, à leur tour, une offensive politique efficace, sinon réellement victorieuse, contre les Cananéens et la confédération hétéenne. Des relations se sont nouées avec le roi de Khéta. Les princes féaux, soumis, demeurent en repos et paient leurs tributs. Mitsraim, rafraîchie par cet influx d'énergie étrangère, confiante en ses forces, fière de sa richesse accrue, jouit dans toute la mer orientale d'une audience sans précédent; elle s'affirme vigoureusement, avant de sommeiller à nouveau, C. Autran Tarkondemos, gr. in-8. Paris, 1922, p. 93.

obligée de recourir aux mercenaires étrangers pour recruter son armée.

Profitant des difficultés intérieures des Hébreux, à la suite du Schisme des dix tribus, le pharaon Sheshonq reprit en Canaan la politique de ses prédécesseurs en vue de rétablir le prestige de l'Égypte. Ses successeurs, au contraire, paraissent ne s'être guère souciés de ce qui se passait au delà de leurs frontières; ils ne s'occupèrent que de travaux d'utilité publique. Toutefois, au moment où des hordes aryennes menaçaient les frontières de l'Assyrie, l'Égypte mit tous ses soins à aider, en Syrie, les vassaux de Ninive dans leur effort pour l'indépendance; mais elle ne réussit qu'à attirer chez elle les armées assyriennes. Malgré des tentatives répétées de venger l'affront, malgré l'énergie indomptable de Psammétique, les Égyptiens furent toujours battus.

Au début de cette période, la suprématie de Thèbes avait attiré au temple d'Amon d'abondantes richesses et donné à ses prêtres une influence très grande, trop grande aux yeux d'Amenophis IV; aussi, pour s'y soustraire, ce pharaon fonda-t-il une nouvelle capitale, à El-Amarna, et au « monothéisme » d'Amon opposa-t-il un culte nouveau, celui du « disque solaire » — Aten — qui disparut d'ailleurs avec son fondateur.

Au point de vue artistique, le Nouvel Empire fut très brillant. Ramsès II, par exemple, fit bâtir des temples somptueux et des monuments superbes dans les villes principales; citons simplement, pour mémoire, les noms de Luqsor et d'Ibsambul.

La Littérature fut remarquable, plus remarquable même que celle de l'Ancien Empire; il y eut une sorte de Renaissance littéraire, qui d'ailleurs n'eut pas de lendemain.

## La Renaissance sous les XVIIIe, XIXe et XXe dynasties

NOUVEL EMPIRE THÉBAIN.

C'est au cours de cette période qu'eut lieu l'exode mosaïque.

A. - HISTOIRE ET LÉGENDES.

a. - L'histoire.

Depuis la tentative que représente la Pierre de Palerme — si l'on peut parler ainsi —, les Égyptiens n'ont plus écrit d'histoire générale de leur pays'; jamais il n'ont tenté, même à la manière de la Genèse, une esquisse d'Histoire universelle; et la raison en est facile à comprendre.

Chaque pharaon aimait à être regardé comme un grand roi, et c'est pourquoi les courtisans ne perdaient aucune occasion de montrer qu'il était le plus grand en effet de tous ceux qui avaient occupé le trône d'Égypte; célébrer les faits et gestes de ses ancêtres n'était donc ni sage, ni sûr, ni ne pouvait conduire aux honneurs. Dans aucune inscription des descendants nous ne trouvons racontés les actes, ni les grandes conquêtes d'Amenemhat III, d'Usirtesen III, de Thutmès III.

Les écrits des chroniqueurs ou « scribes de cour » devaient être conservés dans la « Maison des Livres » ou Bibliothèque de chaque temple local, autrement il eut été impossible aux scribes de la XVIII° dynastie et de la XIX° de compiler les listes de rois qui figurent sur la Pierre de Palerme, sur

<sup>1.</sup> A moins qu'on ne veuille regarder comme Histoire générale l'œuvre de Manéthon au me s. av. J.-C., dont nous ne connaissons d'ailleurs que la liste des rois conservée par Atricanus [553 ou 554 rois auraient régné en Égypte, pendant une période de 5380 ans] et par Eusèbe [421 ou 423 rois en 4547 ou 4939 ans], qui ne sont pas absolument concordants. En réalité, la période historique de l'Égypte, c'est-à-dire celle pendant laquelle elle fut gouvernée par des rois, couvre 4400 ans selon les uns, 3300 suivant les autres.

le Papyrus de Turin, sur les Tablettes de Séti I<sup>er</sup> et de Ramsès II à Abydos, sur la Table des Ancêtres à Karnak.»

Ainsi, les sources de nos informations consistent en une série de textes qui furent écrits avec l'intention, non pas de rédiger l'histoire d'une dynastie, ni l'évolution générale de l'Égypte, mais uniquement de glorifier tel ou tel pharaon en particulier.

Nous avons, en outre, un certain nombre d'inscriptions funéraires de grands personnages: parfois, elles constituent nos seules sources relativement à certaines guerres ou aux conditions sociales du pays, à l'époque où ces textes furent gravés; et souvent on y raconte des faits que le chroniqueur officiel de la Cour a passés prudemment sous silence. En les lisant, il ne faut pas oublier que les rédacteurs sont orientaux, donc pompeux, exagérés à nos yeux; cependant, quand il s'agit des faits, le style est simple en général et clair, et donne une impression de sincérité réelle.

## Inscription d'Aahmès 1.

Cette inscription est gravée en hiéroglyphes sur les murs du tombeau d'Aahmès à El-Kab, dans la Haute Égypte. C'est la biographie d'un officier de marine qui servit avec distinction sous trois rois successifs: Amasis I<sup>er</sup>, Amen-hotep et Thutmès I<sup>er</sup>.

Ce texte est important parce qu'il constitue l'unique source contemporaine relative à l'expulsion des Hyksôs.

(Introduction)2. « Le capitaine des marins, Aahmès, fils

2. Nous nous abstiendrons à dessein de mettre aucun mot de liaison

<sup>1.</sup> Le texte hiéroglyphique a été publié par Champollion, Notices descriptives, I Paris, 1844, p. 655-658 (il a copié 31 lignes sur 40 — moins la 13° par erreur); Lepsius, Denk. III, Tafel 12 b-d; Sethe, Urk. XVIII Dyn., I-II; V. Loret dans le t. IV de la Bibliothèque d'Étude (c'est cette édition que nous suivons, tout en nous référant au besoin à Sethe). Cf. Breasted, Ancient Records of Égypt, II 6-9; 17-18; 33-35. Pour la suite des faits, voir G. Maspero, Hist., II, 85-90.

- « d'Ebana¹, triomphant dit : « Peuples, je veux vous dire,
- « je veux vous faire savoir les honneurs qui me furent faits :
- « sept fois, j'ai reçu l'or3 à la vue de tout le pays, et aussi
- « des esclaves, hommes et femmes. On m'a fait don, égale-
- « ment, de beaucoup de champs! »
  - « (La jeunesse.) Il dit : « Je naquis en la ville de
- « Nekheb<sup>4</sup>; mon père était officier du roi de la Haute et de la
- « Basse Égypte, Sqnyn-R'a, triomphant. B'b', fils de R'ynt,
- « était son nom. Je servis comme officier en ce lieu, sur le
- « bateau appelé « le Veau 5 », au temps du roi des deux pays
- « Neb-phty-R'as, triomphant. J'étais jeune; je n'étais pas
- « marié, je dormais encore dans le vêtement shnw<sup>7</sup>. Or,
- « après que j'eus fondé un foyer, je fus transféré sur le
- « le navire Septentrion », à cause de ma valeur. Je suivais
- « le roi (vie! santé! force!) à pied quand il voyageait en
- « le roi (vie! sante: force!) a pied quand il voyageait ei « char.
- (Campagne contre les Hyksôs: Siège d'Avaris.) « Le roi
- « assiégea Ht-wirt8. Je sis preuve de vaillance, à pied,
- « devant le roi. Et je sus attaché, comme officier au navire
- « Lever de Memphis 9. »

entre les phrases quand il n'existe pas dans le texte parce que, puisqu'il s'agit ici du Milieu biblique, nous pensons aux cas, si fréquents, où le waw hébreu (que les LXX ont rendu par xxí et les traducteurs latins : Itala, S. Jérôme, par et ou une autre particule de liaison) équivalait à un simple signe de séparation entre les phrases.

1. Il y a quelques difficultés au sujet de la filiation d'Aahmès. Cf. Mas-

PERO, l. c., 85, note 4.

- 2. M'a khrw littér. : juste de voix, c-à-d. : qui a le ton, la manière, tout ce qui est nécessaire pour que les formules magiques qu'elle prononce soient efficaces. Voir l'Index-lexique.
  - 3. Le texte va expliquer plus loin qu'il s'agit de « l'or de la bravoure ».

4. An-hab ou El-kab, l'ancienne Eileithya.

- 5. « Le Veau » (Maspero, Budge); « l'Offrande » (Breasted); texte: p'a sam.
  - 6. Amasis Ier.
- 7. Tissé en poils. Le mot se termine par la touffe de cheveux comme déterminatif.
  - 8. Avaris.
  - 9. Pour ce mot, nous prenons la traduction de Maspero, Hist., II, 86.

(2º bataille d'Avaris). « On se battit sur eau, sur le canal « P'-djdkw¹ d'Avaris. Je m'engageai dans la bataille², je « rapportai une main³. Le héraut royal proclama ce fait; « je reçus l'or de la bravoure 4 ».

(3° bataille d'Avaris). « Le combat fut livré de nouveau « en cet endroit<sup>5</sup>. Je m'engageai encore dans la bataille ; je

« coupai une main; je reçus l'or de la bravoure. »

(I<sup>re</sup> révolte intestine; interruption du siège<sup>6</sup>). « On com-« battit en Égypte, au sud de cette cité<sup>7</sup>. Je fis un prisonnier

« blessé<sup>8</sup>; je l'emmenai vivant par le chemin de la ville; je

« passai l'eau le portant sur mon dos. Le héraut royal

« publia le fait. Je reçus de nouveau 10 l'or [de la bravoure.]

(Prise d'Avaris). « On prit Avaris. J'y fis prisonnier un « homme et trois femmes; total : quatre têtes. Sa Majesté « me les donna pour esclaves. On mit le siège i devant » Sh'r'h' n'it le troisième is années se Majesté g'en empere

«  $Sh'r'h'n'^{12}$ , la troisième  $^{13}$  année; sa Majesté s'en empara.

1. Ou p'djdkw, c'est-à-dire, d'après Maspeno (ibid.) : le Djdkw, c-à-d. que p' serait l'article simplement.

2. Khf'a: empoigner, faire des captures de guerre (ZA, 1873, 3). Se dit d'un cheval ramassé sur ses jambes comme pour s'élancer (Chabas, Antiq. hist., 444).

3. Comme trophée.

4. Probablement sous forme de colliers, de chaînes ou de bracelets (d'après Maspero, ibid).

5. Avaris.

6. Le paragraphe qui suit n'est pas entendu par tous de la même manière.

7. Demi = ville, village, ferme; c'est El-kab.

8. Sqr 'ankh; sqr désigne un ennemi qu'un coup de massue a abattu, mais qui n'est pas mort; ici, on dit positivement : vivant ('ankh).

9. Littéral. : je passai l'eau sous lui.

10. Hr-sn-nw-si.

11. Les assiégés avaient évacué les derniers postes occupés par eux jusque là, à l'orient du Delta, et s'étaient réfugiés en Syrie, dans les cantons les moins éloignés de l'Égypte.

12. C'est le Shrwkhn de Josué, XIX, 6.

13. Cf. Sethe, ZA XLII, 136, Breasted lit: cinquième. Pour Sethe, le premier ni indiquerait le pluriel de renpit, le second ni indiquerait l'année.

- « J'y pris trois femmes, et une main. Je reçus l'or de la « bravoure, et les femmes pour esclaves. Ensuite, après
- « avoir frappé les Mntyw-Stt<sup>2</sup>, sa Majesté remonta le Nil,
- « vers la Nubie, afin de détruire les tribus 3 du désert de
- « Nubie et de Kush. »
- « Suit le récit de cette expédition. Elle fut dure car, après
- « chaque défaite, l'ennemi relevait la tête : « sa Majesté était
- « en fureur comme une panthère. »
- « Enfin il fut abattu. « Alors le roi fit une expédition
- « contre les Rtnw<sup>5</sup>, pour se venger<sup>6</sup> sur les pays étrangers.
- « Sa Majesté s'avança jusqu'à Naharina où l'ennemi misé-
- « rable avait disposé ses soldats en bataille rangée. Sa Majesté
- « en fit un grand carnage, et ceux qui furent pris vivants et
- « emmenés par elle ne peuvent être comptés. J'étais capi-
- « taine de nos soldats : sa Majesté vit mes exploits.... » Aahmès reçut une récompense.

L'inscription se termine en indiquant en quelques mots que le vaillant capitaine arriva à un grand âge et qu'il fut comblé d'autant d'honneurs qu'aux premiers jours de sa vie.

# Poème de Pentaur : La Bataille de Qodshu.

Une révolution avait éclaté chez les Hittites; elle fut l'occasion d'un soulèvement contre Ramsès II et les Égyptiens. Les Hittites mobilisèrent le ban et l'arrière ban des mercenaires: le Naharîna entier, Khalupu, Karkemish, Arad, les

<sup>1.</sup> La copie de Champollion porte 3 femmes. Ce chiffre ajouté à ceux des lignes 14, 18, 28, fait le total de 10 que donne en effet la liste récapitulative. Sethe, Urk., IV, 11. Ici Sethe a lu 2, peut-être parce que lorsqu'il a collationné son texte un trait avait disparu de l'inscription.

<sup>2.</sup> Tribus du désert oriental.

<sup>3.</sup> In knsti = les populations de Nubie et de Kush.

<sup>4.</sup> L. 33. Expression toute faite, fréquente.5. Syrie septentrionale; 1. 36 suiv.

<sup>6.</sup> Iat ib-ef: s'en donner à cœur joie (littéral. : laver son cœur); expression fréquente dans la littérature égyptienne.

bandes de Dardaniens, de Mysiens, de Troyens, de gens de Pédasos et de Girgasha<sup>1</sup>, des Lyciens.

Ramsès informé par les généraux et les gouverneurs des places frontières rassembla une armée presque aussi disparate que celle de son ennemi et s'avança jusqu'à Qodshu ou Qadès à proximité des forêts qui couvraient alors les versants du Liban.

La bataille fut terrible; elle dura deux jours. Ramsès triompha glorieusement, après avoir supporté, seul ou peu s'en faut, le poids de la bataille.... Il voulut qu'on retraçat sur les pylônes ou sur les murs des temples les épisodes caractéristiques de la campagne. « Un poème en strophes « rythmées accompagne partout ces tableaux de sa gloire à « Luxor, au Ramessêum, dans le Memnonium d'Abydos, « à Ipsambul. L'auteur avait assisté au combat, ou il en « avait recueilli la description de la bouche même du Sou-« verain, mais son œuvre n'a rien de la froideur officielle; « un souffle puissant la traverse d'un bout à l'autre et la « vivifie encore à plus de trente siècles d'intervalle².

L'exemplaire que nous en avons sur papyrus a été copié par Pentaur; de là son nom de Poème de Pentaur. Il fut découvert à Aix-en-Provence par Champollion³, et édité en 1835 par Salvolini⁴. E. De Rougé en fit une traduction magistrale⁵ d'où dérivent toutes les analyses et traductions successives.

Le choc fut si violent qu'à un moment donné le pharaon se trouva cerné : « Aucun prince n'était avec moi, aucun

2. Maspero, Hist. II, 395-396.

3. Lettres écrites d'Égypte, 2º éd. p. 21.

<sup>1.</sup> Girgasha (Maspero, Müller). Mais il est douteux que Kshksh soit une corruption de Q'-r'-qi-sh'. Cf. Breasted, Anc. Rec. t. III, 138 note d.

<sup>4.</sup> Campagne de Ramsés-le-Grand contre les Schétas, Paris, 1835.

<sup>5.</sup> Le Poème de Pen-ta-our. 1856. Nous suivons la traduction que Mas-PERO a introduite dans son Histoire.

« chef de guerre, aucun officier des archers, ni gendarme « des chars. Mes piétons m'ont déserté, mes charriers ont e fui devant eux, et pas un n'a fait ferme pour les com-« battre avec moi! Alors sa Majesté dit :

Qui donc es-tu, mon père Amon? Un père qui oublie « son fils! Or, ai-je fait quelque projet à ton insu? Ai-je « pas marché et me suis-je pas arrêté à ta parole? Lorsqu'il « ne viole pas tes ordres, il est bien grand le Seigneur de « l'Égypte et il renverse les barbares sur sa route! Que sont « donc ces Asiatiques pour ton cœur? Amon humiliera ceux-« là qui ignorent le dieu; or, moi, t'ai-je pas consacré « offrandes innombrables. Remplissant ta demeure sainte « de mes prisonniers, je te bâtis un temple pour des millions « d'années, je te prodigue tous mes biens pour tes magasins ; « je t'offre le monde entier pour enrichir tes domaines... « Certes, un sort misérable soit réservé à qui se bute contre « tes desseins; mais heureux soit, à qui t'apprécie, ce qu'il « fait pour toi d'un cœur plein d'amour. Je t'invoque, ô « mon père Amon! Me voici au milieu de peuples si nom-« breux qu'on ne sait qui sont les nations conjurées contre « moi, et je suis seul de ma personne, aucun autre avec « moi. Mes nombreux soldats m'ont déserté; aucun de « mes charriers n'a regardé vers moi quand je les appelais; « pas un d'eux n'a écouté ma voix quand je leurs criais. « Mais je trouve qu'Amon vaut mieux pour moi qu'un a million de soldats, que cent mille charriers, qu'une « myriade de frères ou de jeunes fils réunis tous ensemble. « car le nombre des hommes n'y fait rien, mais Amon « l'emporte sur eux. Chaque fois que j'ai accompli ces « choses, ô Amon, par le conseil de la bouche, comme je ne " transgresse pas tes ordres, voici que je t'ai rendu gloire « jusqu'aux extremités de la terre. » Le secours ne se fait pas attendre.

« Tandis que la voix roule dans Hermonthis, Amon surgit « à mon injonction, il me tend la main et je pousse un cri

« de joie quand il me hèle par derrière : « Face et face « avec toi! face et face avec toi! Ramsès Miamun, je suis « avec toi! C'est moi ton père; ma main est avec toi et je « vaux mieux pour toi que des centaines de mille. Moi, le « fort qui aime la vaillance, j'ai reconnu un cœur coura- « geux, et mon cœur est satisfait; ma volonté va s'accom- « plir! »

« Je suis comme Montu; de la droite je darde, de la « gauche je saisis les ennemis. Je suis comme Baal en son « heure, devant eux; j'ai rencontré deux mille cinq cents « chars, et, dès que je suis au milieu d'eux, ils se renver- « sent devant mes cavales. Pas un de ces gens-là n'a trouvé « sa main pour combattre, leur cœur manque dans leurs « poitrines, la peur énerve leurs membres; il ne savent « plus lancer leurs traits et ils n'ont plus de force pour « tenir leur lance. Je les précipite dans l'eau comme y « choit le crocodile; ils sont prosternés face en bas, l'un sur « l'autre, et je tue au milieu d'eux, car je n'ai pas voulu « qu'un seul regardât derrière lui, ni qu'un autre se retour- « nât: celui qui tombe ne se relève pas.

Le prince Hittite, frappé lorsqu'il croyait son triomphe certain « recule de terreur. Il lance alors des chefs nombreux « suivis de leurs chars et de leurs gens exercés à toutes les « armes, le chef d'Arad, celui de Lycie, le chef d'Ilion....» Leur effort échoua : « je me ruai sur eux pareil à Montu, « ma main les dévora dans l'espace d'un instant, je taillai « et je tuai au milieu d'eux. Ils se disaient l'un à l'autre : Ce « n'est pas un homme qui est parmi nous, c'est Seth le « grand guerrier, c'est Baal incarné! Ce ne sont pas les « actions d'un homme qu'il accomplit : seul, tout seul, il « repousse des centaines de mille, sans chefs, ni soldats. « Hâtons-nous; fuyons devant lui.... »

Lorsque son armée arriva enfin, vers le soir, elle trouva la défaite consommée....

# DES ASIATIQUES DESCENDENT EN EGYPTE (XVIIIe et XIXe dyn.).

Un fragment de Vienne, malheureusement très mutilé nous apprend que, sous Iknaton ou ses successeurs immédiats, des Asiatiques dont la « ville » a été « attaquée, pillée, incendiée et détruite », mécontents en somme de la situation qui leur était faite en pays syro-cananéen, à l'époque d'El-Amarna, viennent en Egypte demandant d'y habiter.

Inutile d'insister sur l'intérêt de ces textes 2.

- « ... Asiatiques;... ont été détruits, et leur ville dévas-
- « tée et incendiée.... Leurs contrées sont dans la disette;
- « eux vivent comme des chèvres sur la montagne; leurs
- « enfants... disant : « Quelques Asiatiques qui ne savent
- « pas comment vivre sont venus mendier une demeure sur
- « le domaine du pharaon, v. s. f., suivant la manière (dont
- « usèrent) les pères de vos pères depuis le commencement....
- « Maintenant, le pharaon, v. s. F., les confie à vos mains
- « pour protéger leurs frontières. »

# Une tribu d'Edom en Egypte 3 (XIXe dynastie).

Un officier préposé à la garde de la frontière égyptienne, sous le règne de Mernephta, informe son supérieur hiérarchique que, suivant les instructions reçues sans doute, il a fait passer une tribu d'Edom qui va faire paître ses troupeaux vers Pithom.

«... Autre sujet de satisfaction pour le cœur de mon sei-« gneur :

<sup>1.</sup> Publié par Wiedemann, PSBA XI, 425, et Bergmann, AZ XXVII. 125-127; trad. de Breasted, Anc. Rec. t. III, 7.

<sup>2.</sup> Cf. Gen. XII, 10-20; et spécialement XLVII, 1-12.

<sup>3.</sup> Papyrus Anastasi VI, 4, 15. Voir Breasted, Anc. Rec. t. III, 273.

- « Nous avons fini de faire passer les tribus des shasu « d'Édom par la forteresse de Merneptah-Hetep-hetep-her-
- « Maat, v. s. f., à Dj-ku, vers les marais de Pithom de
- « Merneptah-Hetep-her-Maat, à Dj-ku, afin de faire vivre
- « eux et leurs troupeaux sur le domaine du pharaon...

# b. - Les Légendes divines.

Les Égyptiens croyaient qu'à l'origine les dieux et les déesses avaient vécu sur la terre et gouverné l'Égypte, à la manière de pharaons avant la lettre. Ces déités éprouvaient les mêmes sentiments, les mêmes passions que les hommes; comme les hommes elles étaient exposées aux accidents de la vie et à toutes les vicissitudes humaines; elles vicillissaient, elles mouraient.

Le plus grand des dieux fut R'a. Son règne dura de longues années; ce fut un temps de particulière équité et justice, un âge d'or, l'idéal que doit se proposer tout pharaon.

On conçoit que ces croyances aient suggéré à l'imagination des Égyptiens bien des légendes. Nous en citerons ici quelques-unes.

LA DESTRUCTION DES HOMMES PAR LES DIEUX ET L'ORIGINE DES SACRIFICES.

Cet événement avait été gravé dans deux des tombes royales de Thèbes, celles de Séti I<sup>er</sup> et de Ramsès III. Les inscriptions ont subi de nombreuses mutilations<sup>1</sup>.

« R'a vieillissait, et les hommes échangeaient des propos « contre lui : « Voici, sa Majesté vieillit, ses os sont d'ar-

<sup>1.</sup> Le texte fut découvert par Naville, traduit et commenté dans les Transactions, t. IV, et t. VIII. Nous empruntons nos citations à Maspene. Hist. t. I, 164-169.

- « gent, ses chairs sont d'or, ses cheveux sont de lapis-« lazuli<sup>1</sup>. »
  - « Quand elle entendit ces discours, sa Majesté dit :
  - « Convoquez de ma part mon Œil divin<sup>2</sup>, Shu, Tafnut,
- « Geb, Nut, les pères et les mères-dieu qui étaient avec moi,
- « quand j'étais dans le Nu, auprès du dieu Nu. Que chacun
- « d'eux amène son cycle avec lui; puis, quand tu les auras
- « amenés en cachette, tu viendras avec eux au grand châ-
- « teau, afin qu'ils me prêtent leur avis et leur assentiment,
- « arrivant du Nu à cet endroit où je me suis produit. »

Le conseil de famille se réunit, à savoir les ancêtres de R'a et sa postérité qui attendait encore, au sein des eaux primordiales, l'instant de se manifester. Ils se rangent sur les côtés du trône, et la délibération commence :

- « O Nu, dieu aîné en qui j'ai pris l'être, et vous, dieux
- « ancêtres, voici que les hommes émanés de mon œil ont
- « tenu des propos contre moi. Dites-moi ce que vous feriez
- « à cela, car je vous ai mandés avant de les massacrer3, afin
- « d'entendre ce que vous diriez à cela. »

Nu réclame la mise en jugement des coupables et leur condamnation selon les formes régulières : « Mon fils, R'a,

- « dien plus grand que le dien qui l'a fait, plus ancien que
- « les dieux qui l'ont créé, siège en ta place, et la terreur
- « sera grande quand ton œil pèsera sur ceux qui complotent
- « contre toi. »

Mais R'a craint que les hommes, en voyant l'appareil solennel de la justice, se doutent du sort qui les attend et ne « se sauvent au désert. » Le désert était hostile aux divi-

<sup>1.</sup> Cette saçon de décrire la vieillesse du soleil se rencontre mot pour mot dans d'autres textes, par ex. au papyrus géographique du Fayum (Marierre, les Papyrus hiératiques de Boulaq, t. I, pl. II, nº 6, l. 2-3.)

<sup>2.</sup> Les hommes furent formés des larmes qui tombaient de l'œil divin. Cf. Récit de la Création.

<sup>3.</sup> On songe au mot de la Vulgate, Gen. VI, 7 : « J'exterminerai de dessus « la terre l'homme que j'ai créé... car je me repens (Hébr. : nikhâm tiy) « de les avoir faits ».

nités protectrices de l'Égypte et offrait un asile presque inviolable à leurs ennemis.

Le Conseil reconnaît que les appréhensions de R'a sont justifiées et se prononce pour une exécution sommaire; l'Œil divin servira de bourreau : « Fais-le marcher, afin « qu'il frappe ceux qui ont médité contre moi des projets « funestes, car aucun œil n'est plus redoutable que le tien « alors qu'il charge en forme d'Hâthor. »

L'Œil prend donc la figure d'Hâthor, fond sur les hommes à l'improviste, les massacre à grands coups de couteau par monts et par vaux.

Au bout de quelques heures, R'a qui veut châtier ses enfants, non les détruire, lui commande de cesser le carnage; mais la déesse a goûté le sang et refuse de lui obéir. Seule la tombée de la nuit arrête sa course aux environs d'Héracléopolis : entre Héliopolis et cette ville, elle n'avait cessé de piétiner dans le sang. Tandis qu'elle sommeillait, R'a prit en hâte les mesures les plus propres à l'empêcher de recommencer le lendemain.

- " Il dit: "Qu'on appelle de par moi des messagers agiles, rapides, qui filent comme le vent! » Quand on lui eut amené ces messagers sur le champ, la Majesté de ce dieu dit: "Qu'on coure à Eléphantine et qu'on m'apporte des mandragores¹ en quantité. » Dès qu'on lui eut apporté ces mandragores, la Majesté de ce dieu grand, manda le meunier qui est dans Héliopolis, afin de les piler. Les servantes ayant écrasé le grain pour la bière, on mit les mandragores avec le brassin et avec le sang des hommes, et l'on fit du tout sept mille cruches de bière.
- 1. Les mandragores d'Eléphantine servaient à fabriquer une boisson enivrante et soporifique qu'on employait en médecine (Papyrus Ebers, Pl. XXXIX, 1. 10) ou en magie. Les anciens, et encore aujourd'hui les Arabes, regardaient les mandragores comme un moyen propre à procurer la fécondité. Rachel (Gen XXX, 14-24) qui désirait avoir des enfants est heureuse que Lia lui cède ses mandragores (c'est le sens du mot hébreu dúdâ'iym, d'après les anciennes versions. La racine dûd veut dire aimer, et les fruits de la mandragore sont appelés pommes d'amour).

R'a examina lui-même ce breuvage alléchant et, lui ayant reconnu les vertus qu'il en attendait, il dit : « C'est bien! « avec cela je sauverai les hommes de la déesse! »

Puis s'adressant à ceux de sa suite : « Chargez vos bras « de ces cruches et les portez au lieu où elle a sabré les « hommes.

Le roi R'a fit pointer l'aube au milieu de la nuit pour qu'on pût verser ce philtre à terre; et les champs en furent inondés à la hauteur de quatre palmes, selon qu'il plut aux âmes de Sa Majesté. La déesse vint donc au matin, « afin de « se mettre au carnage, mais elle trouva tout inondé et son « visage s'adoucit: quand elle eut bu, ce fut son cœur « qui s'adoucit; elle s'en alla ivre, saus plus songer aux « hommes ». On pouvait craindre que sa fureur ne lui revînt, passé les fumées de l'ivresse; pour écarter ce danger, R'a institua un rite destiné, en partie à instruire les générations futures du châtiment qu'il avait infligé aux impies, en partie à consoler la déesse de sa déconvenue. Il décréta qu'on « lui brasserait au jour de l'an autant de cruches de « philtre qu'il y avait de prêtresses du soleil. »

La paix était rétablie. Mais les hommes revenus de leur terreur, ne reprendraient-ils pas bientôt à comploter contre le dieu? R'a d'ailleurs n'éprouvait plus que du dégoût pour notre race : l'ingratitude de ses enfants l'avait blessé profondément; et, d'autre part, il lui répugnait d'avoir à ordonner de nouveaux massacres où l'humanité périrait entière. Il dit aux dieux de son escorte : « Par ma vie, mon cœur « est trop las pour que je reste avec les hommes et que je « les sabre jusqu'au néant : annihiler n'est pas des dons « que j'aime à faire ». Et les dieux de se récrier dans leur surprise : « Ne souffle mot de tes lassitudes au moment où tu remportes la victoire à ton gré ». Mais R'a ne se rend pas à leurs représentations; il veut quitter un royaume où l'on murmure contre lui, et se tournant vers Nu : « Mes membres sont décrépits pour la première fois,

« je ne veux pas aller à un endroit où l'on puisse m'at-« teindre. »

Il n'était pas facile de lui procurer une retraite inaccessible dans l'état d'imperfection où le premier effort du démiurge avait laissé l'univers. Nu s'avisa donc de se remettre à l'œuvre et d'achever la création.

La tradition antique avait imaginé la séparation du ciel et de la terre comme un acte de violence exercé par Shu sur Geb et sur Nut. L'histoire présenta les faits d'une manière moins brutale. Shu devint un fils vertueux qui consacrait son temps et ses forces à porter Nut, pour rendre service à son père. Nut de son côté, se montrait la fille dévouée qu'il n'était point nécessaire de rudoyer afin de lui enseigner ses devoirs; elle consentait, d'elle-même, à quitter son mari et à mettre hors d'atteinte son aïeul bien-aimé. « La Majesté « de Nu dit : Fils Shu, agis pour ton père R'a selon ses « commandements, et toi, fille Nut, place-le sur ton dos et « tiens-le suspendu au dessus de la terre ». Nut fit ce que Nu lui ordonnait : elle se transforma en vache et plaça R'a [le soleil], sur son dos.

Quand ceux des hommes qui n'avaient pas été tués vinrent rendre grâces à R'a, voici qu'ils ne le trouvèrent plus dans son palais; mais une vache était debout, et ils l'aperçurent sur le dos de la vache. Pour lui donner une preuve de repentir qui leur assurât le pardon complet de leur crime, ils lui dirent : « Attends jusqu'a demain, ô R'a, notre « maître, et nous abattrons tes ennemis qui ont tenu des « propos contre toi ».

Le lendemain, les hommes sortirent avec leurs arcs et leurs flèches, et commencèrent à tirer contre les ennemis. Sur quoi, le dieu leur dit : « Vos crimes vous sont par« donnés, car le sacrifice exclut l'exécution du coupable! »
« Et ce fut l'origine des sacrifices sanglants sur la terre. »
Nous voyons, plus loin, que le dieu éprouve de la répugnance à accepter ainsi la mort de ses enfants : il substitue

la bête à l'homme; désormais le bœuf, la gazelle, les oiseaux seront les victimes du sacrifice.

Puis il continue d'organiser le monde.

## R'A ET ISIS.

Ce texte représente la partie la plus considérable d'un papyrus' qui contient une collection de formules magiques ayant pour but de conjurer la morsure des serpents.

L'écriture est de la bonne époque (de la XXe dynastie,

d'après PLEYTE).

Pl. CXXXI, 1. 12. 13. Chapitre du dieu divin se créant lui-même, auteur du ciel, de la terre, de l'air vital, du feu, des dieux, des hommes, des fauves, des troudes reptiles, des oiseaux, et des poissons, [peaux, le roi des hommes et des dieux réunis

14. dont les siècles sont les années, aux nombreux noms qui ne sont pas connus, et que ne connaissent pas les dieux.

Or Isis était une femme

habile en paroles : son cœur était dégoûté
CXXXII, 1. du monde des hommes, elle préférait le monde

elle estimait mieux le monde des esprits. Ne pouvait-elle pas, au ciel et sur la terre, posséder la terre et être déesse, [comme R'a pensait-elle en son cœur,

- 2. par le moyen du dieu auguste?
  Or R'a venait chaque jour
  à la tête de ses nochers
  installé sur le trône du double horizon
- Le dieu avait vieilli; la bouche lui gouttait, 3. la salive lui coulait vers la terre

<sup>1.</sup> Publié par Rossi et Pleyte, Papyrus de Turin, in-fol. Leide, 1869-1870. Pl. 31, 77 et 131-138. Nous citons la trad. de Lefébure dans Zeitschrift für ägypt. Sprache, 1883 p. 27-33, Wallis Budge en a donné une trad. anglaise, dans The Book of the Dead. Papyrus of Ani, t. I, 121-125. 2. Se créant, avec Budge. Lefébure: existant.

et ce qu'il bavait tombait sur le sol. Isis pétrit cela dans sa main : avec de la terre et ce qui était dessus,

- 4. elle en composa un serpent sacré; elle le fit en forme de dard. Il ne marcha pas dressé devant elle : elle le laissa couché sur la route par laquelle le dieu grand passait
- 5. suivant le désir de son cœur, dans son double royaume.

Le dieu auguste parut au dehors, les dieux compagnons de ce pharaon, v. s. f., Le serpent sacré le mordit : la flamme de vie sortie de lui-même

6. dompta celui qui réside dans la forêt de cèdres. Le dieu divin ouvrit la bouche, et le cri de sa Majesté v. s. f. monta jusqu'au [ciel.

> Son cycle divin de dire : « Qu'est-ce que c'est? » et ses dieux de dire : « Quoi donc? »

- 7. Il ne trouva pas la possibilité de répondre sur Ses mâchoires claquaient. cela. tous ses membres frissonnaient; le venin s'emparait de sa chair
- 8. comme le Nil s'empare de son domaine. Le dieu grand raffermit son cœur; il cria à ses compagnons : « Allons! à moi! enfants de mes membres,

« dieux sortis de moi!

« Expliquez cela à Khepri.

- 9. « Quelque chose de douloureux m'a transpercé: « mon cœur a perçu cela, et mes yeux ne l'ont
  - « ma main ne l'a pas causé; « je n'ai connaissance de personne qui me l'ait
- « Je n'ai pas senti de douleur comme celle-là : 10. « Il n'y a pas de mal au dessus.
  - « Je suis le chef, fils du chef,
  - « l'émanation issue de dieu;
  - « je suis le grand, fils du grand;
  - « mon père a médité mon nom;

- « je suis le myrionyme,
- « le multiforme;
- 11. « mon être existe en chaque dieu.

« Acclamé par Tum et Horus les Nomencla-

« mon nom a été dit par mon père et ma mère,

« puis il a été caché dans mon sein par qui m'a [engendré,

12. « afin de ne pas laisser être le maître l'enchaniteur qui m'enchantait.

« J'étais sorti pour voir ce que j'ai créé,

« j'allais par les deux royaumes que j'ai faits,
« quand quelque chose m'a piqué que je ne con-

« Est-ce du feu? [nais pas.

« Est-ce de l'eau?

« Mon cœur est un brasier,

« mes chairs tremblent;

- 14. « tous mes membres éprouvent les effets d'un frisson terrible
  - « Qu'on m'amène les fils des dieux
  - « aux paroles bienfaisantes,
  - « qui connaissent leur bouche,
  - « et dont l'influence atteint le ciel. »
- CXXXIII, 1. Chaque fils divin vint à lui en se lamentant; Isis vint avec ses sortilèges, sa bouche pleine de souffles de vie, ses formules pour détruire les maux,
  - et ses paroles vivifiant les gosiers morts.
     Elle dit : « Qu'est-ce que c'est, père divin?
     « Quoi donc? Un serpent a répandu les maux fen toi
    - « un que tu as créé a dressé sa tête contre toi?
  - « Oh! il sera renversé par des charmes efficaces;
     « je le ferai reculer, à la vue de tes rayons ».

Le dieu saint ouvrit la bouche :

« Moi, je passais sur le chemin :

« j'allais par les deux royaumes de ma terre,

4. « selon le désir de mon cœur pour voir ce que

« je fus piqué par un serpent, sans l'avoir vu.

« Est-ce du feu?

« Est-ce de l'eau?

« Je suis plus froid que l'eau, « je suis plus brûlant que le feu.

| 5.  | « Tous mes membres sont en sueur,                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | « je suis tremblant, mon œil est sans force,                |
|     | « je ne distingue plus le ciel,                             |
|     | « l'eau monte à ma face, comme dans la saison               |
| c   |                                                             |
| 6.  | Isis dit à R'a: [d'été. »                                   |
|     | « Oh! dis-moi ton nom, père divin.                          |
|     | « Celui-là vivra, qui sera délivré par son nom. »           |
|     | « J'ai fait le ciel et la terre, arrangé les mon-           |
|     | « et créé les êtres qui sont dessus; [tagnes                |
| 7.  | « j'ai fait l'eau, produit le grand abîme,                  |
|     | « et fait le Taureau-de-sa-mère,                            |
|     | « auteur de la jouissance;                                  |
|     | « j'ai fait le ciel, et voilé les deux horizons;            |
| 8.  | « j'ai placé l'âme des dieux dedans;                        |
|     | « je suis celui qui, s'il ouvre les yeux, produit           |
|     | [la lumière,                                                |
|     | « et qui, s'il ferme les yeux, produit les ténèbres;        |
|     | « l'eau du Nil monte quand il l'ordonne,                    |
| 0   |                                                             |
| 9.  | « et les dieux ne connaissent pas son nom;                  |
|     | « j'ai fait les heures et produit les jours;                |
|     | « j'envoie les fêtes de l'année, et créé les inonda-        |
|     | « je produis le feu vivant [tions,                          |
| 10. | « pour purifier les maisons;                                |
|     | « je snis Khepri le matin, R'a à midi,                      |
|     | « et Tum le soir. »                                         |
|     | Le venin n'était pas chassé; il progressait,                |
| 11. | et le dieu grand ne marchait plus.                          |
|     | Isis dit à R'a:                                             |
|     | « Ce n'est pas ton nom l'énumération que tu                 |
|     | " Oh! dis-le-moi, et le venin sortira. [m'as faite:         |
|     | « Celui-là vivra dont le nom sera révélé! »                 |
|     | Le venin brûlait comme du feu :                             |
|     | il était plus fort que flamme et que fournaise.             |
|     | La Majesté de R'a dit :                                     |
|     | « Je consens à être fouillé par Isis,                       |
|     | « et à ce que mon nom passe de mon sein à son               |
| 13. | Le dieu se cacha pour les dieux : [sein                     |
| 15. |                                                             |
|     | large était la place dans la barque des millions [d'années. |
|     | Quand vint le moment de la sortie du cœur,                  |
|     | elle dit à son fils Horus:                                  |
|     | « Qu'il s'engage par un serment divin                       |
| 1.5 |                                                             |
| 14. | « à livrer ses deux yeux! »                                 |
|     | Le dieu grand, son nom lui fut enlevé,                      |
|     |                                                             |

et Isis, la grande magicienne, dit : « Coulez, poisons; sortez de R'a!

XXI; LXXVII, 1.

« OEil d'Horus, sors du dieu. Resplendis hors « Moi, j'agis! de sa bouche

« Moi, j'envoie tomber sur la terre le veniu [dompté,

« car le nom du dieu grand lui a été enlevé.

« R'a qu'il vive!

« Que le venin meure au contraire!

Un tel fils d'une telle qu'il vive!
 Que le venin meure au contraire!
 C'est ce qu'a dit Isis, la grande, la régente des [dieux,

celle qui connait R'a par son propre nom.

Rubrique:

3.

Paroles à dire sur

une image de Tum et d'Horus les Nomenclasur une représentation d'Isis, [teurs, et sur une image d'Horus.

« Écrit à mettre dans une dissolution avalée par la per-« sonne. On le fait pareillement sur un morceau de vrai lin « mis à son cou. C'est un remède efficace. On fait une po-« tion avec de la bière ou du vin pour être bue par la per-« sonne que le mal tient. C'est la destruction du venin par-« faitement et pour toujours<sup>1</sup> ».

Cette légende, remarque Lefébure, reflète les différents aspects du développement religieux en Égypte. Le vieux fond naturaliste s'accuse dans le nom et le rôle de la divinité principale, R'a, c'est-à-dire le soleil. De plus, les titres de R'a révèlent une tendance prononcée à établir l'unité dans le polythéisme, puisqu'il est représenté comme le créateur des choses et même des dieux; mais cette unité est panthéistique: R'a existe en chaque dieu.

## c. - Le Livre des Morts.

Avec la XVIIIe dynastie, le Livre des Morts entre dans

1. Maspero donne un résumé de la légende dans son Hist. t. 1, 162-164.

une nouvelle phase: on l'écrit sur des rouleaux de papyrus que l'on dépose dans le sarcophage du mort. Comme le plus grand nombre de ces rouleaux a été trouvé dans les tombeaux de Thèbes, la recension qui fut en usage de la XIXe à la XXIe dynasties (1600-900 environ av. J.-C.) est appelée communément Recension thébaine. Elle est écrite en noir, en colonnes verticales d'hiéroglyphes. Les titres des « chapitres », les premiers mots de chaque section et les rubriques étaient en rouge. Vers le milieu de la XXIe dynastie, on parsemait le texte de vignettes qui, en certains cas, donnent la clef de certaines parties obscures du texte.

Sous la XXI<sup>e</sup> et la XXI<sup>e</sup> dynasties, c'est en *hiératique* ou cursif qu'on écrit ces textes.

La dernière recension connue est la Recension saïte, 600 av. J.-C. A partir des Ptolémées, le Livre des Morts fut remplacé par de courtes compositions qui se basaient sur la grande compilation traditionnelle.

Pour beaucoup de scribes, la copie du texte sacré n'était qu'une affaire d'industrie. Tous ne comprenaient pas l'écriture hiéroglyphique dont ils avaient à tracer les signes. Quelques-uns étaient fort habiles à dessiner les vignettes, à faire des illustrations qu'on payait fort cher.... De là des différences considérables dans la valeur des textes.

Les Égyptiens imaginaient que l'âme du défunt, en quittant ce monde, avait à traverser une région vaste et difficile appelée le *Dwat* — qu'habitaient des démons, diables, esprits mauvais et les âmes des méchants, puis des serpents, des animaux sauvages, des monstres — et qu'après cela seule-

<sup>1.</sup> G. Maspero. Stèles funéraires de la XIIe dynastie, in Biblioth. égyptol. t. I, p. 25; voir aussi id. La religion égyptienne in Revue de l'Histoire des Religions, t. XII, 125, et RT IV, 62. On conçoit bien que quelques-unes des remarques que nous venons de faire peuvent s'appliquer à d'autres scribes que ceux d'Égypte.

ment elle pouvait atteindre les Champs Elysées et paraître en présence d'Osiris.

A l'origine, on croyait qu'au Royaume d'Osiris seules pouvaient pénétrer les âmes pourvues d'incantations, de charmes, de prières, de mots de passe et d'amulettes. Les incantations et les charmes étaient nécessaires pour ensorceler les êtres hostiles; les prières, les mots de passe pour déterminer les êtres qui jouissaient de grands pouvoirs à secourir l'âme dans son voyage et à la délivrer de ses ennemis; enfin, les amulettes la revêtaient elle-même de force et de puissance. Or l'objet du Livre des Morts était précisément de doter le défunt de tous ces charmes, prières, amulettes, etc., et de le rendre capable de surmonter tous les obstacles du Dwat, de pénétrer à Sekhet Iaru et à Sekhet hetep (les Champ Elysées), et de prendre place parmi les sujets d'Osiris, dans les Champs de l'éternelle vie.

Le temps modifia bien des choses en Égypte; au point de vue religieux, les croyances étaient bien plus affinées sous la XIX<sup>e</sup> dynastie, par exemple, que sous la XII<sup>e</sup>; cependant c'étaient les mêmes « chapitres » du Livre des Morts que l'on employait, même sous la XXVI<sup>e</sup> dynastie.

En religion¹, les Ègyptiens n'oublièrent rien, n'abandonnèrent rien; ils furent toujours convaincus que ce qui avait assuré le salut de leurs ancêtres les sauverait eux aussi²; c'est pourquoi on trouve des passages de la pyramide d'Unis — qui est la plus ancienne : V° dynastie — reproduits sur des cercueils des XI°, XII°, XIII° dynasties, et d'autres textes de la V° dynastie sur une tombe de la XVIII° et même sur le papyrus écrit vers 200 av. J.-C. pour la dame Sais³. Toutefois puisque le Livre des Morts est né à Héliopolis, du moins quant à ses parties principales, c'est surtout

<sup>1.</sup> Nous parlons ici, d'une manière générale, et principalement des rites. Nous préciserons au t. III.

<sup>2.</sup> Cf. Budge, Lit. ch. IV.

<sup>3.</sup> Budge, Papyrus Ani, t. I, 1-2 note.

la doctrine de cette ville et de ses prêtres qu'il représente; et, par suite, il serait dangereux d'y chercher des documents pour les appliquer sans critique à l'ensemble de la pensée religieuse des Égyptiens<sup>1</sup>.

Le Papyrus Ani du Livre des Morts remonte à un moment qu'on ne peut préciser mais qui doit être compris

entre 1500 et 1300 av. 2 J.-C. — temps mosaïques.

Citons quelques passages du Livre des Morts.

## PROTESTATION D'INNOCENCE 3.

Aussitôt après sa mort, l'Égyptien subit un jugement devant Osiris. Cette scène est célèbre; elle est reproduite sur presque tous les papyrus funéraires.

Le dieu des morts est assis sur un trône. A droite et à gauche du Maître, quarante-deux jurés, choisis chacun dans une ville d'Égypte, qui reconnaissent son autorité attendent silencieusement qu'on leur adresse la parole. Devant Osiris une balance, avec, dans un plateau, une plume droite symbole de la justice, et dans l'autre plateau, le cœur du défunt. Osiris fait la pesée; Thot en écrit le résultat. En

1. Voir E. Naville dans sa Préface à Le Page Renour, The Egyptian Book of the Dead. Translation and Commentary continuated and comple-

ted by the Professor E. NAVILLE, London. 1904.

Bien des questions intéressantes relatives à ce Livre, et qui pourraient faire songer à des questions bibliques analogues, sont encore insolubles. En voici quelques-unes indiquées par P. Lacau (Textes religieux in RT, XXVI (1904) p. 59-81, et 224-236): Cette masse de textes a-t-elle été composée.... dans une même localité? Et, s'il n'y a pas eu de centre unique de production, mais plusieurs, dans quelle mesure chaque nome a-t-il travaillé à se donner des formules spéciales? Quelle est l'origine possible de chaque chapitre?.... Comment tel chapitre est-il passé d'un nome dans un nome voisin?....

Tous ces textes semblent très anciens et la production a dû s'arrêter de bonne heure, mais sont-ils tous de la même époque?

2. Budge, Papyr. Ani, t. I, p. V.

<sup>3.</sup> Cf. Maspero. Hist. I, 188 suiv.; Budge, Liter. 51-52; Le Page Renouf, The egyptian Book of the Dead, chap. 125. London, 1914, 212-214; Mallon Rel. in Dict. apologétique col. 1332-1333. Il y a quelques nuances entre les diverses traductions.

avant, le défunt percevant, maintenant d'une manière bien nette, les cris de sa conscience et les obfigations de la vie morale comprend qu'il n'y a qu'un moyen de salut : c'est d'être innocent. Son innocence, on la lui fait proclamer dans cette « confession négative » :

Hommage à toi, grand dieu, seigneur de justice! Je suis venu à toi, ô mon maître, j'arrive pour voir ta beauté.

Je te connais,
je connais le nom des quarante-deux dieux qui sont avec toi dans la salle de justice, qui vivent des artisans du mal, qui dévorent leur sang, au jour du jugement, devant Un-nefer!.

Me voici, j'arrive à toi; je t'apporte la justice, j'ai écarté toute faute.

Je n'ai pas commis d'iniquité envers les hommes. Je n'ai pas tué ma parenté. Je n'ai pas dit le mensonge au lieu de la vérité. Je n'ai conscience d'aucune trahison. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas exigé, comme prémices de chaque jour, plus de travail qu'il n'en était fait pour moi<sup>2</sup>.

Mon nom n'est point venu dans la barque du dieu<sup>3</sup> qui est au gouvernail. Je ne suis pas transgresseur des volontés divines.

Je ne suis pas un rapporteur; Je ne suis pas un détracteur.

Je n'ai pas fait ce que détestent les dieux.

Je n'ai indisposé personne contre son supérieur. Je n'ai fait souffrir personne de la faim. Je n'ai pas fait verser de larmes.

1. C'est-à-dire « celui qui est bon », Osiris.

3. « I have not put forward my name for exalted positions. » (Bungr, l. c.).

<sup>2. «</sup> Je n'ai jamais imposé de travail à homme libre quelconque en plus de celui qu'il faisait pour lui-même », (Maspero. l. c., 189). « I have not tried to make myself over-righteous » (Budge, l. c. 52).

Je n'ai pas tué. Je n'ai pas ordonné de tuer. Je n'ai causé de souffrance à personne.

Je n'ai pas volé les offrandes des temples. Je n'ai pas diminué le pain des dieux. Je n'ai pas ravi les dons des morts.

Je ne suis pas adultère.

Je n'ai rien fait d'impur dans les sanctuaires du dieu local.

Je n'ai pas augmenté, ni amoindri le boisseau de blé; je n'ai pas faussé la mesure d'une coudée; je n'ai pas raccourci la mesure des champs; je n'ai pas pesé sur le fléau de la balance; je n'ai pas faussé l'aiguille de la balance.

Je n'ai pas enlevé le lait de la bouche d'un enfant.

Je n'ai pas chassé le bétail de son herbage.

Je n'ai pas pris au filet les oiseaux des dieux; je n'ai pas pêché les poissons dans les étangs des dieux.

Je n'ai pas détourné l'eau en son temps; je n'ai pas empêché le courant de passer. Je n'ai pas éteint le feu en son temps.

Je n'ai pas frustré le Cercle divin de ses offrandes; je n'ai pas éloigné les bestiaux des propriétés divines; je n'ai pas arrêté un dieu quand il sort.

Je suis pur; je suis pur; je suis pur!

En parcourant ces lignes, on songe, comme malgré soi, à Moïse : quelle impression purent faire sur lui ces idées morales formulées par une élite religieuse (éphémère peutêtre ')!

#### PRIÈRES.

Les prières du Livre des Morts ont pour but, en général, de demander des oblations funéraires et des objets divers qui concourent au bien-être du mort; d'obtenir la conservation de la momie ou une vie sans sin. Çà et là, on rencontre

1. Cf. E. Drioton, Confess. négat. in Rec. ét. eg., p. 545-564.

quelques prières par lesquelles le défunt demande que lui soient remis les péchés qu'il a commis.

# 1. Prières pour préserver la momie1.

Hommage à toi, ô mon père,
divin Osiris!

Tu vis avec tes membres;
tu ne peux pas dépérir;
tu ne peux pas aller aux vers;
tu ne peux pas te corrompre;
tu ne peux pas tomber en putréfaction.
Je suis le dieu Kheper<sup>2</sup>!

Mes membres auront une existence éternelle.

Je ne dépérirai pas; je ne pourrirai pas; je ne me putréfierai pas; je n'irai pas aux vers; je ne verrai pas la corruption devant les yeux du dieu Shw.

Je garderai mon être — je garderai mon être! Je vivrai — je vivrai! Je serai florissant — je serai florissant! Je m'éveillerai en paix; je ne me putréfierai pas.

Mes parties intérieures ne périront pas; je ne subirai pas d'outrages.

Mes yeux ne périront pas; la forme de mon visage ne disparaîtra pas.

Mon oreille ne deviendra pas sourde.

Ma tête ne sera pas séparée de mon cou.

Ma langue ne sera pas emportée.

Mes cheveux ne seront pas coupés.

Mes sourcils ne seront pas rasés.

Aucune injure funeste ne m'atteindra.

Mon corps sera établi; il ne tombera jamais en poussière, ni ne sera détruit sur cette terre.

1. Chapitre 154.

<sup>2.</sup> Étymol., kheper = arriver à l'être, être.

## 2. Pour le pardon des péchés1.

Hommage à vous, ô quatre dieux qui siégez sur la barque de R'a, qui conduisez sidèlement à Neb-er-djer2, qui siégez pour juger ma faiblesse et ma force, qui satisfaites les dieux par la flamme de vos bouches, qui offrez aux dieux des oblations sacrées et aux âmes des repas fnnéraires; qui vivez de vérité, qui vous nourrissez de vérité, qui êtes sans fraude ni tromperie, à qui le mal est en abomination. Rejetez mes actions mauvaises et repoussez mon péché qui méritait des coups sur la terre; détruisez toute chose mauvaise qui s'accrocherait à moi, et faites qu'il n'y ait aucun obstacle entre moi el vous! Faites que je puisse faire mon chemin dans la chambre Amhet3; faites-moi entrer dans Restaw 4.

# Les dieux répondent :

Viens, nous avons rejeté ton mal, — nous avons repoussé ton péché qui méritait des coups, que tu avais commis sur la terre; — nous avons détruit la chose manvaise qui s'accrochait à toi.

Entre donc dans Restaw; franchis les portes d'Amenti<sup>5</sup>. On te donnera des gâteaux, de la bière, des douceurs.

Tu pourras, à volonté, entrer et sortir, comme ceux dont les âmes sont louées par les dieux, et ton nom sera proclamé chaque jour à l'horizon.

- 1. Chap. CXXVI.
- 2. « Le Seigneur de la plénitude » = Osiris.
- 3. Chambre du royaume de Seker, où le mort était examiné.
- 4. C'est-à-dire les corridors du royaume de Seker.
- 5. « La terre cachée » (amen signifie caché) = le royanne des morts.

## LITANTES D'OSIRIS 1.

Hommage<sup>2</sup> à vous, étoiles<sup>3</sup>, dans Inu, à vous, peuple<sup>4</sup>, dans Kher-'Aha<sup>5</sup>, et à toi, Unti<sup>6</sup>, le plus glorieux<sup>7</sup> des dieux divers cachés dans Inu!

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi, ô In<sup>8</sup>, en Intès<sup>9</sup>?
Grand Her-Khuti<sup>10</sup>, qui t'élances puissant
Qui parcours le ciel ton père, ô Her-Khuti<sup>11</sup>.

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire!

Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi, âme 12 éternelle, âme divine 13 qui habite en Dedw 14 Un-nefer, fils de Nut, ton père, Seigneur d'Iqert!

- 1. Papyrus Ani, Pl. XIX, chap. XV (éd. Bugde, t. II, 491-495). Sur la date de ce papyrus, voir p. 338. La recension Saîte présente quelques variantes. Cf. éd. Lepsius, Pl. V.
  - 2. Inedj her : incliner la tête en suppliant.
  - Khabs = groupe de 36 dieux-étoiles.
     Hnmemet = hommes et femmes, peuple.
  - 5. Sur l'emplacement de cette ville s'élève aujourd'hui le vieux Caire.
  - 6. Dieu représenté tenant une étoile et précédant la barque solaire.
  - 7. l'akhw.
  - 8. Dieu solaire très archaïque, honoré à Inu = Héliopolis.

9.

10. Horus des deux horizons; c'est le dieu Harmakhis des Grecs.

11. Cf. Ps. XIX, 6-7a : (Le soleil) semblable à l'époux qui sort de la chambre nuptiale

s'élance joyeux comme un héros pour fournir sa carrière.

Il part d'une extrémité du ciel

et sa course s'achève à l'autre extrémité.

On n'oubliera pas que c'est une litanie du soleil que nous donnons dans notre texte.

12-13. (B'a) ♦ 🔭

14. Busiris.

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi en ton gouvernement sur Dedw. La couronne Urrt<sup>1</sup> est fixée sur ton front. Tu es l'unique qui as créé<sup>2</sup> ta propre protection! Tu habites en paix. [en Dedw.

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi, Seigneur de N'art! La barque sacrée de Seker est sur un traîneau; tu refoules le démon, le malfaisant! Tu fais reposer sur son trône le Puissant<sup>3</sup>

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi, puissant à ton heure, prince grand, le premier en Na-ired-f<sup>4</sup>; Seigneur éternel, créateur de l'éternité, tu es le Seigneur de Khensu<sup>5</sup>.

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire; Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi, toi qui repose sur la vérité!

- 1. Symbole antique de la souveraineté. Le mot remonte probablement aux temps prédynastiques.
  - 2. Ir = faire, façonner, former, créer.
- 3. Wdjat c'est l'œil de R'a, d'où vient toute puissance, toute force, toute protection.

5. Dan Isa., XXX, 4 (Copte 2NHC; arab. Héracléopolis).

Tu es le seigneur d'Abydos qui formes de tes membres Ta-Djesert '! Tu as horreur de la tromperie 2 et du mal 3 !

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle!

Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi en ta barque! Tu guides le Nil depuis sa source<sup>4</sup>! Brillante lumière est son corps en Nekhen<sup>5</sup>!

Donne-moi un chemin où je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

Hommage à toi, auteur des dieux, roi du Sud, roi du Nord, Osiris justifié<sup>6</sup>, Maître du monde en son temps de gracieuse bonté! C'est toi qui es le Seigneur d'Itebwi<sup>7</sup>!

Donne à mes pieds un chemin ou je puisse passer en paix, car je suis juste et fidèle! Je n'ai pas dit de mensonge volontaire! Je n'ai pas commis de duplicité!

# d. - Poésie lyrique.

Il y a dans les morceaux que nous allons citer, des sentiments, un mouvement qui font impression, surtout quand on songe à la très haute antiquité à laquelle ils remontent:

1. Etymolog. : Terre sainte = la nécropole.

2.

3. 1 1 1

4. Littéral. : depuis sa caverne.

5. Iliérakonpolis, ville de la Haute Égypte.

6. M'a'a kherw; ad litt.: juste de voix. Notons qu'ailleurs, v. g.: dans la grande Inscription d'Abydos I l. 62 et 108, Osiris (Un-nefer=l'Étre bon) est appelé maître de la justification.

7. Nom des deux bandes de terre à froment qui bordaient le Nil, à

droite et à gauche (iteb = région, territoire; wi indique le duel).

ils datent tous des « temps mosaïques », c'est dire qu'aucun livre poétique de la Bible n'existait encore évidemment, quand ils furent composés.

# 1 - Hymne triomphal an Soleili.

On remarquera que, dans cet hymne d'Amenophis IV (Ikhnaten), à El-Amarna, (temps mosaïques) on n'aperçoit aucune trace de polythéisme, de thériomorphisme, ni d'anthropomorphisme.

Plusieurs traits rappellent l'hymne à Osiris déjà cité2.

Après une introduction nous disant que le roi et la reine adorent Aten, l'hymne commence<sup>3</sup>:

Le matin. Ton lever est beau à l'horizon du ciel, ô Aten vivant, et la vie recommence, tu brilles à l'horizon de l'Orient, tu remplis la terre de tes bienfaits.

- 1. Breasten, De hymnis in Solem sub Rege Amenophide IV conceptis. Berlin, 1894 (Texte et trad. latine); trad. anglaises dans W. M. Flinders Petrie, History of Égypt, t. II (4° éd. 1904), 215-218 (trad. de Griffith), et dans Breasted, History of Égypt, London, 1908, p. 273.
  - 2. Cf. supra p. 152.
  - 3. Breasted met en parallèle avec cet hymne le Ps. CIV: Yahweh, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de majesté et de splendeur! Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il déploie les cieux comme une tente; dans les eaux du ciel il bâtit sa demeure. Des nuées il fait son char; il s'avance sur les ailes du vent. Des vents il fait ses messagers; des flammes de feu ses serviteurs.

    1°-4.

Il a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil qui connaît l'heure de son coucher.
Il amène les ténèbres, et il est nuit; aussitôt se mettent en mouvement toutes les bêtes de la forêt.
Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture.

19-21.

Le soleil se lève : ils se retirent et se couchent dans leurs tanières. L'homme sort alors pour sa tâche et pour son travail jusqu'au soir.

22-23.

A midi. Tu es vraiment beau, étincelant, élevé au dessus

tes rayons enveloppent toutes les terres que tu as tu les embrasses de ton amour; [faites, tu es éloigné et les rayons sont sur la terre.

Tu es dans les hauteurs et le jour est la trace de [tes pieds]

La nuit. Tu te couches à l'horizon de l'Occident,

La terre est dans les ténèbres comme la mort.

Les hommes se couchent dans leurs maisons; leurs

[têtes sont couvertes,

leur nez bouché, l'æil ne voit plus personne.
Ils prennent toutes leurs affaires,
elles sont sons leur tête.
Ils sont sans connaissance.
Le lion sort de son repaire,
les serpents mordent,
la terre est en silence:
leur auteur s'est couché dans son horizon.

Le lever du soleil. La terre s'illumine, tu te lèves à l'horizon,
Aten brille et ramène le jour;
il chasse les ténèbres, car tu répands tes rayons;
chaque jour, l'Égypte est en fête.

Les hommes s'éveillent; ils sont sur pied car tu les excites; ils lavent leurs membres et revêtent leurs habits; ils adorent, à ton lever. Sur la terre, tous sont au travail.

Tous les animaux s'installent dans leurs pâturages, les arbres et les plantes poussent; les oiseaux volent dans leurs fourrés; leurs ailes adorent ton « double ».

Les bestiaux bondissent.

Les petits oiseaux revivent quand tu te lèves sur feux

Les bateaux descendent et remontent le fleuve<sup>1</sup>, Car toute voie s'ouvre à ton apparition;

1. Ps. CIV, 25-26: Voici da mer, large et waste:

là fourmillent sans nombre

des animaux petits et grands
là se promènent les navires,

et le léviathan que tu as formé pour se promener

[dans les flots.

les poissons du fleuve sautent vers toi. Tes rayons pénètrent jusqu'au fond de la mer.

Aten source de vie. C'est toi qui suscites le germe des femmes et qui crées la semence chez les hommes.

C'est toi qui fais vivre l'enfant dans le sein de sa

[mère,

Toi qui calmes l'enfant pour qu'il ne pleure pas, qui le nourris par le sein de sa mère qui donnes les souffles pour animer ce que tu crées. Quand l'enfant tombe du sein, au jour de sa nais-Tu ouvres sa bouche pour les paroles, et satisfais à ses besoins.

Quand le poussin est dans l'œuf, un caquet dans la pierre, tu lui donnes les souffles à l'intérieur pour le faire vivre.

Quand tu as fait qu'il se soit développé au point de crever l'œuf, il sort pour crier son existence.

Et il marche sur ses pattes dès qu'il sort.

Aten présent partout. Combien nombreuses sont tes œuvres!

Tu as créé la terre, par ta volonté, toi seul, les hommes, les bestiaux grands et petits, tout ce qui marche, sur la terre, tout ce qui vole dans les airs.

Depuis la Syrie jusqu'à Kush, et en Égypte, tu mets chaque homme à sa place<sup>2</sup>....

Cf. réalisme analogue dans Sap. VII, 2-4:
 J'ai été formé quant à la chair dans le sein de ma mère, pendant dix mois prenant consistance dans le sang par le moyen de la semence de l'homme, durant le repos du sommeil.
 Moi aussi, à ma naissance, j'ai respiré l'air commun à tous, je suis tombé sur la même terre, et c'est avec des pleurs que j'ai comme tous les autres, fait entendre mes premiers sons.
 J'ai été élevé dans des langes avec des soins infinis...

2. Restent trois ou quatre strophes, de même ton, qui nous intéressent moins. — On trouvera une trad. complète de l'hymne dans A. Moret, Rois et dieux d'Egypte. Paris, 1911, p. 62-65 (sans indication de stiques), et une trad. de la première partie par A. Mallon, dans Dictionn. apologétique, col. 1339.

# 2. - Hymnes à Amon.

Après la longue domination des Hyksôs¹, durant laquelle presque tous les monuments antiques avaient été renversés par les barbares envahisseurs, quand les rois nationaux eurent mené à bonne fin la lutte, peut-être séculaire, dans laquelle l'Égypte conquit son indépendance, lorsque les pharaons de la XVIIIe dynastie restèrent maîtres de tout l'Empire, un effort nouveau se fit partout sentir. Alors les temples se relevèrent, des conquêtes lointaines furent entreprises, Babylone et Ninive devinrent tributaires des souverains de Thèbes. Les poètes rivalisèrent pour proclamer les exploits des Thutmès et des Sésostris. Alors furent recherchés et copiés avec soin les monuments de l'ancienne littérature².

## A. - A Amon R'a3.

Nous ne possédons ni l'original, ni même aucune des premières rédactions de cet hymne. L'écriture de notre texte n'est pas antérieure à la XX° dynastie (xIII° siècle av. J.-C.); mais le style montre que la composition remonte jusqu'à la grande époque littéraire. C'est une œuvre de la Renaissance égyptienne, c'est-à-dire de la XVIII° dynastie, ou du début de la XIX° (xVII°-xv° s. av. J.-C.).

On constatera dans ce morceau, à travers les formules ordinaires de la liturgie, un constant effort pour s'élever au

<sup>1.</sup> Voir E. Meyer, Hist. t. II, § 303-309; et notre t. I, 270.

<sup>2.</sup> Plusieurs des papyrus de cette époque sont des rééditions d'œuvres remontant à la XIIe dyn., par ex. le papyrus Sallien n° 2.

<sup>3.</sup> Cf. Eug. Grébaut, Hymne à Amon Râ, in-8, Paris 1874 (texte et trad.), et, le même, dans Revue Archéol. XXV (1873), 384-397 (sans le texte hiéroglyphique). Le texte fut publié par Maniette dans le t. II des Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq. Pl. XI, p. 8; il était en hiératique comme la plupart des papyrus (R. archéol. 384). Voir dans E. Wallis Budge, Egypt. reading Book, 294-305 (texte hiérogl., transcr. et trad.).

<sup>4.</sup> Mais les formules qui y sont compilées sont de beaucoup plus anciennes (on en trouve un grand nombre sur les monuments des XIII et XIII dynasties, et même dans les textes des Pyramides).

dessus des lieux communs, sinon en faisant jaillir des idées absolument nouvelles, du moins en donnant aux « dogmes » consacrés des développements nouveaux et parfois poétiques.

- I. « Gloire à Amon R'a, taureau à Inu<sup>1</sup>, chef de tous « les dieux, dieu bon, aimé, donnant toute chaleur vitale à « tout bon bétail.
- II. « Salut à toi, Amon R'a, seigneur du trône d'É-« gypte<sup>2</sup>, maître à Ipt<sup>3</sup>, mari<sup>4</sup> de sa mère, maître de son « champ, qui allonge le pas, maître du pays du Sud, seigneur « de M'adjau, prince<sup>5</sup> de Punt, roi<sup>6</sup> du ciel, premier né de Ia
- « terre, seigneur soutien de toutes choses!
- III. « Un dans son temps<sup>7</sup>, rôle(?) comme parmi les « dieux<sup>8</sup>; taureau bon dans la compagnie des dieux, chef de « tous les dieux, seigneur de la vérité, père des dieux,
- « auteur des hommes, producteur d'animaux, seigneur qui
- « fait fleurir les plantes, auteur des pâturages qui font « vivre le bétail.
- IV. « Forme faite par Ptah, bel enfant d'amour! Les « dieux lui rendent hommage. Auteur des choses de la terre « et de celles d'en haut, illuminant l'Égypte<sup>10</sup>, naviguant en
- « paix dans le ciel, roi de la Haute et de la Basse Égypte,

« R'a à la parole fidèle, chef de l'Égypte<sup>11</sup>!

1. On transcrit aussi An et On = Héliopolis.

2. Littéral : des deux terres, c'-a-d. : de la Haute et de la Basse Égypte.

3. Un quartier de Thèbes.

4. Littéral : taureau.

- 5. Heq=prince, chef. (C'est le premier élément du mot Hyksôs=hig ou heq Shasu.)
  - 6. Ser.
  - 7. Sepu.
  - 8. Sens obscur.
  - 9. Producteur de l'arbre de fleurs.
- 10. Littér. : les deux terres, cf. note 2.
- 11. Les deux terres.

- X. « Hommage à toi, R'a, maître de vérité dont le « sanctuaire est caché, seigneur des dieux, dieu Kheperi
- « dans sa barque. Il émet son verbe, et les dieux existent!
- « Il est Tum, créateur des humains, distinguant leurs
- « formes, auteur de leurs vies, variant leur teint.
- XI. « Il exauce la prière de qui est opprimé, il est « bienveillant, envers qui l'invoque. Il délivre le timide du « violent; il est le juge du puissant et du faible.
- XII. « Maître de science, sa loi est un aliment<sup>1</sup>, par « sa volonté<sup>2</sup> est venu le Nil; seigneur plein de douceur, « grand en amour! Il est venu pour faire vivre les mortels....
- XVII. « Hommage à toi par toute créature<sup>3</sup>. Acclama-« tion à toi en toute région<sup>4</sup>, depuis le haut du ciel jusqu'à « l'extrémité de la terre et aux profondeurs de la mer<sup>5</sup>. Les « dieux s'inclinent devant ta Majesté, exaltant la volonté<sup>6</sup>
- « de leur créateur. Ils tressaillent à l'approche de celui qui « les a engendrés. Oh! viens en paix, te crient-ils, Père de

« tous les Pères divins! »

On ne peut nier qu'il y ait là une idée élevée de la divinité, un sentiment profond de la Providence qui prend soin des hommes.

Les quatre hymnes<sup>7</sup> qui suivent sont de l'époque des Ramessides (xiv<sup>e</sup> et xin siècles).

1. Neb sa hu tep-re-f ad litt.: seigneur du savoir (sa), nourriture (hu) son décret (loi, ou ordonnance = tep re). Il est le maître de l'intelligence (GRÉBAUT); the lord of intelligence, knowledge (?) is the utterance of his mouth (E. Wallis Budge, Egyptian reading Book).

2. Mertu; c'est le même mot que nous traduisons plus loin par amour : la

racine mer veut dire en effet aimer et vouloir.

3. C'est le pluriel 'aut-w, littér. : bêtes, animaux, quadrupèdes.

4. Set = désert, pays montagneux, montagne.

5. Uadj wr. littér. : la grande verte, c-à-d. : la Méditerranée.

6. Baiu; et non pas biaiu = merveilles.

7. ALAN H. GARBINER, Hymns to Amon from Leyden Papyrus (texte, trad. et notes critiques), in AZ, xLII (1905), 12-42.

## B. - Gloire d'Amon.

Tout pays est plein de ta crainte : les gens [sont prosternés] devant ta gloire.

Ton nom est grand, fort et puissant!

Les mers Pkhr-wr et Shn-wr sont pleines de la crainte de ton...

Les collines s'abaissent en admiration devant toi.

Tout pays [rebelle] est plein de ta frayeur.

Les gens de Punt viennent à toi; la Terre sainte porte de la verdure, à cause de ton amour. Les barques s'avancent chargées d'aromates pour réjouir ton temple de leurs parfums de fête.

Les arbres à encens distillent leur résine : le parfum aromatique caresse tes narines. Les abeilles font leur miel..., huile de *mnit* et de *ihmt* pour composer les douceurs qui sont sur tes lèvres.

Le cèdre a poussé pour toi...: la barque-tabernacle est construite. Les montagnes te portent des blocs de pierre pour faire les grandes portes de ton Temple.

Pour lui, les vaisseaux voguent sur les mers; le Nil coule; le vent du Nord souffle afin d'amener à Thèbes les vaisseaux chargés d'offrandes<sup>2</sup>.

c. - A mon magicien, médecin et hienfaiteur3.

Dans cet hymne, les idées sont par instants très élevées.

Il chasse les esprits, il guérit les maladies. Médecin qui guérit les yeux, qui empêche de loucher [...] Amon! Il guérit qui il veut, même qui est dans l'au-delà.

- 1. Douceurs, ou mieux onguent si ce mot sonnait mieux en français.
  2. Alan H. Gardiner, l. c. II, p. 14-16. On pourrait « magna componere parvis », et citer plusieurs passages d'Isaïe; bornons-à celui-ci:

  La gloire du Liban, le cyprès, le platane et le buis
  - tous ensemble viendront à toi, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Is. Lx, 13. 3. Ibid. XI, 28-30.

Il entend les supplications de celui qui crie vers lui. Il vient de loin, à l'instant, vers celui qui l'appelle. Il allonge la vie, et il l'abrège.

Il vaut plus que des millions d'hommes pour celui qui le place dans son cœur. Par son nom, l'homme est plus fort que des centaines de mille...

## d. — Attributs d'Amon R'a1.

Mystérieuses sont ses formes, brillants sont ses aspects.

Merveilleusement bon, multiple de formes.

Tous les dieux sont fiers de lui:
ils se magnifient eux-mêmes de sa beauté.

R'a lui-même est uni à son corps.

Il est ce grand, unique, qui est en Héliopolis:
il s'appelle Tanen, Amon qui sort de Nun;
il dirige l'humanité.

L'ogdade est aussi une de ses formes.
Père des dieux primordiaux, auteur de R'a, il se complète lui-même comme Tum....
Il est le Seigneur universel, principe de tout ce qui existe.
Il est, dit-on, l'âme qui est au ciel.
C'est lui qui est aux « enfers », son âme est au ciel, son corps est à l'Ouest.

Il est trop mystérieux pour que sa gloire soit révélée, trop grand pour qu'on puisse poser des questions à son sujet, trop puissant pour qu'on puisse le connaître. quiconque prononce son nom mystérieux et inconnu à l'instant périt de mort violente<sup>2</sup>.

#### e. — La triade<sup>2</sup>.

Cet hymne est très intéressant au point de vue « théologique » : les trois dieux de l'époque Ramesside sont repré-

1. Ibid. XV, 33-35.

3. ALAN II. GARDINER, l. c. XVI, 35-36.

<sup>2.</sup> Nous nous bornons à souligner ce passage.

sentés comme une triade en une unité, et, comme tels, leur volonté est une. On cherche à montrer comment cette volonté est exécutée : le message part du ciel.... C'est à Thèbes, siège du pouvoir, que la question est décidée et exécutée.

Il n'y a que trois dieux : Amon R'a, et Ptah; et ils n'ont pas leur semblable.

Cachant son nom en tant qu'Amon's sa face est R'a, son corps est Ptah.

Leurs villes sont établies à jamais : Thèbes. Héliopolis et Memphis pour l'éternité.

Le message divin vient du ciel : il est entendu à Héliopolis et répété à Memphis.

Il est envoyé à Thèhes en une lettre de Thot<sup>2</sup> il est solutionné à Thèbes: « Bon »! dit le dieu.

## CHANTS D'AMOUR.

Deux papyrus, l'un au Musée de Turin<sup>3</sup>, l'autre au British Museum<sup>4</sup>, nous ont conservé des Chants d'amour. On remarque de réelles ressemblances entre ces Chants et le Cantique des Cantiques: même façon de désigner l'héroïne sous le nom de sœur, mêmes images poétiques empruntées par exemple à la voix de la colombe, de la tourterelle, mêmes comparaisons; mais on n'est pas obligé pour cela d'admettre des emprunts. Pour expliquer les faits littéraires sur lesquels nous attirons l'attention, il suffit de se rappeler que l'hébreu et l'égyptien avaient à peu près la même

2. Thot était le secrétaire des dieux.

<sup>1.</sup> Amon veut dire caché.

<sup>3.</sup> PLEYTE-ROSSI, Les papyrus hiératiques de Turin, Pl. LXXIX-LXXXII; G. MASPERO, Etudes égyptiennes, Paris, 1879, t. I, 217-239.

<sup>4.</sup> C. W. Goodwin, On four Songs contained in an egyptian Papyrus in Transactions of Society of biblical Archaeology, III (1874) p. 380-388, G. MASPERO, ibid. 230-259 (texte, trad. et commentaire).

conception de l'amour; et c'est pourquoi ils ont parlé à peu près la même langue.

# D. - Littérature gnomique.

## MAXIMES DU SCRIBE ANI.

Le texte de ces maximes se lit sur le Papyrus nº 4 de Boulaq², de la XVIIIº dynastie³.

C'est un recueil de maximes concernant la religion, la sagesse, la prudence, le savoir-vivre, adressées par le scribe Ani à son fils Honshotep.

1. « Prends femme pendant que tu es jeune'....

- 2. « Fais la fête de ton dieu, renouvelle-la en sa saison :
- « sa transgression irriterait le dieu. Dès que tu lui as rendu
- « une première fois le devoir religieux, le fait d'avoir agi « ainsi porte jugement.
- 6. « Si quelqu'un est ivre, n'entre pas devant lui, quand « même ce serait un honneur pour toi d'être introduit.
- 1. Nous ne citerons aucun de ces passages : en français, ils paraîtraient trop crus, aussi bien ceux du Cantiq. des Cant. (même dans la traduction Crampon) que les autres. Nous nous bornerons aux quelques indications suivantes pour ceux des lecteurs qui désireraient étudier de plus près les ressemblances. C'est des Chants du Papyrus Harris 500, de la XIº dynastie (texte et trad. dans Maspero, l. c., t. Il, 230-239) que nous rapprochons certains textes du Cantiq, des Cantiq. :

certains textes du Cantiq. des Cantiq.:

Chant, p. 232-233 et Cantiq. VII, 2-4. — Chant, p. 238-239 et Cantiq. VII, 8-9; II, 5; IV, 2-5: V, 14. Chant, 242-244 et Cantiq. IV, 10; VII, 11-13. — Chant, 246-248 et Cantiq., III, 1, 2; V, 2; VI, 8; cf. II, 14, II, 8-9. — Chant, 254-255 et Cantiq. I, 13-14 et II, 1-5. — Chant 253-254 et Cantique

I, 4 et 12-14.

2. Aujourd'hui au Musée de Gizéh.

3. D'après E. AMÉLINEAU, La Morale Égyptienne, quinze siècles avant notre ère. Paris 1892, p. XII. Peut être de la XX° dyn. d'après Chabas, L'Égyptologie t. I, p. 10-12. Le papyrus avait été découvert et publié pour la première fois par Mariette, Les papyrus égyptiens du Musée de Boulaq, t. I, Pl. 15-23. Il fut traduit en français par E. de Rougé. Étude 'sur le papyrus du Musée de Boulaq, in Comptes rendus Acad. Inscr. et Belles Lettr. t. VII (1872) 340-351, par Chabas (cf. supra) et par Amélineau (cf. supra).

4. Cf. Prov. V, 18b: Mets ta joie dans la femme de ta jeunesse.

5. Cf. Prov. XXIII, 20-21.

8. « Garde-toi de la femme qui sort sans qu'on le sache « en sa ville; ne la suis pas elle ou sa pareille, ne t'expose « pas à savoir ce qu'il en coûte à l'homme qui affronte un « Océan dont on ne connaît point le tour. La femme qui a « son mari au loin t'envoie des billets et t'appelle à elle « chaque jour, sitôt qu'elle n'a pas de témoins¹: si elle vient « à t'empêtrer dans son filet, c'est un crime qui entraîne la « peine de mort, dès qu'on l'apprend, quand même elle ne « l'aurait pas consommé jusqu'au bout, car les hommes « commettent toutes sortes de forfaits, rien que pour ce seul « appât.

11. « Ce que déteste le sanctuaire du dieu, ce sont les fêtes « bruyantes. Si tu l'implores avec un cœur aimant, dont « toutes les paroles sont dites en secret, il te protégera « dans tes affaires, il écoutera tes paroles, il acceptera tes « offrandes.

12. « Verse une libation à ton père et à ta mère qui « reposent dans la vallée funéraire : il est convenable pour « toi d'agir ainsi, et l'on dit que les dieux l'acceptent (avec « joie); ne néglige pas de le faire pour tes parents, afin que « ton fils le fasse pour toi.

13. « Ne te montre point querelleur dans les brasseries, « de peur qu'on ne dénonce ensuite des paroles qui sont « issues de ta bouche et que tu n'as plus conscience d'avoir « prononcées. Tu chois, les membres rompus, et personne « ne te tend la main, mais tes compagnons de beuverie sont « là qui disent : « Au large, l'ivrogne<sup>2</sup>! » On vient te quérir

1. Prov. VII, 7, 10, 16-19 cf. 1-27 et V, 18-23.

<sup>2.</sup> Prov. XXIII, 29-35: Pour qui les ah? pour qui les hélas?

Pour qui les disputes, pour qui les murmuPour ceux qui s'attardent auprès du vin, [res?...

pour ceux qui vont boire du vin aromatisé.

Ne regarde pas le vin: comme il brille!

comme il fait des perles dans la coupe!

Il finit par mordre comme un serpent...

et ton cœur tiendra des discours pervers...

« pour traiter affaire avec toi, et l'on te trouve vautré à « terre comme un petit enfant.

15. « Place devant toi, comme but à atteindre, une vieil-« lesse dont on puisse témoigner, afin que tu sois trouvé « ayant parfait ta maison qui est dans la vallée funéraire, « au matin de cacher ton corps. Place cela devant toi, dans « toutes les fonctions que tu as à considérer de ton œil. « Lorsque tu seras ainsi un grand vieillard, tu te coucheras « au milieu d'eux : il n'y a point de surprise pour celui « qui agit bien, il est préparé. Ainsi, quand viendra pour « toi ton messager (de mort) pour te prendre, qu'il trouve « quelqu'un qui est prêt. Certes, tu n'auras pas le temps de « parler, car en venant il se précipitera au devant de toi. « Ne dis pas : Je suis un jeune homme. saisis-toi (de moi)! « car tu ne connais pas ta mort. La mort vient, elle, s'em-« pare du nourrisson qui est dans les bras de sa mère, « comme de celui qui est devenu vieux. Vois! j'ai dit ces « choses excellentes que (tu dois) considérer en ton cœur : « fais-les! tu deviendras un homme bon, et tous les maux

« seront éloignés de toi. 16. « Garde-toi de pécher en paroles; qu'elles ne soient

« point blessantes : condamnable est en l'homme le mali-« cieux bavardage qui ne se repose jamais. Tiens-toi loin « de l'homme qui a failli; ne le laisse pas devenir ton com-

« pagnon.

20. « C'est une vie que la discipline dans la maison : la

« réprimande est salutaire à ton état à venir.

24. « Ne remplis pas ton cœur du bien d'autrui, garde « t'en : agissant dans ton intérêt, n'approche pas les choses

« d'un autre, s'il ne les monte pas dans ta maison.

25. « Bàtis-toi une maison, si tu te trouves haïr la rési-

<sup>«</sup> on m'a frappé.... Je n'ai point de mal!...

<sup>«</sup> on m'a battu... Je ne sens rien!

<sup>«</sup> quand me réveillerai-je?... Il m'en faut encore.

- « dence en commun. Ne dis pas : C'est une part de maison
- « qui m'est venue en héritage de mon père et de ma mère,
- « qui sont dans la tombe! car si tu viens à partager avec
- « ton frère, ta part, ce sont les greniers.
- 27. « Ne reste pas assis, quand un autre est debout, s'il est « plus âgé que toi, même si tu es plus grand que lui dans
- « les fonctions.
- 28. « On ne produit pas des choses bonnes quand on dit « des choses mauvaises.
- 30. « De quoi parle-t-on chaque jour? Que les professions « parlent de leurs devoirs; que la conversation de la femme
- « prenne son mari (pour sujet), et que la conversation de
- « tout homme soit sur sa profession.
- 32. « Si tu te trouves vaillant au jour de ta prospérité, « l'adversité venue, tu la supporteras.
- 34. « Si tu es bon, tu seras regardé; que tu sois dans un
- « cercle nombreux ou que tu sois solitaire, tu trouves tes
- « gens, et on exécute ce que tu dis.
- 38. « Celui qui a été opprimé par le menteur accuse à son
- « tour, ensuite le dieu proclame la vérité, et, le trépas étant
- « venu, enlève le premier accusateur.
- 40. « Je t'ai donné ta mère. Lorsqu'elle t'a porté comme
- on doit porter, elle s'est donné en toi un lourd fardeau
- « sans pouvoir s'en décharger sur moi. Quand tu naquis,
- « après tes mois révolus, elle s'est assujettie au joug vrai-
- « ment, son sein a été dans ta bouche trois années; bien
- « que l'horreur de tes ordures allât croissant, elle n'a point
- « dégoûté son cœur jusqu'à dire : « Qu'est-ce que je fais
- « là ? » Lorsque tu te rendais à l'école pour t'instruire aux
- « écritures, elle était après toi, chaque jour, avec les pains
- « la bière de ta maison. Maintenant, te voilà et homme
- « fait, tu as pris une femme, tu t'es monté un ménage :
- « aie toujours l'œil sur les douleurs de ton enfantement
- « et sur les soins d'éducation que ta mère t'a prodi-
- « gués, afin qu'elle ne s'indigne pas contre toi et qu'elle

« ne lève pas ses mains vers le dieu, car il écouterait sa « plainte. »

## E. - Les romans historiques 1.

On a regardé longtemps les Égyptiens comme des gens routiniers, casaniers, entichés de la supériorité de leur civilisation et amoureux de leur pays au point de n'en sortir que par force. Cela sera peut-être vrai aux temps grécoromains; à coup sûr cela ne l'était pas aux époques anciennes. L'exode des employés, des marchands et brocanteurs² qui, presque chaque année, quittaient l'Égypte pour suivre les armées des pharaons, rendit si familière l'idée du voyage qu'elle devint un thème pour les exercices des scribes³.

Les héros des romans voyagent beaucoup. Un fils du pharaon, s'ennuyant chez lui, court l'aventure au Naharanna, dans la Syrie du Nord. C'est dans la même région, à Joppé, que Thwtîyi déploie ses qualités de soldat rusé. Le roman maritime de Wn-Amon est le périple d'un officier que le grand prêtre d'Amon envoie acheter du bois sur la côte syrienne, au xue siècle av. J.-C.

Déjà sous le Moyen Empire — XII ou XIII dynastie — les contes du Naufragé et de Sinuhe nous avaient menés loin de l'Égypte.

### PRISE DE JOPPÉ PAR THWTIYI5.

Ce roman remonte à la XX° dynastie. Le roitelet de Joppé s'est révolté contre Thutmès III.

<sup>1.</sup> Voir ce que nous avons dit sur ce sujet au Moyen Empire, p. 141.
2. On pourra s'en souvenir en lisant Ex. XII, 38: En outre une grande multitude de gens de toute sorte monta avec eux (les enfants d'Israel, à leur sortie d'Egypte).

<sup>3.</sup> Cf. Papyrus Anastasi no 1, Pl. XVIII, l. 3-Pl. XXVIII, l. 6, et Chabas, Le voyage d'an Égyptien, in-4; Paris, 1866.

<sup>4.</sup> Conte du Prince prédestiné.

<sup>5.</sup> Papyrus Harris nº 500.

Thwtîyi l'attire au camp égyptien et, sous prétexte de lui montrer la grande canne du pharaon, il le tue. Mais il s'agit de réduire la ville. Thwtîyi met cinquante soldats en des cruches énormes; il les transporte jusque sous les murs de Joppé, et, là, il contraint l'écuyer du roi égorgé à déclarer que les Égyptiens ont été battus et qu'on ramène leur général prisonnier. Les portes s'ouvrent; les soldats sortent de leurs cruches et enlèvent la place.

Il y a là un fond de vrai. Joppé figure réellement sur la liste des conquêtes de Thutmès III; mais elle conservait ses lois propres et son roitelet héréditaire. D'autre part, on connaît un officier Thwtîyi qui vivait sous Thutmès et qui exerça de grands commandements en Syrie et en Phénicie<sup>1</sup>.

Ce qui paraît invention purement romanesque, ce n'est pas précisément la ruse de Thwtîyi<sup>2</sup>, mais d'avoir imaginé qu'il avait écrasé ses hommes sous le poids de vastes jarres en terre, contenant chacune un soldat armé ou des chaînes, au lieu de les charger simplement de vases ordinaires renfermant des armes bien affilées.

- « Thwtîyi<sup>3</sup> connaissait toutes les ruses qu'on emploie à la « guerre, et il recevait chaque jour l'or de la vaillance, car « c'était un excellent général d'infanterie, et il n'avait point
- « son pareil sur la Terre-entière : voilà ce qu'il faisait.
- « Et beaucoup de jours après cela, un messager vint du « pays de Kh'-rw<sup>5</sup>, et on le conduisit en présence de Sa
- « Majesté v. s. f., et sa Majesté lui dit : « Qui t'a envoyé vers
- « Ma Majesté? Pourquoi t'es-tu mis en chemin? » Le mes-
- « sager répondit à Sa Majesté v. s. f. : « C'est le gouverneur « du pays du Nord qui m'a envoyé vers toi disant : Le

1. Voir dans BREASTED, Anc. Rec. t. II, 153-158.

3. Nous citons la traduction de G. Maspero, Les Contes, 116-122.

4. C'est-à-dire toute l'Égypte, la Haute et la Basse.

5. La Syrie.

<sup>2.</sup> On racontera des faits analogues, ailleurs, plus tard. Cf. Polyen, Strat. V, XI.

« vaincu' de Japu s'est révolté contre Sa Majesté, v. s. f., et il a massacré les fantassins de Sa Majesté v. s. f., aussi ses gens de char, et personne ne peut tenir contre lui. » Le pharaon en colère résolut de détruire Joppé. « Il appela ses nobles, ses chefs de guerre, aussi ses scribes magiciens, et il leur répéta le message que le gouverneur du pays du Nord lui avait envoyé. Voici! ils se turent d'une seule bouche et ils ne surent que répondre ni en bien ni « en mal. »

Alors Thwtîyi proposa de faire lui-même cette expédition, à condition qu'on lui donnât « de la fleur des braves » et « la grande canne du roi ». Le pharaon lui accorda ce qu'il demandait; et le chef partit pour le pays de Kh'-rw. « Là, il fit préparer un grand sac de peau où l'on pouvait « enfermer un homme; il sit forger des fers pour les pieds « et pour les mains; il fit fabriquer une grande paire de « fers de quatre anneaux, et beaucoup d'entraves et de col-« liers en bois, et quatre cents grandes jarres. Quand tout « fut terminé, il envoya dire au vaincu de Japu : « Je suis « Thwtîyi, le général d'infanterie du pays d'Égypte, et j'ai « suivi Sa Majesté, v. s. f., dans toutes ses marches vers les « pays du Nord et les pays du Sud. Alors, voici le roi Men-« kheper-R'a, v. s. f., a été jaloux de moi parce que j'étais « brave, et il a voulu me tuer; mais moi, je me suis sauvé « devant lui, et j'ai emporté la grande canne du roi Men-« kheper-R'a, v. s. f., et je l'ai cachée dans les mannes du « fourrage de mes chevaux, et, si tu veux, je te la donnerai. « et je serai avec toi, moi et les gens qui sont avec moi de la « fleur des braves de l'armée d'Égypte. » Quand le vaincu « de Japu l'entendit, il se réjouit beaucoup, beaucoup, des « paroles que Thwtîyi avait dites, car il savait que Thwtîyi

2. On pensera peut-être à la coupe de Joseph cachée dans le sac de Benjamin; le rapprochement est assez vain.

<sup>1.</sup> Tous les étrangers sont appelés, dans le langage de la chancellerie égyptienne : le tombant, le renversé, ou le vaincu.

« était un brave qui n'avait point son pareil dans la terre « entière.

« Il envoya à Thwtîyi disant : « Viens avec moi, et je serai « pour toi comme un frère, et je te donnerai un territoire « choisi dans ce qu'il y a de meilleur an pays de Japu. »

« Le vaincu de Japu sortit de sa ville avec son écuyer et « avec les femmes et les enfants de sa cité, et il vint au « devant de Thwtîyi. Il le prit par la main et il l'embrassa, « et il le fit entrer dans son camp; mais il ne fit pas entrer « les compagnons de Thwtîyi et leurs chevaux avec lui. Il « lui donna du pain, il mangea et il but avec lui, et il lui « dit en manière de conversation: « La grande canne du roi « Men-kheper-R'a, comment est-elle? » Or, Thwtîyi, avant « d'entrer dans le camp de la ville de Japu, avait pris la « grande canne du roi Men-kheper-R'a, v. s. f.: il l'avait « cachée dans le fourrage et il avait mis le fourrage dans les « mannes, et il les avait disposées comme l'on fait les mannes « de fourrage de la charrerie de l'Égypte. Or, tandis que le « vaincu de Japu buvait avec Thwtîyi, les gens qui étaient « avec lui s'entretenaient avec les fantassins du pharaon, « v. s. f., et ils buvaient avec eux Et après qu'ils eurent « passé leur heure à boire, Thwtîyi dit au vaincu de Japu: « S'il te plaît, tandis que je demeure avec les femmes et les « enfants de ta cité à toi, qu'on fasse entrer mes compa-« gnons avec leurs chevaux pour leur donner la provende, « on bien qu'un Apuru¹ coure à l'endroit où ils sont! » On « les fit entrer, on entrava les chevaux, on leur donna la « provende, on trouva la grande canne du roi Men-kheper-« R'a, v. s. f., on l'alla dire à Thwtîyi. »

Le roi de Japu demanda à voir cette grande canne. Thwtiyi l'apporta. « Il saisit le vaincu de Japu par son vêtement « et il se dressa tout debout, en disant : « Regarde ici, ô « vaincu de Japu, la grande canne du roi Men-kheper-R'a,

<sup>1.</sup> On avait pensé que Apuru était pour Aburu = Hébreu. C'est peu probable.

« v. s. f., le lion redoutable, le fils de Sokhît', à qui donne « Amon, son père, la force et la puissance! Il leva sa main, « il frappa à la tempe le vaincu de Japu, et celui-ci tomba « sans comnaissance devant lui. Il le mit dans le grand sac « qu'il avait fait préparer avec des peaux. Il saisit les gens « qui étaient avec lui, il sit apporter la paire de fers qu'il « avait préparée, il en serra les mains du vaincu de Japu, « et on lui mit aux pieds la paire de fers de quatre anneaux. « Il fit apporter les quatre cents jarres qu'il avait fait fabri-« quer, il y introduisit deux cents soldats; puis on remplit « la panse des trois cents autres de cordes et d'entraves en « bois; on les scella du sceau, on les revêtit de leur manne « et de l'appareil de cordes nécessaires à les porter; on les « chargea sur autant de forts soldats, en tout cinq cents « hommes, et on leur dit : « Quand vous entrerez dans la « ville, vous ouvrirez les jarres de vos compagnons; vous « vous emparerez de tous les habitants qui sont dans la « ville, et vous leur mettrez les liens sur le champ. » Le stratagème réussit; la ville fut prise.

VOYAGE D'UN ÉGYPTIEN SUR LA CÔTE CANANÉO-PHÉNICIENNE<sup>2</sup>.

Le but<sup>3</sup> de l'auteur paraît avoir été de donner de la vogue à une modalité du dieu Amon R'a : Amon du Chemin. Le texte se présente sous la forme d'une relation de voyage adressée par le héros, Wn-Amon, à celui qui l'avait envoyé, Herhor, prêtre d'Amon et dans laquelle il lui raconte comment il a été protégé par Amon du Chemin.

Ce document offre un réel intérêt, par exemple au point

<sup>1.</sup> Une des principales déesses du panthéon égyptien; c'était une lionne on une déesse à tête de lionne.

<sup>2.</sup> Papyrus Golénischeff. Voir R T, XXI (1899), 74-104; citons les trad. de G. Maspero. Contes, 217-230 et de Breasted, Anc. Rec., t. IV, 274-287.

<sup>3.</sup> D'après Erman (ZA XXXVIII, 2) et Breasted (Anc. Records, t. IV, 274 note b), nous aurions à faire à un rapport historique et non pas à une fiction.

de vue religieux, quand Wn-Amon s'efforce d'inspirer au roi de Byblos de la dévotion pour le dieu égyptien. En outre, les négociations dont on nous y parle font songer à celles de David et de Salomon en vue d'obtenir le bois nécessaire pour la construction des palais et du Temple de Jérusalem. On remarquera aussi ce qui est dit des Zakkala¹; et encore le fait que l'Égyptien paraît compris, du moins par les personnages de haut rang, sur la côte cananéo-phénicienne².

« Je descendis dans la grande Syrie, le quatrième mois « de la 3° saison, le 1° jour. J'arrivai à Dor³, ville de « Zakkala, et Bedel¹, son prince, me fit apporter beaucoup de « pain, une amphore de vin, une cuisse de bœuf. Un homme « de mon navire déserta, dérobant un vase d'or du poids de « cinq deben⁵, quatre vases d'argent de vingt deben, et un « sac d'argent de onze deben; ce qui fait un total de cinq « deben d'or et de trente et un deben d'argent.

« Je me levai de bon matin, j'allai à l'endroit où le prince « était; je lui dis : On m'a volé, dans ton port. Or, c'est toi « le prince de ce pays, c'est toi son inquisiteur; cherche

« mon argent.... »

Il ajoute que cet argent ne lui appartient pas; il appartient à Amon-R'a, le roi des dieux, à Herhor son grandprêtre, à d'autres princes égyptiens et syriens.

« Il me dit: «... Vois, je ne sais rien de cette histoire que « que tu me dis. Si donc le voleur est de mon pays, celui qui

« est descendu dans ton navire et qui t'a volé ton argent, je te « le rembourserai de mon trésor, jusqu'à ce qu'on retrouve

1. Dj'-k'-r' Cf. Hist. et Civil. p. 330.

<sup>2.</sup> On remarquera aussi ce fait que, pendant deux générations, les princes de Babylos ont conservé le journal ou livre ('r) de leurs comptes; — et encore que parmi les objets envoyés par le pharaon au roi de Byblos il y a 500 rouleaux de papyrus.

<sup>3.</sup> Au-dessus du Nahr-ez-Zerqa

<sup>4.</sup> B'-di-r'.

Le deben pesait de 0,89 à 0,91 grammes en moyenne.
 Par ex. à Dj'-k'-rw-B-'-r' = מרבעל Zâkâr-Ba'al.

- « le voleur lui-même; mais le voleur qui t'a volé il appar-
- « tient à ton navire. Demeure quelques jours auprès de moi « que je le cherche! »
- « Je fus neuf jours abordé dans son port; puis, j'allai près de lui, et je lui dis : « Voici tu n'as pas trouvé mon argent.
- « Je partirai donc ainsi que le capitaine du navire.... J'arri-
- « vai au port de Tyr, je contai mon histoire au prince du
- « pays de Tyr et je me plaignis du prince de Dor qui n'avait
- « pas trouvé les voleurs et qui ne m'avait pas rendu mon
- « argent; mais le prince de Tyr était l'ami de celui de Dor.
- « Il me dit : Tais-toi, ou il t'arrivera malheur! »
- « Je sortis de Tyr dès le matin.... J'arrivai au port de
- « Byblos. Je fis un lieu secret j'y cachai Amon, le dieu du
- « Chemin; j'y mis à l'intérieur le matériel du dieu.
  - « Le prince de Byblos me fit dire : « Va-t-en de mon
- « port! » Je lui envoyai dire : « [Pourquoi me chasses-
- « tu?]...
- « Je passai dix-neuf jours dans son port, et continuelle-
- « ment il envoyait me dire chaque jour : « Va-t-en de mon « port! »
  - « Or, 1 comme il sacrifiait à ses dieux, le dieu saisit un de
- « ses nobles pages2, et il le fit tomber en convulsions, il
- « dit : « Apporte le dieu ici. Amène le messager d'Amon
- « qui le possède.... Renvoie-le; fais-le partir! » Tandis que le
- « convulsionnaire était en convulsions, cette nuit-là, j'avais
- « trouvé un navire à destination de l'Égypte, j'y avais chargé
- « tout ce qui était à moi, et j'attendais l'obscurité, disant :
- « Quand elle descendra, j'embarquerai le dieu, afin qu'au-
- « cun autre œil ne l'aperçoive! Le Maître du port vint à
- moi at mo dit. Deste incom't demain au m' du mines le
- « moi et me dit : « Reste jusqu'à demain au gré du prince! »
- « Je lui dis : « N'es-tu pas celui qui continuellement venait
- « à moi chaque jour, disant : « Va-t-en de mon port! »
- « Ne me dis-tu pas maintenant : Reste ici! » afin de laisser-

<sup>1.</sup> On soulignera le passage qui suit.

<sup>2.</sup> Un de ses nobles jeunes gens ('d d).

« partir le navire que j'ai trouvé? Après quoi tu pourras « venir et me dire de nouveau : « Sauve-toi vite! » Il tourna

« le dos; il alla dire cela au prince et le prince envoya dire

« au capitaine du navire : « Reste jusqu'à demain matin, au

« gré du prince! »

« Quand vint le matin, il m'envoya prendre en haut, tandis « que le sacrifice avait lien, dans le château où il réside au « bord de la mer. Je le trouvai assis dans une chambre haute,

« le dos appuyé à une fenêtre.... Je lui dis : « A la grâce

« d'Amon! » Il me dit : « Combien y a-t-il, jusqu'aujour-« d'hui, que tu es venu du lieu où demeure Amon? » Je lui

« répondis : « Cinq mois et un jour jusqu'aujourd'hui! » Il

« me dit¹: « Si tu dis vrai, où sont les rescrits d'Amon qui

« devraient être dans ta main? Où est-elle la lettre de ce

« grand prêtre d'Amon qui devrait être dans ta main? »
Je lui dis : « Je les ai donnés à Smendès et à Tentamon. »

« Il se mit fort en colère; il me dit : « Ainsi donc il n'y a

« ni rescrits, ni lettres en ta main? Et où est-il ce navire

« m resertts, m lettres en ta main? Et ou est-u ce navire « en bois de cèdre que t'avait donné Smendès? Où est-il

« son équipage de Syriens? Ne serait-ce pas qu'il t'avait

« remis à ce capitaine de vaisseau, (lors du départ), pour

« qu'il te fit tuer et qu'on te jetât à la mer? S'il en est ainsi,

« de la part de qui chercherait-on le dieu, et toi aussi, de la

« part de qui te chercherait-on....

... Il reprit : « Pour quelle affaire es-tu venu ici? »

« Je lui dis : « Je suis venu pour la charpente de la barque

« grande et auguste d'Amon-R'a, le roi des dieux. Ce que

« fit ton père, ce que fit le père de ton père, fais-le aussi! » Ainsi lui parlé-je.

<sup>1.</sup> Le prince de Byblos, apprenant qu'Wn-Amon n'a pas de lettres de créance le soupçonne d'être un aventurier et pense qu'on peut le traiter comme tel: s'il lui arrive quelque mésaventure, qui s'intéressera à lui et à sa statue d'Amon? — Plus loin, Wn-Amon dira que, s'il venait à disparaître, on le chercherait jusqu'à la consommation des temps pour venger sa mort.

<sup>2.</sup> Ns-sw-b'-nb-dd = Smendès.

« Il me dit : « Eux l'ont fait; c'est vrai! Si tu me donnes « (quelque chose) pour que je le fasse, je le ferai. En vérité, « mes agents firent les affaires; le pharaon, v. s. f. envoya « six navires chargés de produits d'Égypte qu'on déchar-« geait dans leurs entrepôts. Toi donc, fais m'en amener « aussi! »

« Il avait apporté le journal de ses pères et il l'avait lu « en ma présence. On trouva qu'en tout mille deben<sup>1</sup> d'ar-« gent étaient inscrits sur son registre.

« Il me dit : « Si le souverain d'Égypte était mon maître et que je fusse moi, son serviteur, il n'aurait pas à faire apporter de l'argent et de l'or, disant : « Exécute l'ordre d'Amon. » Ce n'était pas le paiement d'un (tribut) qu'on exigeait de mon père. Or moi, certes, je ne suis, moi, en aucune façon, ton serviteur; ni je ne suis, moi, le serviteur de celui qui t'a envoyé. Si je crie à voix forte au Liban, le ciel s'ouvre, et les arbres demeurent étendus sur le sol, au bord de la mer. »

Et il lui représente que son navire, mal gréé, sombrera, car, après tout, il ne fait pas toujours beau temps: Amon fait gronder le tonnerre et se déchaîner l'orage. Or Amon, s'il veille sur tous les pays, veille principalement sur l'Égypte et il lui a donné la sagesse plus qu'aux autres nations. Comment donc se fait-il que le souverain d'un pays si sage ait commendé à Wn-Amon un tel voyage, en de telles conditions.

« Je lui dis : « Il n'y a point de course folle pour ceux à « qui j'appartiens! Il n'y a navires sur le Nil qui ne soient « d'Amon; à lui² la mer, et à lui³ ce Liban dont tu dis : « Il est mien! « Il pousse pour Userhet, (la barque)

1. Par conséquent 92 kilogrammes d'argent.

2. 2. 3. Id. 4. 0 10 0 « d'Amon qui est le maître de toutes les barques. Las! il « a parlé Amon-R'a, le roi des dieux, disant à Herhor, « mon maître : « Envoie-moi! » Et il m'a envoyé avec ce « dieu grand¹. Or, vois, tu as fait attendre ce dieu grand « pendant vingt-neuf jours depuis qu'il a abordé à ton « port, bien que tu pusses savoir qu'il était là. Lui, il « demeure ce qu'il était, tandis que tu marchandes du « Liban, avec Amon, son maître?

Les pharaons antérieurs ont envoyé des présents matériels; mais qu'était cela en comparaison de la vie et de la santé! Or, « Amon-R'a, le roi des dieux, il est, lui, le maître « de la vie et de la santé. Il était, lui, le maître de tes pères, « qui passaient leur temps de vie à sacrister à Amon.... « Toi-même si tu exécutes son ordre, tu vivras, tu seras « heureux, tu seras en santé, tu seras agréable à ton pays « tout entier et à ton peuple..., » mais donne gratuitement le bois à Amon; ne demande pas qu'il te paie.

Le roi envoie en Égypte un messager qui reviemt avec de quoi payer le bois : quatre cruches et un bassin d'or, « cinq cruches d'argent, dix vêtements, dix manteaux (?), « cinq cents rouleaux de papyrus, cinq cents peaux de « bœufs, cinq cents câbles, vingt mesures de lentilles, trente « couffes de poisson sec, et (Tentamon) m'expédia à moi « cinq pièces de lin royal pour cinq vêtements, une mesure « sac de lentilles, cinq couffes de poisson sec.

« Le prince se réjouit; il leva trois cents hommes, trois « cents bœufs, et il mit des officiers à leur tête, pour faire « abattre les arbres. »

Ils les abattirent, et les bois passèrent l'hiver gisant sur le sol; puis, le troisième mois de *la Moisson*, on les traîna au rivage de la mer.

... Le prince fait observer à Wn-Amon qu'il lui a accordé

<sup>1.</sup> L'ambassadeur humain, Wn-Amon, est parti en compagnie de l'ambassadeur divin, la statue d'Amon du Chemin, en laquelle résidait — pensait-on — comme une vertu du dieu. Cf. infra.

plus vite qu'à d'autres ambassadeurs égyptiens ce qu'il demandait. Et Wn-Amon lui réplique qu'il y a ambassadeurs et ambassadeurs. « ... Voyons n'es-tu pas content? Que ne « te fais-tu une tablette sur laquelle tu dirais: « Amon-R'a, « le roi des dieux m'envoya l'Amon du Chemin comme son « ambassadeur divin, avec Wn-Amon comme son ambas-« sadeur humain pour le bois de la barque grande et « auguste d'Amon-R'a, le roi des dieux? Je le coupai, je « le chargeai, je lui fournis des navires et mes équipages « et je l'expediai en Égypte, afin d'obtenir d'Amon dix « mille années de vie en plus de ce qui m'était destiné : qu'il « en soit ainsi! Quand, dans l'avenir, un messager viendra « de la terre d'Égypte, qui connaîtra l'écriture et qu'il lira

« ton nom sur la stèle, tu recevras l'eau de l'Amenti1. « comme les dieux qui y demeurent! »

« Il me dit : « C'est un grand témoignage ce que tu me « dis! »

« Je lui dis : « Les nombreuses choses que tu m'as dites, « quand je serai arrivé à l'endroit où est le grand prêtre « d'Amon, et qu'il aura vu comme tu as exécuté son « ordre(?), il te fera amener des dons. »

« J'allai au bord de la mer à l'endroit où les bois restaient,

« et j'aperçus onze navires qui venaient du large et qui ap-

« partenaient au Zakkala, disant : « Arrêtez-le, et qu'il n'y ait « pas bateau de lui qui aille au pays d'Égypte! » Je m'assis

« et je pleurai; le secrétaire du prince vint vint vers moi, et il

« me dit : « Qu'as-tu? » Je lui dis : « Tu vois. certainement.

« ces oiseaux qui redescendent vers l'Égypte. Vois-les! Ils

« reviennent à l'étang; mais las! jusques à quand resterai-

« je abandonné! Car tu vois certainement ceux-là qui vien-

« nent pour m'emprisonner encore!... »

Le prince est attristé; et aux Zakkala qui lui disent :

« Nous sommes venus briser ces navires que tu expédies en

<sup>1. -</sup> Libations d'eau fraîche faites en faveur des défunts.

« Égypte avec nos [...] camarades! », il répond : « Je ne « puis pas arrêter le messager d'Amon dans mon pays.

« Laissez que je l'expédie, et puis vous courrez après lui

« pour l'arrêter. »

Il « m'embarqua, il m'expédia. Je m'éloignai du port de « la mer et le vent me jeta au pays d'Alasia'. Ceux de la « ville sortirent contre moi pour me tuer. Je fus traîné au « milieu d'eux, à l'endroit ou était Heteb2, la reine de la « ville. Je la trouvai qui sortait d'une de ses habitations « et qui entrait dans l'autre. Je la saluai; je demandai « aux gens qui se tenaient auprès d'elle : « Îl y a, sûre-« ment, quelqu'un d'entre vous qui entende la langue de « l'Égypte? » — L'un d'eux dit : « Je l'entends! » — Je lui « dis : « Dis à ma dame : « J'ai entendu dire, jusque dans

« la ville de Thèbes et dans l'endroit où est Amon : « On « agit injustement en toute ville; mais on agit justement au

« pays d'Alasia!... »

« Si la mer était en furie et que le vent me poussât au « pays où je suis, tu ne leur permettrais pas de me tuer, « moi qui suis messager du dieu Amon. Je suis quelqu'un « que l'on recherche sans cesse.... »

... (Le texte est incomplet).

### LE PRINCE PRÉDESTINÉ<sup>3</sup>.

D'après Hoeller<sup>4</sup>, ce texte aurait été copié au début de la XIXe dynastie; mais, puisqu'il présente un certain nombre de caractères semblables à ceux des papyrus thébains des derniers Ramsès (forme des lettres, usage de certaines ligatures, tournures grammaticales nouvelles) on peut, avec Maspero<sup>5</sup>, placer sinon la rédaction première, du moins la

<sup>1.</sup> Chypre ('-r'-s').

<sup>2.</sup> H'-ty-b'.

<sup>3.</sup> C'est un des ouvrages que contient le Papyrus Harris nº 500.

<sup>4.</sup> Hierat. Lesest. II, 81.

<sup>5.</sup> G. Maspero, Contes, p. 196-197.

recension que nous donne le Papyrus HARRIS, vers la fin ou vers le milieu de la XXe dynastie au plus tôt.

Un roi — un roi d'Égypte 1 — se voyant sans enfant mâle en demanda un aux dieux : « et ils décrétèrent de lui en faire naitre un. » Quand l'enfant fut né, les déesses Hathors lui fixèrent ce destin : « qu'il meure par le crocodile, « ou parle serpent, voire par le chien! »

Le jeune prince fut élevé dans un palais que son pèrelui avait fait bâtir sur la montagne. Quand il fut devenu grand, il sit dire au roi : « Pourquoi être comme les fainéants? « Puisque je suis destiné à trois destinées fâcheuses, quand « même j'agirais selon ma volonté, dieu n'en ferait pas moins « ce qui lui tient au cœur! » On écouta tout ce qu'il disait; on lui donna toutes sortes d'armes; on lui donna aussi son lévrier pour le suivre; on le transporta à la côte orientale3. On lui dit : « Ah! va où tu désires! Son lévrier était avec « lui. Il s'en alla donc, selon son caprice, à travers le pays, « vivant des prémices de tout le gibier du pays. »

Or le prince de Naharinna' n'avait pas d'enfant mâle, mais seulement une fille. Pour celle-ci il bâtit une maison « dont les soixantes-dix fenêtres étaient éloignées du sol de « soixante-dix coudées. Il se fit amener tous les enfants des princes du pays de Kharu et il leur dit : « Celui qui attein-« dra la fenêtre de ma fille, elle lui sera donnée pour « femme. »

" « Or, beaucoup de jours après que ces événements farent

« accomplis, tandis que les princes de Syrie étaient à leurs « occupations de chaque jour, le prince d'Égypte étant venu

« à passer à l'endroit où ils étaient, ils conduisirent le prince

« à leur maison; ils le mirent au bain, ils donnèrent la pro-

<sup>1</sup> et 2. Ibid. 197-207.

<sup>3.</sup> Dans le pays que nous appelons la Syrie, comme le montre la suite du récit.

<sup>4.</sup> Syrie septentrionale.

« vende à ses chevaux, ils firent toutes sortes de choses « pour le prince : ils le parfumèrent; ils lui oignirent les « pieds; ils lui donnèrent de leurs pains; ils lui dirent en « manière de conversation : « D'où viens-tu, bon jeune « homme? » Il leur dit : « Moi, je suis fils d'un soldat des « chars du pays d'Égypte. Ma mère mourut; mon père « prit une autre femme. Quand survinrent des enfants, « elle se mit à me haïr; et je me suis enfui devant elle. » « Ils le serrèrent dans leurs bras, ils le couvrirent de « baisers.

« Or, après que beaucoup de jours eurent passé là-dessus, « il dit aux princes : « Que faites-vous donc ici? » Ils lui « dirent : « Nous passons notre temps à faire ceci : nous « nous envolons, et celui qui atteindra la fenêtre de la fille « du prince de Naharanna, on la lui donnera pour femme. « Il leur dit : « S'il vous plaît, je conjurerai¹ mes jambes, et « j'irai m'envoler avec vous. »

Le prince atteint la fenêtre, et malgré les premières répugnances du roitelet de Naharanna à prendre pour gendre le fils d'un simple soldat des chars, le mariage a lieu. Il lui donna sa fille pour femme; il lui donna une maison, des vassaux, des champs, aussi des bestiaux et toutes sortes de bonnes choses.

« Or, après que les jours eurent passé là-dessus, le jeune homme dit à sa femme : Je suis prédestiné à trois desins : le crocodile, le serpent, le chien. » Elle lui dit :
Qu'on tue le chien qui court devant toi! » Il lui dit : S'il te plaît, je ne tuerai pas mon chien que j'ai élevé quand il était petit! » Elle craignit pour son mari beaucoup, beaucoup, et elle ne le laissa plus sortir seul. Or il arriva qu'on désira voyager. On conduisit le prince vers la terre d'Égypte pour s'y promener à travers le pays. Or voici, le crocodile fleuve sortit du fleuve, et il vint au milieu du

<sup>1.</sup> Par des procédés magiques.

« bourg où était le prince. » Mais un géant se chargea de « maîtriser le crocodile.

« Un soir, tandis que le prince venait de s'endormir, chez « lui, sa femme emplit un vase de lait et le plaça à côté « d'elle. Quand un serpent sortit de son trou pour mordre « le prince, voici, sa femme se mit à veiller sur son mari « minutieusement. Alors les servantes donnèrent du lait au « serpent. Il en but. il s'enivra, il resta couché le ventre « en l'air; et la femme le mit en pièces avec des coups de « sa hache. On éveilla le mari qui fut saisi d'étonnement; « et elle lui dit : « Vois! ton dieu t'a donné un de tes sorts « entre tes mains; il te donnera les autres. » Il présenta des « offrandes au dieu, il l'adora, il exalta sa puissance, tous « les jours de sa vie.

Un jour qu'il se promenait « dans le voisinage de son domaine », le prince arriva au fleuve : il fut sauvé du crocodile par le géant.

Le monstre demanda plusieurs fois au prince de tuer son sauveur et, après plusieurs refus, lui posa cet ultimatum: si, au coucher du soleil, tu ne m'as pas juré de tuer le géant, « tu verras la mort. » Mais le chien avait entendu; il courut à la maison. Sa maîtresse était tout en larmes; « il « l'attira vers la porte, comme pour l'inviter à sortir. Elle se « leva; elle prit la hache avec laquelle elle avait tué le ser-« pent, et elle suivit le chien jusqu'à l'endroit de la rive où « se tenait le géant. » Elle entendit la dernière recommandation du crocodile; « elle le frappa de sa hache, et le « géant se jeta sur lui et l'acheva. » Alors elle embrassa le « prince et lui dit: « Vois! ton dieu t'a donné le second « de tes sorts entre tes mains; il te donnnera le troisième. « Il présenta des offrandes au dieu, il l'adora, et il exalta sa puissance tous les jours de sa vie. »

Cependant les princes du pays de Kharu, furieux de voir la princesse aux mains d'un aventurier, avaient rassemblé leurs fantassins et leurs chars, ils avaient anéanti l'armée du chef de Naharinna, et ils avaient fait le chef prisonnier.

« Comme ils ne trouvaient pas la princesse et son mari,

« ils dirent au vieux chef : « Où est ta fille et ce fils d'un sol
« dat des chars du pays d'Égypte à qui tu l'as donnée pour

« femme? » Il répondit : « Il est parti avec elle pour chasser

« les bêtes du pays; comment saurais-je où ils sont? » Alors

« ils délibérèrent, et ils se dirent les uns aux autres : « Par
« tageous-nous en petites bandes et allons de ça et de là

« par le monde entier, et celui qui les trouvera, qu'il tue le

« jeune homme et qu'il fasse de la femme ce qui lui plaira. »

Aventis, par le géant, le prince et se formes se cochèment

Avertis par le géant, le prince et sa femme se cachèrent avec leur chien dans une caverne; mais les aboiements du lévrier révélèrent leur présence.... Frappés par les lances de leurs ennemis, les infortunés tombèrent à terre sans connaissance.

« Et voici, quand le dernier des princes se fut retiré, le « jeune homme ouvrit les yeux, et il vit sa femme étendue « par terre, à côté de lui, comme morte, et le cadavre de son « chien. Alors il gémit et dit : « En vérité, les dieux accom-« plissent immuablement ce qu'ils ont décrété d'avance. Les « Hathors avaient décidé, des mon enfance, que je périrais « par le chien, et voici, leur arrêt a été exécuté, car c'est le « chien qui m'a livré à mes ennemis. Je suis prêt à mourir « car, sans ces deux êtres qui gisent à côté de moi, la vie « m'est insupportable. » Et il leva les mains au ciel et « s'écria : « Je n'ai point péché contre vous, ô dieux! C'est « pourquoi accordez-moi une sépulture heureuse en ce « monde et la voix juste devant les juges de l'Amentit. » Il retomba comme mort. Mais les dieux avaient entendu sa voix, et l'Ennéade des dieux vint vers lui, et R'a-Harmakhis dit à ses compagnons : « Le destin s'est accompli; « maintenant donnons une vie nouvelle à ces deux époux, « car il convient de récompenser dignement le dévouement

<sup>1.</sup> Nous avons expliqué cette expression, p. 279; et voir l'Index.

« dont ils ont fait preuve l'un pour l'autre. » Et la mère des dieux approuva de la tête les paroles de R'a-Harmakhis.... les autres dieux approuvèrent aussi. Puis, les sept Hathors dirent : « Le destin est accomplit : maintenant qu'ils « reviennent à la vie! » Et ils revinrent à la vie.

#### ROMAN DES DEUX FRÉRES1

Ce récit est fait, en réalité, de deux ou trois contes soudés bout à bout au moyen de simples incidents destinés à faciliter le contact.

Deux frères, l'un marié, l'autre célibataire, habitent ensemble et s'occupent aux mêmes travaux. La femme de l'aîné s'éprend du cadet au vu de sa force: elle voudrait, profitant de l'absence du mari, satisfaire un accès de passion. Bitiu refuse. Pour se venger, elle l'accuse de l'action hontense qu'elle-même avait proposée et le charge avec tant d'adresse que le mari, persuadé et exaspéré, se décide à tuer son frère. Mais celui-ci, averti par le bœuf qu'il ramenait, s'enfuit, échappe à la poursuite, se mutile, se disculpe, mais refuse de revenir à la maison commune. Il s'exile au Val de de l'arbre ash. Anpu, le frère aîné, rentre chez lui désespéré; il égorge la calomniatrice et « demeure en deuil de son petit frère. »

C'est nn premier conte.

Il est suivi d'une série de prodiges extraordinaires qui occupent tout le reste du roman. Par exemple, Bitiu, retiré au Val pour y vivre dans la solitude, dépose son cœur sur une fleur<sup>2</sup> de l'arbre ash; mais les dieux, visitant la terre.

2. L'idee d'enchanter son cœur, de le placer en lieu sûr, par exemple au sommet d'un arbre, afin qu'aucune puissance ne puisse prévaloir contre le

<sup>1.</sup> Papyrus Orbiner, du British Museum. Ce texte a été reproduit, traduit et analysé bien des fois. Citons les deux reproductions manuelles: When N. Gnorf, Étude sur le Papyrus d'Orbiney, Paris, 1888, et Buson, Égyptian reading Book, p. 1-40, et la traduction de G. Maspero dans Les Contes populaires de l'Égypte ancienne. 4º éd., p. 3-21.

prennent Bitiu en pitié et lui font une femme. Comme il l'aime éperdument, il lui confie son secret et lui ordonne de ne pas quiter la maison, car le Nil, est épris de sa beauté et ne manquerait pas à vouloir l'enlever. Mais un jour que Bitiu est à la chasse, sa femme sort. Le Nil est sur le point de s'emparer d'elle, lorsque l'arbre ash la sauve en jetant au fleuve une boucle de ses cheveux. Cette épave, charriée jusqu'en Égypte, est remise au pharaon qui, conseillé par ses magiciens, envoie à la recherche de la fille des dieux. Les envoyés usent de force et échouent; ils réussissent par la ruse : ils coupent l'ash, et aussitôt Bitiu meurt. Au bout de quatre ans, il est ressuscité, grâce à Anpu, et songe à se venger. C'est désormais, entre l'épouse infidèle et le mari outragé, une lutte d'adresse magique et de méchanceté. Bitiu se change en taureau; la fille des dieux fait égorger le taureau. Son sang, touchant le sol, en fait jaillir deux perséas, qui dénoncent la perfidie : la fille des dieux fait abattre les perséas, dont elle ordonne de façonner des meubles en sa présence. Un copeau, envolé sous l'herminette des menuisiers lui entre dans la bouche; elle l'avale, elle conçoit, elle met au monde un fils qui succède au pharaon, et qui est Bitiu réincarné. A peine monté sur le trône, il assemble ses conseillers, leur expose ses griefs et envoie au supplice celle qui, après avoir été sa femme, était devenue sa mère malgré elle.

Citons une partie du premier récit incorporé dans le roman.

« Il y avait une fois deux frères d'une seule mère et d'un « seul père : Anpu¹ était le nom du grand et Bitiu² le nom du

corps qu'il anime quand même, est fréquent dans les littératures populaires. Lepage-Renour en a cité, jadis un certain nombre d'exemples dans ÄZ, 1873, 136 s, et PSBA, XI, 177 s.

Inpw, nom primitif du dieu que les Grecs appelleront Anubis.
 Bitiu, Baiti, Bêti, Buti, nom d'un dieu très ancien à double tête de taureau.

« petit. Or Anpu, lui, avait une maison et une femme, mais « son petit frère était avec lui comme un serviteur. C'était « lui qui faisait les vêtements, tout en allant derrière ses « bestiaux aux champs. C'était lui qui faisait les labours, « battait le grain (?), lui qui exécutait tous les travaux des « champs; car ce petit frère était un ouvrier excellent, et « il n'y avait point son pareil dans la Terre-entière 2, mais « le germe de tout dieu était en lui. Bien des jours après cela, « lorsque le petit frère était derrière ses bestiaux, selon sa « coutume de tous les jours, il venait à sa maison chaque « soir chargé de toutes sortes d'herbes des champs : il les « déposait devant son grand frère qui était assis avec sa « femme. Il buvait, il mangeait, il dormait dans son étable, « avec ses bestiaux, chaque jour. Et quand la terre s'éclai-« rait et qu'un second jour était, dès que les pains étaient « cuits, il les déposait devant son grand frère, et celui-ci « donnait des pains pour les champs. Il poussait 3 ses bes-« tiaux pour les faire manger aux champs, et tandis qu'il « allait derrière ses bœufs, ils lui disaient: « Elle est bonne « l'herbe en tel endroit! » Or, lui, il écoutait tout ce qu'ils « disaient et les menait au bon herbage qu'ils désiraient. « Eux, donc, les bœufs, qui étaient avec lui, ils devenaient « beaux, beaucoup, beaucoup, ils augmentaient beaucoup, « beaucoup, beaucoup.

« A la saison du labourage, son frère lui dit un jour :

« Prenons nos attelages pour nous mettre à labourer, car

« les champs sont sortis de l'eau, et ils sont bons à labou-

« rer. Toi, donc, va-t-en aux champs avec les semences, car

« nous nous mettrons à labourer demain matin....

<sup>1.</sup> Frère cadet.

<sup>2.</sup> La Terre-entière désigne la terre de l'Égypte du Nord et de l'Égypte du Sud.

<sup>3.</sup> Littér. : il excitait.

<sup>4.</sup> Un récit (Papyr. de Berlin nº 3, 1. 156-191), antérieur à la XVIIIe dyn., montre que le bon berger devait être un peu magicien pour protéger son bétail.

« Bien des jours après cela, tandis qu'ils étaient aux « champs et qu'ils houaient (?), le grand frère dépêcha son « petit frère, disant : « Cours, apporte-nous des semences

« du village! » Le petit frère trouva la femme de son grand « frère assise à sa coiffure. Il lui dit : « Debout! donne-« moi des semences que je coure aux champs, car mon « grand frère (a dit) en m'envoyant : « Point de retard! » « Elle lui dit : « Va, ouvre le grenier, toi, emporte ce que « désire ton cœur, de peur que ma coiffure ne tombe en « allant. »1. » Le jeune homme entra dans son étable, il emporta une grande jarre, car son intention était de « prendre beaucoup de grain; il se chargea de blé et d'orge « et il sortit sous le faix. Elle lui dit : « Quelle est la quan-« tité qui est sur ton épaule? » Il lui dit : « Orge, trois « mesures; froment, deux mesures; en tout : cinq mesures. « Voilà ce qu'il y a sur mon épaule. » Ainsi lui dit-il. Mais « elle, elle lui adressa la parole en disant : « Il y a grande « vigueur en toi, et j'observe tes forces chaque jour.... » Et, entraînée par la passion, elle lui proposa le mal.... « Le jeune homme devint comme une bête sauvage? du « sud en rage grande, à cause des vilains propos qu'elle lui « disait et elle ent peur beaucoup, beaucoup. Il lui adressa « la parole en disant : « Mais tu es pour moi comme une « mère! mais ton mari est avec moi comme un père, car il « est mon aîné et il me fait vivre! Ah! cette grande infamie « que tu as dite, ne me la dis pas de nouveau, et moi je ne « la dirai à personne, et je ne la laisserai échapper de ma « bouche pour personne. » ... Le soir, au moment où les deux frères avaient coutume de rentrer des champs, la femme qui craignait la suite des propos qu'elle avait tenus « s'accoutra comme qui aurait été

La coiffure des Égyptiennes était compliquée, elle exigeait plusieurs heures; mais on ne la renouvelait qu'après un intervalle de plusieurs jours, ou même de plusieurs semaines.
 Erman-Grapow, Aeg. HW: Böckchen (chevreau, cabri).

« roué de coups par un malfaiteur », afin d'accuser le jeune frère de ces mauvais traitements.

Quand donc le mari rentra, « il trouva sa femme gisante « et se mourant par suite comme de violence; elle ne lui « versa point de l'eau sur les mains selon son habitude de « chaque jour, elle sit pas de lumière devant lui, sa maison « était dans les ténèbres.... Son mari lui dit : « Qui donc a « parlé avec toi? » Voilà qu'elle lui dit : « Nul n'a parlé « avec moi si ce n'est ton petit frère. Lorsqu'il est venu » prendre pour toi des semences. me trouvant toute seule », il m'a proposé une chose criminelle. Je ne l'écoutai point : « Mais, ne suis-je pas, moi, ta mère? ton grand frère n'est-il « point pour toi comme un père? » Ainsi lui dis-je. Il eut « peur; il me battit pour que je ne te sisse point de rapport. « Si donc tu le laisses vivre, je me tuerai; car, vois, quand « il reviendra, le soir, comme je me suis plainte de ces « vilaines paroles, ce qu'il fera est évident. »

« Le grand frère devint comme une bête sauvage du sud<sup>2</sup>; « il donna du fil à son couteau, il le prit dans sa main. « L'aîné se tint derrière la porte de son étable afin de tuer « son petit frère, lorsque celui-ci viendrait, au soir, pour « faire entrer ses bestiaux à l'étable.... »

Mais la vache de tête, au moment d'entrer à l'étable fit connaître au cadet le sort que son aîné l'ui réservait. Le « petit frère » invoqua alors le dieu soleil, R'a; et celui-ci « fit paraître une eau immense entre l'ui et son grand frère, « et elle était pleine de crocodiles. »

Le frère cadet cria à son aîné, sur l'autre rive, que le lendemain matin, au lever du soleil, il se justifierait de l'accusation calomnieuse. Et c'est ce qui eut lieu: « Pourquoi. « dit-il au frère aîné, viens-tu derrière moi afin de me tuer « en fraude, sans avoir entendu ce que ma bouche avait « à te dire? Mais moi je suis réellement ton petit frère! Mais

<sup>1. &#</sup>x27;di'w.

<sup>2.</sup> Expression consacrée pour dire que quelqu'un se met en colère.

« toi, tu m'es comme un père! Mais ta femme m'est comme « une mère. » Et il lui raconta le détail de ce qui s'était passé... « puis, il prit un couteau », se mutila, s'affaissa « et s'évanouit. Le grand frère en maudit son cœur beau- « coup, beaucoup: et il resta là à pleurer haut; il ne pou- « vait pas passer sur la rive où était son petit frère, à cause « des crocodiles. »

Nous avons résumé, plus haut, la suite du récit.

Cette aventure fait songer au récit biblique de Putiphar<sup>1</sup>; ce que l'on rapporte dans les deux documents est un morceau d'histoire trop humaine pour que l'on soit autorisé à admettre la dépendance littéraire d'une narration par rapport à l'autre<sup>2</sup>.

#### Période saïte.

La marche de la civilisation, le contact quotidien, inévitable, avec le monde héllénique et avec d'autres peuples, la nécessité d'entrer avec eux en relation écrite, surtout pour les affaires, amena à créer pour la langue populaire une écriture spéciale, plus cursive que le hiératique. Ce fut l'écriture démotique, inventée par on ne sait qui, peut-être par quelqu'un (ou par quelques uns) des écrivains publics qui, dans les marchés, assis par terre, écrivait pour les gens leurs lettres d'affaires. C'était un progrès; ce n'était pas l'idéal, car l'écriture démotique offrait surtout pour des étrangers, de très réelles difficultés.

Avec la XXIe dynastie (1re période saïte), commence,

Pa-di-pa-R'a = Celui que donne le dieu R'a; en Copte netept.
 D'ailleurs, on a signalé la même analogie entre le conte égyptien et

<sup>2.</sup> D'ailleurs, on a signalé la même analogie entre le conte égyptien et telle légende grecque (Hiade, Z 155-210), et telle autre des Mille et une nuits, 221-249.

pour la littérature égyptienne, la décadence qui finira dans l'Hellénisme.

(C'est au cours de première moitié de la 1<sup>re</sup> période saîte que David règne à Jérusalem).

Nous n'avons aucun document intéressant à citer de cette période.

On continue d'écrire des chroniques amusantes (romans historiques). Le petit peuple, dépouillé ou battu, y prend sa revanche quelquefois sur le pharaon qui l'écrase, en le représentant dans des situations qui contrastent avec celles de l'imagerie religieuse. C'est ainsi que, dans l'Histoire d'un Matelot<sup>1</sup>, par exemple, le pharaon s'enivre sans vergogne, sous les yeux de ses intimes.

<sup>1.</sup> Aux temps ptolémaiques. Le texte a été publié, étudié et traduit par E. Revillour dans la Rev. Égyptol., 1 (1880), 49-82, IX (1900), 2-3; XII (1908), 113-116.

### CHAPITRE III

# DEPUIS LA CAPTIVITÉ DE BABYLONE JUSQU'A JÉSUS-CHRIST

Les Assyriens avaient usé leurs ennemis, mais ils s'étaient usés aussi; à la fin, il furent sans nerfs et sans ressort contre l'irruption de peuples nouveaux. Nabopolassar, roi de Babylone, se déclara indépendant de son suzerain d'Ashshur, Saracos, et appela à son aide les Mèdes: Cyaxare s'empara de Ninive, en 607, et fit de l'Assyrie une province de ses États, tandis que Nabopolassar s'attribuait la suzeraineté de la Měsopotamie, de la Syro-Palestine, de l'Élam et même de l'Égypte.

Ce dernier pays se ressaisit avec Néchao. Battu par Nabuchodonosor, à Karkemish, en 604, le pharaon refit sa flotte et son armée en silence, tandis qu'à son instigation. Jérusalem prenait son parti, malgré l'opposition de Jérémie, et se soulevait contre le grand ennemi de l'Est. Mais Juda fut broyé; et l'Égypte enregistra une défaite de plus.

Là-bas, à Babylone, dont Nabuchodonosor avait fait une des plus belles villes du monde, les Juifs exilés ne pouvaient oublier Sion, dont les oracles d'Ezéchiel, puis ceux de Daniel, ravivaient le souvenir. Mais... encore un peu de temps, et l'orgueilleuse Babylone tombera, à son tour, au pouvoir de l'étranger. Cyrus le Perse devenu le maître du monde oriental, les Juifs pourront rentrer dans leur patrie et relever leur temple et leur capitale. C'est le temps des prophètes Aggée, Abdias, Zacharie, Malachie, Joël; le temps où Néhémie et Esdras déploient leur activité.

Rien d'intéressant, à notre point de vue, que nous ayons à citer dans la littérature de l'Égypte.

#### ARTICLE PREMIER

# En Assyro-Babylonie.

#### A. — Pour la science.

Des scribes ou des dévots du dieu Nabû copiaient ou faisaient copier des documents dans les écoles de Borsippa ou d'Uruk en l'honneur du dieu des sciences et pour le salut de leur vie<sup>2</sup>. Ces tablettes, déposées dans les temples devaient servir aux apprentis scribes<sup>3</sup>.

## 1. Sur la copie d'un vocabulaire.4.

- « ... En l'honneur de la déesse Ninni<sup>3</sup>, sa dame, pour le « salut de sa vie, la prolongation de ses jours, la conservation
- « de sa prostérité, pour qu'il n'ait pas de maladie, a fait « écrire cette copie et l'a placée dans le temple Eanna.
- « Le savant qui n'écartera pas le document, mais en son
- « portoir replacera, que la déesse Ninni le voit avec contente-
- « ment! Celui qui le ferait sortir d'Eanna, qu'elle le dénonce
- « en colère! »

## 2. Sur une autre copie6.

On met encore en garde contre les détournements et les détériorations :

« Cette copie, Nabû-Kusurshu a écrite et contrôlée. Le « clerc qui craint les dieux Bêl et Nabû, hors de l'Archive

<sup>1.</sup> Dieu des sciences et de la littérature.

<sup>2.</sup> Ils notaient cela dans un post-scriptum. Cf. texte ci-dessus.

<sup>3.</sup> Cela leur épargnait des frais ou du temps. Cf. Eccl, XXXVII, 24: La sagesse du scribe s'acquiert à la faveur du loisir. Voir XXXIX, 1-11.

<sup>4.</sup> Transcrit et traduit par V. Schell, RA XV (1918), 143, notule LV, A.

<sup>5.</sup> Nom shumérien de la déesse Ishtar.

<sup>6.</sup> Transcrit et traduit par V. Scheil, *ibid.*, 144, E. — Ces deux documents sont du temps d'Artaxerxès le (465-425).

« ne l'emportera pas, et, dans son contenu, n'endommagera « pas! »

#### B. - Rituels.

### Extrait d'un Rituel du kalû.

Le kalû était un prêtre babylonien dont la principale fonction était d' « apaiser le cœur des dieux ». Pour cela, il chantait des hymnes lyriques écrits en eme-sal, en s'accompagnant d'un instrument à percussion : timbale, tympanum ou tambourin.

Le principal de ces instruments de musique était la timbale (lilissu), qui était faite partie en métal, partie en peau,

et qui avait la forme d'une timbale '.

Citons un texte de l'époque séleucide, où sont décrits les rites à observer pour couvrir de sa peau la timbale sacrée.

« Lorsque [tu te proposeras] de couvrir le lilissu d'airain, « un bœuf sans défaut, noir, dont les cornes et les sabots « sont intacts, depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la queue « un connaisseur idoine l'examinera : si son corps est noir « comme du bitume, pour les rites et observances il sera « pris. S'il est tacheté de sept (tousses de) poils blancs « en forme d'étoiles, si du bâton il a été frappé, ou du « fouet il a été touché, pour les rites et observances il ne « sera pas pris.

« Lorsque tu introduiras le bœuf dans la maison de science, « en un jour favorable, tu iras te placer debout à côté dú « bœuf, tu balayeras (?) le sol, tu feras une aspersion d'eau

« pure.... Deux briques, à droite et à gauche de la maison « de science, tu poseras. Tu feras une effusion (d'aromes)

« pour les dieux du ciel, les dieux du ciel et de la terre et

« les grands dieux. Tu répandras de la bière de première

<sup>1.</sup> RA XVI (1919) 145: reproduction du dessin du lilissu qui se trouve sur un fragment de Rituel conservé au Musée de Bruxelles (O 175).
2. Thureau-Dangin, Rituels accadiens (In-4, Paris, 1921) 11 suiv.

« qualité. Le bœuf dans la maison de science tu l'intro-« duiras.

"Tu placeras une natte: sous la natte du sable tu [verse]
"ras, et de sable tu entoureras les côtés de la natte. Ce
"bœuf, sur la natte tu le feras se tenir; puis, avec une
"corde en poil de chèvre [par le jar]ret tu l'attacheras. De
"la bière... dans une timbale d'airain, en face du bœuf tu
"placeras. Deux bénitiers pour les dieux Azag-sug et Nin-a"kha-kud-du tu installeras. Deux tables d'offrande tu instal"leras: sur chacune, 7 pains d'orge, 7 pains de blé, de la
"confiserie de miel et crème, des dattes et de la farine sha"shqû tu placeras, de la bière, du vin, du lait, tu y instal"leras; un vase adagurru tu y installeras... (Dans la partie
"mutilée, il est question de: cyprès, vase à boire, laine
"blanche, poil de chèvre, tamaris, huile de cèdre, brûle"parfums, torche, (cuisse) droite, reins, viandes rôties.

« 12 briques tu poseras : 12 linges par-dessus tu poseras; « les 12 dieux par-dessus tu les feras siéger.

« De l'eau du bénitier de Nin-a-kha-kud-du tu offri-« ras; puis tu purifieras les apprêts de sacrifice, tu installeras « 12 tables d'offrandes, 12 sacrifices tu offriras : la (cuisse) « droite, les reins, des viandes rôties tu présenteras. Tu « répandras de la bière de première qualité, du vin, du lait. « tu verseras des graines (aromatiques); tu installeras le « lilissu.

« Une brique pour le dieu Lumkha tu poseras; une table « à offrandes tu installeras; un sacrifice tu offriras; la « (cuisse) droite, les reins et des viandes rôties tu présen-« teras; tu répandras de la bière de première qualité, du « vin, du lait. Tu installeras de l'eau devant ces (dieux); tu « tendras des toiles. A ce bœuf tu feras le lavage de la « bouche.

« L'incantation (intitulée) Gu-gal gu-makh u ki ush

<sup>1.</sup> Son nom était écrit D. Balag; dieu du tympanum (balaggu), le patron du kalû. L. c. p. 48, n. 13.

« azag-ga, au moyen d'un chalumeau en roseau aroma« tique, à l'intérieur de son oreille droite tu murmureras.
« L'incantation Alpu i-lit-tum Zi-i at-ta-ma, au moyen d'un
« chalumeau en roseau aromatique, à l'intérieur de son
« oreille gauche, tu murmureras. Avec de l'essence de cèdre
« tu l'aspergeras; au moyen du brûle-parfums et de la
« torche tu le purifieras; de shizurru tu l'entoureras ». (On
indique ensuite un morceau à chanter et un autre à réciter; ensuite) « ce bœuf tu l'immoleras; puis, tu allumeras
« [un feu] de cèdre, et son cœur avec du cèdre, du cyprès,
« de la poudre (aromatique) matskhatu, devant le lilissu
« tu le brûleras. Le tendon de son épaule gauche tu pren« dras, puis tu enterreras dans une étoffe rouge le corps de
« ce bœuf : de l'huile de gunnu par-dessus tu jetteras; sa
« face vers l'occident tu placeras.

« La peau de ce bœuf, tu la prendras; puis, dans de la farine pilée de pure Nisaba, dans de l'eau, de la bière de première qualité, du vin, tu la tremperas; dans de la graisse fine d'un bœuf pur et des aromates (pris) du cœur de leurs plantes avec 4 qa de farine de malt, 4 qa de farine bitqa, 1 (qa de farine) kur-ru tu la placeras; avec la noix de galle et de l'alun du pays des Hittites tu le presseras; tu (en) couvriras le lilissu d'airain. Une corde de lin par-dessus tu tendras. Des baguettes en bois de musu-kannu, en buis, en cèdre, en uskû et le reste de toutes les baguettes en bois dur pour le lilissu d'airain avec du vernis pur (tu teindras).

" Avec le tendon de son épaule gauche tu consolideras (?)

" (la fermeture de) la porte du *lilissu*. La corde tu la dénoue" ras, puis un napdû tu poseras sur (le *lilissu*).

« Le contenu de la panse du l'enterreras.

« Tu feras les apprêts d'un sacrifice pour le dieu Lum-« kha; (ce) sacrifice, tu l'offriras : la cuisse droite, les reins, « des viandes rôties, tu présenteras; tu répandras de la « bière de première qualité, du vin et du lait. « Anu, Enlil et Êa, les grands dieux, Lugal-girra et Mes-« lam-ta-è-a, Zi-sum-mu¹ qui est dans Nippur, Bigirkhush « = Shuzianna de l'abîme. (Suivent les noms de quelques « autres dieux.)

« autres dieux.)
« Au quinzième jour, le lilissu d'airain vers la face de
« Shamash tu le feras sortir. Les apprêts de cinq sacrifices
« pour les dieux Éa, Shamash, Marduk, Lumkha et le divin
« lilissu tu feras; (ces) sacrifices tu les offriras : (la cuisse)
« droite, les reins, des viandes rôties tu présenteras; tu
« répandras de la bière de première qualité, du vin, du lait,

« au moyen du brûle-parfums et de la torche tu purifieras,

« avec l'eau du bénétier tu sanctifieras.

« Enki Utu... za-de-de trois fois tu réciteras. Le lavage de bouche... au (lilissu) tu feras. Avec de la graisse fine et l'huile bar-ge tu l'oindras.... Les apprêts (des sacrifices) tu les rompras. Au moyen du brûle-parfums et de la torche tu les purifieras. Tu prendras la main du lilissu (et u le conduiras) en face des dieux; puis tu l'installeras parmi des graines (aromatiques). La lamentation (intitulée) Lugal-e-dim-me-ir an-ki-a tu la feras.

« Ces rites que tu feras, le novice les verra; l'étranger, « l'intrus, ne doit pas les voir, (sinon) ses jours seront rac-« courcis. Que l'initié à l'initié les montre! Le profane ne « doit pas les voir. C'est parmi les choses interdites d'Anu, « Enlil et Éa, les grands dieux. »

# LES FÈTES DU SECOND NOUVEL AN A EREK OU L'AKITU DU MOIS DE TISHRIT<sup>2</sup>.

L'usage paraît avoir été très général, et dès les plus hautes époques, en Babylonie et en Assyrie, d'honorer le dieu par une fête dont le rite essentiel était la marche processionnelle

1. Zi-sum-mu = Nin-sig.

<sup>2.</sup> Dans Thureau-Dangin, Rituels accadiens In-4. Paris, 1921; texte cunéif. p. 66-67; transcription et traduction, p. 89-96.

de ce dieu de son temple ou palais principal de la ville à une sorte de temple de plaisance qui se trouvait à la campagne : ce dernier temple et la fête dont nous parlons s'appelaient akîtu.

Cette fête akîtu était, semble-t-il, pour chaque dieu, la principale fête de l'année. A Babylone, l'akîtu du dieu Marduk ouvrait l'année au printemps; à Érek, l'akîtu d'Anu et à Ur l'akîtu de Nannar se dédoublaient en fête du printemps et en fête de l'automne.

Cependant, l'akîtu n'avait peut-être pas partout le caractère d'une fête du nouvel an.

Le texte que nous allons citer a pour objet l'akitu d'automne à Érek, ou akitu du second nouvel an, au mois de Teshrît, le 7° mois².

Ce texte est de l'époque des Séleucides. Les cérémonies y sont énumérées sommairement parce qu'elles étaient les mêmes qu'au mois de Nisan.

- « Qu'en la parole d'Anu et d'Antu ceci reste intact!
- « Mois de Tîshrît, premier jour : Enlil, Êa et les (dieux) « d'Uruk seront vêtus.
- « Le char d'Anu en argent, le char d'Anu en or, une fois « par jour jusqu'au 8° jour, avec le petit (repos) du matin, à
- « la haute akîtu d'Anu iront : les chantres devant eux iront.
- « Les rites... dans l'Ê-khi-li-azag-ga l'ê-nir de l'Ê-ki-li-« an-na, le temple de Nanâ seront réglés.
- « 6° jour : Adad, Shamash, Lugal-marda et Nin-sun « seront vêtus. Dans la première veille de la nuit le béni-

« tier sera installé.

1. Voir la peuve, l. c. 87-88.

<sup>2.</sup> Les fêtes duraient une semaine. C'était le 7e jour que l'on fêtait avec le plus de solennité et que la procession du grand temple à l'akîtu était la plus grandiose; mais il y avait une procession chaque jour de la semaine.

« 7° jour : réveil du temple par les « kalû » et les « chantres; les boulangers, pains et chants de joie; les « viandes rôties, chair de bœuf et mouton, « kalû » d'of- « frande régulière; l'ensemble des bières de première qua- « lité avec le « vin pressé » et le lait; les dattes, le mélange « fermenté de bonne qualité et le mélange fermenté « labku »; les « tirnât », jarres et récipients; l'entrée (?) « de Pap-sukkal et Gushkin-azag-banda dans le sanctuaire; « la vêture d'Anu et Antu et la vêture d'Ishtar; la mise « en place du bœuf entre les toiles¹; les chants des chantres « et des « kalû »; les « guqqanû » qui suivent la vêture et « l'offrande de fleur de farine (?); la purification du « temple; la procession par les rues et en barques et le « (temple d') akîtu; les apprêts et l'enlèvement des repas « du matin et du soir, comme au 7° jour de Nisan, idem.

« 8° jour : la porte devant Anu et Antu sera ouverte; puis
« Papsukkal se lèvera; ensuite, à la sublime porte il des« cendra; puis, dans la maison... sa station, il se placera
« dans la direction d'Anu. Nusku, Sha et Azag-sug se lève« ront, puis s'arrêteront à côté de Pap-sukkal. Le tallu
« d'or du temple à Anu sera remis. Les armes² (divines),
« les soleils³ et les chars se lèveront, puis dans la sublime« cour se placeront dans la direction d'Anu. Adad, Shala,
« Sin, Palil, Lugal-marda et Nin-sun de leurs temples se
« lèveront, puis à la sublime cour descendront, puis dans
« la direction d'Anu se placeront.

« L'eau des mains à Ânu et Antu (le prêtre) présentera, « puis il en touchera le roi et le peuple. Il fera une libation « avec un vase d'or, puis le repas et les viandes rôties brû-

<sup>1.</sup> Birit shiddi; cette expression paraît désigner une sorte de tente, un reposoir fait de pièces d'étoffes tendues. Voir ce qui est dit, un peu plus loin, d'Anu qui arrive dans les toiles et s'assied sur un trône d'or. Cf. 1. c. p. 50, n. 14.

<sup>2.</sup> Les « armes », c'est-à-dire les emblèmes (shurinnu) des dieux. L. c. 95. n. 2.

<sup>3.</sup> Même remarque.

« lantes sur des plats d'or à Anu il présentera; les plats d'or « présentés à Anu, il les fera passer devant les dieux qui « sont dans la sublime-cour. « Pap-sukkal ira, puis sur l-È-ka-bi-dug-ga il s'arrêtera. « Le prêtre avec un vase d'or fera un libation, puis Pap- « sukkal et les incantateurs prendront la main d'Anu, puis « en compagnie des incantateurs (Anu) sortira, puis un « prêtre ceint de la nibittu portera devant lui le sceptre « royal; puis, comme Anu arrivera dans les toiles, il s'as-

« siéra sur un siège d'or entre les toiles. (Le prêtre présen-« tera l'eau des mains. Sur le lieu des offrandes il fera une

« effusion (d'aromes), puis un sacrifice de bœuf et de mou-« ton devant devant Anu il offrira : le cœur du bœuf et la

« tête du mouton il placera devant (Anu). Il renversera sur « le cœur une écuelle d'or (pleine) de poudre (aromatique)

« matskhatu. Avec un vase de vin il fera une libation sur la « tête du mouton. Il présentera l'eau des mains à Anu, puis

« [il en touchera le roi et le peuple]. Il fera une libation

« avec un vase d'or; puis, Pap-sukkal et Nusku...... (la-

« cune).

## C. - Littérature historique.

Nabopolassar (625-604),

fondateur de la dynastie néo-babylonienne.

RECONSTRUCTION DU TEMPLE DE IN-URTA<sup>1</sup>.

Après ses campagnes contre les Assyriens, Nabopolassar reconstruisit le temple du dieu des armées, In-urta:

« ... Alors l'Épatutila<sup>2</sup>, temple de In-urta, à Babylone, « que, avant moi, un roi précédent avait fait faire, mais

<sup>1.</sup> St. Langdon, Neubabyl. K.-Inschr.: Nabopolassar, nº 4, 22-30. On lit le même texte sur le cylindre de fondation de l'Épatutila. R. Koldewey, l. c, p. 226, avec une trad. de Meissner, p. 225.

2. É-pa-tu-ti-la = bit khat-tu-balâti = maison du sceptre de vie.

- « n'avait pas achevé sa bâtisse, ma résolution fut de rebâ-
- « tir à nouveau ce temple; je levai donc les foules des dieux
- « Enlil, Shamash et Marduk, je leur fis porter la pioche¹, je
- « leur sis imposer le coussinet 2(?), j'achevai sans interrup-
- « tion le travail du temple; je sis disposer pour sa toiture
- « de nombreuses poutres, je consolidai à ses portes de
- « hauts battants; je sis briller ce temple comme le soleil et,
- « pour mon seigneur In-urta, je le rendis éclatant comme
- « le jour, »

### Nabuchodonosor II (604-561).

Il est célèbre, dans l'Histoire babylonienne, par ses campagnes en Syrie et en Palestine, et par les travaux somptueux qu'il fit exécuter pour embellir Babylone. Ce fut ce monarque qui, après avoir incendié Jérusalem, emmena en captivité les soldats, les prêtres, les scribes et toute la classe influente.

### 1. TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT 3.

- « Lorsque le dieu Marduk, le grand Seigneur, m'eut créé
- « légitimement, il me commanda solennellement de mainte-
- « nir l'ordre dans le pays, de garder le peuple, d'élever les
- « villes, de rebâtir les temples. Moi, j'obéis , plein de
- « crainte.
  - « J'achevai Babylone, la ville sublime, la ville de sa sei-
- « gneurie, et ses grandes murailles l'Imgur-Enlile et le Nimit-
- « ti-Enlil1. Au seuil de ses portes, je plaçai d'énormes tau-
  - 1. Allu.
  - 2. Dupshikku.
  - 3. V R 34 in BA III, 542-544, Col. I, 11-II, 2.
  - 4. Littér. : pascere.
  - 5. U-ta-qu; cf. arab. : waki'a.
  - 6. C'est le dûru de Babylone, c-à-d. la muraille avancée.
  - 7. C'est le shalkhu de Babylone, c-à-d. la muraille interne.

« reaux et des cérastes1. Ce qu'aucun roi antérieur n'avait « fait, mon père avait entouré la ville de ses murailles2 en « asphalte et en briques cuites; et moi j'élevai, en asphalte « et en brique cuites, une puissante muraille, la troisième, « longeant les autres, et je les unis et réunis aux murailles « de mon père. J'assis leur fondement sur le seuil même « des enfers³ et j'élevai leur faîte aussi haut qu'une mon-« tagne. D'un mur' de briques cuites, dans la direction « de l'Occident, j'entourai la muraille avancée<sup>5</sup> de Baby-« lone. Le mur de canalisation de l'Arakhtu en asphalte « et briques cuites mon père avait bâti; il avait construit « au delà de l'Euphrate un quai en briques cuites, mais il « n'avait pas achevé. Moi, son premier né, le chéri de son « cœur, je bâtis le mur de canalisation de l'Arakhtu en « asphalte et brique cuites, et avec le mur que mon père « avait bâti, je le fortifiai6.

« Dans l'Ésagil, sanctuaire terrible, grande maison du « ciel et de la terre, de meurede délices, je sis recouvrir d'or « brillant l'Ékur, chapelle du dieu Marduk, seigneur des « dieux, Kaduglisug demeure de la déesse Zarpanit, l'Ézida « demeure du roi du ciel et de la terre, et je le sis briller

- « comme le jour. Je rebâtis l'Étemen-anki 10, la ziggurat de
- « Babylone. Je rebâtis à Borsippa l'Èzida, le temple nor-

<sup>1.</sup> Mush-rushshé = animaux fantastiques avec une tête et un corps de serpent à quatre pattes, les deux de devant armées de griffes et celles de derrière de serres.

<sup>2.</sup> Ka-a-ri khi-ri-ti-shu = mur de son fossé.

<sup>3.</sup> Ina irat kegalli.

<sup>4.</sup> K-a-ari.

<sup>5.</sup> Dûri.

<sup>6.</sup> Voir, sur ce point, le résultat des découvertes récentes de R. Koldewey (D. wied. Babylon. §§ 21 et 22).

<sup>7.</sup> Kissu.

<sup>8.</sup> Expression qui rappelle le texte biblique : Quam terribilis locus iste! hic domus Dei est et porta coeli.

<sup>9.</sup> Parèdre du dieu Marduk.

<sup>10.</sup> C'est-à-dire: maison qui est le fondement du ciel et de la terre. Sur ce monument, voir R. Koldewey: l. c. § § 30 et 34.

« mal¹, le temple chéri de Nabû; sous l'or et les pierres « précieuses je le fis resplendir comme le firmament². »

#### 2. RECONSTRUCTION DES TEMPLES<sup>3</sup>.

« L'Émakh<sup>4</sup>, temple de la déesse Nin-makh<sup>5</sup>, l'É-nigpa-« kalamasumma, temple de Nabû de Khariri, l'É-gishshir-

« gal, temple de Sin, l'Èkharsagila, temple de Ninkarrak<sup>6</sup>,

- « l'Ênamkhe, temple de Rammân, au quartier de Kumari,
- « l'Ésakudkalama, temple de Shamash, l'É-kidurinim, tem-
- « ple de Nin-êanna<sup>7</sup>, qui habite à l'intérieur des murs de
- « Babylone, je les rebâtis et les élevai jusqu'à leur faîte<sup>8</sup>.
- « Les grands dieux qui y habitent, je les y introduisis. »

# Nabonide (555-538).

Ce qui préoccupe Nabonide ce ne sont pas tant la politique et la guerre que la restauration des temples ou le culte des dieux étrangers, ceux d'Ur et de Sippar surtout. Citons, sur ce sujet, un texte parmi tant d'autres.

## a. Construction d'un temple a Shamash9.

« Au dieu Shamash, le juge du ciel et de la terre, Nabu-

- 1. Ki-i-nim.
- 2. Shikhirtu: le firmament semé d'étoiles; cf. Job, XXXVIII, 33: 3. Cyl. du B M, A H 82, 7-14, 1042, Col. I, 43-53; (texte: BA, III,
- **534-53**9). **4.** Koldewey, § 9.
  - 5. « Grande dame, domina excelsa »; parèdre du dieu Eulil.
  - 6. Déesse de la médecine.

7. On ne peut pas préciser sa nature. Il est encore question de cette

divinité dans Shurpu II, 168; et cf. Br. 13604.

- 8. Parlant de la tour à étages de Babel (ziggurat Babili), Nabuchodonosor II dira qu'il a mis la main « à élever son faîte pour le faire rivaliser avec les cieux ». (Dans Langdon, Neubabyl. Kön. nº 17, II, 8-11). Ailleurs, Nabopolassar dit en parlant de la même tour que son dieu lui ordonne de la rebâtir et « de faire rivaliser son faîte avec les cieux ». (L. c. nº 1, I, 36-39).
  - 9. Grand cyl. de Sippar, II, 41 III, 21.

« chodonosor, un roi antérieur, avait bâti à Sippar son

« temple, l'È-barra; il avait cherché le temen antique mais

« il ne l'avait pas trouvé. Ce temple il l'avait bâti en qua-

« rante cinq ans. Le mur d'enceinte de ce temple était

« tombé. Je me tourmentai; je fus hésitant; mon visage fut

« frappé de terreur et troublé tant que je n'en eus pas fait

« sortir le dieu Shamash et que je ne l'eus pas fait habiter « dans un autre temple<sup>2</sup>. Ce temple je le démolis, et je

« cherchai l'antique temen.

« Dix-huit coudées de terre 3 (?) en profondeur je creusai.

« Le temen de Narâm-Sin, fils de Sargon, que, pendant

« 3.200 ans, aucun roi avant moi n'avait vu, le dieu Sha-« mash, le grand seigneur de l'E-barra, temple, demeure

« agréable à son cœur, il me le fit découvrir.

« Au mois de Teshrit, mois propice, à un jour faste que « les dieux Shamash et Rammân m'avaient fait connaître

« dans une vision, avec de l'or, de l'argent, de riches pierres

« précieuses, du bois de la forêt, du parfum de cèdre, avec « joie et allégresse j'établis solidement ses murs ; les pierres

« ne faisaient saillie, ni ne rentraient même d'un pouce.

« De 5.000 puissants troncs de cèdre je fis couvrir son « toit; j'amenai<sup>5</sup> aux portes de hauts cèdres pour les bat- « tants, les linteaux<sup>6</sup>, les gonds<sup>7</sup>.

« L'È-barra, et l'È-idib-an-azagga sa ziggurat, je rebâtis,

« et j'en achevai le travail 8.

« Je pris la main du dieu Shamash, mon seigneur, et « avec joie et allégresse je le fis habiter dans la demeure « qu'aime son cœur. La légende du nom de Narâm-Sin, fils

<sup>1.</sup> Igaru.

<sup>2.</sup> Bîtu.

<sup>3.</sup> Qaqqaru.

<sup>4.</sup> Bût, hébr. בית = maison (domus Dei).

<sup>5.</sup> Ratû.

<sup>6.</sup> As-kup-pu.

<sup>7.</sup> Nu-ku-she-e.

<sup>8.</sup> Shi-bi-ir-shu.

« de Sargon, que j'avais vue, je ne la changeai pas; j'y fis « des onctions d'huile; j'y offris des sacrifices, et, avec « mes tablettes, je les rapportai à leur place.

« O dieu Shamash, grand seigneur du ciel et de la terre, « lumière des dieux ses pères, rejeton du dieu Sin et de la déesse Ningal, lorsque tu entres dans lE'-barra, le temple « que tu aimes, lorsque tu viens occuper ton sanctuaire « éternel, moi, Nabonide, roi de Babylone, prince, ton conservateur¹, celui qui réjouit ton cœur, constructeur de tes « sanctuaires² augustes, regarde avec bienveillance mes « actes pieux! Chaque jour, au lever du soleil et à son coucher, au ciel et sur la terre, rends propices mes présages; « accueille mes prières, exauce mes supplications. Le scep- « tre et le solide bâton de commandement que tu m'as mis « entre les mains, puissé-je les porter dans les siècles des « siècles!

## b. — Un dieu révèle a Nabonide que Cyrus doit chatier Astyage3.

« Au commencement de ma royauté éternelle, j'eus une

« vision en songe. Le dieu Marduk, le grand seigneur, et le « dieu Sin, flambeau du ciel et de la terre, se rencontrèrent.

« Le dieu Marduk me dit : « Nabonide, roi de Babylone,

« avec tes chevaux et tes chars charrie des briques crues;

« bâtis l'Ekhulkhul et fais que le dieu Sin, le grand sei-

« gneur, y établisse son domicile. »

« Rempli de crainte, je dis à Marduk, seigneur des dieux :

« Ce temple que tu me dis de bâtir, les Mèdes l'ont entouré,

« et leurs forces sont puissantes. »

« Marduk me dit : « Les Mèdes dont tu parles, eux, leur

« pays et leurs rois qui se tenaient à leurs côtés, ils n'exis-

« tent plus. Au bout de la troisième année, surgit Cyrus,

<sup>1.</sup> Za-ni-in-ka.

<sup>2.</sup> Ku-un-mi-ka.

<sup>3.</sup> Grand Cyl. de Sippar, I, 16-35.

- « roi d'Anzan, le jeune serviteur du dieu Marduk; avec le
- « petit nombre de ses troupes il détruisit les nombreuses
- « troupes des Mèdes. Il prit Astyage, roi des Mèdes, et
- « l'emmena en son pays, prisonnier de guerre. »
  - « Telles furent les paroles du dieu Marduk, le grand sei-
- « gneur des dieux, et du dieu Sin, flambeau du ciel et de
- « la terre, dont l'ordre ne peut être éludé.

## c. — DESTRUCTION DE BABYLONE PAR SENNACHERIB 1 EN 6892.

« Oracles de malheur; son cœur maudit le pays.... il n'y
« eut pas de merci, il vint à Babylone, il détruisit les tem« ples, enleva le sol, brisa les reliefs et les statuts³, prit les
« mains du seigneur Marduk et le fit entrer à Ashshur. Il
« traita le pays selon la colère du dieu. Le seigneur Mardukne
« tempéra pas son courroux. Pendant vingt et un ans, il
« demeura à Ashshur. Enfin le temps vint, et la colère du
« roi des seigneurs-dieux s'apaisa, et il se souvint d'Ésaggil
« et de Babylone, siège de sa seigneurie.

## d. - LA DESTRUCTION DE NINIVE PAR LES UMMAN-MANDA'.

« Le roi des Umman-manda qui n'avait point de rival, il « le soumit et le fit marcher comme allié sous ses ordres. En « haut, en bas, à droite, à gauche, il ravagea, pareil à un ou-« ragan; il vengea Babylone. Iriba-Tuktê, roi des Umman-« manda, l'intrépide, détruisit tous les temples des dieux « d'Assyrie; et les villes des confins d'Akkad, qui avaient « fait opposition au roi d'Akkad et n'avaient point marché « avec lui comme alliées, il détruisit leurs sanctuaires. Nul

<sup>1.</sup> Stèle de Nabonide, Col. I, 1-34. — Cette stèle, demi-circulaire, en basalte, porte sept lignes de texte. Elle fut trouvée près de Hilleh; publiée et traduite par V. Scheil, dans RT, XVIII (1896), 15-26.

<sup>2.</sup> Cf. t. I Hist. et Civilis., p. 140.

<sup>3.</sup> Billudé: ordonnances gravées sur la pierre ou sur le mur (Schell, 1. c., 27).

<sup>4.</sup> Cf. Histoire p. 150.

- « n'échappa; il ruina leurs villes. Comme un ouragan, le
- « roi de Babylone accomplit amplement l'œuvre des malé-
- « dictions expiatrices de Marduk. Il ne se compromit pas
- « envers les statuts d'aucun dieu2. »

## Cyrus le Grand (538-529).

IL SE PRÉSENTE COMME L'ELU DU DIEU DE BABYLONE ET LE LIBÉRATEUR DE LA VILLE SAINTE<sup>3</sup>.

- « Le dieu Marduk considéra la totalité des pays. Il les « vit et chercha un roi juste, un roi selon son cœur qu'il
- « amènerait par la main. Il appela son nom : Cyrus, roi
- « Anshan! et il désigna son nom pour la royauté sur toutes
- « choses. Il courba à ses pieds le pays des Guti, tous les
- « Mèdes. Les hommes à tête noire, qu'il amena à prendre « ses mains, il en pritsoin, suivant le droit et l'équité.
- « Le dieu Marduk, le grand seigneur, le protecteur de
- « ses gens, regarda avec joie ses actes pieux et son cœur
- « juste; il lui ordonna d'aller à sa<sup>5</sup> ville de Babylone. Il
- « lui fit prendre le chemin de Babylone et, comme un ami
- « et un compagnon, il marcha à son côté. Ses troupes im-
- « menses, dont le nombre comme celui des eaux du fleuve
- « n'est pas connu, marchaient 6. Sans bataille, ni combat,
- « il le fit entrer dans Babylone, sa ville. Il épargna à
- « Babylone la souffrance.
  - « Nabonide, le roi qui n'honorait pas le dieu Marduk,
- « Marduk le livra aux mains de Cyrus. Les gens de Baby-
- « lone, tous, tout le pays de Shumer et d'Akkad, les grands
  - 1. Billudê cf. supra, note 3.
  - 2. Stèle, Col. II, 3-38; traduction V. Scheil.
  - 3. Cyl. Cyrus (V R 35), 11. 11-25.
  - 4. Ish-te-ni-'-e-shi-na-a-tim.
  - 5. Du dieu Marduk.
- 6. Shadâkhu. Ce mot rappelle une marche pacifique et religieuse, celle des processions; procession se disait (V R 8, 98) sha-da-khu, ou, plus souvent: mashakhu (I R 52, 4 verso 7; II R 33, 13 c. d.: etc.) dérivé du verbe de notre texte.

« et les shakkanak se prosternèrent devant lui, baisèrent ses « pieds, se réjouirent de sa royauté; leur visage fut radieux<sup>1</sup>.

« Le seigneur, qui par sa puissance a fait vivre ce qui était

« mort, qui a épargné à tous la ruine et les rigueurs², ils le

« bénissaient joyeusement et honoraient son nom3.

« Je suis Cyrus, roi de tout, roi grand, roi puissant, roi « de Babylone, roi du pays de Shumer et d'Akkad, roi des

« quatre régions, fils de Cambyse, roi grand, roi de la ville

« d'Anshan, arrière petit-fils de Teispes, roi grand, roi de la

« ville d'Anshan, rejeton éternel de la royauté, dont les

« dieux Bèl et Nabû aimaient la dynastie dont ils désiraient

« le règne pour la joie de leur cœur.

« Lorsque je fus entré dans Babylone, pacifiquement, et « que dans le palais des princes j'eus occupé la place de la

« seigneurie, au milieu de la joie et de l'allégresse, le dieu

« Marduk inclina vers moi le large cœur des Babyloniens

« (...), et moi, chaque jour, j'avais soin de l'honorer. Mes

« troupes immenses passèrent' en paix dans Babylone; dans

« tout le pays de Shumer et d'Akkad, je ne laissai subsister

« aucun ennemi<sup>5</sup>.

« 28-34 : La totalité des rois habitant des « palais », de « toutes les régions depuis la mer supérieure jusqu'à la mer

« inférieure, qui (....) habitent, les rois de l'Occident habi-

« tant des tentes, tous apportèrent de lourds tributs et bai-

« sèrent mes pieds, à Babylone.

« Depuis (....) jusqu'à la ville d'Ashshur et Suse, Agade,

« Eshnunak, Zamban, Me-Turnu, Dêr, près des frontières

« du pays de Guti, les villes de l'autre côté de l'Euphrate

« qui avaient été fondées depuis les temps antiques, je rame-

1. Namâru.

Ou bien: prenaient en considération sa parole.
 Is-sha-ad-di-kha; voir, supra, la note sur shadâkhu.

5. Mugallitu.

<sup>2.</sup> Le sens de ces deux derniers mots (bu-ta-qu, pa-ki-e) n'est pas sûr.

<sup>6.</sup> Ashib parakkê (MESH), par opposition à ashib kushtârê = habitant des tentes, qui suit (1.29).

- « nai en leurs lieux les dieux qui y habitaient et je les ins-
- « tallai dans une demeure éternelle. Je rassemblai la tota-
- ilité des gens et je les rétablis dans leurs domiciles; et les
- « dieux de Shumer et d'Akkad que Nabonide, à la grande
- « colère du seigneur des dieux, avait apportés à Babylone,
- « sur l'ordre du dieu Marduk, le grand seigneur, sans être
- « importuné je leur fis occuper dans leurs sanctuaires la
- « demeure que leur cœur aime. »

# Les dix rois préhistoriques.

Bérose<sup>1</sup> rapporte une tradition d'après laquelle, avant les temps historiques, auraient régné sur la terre dix personnages, rois ou demi-dieux, qui aidèrent l'humanité à demi-barbare à se civiliser; et puisque plusieurs légendes citées par le prêtre chaldéen, telles celles de la Création et du Déluge, existaient dès les époques les plus anciennes, on peut tenir pour vraisemblable que cette tradition remontait également très haut dans l'antiquité, — et peut-être en retrouvera-t-on un jour quelque copie archaïque, sinon le texte primitif.

Voici la liste de ces rois<sup>2</sup>, avec la durée de leur règne.

| 1. | 'Αλωρος     | Alorus <sup>3</sup>     | 10 Sar | έκ βαβυλώνος Χαλδαίος.                                                                  |
|----|-------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 'Αλαπαρος   | $Alaparus \ (Alaporus)$ | 3 Sar  | filius Alori.                                                                           |
| 3. | 'Αμιλλαρος) | Almelon                 | 13 Sar | ο εχ Παυτιδιδλων (εκ<br>πόλεως Παυτιδιδλιας.<br>ex Chaldaeis e civitate<br>Pautibiblon. |
| 4. | Άμμενων     | Ammenon                 | 12 Sar | ό Χαλδαΐος. ex Chal-<br>daeis e Parmibiblon                                             |

- 1. Prêtre chaldéen qui vivait en 300, avant J.-C. Voir l'Index-Lexique.
- 2. Dans Eusèbe, Chronic., lib. prior (ed Schoene), p. 7 suiv.
- 3. Les noms latins correspondent à la traduction arménienne d'Eusèbe.

(Pautibiblon).

4. Le Sar équivaut à 36.000.

| 5. Μεγαλαρος<br>(Μεγαλανος)                                                                                                | Amegalarus                  | 18 Sar | έχ Παυτιδιδλων πολεως.                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 6. Δαωνος<br>(Δαως)                                                                                                        | Davonus                     | 10 Sar | Ποιμήν ἐκ Παυτιδιδλων.                                            |
| 7. Εύεδωραχος<br>(Εύεδωρεσχος)                                                                                             | $Edoranchus \ (Edoreschus)$ | 18 Sar | έχ Παυτιδιδλων.                                                   |
| 8. 'Αμεμψινος                                                                                                              | Amemphsinus                 | 10 Sar | Χαλδαῖος ἐκ Λαραγχων.<br>Chaldaeus e Lancha-<br>ris (Chancharis). |
| 9. 'Ωτιαρτης                                                                                                               | Otiartes                    | 8 Sar  | Χαλδαίος ἐκ Λαραγχων.<br>Chaldaeus e Lancha-<br>ris.              |
| 10. Εισουθρος $\binom{\Sigma_1 \sigma \circ 0 \theta \rho \circ \varsigma}{\Sigma_1 \sigma_1 \theta \rho \circ \varsigma}$ | X is uthrus                 | 18 Sar | ύιός 'Ωτιαρτου.                                                   |

Total: 10 rois; 120 Sar.

Ces dix rois auraient donc régné 432.000, d'après la tradition.

Quelques remarques sur cette liste.

'Αλαπαρος, si l'on supprime la finale ρος, peut correspondre à Adapa, dont nous connaissons un mythe très ancien.

'Aμηλων est l'équivalent de l'assyrien amêlu : homme¹.

'Aμμενων peut être rapproché de l'assyrien ummânu : artisan.

Eὐεδωραχος, qui correspond peut-être à *En-meduranki*, au sujet duquel nous lisons dans un texte<sup>2</sup> de la Bibliothèque d'Ashurbanipal:

- « En-meduranki, roi de Sippar, chéri d'Anu, Bêl, Éa,
- « Shamash ..... Il lui accordèrent de voir l'huile sur l'eau<sup>3</sup>, « le mystère d'Anu, Bêl et Éa; ils lui mirent en main la
- « tablette des dieux, la tablette des omina, du mystère du
- a cial et de le terre le hêten de cèdre. Le sage le
- « ciel et de la terre, le bâton de cèdre ...... Le sage, le

<sup>1.</sup> Dans la liste Gen. V, le 3º patriarche antédiluvien s'appelle aussi Homme (En hébreu : Enosh.).
2. ZIMMERN, Rit. Taf., nº 24.

<sup>3.</sup> Observer l'huile sur l'eau était un des moyens de connaître l'avenir. C'est de la science de l'avenir qu'il est question dans ce passage.

- « maître, celui qui garde le mystère des grands dieux, fit
- « jurer son fils, qu'il aime, sur la tablette et le calame
- « devant Shamash et Adad et lui fit apprendre le enuma
- « mâr (amêl) bârê¹ ».

  « Parfait en sa prestance et ses dimensions², il peut s'ap-
- « procher, devant les dieux Shamash et Adad³, du lieu de
- « la vision 4 et de la décision 5 ».

'Λμεμψινος est peut-être l'équivalent du nom propre Amêl-Sin, c'est-à-dire homme du dieux Sin<sup>6</sup>.

'Ωτιαρτης est une mauvaise lecture de Bérose; c'est 'Ωπάρτης qu'il faut lire, et nous avons là le nom shumérien Ubar-Tutu<sup>7</sup>, du père d'Atra-khasis ou Xisuthros, héros du déluge<sup>8</sup>.

Ξισουθρος est le héros du Déluge : Atra-khasis.

# D. - Littérature poétique.

## a. - Poésie lyrique.

Les caractères de la poésie lyrique shumérienne que nous avons fixés plus haut<sup>10</sup> s'appliquent aux psaumes dont nous avons à parler ici. Nous n'y reviendrons pas. Nous signalerons seulement les faits littéraires qui conviennent

2. Le Voyant devait avoir un corps parfait.

4. Bird.

5. Purussu.

6. Le huitième patriarche biblique antédiluvien a aussi un nom composé: Methú-Shalakh (Gen V, 21, 22, 25, 26.), que la Vulgate transcrit Mathusala (LXX Μαθουσάλα.)

7. Ubar-Tutu = protégé du dieu Tutu (ubar ou ubara = kidinu = protégé, et Tutu est quelquefois un des noms de Marduk, à l'époque assyrienne. Créat. VII, 9. Mais à l'époque où nous fait remonter la tradition, c'est-à-dire aux temps préhistoriques, le syncrétisme n'était évidemment pas réalisé de Tutu = Marduk. Cf. Langdon, l. c., 132 note 2.

8. Cf. Gilgam. IX, 1, 6.

9. C'est-à-dire le très sage; par interversion Khasis-atra.

10. Période shuméro-akkadienne.

<sup>1.</sup> C'est le titre de la tablette de divination, ou mieux de la grande série d'omina astrologiques.

<sup>3.</sup> Shamash et Adad étaient patrons de l'art divinatoire.

particulièrement aux compositions qui font l'objet du présent paragraphe; elles sont de la période grecque<sup>1</sup>.

Plusieurs de nos Hymnes sont des invocations, des sortes de litanies où se pressent les noms et les épithètes divines.

Ainsi, dans une louange au dieu Lune, nous lisons:

Seigneur <sup>d</sup> Nannar, Père <sup>d</sup> Nannar, Seigneur <sup>d</sup> Nannar, Père <sup>d</sup> Nannar, seigneur d'Ékishshirgal; seigneur d'Étendug; seigneur d'É...anna; seigneur d'Égalanna;

et la litanie continue avec, au début, les deux mots qui alternent en douze lignes père et seigneur<sup>2</sup>.

Ailleurs, bien qu'il ne s'agisse pas d'invocation, le développement procède en manière de litanie. Par exemple :

Le verbe de Gula, le verbe d'Enlil, le verbe d'Éa, le verbe de Marduck, comme l'esprit il est immuable; comme l'esprit il est immuable; comme l'esprit il est immuable; comme l'esprit il est immuable;

puis, en quelques lignes, au lieu du nom de la divinité, un attribut du verbe; et la litanie reprend sous une autre forme:

le verbe de Gula, le verbe d'Enlil, le verbe d'Èa, est un verbe de majesté; est un verbe de majesté; est un verbe de majesté<sup>3</sup>;

#### ou encore:

Lorsque Enlil seigneur des pays élève la voix, au coucher du [soleil, lorsque Ninlil, la grande mère, élève la voix, au coucher du [soleil,

1. Ces textes ont été publiés par George Reisner, Sumer-babyl. Hymnen. Berlin, 1896.

2. SBH, nº 24 verso, 4 suiv. Voir aussi nºs 8-10; 13; 14 verso, 1. 4-14 (les 3 premières lignes manquent); 15, recto 1. 15-26; 18-19 (de la série « Auguste héros de la terre »; 22 recto et verso. Et encore 48, recto et verso jusqu'à 1. 38, puis de 1. 1. 39-62, c'est-à-dire qu'à la suite d'une longue litanie viennent 23 lignes qui ne diffèrent l'une de l'autre que par le mot final (le nom d'un temple).

3. SBH nº 1.

lorsque la grande déesse, mère d'Adad, élève la voix. au cou[cher du soleil,
lorsque la dame, déesse du ciel,
[cher du soleil¹;...

Dans telle lamentation<sup>2</sup>, douze fois de suite les vers commencent par le mot malheur et finissent par le mot parole:

Malheur à ta ville de Nippur,

Malheur aux murs de briques d'Ékur,

Malheur aux murs de briques de Sippar,

à ta parole!

à ta parole!

Dans une lamentation au verbe d'Anu et d'Enlil, quatorze fois de suite le vers commence par ce mot e-ne-em-ma-a-ni<sup>\*</sup>:

Son verbe, quand il est porté au Voyant.

Son verbe, quand il est porté au Prophète,

le Voyant hésite!

Fsite!...

ailleurs, les vingt dernières lignes d'un psaume finissent par cette sorte de refrain dug-ga-an-na-ab; dans un autre morceau, une dizaine de lignes finissent par ils pillent:

Le temple et la ville ils pillent; ma propriété et mes biens ils pillent; ma couche de porphyre ils pillent; etc.

suivis d'une dizaine de lignes dont chacune ne diffère guère de la précédente que par un mot :

Ceux qui outragent mon époux ce sont eux; ceux qui outragent le seigneur de Nippur ce sont eux; ce sont eux; ce sont eux;

# Mode de composition.

Quand on étudie le mode de composition de ces psaumes shumériens par la comparaison des diverses recensions que

- 1. SBH nº 65, (Cf. SBH nº 68) recto 70 verso 46. De même H. RADAU, SHP (dans BE, XXX, I), nº 1, Col. II, 3-22.
  - 2. SBH 3.
  - 3. « Son verbe. ».
  - 4. Cf. aussi SBH 6 recto 5-13, et verso; 24; 7 et 8-10 passim.
  - 5. SBH nº 25, verso.
  - 6. SRH nº 47, verso.
  - 7. De même SBH nº 49, 28-52.

nous en avons quelquefois<sup>1</sup>, on remarque que souvent l'on est en présence de morceaux empruntés à des copies différentes et cousus ensemble.

Prenons comme exemple CT XV, 24-25. Les lignes lisibles 6-12 sont aussi CT VII, 25-31. Le verso est un duplicatum de K. 41 Recto, Coll. III + Verso I. D'autre part l'étude de K. 41 montre que ce morceau est d'un style plus pur que CT XV, 24-25<sup>2</sup>. Enfin K. 41 est une copie, avec traduction sémitique; par conséquent le texte remontait à un texte différent de celui de CT XV, 24, et antérieur; et donc il existait déjà un autre texte différent de CT XV, 24.

Quelquefois on applique à un dieu ce qui est dit d'un autre; ainsi le texte SBH 1-3 est un Hymne au Verbe d'Enlil. Or K 69, qui est un Hymne au Verbe de Nergal consiste simplement en 27 vers de SBH 1-3<sup>3</sup>.

Le fond<sup>\*</sup> primitif de la série « Ciel élevé » <sup>5</sup>, en l'honneur de Sin, fut composé pour le culte d'Ur. Une imitation en fut faite, à Sippar semble t-il, en un hymne à Shamash. Et, plus tard, celui-ci fut inséré dans la série d'Ur, où elle se trouve <sup>6</sup>.

Dans un hymne de la liturgie d'Isin<sup>7</sup>, nous avons un passage en l'honneur d'Enlil<sup>8</sup> avec une enclave<sup>9</sup> en l'honneur de Shamash qui dérive des écoles de Sippar ou de Larsa<sup>10</sup>,

- 1. Ainsi de SBH nº 48 (copie néo-babylonienne) nous avons un fragment de *duplicatum* SBH nº 50 et deux copies assyriennes K. 4629 et Rm 132 (in V R 52).
- 2. Cf. les études de Pinches (PSBA, 1895 Febr.) et de ST Langdon (Sum. Bab. Psalms, 1909, p. 1; Cf. ZA, XXII, 203.).

3. Exactement K 69 = SBH, I, Recto 49-Verso 18.

- 4. SBH 5.
- 5. An na e lum e (SBH, 5, 23, 24.).
- 6. SBII 23, Recto 1 Verso 4.
- 7. SBH, 46.
- 8. L. 12-26.
- 9. L. 17-19.
- 10. Cf. Langdon, Sam. bab. Psalms, 130-139. SBH 46 est une copie babylonienne; du même psaume composite nous avons aussi une copie ninivite: IX R 28\*.

Quelquefois, bien que l'on soit en présence d'un morceau très certainement *composite* et d'une certaine étendue, il est impossible d'en démêler l'idée primitive<sup>1</sup>.

De la série im-ma-al gù-de-de, « l'ouragan hurlant », nous avons la deuxième tablette et une partie de la troisième. La deuxième est SBH 66 et 82 fragmentaires. Trois autres sont des extraits de section de la série « l'ouragan hurlant »; or les auteurs de ces trois morceaux ont suivi deux méthodes de rédaction : leur verso correspond à l'Hymne au verbe, de SBH 66; mais, pour le recto, l'un emploie l'Hymne au verbe du recto de la deuxième tablette, l'autre la litanie du verso de la même tablette. Le recto de la troisième tablette a entièrement disparu.

Nous avons deux recensions d'un hymne à Enlil de Nippur; l'une est écrite en babylonien archaïque<sup>4</sup>; l'autre est une copie assyrienne récente<sup>5</sup> faite sur un original babylonien : cette copie est une adaptation : elle diffère du premier texte par l'invocation des dieux, des villes. des temples<sup>6</sup>, mais elle garde inchangée la saveur archaïque.

De ce qui vient d'être dit il résulte que plusieurs de nos

2. SBH 58; BA V, 617 (= K. 2875); BA V, 618 (= K. 2004.)

3. BA V, 617. Cf. Langdon, Sum. bab. Psalms, 16-17.

4. CT XV, 12-13.

5. Reproduite dans IV R 28\* 4.

6. Dans le texte babylonien archaïque, l'invocation aux dieux se limite à Enlil (Bêl) qui se présente avec ses « puissants noms » — sept en tout, dans ce texte — et on ne mentionne que les temples ou sanctuaires de Nippur. (Avec cette ville ou ne nomme que Ur et Larsa.). Dans la recension postérieure, outre les sept « puissants noms » de Bêl de Nippur, figurent Éa, Marduk, Nebo et Madanu, et les villes de Babylone, Borsippa, Sippar, Isin et Nippur.

7. On pourrait citer d'autres faits littéraires de même genre. En voici encore un où nous constatons que le rédacteur a adapté à une divinité ce qui avait été écrit pour une autre, en d'autres temps et en d'autres lieux : Une série (muten-nu-nunuz-gim « la déesse de la naissance de l'enfant » = SBH 46; 47; 48; 49) annonce la série qui suit (uru-khul-a-ge = « celle dont la ville est détruite, ») dont nous avons quatre tablettes, les 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> (SBH 51; 52; 55; 53.). Les deux 1<sup>res</sup> de ces quatre sont une lamentation

<sup>1.</sup> Ainsi en est-il pour SBH 48. bien qu'il en existe plusieurs recensions.

hymnes ou psaumes, dans leur état actuel, sont des compilations dans lesquelles on a adapté ou même simplement enfilé, en l'honneur d'une divinité donnée, des séries de vers composés quelquefois en l'honneur d'autres dieux et en des temps déjà lointains peut-être.

Pour apprécier ces psaumes à leur juste valeur, il faudrait pouvoir avec certitude séparer les éléments constitutifs de chacun, savoir en quelle circonstance, dans quel but et à l'adresse de quel dieu ils avaient été composés. Or cela est presque toujours malaisé, et quelquefois même absolument impossible.

## b. - Poème en babylonien.

#### LE JUSTE SOUFFRANT.

Un fragment de poème du Juste souffrant, en babylonien classique du Nouvel Empire babylonien, si ce n'est du temps des derniers Sargonides, a été trouvé à Suse en 1910. Nous en donnons seulement l'analyse<sup>1</sup>.

La face du fragment décrivait, très probablement, les revers immérités du Juste, mis en contraste avec sa prospérité et sa générosité passées. Au temps des beaux jours, le Juste ne gardait pas pour lui, mais dispensait aux indi-

à Bau d'Isin; les deux suivantes, de même forme littéraire que les précédentes, sont une lamentation à Nanâ d'Erek.

Deux tablettes — une de chaque série — ont le même contenu littéraire :

2e sér. SBH 52

a. 1-28 : lamentation à Bau d'Isin décrivant ses souffrances.

- b. 29-35 : elle se lamente sur lsin et ses temples, avec le motif : « ils ont [jeté au vent. »
- c. 39-50 : Enlil, cause de la calamité.

1re sér. SBH 48

- d. 1-9 : Bau continue de se lamenter.
- e. 10-11 : désolation de Bau. f. 12-26 : Hymne à Enlil.
- g. 27-fin: ancienne lamentation à Enlil, concernant Nippur, avec inser-[tion pour Isin.
- 1. Elle est empruntée au P. Scheil, qui a publié ce fragment dans Mémoires, t. XIV (1913), p. 46-48.

gents, troupeaux, richesses, aliments; depuis sa déchéance, ceux qui possèdent des biens les réservent pour eux-mêmes et le laissent dans les privations; il invoque sans cesse son dieu, et on le traite d'impie, parce qu'il est malheureux; on le relègue avec les chiens et les porcs; les rites lui sont interdits, et les eaux du fleuve qui justifient ou purifient restent hors de sa portée.

Le revers montrait ce Juste rentré en grâce auprès de la Divinité, et les impies confondus. Celui-là est dans la joie : il mange, et ceux-ci sont affamés; il boit, et ceux-ci restent altérés; il fréquente le fleuve, et ceux-ci demeurent attachés loin du rivage. Ce qui avait causé le courroux du dieu a cessé, la chaîne de fer est rompue; tous voient le triomphe du Juste et sa lumière brille à jamais.

#### ARTICLE 11

# En Égypte.

Le Livre des Morts à l'époque gréco-romaine.

La matière, quelle qu'elle fut, sur laquelle on copiait le Livre des Morts, était fort coûteuse, aussi les riches seuls pouvaient-ils s'assurer la possession d'une copie sacrée.

Vers la fin de la XXVI<sup>e</sup> dynastie, on se persuada que seules certaines parties du Livre des Morts étaient nécessaires pour la résurrection du corps et le salut de l'âme, et l'on commença d'ensevelir avec le mort la copie des plus importants chapitres seulement, et encore dans une forme abrégée. Un peu plus tard, les scribes rédigèrent des ouvrages dans lesquels ils ne mirent que les passages des chapitres principaux regardés comme nécessaires pour la résurrection du corps; les éléments magiques furent exclus; on ne retint que les formules et les textes appartenant au culte d'Osiris, le premier homme ressuscité.

## 1. Livre des Respirations.

Un des plus anciens de ces substituts récents du Livre des Morts est le Shai en Sensen ou Livre des respirations<sup>1</sup>. Il est de l'époque des Ptolémées<sup>2</sup>. En voici quelques passages:

ô Osiris un tel! Amon est avec toi pour te rendre la vie. Ap-heru t'ouvre la bonne route. Tu vois par tes yeux, tu entends par tes oreilles, tu parle par ta bouche, tu marches avec tes jambes. Ton âme est divinisée dans le ciel inférieur pour accomplir toutes les transformations à son gré! Tu accomplis les réjouissances de la perséa sacrée dans An; tu te réveilles chaque jour, tu vois les rayons du soleil. Amon vient vers toi avec les souffles de la vie; il te fait respirer dans ton cercueil. Tu montes sur la terre, chaque jour, le Livre des respirations de Thot étant ta sauvegarde, tu respires par lui tous les jours. Tes yeux contemplent les rayons du disque. La vérité te sera annoncée par Osiris. Les formules de justification sont (écrites) sur ton corps. Horus, le défenseur de ton père, protège ton corps; il divinise ton âme ainsi que celle de tous les dieux. L'âme de R'a fait vivre ton âme; l'âme de Shu remplit tes organes respiratoires de doux souffles 3.

On promet donc au défunt qu'il entrera en possession de toutes les fonctions de la vie terrestre, qu'il aura à son gré la faculté de prendre toutes les formes, de se transporter instantanément d'un lieu dans un autre, de se mêler aux vivants.

t. De Horrack. Le Livre des Respirations in Biblioth. égyptol., t. VII, (1907), 110-137, et trad., avec commentaire.

<sup>2.</sup> Bibl. égyptol. ibi. p. 99.

<sup>3.</sup> Page 11, § 6.

Voici maintenant une belle prière qui s'adresse aux divinités infernales. Elle était récitée par l'officiant et avait pour but de rendre le défunt agréable aux dieux. Elle est empreinte d'un sentiment profondément religieux et contient des maximes de morale remarquables.

O dieux qui habitez le ciel ınférieur, écoutez la voix de l'Osiris un tel. Il est venu auprès de vous; il n'a conservé aucune souillure de péchés; il n'y a plus aucun mal en lui: aucun délateur ne s'est élevé contre lui; il vit dans la vérité, il se nourrit de vérité. Les dieux sont satisfaits de tout ce qu'il a fait; il a donné des pains à celui qui avait faim, de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui était nu. Il a présenté des offrandes aux dieux, des oblations funéraires aux mânes. Il n'a pas été fait de rapport contre lui devant aucun dieu. Qu'il entre (donc) dans le ciel inférieur, sans être repoussé; qu'il serve Osiris et les dieux de Kerti, (car) il est favorisé par les fidèles et divinisé parmi les parfaits. Qu'il vive! Que son âme vive! Que son âme soit admise en tout lieu qu'elle aime. Il a reçu son Livre des respirations, pour qu'il respire avec son âme, (avec) celle du ciel inférieur, et pour qu'il accomplisse toutes les transformations à son gré, avec les habitants de l'Amenti Que son âme aille en tout lieu qu'elle aime, et qu'elle vive sur la terre à tout jamais, éternellement et à perpé-C'est fini.

## 2. Le Livre de traverser l'éternité.

Cet ouvrage, de même genre que le précédent, offre un grand intérêt. L'exemplaire le plus complet est à Vienne. On décrit la manière par laquelle l'âme du défunt, quand

elle est armée du pouvoir que lui donne le Livre de traverser l'éternité, est en état de voyager d'une extrémité à l'autre de l'Égypte, de visiter toutes les villes saintes, d'assister aux fêtes, de jouir de la communion non seulement des dieux et des esprits qui s'y assemblent, mais encore des parents qu'il laisse sur la terre.

Parmi les ouvrages composés pour être récités dans les fêtes d'Osiris et qui avaient une spéciale connexion avec le culte de ce dieu, trois méritent d'être mentionnés à cause de la vogue qu'ils eurent à l'époque gréco-romaine : Les Lamentations d'Isis et de Nephthys; — le Chant de fête d'Isis et de Nephthys; — le Livre de magnifier l'esprit d'Osiris. Nous donnerons quelques détails sur la première de ces œuvres.

## 3. Lamentations d'Isis et de Nephthys.

Le papyrus qui nous les a transmises est divisé en deux parties bien distinctes : la 1<sup>re</sup> contient des chapitres du Rituel funéraire, en caractères hiéroglyphiques; la 2<sup>e</sup> consiste en cinq pages de belle écriture hiératique de la basse époque (probablement des Ptotémées).

Cette dernière partie se compose d'une série d'évocations et d'invocations, précédées d'un préambule et suivies d'une clause finale. Ce sont des chants de deuil où l'on implore en faveur d'une défunte, qu'on désire voir appelée à la vie éternelle, le secours des deux sœurs dont les prières ont ressuscité l'âme d'Osiris<sup>2</sup>.

2. Ceci est indiqué dans le préambule.

<sup>1.</sup> Papyrus de Berlin nº 1425, provenant des ruines de Thèbes, découvert par Passalacqua dans l'intérieur d'une statue d'Osiris. Reprod. De Horrack. OEuvres diverses dans Biblioth. égyptol., t. XVII (1907), 34-53 et 83-98, texte accompagné d'une double trad. française, et d'une trad. anglaise.

#### I

#### EVOCATION D'ISIS.

#### Elle dit1:

Viens à ta demeure, viens à ta demeure, ô dieu An2, viens à ta demeure! Tes ennemis ne sont plus! () excellent souverain viens à ta demeure! Regarde-moi. Je suis ta sœur qui t'aime. Ne t'arrête pas loin de moi, ô bel adolescent. Viens à ta demeure, vite, vite. Ne t'aperçois-tu pas? Mon cœur est dans l'amertume à cause de toi : mes yeux te cherchent: Je te cherche pour te voir. Tarderai-je à te voir, tarderai-je à te voir, ô excellent souverain, tarderai-je à te voir? Te voir, c'est le bonheur, te voir, c'est le bonheur! ô dieu an, te voir c'est le bonheur! Viens à celle qui t'aime, Viens à celle qui t'aime, ò Unnefer³ justifié! Viens à ta sœur, viens à ta femme; viens à ta sœur, viens à ta femme, ô Urt-het viens à ton épouse! Je suis ta sœur par ta mère; ne te sépare pas de moi! Les dieux et les hommes [tournent] leurs faces vers toi pour te pleurer, tous, à la fois, quand ils me voient. Je t'appelle dans mes lamentations jusques au haut du ciel; et tu n'entends pas ma voix. Je suis ta sœur qui t'aime sur la terre; personne autre ne t'a aimé plus que moi, [ta] sœur, [ta] sœur.

<sup>1.</sup> Le passage qui suit rappelle le scène de la momie étendue sur son lit funèbre auprès duquel se tiennent, dans l'attitude du deuil, Isis et Nephthys, veillant sur le défunt et se lamentant, comme elles l'ont fait, dit la rubrique, pour leur frère Osiris.

<sup>2.</sup> AN, titre d'Osiris; il se trouve au chap. LXXXIX du Rituel funéraire.

<sup>3.</sup> Surnom d'Osiris.

#### II

## ÉVOCATION DE NEPHTHYS.

#### Elle dit:

O excellent Souverain, viens à ta demeure! Réjouis-toi, tous tes ennemis sont anéantis. Tes deux sœurs sont auprès de toi, en sauvegarde de ton lit funèbre, à t'appeler en pleurant toi qui es renversé sur ton lit funèbre. Tu vois [nos] tendres sollicitudes; parle-nous, ô chef suprême, notre Seigneur! Détruis toutes les angoisses qui sont dans notre cœur. Tes compagnons, qui sont les dieux et les hommes, lorsqu'ils te voient [s'écrient] : A nous ta face, ô chef suprême, notre seigneur! La vie, pour nous, c'est de voir ta face. Que ta face ne se détourne pas de nous! La joie de notre cœur est de te contempler; ô Souverain, notre cœur est heureux de te voir. Je suis Nephthys, ta sœur qui t'aime. Ton ennemi a succombé, il n'existe plus. Je suis avec toi, en sauvegarde de tes membres pour toujours éternellement.

#### V

#### INVOCATIONS D'ISIS.

## Elle dit:

Viens à ta demeure, viens à ta demeure!
Excellent souverain, viens à ta demeure!
Viens et vois ton fils Horus
chef suprême des dieux et des hommes.
Il a pris possession des villes et des campagnes
par la grandeur du respect qu'il inspire.
Le ciel et la terre sont sous sa crainte,
les barbares sous sa terreur.
Tes compagnons qui sont les dieux et les hommes
sont devenus siens, dans les deux hémisphères,

#### 1. Ton escorte.

pour accomplir tes cérémoniss mystérieuses. Tes deux sœurs sont auprès de toi, offrant des libations à ta personne; ton fils Horus accomplit pour toi l'oblation funèbre de pains, de breuvages, de bœufs et d'oies. Thot institue ta panégyrie en t'appelant dans ses louanges. Les enfants d'Horus sont la sauvegarde de tes membres, glorifiant ton âme chaque jour. Ton fils Horus salue ton nom, dans ta demeure mystérieuse, en te présentant les choses [consacrées] à ta personne. Les dieux tiennent à la main des vases pour faire des libations à ton être. Viens à tes compagnons. chef suprême, notre Seigneur! Ne te sépare plus d'eux.

Ici finissent les invocations.

Cette section est un chant triomphal. Osiris, renaissant sous la forme d'Horus vainqueur ou du soleil levant, est devenu le maître du monde entier qui le révère : les dieux et les hommes acceptent et pratiquent son culte, qui est institué partout.

## MORCEAUX DIVERS.

#### 1. Récit de la Créatoin.

Ce récit est emprunté au Papyrus n° 10.188, du Bristish Museum, qui fut écrit vers 305 av. J.-C. Les éléments de la légende sont très anciens, mais on ne peut préciser à quelle date ils remontent. Il faut noter toutefois que les dieux Ptah et Amon, dont la réputation fut si grande à partir d'une certaine date et à l'époque même où fut copié le papyrus, ne figurent pas dans la Légende.

<sup>1.</sup> Une autre belle édition de cette œuvre est celle de E. A. Wallis Budge (Fac-similes of Egyptian hieratic papyri in the British Museum, grand in-folio, London 1910, avec la trad. angl. p. 1-6) elle porte le nom de Papyrus Nesi-Amsu ou Nesi-Min et diffère un peu du Papyrus de Berlin que nous venons de citer.

Au milieu d'une incantation magique, il y a, dans ce papyrus, deux exemplaires du « Livre de savoir comment R'a commença à exister, et de renverser Apepi », exemplaires qui ne dissèrent d'ailleurs que par des détails'.

On nous avertit que ce qui va suivre a été dit par le dieu

 $Neberdjer^2$ :

« Je suis le créateur de tout ce qui a commencé d'exister.

« Je commençai d'être sous la forme Kheperi. Je commençai

« d'être sous la forme Pawtti3. Je me formai moi-même

« hors de la matière primordiale; je me fis moi-même hors

« de la substance qui existait au temps primordial. »

Rien n'existait alors, si ce n'est la grande masse d'eau primordiale appelée Nu, dans laquelle étaient les germes de tout ce qui devait exister plus tard. Il n'y avait ni ciel ni terre, et le dieu ne trouvait aucune place où se mettre; il dit: « J'étais seul. »

Il se créa lui-même en prononçan tson propre nom comme un nom de puissance, et, quand il fut prononcé, sa forme visible parut. Il prononça ensuite une autre parole de puissance qui eut pour résultat de donner l'être à son âme [ba].

Pour chaque acte créateur, Neberdjer pense la chose à créer, et, quand il a prononcé son nom! la chose existe dans

le ciel et la terre.

De son corps et de son ombre, le dieu produit les deux dieux Shu et Tefnut qui, avec Neberdjer, constituent la première triade, « un dieu devient trois. » La tradition de l'enfantement de Shu et de Tefnut remonte jusqu'à l'époque des Pyramides, puisqu'il est mentionné dans un texte de Pépi I<sup>er</sup>.

Vient ensuite le deuxième acte créateur : l'œil de Neber-

2. C'est-à-dire : dieu de la plénitude; c'est une appellation d'Osiris.

3. C'est-à-dire: les temps primordiaux.

4. L. 466.

<sup>1.</sup> Cf. Budge, Liter. Chap. VI. (On notera ce fait de la juxtaposition de textes différents dans un même papyrus, et de la transcription de deux exemplaires presque identiques à la suite l'un de l'autre).

djer (identifié plus tard avec  $R^*a$ ), émerge au-dessus de la masse liquide (Nu), et la lumière luit au-dessus des eaux Shu et Tefnut sont unis : ils donnent naissance à Geb, le dieu Terre, et à Nut, le dieu Ciel.

Neberdjer eut un accident à l'œil, qui s'obscurcit. Cette période de ténèbres est la nuit. Pour porter remède aux inconvénients du retour fréquent des ténèbres, le dieu créa un second œil, c'est-à-dire la Lune, qu'il plaça dans le Ciel. Le grand œil présidait au jour, et le petit œil à la nuit. Un des résultats de l'obscurité quotidienne fut que, chaque soir, la déesse Ciel revenait s'unir au dieu Terre.

Cinq dieux et cinq déesses furent ensuite créés.

Les hommes et les femmes furent d'abord formés des larmes qui tombaient de l'œil de *Kheperi*, sur son corps. Plantes, végétaux, herbes, arbres doivent leur origine à la lumière de la lune tombant sur la terre.

Notre texte ne mentionne pas de création spéciale de « bêtes des champs » mais le dieu dit expressément qu'il créa les enfants de la terre, c'est-à-dire les êtres rampants et, probablement, les quadrupèdes aussi.

Hommes et femmes et tous autres vivants créés par Neberdjer se reproduisirent eux-mêmes, dans la suite, chacun suivant sa propre voie.

# 2. État d'âme de sceptique.

Le doute avait envahi certaines âmes; la mort leur apparaissait comme une chose terrible. A Philae<sup>2</sup>, une femme défunte s'adresse ainsi à son mari :

« O mon frère, ô mon ami, ô mon mari! ne cesse pas « de boire, de manger, de vider la coupe de la joie, de faire

1. Le dieu soleil, le même que Neberdjer.

<sup>2.</sup> Texte dans Lepsius, Auswahl der wichtigsten Urkunden des Aegyptischen Alterthums, grand in-fol. Leipzig, 1842 Tafeln XVII; trad. de G. Maspeno dans la Biblioth. égyptol. t. II, p. 468-460.

« l'amour, de célébrer des fêtes; suis toujours ton désir et « ne laisse jamais entrer le chagrin dans ton cœur, si long-« temps que tu es sur la terre.

« Car l'Amenti est le pays du lourd sommeil et des « ténèbres, une demeure de deuil pour ceux qui y restent. « Ils dorment dans leurs forces incorporelles; ils ne « s'éveillent pas pour voir leurs frères; ils ne reconnaissent « plus ni père, ni mère; leur cœur ne s'émeut plus vers leur

« femme, ni vers leurs enfants.

« Un chacun se rassasie de l'eau de vie; moi seule j'ai « soif. L'eau vient à qui demeure sur la terre; où je suis, « l'eau me donne soif. Je ne sais plus où je suis depuis que « je suis entrée dans ce pays; je pleure après l'eau qui a « jailli de là-haut.

« Je pleure après la brise, au bord du courant, afin qu'elle « rafraîchisse mon cœur en son chagrin. Car ici demeure « le dieu dont le nom est Toute mort. Il appelle tout le « monde à lui, et tout le monde vient se soumettre à lui, « tremblant devant sa colère. Peu lui importent et les « dieux et les hommes; grands et petits sont égaux devant « lui. Un chacun tremble de le prier, car il n'écoute pas. « Personne ne vient le louer, car il n'est pas bienveillant « pour qui l'adore : il ne regarde aucune offrande qu'on lui « tend. »

#### ARTICLE III

# Littérature Moabite.

Le texte que nous allons citer est le seul que l'on connaisse. Il contient toutes les particularités de grammaire et de style qui caractérisent le dialecte cananéen le mieux connu, l'hébreu.

## INSCRIPTIONS DU ROI MESA1.

Cette inscription, gravée sur un stèle monolithe de basalte noir, arrondie ou cintrée à la partie supérieure, rappelle les stèles égyptiennes. Elle représente, pour nous, le plus ancien spécimen de l'écriture alphabétique (1x° av. J.-C.) et a la plus grande importance au point de vue paléographique, archéologique, historique<sup>2</sup> et biblique.

- « 13. Je suis Mesa, fils de Kamosh-kn<sup>1</sup>, roi de Mo'ab, le dy-« bonite<sup>5</sup>. Mon père a régné sur Mo'ab, trente ans, et moi « j'ai régné après mon père. | Et j'ai fait ce bâmâh<sup>6</sup> à Ka-« mosh de Qorkhoh<sup>7</sup> [... (?) en signe<sup>8</sup> de salut], parce qu'il « m'a sauvé de toutes mes chutes (?) et m'a fait triompher « de tous mes ennemis.
- 1. Texte dans Lidzbarski, Altsemitische Texte 1 Heft (éd. manuelle, sans trad. avec de bonnes notes); M.-J. Lagrange, RB X, 522 suiv.; texte et trad. avec comment. philol. et histor.; R. Dussaud, Les monuments palestiniens et judaïques. In-8, Paris, 1912, p. 4-20 (texte, trad., étude).

Le nom du roi Mésa est écrit, sur la stèle Msh': TM: Mêysh'a II Reg.

III, 4. Josèphe, Antiq. IX, 29 : μεισάς; μισάς; LXX : μωσά.

2. Cf. Histoire et civilisation, p. 130.

3. Les chiffres indiquent les lignes de la stèle; les traits verticaux | reproduisent ceux du monument; le (?) signifie que le sens est douteux; le [....] représente une lacune ou omission probable; les..., une mutilation du texte original et [] une restitution.

4. Le père de Mesa portait, sans doute, un nom théophore composé dont nous ignorons le second élément. Si la lecture kn était sûre, on

pourrait songer, avec Lidzbarski, à काइड.

Kamosh était le dieu national des Moabites.

5. Dybon; aujourd'hui: Diban.

6. Donc un lieu de culte où fut érigée, sans doute, la stèle (mtsb ou nsyb ntsyb) sur laquelle se trouve la présente inscription. Cf. I Reg. XI, 7:

« Salomon bâtit un bâmâh à Kâmôsh. ».

7. Qrkhh; Lidz, propose de lire ce nom de lieu Qorkhoh, comme Shiloh, Shokoh. Laga.: Qorkhâ. Etait-ce l'ancienne capitale de Moab, celle qu'Isaïe (XV, 1) appelle Qiyr Mo'ab (cf. Laga. 528-530), ou un faubourg de Dybon, plutôt que sa citadelle, sonacra? Les avis sont partagés. D'après ce qui est dit aux l. l. 22-23, il est difficile d'admettre qu'il s'agisse d'une forteresse dont l'aire était naturellement assez étroite.

8. Ns. Se rappeler l'autel élevé par Moïse et appelé par lui « Yahwih est mon signal : Yahewéh nissi. (Ex. XVIII, 15.) Peut-être, au lieu de ns, bmt

état construit): « bâmâh (sanctuaire) de salut; » avec R. Dussaud.

- « 'Omry, roi d'Israèl, fut l'oppresseur de Mo'ab pendant « de longs jours, parce que Kamosh était irrité contre son « pays | . Et son fils lui succéda, et il dit, lui aussi : « j'opprimerai Mo'ab! | C'est de mon temps qu'il parla. « [... ainsi¹].
- 7. « Et j'ai triomphé de lui et de sa maison. | Et Israèl a péri pour jamais. Or 'Omry avait pris possession de la « terre de Medaba² | et y demeura durant ses jours et le « terme des jours de ses fils, à savoir quarante ans; et Kamosh [nous] l'a rendue de mon temps. | Et j'ai restauré de Ba'al-Me'on et j'y ai fait un bassin, et j'ai restauré
- « Qaryathen 10 | .
  « Or les gens de Gad habitaient dans la terre d'Ataroth 11,
  « de toute antiquité. Et le roi d'Israèl s'était bâti 'Ataroth.
  « | Et je combattis contre la ville 12, et je la pris, | et je
  « tuai tout le peuple de la ville, spectacle 13 pour Kamoskh
  « et pour Moab. Et j'emportai de là l'autel 14 et son « génie 15.
  - 1. LAGRANGE.
  - 2. Mhdb'; TM, passim: Meydebâ'; aujourd'hui: Mâdebâ.
- 3. Le sujet est 'Omry; mais il faut entendre : les Israélites, évidemment. Demeurer : Ysh, au sens de occuper.
  - 4. C'est-à-dire : son règne.
- 5. Winckler (Altor. Forsch, III, 1 p. 401 s.) a proposé: terme, compte; voir dans Ps. LV, 24; Is. XXX, 28; Neh. III, 38.
  - 6. Lagrange. « Kamosh l'a habité, » (Dussaud).
- 7. Plus probable que bâti. C'est le même verbe qui est employé, en babylonien et en assyrien, pour restaurer et pour bâtir.
- 8. Voir le même nom propre de ville Num. XXXII, 38, Ez. XXV, 9; Chron. V. 8: cf. Jos. XIII, 17; Jer. XLVIII. 23. Aujourd'hui Mâ'in.
- 9. 'shwkh; le même mot se trouve dans l'hébreu d'Eccl., L. 3 (écrit 'shykh); LXX (Β) χαλκός: bassin, on (Α) λάκκος: réservoir.
- 10. Dans la Bible: Qiryât-haym. Sur cette ville et les suivantes, cf. Num. XXXII; XXXIV suiv. Jos. XIII; XVI; s.; Jer. XLVIII.
  - 11. Dans la Bible : 'Atârôth.
- 12. C'est le mot qr; hébr. bibliq. qyr = mur, ville dans Is. XV, 1 (à propos de Moab.)
- 13. Dans le sens de spectacle agréable, sans doute.
- 14. 'rl. Cf Gesenius-Buhl: 'aryèl. Lidzbarski croit plus probable, ici, le sens de prêtre.
- 15. Dwd; d'après le contexte, ce doit être quelque chose comme le dieu locai d'Ataroth. On notera, d'ailleurs, avec Laga., dans Amos VIII, 14:

« et je le traînai¹ devant Kamosh à Qiriyah². | Et j'y fis ha-« biter les gens³. de Saron⁴ et de Maharath.

14. « Et Kamosh me dit : « Va! Prends Nebo sur Israèl. »

- « Et j'allai de nuit et je combattis contre elle depuis la
- « pointe de l'aurore jusqu'à midi | et je la pris. Et je tuai
- " tout : sept mille hommes et jeunes garçons | et femmes
- « et jeunes filles et esclaves, car je l'avais faite kherem, à
- « 'Ashtar-Kamosh¹º, et je pris de là les... [=vases? autels?]

« de Yâhwéh et je les traînai devant Kamosh11. |

- « Or le roi d'Israèl avait bâti Yahats 12, et il y demeurait
- « tandis qu'il me faisait la guerre; | mais Kamosh le chassa
- « devant moi, et je pris de Moab deux cents hommes, toute
- « son élite 13 | et je les portai contre Yahats, et je la pris pour

« l'annexer à Dybon.

21. « C'est moi 15 qui ai bâti Qorkhoh, le mur de Yeharin « et le mur 15 d'Ophel 16; et c'est moi qui ai bâti ses portes, et « c'est moi qui ai bâti ses tours, | et c'est moi qui ai bâti le

ό θεὸς σου ce qui suppose quelque chose comme dodka, au lieu de derek. Dussaud: « l'autel de de Dodoh » (Dodoh étant expliquée au sens de genius local.).

1. Même verbe skhb dans II Sam. XVII, 18, avec même sens.

2. Bible: Qeriyôth.

3. 'sh.

4. Probablement celle de l Chron., v, 16, située au delà du Jourdain.

5. Ville située non loin du mont Nebo. 6. Même expression dans Isa. LXIII, 8.

7. LAGRANGE; LIDZ: Yunge (extension du sens connu de  $g\hat{u}r$ : petit d'animal).

8. C'est le mot rkhm: esclave de guerre. Le même mot, dans le même sens, Jud. V, 30: « une rkhm, deux rkhm par homme ».

9. C'est-à-dire : je l'avais consacrée; je l'avais vouée. Sur le kherem biblique, voir L. Delaporte, Recherches de science rel. V (1914), 296-338.

10. Ce mot rappelle tout de suite 'Athr-'Athh (Atergatis.)

- 11. Le dieu Kamosh peut être satisfait : tout ce que Mesa avait voué à l'anathème est sacrifié à la divinité.
- 12. Ct. Num. XXI, 23: Yahats, entre Mâdebâ et Dibân (d'après Eusèbe, Onomasticon, 264,94), poste avancé pour le roi d'Israèl.

13. Littér. : toute sa tête.

14. Mésa fait des travaux pour mettre la ville en état de défense, sans oublier la question de l'eau (cf. travaux analogues entrepris pour une autre ville d'Orient, Jérusalem, par Ezéchias, II Chron. XXXII).

15. Il s'agit de deux murs, chacun pour un quartier différent; le premier

« palais royal; et c'est moi qui ai fait le double réservoir 2 « pour l'eau, au milieu | de la ville3. Et il n'y avait pas de « citerne au milieu de la ville, à Qorkhoh. Et j'ai dit à « tout le peuple : Faites- | vous chacun b une citerne dans « sa maison. Et c'est moi qui ai fait creuser les fossés de « Qorkhoh par les prisonniers d'Israèl. | Et c'est moi qui « ai bâti 'Aro'er, et moi qui ai fait la route de l'Arnon. 27. « C'est moi qui ai bâti Beth-Ramoth<sup>7</sup> parce qu'elle « était en ruines; c'est moi qui ai bâti Beser, car elle était « en ruines<sup>8</sup> [avec les gens] de Dybon, au nombre de cin-« quante — car tout Dybon est enrôlé 9 | et j'ai placé le « [nombre complet de] cent [hommes dans les villes que j'ai « annexées au pays. — Et c'est moi qui ai bâti [] Mahdaba' « et Beth-Diblaten et Beth-Ba'alme'on, et j'y ai porté les « pasteurs... troupeaux du pays. Et Khoronen 10 où habi-« tait.... Et Kamosh me dit : Descends, combats contre « Khoronen »! | Et je suis descendu.... [nous l'a rendue] « Kamosh, de mon temps. Et.., année. Et c'est moi.

est le mur des jardins (si l'on traduit le mot); et le second, le mur de l'ar-

rière-ville (?) (Conjecture LAGR.) ou de l'acropole (Dussaud).

16. Nous avons dans le texte: 'phl' qui est exactement, comme à Jérusalem, le mot 'Ophel et qui, comme à Jérusalem aussi (cf. note Lagn.) est le quartier entouré d'un mur, au S.-E. du Temple (II Chron. XXVII, 3; etc.).

1. Bth mlk: maison du roi.

2. Expression analogue dans Ez. XVI, 22 shny h'mr. Réservoir, citerne h'shwkh; rac. shwkh. Peut-être vaudrait-il mieux traduire, avec Dussaud: « le mur de revêtement du réservoir », etc.).

3. Qr.

4. Br. On ignore la différence qui peut exister entre 'shwkh et br.

5. NW.

6. Pris par Mesa, dans la campagne de Mahdaba'.

7. Ilfaut l'identifier, sans doute, avec Bâmoth ou Bâmoth Ba'al de Num. XX1, 19, et Jos. XVIII, 17, un sanctuaire ou haut lieu primitivement, et qu'il faut situer quelque part entre le mont Nébo (Nebâ') et le Zerqâ'. Cf. Jaussen et Savignac, Mission archéol. en Arabie, in-4, Paris, 1909, p. 16-18. Bien que Mesa ne le dise pas, on peut supposer avec vraisemblance que cette ville avait été détruite par les Israélites à cause du lieu de culte.

8. Nous suivons l'interprétation du P. LAGRANGE,

- 9. Mshm'th, au Pi. passif: convoquer, grouper autour d'un chef. (Note l.agr.)
- 10. Dans la Bible, Jer XLVIII, 5: Khoronaym.

#### ARTICLE IV

## Littérature araméenne.

Les anciens désignaient une langue, non pas par ses caractères grammaticaux et philologiques, mais par le nom du peuple qui la parlait de leur temps. C'est ainsi qu'à l'époque de N. S. l'hébreu (ἐβραϊστι) désignera la langue des « hébreux » du temps. De même, les anciens appelaient « araméen » le dialecte parlé par les habitants de l'Aram, vaste région qui comprenait des populations mélangées et non pas seulement les Araméens proprement dits. Ces derniers eurent-ils, dès le xine siècle, époque à laquelle on reporte leur invasion en Mésopotamie d'abord, puis en Syrie, une langue et une écriture spéciales? L'ancienne philologie l'a pensé; mais il ne paraît pas que l'on puisse admettre cette opinion, car ne serait-il pas vraiment trop étrange que l'on ne retrouve aucun vestige de cette langue entre le xui siècle et l'époque de l'inscription de Panammu (vine s.) ou les contrats avec notes marginales (vnes.)?

Certains admettent, aujourd'hui, que l'araméen représente un dialecte qui finit par supplanter le cunéiforme dans toute l'étendue de l'Aram. Il est sûr que l'araméen a été précédé par le cunéiforme, en particulier dans le royaume de Samal ou Y'ôdi dont les souverains se donnent comme sujets de Tiglath-Pileser. C'est là qu'ont été trouvées les plus anciennes inscriptions araméennes, celles de Panammu et de Bar-Rekub. Leur ancêtre Kilammu a laissé aussi une inscription, mais celle-ci est en phénicien : Si Kilammu avait eu une langue et une écriture araméennes, pourquoi son inscription serait-elle en phénicien?

Quoi qu'il en soit, à un moment donné, l'araméen devint si général en Mésopotamie qu'il dut y avoir une chancellerie araméene à côté de la chancellerie assyrienne. Asaraddon prie quelque part son dieu (Shamash) pour le bonheur de ses scribes assyriens et araméens.

Parmi les documents bilingues, signalons les poids de bronze en forme de lion appartenant à la fin du vine siècle. Ils portaient des inscriptions en cunéiforme assyrien et araméen. L'inscription assyrienne donne la date de l'objet et le nom du roi : cela constitue la partie officielle, la marque royale du poids; mais sa valeur et le nombre d'unités qu'il représente sont donnés en araméen qui ne mentionne rien d'autre. L'araméen paraît donc être l'écriture populaire, celle que les commerçants, acheteurs et vendeurs, savent lire.

Signalons surtout les tablettes assyriennes avec des notes marginales en araméen. Ces tablettes sont en général des contrats, et les notes donnent en araméen le nom des personnes intéressées ainsi qu'un court résumé du contenu de la tablette. Une des plus anciennes est du règne de Sennachérib (687 av. J.-C.), les plus récentes vont jusqu'à l'époque perse.

Dans l'état actuel de la documentation, l'araméen apparaît tout à coup avec son écriture constituée; il est au moins probable qu'avant d'être ainsi employé dans des documents écrits, il avait longtemps vécu à l'état du langage populaire.

## LES PAPYRUS D'ÉLÉPHANTINE.

Un peu en deçà de la première cataracte du Nil, une ville, appelée Jeb par les Égyptiens, et Éléphantine par les Grecs, avait une importance assez considérable, d'abord au point de vue commercial, parce que sa situation près de la cataracte faisait d'elle et de Syène un entrepôt propice pour le trafic avec les régions du Haut Nil, ensuite au point de vue

<sup>1.</sup> On peut s'en souvenir, positis ponendis, à propos de certains psaumes hébreux dans lesquels les critiques relèvent des mots araméens.

stratégique parce qu'elle permettait de barrer assez aisément aux Éthiopiens le chemin de l'invasion.

En cette ville de Jeb on avait établi une colonie militaire composée d'éléments disparates: au vies. av. J.-C., un contingent important de Judéo-Araméens en faisait partie; au ves., il y a aussi des Perses et de Babyloniens.

Les Judéo-Araméens, comme les autres « colons » sans doute, n'étaient pas occupés exclusivement à des exercices militaires : ils possédaient, à Éléphantine, des biens fonds dont ils disposaient et qu'ils administraient; ils s'occupaient activement de commerce et d'affaires d'argent. Des détails intéressants se rapportant à la forme juridique des contrats, au droit matrimonial, et à la langue montrent que la communauté judéo-araméenne de Jeb était fortement « babylonisée. »

Dans la ville, antérieurement à la conquête de l'Égypte par Cambyse, en 525, les Judéo-Araméens avaient bâti en l'honneur du Dieu d'Israël, Yahô ou Yahwéh, un temple dans lequel ils offraient des sacrifices'. Ce temple était érigé en face du temple de Khnub ou Khnum, dieu égyptien de la cataracte.

En plein quartier juif, des Égyptiens (et en particulier un prêtre du dieu Khnub) avaient leurs maisons. Les fidèles de l'un et l'autre culte entretiennent d'abord des relations de tolérance; mais au v° s., des dispositions hostiles se manifestent contre les adorateurs de Yahô, les haines s'enveniment à l'occasion du zèle avec lequel Égyptiens, Judéo-Araméens et autres, exploitent la vénalité des fonctionnaires perses. Et le temple de Yahô est ruiné, en 410. Nous ignorons s'il a été jamais rebâti.

Ces faits et d'autres encore nous ont été révélés par les

<sup>1.</sup> Ce qui ne les empêche pas d'admettre, sinon de leur rendre un culte, 'Anath-Yahô, Kharam-Bethel, 'Anath-Bethel. Cf. van Hoonacker, Communauté, 73 suiv.

papyrus d'Éléphantine<sup>1</sup>, trouvés dans un même groupe de maisons, à peu près au même endroit. Tous les papyrus de cette provenance sont rédigés en araméen, et non seulement les instruments juridiques et officiels, mais aussi la correspondance privée et les compositions d'ordre littéraire. Parmi ces dernières, citons des fragments d'une version araméenne de l'inscription trilingue de Behistun, qui se rattache au texte assyro-babylonien; citons encore des fragments considérables du Livre de la sagesse d'Akhiqar (dont le texte est plus simple que celui des versions postérieures).

## LETTRES RELATIVES AU TEMPLE JUIF D'ELÉPHANTINE.

1.

« A notre seigneur Bagohi, gouverneur de la Judée, tes « serviteurs Yedonya et ses consorts, les prêtres qui se « trouvent dans Jeb², la forteresse. Le salut de notre sei-« gneur, que le Dieu du ciel s'en assure grandement en « tout temps; et qu'il te mette en faveur devant le roi « Darius et les fils de la maison (royale), plus que mainte-

1. Ils sont contenus aujourd'hui dans deux grandes Collections:

1º A. H. SAYCE-A. E. COWLEY, Aramaic Papyri discovered at Assuan, London, 1906. Ce sont des documents ou actes légaux relatifs aux biens et intérêts d'une famille judéo-araméenne d'Éléphantine au cours de trois générations. — Au moment de leur découverte, ils étaient en parfait état, encore roulés et entourés de leurs bandelettes scellées.

2º Ed. Sachau, Aramaïsche Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen Militär-kolonie zu Elephantine, Altorientalische Sprachdenkmäler des 5 Iahrunderts vor Christ, Leipzig, 1911. Ici les documents sont partagés en six groupes qui en indiquent l'objet: 1. Messages et lettres de caractère public ou privé; 2. listes des noms de personnes; 3. documents légaux et actes relatifs à des règlements d'affaires (ils sont analogues à ceux de Savce-Cowley); 4. documents d'ordre littéraire comprenant une bonne partie d'une relation araméenne de l'histoire d'Akhiqar, un fragment de récit, et une version araméenne de l'inscription de Darius Ier à Behistun; 5. des fragments divers; 6. ostraka, inscriptions sur cruches et autres analogues.

« nant un millier de fois, et qu'il t'accorde longue vie, et « sois heureux et plein de santé en tout temps.

« A présent, ton serviteur Yedonya et ses consorts te « parlent ainsi :

« Au mois de Tammuz de l'an 14 du roi Darius, alors « qu'Arsham était parti et s'était rendu auprès du roi, les « prêtres du dieu Khnub demeurant dans Jeb, la forte-« resse, de concert avec Widarnag qui était commandant « ici " feraient bien que le temple de Yahô, qui est dans « Jeb, la forteresse disparaisse de là! »

« Après quoi, ce Widarnag maudit envoya une lettre à « Naphayan, son fils, qui était chef d'armée dans Syène, « la forteresse, disant : Le temple qui est dans Jeb, la for-

« teresse, qu'on le détruise!

« Après quoi, Naphayan prit sous sa conduite des Égyptiens et d'autres troupes. Ils arrivèrent à la forteresse
de Jeb avec leurs engins, entrèrent dans ce temple, le
démolirent jusqu'au sol. Et les colonnes de pierre qui
étaient là, ils les détruisirent. De même les portes monumentales (au nombre de 5), bâties en blocs de pierre
équarris, dont ce temple était muni, ils le détruisirent.
Et ils mirent leurs battants debout (et les gonds de ces
battants étaient d'airain), et la toiture en poutres de
cèdre tout entière, ensemble avec le reste de l'installation(?) et les autres choses qui y étaient, ils brûlèrent
tout par le feu.

« Et les vases d'aspersion en or et en argent, et les objets « qui étaient dans ce temple, le tout ils prirent et s'appro-« prièrent.

« Or, depuis les jours des rois d'Égypte, nos pères ont « bâti ce temple dans Jeb, la forteresse; et lorsque Cam-« byse vint en Égypte, il trouva ce temple bâti; et les « temples des dieux d'Égypte on les détruisit tous; mais

« nul ne détériora quelque chose de ce temple.

« Et après que l'on eut agi de cette sorte, nous et nos

« femmes et nos enfants nous nous sommes revêtus de sacs, « nous avons jeûne et adresse nos prières à Yahô, le Dieu « du ciel, qui nous a donnés en spectacle à ce Widarnag. « Les chiens ont arraché les cordons de ses pieds et tous les « trésors qu'il s'était acquis ont péri; et tous les hommes « qui avaient tramé du mal contre ce temple, tous ont été « tués et nous les avons eus en spectacle.

« Déjà autrefois, au temps où ce mal nous fut causé, « nous avons envoyé une lettre (à) notre seigneur et à « Yehokhanan, le grand prêtre et ses collègues, les prêtres « de Jérusalem, et à Awstan, le frère de 'Anami, et aux « notables des Juifs. Ils ne nous ont pas envoyé de lettres.

« Cependant, depuis le mois de Tammuz de l'an 14 du roi « Darius jusqu'aujourd'hui, nous sommes vêtus de sacs et « nous jeûnons. Nos femmes sont réduites à la condition de « veuves. Nous ne nous oignons pas d'huile et nous ne « buvons pas de vin.

« Aussi, depuis ce temps-là jusqu'à (ce) jour de l'an 17 du « roi Darius, oblation et encens et holocauste on n'a point « offert dans ce temple.

« A présent, tes serviteurs Yedonya et ses consorts et les « Juifs, tous les gens de Jeb, parlent ainsi : S'il semble bon « à notre seigneur, au sujet de ce temple, qu'on le rebâ-« tisse, puisqu'on ne nous permet pas de le rebâtir, eh bien! « les favoris de ta bonté et de ta bienveillance ici en Égypte « qu'une lettre de ta part leur soit envoyée touchant le « temple du Dieu Yahô, pour qu'on le rebâtisse dans Jeb, « la forteresse, comme il était bâti autrefois; et que l'on « offre oblation et encens et holocauste sur l'autel du Dieu « Yahô, en ton nom, et nous prierons pour toi entout temps, « nous et nos femmes et nos enfants et les Juifs tous qui « sont ici.

« Si tu sais ainsi, de sorte que ce temple soit rebâti, une « récompense te reviendra devant Yahô, le Dieu du ciel, « plus grande qu'à celui qui lui offrirait holocauste et

- « sacrifices équivalents à la valeur d'un millier de talents « d'argent.
- « Quant'à la question or, là-dessus nous avons instruit « notre envoyé.
  - « En outre, de toutes choses nous avons, dans une lettre
- « fait part en notre nom à Delaya et Shelemya, les fils de
- · Sin-uballit, le gouverneur de Samarie.
  - « Encore: De toutes ces choses faites entre nous Arsham
- « n'a eu aucune connaissance.
  - « Le 20 Markheswan de l'an 17 du roi Darius, »

 $\mathbf{2}$ 

- « Mémorandum touchant ce que Bagohi et Delaya (m')
- « ont dit à moi, mémorandum ainsi qu'il suit : « Tu pour-
- « ras, en Égypte, parler, devant Arsham, au sujet du sanc-
- « tuaire avec autel' du Dieu du ciel, qui fut bâti dans Jeb,
- « la forteresse, autrefois, avant Cambyse, que Widarnag,
- « ce maudit, à détruit en l'an 14 du roi Darius. afin qu'il
- « soit rebâti en son lieu comme il était auparavant, et que
- « l'on offre l'oblation et l'encens sur cet autel, conformé-
- « ment à ce qui autrefois était pratiqué. »

HISTOIRE ET SAGESSE D'AKHIQAR L'ASSYRIEN2.

Certains manuscrits ont pour titre: Les maximes et la sagesse d'Akhiqar; d'autres, Histoire d'Akhiqar, ou Histoire c'est-à-dire sagesse d'Akhiqar.

L'écrit original aurait été composé en Assyrie, par un Juif babylonien<sup>3</sup>, antérieurement au v° siècle av. J.-C., en araméen; on n'en possède que des versions en syriaque, arabe, arménien, grec, etc. La version syriaque est la plus importante, elle fut faite sur l'original<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> בית סדבתא: maison à autel.

<sup>2.</sup> Histoire et Sagesse d'Ahikar, traduction par F. NAU, in-8, Paris, 1909.

<sup>3.</sup> L. c. p. 13-14.

<sup>4.</sup> Ibid, : Introd. ch. V, 1.

Akhiqar — qui aurait pris modèle sur les proverbes — aurait été imité par Jésus, fils du Sirach, dans l'Ecclésiastique, et les ressemblances textuelles des deux livres proviendraient de ce que Jésus fils de Sirach, qui rédigeait l'Ecclésiastique, connaissait les maximes d'Akhiqar<sup>1</sup>.

L'ouvrage consiste en une double collection de sentences ou proverbes insérée dans une histoire : Akhiqar, scribe de Sennachérib et de Sarkhédom, adopte Nadam, le fils de sa sœur, l'élève et lui adresse une première série de sages maximes pour compléter son éducation. Nadan n'en profite pas et, craignant d'être deshérité par son oncle, imagine, à l'aide de lettres écrites en son nom, de le faire passer pour un conspirateur et condamner à mort. Fort heureusement, le bourreau est un ami d'Akhiqar; il n'exécute pas l'ordre donné.

Peu après, le roi d'Égypte demande au roi d'Assyrie de lui envoyer un homme qui puisse répondre à toutes ses

questions et bâtir un palais dans les airs.

Akhiqar seul peut suffire à cette tâche. Il va en Égypte, répond aux questions du pharaon et, à son retour, demande que Nadan lui soit livré. Il lui fait donner la bastonnade, afin de faire entrer la sagesse « par les épaules puisqu'elle n'avait pu entrer par les oreilles; » puis il lui adresse une grande série de maximes.

Ces deux séries de maximes<sup>2</sup> ont autant d'importance que l'histoire : elle constituent la Sagesse d'Akhiqar, par analogie avec la Sagesse de Salomon et la Sagesse de Jésus, fils de Sirach<sup>3</sup>.

Cette sagesse a exercé une grande influence sur les littératures orientales et, à un degré difficile à préciser, sur certains Livres Saints<sup>4</sup>.

2. III, 1-15 et XXXIII, 96-142.

<sup>1.</sup> Ces ressemblances ne proviendraient pas de ce qu'un auteur Juif, rédacteur d'Akhiqar, aurait utilisé le texte hébreu de l'Ecclésiastique. L. c., p. 111.

<sup>3.</sup> NAU, p. 1.

<sup>4.</sup> Nau, p. 15-74.

# Citons quelques extraits:

- « Mon fils, ne te hâte pas de répondre et ne mets pas de « jactance dans tes réponses et tes discours, comme l'aman-« dier qui pousse des feuilles et verdoie avant tous les « arbres et ne donne de fruits qu'après tous (les autres); « sois comme l'arbre agréable, admirable, doux et plein de « saveur, comme le figuier, qui incline ses branches, ver-« doie et pousse des feuilles à la fin, bien que son fruit
- « soit mangé avant tout autre<sup>1</sup>. »

  « N'élève pas ta voix avec jactance et tumulte, car s'il

  « suffisait d'une voix puissante pour construire une mai
  « son, l'âne en bâtirait deux en un jour, et si la charrue

  « était dirigée par la force, le chameau la conduirait au

  « mieux<sup>2</sup>. »
- « Mon fils, ne t'oublie pas avec l'insensé, n'aie pas com-« merce avec celui qui n'est pas chaste³. »
- « Mon fils, reçois chez toi celui qui est au-dessous de « toi et celui qui est moins riche que toi; s'il s'en va et ne « te rend pas, Dieu te rendra . »
- « Mon fils, tel un arbre opulent sous ses fruits, ses « feuilles et ses rameaux, ainsi est l'homme avec une
- « femme excellente, et ses fruits (sont) des enfants et
- « des frères. L'homme qui n'a ni femme, ni enfants, ni
- « frères au monde sera dédaigné et méprisé de ses ennemis, « (comme) un arbre qui est le long du chemin : tous les
- « passants le frappent du pied et mangent de ses fruits, et
- « l'animal sauvage fait tomber et choir ses feuilles." »
- « Mon fils, celui dont la main est pleine est appelé sage « et honorable, et celui dont la main est vide est appelé

<sup>1.</sup> Hist. et sag. Ahikar, III, 11.

<sup>2.</sup> III, 11 b.

<sup>3.</sup> III, 24.

<sup>4.</sup> III, 31.

<sup>5.</sup> III, 39.

- « méchant, pauvre, besogneux et indigent, et personne ne « l'honore¹. »
- « Mon fils, j'ai mangé de l'absinthe et j'ai dévoré de la « myrrhe, mais je n'ai rien vu de plus amer que la pau-
- « vreté et l'indigence<sup>2</sup>. »
  - « Mon fils, la beauté périt, se corrompt et s'évanouit et
- « le monde cesse, s'en va et passe, tandis qu'un bon renom
- « ne passe pas, ne cesse pas et ne se corrompt pas3. »
- « Mon fils, si tu es prêtre de Dieu, prends garde à lui et « parais devant lui avec pureté\*. »
  - « Mon fils, celui qui brille par son vêtement brille aussi
- « par son langage, et celui qui est méprisable dans son
- « vêtement l'est aussi dans sa parole 5. »
- « Mon fils, la main qui ne se fatigue pas, ne travaille pas « et ne peine pas sera coupée à cause de sa paresse 6. »

### INSCRIPTION DE HADAD 7.

Cette inscription, trouvée à Sindjirli, entre Antioche et Marash, est du viir siècle av. J.-C.

- « C'est moi Panammu, fils de Qrl, roi de Y'odi, qui ai « élevé cette statue à Hadad parce que se sont tenus avec
- « moi les dieux Hadad et El et Reshef et Rekub-El, et Sha-
- « mash, et qu'a donné dans ma main Hadad et El et Rekub-
- « El et Shamash et Reshef le sceptre de bénédiction (?) et
- « s'est tenu avec moi Reshef, et ce que j'ai pris en main
- « [a réussi?], et ce que j'ai demandé aux dieux, ils me l'ont
- « donné, et(?) une terre d'orge (?)..., une terre de froment
- « et une terre d'ail, et une terre (?).... Même je me suis
  - 1. III, 55.
  - 2. III, 56.
  - 3. III, 65
  - 4. III, 81.
  - 5. III, 89.
  - 6. XXXIII, 119. Nous avons suivi la traduction NAU.
- 7. D. H. Müller Altsemit. Inschr. von Sendschirli; ERS2 492. Nous reproduisons la traduction de ERS<sup>2</sup> 493.

« assis sur le trône de mon père, et Hadad a donné dans » ma main le sceptre de bénédiction(?) [j'ai fait dispa-« raître] le glaive et la langue (mauvaise) de la maison de « mon père, et, de mon temps, Y'odi a soit mangé, soit bu, « et, de mon temps, il y eut de l'émulation(?) dans le « pays(?) pour établir des cités et pour établir des(?)... et « pour bâtir des villages de bénédiction(?).... On prit cha-« cun son voisin, et donna en abondance Hadad [et] El et « Rekub-El et Shamash et Arq-reshef; et la grandeur il me « l'a donnée et il a fait une sûre alliance avec moi.

« De mon temps, la graisse (?) [des sacrifices] je donnai « aux dieux, et certes ils prirent de ma main, et ce que je « demandai des dieux, certes ils le donnèrent abondam-« ment à moi, et ils ont été favorables.

« Et [interrogea mon père (?) Qrl] les dieux certes, et « Hadad n'accorda pas certes... il m'a appelé à bâtir, et « dans ma majesté il a donné certes Hadad... de bâtir, et « j'ai bâti certes, et j'ai dressé cette statue de Hadad et le « lieu sacré¹ de Panammu, fils de Qrl, roi de Y'odi, avec « la stèle [gravée celle-ci(?)].

« Qui que ce soit parmi mes fils qui saisira le sceptre et qui s'assiéra sur mon trône et qui confirmera sa puis« sance et qui sacrifiera à Hadad... et il sacrifiera... et il
« sacrifiera à Hadad et il invoquera le nom de Hadad ou
« bien [lui-même?] et qu'il dise : que mange l'âme de Pa« nammu avec toi et que boive l'âme de Panammu avec toi,
« pourvu qu'il mentione l'âme de Panammu avec Hadad...
« ce sacrifice... qu'il s'y complaise commeun présent(?) à
« Hadad et à El et à Rekub-El et à Shamash... Panammu...
« j'ai fait habiter les dieux, et dans sa bénédiction (?) je me
« suis reposé (?)... et ils m'ont donné une race (?)... [celui
« de] mes fils qui saisira le sceptre et s'assiéra sur le trône
« royal sur Y'odi, et qui confirmera sa puissance, et qui

« sacrifiera [à Hadad et qui ne mentionnera pas] le nom « de Panammu en disant : que mange l'âme de Panammu « avec Hadad et que boive l'âme de Panammu avec Ha-« dad... [qu'il n'accepte pas] son sacrifice, et qu'il ne s'y « complaise pas, et ce qu'il demande, que Hadad ne le lui « donne pas, et que Hadad colère répande sur lui(?)... « qu'il ne lui donne pas à manger... et qu'il écarte de lui « le sommeil pendant la nuit, et qu'il lui donne la ter-« reur...., etc.

#### INSCRIPTION DE PANAMMU1.

Cette inscription est gravée sur le bas d'une statue drapée, aujourd'hui au musée de Berlin, qui représentait le roi Panammu et avait été consacrée par son fils Bar-Rekub. Elle date du vine siècle av. J.-C.<sup>2</sup>.

« Cette statue a placé Bar-Rekub à son père Panammu « fils de Bar-sur roi de Y'ôdi, en l'an....

« Mon père Panammu [pendant qu'on massacrait] son « père, les dieux de Y'odi l'ont sauvé de la destruction. « Une conjuration eut lieu dans la maison de ses pères, et « se leva le dieu Hadad(?)... son siège(?)... destruction... « dans la maison de son père, et il tua son père Bar-sur, et « il tua soixante-dix frères de son père, le maître de la « cavalerie(?)... le maître... de l'armée(?) du roi Panam- « mu, et de ce qui restait certes il remplit les prisons, et « il rendit les villes ruinées plus nombreuses que les villes « habitées... [et X... dit] : Vous avez mis le glaive dans « ma maison, et vous avez tué un de mes fils, et même a « sévi le glaive dans le pays de Y'ôdi [et il a atteint] le clan « de Panammu, fils de Qrl, [le père (?)... de] mon père, a

<sup>1.</sup> Texte dans D. H. Müller, l. c. Nous reproduisons la traduction de ERS<sup>2</sup>, 496-497.

<sup>2.</sup> Cf. Syria, revue d'art oriental et d'archéologie, t. II, 101-104.

« péri... le blé et le grain et le froment et l'orge et une « demi-mine valait un sicle, etc.

« Et il envoya mon père... jusqu'au roi d'Ashshur, et il le « fit régner sur la maison de mon père, et il tua la pierre de « scandale de la maison de son père... des trésors [des dieux] « du pays de Y'ôdi de... et il élargit les prisons et il délivra « les captifs de Y'ôdi. Et mon père se leva et délivra les « femmes... la maison des tuées et Qenuel... la maison de « son père, et il y eut plus de prospérité qu'avant lui et se « multiplia le froment et l'orge, et le blé et le grain, de son « temps; et alors on mangea et on but... à bon marché.

« Au temps de mon père Panammu, il établit certes des « chefs des villages et des chefs de cavalerie, et [était « compté] mon père Panammu au milieu des rois puis-« sants... mon père étaient possesseur d'argent, possesseur « d'or, et cependant dans sa sagesse et son loyalisme, il « saisit la frange de son seigneur le roi d'Ashshur¹.... »

Quand Panammu meurt, tout le territoire d'Ashshur le pleure : « et le pleurèrent ses frères, les rois, et le pleura « le camp tout entier de son seigneur le roi d'Ashshur, et « son seigneur le roi d'Ashshur prit... son âme, et il lui « dressa une stèle dans le chemin, et il fit passer son père « de Damas à [cet] endroit-[ci]....

« Et moi Bar-rekub, fils de Panammu, à cause du loya-« lisme de mon père et de mon propre loyalisme, mon « seigneur m'a fait asseoir [sur le trône] de mon père, Pa-« nammu, fils de Bar-sur, et j'ai placé cette statue à mon « père, à Panammu fils de Bar-sur... ».

Ce qui suit est obscur. Il est possible que Bar-Rekub organise une sorte de culte de la statue, et, dans ce cas, on peut le résumer ainsi avec le P. Lagrange<sup>2</sup>: « D'abord les lamentations; puis, le roi d'Assyrie fait une cérémonie en

2. ERS2 p. 428 in 21.

<sup>1.</sup> Deux lignes plus loin, nous apprenons que ce roi s'appelait Téglatphalasar.

l'honneur de l'âme du défunt; il fait élever en route, c'est-àdire sans doute au lieu de la mort, une stèle commémorative, et il rapporte le corps au pays du défunt. Là, son fils Bar-Rekub lui fait élever une statue, organise une sorte de service divin et écrit une inscription en recommandant la mémoire du défunt aux dieux du pays « Hadad, et El et « Rekub-El et Shamash et tous les dieux de Y'odi », afin qu'elle demeure en bénédiction « devant les dieux et devant les hommes<sup>1</sup> ».

#### INSCRIPTION DE SIN-ZIR-BAN2.

Elle a été trouvée à Neirab et remonte probablement au vie s. av. J.-C. On y remarque un véritable syncrétisme. D'abord, le nom Sin-zir-ban qui veut dire le dieu Sin crée une descendance est purement assyrien. Quatre dieux sont nommés, le premier Sahar est araméen, le second Shamash a été honoré dans tout l'Orient et les deux autres sont assyro-babyloniens Nikkal pour Nin-gal épouse de Sin, et Nusk pour Nusku fils de Sin.

Une autre inscription, de même époque et toute semblable, a été trouvée au même endroit<sup>3</sup>.

« De Sin-zir-ban, prêtre de Sahar en Neirab, défunt, et « c'est son image et sa couche.

« Qui que tu sois qui déroberais cette image et couche de « son lieu, que Sahar et Shamash et Nikkal et Nusk arrachent « ton nom et ton lieu de la vie, et qu'ils te tuent d'une

« mort prématurée et qu'ils détruisent ta race!

« Et si tu gardes (cette) image et cette couche, qu'un « autre garde ce qui est à toi! »

1. Même formule dans Eccli. XXV, 1.

2. CLERMONT. GANNEAU. Etud. d'Archéol. or. II, 182 suiv. Nous reprodui-

sons la traduction de ERS2, p. 500.

<sup>3.</sup> Reproduite et traduite dans ERS<sup>2</sup> p. 501 : n° 14. Une inscription un peu postérieure de Teima porte des traces analogues de syncrédisme. Cf. ERS<sup>2</sup>, 501-503.

### INSCRIPTION DE TABA1.

Sur une stèle de Carpentras représentant, dans sa partie haute, une scène funéraire égyptienne. Ce texte serait du ve ou du sur siècle av. J.-C. Ici, l'araméen est légèrement hébraïsant, mais la « protestation d'innocence » et l'eau bue devant Osiris sont tout à fait égyptiennes. Il semble donc qu'il s'agisse d'une Sémite qui avait adopté la religion égyptienne.

- « Bénie soit Taba, fille de Takhapi, parfaite par rapport au dieu Osiris.
- « Tu n'as rien fait de mal! tu n'as calomnié personne! « Là-bas, devant Osiris, bénie sois-tu! Prends de l'eau « devant Osiris. Sois une dévote...? et parmi les pieux....»

### INSCRIPTION DE MADABA3.

Cette inscription, de l'an 37 après J.-C., est gravée sur un bloc de basalte découvert en pays nabatéen, à Madaba. On y lit, à la première ligne, le mot nephesh au féminin. Le sens de ce mot a été révélé par un dessin gravé sur le rocher et surmontant une épitaphe nabatéenne de Pétra. « C'était un cippe de forme pyramidale. Quant au rôle symbolique de la nephesh, il me paraît avoir été en relation intime avec la personnalité même du défunt et avoir caractérisé en quelque sorte son individualité, ce que faisait déjà pressentir l'étymologie du mot « souffle, vie » et par suite « personne ». — C'est ce qui me paraît ressortir des faits suivants :

Le tombeau élevé par 'Abd'Obodath était destiné à deux

<sup>1.</sup> Le texte dans CIS, II, 141, et dans ERS<sup>2</sup>, 504. Nous reproduisons la traduction de ERS<sup>2</sup>  $l.\ c.$ 

<sup>2.</sup> Cf. ERS2 504.

<sup>3.</sup> CIS, II nº 196, et ERS<sup>2</sup> 505. Nous donnons la traduction de ERS<sup>2</sup> l. c.

individus: un premier Itaïbel, qui était son père; un second Itaïbel, qui était son fils. Or le tombeau était surmonté de deux nefesh; par conséquent, une pour chacun des deux défunts.

Le fameux sépulcre des Machabées qui s'élevait à Modin et qui était destiné à recevoir sept personnes (Simon, auteur de la dédicace, ses quatre frères et leurs père et mère) était couronné de sept pyramides....

Le superbe mausolée que la reine Hélène d'Adiabène avait fait exécuter aux portes de Jérusalem et qui existe encore (les K'bûr es-salâtîn) était orné de trois pyramides — ici également il faut comprendre trois nefesh; — or, il était destiné essentiellement à trois personnes: les rois Izatès et Monobaze, et la reine elle-même¹».

« Ce tombeau et les deux stèles funéraires qui sont au-« dessus de lui (sont) ce qu'a fait 'Abd-'Obodath, stratège, « pour Aithi-Bel, stratège, son père, et pour Aithi-Bel, chef « du camp qui est à Lukhitu et au passage, fils d''Abd-'Obo-« dath, le stratège sus-dit, au siège de leur gouvernement « qu'ils ont exercé par deux fois, durant trente-six ans, au « temps de Harethath, roi des Nabatéens, Aimant-son-« peuple, et l'ouvrage qui est au-dessus a été fait en son « année quarante-sixième ».

## Inscriptions de Palmyre<sup>2</sup>.

Palmyre fut habitée longtemps avant de prendre place dans l'histoire. Une source abondante au milieu du désert aride constitue une station importante pour les caravanes, un point favorable à l'installation d'un groupement humain. Nous ne savons rien de ses origines<sup>3</sup>. Son nom n'a pas

1. CERMONT-GANNEAU, Recueil II, p. 190 suiv.

<sup>2.</sup> Publiées par J.-B. Chabot, Choix d'Inscriptions de Palmyre. In-4, Paris. 1922.

<sup>3.</sup> Son nom ne figure pas dans l'Ancien Testament, car c'est Tâmâr

encore été trouvé dans les textes babyloniens, ni dans les assyriens.

Tout autour de la ville se trouvent des tombeaux; il y en a surtout à l'ouest, dans le Nahr-el-Qebur = « Vallée des tombeaux ». Les uns sont bâtis en forme de tours; les autres sont creusés dans le roc, sur le flanc de la colline.

Ces monuments étaient faits par les grandes familles, sans doute quelque peu par vanité, mais aussi pour s'assurer une « demeure éternelle », comme disent les textes.

Les plus anciennes inscriptions palmyréniennes datent de l'an 9 av. J.-C.1. Elles sont rédigées en un dialecte semitique qui s'accorde essentiellement avec l'araméen biblique; il contient beaucoup de mots empruntés au grec, particulièrement des titres de fonctionnaires et des termes techniques.

L'écriture<sup>2</sup>, appartient aussi à la branche araméenne; elle présente les plus grandes analogies avec l'écriture hébraïque dite carrée, qui était en usage aux environs de l'ère chré-

tienne.

Citons deux inscriptions funéraires.

# Inscription de l'an 9 av. J.-C.3.

« Ce tombeau est celui de Athe'-natan, fils de Kohailu,

מכה (ville mentionnée dans Ezech. XLVII, 19) et non Tadmor = Palmyre, qu'il faut lire dans I Reg. IX, 18 et II Chron., VIII, 4. (Salomon bâtit donc Tâmâr) et non Tadmor.

1. Comme la plupart des Syriens, les Palmyréniens avaient adopté l'ère des Seleucides.

2. On a trois types d'écriture : 1º la cursive (dont il n'existe qu'un petit nombre d'exemples) tracée avec le pinceau ou la calame sur les parois stuquées des monuments; 2º la semi-cursive que l'on trouve à Palmyre et en dehors de Palmyre (à Nazala, à mi-chemin entre Damas et Palmyre; à Rome, en Egypte, en Algérie, en Angleterre, etc.) où elle était portée par des marchands qui suivaient les armées romaines dont ils étaient les fournisseurs; 3º la monumentale, l. c. p. 11-12.

3. Sur une tour, à 4 m. environ au-dessus de la porte. La porte est for-

mée de gros blocs sans décoration. Trad. de Силвот, 1. с. р. 88.

4. Nom théophore : « la déesse Athe a donné » Athe est évidemment une abréviation d'Atar-athe (Atargatis). Au texte suivant, nous aurons une

- « qu'ont bâti pour lui ses enfants, Kohailu et Hairân,
- « ses fils, qui sont de la tribu de Maita.
  - « Au mois de Kanum<sup>1</sup>, de l'année 304<sup>2</sup>.

# Inscription de l'an 5 av. J.-C.3.

- « Au mois de Nisan, de l'an 3084. Ce tombeau est celui
- « de Jabdibol, fils de... petit-fils d'Atarsuri, des Komaré-
- « niens, qu'il a fait pour lui et pour ses enfants. »

#### ARTICLE V

## Littérature phénicienne.

Le Phénicien est un dialecte cananéen, le plus important après l'hébreu. Le système des consonnes concorde entièrement avec celui de l'hébreu; mais la syntaxe, autant que l'on peut en juger par le style concis des inscriptions, était un peu différente. Ainsi, le phénicien n'a pas cette particularité de l'hébreu et du moabite qui consiste à employer, dans un récit, des temps aux parfait et de poursuivre à l'imparfait apocopé; mais, par contre, le phénicien comme

autre abréviation du même mot dont on prendra le 1<sup>er</sup> élément Atar-suri. Voici les divinités de Palmyre, d'après Силвот, l. c. p. 65 :

Bêl, identifié à Zeus,

Aglibol, divinité lunaire,

Malakbêl (=1'ange, l'envoyé de Bêl),

larkhiból, divinité solaire, l'Apollon des Palmyréniens,

Atarateh = Atargatis qui avait un sanctuaire à Hiérapolis (= Membidj.)
Allât, la grande déesse des Arabes (proscrite plus tard par le Koran),
fort honorée par les Nabatéens, voisins des Palmyréniens,

Baalsamîn = « le maître des cieux, »

Samas, le Soleil,

Rabasiré, une déesse infernale. — Les dédicaces religieuses de stèles, d'autels, etc., sont faites au dieu iranien Sadrafa, au dieu nabatéen Saï al qaun, à Samas, à Baalsamîn et surtout à un dieu anonyme.

1. Novembre.

2. Donc, l'an 9 avant J.-C.

3. Sur une autre tour funéraire à demi ruinée. Dans Chabot, l. c. p. 107.

4. Avril de l'an 5 avant J.-C.

plus tard l'arabe, pour exprimer les temps avec plus de précision emploie un verbe auxiliaire (kân: il fut) devant le parfait du verbe pour rendre l'idée du plus-que-parfait.

Par leurs colonies, les Phéniciens répandirent leur langue dans les principaux ports du littoral méditerranéen, mais ce n'est que dans l'Afrique du Nord, à Carthage et dans le pays environnant, qu'elle s'établit d'une manière ferme.

La plupart des inscriptions que nous possédons sont pos-

térieures au ve siècle av. J.-C.

### INSCRIPTION D'ESHMUN'AZAR1.

Au Louvre. Le sarcophage d'Eshmun-azar a été découvert dans la nécropole de Sidon. Nous sommes à la période perse, mais on ne peut pas préciser rigoureusement la date de l'inscription<sup>2</sup>.

- « Au mois de Bul, en l'an XIV du règne du roi Eshmu-« nazar, roi des Sidoniens, fils du roi Tabnit, roi des Sido-« niens, a parlé ainsi : J'ai été retranché avant le temps, au « milieu du tissu de jours prospères, orphelin, fils d'une
- « veuve, et je suis couché dans ce sarcophage et dans ce « tombeau, au lieu que j'ai bâti. J'adjure toute personne
- « royale et tout particulier qui ouvriraient sur ce lit de
- « repos ou s'ils enlevaient le sarcophage de mon lit de
- « repos, ou s'ils me transportaient de ce lit [« de »] repos,
- « qu'ils n'aient pas de lit de repos avec les Rephaïm, et
- « qu'ils ne soient pas ensevelis dans un tombeau et qu'ils
- « n'aient pas de fils, ni de postérité à leur place, et que les
- « dieux saints les enferment avec [le roi] Adar qui domine
- « sur eux. pour extirper cette personne royale ou ce parti-
- « culier qui ouvrirait sur ce lit de repos ou qui enlèverait ce

2. Voir Schürer, Geschichte, t. II, p. 100. n. 130.

<sup>1.</sup> Texte reproduit dans CIS, I, 3; édit. manuelle M. Lidzbarski, Altsem. Texte, p. 16-19.

« sarcophage. Et quant à cette race royale ou à ces parti-« culiers, qu'ils n'aient pas de racine en bas ni de fruits en « haut, ni d'éclat parmi les vivants sous le soleil. Oui c'est « moi, infortuné, qui ai été retranché avec le temps, au « milieu du tissu de jours prospères, j'étais orphelin, fils « d'une veuve.

« Oui, c'est moi Eshmun-azar, roi des Sidoniens, fils du « roi Tabnit, roi des Sidoniens, petit fils du roi Eshmun-« azar, roi des Sidoniens, et ma mère Amastarté, prêtresse « d'Astarté, notre dame, la reine, fille du roi Eshmun-azar, « roi des Sidoniens, qui avons bâti les temples des dieux, « le temple d'Astarté à Sidon, dans la région maritime, et « nous y avons conduit Astarté en grande pompe (?), et « c'est nous qui avons bâti un temple à Eshmun, prince « très saint, à la source Idlal dans la montagne, et nous « l'y avons installé en grande pompe (?), et c'est nous qui « avons bâti des temples aux dieux des Sidoniens à Sidon, « dans la région maritime, un temple au ba'al de Sidon, « un temple à Astarté du nom de Ba'al¹. Et, de plus, le « Seigneur des rois nous a donné Dor et Japho, splen-« dides pays de froment qui sont dans la plaine de Saron « à cause des hauts faits que j'ai accomplis, et il les a ajou-« tés au territoire du pays afin qu'ils soient aux Sidoniens « à jamais.

« J'adjure toute personne royale et tout particulier qu'il « n'ouvre pas sur moi et qu'il ne me mette pas à nu, et qu'il « ne me transporte pas [de] ce lit de repos et qu'il n'en-« lève pas le sarcophage de mon lit de repos, pour que ces « dieux saints ne les enferment pas, et qu'ils n'extirpent « pas cette personne royale ou ces particuliers et leur race « à jamais. »

<sup>1.</sup> Astarté du nom de Ba'al; on ne sait ce que veut dire exactement ce membre de phrase.

### INSCRIPTION DE TABNIT1.

Tabnit est fils d'Eshmunazar, roi des Sidoniens du temps de la période perse.

« Moi Tabnit, prêtre d'Astarté, roi des Sidoniens, fils « d'Eshmunazar, prêtre d'Astarté, roi des Sidoniens, je

« repose dans cette caisse.

- « Qui que tu sois, homme quelconque, qui trouverais « cette caisse, oh! n'ouvre pas sur moi et ne me trouble
- « pas, car il n'y a point chez nous d'argent, il n'y a point
- « chez nous d'or ni aucune sorte de vases. Dépouillé, je
- « repose seul dans cette caisse.
- « Oh! n'ouvre pas sur moi, ne me trouble pas, car c'est
- « une chose abominable à Astarté, et si tu oses ouvrir sur
- « moi et si tu oses me troubler, que tu n'aies ni progéniture
- « parmi les vivants sous le soleil, ni lit de repos avec les « Rephaïm ».

### TARIF SACRÉ2.

Cette inscription, appelée tarif de Marseille parce que l'original est conservé au Musée de cette ville, fut écrite entre le 1v° et le 11° siècle av. J.-C. Il y est question de la part de victime (ou le salaire) qui revient soit à l'offrant, soit au prêtre, dans les divers sacrifices offerts au temple d'un ba'al spécial de la côte phénicienne. On ignore si ce temple était à Carthage ou à Marseille, de toute façon il s'agit d'un culte transporté de la mère patrie à l'étranger. Citons quelques passages 3:

« Temple de Ba'al [Tsaphon].

« Tarif des redevances qu'ont fixées les personnes prépo-« sées aux redevances, etc.

2. Texte dans CIS, I, 165; Lidzbarski p. 47-51; reproduit dans ERS2 469.

3. Nous citons d'après la traduction de ERS<sup>2</sup> 470-471.

<sup>1.</sup> Texte dans Hoffmann, Uber einige phoenikische Inschriften, édit. manuelle Lidzbarski, l. c. 15-16, reproduit dans ERS² p. 481. — Nous empruntons la traduction à ERS²  $l.\ c.$ 

« Pour tout bœuf, que le sacrifice soit expiatoire ou paci-« fique ou holocauste, les prêtres auront dix [pièces] d'ar-

« gent pour chaque et, pour l'expiatoire, ils auront en sus « de cette redevance, de [la chair d'un poids de 3001]. Et

- « pour le pacifique, les abatis (?) et les articulations (?) et les
- « peaux et les jambes (?) et les pieds et les restes de la

« chair seront pour celui qui offre le sacrifice.

- « Pour un veau dont les cornes n'ont pas encore poussé
- « non coupé (?) ou pour un cerf, que le sacrifice soit expia-
- « toire ou pacifique ou holocauste, les prêtres auront cinq
- « pièces d'argent pour chaque, et pour l'expiatoire ils au-
- « ront en sus de cette redevance, de la chair d'un poids de
- « 150 et pour le pacifique les abatis (?) et les articula-
- « tions (?); et les peaux et les jambes (?) et les pieds [et le
  - « reste de la chair seront pour celui fait le sacrificc.]
  - « Pour un bélier ou une chèvre, etc. Pour un agneau ou « un chevreau ou pour un faon de cerf, etc.
  - « Pour un oiseau domestique ou de vol (?), que ce soit un
  - « holocauste ou un purgatoire ou un haruspical, les prêtres
  - « auront 3/4 de pièces d'argent, 2 zer pour chaque; et [la « chair sera pour celui qui offre le sacrifice 2].

  - « Pour un oiseau, s'il s'agit de prémices sacrées, ou « s'il s'agit d'un sacrifice de gibier, ou s'il s'agit d'un sacri-
  - « fice de bête, engraissée les prêtres auront en argent 1 a...

« pour chaque, elc.

- « Quant aux libations et quant à la graisse et quant au « lait et quant à tout sacrifice en offrande... [les prêtres « n'auront rien...].
- « Pour tout sacrifice que sacrifie un propriétaire de « troupeaux ou un propriétaire d'oiseaux, les prêtres « n'auront [rien de cela]. »

<sup>1.</sup> Il s'agit sans doute d'une unité que tout le monde connaissait et que, pour cela, on n'a pas mentionnée.

<sup>2.</sup> Littér. : le maître du sacrifice, comme en assyrien bel niqi. Même expression en sabéen (Hommel, Lud-ar, chrest. p. 25.

Les lignes qui suivent sont mutilées. Il s'agit' des corps constitués qui offrent un sacrifice : ils ne devront payer que comme un seul offrant.

« Tout prêtre qui prendrait une redevance en trans-« gression de ce qui est statué sur cette table, sera mis à

« l'amende..., etc.

### LES COMPTES DE CITIUM<sup>2</sup>.

Sur une pierre calcaire du 1ve siècle av. J.-C. trouvée dans l'île de Chypre, près de Larnaka, l'antique Citium, deux comptes sont dressés par les administrateurs du temple.

« Somme pour le mois d'Etanim. Etc.

- « I. Aux constructeurs qui ont construit le temple d'Astarté
- « de Citium...; aux huissiers et à ceux qui sont à la porte...;
- « aux serviteurs...; aux sacrificateurs...; aux barbiers tra-
- « vaillant à la fonction : 2 QFA...; etc. A'Abd-Eshmun, chef
- « des scribes...; etc.
- « II... Aux maîtres des jours... en paix. Aux esclaves du
- « temple etc.... Aux jeunes filles, et les jeunes filles<sup>3</sup>....
- « Aux hiérodules et pour les prosélytes... »

## UN AUTEL A LA DÉESSE 'ANATH'.

Inscription de Larnax Lapithu (Chypre), probablement du 1ve siècle av. J.-C.

- « A la déesse 'Anath, force de la vie, et au seigneur des « rois, Ptolémée, Ba'al-shillem, fils de Sesmaï, a consacré
- « l'autel. En heureuse destinée. »

1. Cf. CLERMONT-GANNEAU, Recueil III, 25 s.

2. Texte dans CIS, 1, 86, A et B édit. manuelle Lidzbarski l. c., p. 29-31. — Trad. ERS<sup>2</sup> p. 479.

3. On se demaude pourquoi le même mot est répété. On suppose qu'il s'agit peut-être, ici, de chanteuses.

4. Texte dans CIS, 1, 95; reproduit dans ERS<sup>2</sup> p. 482, édit. manuelle Lidzbarski, p. 33. Nous citons la traduction de ERS<sup>2</sup> l. c.

### UN PORTIQUE A ASHÉRA-ASTARTE1.

Inscription de l'an 222 av. J.-C., trouvée à Ma'tsub, entre Tyr et Ptolémaïs, un peu au sud d'Umm-el-Awâmid.

« Portique du côté du levant et du septentrion qu'ont restauré les divins<sup>2</sup>, représentants de <sup>3</sup> Milka-Astarté, et ses serviteurs, les citoyens de Hammôn, pour Astarté sous le vocable d'Ashéra, divinité de Hammôn, en l'an 26 de Ptolémée, seigneur des rois, illustre Evergète, fils de Ptolémée et d'Arsinoé, dieux frères, la 53° année du peuple de Tyr, comme ils ont restauré tout le reste des sanctuaires qui sont dans le pays, pour que ce leur soit en mémoire et bon renom à jamais. »

La meilleure interprétation des faits nous paraît être celleci qui est du P. Lagrange: La grande déesse cananéenne, Astarté, était la divinité des gens de Hammôn, à Hammôn même, sous le nom de *Milka-Astarté*; au lieu appelé aujourd'hui Ma'tsub, sous le vocable d'*Ashéra*.

La ville principale avait sans doute un temple considérable, dont les prêtres ou les administrateurs, nommés elim « divins », se considéraient comme les chargés d'affaires de la déesse pour la restauration des sanctuaires dans toute la région .

### INSCRIPTION DE MALTE<sup>5</sup>.

Cette inscription, probablement du me siècle av. J.-C., existe en deux exemplaires semblables, rédigés en phénicien et en grec; l'un des deux est à Paris, l'autre à La Valette.

« A notre Seigneur, à Melqart de Tyr, qu'a voué ton

<sup>1.</sup> Texte dans Clermont-Ganneau, Recueil 1, 81 s., édit. manuelle Lidz-Barski, p. 23-24. Nous citons la traduction de ERS<sup>2</sup> p. 489.

<sup>2.</sup> האלם.

מלאן .3.

<sup>4.</sup> ERS2 p. 491.

<sup>5.</sup> Texte dans CIS I, 122 A et B; édit. manuelle Lidzbarshi p. 42.

- « serviteur 'Abd-osir et son frère Osir-shamar, tous deux
  - « fils d'Osir-shamar, fils d'Abd-Osir, car il a écouté leur
  - « voix. Qu'il les bénisse! »

### INSCRIPTION DE SILOÉ1.

Six lignes de caractères hébraïques gravés sur le roc, dans le canal de Siloé qui fut creusé, vers 700 av. J.-C., pour amener l'eau de la Fontaine de la Vierge à la piscine de Siloé<sup>2</sup>.

- « [Voici] la percée. Et voici comment se fit la percée :
- « Lorsque... le pic l'un contre l'autre, et lorsqu'il n'y eut
- « plus que trois coudées à abat[tre, on entend]it la voix de
- « chacun criant à l'autre parce qu'une trouée avait été pra-
- « tiquée dans le rocher de part [et d'autre 3]. Au jour de la
- « percée, les mineurs frappèrent chacun à la rencontre de
- « l'autre, pic contre pic. Alors, les eaux coulèrent de la
- « source à la piscine, sur (une longueur de) mille deux
- « cents coudées; et de cent coudées était la hauteur du
- « rocher au-dessus de la tête des mineurs.

#### ARTICLE VI

### La Littérature grecque.

### 1. Pendant l'Exil des Hébreux5.

Vers le début du viie s., les Grecs possédaient, dans

<sup>1.</sup> Nous reproduisons la traduction de M. R. Dussaud, Les Monuments Palestiniens et Judaïques, in-8, 1. 1912, p. 23-24.

<sup>2.</sup> Cf. II Reg. XX, 30. Voir Clermont-Ganneau, Recueil d'archéol. orient., I,293-299, et VI, 167-111.

<sup>3.</sup> Littér. : de droite à gauche.

<sup>4.</sup> On ne s'attend pas à ce que nous résumions, ici, l'Histoire de la Littérature grecque, ni que nous donnions les extraits des plus beaux chefs-d'œuvre ou les textes qui pourraient faire le mieux ressortir les motifs pour lesquels nombre de Juifs, même en Palestine (tels les Saddu-

leurs *Epopées*<sup>1</sup>, une sorte de résumé idéalisé de leurs principales formes d'activité. Dans ces beaux poèmes, ils pouvaient prendre conscience de leurs qualités et de leurs défauts; à ces œuvres, d'imagination et de réflexion à la fois, ils puiseront comme à sa source toute leur sagesse.

« Ces poèmes, faits de substance vivante, plongeaient « profondément dans la réalité. Ils représentaient des émo- « tions, des sentiments, des passions, choses qui sans cesse « se diversifient et se contrarient; mais une pensée puis- « sante avait su dominer cette confusion ». Leurs qualités littéraires peuvent se résumer en ces deux mots : simplification et idéalisation. Et ce seront précisément les principes fondamentaux de l'art grec.

Au vu° et au vr° s., l'augmentation de la population qui donna naissance à de grosses agglomérations urbaines, les luttes des partis, les grandes entreprises commerciales stimulèrent le progrès général de la pensée. Sous le nom des « Sept Sages³ », se répandirent dans le pays des préceptes de modération, et le collège sacerdotal de Delphes résumait le même genre de sagesse en quelques maximes célèbres, telles que « Rien de trop! » ou « Connais-toi toi-même! » répondant à l'expérience d'hommes qui s'étaient instruits au milieu des discordes civiles.

Ce qui subsiste de la poésie des lesbiens Alcée et Sapho montre combien la sensibilité était devenue délicate et frémissante dans la société élégante de Lesbos, et quelle finesse d'esprit s'y associait déjà. Les mêmes goûts régnaient

céens), se laisseront fasciner par la civilisation hellénisante, tandis que d'autres feront tout pour en prémunir le peuple. Nous devons supposer cette Littérature suffisamment connue.

<sup>5.</sup> La première déportation date de la prise de Samarie par Sargon (722-721); la seconde, de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor en 586.

<sup>1.</sup> Iliade, Odyssée, Les Travaux et les jours.

<sup>2.</sup> Choiset. Civilis. hellén. t. I, 50.

<sup>3.</sup> Voir Milieu, t. I, 308.

à Samos, chez les fils de Pisistrate à Athènes; et aussi en Thessalie<sup>1</sup>.

Le progrès général des esprits est mieux attesté encore par les débuts de la philosophie et de quelques-unes des sciences, avec les milésiens Thalès, Anaximandre et Anaximène, avec, dans la Grande Grèce, Pythagore et son Institut de Crotone, et Xénophane. Ces penseurs, consciemment ou non, ébranlaient les bases de la croyance religieuse traditionnelle; mais, dans le même temps, prenait forme et consistance l'Orphisme², qui tentait de donner à la religion une théologie et une morale.

Incontestablement, à la fin du vie siècle, la Grèce avait pris, dans l'humanité, un rang privilégié. Au siècle suivant, la civilisation hellénique apparaît dans toute sa perfection, grâce surtout à l'influence tout à fait exceptionnelle d'Athènes: les deux forces qui travaillent incessamment l'humanité semblent se faire à peu près équilibre et réalisent, en s'associant, la plus heureuse harmonie.

Les philosophes antérieurs à Socrate: physiocrates ioniens du vie s., et au ve s., Parménide, Héraclite, Empédocle, Anaxagore et les atomistes Leucippe et Démocrite avaient montré dans la vie de l'univers le jeu des grandes forces naturelles; c'était détruire en fait tout l'édifice de la mythologie. Mais cette philosophie, par sa nature même, était presque inaccessible à la plupart des intelligences.

Dans la seconde moitié du v° s., Socrate esquissa, sous une forme beaucoup plus simple, une philosophie qui contenait les éléments d'une religion intimement unie à la morale et, par conséquent, propre à donner une certaine satisfaction aux consciences qui ne pouvaient se passer de surnaturel<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Preuve : les Odes amoureuses et bachiques de l'ionien Anacréon qui fut l'hôte des grands seigneurs de ces villes.

<sup>2.</sup> Ainsi appelé parce que les poèmes qui l'attestent, composés par Onomacrite, étaient donnés par son auteur pour des révélations du légendaire Orphée.

<sup>3.</sup> Socrate tendait à une sorte de monolatrie sinon de monothéisme. Il niait

### a. - Platon.

Comme Socrate, son maître, Platon associa la morale à la religion et, soumettant celle-ci à la raison, il rejeta tout ce que la mythologie contenait d'absurde et d'immoral. Dans la conception polythéiste, maintenue, il introduisit une notion d'ordre et de hiérarchie. Convaincu de l'intervention divine dans les choses humaines, il l'imputa à des puissances distinctes mais subordonnées à une autorité supérieure<sup>1</sup>.

Platon accordait bien une certaine autorité à la tradition religieuse et aux révélations antiques, mais en même temps il affranchissait l'esprit de la foi à la mythologie et à ses fables poétiques : c'était rompre les attaches qui enchaînaient les croyances de la Grèce au sol natal.

Chacun sait que, d'après Platon, l'âme de chaque homme apporte, en prenant un corps, les souvenirs plus ou moins effacés d'une vie antérieure, où elle a eu l'intuition des réalités substantielles que l'intelligence seule peut saisir.

S'inspirant de l'orphisme<sup>2</sup> et des mystères, qu'il adaptait d'ailleurs à ses idées personnelles, il admit un jugement des morts, des peines et des récompenses et un cycle de transformations auquel il assignait pour terme et pour but le retour à la pure contemplation de Dieu<sup>3</sup>.

les conslits des dieux, leurs passions, en un mot tout ce qui les dégradait; mais il restait attaché à certaines parties fondamentales de la croyance commune et au culte traditionnel. — Nous nous bornerons à citer quelques passages de philosophes grecs dont l'influence, combinée avec d'autres influences, contribuera à former le milieu alexandrin si intéressant pour nous.

- 1. Il ne précise ni la nature, ni les pouvoirs de ces dieux secondaires.
- 2. Cf Index-Lexique.
- 3. Nos citations grecques sont empruntées à l'édition de Tauchnitz: Platonis opera omnia. In-18, Lipsiæ, 1850. Nous suivons d'une manière presque absolue la traduction de Em. Saisset, Œuvres complètes de Platon. In-8, Paris, 1869.

#### DIEU A FAIT LE MONDE PAR BONTÉ1.

« Disons pour quelle cause (alziar) l'Ordonnateur de tout « cet univers l'a ordonné. Il était bon, et celui qui est bon « ne saurait éprouver aucune espèce d'envie. Exempt de ce « sentiment, il a voulu que toutes choses fussent, autant « que possible, semblables à lui-même. Quiconque, instruit « par des hommes sages, admettrait que c'est là la prin-« cipale cause de la formation du monde, admettrait la « vérité.

« Dieu donc voulait que tout fût bon et rien mauvais, « autant que cela dépendait de lui (κατὰ δύναμιν). C'est pour- « quoi, ayant pris (παραλαδών) toutes les choses visibles qui, « loin d'être en repos, s'agitaient d'un mouvement sans « règle et sans suite (πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως), il les fit passer « du désordre à l'ordre (εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν) jugeant cet état « préférable.

« Or un être très bon ne pouvait ni ne peut rien faire qui ne soit excellent. A la lumière de la raison, il com« prit donc qu'il était impossible de faire sortir des choses « visibles de leur nature une œuvre privée d'intelligence « qui, considérée dans l'ensemble, fût plus belle qu'une « œuvre pourvue d'intelligence (νοῦν); comme aussi qu'au« cun être ne pouvait avoir d'intelligence sans avoir une « âme (νοῦν δ' αὐ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον). En conséquence, il « mit l'intelligence dans l'âme, l'âme dans le corps, et « ordonna l'univers de manière à en faire un ouvrage de « nature excellente et parfaitement beau (δ τι κὰλλιστον ἐίη κατὰ φύσιν ἄριστον τε ἔργον.) De sorte que la vraisemblance nous « oblige de dire que ce monde est véritablement un être « animé et intelligent (τόνδε τὸν κόσμον ζῶον ἔμφυχον ἔνγουν τε τῆ ἀληθεὶς) produit par la providence (τὴν πρόνοιαν) de Dieu.

<sup>1.</sup> Timée, 29e, suiv.

### LA PROVIDENCE DE DIEU1.

« Ne faisons pas cette injure à Dieu de le mettre au « dessous des ouvriers mortels (θνητῶν δημιουργῶν); et tandis « que ceux-ci, à proportion qu'ils excellent dans leur art, « s'appliquent aussi davantage à finir et à perfectionner « toutes les parties de leurs ouvrages, soit grandes soit « peliles, ne disons pas que Dieu, qui est très sage (σοφω-« таточ) qui veut et peut prendre soin de tout, neglige les « petites choses auxquelles il lui est plus aise de pourvoir, « comme pourrait faire un ouvrier indolent ou lâche rebuté « par le travail, et ne donne son attention qu'aux gran-« des.... Celui qui prend soin de tout a pris des mesures « efficaces pour maintenir l'univers dans son intégrité et « sa perfection; chaque partie n'éprouve ou ne fait rien que « ce qu'il lui convient de faire ou d'éprouver; il a commis « des êtres pour veiller sur chaque individu jusqu'à la « moindre de ses actions et de ses affections; en sorte que « la perfection de l'ouvrage est poussée au dernier détail. « Toi-même, chétif mortel, tout petit que tu es, tu entres « pour quelque chose dans l'ordre général, et tu t'y rap-« portes sans cesse<sup>2</sup>....

LES δαίμονες INTERMÉDIAIRES ENTRE DIEU ET LES HOMMES3.

« Quelle est la fonction d'un démon (τίνα δύναμιν ἔχον)? « D'être l'interprête et l'entremetteur entre Dieu et les « hommes (έρμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον θεοῖς τὰ παρ' ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν), d'apporter au ciel les prières et « les sacrifices des hommes et de rapporter aux hommes les

<sup>1.</sup> Lois, 902, s.

<sup>2.</sup> Dans le développement de cette idée est affirmée la métempsycose: « Puis donc que la même âme est assignée tantôt à un corps, tantôt à un autre.... » 904.

<sup>3.</sup> Banquet, 202-203.

« ordres des dieux et la rémunération des sacrifices qui leur « sont offerts.

« Les démons remplissent l'intervalle qui sépare le ciel « de la terre : ils sont le lien qui unit le grand tout.

« C'est d'eux que procède toute la science divinatoire (ἡ μαντική) et l'art des prêtres relativement aux sacrifices, « aux mystères, aux enchantements, aux prophéties et à « la magie (περὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς τελετὰς καὶ τὰς ἐπφδὰς κοὶ τὴν μαντείαν πασαν καὶ γοητείαν.) La nature divine n'entrant jamais « en communication directe avec l'homme, c'est encore par « l'intermédiaire des démons que les dieux commercent et « s'entretiennent avec les hommes, soit pendant la veille, « soit pendant le sommeil (ἡεὸς δὲ ἀνθρώπω οὐ μίγνυται, ἀλλὰ καὶ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διὰλεκτος θεοῖς πρὸς ανθρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι.) Celui qui est savant (σοφὸς) « dans toutes ces choses est un δαιμόνιος ἀνήρ... Les démons « sont en grand nombre et de plusieurs sortes, et l'Amour « est l'un d'eux.

### L'AME ET L'AU-DELA1.

- « Notre âme est très semblable à ce qui est divin, immor-« tel, intelligible, simple, indissoluble, toujours le même « et toujours semblable à lui-même (τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτος καὶ κατὰ ταῦτ΄ ἔχοντι ἐαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν) et que notre corps res-« semble parfaitement à ce qui est humain, mortel, sen-« sible, composé, dissoluble, toujours changeant et jamais « semblable à lui-même....
- « Cela étant, ne convient-il pas au corps d'être bientôt « dissous, et l'âme de demeurer toujours indissoluble, ou « dans un état peu différent?
  - C'est une vérité constante.
  - Tu vois donc qu'après que l'homme est mort, sa partie

<sup>1.</sup> Phédon, 80 b suiv.

« visible, le corps, qui demeure exposé à nos yeux et que « nous appelons le cadavre, auquel il convient d'être dis-« sous, etc....

« Et l'âme, cet être invisible, (τὸ ἀειδὲς) qui va dans un « autre lieu semblable à elle, excellent, pur, invisible, c'est-« à-dire dans l'Hadès, auprès d'un Dieu plein de bonté et « de sagesse, (τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἔτερον οἰχόμενον, γενναῖον καὶ καθαρόν καὶ ἀειδη, εἰς "Αιδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν), un lieu où j'espère que mon âme ira dans un moment1, « s'il plaît à Dieu, quoi! une âme telle et de telle nature « n'aurait pas plutôt quitté le corps, qu'elle serait dissipée « et anéantie, comme la plupart des hommes le croient!... « Voici plutôt ce qui arrive : Si l'âme se retire pure sans « conserver rien du corps, comme celle qui pendant la vie « n'a eu volontairement avec lui aucun commerce 2 (อบัธิรัช κοινωνοῦσα αὐτῶ ἐν τῷ βὶῳ), mais au contraire l'ayant toujours « fui, et s'étant toujours recueillie en elle-même en médi-« tant toujours, c'est-à-dire en bien philosophant (δοθως φιλοσοφούσα) et en apprenant effectivement à mourir; car « n'est-ce pas là une préparation à la mort?

« Mais si elle se retire du corps, souillée, impure (μεμιασ μενη καὶ ἀκάθαρτος) comme celle qui a toujours été mêlée à lui, « occupée à le servir, possédée de son amour, enivrée de « lui au point d'estimer qu'il n'y a rien de vrai que ce qui « est corporel, ce qu'on peut voir, toucher, boire et manger, « ou ce qui sert aux plaisirs de l'amour, tandis qu'elle « haïssait, craignait et fuyait habituellement tout ce qui « est obscur et invisible, tout ce qui est intelligible et dont « la philosophie seule a le sens, penses-tu qu'une âme en « cet état puisse sortir du corps pure et libre?

1. C'est dans un moment que Socrate, qui parle, doit boire la ciguë.
2. On sait que, pour Platon, l'union de l'âme et du corps est artificielle, extrinsèque. L'âme ici-bas est donc dans un état violent, contre nature; elle ressemble au dieu marin Glaucos méconnaissable par le revêtement de mollusques qui s'est collé à sa chair. Républiq. X, 611.

- « Non, cela ne se peut.
- « Au contraire, elle sort embarrassée de souillures
- « corporelles, que le commerce continuel et l'union trop
- « étroite qu'elle a eus avec le corps, pour n'avoir jamais été
- « qu'avec lui et occupée de lui seul, lui ont rendues comme
- « naturelles...
  - « Ces souillures, mon cher Cébès, sont comme une
- « enveloppe lourde, pesante, terrestre et visible; et l'àme,
- « chargée de ce poids, est entraînée encore vers ce monde
- « visible par la crainte qu'elle a du monde invisible, de
- « l'Hadès; et elle erre, comme on dit, dans les lieux de
- « sépulture, autour des tombeaux où l'on a vu des fan-
- « tômes ténébreux (σκιοειδή φαντάσματα) comme sont les spec-
- « tres de ces âmes (οξα παρέγονται αί ταιαῦται ψυγαὶ εἴδωλα)
- « qui n'ont pas quitté le corps, toutes purifiées, mais
- « retenant quelque chose de cette matière visible, qui les
- « rend visibles encore 1. »

### LA CONTEMPLATION DU BEAU2.

C'est par l'amour que l'homme s'élève à Dieu. L'amour poursuit le Beau, comme la science poursuit le Vrai. En dernière analyse, l'objet de l'amour est le beau et le bien que Platon identifie sous un seul mot, la Beauté: τὸ καλὸν.

L'amour s'élêve du corps aux esprits, de la beauté des formes à la beauté des sentiments, des beaux sentiments aux belles connaissances, jusqu'à ce qu'il atteigne le Beau tel qu'il est en soi.

Dans le Banquet, l'étrangère de Mantinée dit : « Celui « qui, dans les mystères de l'Amour, se sera élevé jusqu'au « point où nous en sommes, après avoir parcouru dans

<sup>1.</sup> Un peu plus loin (82 a), il est dit que ces âmes continuent d'errer ainsi « jusqu'à ce que, par l'amour qu'elles ont pour cette masse corpo« relle qui les suit toujours, elles s'engagent de nouveau dans un corps »
(πίλιν ἐνδεθῶστιν εἰς σῶμα.)
2. Banquet, 211, suiv.

« l'ordre convenable tous les degrés du beau, parvenu enfin « au terme de l'initiation, apercevra tout à coup une Beauté « merveilleuse qui était le but de tous ses travaux anté- « rieurs : beauté éternelle, incréée, impérissable, exempte « d'accroissement et de diminution, beauté qui n'est point « belle en telle partie et laide en telle autre (καλόν... οὖτε γηγόμενον οὖτε ἀπολλύμενον, οὖτε αὐξανόμενον οὖτε φθῖνον, ἔπειτα οὐ τῆ μὲν καλόν, τῆ δ' αἰσχρόν), belle seulement en tel temps, « et non en tel autre, belle sous un rapport et laide sous « un autre, belle en tel lieu et laide en tel autre, belle « pour ceux-ci et laide pour ceux-là; beauté... qui existe « éternellement et absolument par elle-même et en elle- « même, de laquelle participent toutes les autres beautés (τό καλόν...., αὐτὸ καθ' αὐτὸ μεθ' αὐτοῦ μονοειδές ἀεὶ ον, τὰ δὲ αλλα πάντα καλὰ ἐκείνου μετέγοντα)....

« Le droit chemin de l'amour... c'est de commmencer par les beautés d'ici-bas¹, et de s'élever jusqu'à la beauté suprême, en passant, pour ainsi dire, par tous les degrés de l'échelle... jusqu'à ce que de science en science on parvienne à la science (par excellence) qui n'est autre que la science du beau lui-même (τοῦ καλοῦ μάθημα) et qu'on finisse par le connaître tel qu'il est (en soi).

« O mon cher Socrate, poursuit l'étrangère de Mantinée, « si quelque chose donne du prix à notre vie, c'est la contem- « plation de la beauté absolue (θεωμένω αὐτὸ καλὸν); et, si tu « y parviens jamais, que te sembleront auprès d'elle l'or et « la parure, etc... Que penser d'un mortel à qui il serait « donné de contempler la beauté pure, simple, sans mé- « lange, non revêtue de chairs et de couleurs humaines et « de toutes les autres vanités périssables, mais la beauté « divine elle-même. Penses-tu que ce serait une destinée « misérable que d'avoir les regards fixés sur elle, que de « jouir de la contemplation et du commerce (θεωμένου καὶ

<sup>1.</sup> La pédérastie ternit cette belle page.

ξύνόντος) d'un tel objet? Ne crois-tu pas, au contraire; que cet « homme étant le seul ici-bas qui perçoive le beau par (la « faculté) à laquelle il est perceptible, pourra seul engendrer, « non pas des images de vertu, puisqu'il ne s'attache pas à « des images, mais des vertus véritables (οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς..., ἀλλ' ἀληθῆ), puisque c'est à la vérité qu'il s'attache? Or, « c'est à celui qui enfante et nourrit la véritable vertu qu'il « appartient d'être chéri de Dieu; et si quelque homme doit « être immortel, c'est celui-là surtout (... ἀὐτῷ..... ὑπάργει θεοφιλεῖ γενέσθαι καὶ, εἴπερ τῷ ἄλλῷ ανθρώπων, ἀθανάτῷ καὶ ἐκεἰνῷ)?

### LES QUATRE VERTUS « CARDINALES. »

« Si les lois que nous avons établies sont bonnes, notre « État¹ doit être parfait. — Sans doute. — Il est donc évident « qu'il est prudent, fort, tempérant et juste (σοφή τ' ἐστὶ καὶ ἀνδρεία καὶ σώφρων καὶ δικαία) — Cela est évident. — Quelle « que soit celle de ces quatre qualités que nous décou- « vrirons en lui, ce qui restera sera ce que nous n'aurons « pas découvert. »

Platon a admis que « chaque citoyen ne doit s'adonner « qu'à une fonction dans l'État, à celle pour laquelle il est « né », aussi dit-il que « la justice consiste à s'occuper de « ses propres affaires », et que de là dérivent les trois autres vertus : prudence, courage, tempérance qui doivent se trouver en chaque citoyen<sup>2</sup>.

#### b. Aristote.

Aristote (384-322) étudia pendant vingt ans la philosophie à l'école de Platon.

<sup>1.</sup> Républiq. 428. On sait que l'État dont Platon trace l'image dans la République n'est pas un Etat réel. C'est une hypothèse suggestive qui lui « sert à faire sentir vivement ce qu'il y a de défectueux dans la plupart « des sociétés humaines et quelles sont les passions qui les dirigent. » Il y a dans cette œuvre des aperçus profonds dépassant de beaucoup tout ce qui avait été dit jusque là ; mais ils sont mêlés à des erreurs grossières. 2. L. C. 441 suiv.

Socrate avait inauguré et Platon appliqué timidement la methode d'observation; Aristote a le culte du fait : il est avant tout un observateur de la nature. Son activité littéraire tient du prodige. Il assemble des matériaux immenses, puis construit une synthèse generale de l'ordre universel qui le place au rang des grands penseurs qui ont illustre l'humanité. Il avait ouvert, à Athènes, l'école péripaticienne à l'âge de 50 ans1.

#### DIEU2.

Aristote a démontré 3 que tout mobile en mouvement suppose un moteur lequel, s'il est lui-même en mouvement, présuppose un autre moteur, et ainsi de suite.

- « Qu'il y ait en toutes choses un principe supérieur, et « que les choses ne puissent pas être infinies en succession
- « directe pas plus qu'en espèce (κατ' εἶδος), c'est là une
- « vérité de toute évidence. Ainsi d'abord, sous le rapport « de la matière (ἐξ ὅλης), il est impossible que ce soit à l'in-
- « fini qu'une chose vienne d'une autre.... En second lieu, la
- « série est également impossible en ce qui concerne le prin-
- « cipe du mouvement (ή ἀρχή τῆς κινήσεως).... De même « encore pour le but final (τὸ οῦ ενεκα), la série ne peut pas
- « être davantage poussée à l'infini.... La même remarque
- « s'applique tout à fait aussi à la cause essentielle (καὶ ἐπὶ τοῦ

« τὶ ἦν εἶναι δ' ώσαύτως)....

« Une autre considération, c'est que l'objet

 On admet que plusieurs livres bibliques de l'Ancien Testament ont été écrits postérieurement au 1ve s.; par ex.; l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique, la

Sagesse. Voir les Manuels.

2. Notons ici, pour mémoire, quelques-unes des lacunes que l'on a relevées dans la théodicée d'Aristote. D'abord, un doute plane sur la personnalité de Dieu (par ex : tout vouloir est incompatible avec l'immobilité de l'acte pur); Dieu n'est pas Providence; l'existence des causes secondes en dehors de Dieu implique le dualisme de Dieu et du monde (la création n'a point de place dans la philosophie d'Aristote.

3. Phys, 0, 2; 4; 6. Nous citons la traduction de BARTHÉLEMY SAINT-

HILAIRE, OEuvres d'Aristote. In-8, Paris, 1844-1892.

« duquel quelque chose a lieu est une fin; et la fin est pré-« cisément ce qui ne se fait plus en vue d'une autre chose, « mais au contraire ce en vue de quoi tout le reste se fait. « Par conséquent, si c'est bien là le rôle du terme dernier, « il n'y a plus d'infini; et si le dernier terme n'est pas cela « il n'y a pas de but final en vue duquel puisse se faire « quelque chose. Ajoutez à cela que les philosophes qui sou-« tiennent la doctrine de la série à l'infini, ne s'aperçoivent « pas que, du même coup, ils nient et détruisent toute idée « du bien. Cependant personne ne voudrait mettre la main « à une œuvre quelconque s'il ne pensait devoir aboutir à « une certaine fin. Il n'y aurait pas l'ombre de raison dans « de tels actes; car, pour peu qu'on soit raisonnable, on « n'agit jamais qu'en vue de quelque résultat final. Or, ce « résultat dernier, c'est une limite; et la fin qu'on se pro-« pose est la limite où l'on s'arrête.

« Quant à l'essence (c'est-à-dire ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est') il n'est pas possible non plus de rappor« ter sans fin la définition d'une chose à une autre défini« tion; ce ne serait qu'accumuler des mots inutiles, car tou« jours la définition précédente est plus définition que la 
« suivante, et la dernière n'est plus même une définition. Si 
« la première ne convenait déjà pas très bien au sujet défini 
« à plus forte raison la dernière définition lui convient-elle 
« bien moins encore.

« Cette doctrine de la série infinie a un autre tort; c'est d'anéantir la sciencé. Il n'est pas possible en effet de savoir quoi que ce soit avant d'être arrivé aux indivisibles. « Sans cela, on est hors d'état de rien connaître; car comment la pensée pourrait-elle parcourir tous les infinis de « ce genre?... Bien plus la pensée ne peut nécessairement « concevoir la matière que dans un objet en mouvement; « et il est impossible que rien de réel soit infini (καὶ λπείρφ

<sup>1.</sup> Parenthèse explicative qui n'est pas dans le texte.

« อบิติธง): รัชระเท อโทสะ). Si le réel pouvait être infini, l'être de l'in-« sini ne serait pas du moins infini (εὶ δὲ μή, οὐκ ἄπειρόν γ'

« έστὶ τὸ ἀπείρφ εἶναι 1.)

« Enfin, si c'étaient les diverses espèces de causes qui « pussent être en nombre infini, cela seul suffirait pour « rendre encore impossible une connaissance quelconque 2....

Supposé que la série régressive des mobiles et des moteurs soit infinie, l'on ne trouve rien nulle part qui soit éternellement en acte : le dernier des mobiles est en puissance à l'égard de son moteur immédiat, qui est lui-même en puissance à l'égard de son moteur immédiat; et ainsi du reste. Tout est en puissance; par suite, tout peut être ou ne pas être. Et si tout peut être ou ne pas être, rien n'est.

«... L'acte est antérieur à la puissance (πρότερον ἐνέργεία « δυνάμεως έστιν.) Et quand je dis puissance je n'entends pas « parler seulement de cette puissance déterminée que nous « avons appelée le principe du changement dans un autre en « tant qu'autre; mais je veux parler en général de tout « principe quelconque de mouvement ou d'inertie (πάσης « ช่องกัร มเทกรเมกิร ก็ ธระสะเมกิร.) La nature en est aussi au même « point, car elle appartient au même genre que la puis-« sance; et elle aussi est un principe de mouvement, seule-« ment ce n'est pas dans un autre : c'est dans l'être lui-même « en tant qu'il est ce qu'il est.

« Pour toute puissance ainsi entendue, l'acte est antérieur, « à la fois, pour la raison et substantiellement (καὶ λόγω καὶ แ ซุ๊ องิร์เล); sous le rapport du temps, l'acte est tantôt anté-

« rieur, et tantôt il ne l'est pas 3... »

«... Substantiellement, l'acte est antérieur à la puissance, « et, ainsi que nous l'avons démontré, il y a toujours un « acte qui, chronologiquement, est antérieur à un autre,

<sup>1.</sup> Phrase peu claire, de l'aveu des commentateurs.

<sup>2.</sup> Met. A ελ 2 (passim). 3. L. c. 0, 8 (passim).

« jusqu'à ce qu'on arrive enfin à l'acte du moteur premier « et éternel.

« Ce qui prouve peut-être encore mienx la vérité de ce « que nous disons sur la supériorité de l'acte, c'est que les « choses éternelles sont, sous le rapport de la substance, « antérieurs aux choses périssables, et que rien de ce qui « est éternel n'est en puissance. Et en voici la raison.

« Toute puissance comprend à la fois les deux termes de « la contradiction, car ce qui ne peut pas être ne saurait « appartenir à quoi que ce soit. Mais tout ce qui est possible « peut aussi n'être pas en acte. Donc, ce qui est simple-« ment possible peut être ou n'être pas ; et, de cette « manière, une même chose peut être et ne pas être. Dès « lors, il est très possible que ce qui peut ne pas être ne « soit point. Or, ce qui peut n'être point est périssable, ou « d'une manière absolue, ou de cette façon où nous disons « de lui qu'il peut ne pas être, ou relativement au lieu où à « la quantité ou à la qualité. Mais il est périssable absolu-« ment quand il est périssable dans sa substance même. « Ainsi, il n'y a jamais de chose absolument impérissable « qui puisse être absolument en puissance ; mais rien ne « s'oppose à ce qu'elle soit en puissance à certains égards, « par exemple sous le rapport de la qualité ou du lieu. « Quant aux choses nécessaires, elles ne peuvent pas non « plus être en puissance puisque ce sont là les principes « premiers, et que si les principes n'existaient pas, rien ne « pourrait exister sans eux.

« A plus forte raison le mouvement n'a-t-il pas la puis-« sance d'être ou de ne pas être, s'il s'agit d'un mouvement « éternel; et s'il s'agit d'un mobile qui soit éternellement « mû, ce n'est pas non plus en puissance qu'il est mû, si « ce n'est pour le point d'où il part et pour celui où il se « dirige¹. » "Il n'y a qu'une substance éternelle qui puisse être immobile. Les substances en effet sont les premiers des êtres; et si toutes les substances étaient périssables, tout absolument serait périssable comme elles. Mais il est impossible que le mouvement naisse ou qu'il périsse, puisqu'il est éternel, ainsi que nous l'avons établi. Le temps ne peut pas davantage commencer ni finir puisqu'il ne serait pas possible qu'il y eût ni Avant ni Après, si le temps n'existait pas. Ajoutons que le mouvement est continu de la même manière que le temps peut l'être aussi; car, ou le temps se confond identiquement avec le mouvement, ou il est un de ses modes. Or le mouvement ne peut être continu que dans l'espace; et le seul mouvement qui, dans l'espace, puisse être continu, c'est le mouvement circulaire.

« Mais l'être capable de mouvoir, ou capable de faire « quelque chose, a beau exister, s'il n'agit pas actuelle-« ment dans une certaine mesure, il ne peut pas y avoir de « mouvement, puisqu'il se peut fort bien que ce qui a la « puissance d'agir n'agisse pas.

« Il serait donc bien inutile de supposer des substances éternelles, et nous nous abstiendrons de le faire (comme d'autres supposent les Idées) s'il ne devait pas y avoir un principe qui fût en état de produire le changement, mais ce principe lui-même, non plus que toute autre substance qu'on supposerait en dehors des idées ne suffit pas; car, si cette substance n'agit point, le mouvement sera impossible. Et même elle agirait, que ce n'est encore rien, si sa substance n'est qu'en puissance; car alors le mouvement ne sera pas éternel, puisque ce qui n'est qu'en puissance peut aussi n'être pas. Il doit donc exister un principe dont l'essence soit d'être en acte (ἀρχὴν τοιαύτην ἦς οὐσία ἐνέργεια.) De plus, il faut que de telles substances soient

<sup>1.</sup> Phys. VIII, 3.

- « sans matière, car ce sont les substances sans matière qui « doivent être éternelles, s'il y a quelque chose d'éternel au
- « monde. Donc, elles sont en acte1.
- « ..... Oui, il existe quelque chose qui est éternellement « mû d'un mouvement qui ne s'arrête jamais; et ce mouve-
- « ment est circulaire\*. Cette vérité n'est pas évidente seule-
- « ment pour la raison; elle est, en outre, évidemment prou-
- « vée par les faits eux-mêmes. Donc le premier ciel3 est
- « éternel; donc, il existe aussi quelque chose qui lui donne
- « le mouvement.
  - « Mais, comme le mobile intermédiaire est mû et meut à
- « son tour, il faut concevoir quelque chose qui meut sans
- etre mû, quelque chose d'éternel qui est substance et qui
   est acte (รอร์บรบ รัสระ ระ อี อบ์ หมงอบุ่นรงอง หมงะั, สำอังอง หล่ะ อบิฮเล หล่ะ
- « est acte (τοίνον έστι τι ο ού κινούμενον κινεί, άζδιον και ούσία κα « ἐνέργεια ούσα.)
- « Or, voici comment il meut : c'est comme le désirable et « l'intelligible, qui meut sans être mû... » La cause suprême est comme une âme intelligente qui trouve en sa spontanéité le principe de ses actions.

Cependant si le premier moteur se meut lui-même, il

<sup>1.</sup> Met. IA, 1071, s.

<sup>2.</sup> C'était une vieille opinion (admise aussi par Platon) que le mouvement

le plus parfait est le mouvement circulaire.

3. De tout temps, les corps célestes en in

<sup>3.</sup> De tout temps, les corps célestes en imposèrent aux hommes par leur mystérieuse immobilité dans l'espace et par la régularité de leur apparition, et c'est pourquoi, sans doute, l'on en fit des dieux. Sous l'influence de cette erreur, Aristote admet une distinction de nature entre les corps célestes et les corps sublunaires; les premiers sont doués du mouvement circulaire qui est le plus parfait, uniforme; donc ils sont soustraits à la croissance et à la décroissance, immuables, impérissables, et l'élément dont ils se composent est l'éther. Les corps célestes sont rivés à des sphères et accomplissent leur évolution diurne en même temps que celles-ci. Chacune de ces sphères est informée par une intelligence, une divinité, principe de son mouvement. La plus éloignée de la terre, la plus rapprochée du premier moteur et dès lors la plus parfaite, est la sphère unique des étoiles fixes, le premier ciel πρῶτος, οὐρχνός. (Les sept planètes, au contraire, sont mises en mouvement par des sphères diverses et multiples, qui s'appellent épicycles.

passe de la puissance à l'acte; par suite, son mouvement pouvait ne pas se produire; il pourra cesser aussi à un moment donné; il est purement contingent. Aristote conclut que le premier moteur doit être essentiellement et absolument immuable. Et « en tant que nécessaire, il est parfait « tel qu'il existe (καὶ ἡ ἀνάγκη, καλῶς, καὶ οῦτως ἀρχή.)... Il « jouit éternellement de la vie, sa félicité suprême, c'est « l'acte de cette vie supérieure....

« Ce que l'intelligence semble avoir de divin appartient plus particulièrement encore à ce principe; et la contem- plation est ce qu'il y a, dans l'intelligence, de plus déli- cieux et de plus relevé (ή θεωρία τὸ ἡδιστον καὶ ἄριστον.)

« Si donc Dieu jouit éternellement de ce suprême bon-« heur que, nous, nous ne goûtons qu'un moment c'est une « chose déjà bien admirable; mais s'il y a plus que cela, « c'est encore bien plus merveilleux.

« Or, il en est bien ainsi; et la vie appartient certaine-« ment à Dieu puisque l'acte de l'intelligence c'est la vie « même (ἡ γὰρ νοῦ ἐνέργεια ζωή) et que l'intelligence n'est « pas autre chose que l'acte (ἐνέργεια).

« Ainsil'acte en soi est la vie de Dieu (ἐκεῖνος δὲ ἡ ἐνέργεια), « c'est la vie la plus haute qu'on puisse lui attribuer; c'est « sa vie éternelle.

« Et voilà comment nous pouvons affirmer que Dieu est « l'être éternel et l'être parfait.

« Donc, la vie avec une durée continue et éternelle est « son apanage, car Dieu est précisément ce que nous venons « de dire¹. »

Au chapitre suivant, Aristote dit que « l'Intelligence « divine se pense elle-même, puisqu'elle est ce qu'il y a de « plus parfait; et l'Intelligence divine est l'intelligence de « l'intelligence (καὶ ἕστιν ἡ νόησις νοήσεως νόησις.)

<sup>1.</sup> Met. IA, 1072.

#### LE BONHEUR ET LA VERTU.

« Le bonheur est certainement quelque chose qui est « definitif, parfait, et qui se suffit à soi-même, puisqu'il « est la fin de tous les actes possibles à l'homme.

«.... L'œuvre propre de l'homme en général est une vie d'un certain genre; et cette vie particulière est l'activité de l'âme et une continuité d'actions que la raison accompagne. Nous pouvons admettre que dans l'homme bien développé toutes ces fonctions s'accomplissent bien et régulièrement.... Le bien propre de l'homme est l'activité de l'âme dirigée par la vertu; et, s'il y a plusieurs vertus, dirigée par la plus haute. Ajoutez encore que ces conditions doivent être remplies durant une vie entière et complète; car une seule hirondelle ne fait pas le printemps, non plus qu'un seul beau jour; et l'on ne peut pas dire davantage qu'un seul jour de bonheur, ni même que quelque temps de bonheur suffise pour faire un homme heureux et fortuné!

« elles-mêmes les vrais plaisirs de l'homme. Elles ne sont en « elles-mêmes les vrais plaisirs de l'homme. Elles ne sont « pas seulement agréables; elles sont en outre bonnes et « belles; elles le sont par-dessus toutes choses, chacune en « leur genre si toutefois l'homme vertueux sait en juger à « leur juste valeur; et il en juge comme il faut, ainsi que « nous l'avons dit. Ainsi donc le bonheur est ce qu'il y a « de meilleur, de plus beau et de plus doux.....

« Néanmoins, le bonheur pour être complet semble ne « pouvoir se passer des biens extérieurs.... Il est impossible, « ou du moins il n'est pas facile de faire le bien quand on « est dénué de tout; pour une foule de choses, ce sont des « instruments indispensables que des amis, la richesse,

<sup>1.</sup> Ethic. Nicom. I IV, § 8 et 14-16.

« l'influence politique. Il est d'autres choses encore dont « la privation altère le bonheur des hommes à qui elles « manquent : la noblesse, une heureuse famille, la beauté...

On ne peut pas dire d'un homme, tant qu'il vit — semble-t-il — qu'il soit heureux, puisqu'il est toujours exposé à mille vicissitudes pénibles.

« Mais, s'il faut accepter cette théorie, l'homme n'est-il « donc heureux qu'après qu'il est mort? N'est-ce pas là « une absurdité frappante surtout quand on soutient, « comme nous le faisons, que le bonheur est une certaine « application de l'activité<sup>2</sup>? »

« Non, il n'est pas besoin d'attendre la mort d'un homme « pour pouvoir dire s'il est heureux, car c'est la vertu qui

« fait le vrai bonheur ».

« La vertu est de deux espèces; l'une, intellectuelle; « l'autre, morale. La vertu intellectuelle résulte presque « toujours d'un enseignement auquel elle doit son origine « et ses développements; et de là vient qu'elle a besoin « d'expérience et de temps.

« Quant à la vertu morale, elle naît plus particulièrement « de l'habitude et des mœurs ... »

Trois conditions sont requises pour qu'un acte soit vraiment vertueux : le savoir, la volonté, la constance (et la première est la moins importante<sup>5</sup>).

«... Toute vertu est, pour la chose dont elle est la vertu, « ce qui tout à la fois en complète la bonne disposition et « lui assure l'exécution parfaite de l'œuvre qui lui est « propre.... S'il en est bien ainsi pour toutes choses, la « vertu dans l'homme serait cette manière d'être morale

<sup>1.</sup> L. c. § 5.

<sup>2.</sup> vii § 13.

<sup>3.</sup> viii.

<sup>4.</sup> II, r § 1.

<sup>5.</sup> II iv.

« qui le rend un homme bon, un homme de bien et grâce « à laquelle il saura bien accomplir l'œuvre qui lui est « propre...¹ »

« Ainsi donc la vertu est une habitude, une qualité qui « dépend de notre volonté, consistant dans ce milieu qui « est relatif à nous et qui est réglé par la raison comme le « réglerait un homme vraiment sage. Elle est un milieu « entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut; et, « comme les vices consistent, les uns en ce qu'ils dé- « passent la mesure qu'il faut garder, les autres en ce qu'ils « restent en dessous de cette mesure, soit pour nos actions « soit pour nos sentiments, la vertu consiste au contraire à « trouver le milieu pour les uns et pour les autres, et à « s'y tenir en le préférant.

« Voilà pourquoi la vertu, prise dans son essence et au point de vue de la définition qui exprime ce qu'elle est, doit être regardée comme un milieu. Mais, relativement à la perfection et au bien, la vertu est un extrême et un sommet². »

L'Éthique à Nicomaque se termine par un livre admirable où Aristote étudie les relations du plaisir avec le bonheur et la hiérarchie des diverses sortes de bonheur. Il trouve la plus parfaite dans l'activité de la partie divine de l'âme, la Raison : l'homme qui vit par la raison pure mène une vie plus qu'humaine; il y a vraiment en lui du divin (εὶ δὴ θεῖον ὁ τοῦς πρὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ ὁ κατὰ τοῦτον βίος θεῖος πρὸς τὸν ἀνθρωπινον βίον.)

Aristote a vu finir un monde. La Grèce indépendante est morte. L'empire d'Alexandre s'est fondé. Un autre âge de la civilisation commence. Placé à la limite de deux

<sup>1.</sup> II vi § 2 et 3.

<sup>2.</sup> II vi § 15 et 17.

L. X, ch. VII.
 X, 1177.

mondes, le Stagyrite tient à l'un et à l'autre. Il appartient à la Grèce ancienne (Socrate, Platon, Démocrite, Hippocrate) par son savoir d'abord, ensuite par beaucoup de ses idées; mais il annonce déjà la prochaine apparition de l'Alexandrinisme par son érudition: avec Aristote précisément, grand observateur de la nature d'ailleurs, commence l'âge de la science livresque (les grandes bibliothèques datent des Ptolémées); il annonce aussi l'âge nouveau par son esprit plus scientifique que littéraire et par ce cosmopolitisme ou universalisme scientifique qui fait qu'au lieu de s'enfermer dans la contemplation de sa petite patrie c'est tout le monde connu qu'il embrasse dans ses études « politiques¹».

# 2. Après Alexandre le Grand.

Lorsque Alexandre mourut, au terme de ses prodigieuses conquêtes, les peuples d'Orient soumis par lui s'ouvraient aux influences helléniques.

Les rois Séleucides et Lagides, héritiers des traditions orientales ne furent pas seulement les représentants de la puissance militaire ou politique, ils furent aussi des sortes de dieux. Autour des villes : Alexandrie, Antioche, Pergame, Syracuse, créées par eux, ou des villes anciennes par eux transformées, ils organisèrent l'administration et la défense militaire de leurs royaumes. Et, rapidement, ces villes privilégiées prirent une importance exceptionnelle. Les rois fondèrent des bibliothèques où ils entassèrent des manuscrits. Les écrivains devinrent alors les clients des rois.

Dans les royaumes factices de ce temps, le patriotisme avait perdu toute vertu. Les traditions anciennes s'effaçaient Sauf quelques exceptions, dont la plus importante fut celle des Juifs sous les Asmonéens, les monarchies orientales

<sup>1.</sup> Voir A. et M. CROISET. Hist. Litt. grecque, t. IV (1895) ch. XI.

étaient incapables d'opposer un obstacle sérieux; aussi les Grecs apparurent-ils seuls apportant aux multitudes désorganisées un ensemble d'idées et de sentiments assez fortement élaborés pour satisfaire aux besoins indestructibles de l'humanité.

On avait appris à parler le grec. Par suite, tout ce que le génie de la Grèce avait produit en fait de poésie, de science, de philosophie, d'histoire et de créations artistiques devint le patrimoine commun de l'humanité civilisée; mais, en même temps, ces trésors s'altérèrent parce que les peuples laissèrent ce qu'ils ne comprenaient pas et parce qu'ils y ajoutèrent des éléments nouveaux'.

Il n'est pas surprenant que, dans un temps se prêtant si peu à l'action indépendante<sup>2</sup>, l'on vît les esprits les plus vigoureux se tourner vers la philosophie, car la liberté de la pensée n'était pas entravée dans ce domaine comme dans celui de la politique<sup>3</sup>.

Et c'est la vie morale qui préoccupa tous les philosophes de ce temps.

#### a. Stoïciens.

Pour ces philosophes, l'homme appartient à un tout admirablement ordonné, le cosmos. Ce cosmos est la manifesta-

<sup>1.</sup> Pour la rédaction de cette page, nous avons suivi, quelquefois à la lettre M. Croiser, Civilis. hellén. t. II, ive P., ch. Ier.

<sup>2.</sup> Cela explique pourquoi les Argonautiques d'Apollonius de Rhodes (2<sup>de</sup> moitié du nt<sup>e</sup> s.) ne sont qu'un travail d'érudition et d'imitation : il leur manquait à la fois l'intérêt national et l'intérêt religieux qui sont indispensables au genre épique. — La formation et l'accroissement constant des bibliothèques royales (Alexandrie, Pergame, etc.) expliquent, d'autre part, pourquoi l'activité laborieuse des savants de cette époque se tourna vers la critique philologique et littéraire, vers la grammaire et même l'histoire et la géographie.

<sup>3.</sup> L'élégie fut cependant un genre très pratiqué (Philétas de Cos, Callimaque de Cyrène): un public très sensible à l'influence des femmes s'intéressait aux récits poétiques d'aventures amoureuses. Les épigrammes (Asclépiade de Samos, Posidippe, Léonidas de Tarente), et les bucoliques (genre créé alors par Théocrite) eurent aussi beaucoup de succès.

tion d'une raison divine, ou mieux c'est Dieu lui-même. De là doit résulter, en l'homme, la paix même au milieu de la souffrance puisque ce que l'on appelle vulgairement souffrance ou mal tend à des fins conformes à la raison suprême, et donc au bien.

La loi de l'homme ne peut être qu'une application de la loi universelle; tout être doit donc vivre conformément à sa nature propre. Cela revient à dire que la vie humaine doit être réglée conformément à la raison, puisque la raison est le propre de l'homme; et, par conséquent, il faut soumettre ses instincts, ses craintes, ses désirs, en un mot tous les mouvements de son âme à la raison.

La liberté consiste dans l'adhésion à une loi supérieure; le sage est donc parfaitement libre. Il trouve tout en luimême : la vraie puissance et la vraie richesse; il ne lui manque rien, il est inaccessible à la douleur et incapable de défaillir; il ressemble donc à Dieu.

L'expérience de la vie suffit à démontrer que cet idéal est évidemment par trop irréel. Il séduisit cependant et soutint bien de nobles âmes.

## LE MONDE1.

Les philosophes stoïciens « prennent le monde (χόσμον) « en trois sens : premièrement pour Dieu même, qui « s'approprie la substance universelle; qui est incor-« ruptible, non engendré; χόσμον τὸν ἐχ τῆς πάσης οὐσίας ἰδιώς ποίον αφθαρτός καὶ ἀγένητος); l'auteur de ce grand et bel « ouvrage; qui enfin au bout de certaines révolutions du « temps engloutit en lui-même toute la substance et l'en-« gendre de nouveau hors de lui-même (χατὰ χρόνων ποιὰς περιόδους ἀγαλισχων εἰς ἑαυτὸν τὴν ἄπασαν οὐσίαν καὶ πάλιν ἐξ ἑαυτου γεννῶν).

<sup>1.</sup> Diogène de Laërte: Zénon, vii, 1, 70 (éd. Didot).

« Ils donnent aussi le nom de monde à l'arrangement des corps célestes, et appellent encore ainsi la réunion des deux idées précédentes. Le monde est la disposition de la substance universelle en qualités particulières..., l'assemblage du ciel et de la terre, et des natures qu'ils contiennent; ou bien l'assemblage des dieux, des hommes et des choses qui sont créées pour leur usage. Le ciel est la dernière circonférence dans laquelle réside tout ce qui participe à la divinité.

« Le monde est gouverné avec intelligence et conduit « par une providence (τὸν δὴ κόσμον διοικεῖσθαι κατὰ νοῦν καὶ « πρόνοιαν).... L'entendement est répandu dans toutes les « parties du monde, comme il l'est dans notre âme, moins « cependant dans les unes et plus dans les autres (εἰς ἄπαν αὐτοῦ — du κόσμος) μέρος διἤκοντος τοῦ νοῦ καθάπερ ἐφ' ἡμῶν τῆς ψυχῆς, αλλ' ἤδη δι' ὧν μεν μᾶλλον, δι' ὧν δὲ ἤττον). Il en est cer- « taines où il n'y a qu'un usage de faculté, comme dans les « os et les nerfs; il en est encore dans lesquelles il agit « comme entendement, par exemple dans la principale par- « tie de l'âme.

« C'est ainsi que le monde universel est un être vivant « doué d'âme et de raison, dont la partie principale est « l'éther (οῦτω δὴ καὶ τὸν ὅλον κόσμον ζῷον ὄντα καὶ ἔμψυχον καὶ λογικόν, ἔχειν ἡγεμονικὸν μὲν τὸν αἰθερα).... »

#### DIEU 1.

« Dieu est un être vivant immortel, raisonnable, parfait « ou intellectuel dans sa félicité, inaccessible au mal, « lequel prend soin du monde (θεὸν δ΄ εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λσγικόν, τέλειον ἢ νοερὸν ἐκ εὐδαιμονία, κακοῦ παντὸς ἀνεπίδεκτον, προνοητικὸν κόσμου...) et des choses qu'il contient ².

<sup>1.</sup> Diogène Laërce: Zénon (vii, 1, 71-72).

<sup>2.</sup> Un peu plus haut, on lit: C'est Dieu qui, « par le moyen des prin-« cipes qui sont en lui, change toute la substance d'air en eau; et, comme

- « Il n'a point de forme humaine; il est l'architecte de « l'univers et le père de toutes choses (μη είναι μέντοι ἀνθρωπόμορφον, είναι δὲ τὸν μὲν δημιουργὸν τῶν δλων καὶ ὧσπερ πατέρα πάντων).
- « On donne aussi vulgairement la qualité d'architecte « du monde à cette partie de la divinité qui est répandue
- « en toutes choses (τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διῆχον διὰ πάντων) et qui
- « reçoit diverses dénominations, eu égard à ses différents
- « effets (κατὰ τὰς δυνάμεις). On l'appelle « Jupiter », parce
- « que, suivant la signification de ce terme, c'est d'elle que
- « viennent toutes choses, et qu'elle est le principe de la
- « vie, ou qu'elle est unie à tout ce qui vit; « Minerve »,
- « parce que sa principale action est dans l'éther; « Junon »...
- « Vulcain ».... etc.
- « Le monde entier et le ciel sont la substance de Dieu. (ουσίαν δὲ θεοῦ τὸν δλον κόσμον καὶ τὸν οὐρανόν).

## HYMNE DE CLÉANTHE A JUPITER<sup>2</sup>.

Dans ce beau texte, nous rencontrons les deux principaux dogmes des Stoïciens: l'unité de Dieu, et son universelle Providence.

Il n'y a qu'un Dieu, Père du Grand-tout, soit que tous les immortels ne soient qu'un même être sous différents

<sup>«</sup> les germes sont contenus dans la matière, il en est de même de Dieu « considéré comme raison séminale du monde; cette raison demeure dans

<sup>«</sup> la substance aqueuse et reçoit le secours de la matière pour les choses

<sup>«</sup> qui sont formées ensuite; enfin, après cela, Dieu a créé premièrement

<sup>«</sup> quatre éléments : le feu, l'eau, l'air et la terre. »

<sup>1.</sup> Ailleurs, Diogène L. avait écrit qu'il y a « deux principes de l'uni-« vers..... l'un agent, et l'autre patient. Le principe patient est la matière, « qui est une substance sans qualités. Le principe agent est la raison qui « agit sur la matière. savoir : Dieu qui, étant éternel, crée toutes les

<sup>«</sup> choses qu'il contient. »
2. Stobée, Eclogarum et physicorum et moralium libri duo. (Ed. Teubner. In-18. Leipzig, 1860). 1,30 — Pour la trad., nous suivons J. Denis, Histoire des théories et des idées morales de l'antiquité. In-18. Paris, 1879.

noms, soit qu'on les considère comme des émanations du Dieu premier. Les Stoïciens balançaient entre ces deux interprétations de la théologie grecque traditionnelle.

1. Le plus glorieux des immortels, être qu'on adore sous mille [noms, être éternellement tout puissant, maître de la nature, toi qui gouvernes avec loi toutes choses¹, ô Jupiter, salut! C'est le devoir de tout mortel de te prier², car c'est de toi que nous sommes nés³ et que nous tenons le don [de la parole,

5. seuls entre tous les êtres qui vivent et rampent sur la terre.

C'est pourquoi je t'adresserai mes hymnes et ne cesserai de

[chanter ton pouvoir.

Ce monde immense qui roule autour de la terre te suit où tu le conduis et se soumet docilement à tes ordres; c'est que tu tiens dans tes invincibles mains ton ministre

10. enflammé, la foudre au double trait animée d'une vie immorTout dans la nature frissonne à ses coups. [telle.

Par elle tu diriges la raison universelle qui dans tous les

[êtres
circule et se mêle aux grands comme aux petits luminaires du

[ciel [....]

Tant, ô roi suprême, ton empire est grand et universel 5!

15. Rien ne se fait sans toi sur la terre, 6 dieu<sup>6</sup>; rien dans le ciel éthéré et divin, rien dans la mer, hors les crimes que les méchants commettent dans leur folie<sup>7</sup>. Par toi ce qui est excessif rentre dans la mesure, la confusion devient ordre, et la discorde harmonie.

20. Ainsi tu fonds tellement ce qui est bien avec ce qui ne l'est pas, qu'il s'établit dans le tout une loi unique s, éternelle, que les méchants seuls abandonnent et méprisent. Les malheureux! Ils désirent sans fin le bonheur, et ils ne voient ni n'entendent la loi commune de Dieu s

25. qui leur procurerait une vie heureuse avec l'intelligence 10, s'ils [voulaient l'écouter.

<sup>1.</sup> νόμου μέτα πάντα κυδερνών.

<sup>2.</sup> προσαυδάν.

<sup>3.</sup> Έχ σοῦ γὰρ γένος ἐσμέν. Cf. Act. XVII, 28.

<sup>4.</sup> χοινόν λόγον.

<sup>5.</sup> Βασιλεύς διά παντός.

<sup>6.</sup> ôxīµov.

<sup>7.</sup> avolais.

<sup>8.</sup> ένα λόγον.

<sup>9.</sup> θεοῦ χοινόν νόμον.

<sup>10.</sup> σύν νῷ δίον ἐσθλόν.

Ils se précipitent, sans souci de l'honneur, chacun vers l'objet [qui l'attire.

Ceux-ci se passionnent pour la possession disputée de la gloire; d'autres courent à des gains sordides;

beaucoup s'abandonnent à la mollesse et aux voluptés du corps.

30-31 [Phrase mutilée...]

32. Mais, ô Jupiter, autour de tous les biens<sup>1</sup>, toi à qui la foudre et [les nuages obéissent, retire les hommes de cette funeste ignorance; dissipe cette erreur de leur âme, ô Père; donne-leur de trou-

35. cette sagesse qui te guide et par qui tu gouvernes l'univers
[avec justice,
afin que, glorifiés, nous puissions te glorifier à notre tour,
chantant sans fin tes ouvrages comme il convient
à l'être faible et mortel. Il n'est pas de plus grand bien pour
[les hommes

et pour les dieux que de célébrer éternellement par de dignes [accents la loi commune (de tous les êtres).

# b. - Épicuriens.

L'athénien Épicure commença ses leçons en 306, à Athènes. Son objectif était de régler la vie en vue du bonheur.

Considérant la providence divine comme la cause principale de l'inquiétude des esprits, il la supprime par sa conception de l'univers fondée sur le hasard. L'âme elle-même est matérielle; donc, pas de survie.

Une tranquillité faite d'une serie indéfinie de sensations

douces, tel est l'idéal du sage.

Des écrits nombreux d'Épicure il ne reste que deux Lettres contenant le résumé de sa doctrine, et des Maximes; les unes et les autres nous ont été conservées par Diogène de Laërte. Nous allons en citer quelques passages.

<sup>1.</sup> Ζεῦ πάνδωρε.

<sup>2.</sup> γνώμης.

<sup>3.</sup> ύμνοῦντες τὰ σὰ ἔργα.

<sup>4.</sup> χοινόν νόμον.

### LE FONDEMENT DE LA VERTU1.

- « La jeunesse n'est point un obstacle à l'étude de la phi-« losophie.... Méditez donc, mon cher Ménécée, et ne négli-
- « gez rien de tout ce qui peut vous mener à la félicité. Heu-
- « reux celui qui s'est fixé dans cette situation tranquille! il
- « n'a plus de souhait à faire, puisqu'il est satisfait de ce
- « qu'il possède; et s'il n'a pu encore s'élever à ce degré
- « d'excellence, il doit faire tous ses efforts pour y atteindre.
  - « Suivez donc les préceptes que je vous ai donnés si sou-
- « vent, mettez-les en pratique, qu'ils soient l'objet conti-
- « nuel de vos réflexions, parce que je suis convaincu que
- « vous y trouverez, pour la règle de vos mœurs, une
- « morale très régulière (στοιγεία τοῦ καλῶς ζῆν ταῦτα διαλαμ-
- « 6άνων εξναι).
  - « Attachez-vous à (ceci) que Dieu est un être vivant, im-
- « mortel et bienheureux, ainsi que l'affirme l'opinion com-
- « mune. Donnez à votre esprit, sur cet Être divin, tout
- « l'essor qu'il vous plaira, pourvu que son immortalité et sa
- « béatitude n'en reçoivent aucune atteinte. »

## LE SAGE 2.

- La prudence « est la source de toutes les vertus qui « nous enseignent que (ζην ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ
- « δικαίως) la vie est sans agrément si la prudence, l'honnê-
- « tete et la justice ne dirigent tous ses mouvements, et que,
- « suivant toujours la route que ces choses nous tracent,
- « nos jours s'écoulent avec cette satisfaction dont le bonheur
- « est inséparable; car ces vertus sont le propre d'une vie
- « pleine de félicité et d'agrément, qui ne peut jamais être
- « sans leur excellente pratique.
  - Epicure: Lettre à Ménécée, dans Diogène de Laërte X,122 (éd. Didot.)
     L. C. 132.

« Cela supposé, quel est l'homme que vous pourriez pré-« férer à celui qui pense des dieux tout ce qui est con-« forme à la grandeur de leur être, qui voit insensible-« ment avec intrépidité l'approche de la mort, qui raisonne « avec tant de justesse sur la fin où nous devons tendre « naturellement, et sur l'existence du souverain bien, dont « il croit la possession facile et capable de nous remplir « entièrement, qui s'est imprimé dans l'esprit que tout ce « qu'on trouve dans les maux doit finir bientôt, si la dou-« leur est violente, ou que si elle languit par le temps, on « s'en fait une habitude qui la rend supportable; et qui, « enfin, se peut convaincre lui-même que la nécessité du « destin n'a point, ainsi que l'ont cru quelques philosophes, « un empire absolu sur nous, ou que tout au moins elle « n'est pas tout à fait la maîtresse des choses qui relèvent « en partie du caprice de la fortune, et qui en partie sont « dépendantes de notre volonté parce que cette même « nécessité est cruelle et sans remède, et que l'inconstance « de la fortune peut nous laisser toujours quelques rayons « d'espérance.

« D'ailleurs, la volonté que nous avons d'agir comme il » nous plaît n'admet aucune tyrannie qui la violente, aussi « sommes-nous coupables des choses criminelles; de même « que ce n'est qu'à nous qu'appartiennent les louanges que « mérite la prudence de notre conduite. »

# MAXIMES 1.

# V.

« Il est impossible de vivre agréablement sans la pru-« dence, sans l'honnêteté et sans la justice (οὐκ ἔστιν ἡδέως ξῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαὶως). La vie de celui qui

<sup>1.</sup> Epicure, 1. c. 138 s.

- « pratique l'excellence de ces vertus se passe toujours dans
  - « le plaisir, de sorte que l'homme qui est assez malheureux
  - « pour n'être ni prudent, ni honnête, ni juste, est privé de
  - « tout ce qui pouvait faire la fécilité de ses jours. »

## VIII.

- « Toute sorte de volupté n'est point un mal en soi; celle-
- « là seulement est un mal qui est suivie de douleurs beau-
- « coup plus violentes que ses plaisirs ont d'agréments. »

## IX.

- « Si elle pouvait se rassembler toute en elle et qu'elle
- « renfermât dans sa durée la perfection des délices, elle
- « serait toujours sans inquiétudes, et il n'y aurait pour lors
- « point de différence entre les voluptés.

# Χ.

- « Si tout ce qui flatte les hommes dans la lascivité de
- « leurs plaisirs arrachait, en même temps, de leur esprit la
- « terreur qu'ils conçoivent des choses qui sont au-dessus
- « d'eux, la crainte des dieux et les alarmes que donne la pen-
- « sée de la mort, et qu'ils y trouvassent le secret de savoir
- « désirer ce qui leur est nécessaire pour bien vivre, j'aurais
- « tort de les reprendre, puisqu'ils seraient au comble de
- « tous les plaisirs et que rien ne troublerait en aucune
- « manière la tranquillité de leur situation.

## XXXV.

- « La justice n'est rien en soi (οὐχ ἦν τι καθ' έαυτό δικαιοσύνη);
- « la société des hommes en a fait naître l'utilité dans les
- « pays où les peuples sont convenus de certaines conditions
- « pour vivre sans offenser et sans être offensés. »

#### ARTICLE VII

Littérature extra-biblique des Juifs depuis le III° siècle jusqu'au I° siècle avant Jésus-Christ.

# A. — Littérature de la Dispersion.

L'hellénisation des Juifs ne se sit pas partout avec la même rapidité, ni d'une manière également prosonde et complète. Ainsi, à la sin du ne siècle av. J.-C., la Palestine n'était pas encore hellénisée, alors que toute la région orientale de la Méditerranée l'était déjà. Il saut chercher la cause de ce sait dans l'influence de la grande Synagogue : le vieux parti juif résistait toujours; il s'ensuivit des luttes, dans la ville même de Jérusalem, entre les khasidim intransigeants et les novateurs hellénisants. Puis surgirent les Machabées.... En somme, pendant trois siècles, la lutte ne cessa pas ou cessa à peine.

En Égypte, au contraire, l'hellénisation fut beaucoup plus rapide (dès le me siècle avant J.-C., une traduction grecque de la Bible était déjà nécessaire) et elle fut profonde et durable, puisque, au re siècle, une synthèse à peu près complète de la pensée grecque et de la croyance juive pouvait s'accomplir dans les écrits de Philon. Avec patience, avec souplesse, fidèles par intérêt, les Juifs parvinrent à se mêler plusieurs fois au gouvernement du pays (leurs docteurs se firent écouter des rois); ils furent persécutés, mais ils souffrirent avec courage. A une certaine époque, ils occupaient deux des cinq quartiers d'Alexandrie. Ils étaient négociants, banquiers, rarement artisans; les plus pauvres mendiaient. On ne les aimait pas, mais on les supportait; leur vie retirée les rendait suspects.

Les Prophètes avaient annoncé qu'Israèl serait la lumière du monde. L'Israèl d'Alexandrie a conquis la fortune; il rêve d'une autre conquête, bien supérieure, celle des idées. Il veut fondre le Judaïsme et l'Hellénisme, donner au premier un tour plus philosophique et plus moderne, ranimer le second en lui infusant des dogmes plus solides.

Le premier soin des Juifs avait été d'étudier la langue grecque, parce qu'elle était indispensable au développement de leurs intérêts matériels. Bientôt cette langue leur devint si familière qu'ils oublièrent leur idiome national. Ils parlèrent une sorte de dialecte composite et bizarre, inintelligible quelquefois pour des Grecs de naissance<sup>1</sup>. La pratique de la langue grecque leur permit d'entrer en contact avec la pensée hellénique, surtout à Alexandrie, grâce à la Bibliothèque et au Musée. Les circonstances politiques favorisèrent ce mouvement : les emplois de l'État furent de bonne heure confiés à des Juifs. Ce fut à travers les vicissitudes politiques que nous avons résumées ailleurs<sup>2</sup>, au milieu de cette société cosmopolite, dans l'essor de la littérature, de la philosophie et des arts que naquit la littérature judéoalexandrine.

A proprement parler, on ne peut pas dire qu'il existât dans la grande ville égyptienne, une école juive au sens strict du mot, comme il y eut une école néo-platonicienne; mais, chez les Juifs alexandrins, il y eut un état d'esprit nettement caractérisé qui paraît être bien plutôt l'expression de l'opinion collective que le résultat d'initiatives individuelles. L'effort de la pensée juive tendait, naturellement, à faire donner à l'histoire et à la religion contenues dans la Bible, la place d'honneur dans l'Encyclopédie alexandrine. Dans ce but, les Juifs se mirent à compiler et à comparer, comme faisaient leurs modèles, les savants grecs de ce temps, avec la même méthode incomplète et sans critique et avec, en plus, un dessein arrêté d'apologie religieuse et nationale. Il ne faut pas oublier ces faits quand on veut apprécier les renseignements que les Juifs nous ont transmis.

<sup>1.</sup> Cf. Jos., Ant. jud., XX, 9.

<sup>2.</sup> Cf. t. III, Hist. et Civilis. Réveil de la nat. juive, p. 187-197.

Pour s'adapter au milieu alexandrin et y être acceptés, ces hommes estimèrent qu'ils devaient expliquer le silence des historiens grecs sur Israèl, et faire entrer l'histoire juive dans l'histoire générale.

Ce fut l'œuvre des historiens dont Eusèbe nous a conservé les noms et des extraits.

## LITTÉRATURE ALEXANDRINE.

# 1. Histoire apologétique.

Il nous reste deux fragments de l'ouvrage Des Juifs d'Assyrie d'Eupolème: a) sur Abraham maître des Phéniciens et des Égyptiens, sur les généalogies primitives (Atlas est le même personnage qu'Hénoch! etc.¹); b) sur Moïse maître des Juifs, des Phéniciens et enfin des Grecs.

Du περί Ἰουδαίων d'Aristée — distinct du pseudo-Aristée — nous connaissons un fragment qui est une amplification de l'Histoire de Job. Les interlocuteurs de la Bible deviennent ici des rois et des tyrans².

Des Ἰουδαικα d'Artapan nous avons une histoire fabuleuse d'Abraham<sup>3</sup>. Il nous reste du περὶ Ιουδαίων du même auteur :

1. l'histoire de Joseph; 2. l'histoire de Moïse (maître d'Orphée et des Égyptiens, inventeur des hiéroglyphes<sup>4</sup>).

Nous avons aussi d'un ouvrage, sans titre connu, de Demetrius, une chronologie plus complète et plus précise que celle de la Bible, donnée à propos de l'histoire de Jacob<sup>5</sup>.

Du περὶ Ἰουδαίων de Cléodème, appelé aussi Malchos, nous avons une histoire d'Abraham, père d'Afer, d'Assur et Afran, compagnons d'Hercule en Afrique, et, par eux, père des Assyriens et des Africains .

<sup>1.</sup> Eus. Praepar. ev. PG XXI, Col. 705-709, IX, XVIII.

<sup>2.</sup> Ibid., IX, XXV, 728.

<sup>3.</sup> Ibid., IX, XVIII, 709.

<sup>4.</sup> Ibid. IX, XXVIII, 727-735.

<sup>5.</sup> IX, XXI, 713-721. 6. IX, XX, 173.

Les Έξηγησεις της Μωυσέως γραφης d'Aristobule représentent une tentative pour rattacher à la Révélation toute la science païenne: Platon a étudié à fond la Loi juive et l'a prise comme guide. Suivent des vers apocryphes d'Orphée et d'Aratus sur le λόγος et la Puissance de Dieu<sup>1</sup>.

On connaît encore les fragments d'Histoire composés dans les genres poétiques chers aux Grecs, des extraits d'une tragédie d'Ezéchiel sur la sortie d'Égypte, et quelques autres fragments poétiques<sup>2</sup>. Citons ensin un fragment du pseudo-Hécatée: l'auteur y idéalise les rapports d'Alexandre avec les Juifs; il cite des vers de Sophocle sur Abraham. Ailleurs, il dit que si les Grecs n'ont pas parlé de l'histoire juive, c'est qu'elle est sainte et inaccessible aux profanes<sup>3</sup>.

## a. - Le troisième livre des Machabées .

Ce livre fut écrit en grec par un Juif alexandrin. dans le but d'encourager ses congénères d'Alexandrie à souffrir pour leur foi en leur montrant que le Tout-Puissant triomphe toujours de ses ennemis. Voici l'analyse de l'ouvrage.

Ptolémée IV Philopator<sup>3</sup>, après la victoire remportée sur Antiochus le Grand, à Raphia, en 217 av. J.-C., reçut les félicitations d'envoyés Juifs qui lui firent visiter Jérusalem et l'exhortèrent à offrir des sacrifices. Il voulut pénétrer dans le Saint des Saints<sup>6</sup>. En vain le peuple le supplia-t-il de renoncer à son projet sacrilège, il persista. Le peuple fut sur le point de résister les armes à la main<sup>7</sup>. Le grand prêtre Simon pria Dieu, qui châtia le prince impie en le frappant

<sup>1.</sup> VII, XIV, 548; VIII, XII, 1097-1104.

<sup>2.</sup> IX, XXX, XXIV, XXVII, 712, 725, 726.

<sup>3.</sup> Müller, Fragm. histor. graec., t. II, 393-369.

<sup>4.</sup> Texte dans BARCLAY-SWETE.

<sup>5.</sup> Nous empruntons notre analyse à E. Beurlier in Dict. Bible, IV, 498-499.

<sup>6.</sup> III Mac. I, 1-10.

<sup>7.</sup> L. c. I, 11-29.

de paralysies. Revenu à lui, Ptolémée retourna en Égypte et résolut de se venger sur les Juifs d'Alexandrie. Il les priva de leurs privilèges et les fit marquer au fer chaud d'une feuille de lierre comme adorateurs de Bacchus. Seuls, ceux qui acceptèrent volontairement le culte de ce dieu furent épargnés<sup>1</sup>. La masse du peuple resta fidèle à sa foi, et le roi ordonna d'arrêter les Juifs de tout le pays et de les amener à Alexandrie<sup>2</sup>. Un grand nombre purent échapper aux émissaires du roi, grâce à l'aide que leur donnèrent les Égyptiens 3. Ceux qui furent arrêtés furent conduits à l'Hippodrome. Avant de procéder au massacre, Ptolémée ordonna qu'on inscrivit les noms de tous les prisonniers. Alors se produisit un fait merveilleux. Après avoir travaillé pendant quarante jours, les scribes déclarèrent que le nombre des Juifs était si grand qu'ils manquaient de roseaux et de papyrus. Le roi ordonna d'enivrer de vin et d'encens cinq cents éléphants et de les faire entrer dans l'Hippodrome pour qu'ils foulassent aux pieds les Juifs. L'exécution de l'ordre fut différé parce que Ptolémée fut pris soudain d'un sommeil profond qui dura jusqu'à l'heure fixée chaque jour pour son principal repass. Le lendemain matin, Ptolémée avait providentiellement oublié les ordres qu'il avait donnés et se rappela seulement la loyauté des Juifs envers ses ancêtres. Le même soir cependant il recouvra la mémoire et ordonna le massacre. Comme ses officiers paraissaient se moquer de ces revirements, il fit serment d'envahir la Judée et de détruire le temple7. Un prêtre nommé Eléazar, vénérable vieillard, pria pour son peuple et, quand le roi et sa suite arrivèrent à l'Hippodrome pour assister au

<sup>1.</sup> L. c. II, 24-30.

<sup>2.</sup> II, 31-III, 1.

<sup>3.</sup> III, 2-IV, 10.

<sup>4.</sup> IV, 10-21.

<sup>5.</sup> V, 1-22. 6. V, 23-25.

<sup>7.</sup> V, 26-48.

massacre, deux anges effrayèrent les éléphants et ceux-ci se précipitèrent sur l'escorte de Ptolémée<sup>1</sup>. La colère du roi se changea alors en pitié pour les Juifs, il leur donna la liberté et fit une grande fête en leur honneur. En mémoire de leur délivrance, les Juifs instituèrent une fête annuelle<sup>2</sup>. Le roi leur promit de punir ceux d'entre eux qui avaient apostasié<sup>3</sup>.

## h. - Troisième livre d'Esdras 1.

Ce livre, écrit en grec, est postérieur à Zorobabel, dont il parle, et antérieur à Josèphe qui le transcrit presque en entier.

Ce III Esdr. reproduit le livre canonique de Néhémie auquel il ajoute l'histoire, prise dans les Chroniques<sup>5</sup>, du royaume de Juda depuis la restauration du culte sous Josias jusqu'au départ pour la captivité; et ailleurs le récit, pris dans Néhémie<sup>6</sup>, de la lecture de la Loi qu'Esdras fit aux enfants d'Israèl. Entre deux<sup>7</sup>, ce récit propre à l'auteur:

A la suite d'un festin, trois gardes du corps de Darius font le pari à qui écrira la sentence la plus sage et méritera par là les faveurs royales. Le premier écrit : « Le vin est fort ». Le second : «Le roi est plus fort. » Le dernier : « Les femmes sont plus fortes, mais la victoire reste encore à la vérité. »

A son réveil, le roi lit les sentences, assemble son conseil et ordonne aux sages de défendre chacun son opinion.

Suit une description de la force du vin, de la puissance royale et de la séduction féminine. Toutefois l'avocat de

<sup>1.</sup> V, 44-VI, 22.

<sup>2.</sup> VI, 23-VII, 9.

<sup>3.</sup> VI, 10-23.

<sup>4.</sup> Texte, dans BARCLAY-Swete, The Old Test. in Greek, t. II; Trad. latine en appendice à la Vulgate.

<sup>5.</sup> II Chron. XXXV-XXXVI = III Esdr. I.

<sup>6.</sup> Nehem. VII, 73-VIII, 13=III Esdr. IX, 37-55.

<sup>7.</sup> III Esdr. III- V, 6.

cette troisième cause conclut par l'éloge de la vérité et de son pouvoir invincible : c'est que la vérité est Dieu.

Toute l'assemblée acclame l'orateur et s'écrie après lui : « Grande est la vérité; à elle reste la victoire! » Le roi, charmé lui-même, promet au vainqueur de combler tous ses désirs. Or, le vainqueur est Zorobabel : il rappelle au prince le dessein qu'il avait formé de relever Jérusalem et de rebâtir le Temple. Darius lui permet de rentrer dans la patrie de ses pères et de relever la Maison de Yahwéh aux frais du trésor royal. Zorobabel part avec une escorte octroyée par Darius¹.

Le Temple et le culte légal dont il est le centre font tout le sujet de III Esdr. L'auteur paraît se proposer d'encourager les Juifs dans leur observance zélée de la Loi et peut-être aussi, par l'exemple de la munificence des rois de Perse, de gagner au judaïsme de nouveaux protecteurs du même genre parmi les souverains étrangers, peut-être les Ptolémées.

III Esdr. passa dans les manuscrits Vaticanus et Alexandrinus.

Il fut utilisé par plusieurs Pères et auteurs ecclésiastiques : Origène, pseudo-Cyprien, S. Cyprien, S. Ambroise, Prosper d'Aquitaine<sup>2</sup>.

# 2. Philosophie apologétique.

Pour s'adapter au milieu d'Alexandrie si bien cultivé, les Juiss s'aperçurent qu'il leur fallait dissiper les préjugés grecs et faire accepter la doctrine juive et les Livres qui la contiennent. Plusieurs écrivains païens avaient plus ou moins explicitement contribué à faire naître et à entretenir ces préjugés. Nous allons en citer quelques-uns<sup>3</sup>.

1º Manéthon, prêtre égyptien, écrivit sous Philadelphe

<sup>1.</sup> Analyse de P. Batiffol, dans le Diction. de la Bible de F. Vigouroux, t. II, col. 1944, B.

Références dans Diction. l. c., Col. 1945.
 Sur ce point, voir Schürer, t. III, p. 398-411.

(270-250 environ av. J.-C.) des Aiguazia qui traitent de l'histoire d'Égypte d'après des sources sacrées. Il raconte qu'Amenophis III avait assemblé en un même lieu les 80.000 Juifs qui étaient en Égypte et les faisait travailler aux carrières qui étaient à l'Est du Nil. Plus tard, les Juifs avaient obtenu du roi l'autorisation d'habiter Avaris; mais ensuite ils s'étaient soustraits à l'autorité du pharaon et s'étaient choisi pour chef un prêtre d'Héliopolis: Osarsiph. Celui-ci leur avait donné une loi nouvelle, leur interdisant d'adorer aucun des dieux et leur commandant de tuer les animaux sacrés. Osarsiph aurait alors appelé de Jérusulem les Hyksôs qui. unis aux Juifs, auraient chassé Amenophis et gouverné le pays. Alors Osarsiph aurait pris le nom de Moïse.

Au bout de treize aus, Hyksôs et Juifs auraient été chassés de l'Égypte<sup>1</sup>.

2º Apollonius Molon écrivit, non pas occasionnellement comme Manéthon, mais directement et ex professo, contre les Juifs<sup>2</sup>.

3° Lysimaque<sup>3</sup>. Le fragment que Josèphe a conservé de cet auteur prouve qu'il écrivit contre les Juifs, au moins au sujet de leur sortie d'Égypte<sup>4</sup>.

4º Chérémon<sup>5</sup>. Le fragment qui est parvenu jusqu'à nous, emprunté à son Αιγυπτιακή, ὶστορία, prouve qu'il racontait la sortie d'Égypte à peu près comme Manéthon.

5º Apion, grammairien contemporain et compatriote de

<sup>1.</sup> Cf. Josèphe, C. Apion. I, 26-31.

<sup>2.</sup> Συσκευτ, (insidiac) κατά Ἰουδαίων. Josèphe, l. c., II, 14, 36. Sur ce Molon et le problème que soulève son identification, cf. Schürer, t. III, 400-403.

<sup>3.</sup> Josèphe, l. c., I, 34-35; II, 2, 14.

<sup>4.</sup> Dans une Histoire d'Égypte, d'après Cosmas Indicopleustès (Cosm. Indic.: Topogr. christ. l. XII in Gallandi, Bibl. Patr. XI, 572); mais cela n'est pas prouvé. Lysimaque vivait en Égypte vers le ler siècle av. J.-C., si c'est bien lui qui écrivit les θηθαϊκὰ παράδοξα et Νόστοι ou Retours de Troie des héros grecs (Détails dans Schürer, l. c., 403-404).

<sup>5.</sup> Jos. C. Apion. I, 32-33.

Chérémon dont Pline a écrit : « hic (quem Tiberius Caesar cymbalum mundi vocabat, cum propriae famae tympanum potius videri posset) immortalitate donari a se scripsit ad quos aliqua componebat », eut une activitê littéraire variée. Dans une Histoire d'Égypte en plusieurs livres, il fait aux Juifs des reproches qui peuvent se ramener à trois : a. des fables sur la sortie d'Égypte; b. des affirmations haineuses contre les Juifs d'Alexandrie; c. des accusations relatives à leur culte et à leurs lois ou coutumes. Josèphe a réfuté ces reproches 3.

On a appelé les ouvrages que nous groupons sous le titre de Philosophie apologétique des « écrits juifs sous des masques païens. » Dans leur diversité, ils ont ce caractère commun qu'ils se présentent tous sous le nom de quelque autorité païenne ou mythologique : la Sibylle Hécatée, etc. C'est ici surtout qu'apparaît la tendance de toute la littérature judéo-hellénistique à agir sur les lecteurs non juifs : les Oracles sibyllins, par exemple, montrent aux païens la folie du culte des idoles et l'abjection de leur vie morale; ils les menacent, s'ils ne font pas pénitence, de châtiment et de perdition et leur promettent, au contraire, récompense et félicité s'ils se convertissent. Les autres écrits, telle la Lettre du pseudo-Aristée, procèdent d'une façon différente : ils veulent concilier aux Juifs de la considération et de l'honneur.

# a. — Les Oracles Sibyllins 4.

Les Sibylles étaient des espèces de prophétesses qui attribuaient leur sagesse à la μανία.

En Asie Mineure et en Grèce circulaient des oracles écrits attribués aux Sibylles et qui étaient la propriété de tous.

<sup>1.</sup> Hist. Nat. Praef. § 25.

<sup>2.</sup> Αίγυπτιακά.

<sup>3.</sup> C. Apion, II, 1-13.

<sup>4.</sup> Alexandre, Oracula sibyllina, in-8, Paris, 1869.

Certains de ces oracles jouissaient d'une grande considération. Ce fait détermina les Juifs à les multiplier dans un but de propagande religieuse : ils firent parler les Sibylles contre leurs ennemis; ils mirent sur leurs lèvres des passages du Pentateuque ou des Prophètes.

Tels qu'ils se présendent aujourd'hui, ces oracles sont divisés en quatorze livres. La section qui comprend les vers 97-828 du Livre III est antérieure à 140 av. J.-C., puisqu'elle est citée par Alexandre Polyhistor, et qu'elle contient de nombreuses allusions aux guerres d'Antiochus Epiphane (100-50.)

Tout le reste fut rédige après J.-C.

Dans la section sus-mentionnée, les vers 652-794 sont messianiques. Citons :

- 652-656. Alors Dieu enverra [du côté] du soleil un roi qui fera cesser, sur toute la terre, la guerre funeste, tuant les uns, faisant avec les autres alliance stable. Or il fera tout cela, non pas pour ses propres desseins, mais suivant les nobles décisions du grand Dieu.
- 702-704. Tous les enfants du grand Dieu autour du Temple vivront en paix, se réjouiront de ce que leur donnera le Créateur et le monarque juste juge.
- 715-718. Quand les Gentils se convertiront, ils diront
  . . . . . prions
  le roi immortel, le Dieu grand et éternel;
  envoyons au Temple puisqu'il est l'unique souverain,
- 767-771. Alors il suscitera un empire à jamais
  [sur tous les hommes, lui qui autrefois leur donna la Loi
  [sainte]
  en faveur des pieux auxquels il promit d'ouvrir à tous la terre
  et le monde, et les portes des bienheureux et toutes les joies,
  et un esprit immortel et une félicité éternelle.

# b. -- Les Poètes interpolés.

Les Apologistes juifs — et plus tard les chrétiens — en appellent plus d'une fois à des poètes grecs célèbres pour

démontrer que des Grecs de grande valeur ont eu des idées justes sur Dieu, son unité, sa spiritualité. Beaucoup de citations, surtout chez Clément d'Alexandrie, dérivent réellement d'écrits authentiques des poètes nommés, mais beaucoup aussi ont été falsifiées dans l'intérêt de l'apologie du judaïsme. Ces citations falsifiées se trouvent surtout chez Aristobule<sup>1</sup>, et les vers cités sont attribués surtout à Eschyle, Sophocle, Euripide, aux comiques Philémon, Ménandre, Diphile; beaucoup à Orphée, et quelques uns à Hésiode, Homère, Linus (ou Callimaque.)

1° On a montré que les citations d'Aristobule<sup>2</sup> dérivent d'une source commune à Clément d'Alexandrie et à pseudo-Justin, et c'est l'ouvrage de pseudo-Hecatée d'Abdère sur Abraham, composé par un Juif à une date que l'on ne peut préciser.

L'Hécatée historique était, d'après Josèphe, contempo-

rain d'Alexandre le Grand et de Ptolémée Lagus.

2° Un poème moral rédigé par un Juif, aux temps helléniques, fut mis sur le compte de Phocylide de Milet qui avait vécu au vi° s.3.

3° Un autre poème de même nature fut publié sous le nom de Ménandre.

# c. — Lettres apocryphes.

On peut citer des lettres attribuées par les rédacteurs juifs à Héraclite et à Diogène.

# LETTRE DU PSEUDO-ARISTÉE.

Aristée se dit égyptien d'origine, païen de religion,

<sup>1.</sup> Eus. Praepar Ev., XIII. 12. On en trouve aussi chez Clément d'Alexandrie. Strom. V, 114, cf. Eus l. c. XIII, 13; et chez pseudo-Justin, Cohort. ad Gr., 15 et 18.

<sup>2.</sup> Cf. Schürer, t. III, 453-466.

<sup>3.</sup> Schürer, t. III, 473 à 476.

devenu prosélyte juif, officier des gardes de Ptolémée Philadelphe (287-247), et très aimé de ce prince. Sur le conseil de Demetrius de Phalère, Philadelphe voulut faire traduire en grec la Loi de Moïse pour la placer dans la Bibliothèque qu'il avait fondée à Alexandrie: Aristée fut un des messagers envoyés au Grand-prètre Eleazar, à Jérusalem. Dans une lettre à son frère Philocrate, il raconte les événements dont il est censé avoir été témoin.

Sa lettre est un panégyrique de la Loi juive, de la sagesse juive, du nom juif.

Aristée réussit si bien dans son ambassade que le Grand prêtre choisit 72 Israélites, dont les noms sont donnés, 6 dans chaque tribu, et les envoya en Égypte avec un exemplaire de la Loi juive transcrite en lettres d'or, et avec des présents.

Philadelphe reçut avec honneur les députés juifs et leur fit fête pendant sept jours; puis il les fit conduire dans un de ses palais, dans l'île de Pharos, où ils exécutèrent dans le silence, leur traduction. Chaque jour, ils en faisaient une partie qu'ils collationnaient ensemble pour se mettre d'accord sur le sens à donner au texte. L'œuvre fut terminée en 72 jours. La traduction entière fut lue aux Juifs assemblés et tous en louèrent l'exactitude. Elle fut ensuite lue au roi; il admira la législation hébraïque et fit mettre la version dans sa bibliothèque.

Cette lettre d'Aristée fut unanimement tenue pour authentique jusqu'au xve siècle. Aujourd'hui, tout le monde la regarde comme apocryphe, à cause de ses inexactitudes et de ses invraisemblances.

Ce document ne peut guère remonter au delà de 200 av. J.-C.  $^{1}$ .

Ce que l'on peut retenir de son contenu, c'est que Ptolémée Philadelphe encouragea l'initiative de la traduction

Dates extrêmes: 200-100 av. J.-C.

des LXX, soit par curiosité personnelle, soit pour se concilier davantage la sympathie de ses sujets israélites, soit pour promouvoir parmi ces derniers la connaissance du grec¹.

# 3. — OEuvres scripturaires.

# LA VERSION ALEXANDRINE DES LIVRES SAINTS OU LES LXX.

La nécessité de satisfaire aux besoins religieux des Juifs d'Alexandrie et de toute l'Égypte qui — la plupart du moins — ne savaient pas l'hébreu ou ne le savaient que d'une manière insuffisante, amena à traduire les Livres Saints en grec, le grec étant désormais pour les Juifs une vraie langue maternelle.

La version fut commencée, par le Pentateuque, sous Ptolémée Philadelphe et continuée durant les siècles suivants. Le Prologue de l'Ecclésiastique prouve que vers 150 av. J.-C., la plupart des Livres Saints, sinon tous, étaient déjà traduits, et l'usage que les auteurs néotestamentaires ou autres firent de cette version démontre que son achèvement n'est pas postérieur au I<sup>er</sup> siècle. Et, par suite, la version intégrale est l'œuvre de traducteurs différents. Cela explique que les mêmes mots ou les mêmes formules hébraïques ne soient pas rendus de la même manière.

La connaissance que les traducteurs du Pentateuque avaient du grec vulgaire que l'on parlait à Alexandrie et que les papyrus ont révélé paraît bien démontrer qu'ils étaient alexandrins. Pour le même motif, on peut regarder les traducteurs des autres livres comme des hommes qui ont vécu à Alexandrie.

La version la meilleure est celle du Pentateuque, soit parce que les traducteurs étaient plus habiles, soit parce qu'ils utilisaient des manuscrits plus corrects, soit parce que

<sup>1.</sup> Cf. Vigouroux-Brassac, t. I, nº 138.

leur œuvre était plus facile. Les livres poétiques sont en général inférieurs aux livres historiques; cela s'explique : il y a tant de mots rares ou de figures difficiles! Dans Isaïe ou Jérémie (traduits probablement un siècle environ après le Pentateuque), les prophéties principales sont traduites d'une manière obscure. Ezéchiel et les petits prophètes sont mieux interprétés. La traduction de Daniel était si peu satisfaisante que l'Église grecque ne l'accepta point et qu'elle lui préféra celle de Théodotion (entre 130 et 180-189 après J.-C.¹).

Les LXX se sont appliqués, en général, à éviter les anthropomorphismes et l'attribution aux hommes des qualités divines. (Il ne faudrait pas imaginer cependant que ce fait doive être considéré comme essentiellement et exclusivement hellénique; on le constate aussi dans le Targum ou paraphrase chaldaïque d'Onkelos.) Ainsi, nous lisons dans le texte hébreu<sup>2</sup>: Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. « C'est ainsi, ajoute-t-il, que tu répondras « aux enfants d'Israèl: Celui qui est m'envoie vers vous. » Les LXX désignent Dieu par é o, ce qui paraît plus abstrait.

Ailleurs<sup>3</sup>: Moïse, Aaron, Nadab et Abiu et soixante-dix anciens d'Israèl « virent le Dieu d'Israèl ». Les LXX traduisent : « .... virent le lieu où le Dieu d'Israèl s'était « tenu. »

Dans Josué<sup>1</sup> «.... que tous les peuples de la terre appren-« nent que la main de Dieu est puissante. » Les LXX : « .... la puissance de Dieu... »

On pourrait citer d'autres exemples. En somme, les changements dont il s'agit sont à peine sensibles; et ils n'ont rien de rigoureusement systématique, puisque, en maints

<sup>1.</sup> Vigouroux-Brassac, l. c., I. nº 138 et 141.

<sup>2.</sup> Ex., III, 14.

<sup>3.</sup> Ex. XXIV, 9, 10.

<sup>4.</sup> IV, 24.

endroits, les LXX acceptent les apparitions de Dieu telles que le texte hébreu les présente.

La version des LXX fut faite sur des manuscrits hébreux écrits, par endroits<sup>1</sup>, en caractères phéniciens, mais, le plus souvent, en caractères en partie évolués vers l'alphabet carré<sup>2</sup>.

Cette version eut une grande vogue parmi les Juifs hellénistes.

Dans le même milieu alexandrin paraît avoir été écrit le Livre de la Sagesse, qui est un des documents les plus importants pour la connaissance du milieu intellectuel judéo alexandrin avant Philon. Mais l'étude de ce livre sacré relève de la Littérature biblique et de la Théologie biblique.

## LETTRE DU GRAND PRÊTRE ELÉAZAR3.

La préoccupation de faire accepter les idées et les livres des Juifs se constate dans cette Lettre sur le sens allégorique. Cet écrit se rattache à la légende des LXX. L'auteur s'applique à montrer le sens caché et spirituel des prescriptions matérielles de la Loi. Ces prescriptions ne sont que les symboles d'idées morales et religieuses et, par suite, elles sont acceptables pour l'esprit des Grecs, tout railleur qu'il est, et pour leur genre de vie émancipée.

# FRAGMENTS D'ARISTOBULE4.

Les mêmes idées sont développées dans les Fragments d'Aristobule. Nous avons dit que cet auteur tenta de rattacher au Judaïsme<sup>5</sup> les Philosophes et Poëtes grecs; il s'ef-

2. Cf. Swete, An Introd. p. 321.

4. Eus. l. c. VIII, suiv.

<sup>1.</sup> Origène (Selecta in Ezech. IX, 5) dit que le taw a la forme d'une croix; or cela n'est vrai que dans l'ancienne écriture.

<sup>3.</sup> Conservée par Eusèbe, Praepar. Ev. VIII, IX, 625-636.

<sup>5.</sup> Eusèbe dit (VIII, 1x, 636) qu'Aristobule unissait aux traditions nationales les principes de la philosophie d'Aristote : τῆς κατ' Αριστοτέλην πρὸς τῆ πατρίφ μετελείχως.

força aussi d'interpréter l'Ecriture à l'aide de l'allégorie.

Aristobule nous dit que Ptolémée s'était étenné de voir attribuer, dans la Bible, des mains, des bras, un visage, des pieds et une démarche à la Puissance divine (Notons qu'Aristobule ne dit pas à Dieu, mais à la Puissance divine, θείας δυνάμεως). Dans son écrit au roi, il invite Ptolémée à « prendre et à interpréter ces mots d'une manière naturelle. « Souvent, notre législateur Moïse, voulant exprimer une « idée, se sert à dessein, pour la rendre, d'expressions sen- « sibles τών κατὰ την έπιφάνειαν. C'est ce qu'ont bien compris « les hommes de grand sens qui ont admiré la Sagesse de « Moïse.... C'est ce que n'ont pas compris les hommes de « petit esprit qui se sont attachés uniquement à la lettre, « et qui, par suite, n'ont rien trouvé de remarquable aux « œuvres de Moïse. » Et Aristobule essaie d'expliquer, une à une, les expressions que Ptolémée a relevées et qui l'ont choqué.

## 4. Les Œuvres de Philon.

Le Juif Philon naquit entre 20 et 10 av. J.-C. Il reçut une forte éducation grecque, mais demeura toujours juif avant tout. Durant la seconde partie de sa vie, il s'occupa beaucoup de politique! il fut chargé d'une mission auprès de Caligula en faveur des Juifs d'Alexandrie.

Philon écrivit beaucoup. Il eut d'abord une manière grecque, représentée par des traits moins religieux que philosophiques, dans lesquels l'inspiration païenne est très marquée; puis, on note une période de transition dont il nous reste les Questions et solutions sur la Pentateuque. Enfin Philon fit œuvre de commentateur; et de son labeur il nous reste le Commentaire allégorique et historique sur la Genèse et l'Exposition de la Loi. En tout, nous avons de lui cinquante-huit traités de longueur et d'importance très inégale.

Pour Philon, la science universelle c'est la Philosophie

dont l'objet le plus important est la nature de Dieu et la nature du monde. C'est une science véritable puisque, comme toute science, elle est un ensemble de conceptions fermes et assurées que le raisonnement ne peut renverser<sup>1</sup>.

La méthode de Philon est l'allégorie<sup>2</sup>. Mais cette méthode, extrêmement libre, peut devenir dangereuse : en fait, chez Philon, bien souvent elle suit les caprices de l'imagination, même si parfois ils sont ridicules<sup>3</sup>. Notre exégète admet que le sens littéral doit être exclus quand il suppose en Dieu une qualité indigne de Lui, quand il est inintelligible et absurde, et enfin quand il semble moins élevé que le sens allégorique.

- Dieu. La méthode qui nous conduit à la connaissance de ce que nous savons sur Dieu, c'est l'extase et l'induction. L'induction consiste à rechercher dans les qualités des créatures les attributs de Dieu. Quant à l'extase, il faut en distinguer quatre sortes :
- 1° La frénésie qui fait perdre la raison et qui fait naître le trouble dans l'esprit.
- 2º La violente commotion dont nous sommes saisis en présence de ce qui nous arrive soudainement et à l'improviste.
  - 3º L'état de calme de la raison lorsqu'elle se repose .
- 4° Un transport divin et inspiré, celui qui fait les prophètes et qui procure une sainte ivresse.

Sur le Logos. — Philon a écrit<sup>7</sup>: « Dieu, être unique, a « autour de lui ses Puissances. Elles sont, pour ainsi dire, « ses gardes du corps ». Elles unissent entre-elles toutes les

2. Cf. De confus lingu., c. 38.

4. Quis divinar. rer...28.5. Leg. allegor. II, 9.

7. De confus. ling.; 34-35.

<sup>1.</sup> De congressu eruditionis et grat., 25 et 26.

<sup>3.</sup> Cf. De sacrific. Caïn et Abel., 34.

<sup>6.</sup> Quaest. et sol. in Genes, in III, 9.

parties du monde et le soutiennent<sup>1</sup>; elles unissent Dieu au monde<sup>2</sup>.

Parmi ces Puissances, on distingue surtout la Puissance créatrice, la Puissance royale, la Puissance prévoyante, la Puissance législative, la Sagesse<sup>3</sup>.

Ces Puissances « de leur vrai nom, sont des idées . »

Mais il n'est pas facile de concilier tous les textes; il faut admettre, dans la pensée de Philon, des fluctuations, et ces fluctuations se comprennent assez bien si l'on estime qu'il a considéré les Puissances comme des abstractions simplement, personnifiées à l'occasion pour les besoins de l'exégèse<sup>5</sup>.

Ces Puissances sont les Anges de l'Ancien Testament<sup>6</sup>.

Or, chez Philon, la conception du Logos est, presque sur tous les points, parallèle à celle des Puissances. Ainsi, partout où les Livres Saints, décrivant les théophanies, font mention de l'Ange de Yahweh, Philon y voit le Logos<sup>7</sup>.

La voix de Dieu est le Logos; mais cette voix et, par suite, ce Logos ne sont pas matériels : les Rabbins avaient admis que les dix commandements avaient été articulés sensiblement par Dieu; Philon, lui, écrit : « Dieu les a-t-il pro-

- « férés verbalement? C'est une hypothèse absurde qui ne
- « doit pas même venir à l'esprit; car Dieu n'est pas comme
- « l'homme se servant de bouche, de langue, de bronches.
- « Mais il me semble qu'alors il opéra une merveille, for-
- « mant dans l'air une voix invisible, plus admirable que « tous les organes, formée d'harmonies parfaites, non point
- « inanimée, ni, comme un animal, composée de corps et
- « d'âme, mais une âme raisonnable, pleine de transparence

<sup>1.</sup> Ibid., 32; Fragment. II, 656.

<sup>2.</sup> De mutat. nomin. 4; cf. spécialement In Exod. II, 68.

<sup>3.</sup> Leg. ad C. 1.

<sup>4.</sup> De spec. leg., I, 339.

<sup>5.</sup> Cf. Lebreton, Origines dogme Trin. 1re éd. 179.

<sup>6.</sup> Passim; par ex.: De Somn. I, 141-142; 147; De confus ling., 28, etc.

<sup>7.</sup> De Cherub. 3; De Somn. 1; Q. rer. divin her., 201, 205.

« et de pureté, qui formant l'air et le tendant et le chan-« geant en feu enflammé, produisit cette voix articulée,

« comme de l'air dans une trompette, la faisant entendre

« également des plus éloignés et des plus proches1. »

Dans la théologie judaïque², l'ange de Yahwéh fait connaître Dieu parce qu'il est son envoyé; pour Philon, le Logos le révèle parce qu'il est son image³ et son empreinte <sup>4</sup>. Chaque Puissance, c'est-à-dire chaque idée n'est que l'image fragmentaire et incomplète de Dieu⁵. Le Logos est présenté comme l'ensemble des idées ou le monde intelligible<sup>6</sup>; cependant, quelquefois il est distingué des idées<sup>7</sup>.

Philon écrit: « Dieu a accordé à la race humaine un pri-« vilège exceptionnel, la parenté à son Logos, à l'image « duquel l'esprit humain a été fait<sup>8</sup>. » Et il en vient quelquefois à présenter le Logos comme l'homme idéal<sup>9</sup>.

Le Logos joue dans l'Univers le même rôle que l'âme en chacun de nous<sup>10</sup>; la diversité des éléments n'est que le vêtement qui le recouvre<sup>11</sup>. Il est, à la fois, le soutien et le lien du monde<sup>12</sup>.

Souvent Philon, comme les Stoïciens, identifie le Logos et la loi morale 13.

En somme, toute une série de textes représente le Logos comme une force impersonnelle; et il en est toute une catégorie dans laquelle le Logos paraît nettement personnisié : il est appelé grand-prêtre, ange suppliant, dieu, dieu secon-

1. De Decalogo, 32-33.

Weber. Jüd. Théologie, 180.
 Passim. De spec. leg. III, 83.

4. De plantat., 18.

5. De opif. mundi, passim.

6. L. C., 24-25.

- 7. In Exod. II, 68; cf. De opif mundi, 139.
- 8. De Exsecr., 163.
- 9. LEBRETON, l. c., 192.
- 10. Mos. II, 127.
- 11. De fuga, 110.
- 12. De plantat. Noe, 8, 9; De fuga, 112.
- 13. Mos. I, 48; De Ebriet. 142.

daire'. Souvent cette personnification est comme imposée à Philon par le texte qu'il commente (dans toute son œuvre, on ne trouve que trois passages où le Logos soit appelé dieu² et, dans les trois cas, son exégèse l'a contraint à cette impropriété de langage qu'il atténue et excuse le plus qu'il peut's) ou par son goût pour la prosopopée'.

Il est impossible d'attribuer au Logos une personnalité distincte, car il a les mêmes caractéristiques que la Puissance dont la distinction d'avec Dieu est subjective, basée sur notre faiblesse. Mais ses personnifications ne sont-elles que des figures de langage? Non, la rhétorique n'explique pas tout; la philosophie religieuse du temps, celle du Stoïcisme tout particulièrement, a joué son rôle, elle à habitué l'esprit de Philon — et celui de ses lecteurs — à ces personnalités indécises qui desf orces de la nature avaient fait des objets de culte, sans cependant disperser leur unité profonde en des individualités distinctes. Tandis que les dieux du panthéon hellénique gardaient des vestiges du caractère personnel que les légendes leur avaient imprimé, chez Philon, les Puissances et le Logos restaient engagés dans le monde des abstractions où ils étaient nes.

## B. — LITTÉRATURE PALESTINIENNE.

# 1. Littérature apocalyptique.

L'âge d'or de la littérature apocalyptique s'étend de 160 environ av. J.-C. jusqu'à 120 après J.-C.

Ce sont les circonstances au milieu desquelles se développait l'histoire religieuse du Judaïsme qui explique le pas-

<sup>1.</sup> De somniis I, 37; autres référ., infra.

<sup>2.</sup> Leg. alleg. III, 207, De Somn. I, 229; q. in Genes. II, 62.

<sup>3.</sup> LEBRETON, l. c. 199-200.

<sup>4.</sup> Cf. De det. pot., 40; De Poster. C. 100. Par exemple, à propos d'Isaac, c'est le rire qui est nommé le fils intime de Dieu. De mut. nom., 131.

<sup>5.</sup> Lebreton, l. c., 204-205.

sage de la Prophétie à l'Apocalyptique. Le fait ne fut pas l'œuvre d'un homme; il résulta d'une lente évolution.

Les Prophètes étaient des hommes qui, ayant pleine conscience des besoins du temps dans lequel ils vivaient, s'ap-pliquaient à diriger la nation dans la voie voulue par Dieu. Ils montraient que toute l'histoire était dirigée par Yahweh vers un but qui était la félicité de l'ère messianique; mais ils savaient l'action que la liberté humaine peut exercer dans l'univers, aussi rien ne les intéressait-il comme la réforme des mœurs. Les perspectives d'avenir qu'ils ouvraient à leurs contemporains étaient généralement en rapport avec cette réforme intérieure.

Cependant un nouveau concept se fit jour.

Déjà, tel des premiers Prophètes dont nous avons les écrits1 avait annoncé l'avenement des temps messianiques en des termes qui ne paraissaient pas exiger comme condition l'observance des préceptes moraux. Les événements favorisèrent le développement de cette tendance à ne plus regarder que l'avenir en l'isolant de plus en plus des conditions de la vie présente. L'exil fut pour Israèl une épreuve d'autant plus douloureuse qu'elle était moins attendue du plus grand nombre. Jérémie l'avait bien annoncée sans trêve<sup>2</sup>, mais de faux prophètes, souvent mieux écoutés par le peuple, avaient traité de songes ses oracles menaçants. Ezéchiel avait eu à lutter, lui aussi, contre de semblables ennemis3. Les châtiments tant de fois annoncés étaient venus, la pénitence et la conversion étaient désormais impuissantes à en arrêter le cours; mais, au delà de ces jours mauvais, on pouvait entrevoir des perspectives de félicité et de paix qui se réaliseraient nécessairement quand la purification serait accomplie.

D'autre part, tant de faux prophètes avaient trompé le

Is., II, 1-4; Michée, IV, 1-3.
 Jer. V, 31; XIV, 13; XXIII, 9 suiv.
 Ezech. III, 10.

peuple que celui-ci finit pour se méfier de quiconque prétendait apporter une parole de Yahwéh.

Après Malachie, Jonas, Joèl, Daniel, — aux ve et ive siècles, — la voix de l'ancienne prophétie se tut. A l'époque grecque, du temps de Néhémie, il est encore question de ces prophètes sans mission qui annoncent l'approche imminente des temps messianiques; mais ils sont les derniers témoins d'un passé qui s'en va.

La petite communauté juive, étroitement attachée à la lettre de la Loi, observait minutieusement les pratiques rituelles qu'elle avait reçues de ses pères, et vivait la monotonie de sa vie de chaque jour au milieu des dangers et de l'incertitude, sous le joug étranger, dans la crainte des difficultés nouvelles avec des ennemis de tout genre; elle avait perdu cette invincible confiance dans le présent qui caractérisait certains Voyants.

Sans doute on croyait toujours que l'histoire du monde était dirigée par Yahwéh, mais on réservait le résultat de ses merveilleuses promesses pour un avenir désormais plus lointain, pour ce temps — pour ce jour — pour le jour du jugement de Yahwéh — pour la consommation des siècles.

Et plus pressant que jamais se posait aux esprits troublés le problème de la souffrance des justes, du peuple juste et des individus attachés à la justice. La justice de Yahwéh exigeait, pensait-on, que les justes jouissent du bonheur dès cette terre. Mais tandis que les Rabbi affermissaient le peuple dans sa foi monothéiste et dans son attitude hostile à l'égard du paganisme, ses espérances de bien-être matériel étaient, chaque jour, contredites par les faits, de sorte qu'une grave opposition se manifestait entre l'ancien idéal prophétique et les expériences présentes de la nation. La crise fut particulièrement violente sous Antiochus Épiphane (175-164).

<sup>1.</sup> Neh. VI, 7.

Ce fut en vue de ramener la confiance dans les promesses de Yahwéh et de diriger vers l'au-delà qui approchait les cœurs incapables de trouver dans le présent des motifs de confiance que furent écrits les ouvrages apocalyptiques.

Une apocalypse' est une révélation dont l'auteur est un visionnaire ou un voyant qui ne fait, pense-t-on, que transcrire le récit fidèle des choses qu'il a vues ou entendues. Indiquons quelques caractères communs aux divers écrits

apocalyptiques.

1. Ce ne sont pas les objets du monde naturel qui frappent le regard des « Voyants », mais des êtres extraordinaires qui appartiennent à un autre monde. Ainsi, dans la version slave des Secrets d'Henoche et dans l'Ascension d'Isaïe3, le Voyant traverse sept cieux dont il contemple les secrets (anges plus glorieux lés uns que les autres; chemin du soleil et des étoiles; demeures de la neige, de la grêle, de la pluie), avant d'arriver au trône de Dieu.

2. Toutes ces phantasmagories qui nous transportent dans un monde nouveau, sortent non pas du simple contact avec

la réalité, mais de l'imagination des Voyants.

3. C'est toujours pendant la nuit, en songe, que se manifeste à eux le monde supérieur dont la vue les jette dans l'épouvante.

4. Ils sont embarrassés pour décrire ce monde; un ange les accompagne toujours pour leur expliquer, plus ou moins clairement, le sens des symboles qui leur sont montrés. Dans des cas analogues, les anciens Prophètes recevaient aussi les explications opportunes, mais ils les recevaient de Dieu; maintenant, Yahwéh n'entre plus en relation directe avec les hommes; les Anges sont ses intermédiaires. (On constate déjà cette substitution dans Zacharie.)

<sup>1.</sup> Nous ne nous occupons ici, que des apocalypses extra-bibliques.

Trad. Tisserand, p. 142.
 I, 9; 13, 14; II, 2, 7; IV, 1, 4, 5.

## LE LIVRE D'HÉNOCH1.

L'influence exercée par ce livre a été considérable jusqu'an ne siècle ap. J.-C. Il a été utilisé par les auteurs du Livre des Jubilés, de l'Apocalypse de Baruch, du IV Esdras, du Testament des Douze Patriarches, et par plusieurs auteurs chrétiens (y compris S. Jude²), tels l'auteur de l'Épitre de S. Barnabé et de l'Apocalypse de Pierre, par S. Justin, Tatien, Athénagore, Minutius Félix, S. Irénée, Clément d'Alexandrie. C'est que ce livre a fort contribué à propager l'attente du Messie, à vulgariser les concepts du jugement, de la Géhenne, du Royaume, toutes les doctrines qui alimentaient les espérances des Juifs fidèles, à la veille de la venue du Christ et, par là-même, il a préparé les esprits, dans une certaine mesure, à comprendre sa mission et à recevoir ses enseignements³.

Le Livre d'Hénoch, dont l'original est perdu, fut écrit en sémitique et probablement en hébreu. La version éthiopienne, faite sur le grec, est la seule qui paraisse complète. L'ouvrage est une sorte de recueil qui circulait aux ne et rer siècles av. J.-C., mosaïque dont le fond est formé par une dizaine d'œuvres ou traditions distinctes provenant du cycle d'Hénoch; plusieurs, comme les *Paraboles*, ont même combiné des traditions divergentes ou contradictoires.

I-V. — Introduction qui résume tout le sujet : jugement messianique dans lequel les anges déchus, les impies et les méchants seront punis et les justes récompensés, jugement que les Anges ont appris à Hénoch et qu'il doit annoncer à son tour aux générations futures.

<sup>1.</sup> Voir surtout Fr. Martin, Le Livre d'Hénoch., in-8. Paris, 1906.

<sup>2.</sup> Preuves et référ. dans Martin, p. CVI-CXXXIX.

<sup>3.</sup> L. c., p. CXII-CXIII. 4. L. c. LIII-LVII.

<sup>5.</sup> L. c. LIII-LVII et LXXXVIII.

VI-XVI. — Récit du châtiment des « deux cents » anges qui s'unirent aux filles des hommes et leur dévoilèrent les charmes, les incantations, etc. ¹, l'art de fabriquer des armes, de travailler les métaux, de faire les bracelets et les parures, de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'embellir les paupières ; etc., ².

Dieu confie aux bons Anges le soin de châtier les mauvais; les bons à leur tour chargent Hénoch qui vit avec eux<sup>3</sup> d'an-

noncer aux mauvais le sort qui les attend.

Hénoch va remplir sa mission... mais le récit s'interrompt brusquement.

XVII-XXVI. Voyages d'Hénoch dans un autre monde :

1° XVII-XIX. Au séjour de la tempête, de la lumière, du tonnerre etc., « et je vis l'embouchure de tous les fleuves de « la terre et l'embouchure de l'abîme .... Je vis les réser-

« la terre et l'embouchure de l'abîme\*.... Je vis les réser-

« voirs de tous les vents et je vis les fondements de la terre.

« Je vis encore la pierre angulaire de la terre et le firma-« ment du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel, qui

« ment du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel, qui « font coucher le disque du soleil et toutes les étoiles.... Je

« vis un gouffre profond... au delà de ce gouffre, je vis un

« lieu sur lequel ne s'étendait pas le firmament des cieux,

« neu sur lequel ne s'etendatt pas le firmament des cleux,

« sous lequel il n'y avait point le fondement de la terre... « ce lieu était désert et terrible. L'ange me dit : « Ce lieu

« est la prison des étoiles et des puissances du ciel. Les

« étoiles qui roulent sur le feu sont celles qui ont trans-

« gressé le commandement du Seigneur dès leur lever, car

« elles ne sont pas venues en leur temps<sup>5</sup>. »

Hénoch voit le lieu réservé aux anges qui se sont unis aux femmes.

2° XX-XXVI. Les noms et les fonctions des sept archanges; la faute des sept étoiles qui sont « enchaînées pour

<sup>1.</sup> Ch. VII.

<sup>2.</sup> Ch. VIII.

<sup>3.</sup> XII, 7.

<sup>4.</sup> XVII, 8.

<sup>5.</sup> XVIII, passim.

« dix mille siècles, nombre des jours de leurs péchés. » L'abîme de feu, prison des anges!

Dans une grande montagne, à l'Occident, quatre cavités très larges, très profondes et très lisses, sont le séjour des âmes des morts avant le jugement<sup>2</sup>.

Vers l'Occident encore, un feu ardent poursuit tous les luminaires du ciel<sup>3</sup>. Ailleurs. Hénoch voit sept montagnes splendides et un arbre merveilleux, et Michel explique que

- « par le fruit de cet arbre, la vie sera communiquée aux
- « élus; la bonne odeur de cet arbre pénètrera leurs os, et
- « ils vivront d'une longue vie sur la terre, comme ont vécu
- « leurs pères . »

Hénoch voit des montagnes et des vallées profondes; une de celles-ci, la vallée maudite (la Géhenne) est réservée aux maudits<sup>5</sup>. Il voit aussi un cours d'eau, des arbres (celui du jugement et d'autres, odoriférants<sup>6</sup>), le paradis terrestre et l'arbre de la science, les extrémités de la terre et les portes par où se lèvent les astres; au Nord, à l'Ouest, au Midi et à l'Orient, les portes par où passent les vents<sup>7</sup>.

XXXVII-LXXI: Livre des Paraboles.

Cette section constitue un livre distinct, composé entre 95 et 78° av. J.-C. On pourrait l'appeler le Livre du Messie.

XXXVIII-XLIV. Première similitude ou parabole. — Tout de suite apparaît l'opposition entre deux mondes, celui d'en haut, celui des Saints, et le monde d'en bas où dominent les pécheurs; tout finit par le jugement; et le jugement sera la manifestation du monde d'en haut qui est appelé aussi le règne.

- 1. XXI.
- 2. XXII.
- 3. XXIII.
- 4. XXV, passim.
- 5. XXVI-XXVII.
- 6. XXVII-XXXI.
- 7. XXXII-XXXVI. 8. Martin, l. c., p. XCVII.

XLV-XLVII. Deuxième parabole. L'Élu siégera sur un trône de gloire et il jugera. Le ciel sera plus beau; la terre sera transformée; les élus habiteront au ciel et sur terre où il n'y aura plus de place pour les méchants. La « Tête des jours », qui est l'Élu lui-même ou le Fils de l'homme, fera lever les rois et les puissants de leurs couches et les forts de leurs sièges; et il rompra les freins des forts, et il brisera les dents des pécheurs, et il renversera les rois de leurs trônes et de leur pouvoir parce qu'ils ne l'ont pas exalté et qu'ils n'ont pas confessé humblement d'où leur avait été donnée la royauté. Avant la grande crise, les justes de la terre prient et souffrent, et les saints du ciel intercèdent.

« Je vis la source de justice qui est inépuisable, et tout « autour, il y avait beaucoup de fontaines de sagesse, et tous « les altérés y buvaient et étaient remplis de sagesse ». Le Fils de l'homme est lumière et espoir des peuples. Les rois et les puissants seront punis. « Je les livrerai aux mains de « mes élus; comme la paille dans le feu et comme le plomb « dans l'eau, ainsi ils brûleront devant la face des saints, et « ils seront submergés devant la face des justes; on n'en

« trouvera plus trace<sup>1</sup>. Les montagnes de fer, de cuivre, « d'argent, d'or, d'étain et de plomb fondront devant le « Messie<sup>2</sup>, parce qu'alors tous ces métaux seront inutiles<sup>3</sup>. »

Les anges du châtiment préparent des instruments pour Satan afin de faire périr les rois et les puissants de cette terre.... Et les justes se reposeront de l'oppression des pécheurs. (Et les rois et les puissants furent jetés dans une vallée profonde où un feu flambait.)

Hénoch vit fabriquer aussi les instruments de supplice des mauvais anges.

<sup>1.</sup> XLVIII.

<sup>2.</sup> LII, 4.

<sup>3.</sup> LII.

<sup>4.</sup> LIII.

<sup>5.</sup> LIV.

<sup>6.</sup> LIV. — Dans ces jours viendra le Seigneur des esprits. Toutes les

Les anges du châtiment jetteront leurs élus dans la crevasse de la vallée. Les rois des Parthes et des Mèdes marcheront contre la terre des élus de Dieu, mais tous les méchants seront engloutis dans le Sheol¹. Des chars montés par des hommes et portés sur les vents traversent le ciel.

LVIII-LXIX. Troisième parabole. Elle décrit la consommation des choses qui suit le règne messianique.

Les justes seront heureux; leur part sera glorieuse. « Les « justes seront dans la lumière d'une vie éternelle; et les « jours de leur vie seront sans fin². » Hénoch vit les secrets des éclairs, des luminaires et du tonnerre³. Un ange lui donna des explications cosmiques, sur l'esprit de la mer. l'esprit du vent, l'esprit de la pluie, l'esprit de la neige, l'esprit du brouillard, etc. 4.

Des anges, avec de longues cordes, vont du côté du Nord mesurer le séjour des justes; puis, sont jugés les saints, les rois et les puissants. Les rois et tous ceux qui possèdent la terre loueront et exalteront « celui qui règne sur tout ce qui « est secret, car devant lui est caché le Fils de l'homme, « et le Très Haut l'a gardé devant sa puissance et l'a révélé « aux élus<sup>5</sup>. » Les rois et les puissants supplieront inutilement leur juge<sup>6</sup>.

eaux, celles qui sont au-dessus des cieux et qui sont du sexe masculin, et celles qui sont au-dessous de la terre et qui sont du sexe féminin, se mélangeront, et elles anéantiront les pécheurs. (LIV)

« La tête des jours » fera le serment qu'il n'anéantira plus les hommes. (LV.)

- 1. LVI.
- 2. LVIII.
- 3. Interpolation: « Je vis que le ciel des cieux était secoué d'une grande « secousse, et ses habitants étaient dans l'agitation: « La tête des jours » « sur le siège de sa gloire était assis, et les anges et les justes se tennient « debout autour de lui. Et moi, un grand tremblement me prit, la crainte « me saisit, mes reins s'ouvrirent, mes reins se fondirent et je tombai sur « ma face. » Un ange le releva. (l. c.)
  - 4. LX.
  - 5. LXII.
  - 6. LXIII.

Le Livre de Noé LXV-LXIX, 25 est une interpolation dont on ignore la date. Hénoch prédit à Noé les châtiments des autres hommes et sa pré-

LXX-LXXI. Assomption d'Hénoch admis à contempler les secrets et les splendeurs des cieux.

LXXII-LXXXII. Livre du changement des luminaires du ciel.

La loi du soleil. Portes par lesquelles il se lève et se couche aux diverses époques de l'année<sup>1</sup>. — Lois de la lune : ses phases; l'année lunaire; les jours intercalaires. C'est l'ange Uriel qui est préposé aux astres<sup>2</sup>. — Les douze vents et leurs portes; les quatre régions de l'univers; les sept montagnes; les sept fleuves; les sept îles; le soleil (« dans le disque du « soleil, il y a sept parties de lumière qui lui sont ajoutées « de plus qu'a la lune »); la lune<sup>3</sup>.

Les prodiges des derniers jours et les châtiments des pécheurs'.

LXXXIII-XC. Livre des songes.

Hénoch, tout jeune (« lorsque j'apprenais à écrire ») est couché à côté de son grand-père Malaleel. « Je vis en vision « le ciel abattu, enlevé et tombant sur la terre. Et, lorsqu'il « tomba sur la terre, je vis la terre engloutie dans un grand « abîme, les montagnes suspendues sur les montagnes, les « collines s'abîmant sur les collines, et de grands arbres « séparés de leurs troncs, projetés et submergés dans l'abîme. » Et Hénoch de s'écrier : « La terre est détruite! 5. »

Sur l'invitation de Malaleel, Hénoch prie, et la terre n'est pas anéantie.

servation à lui, Noé. Dieu lui-même lui annonce sa préservation. Les mauvais anges, les rois et les puissants seront châtiés dans les fleuves du feu. (LLVII.)

Michaël et Raphaël s'étonnent de la sévérité du châtiment des mauvais

anges. (LXVIII.)

Nous apprenons ensuite les noms propres des mauvais anges et le serment mystérieux qu'ils ont révélé.

1. LXXII.

- LXXIII-LXXV.
   LXXVI-LXXIX.
- 4. LXXX.
- 5. LXXXIII, 2, 7 et 3-5.
- 6. Ibid. 6-LXXXIV.

Dans un deuxième songe, Hénoch voit se dérouler l'histoire du monde, dans laquelle Adam, Ève, etc. sont représentés par des taureaux et par des génisses, les mauvais anges par des étoiles, et les bons anges par des hommes blancs.

Un taureau devient homme : c'est Noé. Le Déluge.... Puis, histoire du monde depuis Abraham jusqu'à Alexandre le Grand, dans laquelle les hommes sont représentés par des animaux<sup>2</sup>.

Depuis Alexandre le Grand jusqu'au temps où vivait l'auteur, avant la mort de Judas Machabée, en 1603.

Les temps messianiques et le jugement final. « Un trône

- « fut élévé sur la terre agréable, et le Seigneur des brebis
- « s'assit dessus et un ange prit tous les livres scellés, et il
- « ouvrit ces livres devant le Seigneur des brebis<sup>5</sup>. Les
  - « méchants sont punis. L'ancienne Jérusalem disparaît6;
  - « une nouvelle la remplace dans laquelle tous les peuples,
  - « représentés par des animaux, seront soumis aux Juifs et
  - « leur obéiront, et toutes les nations viendront invoquer le
  - « vrai Dieu\*. Ce ne sont pas seulement les justes morts avant
  - « l'ère messianique ou les Juifs de la Dispersion qui parti-
  - « ciperont au royaume, mais encore les Gentils (bêtes sau-
  - « vages, oiseaux du ciel) qui n'ont pas opprimé Israèl, et
  - « qui n'ont pas été abîmés dans la terre .»

Après l'établissement de la nouvelle Jérusalem 10, naît le

- 1. LXXXV-LXXXVIII.
- 2. LXXXIX,1-17.
- 3. XC, 1-17.
- 4. Cf. Dan. VIII, 9; XI, 16, 45. Cette terre est la Palestine. Certains plaçaient le jugement dans la vallée de Josaphat. (Hénoch LIII, 1.)
  - 5. XC, 20.
  - 6. XC, 28.
  - 7. XC, 29.
  - 8. XC, 30.
  - 9. XC, 33.

<sup>10.</sup> L'auteur du Livre des Paroboles (Hénoch XCVIII, 2; LXX, 1) admet la préexistence du Messie; il le montre prenant part au jugement et à l'établissement du royaume messianique. (Hénoch, LXIII, 1-2.)

Messie représenté par un taureau blanc aux grandes cornes.

XCI-CV. Le livre de l'exhortation et de la malédiction. Exhortations d'Hénoch à ses enfants, prédictions sur le

châtiment des pécheurs (« Toutes les idoles des païens et

- « leur temple seront livrés au feu ardent. On les chassera
- « de toute la terre, et ils seront jetés dans le suplice du feu et
- « ils seront détruits par la colère et par un supplice terrible « qui sera éternel<sup>2</sup>. »)

Récompense des justes<sup>3</sup>.

Exhortation aux justes et malédiction contre les impies\*. Motifs d'espérance pour les justes et de crainte pour les pécheurs5.

Les pécheurs s'extermineront les uns les autres. Au jour du grand jugement, les anges veilleront sur les justes, tandis que les pécheurs iront brûler dans une fournaise de feu 6 Exhortation à craindre le Tout-Puissant : toute la nature tremble devant lui, à l'exception des pécheurs7. Terreur des derniers jours, malheur apparent des justes : « aucune « violence n'a été trouvée en eux jusqu'à leur mort. Et ils « ont péri cependant, et ils ont été comme s'ils n'avaient

1. Note de F. Martin à XC, 37: « Si l'auteur est fidèle à son symbolisme, il conçoit le Messie comme un homme, puisqu'il le représente par un Taureau, et comme un homme juste, puisque c'est un Taureau blanc.

2. XCI, 9. D'après XCI, 14, ce ne sont pas tous les païens, mais les

impies seulement qui seront frappés.

3. XCII. L'Apocalypse des semaines (XCIII et XCI, 12-17) n'est pas en

place dans cette dernière partie du Livre d'Hénoch.

Elle nous donne une histoire du monde en dix semaines, ou période dont chacune est caractérisée par un grand événement : 1º naissance d'Hénoch; 2º le déluge; 3º vocation d'Abraham; 4º loi mosaïque et entrée dans la Terre promise; 5º construction du Temple; 5e apostasie d'Israël et destruction du Temple; 7º publication des écrits d'Hénoch; 8º Hénoch prédit l'histoire de la fin des temps; établissement du royaume messianique et reconstruction du Temple; 9º révélation de la vraie religion à tous les hommes; 10° jugement final; nouveaux cieux; bonheur sans fin.

<sup>4.</sup> XCIV-XCV.

<sup>5.</sup> XCIX-XCIX.

<sup>6.</sup> C.

<sup>7.</sup> CI.

- « pas été, et leurs âmes sont descendues dans le sheol de
- « l'affliction 1. » Mais je vous jure à vous, ô justes : « Moi,
- « je connais le mystère, je l'ai lu sur les tablettes du ciel, et
- « j'ai vu l'écrit des saints, et j'y ai trouvé écrit et gravé au
- « sujet des justes que tout bien et joie et honneur a été pré-
- « paré et écrit pour les âmes de ceux qui sont morts dans
- « la justice et que de nombreux biens vous seront donnés
- « en récompense de vos travaux et que votre sort sera meil-
- « leur que celui des vivants2. »

Les méchants paraissent mourir dans le bonheur, mais leurs âmes seront malheureuses dans le sheol et leur affliction sera grande<sup>3</sup>.

Assurances données aux justes. Apostrophe aux pécheurs et aux falsificateurs de la vérite. Dieu ordonne aux justes de publier la sagesse des écrits d'Hénoch.

#### LE TESTAMENT DES DOUZE PATRIARCHES 6.

L'original, « saupoudré d'interpolations chrétiennes », paraît avoir été écrit en hébreu et, pour le fond, dès le temps de Jean Hyrcan (de 135 à 104 av. J.-C.), tout à la louange de Lévi, c'est-à-dire des grands prêtres asmonéens.

Plus tard, vers 70-40 av. J.-C., on y joignit des morceaux écrits dans un style tout différent, hostiles au Sacerdoce<sup>7</sup>.

Cet ouvrage fut utilisé par plusieurs PP. et auteurs ecclésiastiques anciens<sup>8</sup>.

- 1. CII, 11.
- 2. CIII, 1-4.
- 3. CIII. 4. CIV.
- 5. CV. CVI-CVII: Fragment d'une Apocalypse de Noé... Noé naît très beau, « il ressemble à un enfant des anges du ciel » (CVI, 5). Lui et ses enfants seront sauvés du Déluge. (CVI-6 VII).

Seconde addition: Exhortation pour raffermir les justes dont la foi s'ébranlerait en voyant que le royaume messianique tarde à venir.

- 6. Texte dans Sinker, Testamenta XII Patriarcharum (1869).
- M.-J. Lagrange, Messianisme, 68.
   Cf. Schürer, l. c., t. III, 252-262.

Comme l'indique le titre, il s'agit de testaments faits par les enfants de Jacob à leurs descendants. Dans chacun, un patriarche raconte sa vie, accusant les péchés qu'il a commis ou célébrant ses vertus. En général, les détails biographiques correspondent à ceux que nous fournit la Bible, mais ils sont enrichis de beaucoup d'autres; ce sont des sortes de midrash hagadiques; citons entre autres, le Testament de Joseph.

#### L'Assomption de Moise 1.

Cet apocryphe nous donne, sous forme de prophétie, une histoire du peuple juif depuis Moïse jusqu'à l'an 4 av. J.-C. Et c'est alors qu'il fut composé, puisque après avoir mentionné l'expédition de Varus (4 av. J.-C.) il dit ex quo facto finientur tempora<sup>2</sup>.

L'auteur est un ennemi des Pharisiens qu'il appelle homines pestilentiosi<sup>3</sup>; il n'est pas Essenien, puisqu'il se moque de leurs ablutions<sup>4</sup>; ni Sadducéen, puisqu'il attend le royaume de Dieu et sa manifestation extérieure. C'était « un patriote et un fanatique, imbu d'un messianisme « exaspéré<sup>5</sup>. »

Le contenu du livre montre qu'il fut écrit en Palestine, donc en araméen ou en hébreu. Nous n'en possédons qu'une version latine faite sur le grec. La fin manque.

D'après Origène<sup>6</sup>, il aurait été cité par S. Jude<sup>7</sup>. Il fut utilisé par Clément d'Alexandrie, Origène et d'autres<sup>8</sup>.

Nous donnons une brève analyse des douze chapitres. Moïse, sur le point de mourir, développe les prophéties du

- 1. Schürer, III, 213-222.
- 2. Ch. VII.
- 3. Ch. VI.
- 4. Ch. X.
- 5. Cf. RB, 1905, 484 et 486. Ce serait un zélote d'après Schürer, l. c., 219; ce n'est pas sûr du tout; cf. Clemen et Lagrange, RB, 1905, 483-484.
  - 6. Peri arch., III, 2, 1.
  - 7. V. 9.
  - 8. Références dans Schürer, l. c., 221.

Deutéronome de façon à confirmer les autres. La loi fut créée à l'origine; Moïse prédestiné comme médiateur, et un lieu destiné à recevoir ses livres jusqu'au jour de la pénitence qui sera suivie de la consommation du temps<sup>1</sup>.

L'auteur indique, par l'allégorie, les destinées des Israélites dans la Terre promise (les années représentent des règnes, des rois); il met en relief le schisme des dix tribus, les rois fidèles et les infidèles; ces derniers sacrifient leurs fils à des dieux étrangers<sup>2</sup>. Alors, un roi venu de l'Orient (Nabuchodonosor) brûle leur colonie et emmène les deux tribus; elles rejettent la faute sur les dix autres. Toutes pleurent et ont recours à Dieu, au souvenir des prédictions de Moïse. La servitude doit durer environ soixante-dix-sept ans<sup>3</sup>.

Sur les instances de leur chef, Dieu inspire au roi de les renvoyer dans leur pays. Deux tribus persévèrent dans leur foi<sup>4</sup>, mais tristes de ne pouvoir offrir à Dieu des sacrifices. Les autres se dispersent<sup>5</sup>. Les Séleucides persécutent, et les Israélites se divisent.

L'auteur est très sévère pour le sacerdoce et pour les docteurs de la Loi<sup>6</sup>. Il ne mentionne pas la réaction machabéenne; il dit qu'Hérode traite le peuple comme il le mérite<sup>7</sup>.

On approche de la fin des temps. Les chefs du peuple sont alors des impies qui se disent justes, unis à des hypocrites. (La description répond exactement à l'idée que l'histoire nous donne des Pharisiens. Puisqu'ils n'ont pas régné, ce terme d'hypocrites les englobe peut-être avec les grands prêtres<sup>8</sup>.)

<sup>1.</sup> Ch. I.

Ch. II.
 Ch. III.

<sup>4.</sup> On peut penser qu'il s'agit des deux tribus restées à Babylone.

<sup>5.</sup> Ch. IV.

<sup>6.</sup> Ch. V.

<sup>7.</sup> Ch. VI.

<sup>8.</sup> Ch. VII.

Pour dépeindre la persécution des derniers temps¹, l'auteur emprunte toutes ses couleurs au temps d'Antiochus Epiphane² et suppose que Rome entreprendra de réduire les Juifs à l'apostasie³. Que restera-t-il à faire? Taxo répond à ses sept fils: « Cette persécution dépasse la première. Aucune nation coupable n'a été si cruellement traitée. Plutôt que de pécher contre Dieu, jeûnons pendant trois jours, puis retirons-nous dans une caverne et mourons.... Dieu vengera notre sang '... (?) » Les espérances de l'auteur sont exprimées dans ce psaume :

Alors paraîtra son règne sur toute sa création, alors le diable aura son terme, et la tristesse sera emmenée avec lui.

Alors on investira de sa charge l'ange qui est établi au sommet, qui aussitôt les vengera de leurs ennemis.

Car le céleste se lèvera du trône de son règne, et sortira de sa demeure sainte, avec indignation et colère en faveur de ses fils.

Et la terre tremblera et sera ébranlée jusqu'à ses extrémités, et les hautes montagnes seront abaissées et secouées, et tomberont [dans] les vallées.

Le soleil ne donnera pas de lumière et se changera en ténèbres, les cornes de la lune seront brisées et elle se changera toute en sang et le concert des étoiles sera troublé.

Et la mer descendra jusqu'à l'abîme, et les sources d'eau manqueront, et les fleuves seront dans l'effroi.

Car il se lève le Dieu suprême, seul éternel, et il se manifestera pour punir les nations, et il détruira toutes leurs idoles.

S'il n'y a pas de désordre dans le texte.

<sup>2.</sup> Il y ajoute la crucifixion qui est cependant un supplice romain. Cf. t. I. Hist. et civilis., p. 208.

<sup>3.</sup> Ch. VIII.

<sup>4.</sup> Ch. IX.

Alors tu seras heureux, Israèl, et tu monteras sur la nuque et sur les ailes de l'aigle, et elles seront enslées [pour voler].

Et Dieu te haussera et te sixera au ciel des étoiles, au lieu où elles résident, et tu regarderas d'en haut.

Et tu verras tes ennemis sur la terre, et tu les connaîtras et tu te réjouiras, et tu rendras grâce et hommage à ton Créateur.

Moïse recommande à Josué son livre qui doit être découvert 250 temps après — 1750 ans s'il s'agit des semaines d'années<sup>1</sup>.

Josué exprime ses regrets de la mort de Moïse<sup>2</sup>. Celui-ci le console par la pensée de la toute puissance de Dieu et de sa providence. Ses desseins sur le peuple doivent se réaliser. S'il pèche, il sera châtié par les païens, mais il ne peut être abandonné de Dieu, à cause de l'alliance<sup>3</sup>.

### APOCALYPSE D'ABRAHAM4.

Il est difficile de fixer la date de cette apocalypse, d'origine juive, parsemée d'interpélations chrétiennes.

Apocalypses de Joseph; — d'Élie; — de Sophonie; Livre d'Eldad et de Modad. Nous n'en connaissons que les titres; le texte est perdu.

# 2. — Littérature lyrique.

## PSAUMES DE SALOMON 6.

Dans les canons chrétiens de l'Ancien Testament on

- 1. X.
- 2. XI.
- 3. XII.
- Schürer, l. c., t. III, p. 250-252 et RB (Lagrange), 1905, 511-514.
   Le IV Esdr. et l'Apocalypse de Baruch sont postérieurs à J.-C.
- 6. Voir Schürer, l. c., t. III, 150-156 et J. VITEAU, Les Psaumes de Salo-

trouve, quelquefois parmi les ἀντιλεγόμενα à côté de Mach., Eccli, Tobie, Judith, quelquefois à côté du Livre d'Hénoch, les dix-huit psaumes de Salomon.

Pompée était entré dans le temple, avait pénétré dans le Saint des Saints et l'avait profané de sa présence. La douleur des Juifs avait été immense; l'un d'entre eux, un Pharisien<sup>1</sup>, exprima son indignation en composant 18 psaumes, imités de ceux de David, et qu'il placelui-même sur les livres de Salomon. Tous les critiques en font remonter la composition entre 68 et 43 av. J.-C. On admet qu'à l'exception du XVIII<sup>e</sup>, ils furent tous rédigés par le même auteur, en Palestine et probablement à Jérusalem, en araméen ou en hébreu. Ils sont arrivés jusqu'à nous dans une version grecque et dans une version syriaque.

L'espérance messianique s'y manifeste particulièrement au psaume XVII<sup>2</sup>. Et le messianique est national.

### VIII

τῷ Σαλωμών : de Salomon.

PSAUME HISTORIQUE POUR LA VICTOIRE3.

La guerre approche. Dieu montre la justice de ses jugements en révélant les abominations et les iniquités qui se commettent à Jérusalem.

Il appelle l'ennemi qui occupe paisiblement Jérusalem

1. En effet la résurrection des corps y est nettement affirmée; III, 16; XIII, 9: XIV, 2; XV, 17; XVII. VITEAU admet comme probable qu'il était

prêtre. L. c. Introd. ch. IV.

2. Et aussi XVIII, 6-10; XIV, 2; XI; III, 16.

mon, texte grec avec la traduction, précédés d'une Introduction, in-8, Paris, 1911. Nous rédigeons ce paragraphe presque exclusivement sur l'ouvrage de VITEAU.

<sup>3.</sup> Gr.: εἰς νίκος. On peut admettre que l'original signifiait: « Au maître de musique » (hébr.: lamenatsêakh, comme dans certains Ps. canoniques, que les LXX ont traduit: pour la fin, εἰς τέλος, et Théodotion (Ps. XII, 1; XIII, 1, etc.): pour la victoire, εἰς νίκος.

qui met à mort ou envoie en captivité ses habitants. Que Dieu aie pitié d'Israèl.

- 1. Mon oreille a entendu le tumulte et le bruit de la guerre le bruit de la trompette sonnant le carnage et la mort:
- 2. bruit d'un peuple immense, comme celui d'un vent immense, comme le tourbillon d'un incendie immense, avancant à travers le désert.
- 3. Alors j'ai dit à mon cœur : Où donc Dieu le jugera-t-il?
- 4. J'ai ententu le bruit vers Jérusalem la ville sainte1;
- 5. mes reins ont été brisés de l'entendre, mes genoux paralysés,
- 6. mon cœur a été effrayé, mes os secoués comme le lin2.
- 7. Je me suis dit : (Ses habitants) dirigent-ils

leurs voies dans la justice?

J'ai récapitulé les jugements du Seigneur depuis la création du ciel et de la terre; j'ai reconnu Dieu juste dans ses jugements rendus depuis l'origine des temps.

 Dieu a dévoilé leurs péchés à la face du soleil : toute la terre a connu les justes jugements de Dieu.

9. Dans des souterrains cachés (se commettaient) leurs iniquités exaspérantes;

10. ils s'unissaient, le fils avec la mère, et le père avec la fille,

ils forniquaient chacun avec la femme de son voisin;
 ils faisaient entre eux des conventions sous serment à ce sujet,

 ils s'emparaient de force du culte de Dieu<sup>2</sup> comme s'il n'y avait pas d'héritier qui le revendiquât;

13. ils fréquentaient l'autel du Seigneur au sortir de toutes les souillures, et, pendant le flux menstruel du sang 5, ils profanaient les victimes comme des viandes communes;

 ils n'ont pas laissé de péché qu'ils ne l'aient commis. plus que les païens.

45. Pour ce motifs, Dieu a mélangé à leur breuvage un esprit de vertige; il les a abreuvés d'une coupe de vin pur jusqu'à l'ivresse.

1. Pompée campait à Jéricho. Soudain, il parut devant Jérusalem; de là l'appréhension du psalmiste.

2. V. 5-6 : cf. Jer. XXIII, 9 : Ez. XXI, 6; et passim chez les Prophètes.
3. Allusion à Aristobule qui s'était emparé de force du pontificat, avec la royauté, soutenu par les prêtres sadducéens.

4. Il s'agit des prêtres sadducéens.

5. Les prêtres sadducéens ferment les yeux sur la violation par les femmes de Lev. XII, 1-8; XV, 19-33. Cf. Ez. XVIII, 6.

- 16. Il a amené l'Homme des coufins de la terre, l'Homme aux coups puissants.
- 17. Celui-ci décida la guerre contre Jérusalem et son territoire.
- 18. Les princes du pays<sup>2</sup> allèrent au devant de lui avec joie; ils lui dirent: Ton arrivée est très désirée; venez, entrez en paix.
- 19. Ils aplanirent les chemins raboteux devant ses pas<sup>3</sup>, ils ouvrirent les portes de Jérusalem, ils en couronnèrent les murs.
- 20. Il est entré comme un père chez ses fils paisiblement, il a posé ses pieds en toute sécurité;
- 21. il a occupé les tours et les remparts de Jérusalem;
- 22. car Dieu l'a conduit en sécurité, grâce à leur aveuglement.
- 23. Il a fait périr leurs chefs et tous les sages conseillers, il a versé le sang des habitants de Jérusalem comme de l'eau sale;
- il a déporté leurs fils et leurs filles, qu'ils avaient engendrés dans la profanation.
- 25. Ils avaient agi dans leurs profanations comme leurs pères;
- ils avaient souillé Jérusalem et le culte consacré au nom de Dieu.
- 27. Dieu a été justifié<sup>5</sup> dans ses jugements parmi les peuples de la terre.
- 28. Mais les saints de Dieu sont comme des agneaux innocents au milieu d'eux.
- 29. Loué soit le Seigneur qui juge toute la terre avec sa justice!
- 30. Voilà donc, ô Dieu, que tu nous as montré ton jugement plein de justice;....
- 33. Tourne, ô Dieu, ta miséricorde vers nous, et aie pitié de nous.
- 34. Rassemble la Dispersion d'Israèl avec miséricorde et bonté,
- 35. car tu es fidèle avec nous, tandis que nous, nous raidissons notre cou, et toi tu es notre correcteur.
- 36. Ne nous regarde pas dédaigneusement, ô notre Dieu, de peur que les païens ne nous dévorent, comme s'il n'y avait pas (pour nous) de défenseur.
- 1. Pompée surnommé le Grand, à cause de ses victoires rapides surtout en Orient (contre Mithridate, contre Tigrane, contre les Ibères, etc.)
  - 2. Comme Hyrcan, avec Antipater, et les princes de son parti.
- 3. Joie du parti d'Hyrcan, qui croyait que Pompée venait renverser Aristobule pour lui substituer Hyrcan et le parti pharisien.
  - 4. Il s'agit de Pompée.
- 5. Justifit, reconnu comme ayant agi avec justice dans les jugements rendus par lui.
  - 6. Les Juifs pieux et fidèles.

 Loué (soit) Dieu pour ses jugements par la bouche des saints, et béni (soit) Israèl par le Seigneur à jamais;

#### XI

Τῷ Σαλωμών εἰς προσδοκίαν:
de Salomon. Pour l'attente.
(Le retour de la dispersion.)

PSAUME MESSIANIQUE.

Dieu rassemble de toutes parts les tribus dispersées. Que Jérusalem se pare pour recevoir ses enfants!

1. Sonnez, dans Sion, de la trompette du signal des fêtes<sup>1</sup>:
publiez, dans Jérusalem, la parole du message de joie<sup>2</sup>:
que Dieu a eu pitié d'Israèl en le visitant.

Debout, Jérusalem, sur la hauteur, et vois tes enfants rassemblés en masse par le Seigneur, de l'Orient et du couchant.

Ils viennent du Nord, pleins de la joie de leur Dieu; Dieu les a rassemblés depuis les îles lointaines;

5. il a abaissé les monts élevés en les nivelant pour eux, les collines se sont enfuies à leur approche, les bois les ont ombragés pendant leur défilé, Dieu a fait pousser pour eux tout arbre odoriférant, pour qu'Israèl passât, favorisé de la gloire de son Dieu. Revêts-toi, Jérusalem, des habits de ta gloire<sup>4</sup>,

Revêts-tor, Jérusalem, des habits de la glore prépare la robe de la sanctification; car Dieu a promis le bonheur d'Israèl pour toujours et toujours:

 Que le Seigneur accomplisse sa promesse sur Israèl et Jérusalem,

1. Cf. Joel II. 1 et 15; I Macc. IV, 50. Le psalmiste fait allusion à la coutume des Juifs d'annoncer les fêtes en sonnant de la trompette, la veille. Cf. Nam. X, 10.

2. Message de joie, qui apporte la nouvelle que Dieu a enfin pitté de son peuple, et qu'il va le ramener heureux et triomphant à Jérusalem.

3. Baruch, V, 8.

4. Le psalmiste fait allusion à des passages tels que Jer. XXXIX. 36-42.

que le Seigneur relève Israèl par son nom glorieux. Que la miséricorde du Seigneur (soit) sur Israèl pour toujours et toujours!

#### XVII

Ψαλμός τῷ Σαλωμών μετά ῷδῆς τῷ Βασιλεὶ.
Psaume de Salomon avec chant. Pour le Roi.
(Le Fils de David, Roi et Christ.)

PSAUME HISTORIQUE ET MESSIANIQUE.

Le vrai roi des Juifs est Dieu, et leur roi temporel qui remplace Dieu sur terre, c'est David ou un descendant de David.

Mais des usurpateurs se sont emparés du trône de Dieu et de David. Dieu les a exterminés, les païens ont dévasté le pays, envoyé les habitants en captivité et profané le culte. Le peuple juif est tombé dans la corruption et l'iniquité. Que Dieu suscite le roi, fils de David! Il purifiera alors le pays des païens et des pécheurs. Le Roi y rassemblera ensuite tous les Juifs dispersés pour en faire un peuple saint et juste. Il se soumettra aussi les nations païennes, converties et dociles. Il sera le roi juste et saint, tout puissant par l'appui de Dieu, et le bon Pasteur.

Puisse Dieu hâter son avenement!

Seigneur, tu es notre roi toujours et toujours¹;
 aussi est-ce en toi, notre Dieu, que se glorifiera notre âme.
 D'ailleurs quelle est la durée de la vie de l'homme sur la terre?
 Pendant sa vie, toutefois, son espoir est placé en lui².
 Nous³, au contraire, nous espérerons en Dieu, notre sauveur;

2. L'homme réduit à lui-même, n'a pas d'autre espoir que celui qu'il

place en sa propre vertu et puissance.

3. Nous, c'est-à-dire les Juiss pieux et sidèles.

<sup>1.</sup> Le Juif pieux et fidèle ne reconnaît pas d'autre royauté que celle de Dieu, il rejette toute royauté humaine — qu'il tolère seulement — à l'exception de celle du Messie.

car la puissance de notre Dieu est éternelle et miséricordieuse, et la royauté de notre Dieu est éternelle sur les nations<sup>1</sup>.

5. Toi, Seigneur, tu as choisi David comme roi sur Israèl, et tu lui as juré, au sujet de sa postérité, pour l'éternité<sup>2</sup>, que sa maison royale ne s'éteindrait pas devant toi.

Mais, à cause de nos péchés, les pécheurs

se sont dressés contre nous.

ils nous ont assaillis et ils nous ont expulsés 3.

Eux, à qui tu n'as (rien) promis, ils ont (tout) pris de force,

et ils n'ont pas glorifié ton nom digne de tout honneur; ils ont fastueusement établi pour eux la royauté

en récompense de leur élévation;

- 8. ils ont dépouillé<sup>4</sup> le trône de David, avec l'orgueil de l'y remplacer. Mais toi, ò Dieu, tu les renverseras, et tu enlèveras leur postérité de la terre.
- 9. quand se dressera contre eux un étranger à notre race.
- Fu leur rendras selon leurs péchés, ô Dieu, de manière qu'ils trouvent ce que méritent leurs œuvres.
- 11. Dieu n'a pas pitié d'eux; il a recherché leurs descendants, et il n'en a pas laissé échapper un seul<sup>5</sup>.

Le Seigneur est fidèle dans tous ses jugements, qu'il rend sur la terre.

- 13. L'Impie<sup>6</sup> a vidé notre pays de ses habitants il a fait disparaître jeunes et vieux avec leurs enfants, dans la colère [de sa beauté<sup>7</sup>], il les a envoyés
- 1. Cette royauté de Dieu s'étend même sur « les nations », c'est-à-dire sur les peuples païens pour les châtier et les contenir loin de la Judée et des Juis.

2. Allusion à II Sam. VII, 12.

3. De la royauté et du pontificat; le souverain juif était alors et en

même temps roi et grand prêtre. Aristobule avait enlevé à Hyrcan.

- 4. Les futurs de 8-11 peuvent être entendus au sens propre du futur; ils proviennent d'un mouvement d'indignation du psalmiste, convaincu que la vengeance de Dieu, déjà commencée par la chute d'Aristobule, emmené avec ses fils et toute sa famille continuera implacable. Mais ces futurs sont mélangés avec des passés et, par suite, ils peuvent correspondre simplement à l'imparfait hébreu, traduit tantôt par le futur, tantôt par le passé (que les événements soient en réalité passés ou futurs).
  - 5. Allusion à la mort violente d'Aristobule et de ses deux fils.

6. L'étranger du V. 9 : Pompée et les Romains vainqueurs.

7. Ἐν ὀργῆ κάλλους. Cf. ὀργὰ, θύμου, Ex. XXXII, 12; Num. XII, 9; etc., et passim (toujours) dans LXX. Dans nos Psaumes, partout ailleurs: ὀργά, est suivi de θύμος. Donc, peut-être: dans sa colère et sa fureur, ou : dans la colère de sa fureur.

en exil jusqu'au couchant, et (il a envoyé) les princes du pays pour l'insulte; il n'a rien épargné;

- 15. l'ennemi a agi en étranger, avec orgueil; son cœur était étranger à notre Dieu, et tout ce qu'il a fait à Jérusalem,
  - c'est ce que (font) les païens dans leurs cités avec leurs dieux,
- et les fils de l'Alliance dominaient¹ sur eux au milieu de ce mélange de païens.
   Il n'y avait personne qui pratiquât parmi eux, à Jérusalem, la miséricorde et la vérité.
- 18. Loin d'eux avaient fui ceux qui aimaient les assemblées des saints, comme les passereaux s'envolent de leur nid; ils erraient dans les déserts, pour sauver leur vie du danger....
- 20. Ils avaient été dispersés dans tout le pays par les impies; car le ciel s'était refusé à répandre la pluie sur la terre,
- 21. les sources s'étaient arrêtées (qui coulent) perpétuelles du fond des abîmes, du haut des montagnes élevées; car il n'y avait personne parmi eux qui pratiquât l'équité et la justice; depuis leur prince jusqu'au peuple le plus infime (on) vivait dans toute sorte de péchés :
- 22. le roi dans l'impiété, et le juge dans la prévarication, et le peuple dans le péché.
- 23. Vois Seigneur, et suscite-leur² leur Roi, fils de David, à l'époque que tu connais, toi, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israèl, ton serviteur.
- 25. Purisse Jérusalem des pasens qui la soulent, en les perdant de manière à chasser les pécheurs de l'héritage par la sagesse, par la justice, de manière à briser l'orgueil des pécheurs comme des vases de potier, de manière à briser avec une verge de ser toute leur substance,
- 27. de manière à détruire les païens impies d'une parole de sa bouche.
- 1. C'est le sens de emuxateiv; il est employé dans ce sens par les LXX.
  2. Aux Juis infidèles pour les ramener à Dieu, et aux juis sidèles pour leur ramener la paix.

- 28. Alors¹ il rassemblera le peuple saint qu'il conduira avec justice, il gouvernera les tribus du peuple sanctifié par le Seigneur son Dieu;
- il ne laissera pas l'iniquité séjourner encore parmi eux, et aucun homme sachant le mal n'habitera avec eux;
- 30. car il les connaîtra comme étant tous les enfants de leur Dieu; il les répartira dans leurs tribus à la surface du pays;
- 31. l'immigré et l'étranger ne demeureront plus avec eux². Il jugera peuples et nations dans la sagesse de sa justice,
- 32. et il aura les peuples païens pour le servir sous son joug; il glorissera le Seigneur à la vue de toute la terre;
- 33. il purifiera Jérusalem par la sanctification, comme c'était autrefois,
- 34. de sorte que les nations viendront de l'extrémité de la terre pour contempler sa gloire, à lui, en apportant comme offrande ses fils, à elle, privés de leur
- 35. et pour contempler la gloire du Seigneur avec laquelle Dieu l'a glorifiée.
  C'est qu'il est un Roi juste, instruit par Dieu, placé sur eux;
- 36. et il n'y a pas d'iniquité pendant ses jours au milieu d'eux; car tous sont Saints, et leur Roi est le Christ Seigneur.
- 37. Il n'espérera pas, en effet, dans le cheval, le cavalier et l'arc, il n'accumulera pas chez lui l'or, ni l'argent pour la guerre, et il ne rassemblera pas une [armée], espérances pour le jour de la guerre.
- 38. Le Seigneur est son roi, son espérance, à lui, tout puissant par son espérance en Dieu; il aura donc pitié de toutes les nations (vivant) devant lui dans la crainte; car il réduira la terre par la parole de sa bouche pour toujours
- 40. Il bénira le peuple du Seigneur dans la sagesse, avec joie; il sera pur du péché pour commander aux peuples immenses, pour reprendre le chef et détruire les pécheurs par la force de la parole;
- 42. il ne faiblira pas pendant ses jours, appuyé sur son Dieu, car Dieu l'a fait puissant par l'esprit saint,
- 1. Les deux versets suivants dépeignent la « sainteté » que Dieu donne au peuple du Roi et la disparition de l'iniquité et du mal. Cela rappelle Ézéch. XXXVII, 23-28.
- 2. Le nouveau royaume établi en Palestine est réservé aux seuls Juifs. Cf. Joel. III, 17.

et sage par le don de conseil éclairé, accompagné de la force et de la justice;

43. la bénédiction du Seigneur est avec lui dans la force, et il ne faiblira pas : son espérance s'appuie sur le Seigneur, et, alors, qui est puissant en comparaison de lui?

Il est puissant dans ses œuvres et fort par la crainte de Dieu;

45. il paît le troupeau du Seigneur dans la foi et la justice, et il n'en laissera pas, parmi eux, être malades,

dans leur pâturage;

- 46. il les conduira tous dans l'égalité, et il n'yaura pas, parmi eux, d'orgueil pour y opprimer (les autres).
- 47. Telle est la majesté du Roi d'Israèl, que Dieu a prévue dans son dessein de le susciter sur la maison d'Israèl pour la corriger.

48. Ses paroles sont purifiées plus que l'or le plus précieux; dans les assemblées il jugera les tribus du peuple sanctifié;

49. ses discours seront comme les discours de saints au milieu du peuple sanctifié;

50. Heureux ceux qui vivront en ces jours-là pour contempler le bonheur d'Israèl dans la réunion des tribus; que Dieu le fasse!

51. Que Dieu hâte sa miséricorde sur Israèl : il nous délivrera de la souillure d'ennemis impurs!

Le Seigneur est notre roi, pour toujours et toujours!

## XVIII

Ψαλμος τῷ Σαλωμών· ετι τοῦ χριστοῦ κορίου :

Psaume de Salomon. Encore le Christ du Seigneur.

PSAUME EN PARTIE MESSIANIQUE.

Bonté de Dieu pour ses créatures. Le Messie. Stabilité du cours des astres.

6. Que Dieu purifie Israel pour le jour de la miséricorde pleine de bénédiction, pour le jour de son choix où il suscitera son Christ!

7. Heureux ceux qui vivront en ces jours-là, pour contempler les bienfaits du Seigneur qu'il prouvera à la génération à venir.

- 8. Sous le sceptre correcteur du Christ du Seigneur dans la crainte de son Dieu, dans la sagesse de l'esprit, de la justice et de la force,
- 9. de manière qu'il dirige les hommes dans les œuvres de la justice par la crainte de Dieu, pour les établir tous en présence du Seigneur!

10. Génération bonne par la crainte de Dieu aux jours de la miséricorde....

# 3. — Littérature rabbinique 1.

En Palestine, l'activité intellectuelle des Maîtres ou Rabbins s'exerçait principalement — mais non exclusivement — sur les Écritures; elle avait un double objet : 1° expliquer la Loi par des discussions juridiques; 2° enrichir et développer l'histoire et les idées religieuses et morales par des combinaisons « savantes ». On appelle Halaka le résultat des études du premier genre : c'est, en somme, le Droit traditionnel; les travaux de la seconde manière sont appelés Hagada, c'est-à-dire l'enseignement non juridique : Légendes, Dogme, Morale. Pendant un siècle, Halaka et Hagada furent transmises oralement, et, à cause de leur objet respectif, la seconde fort librement, la première plus servilement. C'est la littérature, abondante et variée, représentant le résultat de ces travaux, que nous appelons Littérature rabbinique.

En tant que document écrit, un seul ouvrage appartient aux temps antérieurs à Jésus-Christ, c'est le Livre des Jubilés dont nous parlerons plus loin, les autres ont été écrits au cours des deux premiers siècles après Jésus-Christ. Mais tous ces documents à cause du caractère de leur contenu, n'en constituent pas moins des sources recevables pour les temps que nous étudions.

Dans l'Halaka, il faut distinguer: 1° un commentaire qui suit de près le texte de la Loi; 2° un corps de doctrine

<sup>1.</sup> Cf. Schürer, l. c., t. I, 111-161.

qui le divise en quatre parties; la Mishna, la Tosephta (le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, qui n'appartiennent pas aux temps que nous étudions). On peut appeler tout cela Littérature talmudique.

Malgré leur distinction théorique, Halaka et Hagada sont toujours plus ou moins mêlées, dans les quatres parties que nous venons d'indiquer, et surtout dans le Targum de

Babylone.

Il faut mentionner aussi les Targums, pour un motif analogue à celui qui nous fait citer l'Halaka et l'Hagada. Lorsque, après la captivité de Babylone et antérieurement à Jésus-Christ, la langue hébraïque tomba en désuétude, on éprouva le besoin de traduire l'Ancien Testament dans la langue que le peuple comprenait; on le fit en chaldaïque pour les Juifs d'Asie. C'est cette traduction que désigne le mot Targum.'.

A l'origine, le targumiste traduisait de vive voix le texte sacré et y ajoutait les explications qu'il jugeait utiles pour le faire mieux comprendre. Les Targums babyloniens furent *ècrits*, celui d'Onkelos au n° siècle après J.-C. et celui de Jonathan au m° s. après J.-C., et tous les deux remaniés définitivement au v° s. après J.-C. La *rédaction* des Targums palestiniens² ne remonterait pas au delà du vn° siècle après J.-C.

LE LIVRE DES JUBILÉS OU PETITE GENÈSE<sup>3</sup>.

# L'auteur se propose de confirmer les Israélites défaillants

2. Targums sur le Pentateuque (il y en eut au moins trois) et Targums

sur les Hagiographes.

<sup>1.</sup> Targum est un mot chaldaïque qui veut dire traduction, interprétation (le mot Drogman dérive de la même racine); il peut donc s'appliquer à toute traduction de la Bible: en fait on ne l'emploie que pour désigner les traductions araméennes.

<sup>3.</sup> Nous citons l'édition de A. Charles, The ethiopic Version of the hebrew Book of Jubilees, in-4, Oxford, 1895. Voir F. Martin, Le Livre des Jubilés, dans RB, 1911, 321-344, 502-533.

dans la foi par le récit de leur passé; aussi l'histoire n'estelle, pour lui, qu'un prétexte ou un cadre. Son ouvrage est en réalité une apologie de la Loi d'Israël par l'histoire du peuple de Dieu, depuis la Création jusqu'à l'Exode.

L'auteur n'est pas helléniste, puisqu'il n'écrit pas en grec et qu'il combat le libéralisme des hellénisants, ni Essènien, puisqu'il ne mentionne aucune purification et qu'il ne condamne pas les sacrifices, ni Sadducéen, à cause de sa doctrine sur les Anges. Il admet d'ailleurs l'immortalité bien qu'il nie la résurrection des corps : ces derniers points tendent à prouver que l'auteur appartient au parti des Pharisiens, sans être un pharisien rigide. Il écrit au n'e siècle av. J.-C.

L'ouvrage a la forme d'une révélation faite à Moïse pendant son séjour sur le mont Sinaï et contenant des avis prophétiques sur les temps à venir. Le récit des faits, depuis le commencement du monde jusqu'à l'entrée dans la terre de Canaan, est partagé en cinquante années jubilaires.

L'ouvrage fut écrit en hébreu ou en araméen; il fut traduit en grec. Nous n'en avons plus que trois versions : syriaque, éthiopienne et latine.

Nous constatons dans ce midrash, la méthode exégétique usitée à cette époque. Rarement l'auteur suit le texte pas à pas ou le cite littéralement. Souvent il résume, supprime, ajoute, modifie ou interprète. Par exemple, afin de faire disparaître ce qui lui paraît ternir la gloire d'Adam, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, l'auteur. tantôt dans l'esprit de la Bible, tantôt tout à fait en dehors d'elle supprime, ajoute ou abrège. La plupart des passages qu'il cite textuellement sont ceux qui contiennent les bénédictions ou promesses faites par Dieu aux Patriarches ou les biographies d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sources de la grandeur d'Israël¹.

L'auteur est un précurseur de l'Halaka et de l'Hagada; son n'œuvre n'est pas précisément « un commentaire hagadique<sup>1</sup> »; elle a quelque chose du traité juridique et de la narration historico-homilétique<sup>2</sup>.

La Bible est la source principale du rédacteur; cependant il emprunte aussi à des sources légendaires, aux traditions ou aux idées théologiques de son temps ou de son école, et aussi sans doute à des vues purement personnelles.

#### MISHNA.

Mishna, par opposion à Thora, désigne l'enseignement oral de la Loi. La Mishna représente pour nous la plus ancienne codification du droit traditionnel des Juifs. Elle est divisée en soixante traités (soixante-trois dans les éditions imprimées), distribués en six parties. Donnons quelque idée du contenu.

Dans la première partie, on parle : 1. des bénédictions et des prières; 2. des parties de champ que les moissonneurs devaient réserver pour les pauvres, et surtout du droit des pauvres au produit du sol<sup>3</sup>; 4. des mélanges hétéroclites condamnés par la Loi; 10. de la défense de jouir, pendant les trois premières années des fruits des arbres récemment plantés.

Dans la deuxième partie, il est surtout question des fêtes: 2. de la liaison des espaces séparés, dans le but de se mouvoir librement le jour du Sabbat; 7. s'il est permis de manger un œuf qui a été pondu un jour de fête; et, en général, de la sanctification des fêtes et du Sabbat; 10. de la lecture du livre d'Esther et de la fête des Purim.

2. Cf. RB, 343.

<sup>1.</sup> Opinion de Schürer, l. c., t. III, 372.

<sup>3.</sup> D'après Lev. XIX, 9, 10; XXIII, 32 et parallèles.

Lev. XIX, 19; Deut. XX, 9-11.
 Lev. XIX, 23-25.

Dans la troisième partie : 1. de la loi du Lévirat<sup>1</sup>; 2. des contrats de mariage; 3, des vœux et, en particulier, de la validité de ceux des femmes<sup>2</sup>; 4. du Nazireat<sup>3</sup>.

Dans la quatrième partie: 1. des conséquences juridiques des diverses manières dont une personne peut nuire à une autre; 2. des plaintes et réclamations, spécialement du locataire contre le propriétaire, du travailleur contre le patron, de l'emprunteur contre le prêteur, 4. du Sanhédrin et de la justice criminelle; 8. du culte des idoles et en général du Paganisme; 9. Pirkê Abôt ou recueil de maximes des plus célèbres docteurs, depuis 200 av. J.-C., environ jusqu'à 200 ap. J.-C.

Dans la cinquième partie : 1. des victimes; 2. des oblations de fruits; 3. de la « sainteté » des premiers-nés des hommes et des animaux; 9. du culte journalier au Temple.

Dans la sixième partie: 1. du mobilier et des ustensiles, de leurs purifications; 2. des impuretés contractées par les habitations, en particulier par le fait d'un mort; 5. des petites espèces d'impuretés; 6. de l'eau qui convient pour se baigner et pour laver. — Les traités suivants ont pour objet d'autres impuretés et purifications.

#### LES MIDRASH.

Nous avons noté, plus haut, que la Mishna et les Talmuds contiennent, non pas seulement le Droit juif, mais aussi des Commentaires qui suivent le texte sacré pas à pas; ces commentaires portent le nom de midrash, leur contenu est mi-halakite, mi-hagadique; l'halaka domine dans les plus anciens, l'hagada dans les autres; ceux-là se rapprochent de la Mishna par leur âge et leur contenu; ceux-ci, plus

<sup>1.</sup> Deut, LXV, 5-10.

<sup>2.</sup> Lev. XVII, et Num. XXX.

<sup>3.</sup> Num. VI; XXX.

récents, sont le produit, non pas de discussions juridiques, mais d'exhortations « édifiantes », faites dans les Synagogues.

Le midrah' désigne proprement la recherche exégétique elle-même; il part de la Bible pour en venir à l'halaka ou à l'hagada, tandis que talmud² part des halakôth pour remonter à l'Écriture. Le midrash peut être appelé un genre littéraire, de forme historique, mais composé principalement pour enseigner. Les Juiss ne devaient croire que les vérités contenues dans la Bible; par suite, quand une doctrine était devenue courante, il fallait pour la justifier la trouver dans l'Écriture et ce ne pouvait être que dans les passages obscurs, dûment torturés. Voilà ce qui explique le caractère de l'exégèse et des midrash rabbiniques³.

(Il faut considérer comme formant un groupe à part les trois œuvres suivantes: 1. Mekilta sur une partie de l'Exode; 2. Siphra sur le Lévitique; 2. Siphra sur les Nombres et le Deutéronome; mais elles ne sont pas antérieures au n° s. après Jésus-Christ. Ce sont les Midrash les plus anciens et les plus importants.)

#### LA TOSEPHTA.

Cette collection a le même objet que la Mishna.

1. Rad.: DRSCH: chercher.

2. Talmud = enseignement (rad. : LMD = enseigner.)

<sup>3.</sup> Sur les midrash, cf. Lagrange, Messianisme, 141 s.; Schürer, t. II 338-350.

## APPENDICES

Ι

#### LA CARRIÈRE DU FONCTIONNAIRE UNI1.

Ce texte est un des plus importants des Annales de l'Ancien Empire<sup>2</sup>.

Uni sortait d'une famille de fonctionnaires royaux de la VI<sup>e</sup> dynastie. Il occupa d'abord des postes inférieurs : ceux de juge et d'intendant, sous Teti I<sup>er</sup> et Pépi I<sup>er</sup>.

- « ... Tandis que j'étais juge, attaché à Nekhen, sa Ma-« jesté m'établit seul compagnon et intendant des do-
- « maines du pharaon.... Je me comportai si bien que sa
- « Majesté me faisait des éloges lorsque je préparais la cour,
- « lorsque je préparais les voyages du roi ou que je faisais
- « les étapes. Je sis bien chaque chose que sa Majesté me
- « fit des éloges au dessus de tout.
- « Lorsqu'une procédure légale fut instituée, en secret, au
- « harem, contre la reine Imts, sa Majesté me sit entrer asin
- « que j'entendisse (le cas), seul. Aucun juge en chef, aucun
- « vizir, aucun prince n'était présent; moi seul j'étais là,
- « parce que j'étais excellent, parce que je plaisais au cœur
- « de sa Majesté, parce que sa Majesté m'aimait. Ce fut
- « moi seul qui mis (cela) par écrit, ensemble avec un seul
- « juge attaché à Nekhen, tandis que mon office était (seule-

<sup>1.</sup> Gravé sur un mur extérieur de la chapelle de la tombe-mastaba d'Uni, à Abydos. Publié par de Rougé, Mémoires Acad. Inscr. et Belles-Lettres XXV (1866.) Texte dans Sethe, Urk. I, 98-110; trad. Breasted, Anc. Rec. t. I, p. 134 suiv.

<sup>2.</sup> C'est par suite d'un lapsus purement matériel que ce texte se trouve en Appendice. Sa place naturelle est à la p. 126, avant l'Auтовю скарние р'Невкниг.

<sup>3.</sup> Meyen, Hist. t. II, § 264.

<sup>4.</sup> Pour cause de conspiration ou de quelque infidélité d'un autre genre? On l'ignore. Cf. Maspero, Hist., t. I, 419 et Breasted, l. c. § 306.

- « ment) celui d'intendant des domaines du pharaon. Ja-« mais, auparavant, personne comme moi n'avait entendu « le secret du harem royal....
- and the second and an arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second arrangement
- « Sa Majesté fit la guerre aux 'Aamu, habitants du « désert. Sa Majesté fit une armée de plusieurs dix-mille;
- « au sud tout entier, du sud (Eléphantine') au nord (Aphro-
- « ditopolis<sup>2</sup>), au nord tout entier en ses deux côtés; à la
- « forteresse au milieu des forteresses; à Irdjit des Nègres,
- « à Madja' des Nègres, à Ima'm des Nègres, à Wawa't des
- « Nègres, à Ka'a'w des Nègres, au pays de Djmh.
  - « Sa Majesté m'envoya à la tête de cette armée, en même
- « temps que les comtes, les porteurs du sceau royal, les
- « compagnons uniques du Palais, les monarques, les com-
- « mandants des places du Sud et du Nord, les compagnons,
- « les conducteurs de caravanes, les chefs des prophètes du
- « Sud et du Nord, les inspecteurs des biens de la couronne,
- « chacun à la tête de son contingeant du Sud et du Nord,
- « des places et des villes de son gouvernement et des Nè-
- « gres de ce pays.
- « Et ce fut moi seul qui pris leur direction, alors que « mon office n'était que celui d'intendant des domaines du « pharaon. »
- Et tout fut bien organisé. « Pas un ne molesta son com-« pagnon; pas un ne vola de pâte, ni de sandales sur le
- « chemin; pas un ne pilla de provisions de ville quelcon-« que; pas un ne déroba chèvre quelconque à personne
- « que; pas un ne déroba chèvre quelconque à personne « quelconque.
  - « Je les expédiai de l'île du Nord, la porte d'I-hotep....
- « Cette armée retourna en paix, après avoir haché le « pays des « habitants du désert »;

<sup>1</sup> et 2. Ces deux villes marquent les deux limites extrêmes, S. et N., de l'Égypte.

- « cette armée retourna en paix, après avoir écrasé le pays « des « habitants du désert »:
- « cette armée retourna en paix, après avoir démoli ses « forteresses:
  - « cette armée retourna en paix, après avoir coupé ses
- # figuiers et ses vignes;
  - « cette armée retourna en paix, après avoir semé la
- « flamme dans toutes ses moissons(?);
- « cette armée alla en paix, après avoir massacré ses « troupes par myriades;
  - « cette armée alla en paix, après avoir pris une multi-
- « tude de prisonniers.
- « Sa Majesté me fit, pour cela, des éloges au dessus de tout.

Les « habitants du désert », au Sud de la Palestine, se révoltèrent. Uni fut envoyé contre eux et dompta les rebelles.

Sous Mer-en-Re, 4° pharaon de la VIe dynastie, Uni fut nommé Gouverneur du Sud, et, comme tel, chargé d'une expédition aux carrières de la première cataracte avec mission d'en ramener les pierres nécessaires pour la pyramide royale. Il reçut aussi la mission d'amener de la carrière d'Hatnub, du côté d'El-Amarna, un autel d'albâtre (?) pour le temple de la pyramide:

- « Sa Majesté m'envoya à Hatnub afin que j'amenasse une
- « grande table à offrandes de pierre dure d'Hatnub. J'ame-
- « nai cette table à offrandes en 17 jours seulement; elle
- « avait été taillée à Hatnub. Je lui fis descendre le fleuve
- « sur ce bateau : j'avais coupé pour cette (table) un ba-
- « teau de bois d'acacia de 60 coudées de long et de 30 cou-
- « dées de large, fait en 17 jours seulement ».... Malgré la difficulté, il s'acquitta fidèlement de sa mission.

Uni fut ensuite chargé de canaliser la première cataracte en creusant cinq canaux de dérivation.

#### H

#### LES NOMS DES MOIS.

# a. - En Égypte.

L'année égyptienne se divisait en 3 saisons ayant chacune 4 mois de 30 jours. En dehors de ces mois, on intercalait 5 jours que les Grecs appelèrent épagomènes (Dans l'écriture, les 4 mois de chaque saison sont désignés simplement

par des chiffres).

Les noms des mois ne furent introduits que sous la XXVIº dynastie : ils sont dérivés des noms de fêtes mensuelles. Quelques-unes de ces fêtes sont des fêtes locales de Thèbes et ne furent introduites qu'au temps du Nouvel Empire. D'autres sont très anciennes; mais on les célébrait, à l'origine, dans le mois qui précédait celui auquel plus tard elles donnèrent leur nom.

I. Sha ou Eshut: saison de l'inondation: 1er mois Thot.

- Paophi.

- Athir.

40 - Khoiak. II. Per ou pert: saison des semailles, ou hiver: 1er mois Tybi.

- Mekhir.

Phamenoth.  $3^{\circ}$ 

- Pharmuthi.

1er mois Pakhons. III. Shmu: saison de la moisson, ou été:

> - Payni. 3º - Epiphi.

Mesori.

Dua heriu rnpit : les 5 jours épagomènes.

Ce calendrier est artificiel. Le seul élément qu'il ait emprunté à la nature est le jour : mois, saisons et année ne sont que des sommes de jours totalisés en une unité commode.

## b. - En Babylonie et en Assyrie.

Pour le comput du mois et de la semaine, les Shuméro-

akkadiens se basaient sur les phases de la lune: le mois — le mois lunaire, par conséquent — commençait à l'apparition du croissant de la lune et durait jusqu'à ce qu'il parût de nouveau. Aussi lit-on, dans la recension hammurabienne du Poème de la Création.

Il fit briller la lune, il lui confia la nuit,

il la détermina comme un être (ou un corps) nocturne pour régler chaque mois, sans cesse, il l'orna d'une tiare : [les jours;

« Au début du mois, pour briller sur le pays

« des cornes tu montreras pour déterminer 6 jours ;

« le 7º jour, fais disparaître le croissant.

Bientôt, il parut opportun de prendre en considération une période plus longue, et l'on essaya de faire correspondre un certain nombre de mois avec les saisons. Or, les saisons dépendent du soleil principalement, sinon exclusivement; mais il n'y a pas de commune mesure entre les lunaisons et l'année solaire; il fallut attendre longtemps avant d'aboutir à une année civile acceptée de tous.

A l'époque présargonique les noms de mois varient d'une ville à l'autre, et tous ne sont pas identifiés <sup>2</sup>. Voici une liste <sup>3</sup>.

| a — | Ezen-Ba-u                                  | 1                                              |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| b — | Gûr-im-du-2                                | 3 ou 3 <b>b</b>                                |
| c — | Gûr-dub-ba-a                               | 4                                              |
| d — | Udu-shu-she-a-il-la<br>Udu-shu-she-a-an-da | 5                                              |
| e — | An-ta-sur-ra                               | 5 (6?)                                         |
| f   | Nin-gir-su ê-bil an-ta-sur-ra              | 7                                              |
| g — | Ezen dingir-ne-shu-NA                      | 8                                              |
|     | Ezen dim-kú Nin-gir-su                     | 10                                             |
| i — | Ezen she-kú Nina                           | 11                                             |
| j — | Ezen dim-kú Ninā                           | 12                                             |
| k — | Ezen ab-ė                                  | ? 13 = intercalaire; ou autre nom du 1er mois. |

<sup>1.</sup> Fragm. V, 131. — Cf. Gen. I, 14.

Voir, par ex.; TSA p. XX-XXI n. 3.
 F.-X. Kügler in ZA XXV (1917) 172.

Sous les rois d'Ur, chaque ville a son comput particulier. Voici les noms des mois à Drehem et à Nippur:

|    |                          |       | * *                  |
|----|--------------------------|-------|----------------------|
| 1. | Mash-dû-kù.              | 7.    | Ezen-Dungi.          |
| 2. | Shesh-dak-ù.             | 8.    | Shu-esh-sha.         |
| 3. | $U$ -ne- $k$ $\dot{u}$ . | 9.    | Ezen-makh.           |
| 4. | Ki-sig- $Nin$ -a-zu.     | 10.   | Ezen-an-na.          |
| 5. | Fzen-Nin-a-zu.           | 11.   | Ezen-me-ki-gál.      |
| 6. | A- $ki$ - $ti$ .         | 11 b. | dir Ezen-me-ki-gál.  |
|    |                          | 12.   | She-gûr (ou kin)-kud |
|    |                          |       |                      |

# A Umma, à la même époque:

| 1. | She-gûr-kud.                      | 7.  | Min-Ab.                             |
|----|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|
|    | Sig-gish-i-shub-ba-gar.           | 8.  | $\hat{E}$ -i $tu$ - $\grave{a}sh$ . |
|    | She-kar-(ra)-gal-la.              | 9.  | Dingir-Ne-gún                       |
|    | ? (Signe à lecture incon-         |     | Ezen-Dungi.                         |
|    | nue, nº 63 du Recueil             | 11. | Pap-ú-e.                            |
|    | nue, nº 63 du Recueil<br>Scheil). | 12. | Dumuzi.                             |
| 5. | Ri.                               | 13. | Dirig.                              |
| 6. | Shu-Numun.                        |     | -                                   |

# A l'époque de Hammurabi 1:

| 1. | Khu- $um$ - $tum$ ? | 7.  | ?                       |
|----|---------------------|-----|-------------------------|
| 2. | Aiarum.             | 8.  | Ki-nu-ni (et Na-ab-ri?) |
| 3. | Sibutim.            | 9.  | ?                       |
| 4. | Dumuzi.             | 10. | Ma-mi-tim.              |
| 5. | Isin-a-bi.          | 44. | Isin-Adad.              |
| 6. | Elûlum.             | 12. | ?                       |

Noms des mois à l'époque assyrienne et néo-babylonienne:

| 1.   | Nisanu.        | 7.    | Tishritu.    |
|------|----------------|-------|--------------|
| 2.   | Airu.          | 8.    | Arakh-Samna. |
| 3.   | Simanu.        | 9.    | Kislimu.     |
| 4.   | $D\hat{u}zu$ . | 10.   | Thebitu.     |
| 5,   | Abu.           | 11.   | Shabâthu.    |
| 6.   | Ulûlu.         | 12.   | Adaru.       |
| 6 b. | Ulûlu shamu,   | 12 b. | Adaru arkû.  |

<sup>1.</sup> B. Lannsberger, Der kultische kalender, 82-88.

#### III

#### CALENDRIER ISRAÉLITE AGRICOLE DE GEZER1.

Ce texte, gravé sur une pierre-palimpseste, représente<sup>2</sup> peut-être une sorte de petit code agronomique, édicté au vi<sup>e</sup> ou au v<sup>e</sup> s. av. J.-C., par quelque cheikh avisé de Gezer désireux de fixer, pour l'utilité de tous, le temps opportun pour les travaux agricoles, c'est ce que paraissent prouver la matière assez dure du document, la gravure relativement soignée et claire, la concision juridique du texte, le fait que le document est perforé et que, par conséquent, il était probablement destiné à être solidement fixé en quelque lieu apparent.

## Lecture probable.

- « Deux mois : récoltes tardives.
- « Deux mois : semailles.
- « Deux mois : végétation printanière.
- « Un mois : cueillette du lin.
- « Un mois : moisson de l'orge.
- « Un mois : moissons dans leur totalité.
- « Deux mois : fruits spéciaux. Vendange.
- « Un mois : fruits d'été [figues.]

#### Concordance avec l'année réelle.

- I. Récoltes de l'arrière saison ('SPH): du 15 sept. au 15 nov., 2 mois II. Semailles (zR'): 15 nov. au 15 janv., 2 III. Végétation printanière (LQSH): 15 janv. au 15 mars, 2 IV. Cueillette du lin ('TSD PHSHT): 15 mars au 15 avril, 1 V. Moissons de l'orge (QTSR SH'R): 15 avril au 15 mai, 1 VI. Toutes les moissons (QTSR KLM): 15 mai au 15 juin, 1 —
- 1. Inscrit sur une pierre calcaire de  $0.10 \times 0.07$  (épaisseur 0.01) trouvée, en 1909, par M. Macalister dans ses fouilles de Gezer. Sur cette pierre avaient été successivement gravés, puis effacés irrégulièrement, plusieurs textes; celui qui est resté, sur le *Recto*, est notre calendrier. On trouvera le texte avec une étude du R. P. Vincent dans RB (nouv. sér.) VI (1909), 243-269.
  - 2. Hypothèse du P. VINCENT, l. c.

```
VII. Cueillette des fruits

spéciaux. Vendange (zmm): — 15 juin au 15 août, 2 —

VIII. Cueillette des fruits d'été (qts): — 15 août au 15 sept., 1 —
```

La zone climatérique à laquelle ce calendrier agronomique pourrait s'appliquer, encore aujourd'hui, embrasse les grandes plaines du littoral méditerranéen: Saron, Shépélah, Daroma jusqu'au Negeb dans le Sud, et, dans l'intérieur, jusqu'aux premières rampes de la chaîne montagneuse'.

1. L. c. 259.

# INDEX-LEXIQUE

# Le K se trouve incorporé au C; le J et l'Y à l'I; le KH vient après l'H.

- Aahmès, officier de marine égyptien. Texte (source historique de l'expulsion des Hyksós), 318.
- Aamu (ég.: 'amú = probablement les hommes au boomerang) désigne d'une manière générale les Arabes du désert, appelés aussi horiu-sha = ceux du sable, c.-à-d. du désert, 528. Le terme Sitiu = Archers fut employé aussi, plus tard, pour les désigner, 166, 477.
- 'Abd-Eshmun, nom propre phénicien d'un chef de scribes, 443.
- Abdias, prophète juif du vi s., dont il nous reste une page d'invectives contre l'Idumée, 382.
- 'Abd-'Obodath (« serviteur d'Obodath »), nom propre d'un « stratège » (Inscr. aram.), 435 s.
- 'Abd-Osir (pour 'Abd-Osiris: « serviteur d'Osiris ») nom propre phénicien, 445.
- Abi-Ba'al, roi de Samsimuruna au vn. s. (sous Ashurbanipal), 309.
- Abydos. (Voirt. I, 227.) Ville la Haute-Égypte, centre du culte d'Osiris, le plus populaire et le plus persistant; « sorte de Mecque » où de tous les points du pays se tournaient les regards des sidèles, où affluaient des milliers de pèlerins prier leur bon dieu (= Un-nefer), 318, 322.
- Abi-eshu' (Cf. t. I, 218), 77.
- Abiu. Voir Nadab.
- Abraham. La Bible le présente comme le grand Patriarche des Hébreux, descendant de Sem (cf. I Par. I, 27),

- fils de Tharê (Gen. XI, 26), né à Ur, 4. (cf. t. I, 227), 4, 486, 478, 479.
- Abraham, « maître des Phéniciens et des Égyptiens, » 478.
- Abu ou Ab, nom du 5º mois babylonien, 532.
- Abû (d. Ab-û), nom le plus ancien peut-être du dieu Tammuz en tant que père des plantes et de la végétation. Références dans St. Langdon, Tammuz and Ishtar (in-8 Oxford, 1914), 8, n. 1. Ce titre fut donné aussi à In-urta et à Nabû. (L. c.), 32.
- Ab-zu (et apsu), voir É-a.
- Abzu-banda, lieu de culte en l'honneur du dieu Enki, 10. Paperath. Götterlehre, 112.)
- Ab-zu-e (-ga), temple en l'honneur du dieu Enki. (Ur-Nina, passim; Urukag. Tabl. verso III, 11 s.), 10.
- Akkad, nom d'une ville fondée ou restaurée par Sargon l'Ancien; elle donna son nom à toute la contrée sémitique de la Basse Mésopotamie. (Voir t. I p. 7.), 107, 253, 396 s.
- Akkadien, terme employé par opposition à shumérien; il désigne la langue sémitique de la Basse Mésopotamie (et peut s'appliquer aussi à celle des Assyriens). Ce même mot s'emploie aussi pour désigner les populations qui parlaient cette langue sémitique et leur territoire, 307.
- Accaron = 'Eqron ('Ακκαρον et 'Ακκρών dans les LXX; assyr.: Amqaruna), ville philistine, 303.

Akerw; voir Ikerw, 121.

Akîtu (en bien des endroits, c'était la fête du nouvel an), fête principale de l'année, semble-t-il, chez les Babyloniens. Détails, 387 suiv.

Acrostiches, chez les Assyro-babyloniens, 80.

Acte et puissance dans Aristote, 458 s.

Adad, dieu babylonien de la pluie, des orages et de la foudre, symbolisé par un taureau, 45, 208, 241, 274, 294, 299, 388, 401, 403. Ce dieu était honoré chez les Hittites sous le nom de Teshup; chez les Araméens, sous celui de Hadad. A Ta'annah (Canaan), 177. En Canaan, on l'appelait aussi Rimmon (qui correspond à Ramman. (Voir ce mot.)

Adad-nirari, nom de plusieurs rois d'Assyrie, 291.

Adad-shum-utsur, « Voyant », signataire de quelques rapports de présages, 273, 311.

Adapa (Le Mythe d') conservé daus les Lettres d'El-Amarna. Autres fragments, 210. — A. doué d'une grande sagesse, d'après la tradition assyrobabylonienne, 212, n. 1.

Adar, nom du 12º mois babylonien, 255.

Adar dans l'Inscription d'Eshmun-azar; si c'est un nom propre, il désigne un dieu infernal, 439.

Addaia, sorte de préfet ou d'inspecteur (rabitsu) du Sud de la Palestine, à l'époque d'El-Amarna, 175.

Adiabène, entrée de l'ancienne Assyrie, à l'E. du Tigre; forma un royaume particulier sous la protection des Parthes, 436.

« Admonitions » d'un sage égyptien, 149, s.

Adnan. Voir Yadnan.

Adoption (L') dans le Code de Hammurabi, 62; dans les contrats de la même époque, 66 s. Adumu, forteresse du pays des Arabes (sous Asaraddon), 305.

Admi(ou e)su, roi de Tamisu, en Chypre, 309.

Aèdes. On appelait ainsi, chez les Grecs, les poètes de l'époque primitive, qui, dans les grandes solennités, chantaient des théogonies, des cosmogonies, des hymnes. A l'origine, les aèdes étaient des prêtres; plus tard, ils furent des artistes laïques, dont les chants devinrent plus profanes que religieux, 39.

Africanus (Sextus Julius), historien chrétien né à Emmaüs (Palestine) au m's. Auteur de la Chronographie, en 5 livres: histoire universelle depuis Adam jusqu'à 221 ap. J.-C. On lui attribue Cestes (Ceinture de Vénus) qu'il aurait écrit avant sa conversion et qui traite de médecine, d'agriculture et d'art militaire, 317, n. 1.

Agade, capitale du pays d'Akkad, 3, 4. Cf. 398 (Cyrus.)

Aye d'or de la Littérature assyro-babylonienne, 1-2.

Aggée, prophète écrivain juif (vers la fin du vie s.), 382; cf. t. I, 228.

Aglibol, divinité lunaire de Palmyre, 438, n.

Agriculture, chez les Hittites, 185.

Agushaya, déesse guerrière; une des formes d'Ishtar, 101, n. 3. Le Poème d'A. (époque de Hammurabi), 79 s., 101; son but, 101, 104, X.

 $Agush \hat{e}a = Agushaya.$ 

Akharri, pays de l'Ouest par rapport à l'Assyrie; correspond à peu près, pratiquement, à la Syrie actuelle. (En assyr.: a-khar-ru=mar-tu=l'Ouest. En égypt.: kh'-rw=Syrie), 302.

Akhê-sha, signataire de 5 ou 6 Rapports astrologiques (réf. dans Тномрson. Reports, t. II, 132), à l'époque assyrienne, 275. Akhiahw, prophète originaire de Shiloh (tribu d'Ephraïm.) Il annonça à Jéroboam, son compatriote, qu'il deviendrait roi de dix tribus révoltées contre Roboam, roi de Jérusalem, et qu'il constituerait un royaume indépendant. Cf. 176.

II Chron. ix, 29 parle d'un livre des « Prophéties » (nebûa't) d'Akhiahw de Shiloh. On suppose que c'était une partie du grand travail historique sur les rois, auquel auraient travaillé beaucoup d'autres prophètes.

Akhi-ia-wi. Voir Akhi-iami.

Akhi-iami (=Akhi-ia-wi?), personnage (de Canaan, sans doute) correspondant du prince de Ta'annak, Ishtarwashshur, 176.

Akhi-melek, roi d'Asdod, en Palestine, au viie s., 309.

Akhiqar, scribe de Sennachérib, 428. (Livre de la sagesse d'A.), 424 avec note 1, 2°; 427 suiv. Autres titres du livre, 427.

Akhmîm, ville égyptienne à 470 km. au S. du Caire; cf. 115.

Akhmimique, un des 5 principaux dialectes de l'ancien égyptien, 115, n° 1.

Akhshuru, montagne, 296.

Akhtoï (dans Manéthon: Akhtoès), pharaon héracléopolitain de la IX° dyn. (Anc. Emp.), 164, n. 8. Instructions à son fils, 164.

A-khush, temple bâti par Entemena roi de Lagash, en l'honneur du dieu Ningirsu. Il fut détruit par les troupes d'Umma, sous le règne d'Urukagina de Lagash, 10. Il y avait un A-khush (sorte de chapelle?) dans l'É-ninnu (Gud. Cylindre A, 10), 19, s.

Aya, déesse parèdre de Shamash, 94, n. 3, 234, 254.

Aiab (=Job), roitelet de Palestine, 247, n. 3.

Aiar (Airu), nom du 2<sup>e</sup> mois babylonien, 532, 255. Aigle et le Serpent, dans le Cycle d'Etana, 245.

'Ayyah (pays de) dans la Genèse, 139.

Aînesse (droit d') sous la Ire dynast. de Babylone, 73, 74.

Aithi-Bêl (מימיבל lu par les uns Itti-Bêl, par d'autres : 'ytay-Bêl; mieux peutêtre : Aithi-Bêl = 'yty-Bêl = Bêl a amenê), nom propre d'une inscription de Mâdebâ, 435-436.

'Aλάπαρος (Alaparus, Alaporus) 2° roi préhistorique (shumérien? Adapa(d)?) dans la liste de Bérose, 399.

Alashia = Chypre, 177, 370.

Alasia, comme Alashia = Chypre.

Alcée, poète lesbien (fin du vii° s.) composa des chansons d'amour et des chansons de guerre civile, 446.

Alexandre Polyhistor, savant écrivain grec dn 1er s. av. J.-C. Composa 42 traités de grammaire, d'histoire et de philosophie dont il reste des fragments, 485.

Alexandrie, 466. (Cf. t. I, 229). École d'A., voir Musée d'A. — Les Juifs d'A., 476, s.

Alexandrinus, un des manuscrits les plus anciens (Ive s. ap. J.-C.) de la Bible, conservé à Londres, 482.

Allát (Al-Lât), grande déesse des Arabes, proscrite plus tard par le Koran, honorée aussi par les Nabatéens et par les Palmyréniens, 438, n.

Almelon, var. de 'Αμηλων. Voir ce mot. Altaqû (assyr.; hébr.: 'Elteqêh), ville de la tribu de Dan (Jos. XIX, 44), 303.

\*Aλωρος (Alorus) premier roi babylonien préhistorique (liste de Bérose), 399.

Ama-gestin, déesse du pays de Lagash qui n'est encore connue que par le passage cité p. 11.

Amankhashir, correspondent d'un prince de Ta'annak, 177.

Amasis 1er, pharaon de la XVIIIe dyn., 319, n. 6.

Amastarté, prêtresse d'Astarté, mère d'Eshmun-azar, roi de Sidon, 440.

Ame = sang = vie = foie, en Babylonie, 51 suiv. Union de l'âme et du corps dans Platon, 452, n. 2. Voir 449, 451; « Que l'âme du Panammu mange avec Hadadl », 432.

Amegalarus, var. de Megalaros.

'Αμήλων (= amêlu = homme), 3° roi akkadien préhistorique, d'après la liste de Bérose, 399.

'Aμεμψινος (= Amêl-Sin (?) = homme du dieu Sin), nom du 8° roi préhistorique, d'après la tradition babylonienne, 400 et 401.

Amempsinus, nom latinisé du 8° roi préhistorique, d'après la tradition babylon., 400.

Amenemhat, pharaon de la XIIº dynastie. Préceptes d'A., 166, s., 136, 317. « Prophétie » attribuée au règne de ce pharaon, 145, s.

Ameni, nom du pharaon Amenemhat I<sup>er</sup> dans la « Prophétie » de Nefer-rohu (Moyen Empire), 146.

Amenophis III et IV, pharaous de la XVIIIe dyn. (voir t. I, 215 et 230). Amenophis IV (voir Khunaten), 172, 173, n. 2, 179 n. 5, 214, 316, 346, 483.

Amenti, en Égypte : royaume des morts, Occident; amentiw : les morts. (Amenecaché), 342, 369, 374, 409, 416.

Amgarunna = Accaron.

« Ami », titre égyptien. Sens, 146, n. 3.

'Αμίλλαρος, variante (Abydène) d' 'Αμήλων. Voir ce mot.

Ammenon (de ummanu (?) = ouvrier habile) nom du 4º roi préhistorique, d'après la tradition babylon., 399.

Ammiditana, 3° successeur de Hammurabi, roi d'Amurru, 107. Voir t. 1, 218, 230.

Amminadah, roi de Bît Ammana (Benê Ammon), 309. Ashurban, Annal, C. 1, 34.

Ammizaduga, 4e successeur de Hammurabi. Voir t. I., 218, 221. La plupart des textes d'Ammizaduga surent copiés à Sippar, 95, n. 3. Cf. 33.

Amon (Amen, Imen), dieu spécial de Thèbes (Egypte), prit une importance exceptionnelle sous le Nouvel Empire. Ne pouvant détrôner le dieu R'a d'Héliopolis, il prit le nom d'Amon R'a. Les prêtres le présentèrent comme l'époux de la reine et le père du pharaon. C'était Amon qui, dieu des armées, conduisait les troupes des XVIIIe et XIXe dynasties et leur donnait la victoire (cf. 180). 323 s. Aménophis IV essaya de lui substituer le culte d'Aten; la réforme ne survécut pas à ce pharaon. Voir t. I, 230. Hymne antérieur à Amenophis IV, 152.

Hymne à Amon Réa (XVIIIe ou XIXe dyn.), 349. Autres hymnes à Amon (du Nouvel Empire), 352, s. Prière de Ramsès II, 323. — A., magicien, médecin et bienfaiteur (Hymne du Nouvel Empire), 352. A et le défunt, 408.

« Amon du Chemin », une modalité du dieu Amon (?), dans le papyrus Golenischeff, 363 s.

Amos, berger du pays de Juda qui fut le premier prophète écrivain hébreu. La partie principale de son activité prophétique eut lieu au royaume d'Israèl, durant la seconde moitié du règne de Jéroboam II, et en particulier vers 746 av. J.-C. (temps de Téglathphalasar.) Il nous reste de lui un petit livre, écrit en hébreu et divisé aujourd'hui en neuf chapitres qui paraissent représenter de petits résumés d'oracles proposés et commentés au peuple, 215, 311.

'Amu, 129, n. 4. Voir Aamu.

Amour (Chants d') en Égypte (Nouvel Empire), 354.

Amqaruna. Voir Accaron, 302 s.

Amulettes (en Égypte) revêtent l'âme de force et de puissance pour pénétrer dans l'au-delà, 337. Amurru. 107, 241, n. 2. Cf. t. I, 231 et 283 (мак-ти) Amurru (d. кик-даг) voir Deimel, Pantheon, n° 1715.

AN, titre d'Osiris, 411 avec n. 2.

Anacréon (vie s.), 417, n. 1.

'Anani, frère d'Awstan, personnage considérable de Jérusalem (v° s.), 426.

'Anath. Le texte grec de cette inscr. phénicienne identifie 'A. à Athena, 443.

'Anath-Bethel, nom d'une divinité reconnue par les Judéo-Araméens d'Éléphantine, au vi° s. av. J.-C., 423, n. 1.

'Anath-Yahô, nom d'une divinité reconnue par les Judéo-Araméens d'Éléphantine, au vr s. av. J.-C., 423, n. 1.

Anaxagore de Clazomène (Ionic) au ve s., poursuit le même but qu'Empédocle; conçoit la matière comme une sorte de poussière formée de toutes les substances irréductibles qui entrent dans la composition des corps; professe que le principe qui les discrimine par un mouvement tourbil-Ionnaire est un élément radicalement distinct de tout le reste, le seul qui ne soit jamais mélangé aux autres, le Nous = Raison (c'est-à-dire sans doute, une sorte d'intelligence impersonnelle, force obscure) dont il ne semble pas qu'il ait defini exactement la nature (M. CROISET), 447.

Anaximandre, philosophe de Milet, pensa qu'au lieu de l'eau, imaginée par Thalès pour expliquer l'origine de tout ce qui est, il valait mieux concevoir quelque chose d'indéfini et d'illimité et, par là même, plus propre à prendre toutes les formes par le seul effet du mouvement (v1° s.), 447.

Anaximène de Milet (vie s.) à la suite de Thalès et d'Anaximandre, essaya d'expliquer l'origine de toutes choses par une seule substance; il pensa mieux faire que ses prédécesseurs en choisissant l'air et ses transformations, 447.

An-kab, (El-kab), cf. Nekheb.

Andia, pays contre lequel marche Sargon, lors de sa 8e campagne, 300. (On peut voir Delitzsch, Paradies, 100-101.)

Anges dans le Livre d'Hénoch, 469 s. Intermédiaires entre Dieu et les hommes dans les Apocalypses, 498.

 Anges et les filles des hommes » dans le Livre d'Hénoch, 500 s.; les A. auraient enseigné les arts aux hommes, ibid.

Ankhutani, 131, n. 6

ANI (Papyrus), 338, 343. — Maximes du scribe A. (Nouvel Empire égyptien), 355 s.

Animaux (dommages causés par les), d'après le Code de Hammurabi, 63.

Animaux (Présages tirés des) en Babylonie, 49, 275.

Anpu (mieux Inpw), nom primitif du dieu égyptien que les Grecs ont appelé Anubis, 376.

Anshan. Voir Anzan.

Anshar, Dieu du ciel, dans le Poème de la Création, 84; avec Kishar, déesse de la terre, sersient les premiers rejetons de Lakhmu et Lakhamu (premier couple sorti d'Apsu et de Tiamat), 85. Les Assyriens l'identifièrent à leur dieu Ashur.

An-ta-sur-ra, temple ou chapelle en l'honneur du Dieu Ningirsu, 10.

Antes (Inthes), localité dont le site est inconnu. Cf. Budge, The Book of the Dead (Papyr-Ani), I. 203.

Anthropomorphisme dans les textes des Pyramides, 121, 123. (cf. 123, n. 1.)

Antioche. Plusieurs villes de ce nom furent fondées (ou restaurées) en Asie Mineure, sous les Antiochus; 430, 466 (Cf. t. I, 231.)

Antiochus. (Voir t. 1, 479.)

Antipater (fils de Jason) un des ambassadeurs juis envoyés par Jonathas aux Romains et aux Lacédémoniens pour renouveler avec eux l'alliance (Cf. I Mach. XII, 16; XIV, 22), 481, n. 2.

Antu, déesse parèdre d'Anu, 307.

1. Anu. Voir Inu.

2. Anu, dieu qui apparaît à la tête du Panthéon babylonien dès les époques les plus anciennes historiquement documentées, à Erek, à Lagash, à Ur, 35, 45. Cf. 85, 252, 307. Bêl et Ea constituent avec lui la grande triade babylonienne, 87, 208, 211, 235, 387, 388, 400 (la fête akitu d'A., 388.) Dans le Mythe d'Adapa, 210.

Anu-akh-iddin (« le dieu Anu a donné un frère »), nom propre d'un scribe néo-babylonien d'Érek, 2, n.

Anubis, 125, dieu égyptien protecteur des nomes 12°, 17°, et 18°; spécialement honoré à Abydos. On le représentait avec une tête de chacal. Lorsque le cadavre d'Osiris eut été dépecé, Anubis envoyé par son père R'a (ému des pleurs d'Isis) réunit et mit en place les membres disjoints et embauma le grand mort. Il est appelé, dans les textes « chef du mystère », en tant qu'inventeur des rites de la momification.

Anunitum (A-nun-ni-tum, Scheil, Text. élam. sém. III, 37, 1. 30; A-nu-na-i-tu(ou te), Schroeder KAII II nº 50; cf. ZA xxxiv, (1822) 189, une des formes de la déesse Ishtar considérée comme guerrière.

Anunnaki, 35, 91, 293. La conception babylonienne des A. varia avec le temps. Furent-ils à l'origine, des dieux des sources, des génies bien faisants pour les bons et terribles pour les méchants? Quoi qu'il en soit, à une certaine époque ils représentaient les divinités de la terre et des enfers, 241. Parfois, le mot Anunnaki est employé pour désigner simplement

les dieux, sans distinction, 44, 51, n. 8.

Les A. proclament Adapa « le pur, le « messie », l'observateur des ordres sacrés », 212, l. 9; Nabû prince des A., 255.

Anunnitum = Anunitum, 208.

Anzan ou Anshan, partie du pays d'Élam occupée par des hommes de race et de langue non sémitiques, 107, 396, 397.

An-za-Qar, n. pr. de ville (époque cassite), 207.

Aphnoditopolis, à une cinquantaine de kilom. au s. du Caire, appelée autrefois Tep-ieh ou Per-Hathor nebt Tep-ieh (= maison d'Hathor, souveraine de Tep-ieh). Les Grecs identifiaient Hathor avec leur Aphrodite, 528.

Ap-heru, un des noms d'Anubis chargé d'introduire les âmes dans l'autre monde, 408.

Apion, grammairien qui écrivit contre les Juifs, 483.

Apis. Voir Hapi.

Apocalypse, definition, 498; — Apocalypse, des Semaines dans le Livred'Hénoch, 506, n. 3; — Apoc. de Noé, ibid. p. 507, n. 5. — Apoc. d'Abraham, 511; — de Joseph; — d'Élie; — de Sophonie, 511; — Livre d'Eldad et de Modad, 511. Apoc. de Baruch, 499, Apocal. de Pierre, 499.

Apocalyptique (Littérature) juive palestinienne, 495 suiv.

Apocryphes (Lettres) composées par des Juifs alexandrins, 486 s.

Apollonius de Rhodes (2de moitié du me s. av. J.-C.), 467, n. 2.

Appollonius Molon, écrivit contre les Juiss ex professo, 483.

Apologistes juifs, 478 et suiv.

« Apparition » du dieu Amon à Ramsès II, après une belle prière, 323.

Apsu ou absu, abzu. Voir É-a, cf. 82, 83.

Apuru (= Aburu = Hébreu (!!!) dans un texte égyptien, 362.

Arabie. Evénements d'A. sous Asaraddon, 305 s.

Arad, Arwad, ville située sur un petit flot de la côte phénicienne; en face, sur le continent: Marath, Karne, Antharados. Prend part à la confédération hittito-« syrienne » contre Ramsès II, 321 s.

Arakhsamna, nom du 8e mois babylonien, 532.

Arakhtu, nom d'un canal de Babylone, 392.

Arwad. Voir Arad.

Arallu, équivalent du Sheôl hébreu; c'est le monde inférieur, le royaume des morts, 262, n. 9.

Ararra, n. pr. de canal, près de Bagdad (époque cassite), 207.

Araméenne (Littérature), 421.

Araméens. Dans les textes cunéiformes les plus anciens, il est question d'Araméens, nomades dont les incursions préoccupent les Mésopotamiens du centre, de l'Ouest ou même du Sud et qui, parfois, déferlent en Syrie ou, en Phénicie... 252.

Parmi ces Araméens, il y en eut qui se fixèrent à Kharran, d'autres dans la région de Damas et du Hauran, d'autres sur l'Oronte; certaines vagues s'arrêtèrent en Arabie seulement ou en Egypte. Au vine s. av. J.-C., leur langue se répandit en Assyrie et même en Palestine, 421.

De la langue araméenne dériva celle des Nabatéens, des Palmyréniens et des Juifs de l'époque de

Jésus-Christ, 421 s.

Les Grecs appelèrent ces Araméens Syriens, et Syrie leur pays; ce dernier mot était employé d'ailleurs, tantôt en un sens large (=pays compris entre le Tigre, la Cilicie, l'Arabie et l'Égypte), tantôt en un sens plus étroit (=pays situé à l'Ouest de l'Euphrate, entre l'Arabie, la Palestine et la Cilicie).

Ararat (Voir Urartu). Un agent diplomatique envoyé au pays d'A., 312.

Aratus, poète et astronome grec, né à Soles ou à Tarse (Cilicie), vécut à la cour d'Alexandrie, auprès de Ptolémée Philadelphe (milieu du 1112 siècle), puis fut appelé en Macédoine. Son poème, intitulé Les Phénomènes, représente les idées que l'on se faisait de son temps sur la terre, les corps célestes, les pronostics ou signes précurseurs des changements de temps.

Archers; s'applique (dans les textes égyptiens) aux étrangers, Asiatiques ou autres; 137, 149.

Architectes (leurs responsabilités), d'après le Code de Hammurabi, 63.

Archives des temples, (Voir Bibliothèques) aux temps hammurabiens, 54. Plus tard, 354.

Argonautiques d'Apollonius de Rhodes (2<sup>de</sup> moitié du me s. av. J.-C.), 467.

Aristée, auteur juif alexandrin, 478.

Aristée (Pseudo), 484, 486.

Aristobule, 517. (Cf. t. I, 234).

Aristobule, auteur juif alexandrin qui s'appliqua à rattacher au Judaïsme les Philosophes et les Poètes grecs, 479, 490.

Aristote, 455 s. (Cf. t. I, 235)

Armes. Hommes d'armes, chez les Hittites, 183.

Arnon, fleuve du pays de Moab; se jette dans la mer Morte. (A certains endroits, il coule au fond d'une gorge sauvage profonde de 650 m.), 420.

'Aro'er, ville du pays de Moab, sur le fleuve Arnon, 420.

Arq-Reshef, mentionné à la suite de divinités araméennes (Inscrip. de Hadad), 431.

Arsham, gouverneur perse préposé à l'administration de l'Égypte, 425.

Arsinoé, fille de Ptolémée Lagus, née vers 316 av. J.-C. Elle fut successivement femme de Lysimaque, roi de Thrace, de Ptolémée Céraunus et de Ptolémée II Philadelphe, son propre frère. Elle fut adorée, en Égypte et en Grèce, sous le nom de Venus Zéphyritis.

- 2. Arsinoé, fille de Ptolémée III Évergète, épousa Ptolémée IV son frère, assista avec lui à la bataille de Raphia et contribua à la défaite d'Antiochus le Grand. Son mari, épris de la courtisane Agatoclée, la fit mettre à mort, 444.
- 3. Arsinoé, fille de Ptolémée XI Aulète et sœur de la fameuse Cléopâtre. César, tuteur de ces deux princesses, donna l'Égypte à Cléopâtre et Chypre à A. Celle-ci, mécontente essaya d'enlever la couronne à sa sœur, mais, battue, elle fut reléguée dans une ville d'Orient et tuée par Antoine (41 av. J.-C.) sur la demande de Cléopâtre.
- Arsinoé, nom de plusieurs villes en Cilicie, en Égypte, en Éthiopie, dans l'île de Chypre, etc.

Art de l'Égypte est surtout religieux, 116-117.

Artisans, chez les Hittites, 183.

Aruru, déesse créatrice, 84 n. 2, 233; déesse de l'enfantement, patronne spéciale de la ville de Kesh, dans la Basse Mésopotamie. Elle fut considérée comme la sœur du dieu Ellil et aussi comme son épouse. Son temple, à Kesh, s'appelait Ê-makh (grande maison.)

Arvad, Arwad, île et ville de la Méditerranée, au ras de la côte phénicienne, à hauteur de Chypre, 309.

Arzawa. Voir Lûya.

Asaraddon, Asarhaddon, (681-668), fils et successeur de Sennachérib, roi d'Assyrie. (Voir t. I, 236.), 216. — Oracles publiés sous son règne, 267. — Textes historiques d'A., 304 s.

Ascalon, Ashqlon, ville située sur la Méditerranée, entre Gaza et Azot, dans la Shéphéla, déjà mentionnée dans la correspondance d'El-Amarna et dans les Annales de Ramsès II. Les Philistins en firent leur port de commerce, qui fut aussi une de leurs principales villes. Dans les Annales assyriennes, 302, 303.

Entre 175 et 135 av. J.-C., Ascalon était toute païenne. Elle honorait Dagon et Astarté; sur ses médailles figurent Poseidon, Asclépios, Hélios, Athéna. Elle avait un temple à Apol-

lon.

Ascension d'Isaïe, 498.

Asclépiade de Samos, 467, n. 3.

Asdod, Ashdôdh (plus tard Azot), port de commerce des Philistins; une des villes dont s'empare Ashurbanipa, roi d'Assyrie (au vine s.) dans son expédition contre l'Égypte, 292, 309 (303).

Entre 175 et 135 av. J.-C., vassale des rois de Syrie, elle était toute païenne. Si nous pouvious entrer dans tous les détails, en ce Vocabulaire, il faudrait dire que Judas Machabée pilla cette ville en 163 av. J.-C., brûla les autels et les idoles païennes, etc.

Ashéra, déesse bonne, protectrice, qui donne le bonheur et la grâce, parèdre du dieu Adad; déesse du pays de Canaan et des régions environnantes, dès les temps hammurabiens. (Ce mot Ashéra est le féminin de Ashyr, qui est lui-même une forme d'Ashur par lequel on désigne le dieu national de l'Assyrie, 444.

Ashkuzai=les Scythes nomades (les Scythes proprement dits). Voir t. I, 237. - Les Ashkuzai dans les Oracles, 268, n. 1.

Ashipu, prêtre choisi par les dieux Éa et Marduk pour prononcer les exorcismes et pratiquer les rites qui délivrent l'homme du mal et de la souillure. C'est celui des prêtres assyrobabyloniens qui exerçait le plus d'influence dans le culte, 174, n. 2. Ashnunnak, Voir Eshnunak.

Ashshur = Assyrie ou bien la capitale de l'Assyrie, suivant le déterminatif dont ce mot est accompagné, 4, 433 et passim.

Les progrès d'A., 215; — Ashshur « la ville de science », 297, cf. 3, 269 s.; 283, 289 s.; 294 s.; 297, 396 s. (Cyrus).

'Ashtar-Kamosh (nom propre composé de deux éléments dont le premier est le nom de la déesse et le second, celui du dieu) formé comme le nom de 'Athar-'Athe (Atargatis).

Ashur, dieu national d'Assyrie.

Ashurbanipal (668-626), fils et successeur d'Asaraddon, roi d'Assyrie, 216.

— Bibliothèque d'Ashurbanipal: description, 216, s.—Oracles publiés sous son règne, 267.—Prière intéressante d'A., 283; cf. 289.—Ruine de Thèbes d'Égypte, 308.—Vingtdeux rois rendent hommage à A, 308-309.

Ashur-natsir-apal, roid'Assyrie au ixes. (Voir t. I, 237), 252, 291.

Akhshûru, montagne mentionnée par Sargon, roi d'Assyrie, 296.

Ashuritu (= Ishtar) nom de la déesse parèdre d'Ashur, 284.

Ashur-uballit (Voir t. I), 219.

Asiatiques en Égypte (Voirt. I, 237), 128, 129 (cf. 140). Des A. syro-cananéens descendent en Égypte (147 s.), à l'époque d'El-Amarna, 325.

Asmonéens, nom donné à la monarchie juive des Machabées, 466 (Cf. t. I, 238).

Assomption de Moise (Livre de), 508.

Asswan 125 (les papyrus d'), 64, n. 4.

Assyrie. Voir Ashshur. — A une époque récente, les textes cunéiformes disent Assyrie pour Babylonie, et vice versa, 309, n. 3.

Astarté, déesse qui correspond à l'Ishtar babylonienne, 441, 444; prise explicitement à témoin dans le traité conclu entre Hittites et Égyptiens, 203. (Voir Ishtar.)

Astyage, fait prisonnier par Cyrus (Vision de Nabonide), 395.

Astres divinisés, 461, n. 3; — A. Dans le Livre d'Hénod, 500 suiv.

Astres. Observations des a. 49, 270.

Astrolabe, instrument dont on se servait autrefois pour observer et déterminer la hauteur des étoiles au dessus de l'horizon, 218.

Astrologie, 217. Présages astrologiques, 218, 270, suiv. (le principe, 270). Rapports officiels au roi, 271. Littérature astrologique, 82, n. 4, 218, 270.

A-la-a, Alá, Ala, dieu du pays de Kharran connu par les noms propres Aláidri (C. H. W. Johns, Doomsday Book: n. 5, vii. 3; et Assyrian Deeds, 193 R 3) et Ala-sûri (Assyr. Deeds, 207 R 2.) Johns l'identifie à Alé (dooms-day Book, p. 17.) On peut songer au dieu arabe (ilu) Daa-a du Prisme S d'Asaraddon, face IV, 10 qui, lui-même, rappelle le dieu nabatéen san. 306, n. 1.

Atarateh ('Atar-Ate) = Atargatis, déesse palmyrénienne; elle avait un sanctuaire à Hiérapolis de Syrie, 419, n. 10; 437, n.

Atarkhasis beros d'un fragment de mythe (CT XV). Le dieu Éa est son protecteur. A. paraît être le même personnage qu'Uta-Napishtim le survivant du déluge babylonien (=Xi-suthros. Voir ce mot), 401.

'Ataroth (auj. d'h. 'Attarus), ville du pays de Moab, au N.-E. de l'ancienne Machaerus, 418,

Atar qurumaia, un des dieux arabes du temps du roid Assyrie Asaraddon, 306.

Atar-Samain, divinité féminine des Arabes au temps du roi d'Assyrie Ashurbanipal, 306, n. 4.

Atar-suri, nom propre palmyrénien, 438.

Atergatis (ou Atargatis). Voir Atarateh.

Athe (Voir 437, n. 4), cf. R. Dussaud. Not. Mythol. syr, 82 suiv.

Aten (Aton) est avant tout le disque solaire. Généralement, il est nommé en connexion avec R'a; par ex.: R'a dans son Aten; cependant il reçut lui-même, directement, un culte probablement à Héliopolis où il eut un temple — et, plus tard, avec Amenophis IV, son culte constitua la religion d'État. (Wiedemann, Religion of the anc. Egypt. 53), 316; cf. 346.

Athe-natan, nom propre d'un individu palmyrien, 437.

Athènes (Voir T. I, 238). Ses goûts aux vie-ve s., 447.

Atlas, personnage légendaire, roi de Mauritanie, fils de Zeus et de Clymène (suivant d'autres, de Japet, père des Hyades et des Pléiades, appelées pour cela Atlantides). Les traditions expliquent de manières différentes pourquoi il fut condamné à soutenir le ciel.

Atra-khasis. Voir Atarkhasis.

Alsu-shu-namir (= sa sortie est brillante), nom de l'efféminé (assinnu: un-sal = sal : femme + un : chien) créé par La et envoyé vers Ereshkigal, dans la Descente d'Ishtar aux enfers, l. 11, suiv., 244.

Atsutsi, « ville » située au pays de Utu'ate, 293.

Au-delà. L'autre monde, dont celui-ci est la réplique, 50, 314. — Incantations, amulettes, etc., nécessaires pour y pénétrer (d'après les Égyptiens), 337. Cf. 121; d'après Platon, 451. — dans le Livre d'Hénoch, 500.

Atum. Voir Soleil.

Auteur. Le nom d'auteur, dans les textes babyloniens, 2, avec n. 1 et 2.

Avaris, ville du Delta appelée ht-w'rt

= « maison de la fuite », parce que,
disait-on, ce fut de là que Set, meurtrier de son père, le juste Osiris,
s'enfuit en Orient. Mais Horus, ven-

geur d'Osiris, et son frère Set firent un compromis : celui-ci garda la Basse Égypte et Horus la Haute Egypte (jusqu'au jour où un puissant pharaon unit les deux sceptres.) Avaris fut le camp retranché des Hyksôs, et Set fut leur dieu. (Sur la situation d'Avaris, cf. A. Gardiner in Journal of aegypt. Archaeology; III, (1916) 99-101.), 319, s. 483.

Avenir (Le mystère l') chez les Shumériens, 49 s.; aux temps hammurabiens, 107, dans la Bible, 140, n. 2; chez les Egyptiens, 140 s. — A l'époque assyrienne, 266. — Aux yeux des Juifs, après l'Exil, 496.

Avortement, suivant le Droit assyrien, 224, 226.

Awstan personnage considérable de Jérusalem (ve s. av. J.-C.), 426.

Azag-sug), dieu babylonien invoqué à côté de la déesse Nin-akha-kud-du, 385, 389.

Azêqâh est une ville de la Séphléa, dès l'époque de Josué. Elle est presque toujours nommée avec Socho (Shôcoh = Esh-Shuwêke au S. de Bêt-Nettif), mais on ne peut pas la localiser avec plus de précision, 39, 299.

Azot. (Voir Asdod.)

1. Ba'al; dans le monde sémitique désignait un attribut de la divinité. Plus tard, il fut considéré comme le principe générateur masculin, époux d'Astarté. (Cf. t. I, 240) Ce dieu fut importé de Canaan en Égypte, à la suite des guerres des xvii° et xixe dyn., Cf. 324.

2. Ba'al, roi de Tyr, sous Ashurbanipal, roi d'Assyrie (Ashurb. Cyl. de Rassam, Col. 11, 49), 309.

Ba'al-Me'on ville de Moab, au S.-O. de Mâdebâ (Cf. t. I. 130), 418.

Baal-samin: « Le Maître des cieux », un des dieux palmyréniens, 438.

Baal-shillem, nom propre d'un Chypriote, 443. Baal-Tsaphon = probablement un ba'al spécial de la côte phénicienne. 441.

Babbar, un des noms shumériens du dieu soleil, 7, s.

Babylone (Voir Koldewey, Wied, Babylon). L'ancienne B. s'étendait surtout sur la rive gauche du cours actuel de l'Euphrate; mais l'ancien lit devait traverser la ville. A l'angle S.-E. de la citadelle, on a découvert des briques de Nabuchodonosor qui ont un intérêt spécial, car elles portent cette inscription: « J'ai édifié le palais, la demeure de ma royauté, sur la terre de Babylone qui est dans Babylone... » L. c. 84.

On a conjecturé (RB, 1914, 279) que sur cette terre de Babylone (Babylone veut dire en accadien: porte de dieu ou porte des dieux) se fit l'installation primitive; et cette porte de dieu ferait songer à la « maison de Dieu et porte du ciel » sur laquelle fut fondée Bethel. (Sur Babylone, voir encore notre t. I, 240.). Fondée par Anu et Enlil, 110. — Copies de textes faites par les scribes sur la collection de B., 4, n. 1.

Babylone devient, sous Hammurabi, la métropole politique et religieuse de la Babylonie, 53. — La Babylone céleste, 91. — La B. de Nabuchodonosor II, 391, s. — La fin de B., 382; détruite par Sennachérib (oracle de Nabonide), 396. (Cf. t. I, 240.) — Fête du nouvel an à B., 388, 397 s.

Babylonie. Voir Assyrie.

Babylonien. Le b. langue « diplomatique » au xve-xıve s. au J.-C., 172. (Cf. 200), 204.

Ba-ga, dans le grand temple ê-ninnu de Lagash 910, 14; c'était probablement l'endroit où se trouvait la table ou autel (Ur-Nina et Urukagina, passim.)

Bagdad (à l'époque cassite (al) Bagda-da, 207. Bagohi, nom d'un gouverneur de la Judée, à l'époque perse, 424.

Bail de culture dans les contrats de la Ire dyn. de Babylone, 68.

Baîti, autre transcription de Bitiu, 376.

Balawat, nom moderne d'un tell situé à 15 milles anglais à l'est de Mossul, fouillé en 1878 par Hormuzd Rassam. On y trouva des bandes de bronze qui avaient été appliquées sur les vantaux de portes de bois. Sur ces bandes, le sculpteur avait représenté en bas-reliefs les campagnes et les victoires de Salmanazar II (860-825.) Voir Perrot et Chipiez, Hist. de l'Art, t. 11, passim, en particulier 620-627. (En Grèce, les arts n'ont pas encore commencé: on date les débuts de l vie nationale du vines; les premiers xoana sont des vine-vies.), 287.

Ba'lira'si, montagne dominant la mer de Syrie, 230.

Bâmoth ou Bâmot Ba'al, 420.

Barbiers, en Babylonie, 63; 79; chez les Hittites, 183.

Bar-Rekub, roi araméen de Y'ôdi, 421, fils de Panammu, 433. Inscription de B. 432, s.

Bar-sur (= Bar-tsur), père de Panammu, roi de J'ôdi, 432.

Bârû. Les b. et l'avenir en Babylonie, 50, s. 107.

Bast. Voir Ubast.

Ba-u, Bau (parèdre du dieu Ningirsn), déesse de l'enfautement qui donnait vie et abondance. Elle était particulièrement honorée à Lagash (Basse Mésopotamie), 208, 406.

Prière à Ba-u, 264.

Beau (Contemplation du B.), dans Platon, 453.

Bedel, prince zakkala, 364.

Behistun (ou Bi-Sutun), l'ancienne Bagastana, montagne escarpée du Kurdistan; elle s'élève perpendiculairement à plus de 400 m., non loin de la ville de Kermanschah. A sa base, le sol est jonché de ruines. Sur le rocher, au-dessus d'un bas-relief re-présentant Darius, fils d'Hystaspe en une inscription trilingue (babylonien, élamite, perse) de 400 lignes, le roi remercie le ciel des 19 victoires qu'il a remportées sur les rebelles de son empire, 424.

Bêl (shumér.: En-lil). Etymol.: seigneur, maître (à peu près au sens du seigneur féodal, possesseur du sol.) A l'époque de la Ire dynastie babylonienne (celle de Hammurabi), ce mot est pris à peu près comme synonyme du dieu de la capitale, Marduk, lequel supplanta Enlil. (Voir Enlil), 208, 238. — 383. (Voir Anu), 283. — Lettre d'un certain Bèl au roi (temps assyriens), 312.

Bêl, identifié à Zeus, un des dieux de Palmyre, 438, n.

Bel-kharran-bel-utsur, administrateur ou intendant (någiru) de Tiglatpileser III. (Sur le någiru, voir E. Klauben, Assyr. Beamtentum, Kap. 7), 293, s.

Bélit (shumér. : Nin-lil), parèdre du dieu Bêl (shumér. : Enlil), 283.

Bèlit-ilé, appellatif pris comme synonyme de Mama, dans un Hymne (CT XV, Pl. 1), 44 n. 7. (Cf. 295).

Bél-shassuri (= Bêl de la fécondité), dans un oracle à Asaraddon, 269, 1.8-9.

Bérose, prêtre babylonien né sous Alexandre-le-Grand, mort sous Antiochus II Théos, connu comme historien. Il avait écrit en grec trois livres appelés Babyloniaca ou Chaldaica ou encore chaldaicai historiai; nous n'en connaissons que des fragments conservés par Josèphe, Eusèbe, le Syncelle et quelques Pères qui se servirent de ses écrits pour confirmer la véracité de la Bible. Ces fragments permettent d'admettre que l'œuvre globale comprenait des traditions sur l'origine de l'humanité, une description de la Babylonie et

de ses populations, une liste chronologique de ses rois depuis les origines jusqu'à Cyrus. De même que Maxime de Tyr pour la Phénicie et Manéthon pour l'Egypte, Bérose se proposait de faire aux Grecs l'histoire de son pays. Bérose nous dit que pour composer son ouvrage il compulsa les archives du temple de Bêl à Babylone, il suivit aussi les traditions chaldéennes et juives (les sources de Ctésias, au contraire, sont assyriennes et perses; cette différence explique que celui-ci ne soit pas toujours d'accord avec Bérose); mais il paraît avoir interprété les récits de l'époque mythique suivant l'esprit évhémériste de son temps. On attribue à Bérose des ouvrages d'astronomie, d'astrologie et de mathématiques, 34, 401.

Beser, ville du pays de Moab, 420.

Bet-Ba'al-me'on, localité de Moab, 420. Beth-Diblaten, localité de Moab, 420.

Bethoron, localité (aujourd'hui Beit'ur) à l'ouest de Jérusalem, 299.

Beth-Ramoth (= Bâmoth ou Bâmoth-Ba 'al?), ville de Moab située probablement entre le mont Nebo et le fleuve Zerqâ', 420.

Bêti, autre transcription de Bitiu, 376.

Biblio(hèque; détails des documents trouvés dans l'antique bibl. de Nippur, 5, n. 2. B. des temples égyptiens, 317. B. d'Ashurbanipal, 3; 82; 216; chaque temple avait peut-être sa bibliothèque, 4, n. 1.

B. de Sippar, 55. En Égypte, 133, n. 4. (Les grandes b. commencent, à proprement parler, avec les Ptolémées, 466). — B. d'Alexandrie, voir

Musée d'Alexandrie.

Bi-gir-khush = Shu-zi-an-na, dieu compagnon d'Enlil; cf. Deimel. Panth. nº 3156, Legrain, Histor. fragm. 41, nº 16.

Byblos (= Gubla dès l'époque d'El-Amarna), ville célèbre de la côte syrienne, au dessus de Beyruth. (Voir t. I, 266), 364 s.

Bikhishi ou Bikhilim, 247, n. 3.

Bilingues, shumérien et accadien, 105, etc., etc. (Inscriptions et textes) en araméen et assyrien, 422.

Biruatti, montagne que Sargon d'Assyrie se vante d'avoir franchie, dans sa 8° campagne, 296.

Bit-Ammana = pays des Ammonites. Rm VII, 110; etc., 309.

Bitiu, nom d'un dieu égyptien très ancien, à double tête de taureau, 376, n. 2, héros du Conte des deux frères (Papyrus Orbiney.), 375 suiv.

Bit ridûti=le Palais du Gouvernement. 305.

Bœuf. Qualités du b. dont la peau devra recouvrir la timbale sacrée en Babylonie, 384.

Boghaz-keui, nom moderne de la vieille capitale hittite, Khatti ou Khattushash, 182, n. 7. (Voir t. I, 68-69.)

Bohaīrique (de l'arabe bohaīr = Basse-Égypte), un des 5 principaux dialectes de l'ancien égyptien, 115, n. 1.

Boisson (débits de), dans le Code de Hammurabi, 60. — B. chez les Hittites, 186.

Bon (L'être bon) = Osiris, 152; cf. 157,

Bonheur, d'après Aristote, 463.

Borsippa (t. I, 243), 382.

Bouche. L'ouverture de la bouche du mort, dans le Rituel égyptien, dès l'époque des Pyramides, 118. Lavage de la b., rite babylonien, 387.

Brûle-parfums en Babylonie, 386.

Brique (terre à), 230.

Brûlé vif, peine infligée en Babylonie, 60 avec n. 4.

Bucolique, évocation charmante des mœurs rustiques et des paysages champêtres, 467, n. 3.

Buia, cours d'eau qui sépare les monts Nikippa et Upa; mentionné par Sargon, roi d'Assyrie dans la Lettrerécit de sa 8º campagne, 295.

Bul, nom de mois (Inscr. d'Eshmunazar, r. de Sidon), 439.

Bûlâq, port du Caire, situé au delà du canal Isma'îlîya.

Bullutu, signataire d'une dizaine de Rapports astrologiques (temps assyriens), 271, n. 4.

Bunene (on trouve aussi Bunini dans les noms propres). Ce dieu avait pour fonction d'atteler et de conduire le char du dieu Soleil. Son temple, è-qur-ra, de Sippar, fut reconstruit par Nabonide. Cf. 208; 254.

Buritpi, n. pr. de personne (Lettre de Ta'annak), 176.

Burnaburiash ou Burraburiash, roi Babylonien (Dynastie cassite) du xive s. av. J.-C. Dans la correspondance d'El-Amarna (Amarna-Berl.), nous avons 6 lettres de ce roi : elles sont adressées, l'une à Amenophis III (?) et les cinq autres à Amenophis IV, cf. 214.

Busiris, 343. Voir Dedw.

Buti, autre transcription de Bitiu, 376, n. 2.

Buto; voir Uadjit.

Butsushu (ou Putsushu) roi de Nurî, ville de Chypre) sous Ashurbanipal. (Annal. Cyl. C, I), 309.

Ka. Ce terme égyptien désigne une réalité assez difficile à définir. Selon les uns, c'était un double, une sorte d'ombre ou de génie invisible, naissant avec la personne, résidant en elle, l'accompagnant, lui survivant et, après la mort, continuant à s'intéresser au corps et à l'àme. Suivant d'autres, le k'a serait une sorte de genius supéricur, séparé de la personne, résidant dans le monde de l'au-delà et ayant pour mission de diriger la destinée du mort dans l'au-delà, 149.

Ka'a'w, localité de Nubie, 528.

Kadashman-Kharbe, nom de deux rois cassites de Babylone, dont l'un régna au xve s. et l'autre au xme s.

Lettre à Amenophis III, 214.

Cadastres à Sippar, à Dilbat (aux temps hammurabiens), 65. n. 4.

ка-di (à lire Gû-silim d'après II R 48, 46 e) est un dieu de la justice, spécialement honoré à Dûr-ilu (et aussi à Kish). Il y avait aussi une déesse du même nom honorée dans l'ê sagila (Str. ZA, v1, 241, 2 suiv.)

Kaduglisug, chapelle de Zarpanit, parèdre du dieu Marduk.

Calendrier égyptien, 530; — C. agricole israélite de Gezer, 533; babylonien et assyrien, 520, s.

Caligula, 491.

Callimaque (me s. av. J.-C.), grammairien et poète alexandrin, très en faveur auprès de Ptolémée Philadelphe, il devint directeur de la bibliothèque-musée où il eut pour auditeurs Aristophane de Byzance et Apollonius de Rhodes, 467, n. 3.

Kalû, prêtre babylonien ayant pour mission d'α apaiser » par ses chants α le cœur des dieux » et aussi d'offrir des sacrifices. Le principal des instruments à percussion dont il s'accompagnait était une timbale de métal, recouverte de peau (lilissu). Ses chants lyriques étaient composés en eme-sal. (TH.-Dang, Rituels accadiens, 1 et 2, n. 1). Voir er-shemma. Rituel du Kalû (époque séleucide), 384.

Cambyse, successeur de Cyrus le Grand 398; 422, 425. (Cf. t. I. 243).

Kamosh, dieu national des Moabites. Sa parèdre est Astarté, 417 suiv. Cf. 290.

Kamosh-kn, nom du père du roi Mesa, roi de Moab, 417.

Canaan (Voir t. I, 243-244), 129, 170. Voir Iaa. Description de Canaan (?) par un Égyptien du Moy.-Emp. (« Akhtor »), 166. Lettres de Canaan en babylonien, 172 s. Cananéen. Le c. aux xve-xvie s. av. J.-C., 172. Des syro-cananéens descendent en Égypte à l'époque d'El-Amarna, 325. Description (probablement) de ce pays par un Égyptien du Moyen-Empire, 166.

Ganon de Ptolémée, Canon des règnes ou Table chronologique des rois assyriens, mèdes, perses, grecs et romains, depuis Nabonassar, jusqu'à Antonin le Pieux. (Ptolémée Claudius, vivait au 11° s. av. J.-C.), 217, n.

Canon des Éponymes, 217. (Voir Éponymes).

Cantique des Cantiques, poème hébreu ayant l'amour pour objet. Il semble bien que l'union humaine que paraît raconter le poète (à une date incertaine) et ses descriptions soient des voiles, des symboles, destinés à signifier l'union Yahweh avec Israèl et avec l'humanité. (Les auteurs qui admettent l'historicité de ce livre disent qu'il raconte le mariage de Salomon avec la Sulamite, d'autres estiment qu'il s'agit du mariage d'un berger avec une bergère), 354 s.

Kanum, nom du mois de Novembre en palmyrénien, 438.

Karkemish (Djerabis), une des villes principales des Hittites (cf. t. I, 275), fait partie de la confédération hittito-syrienne contre Ramsès II XIX° dyn.), 321.

Gardinales (Vertus), dans Platon, 455. Gardinaux (les 4 points c.) en Égypte, 119, n. 7.

Karduniash, mot cassite (étymologie inconnue), désignant toute la Babylonie, à l'époque cassite, 214.

Karnak, village égyptien sur l'emplacement de Thèbes (cf. t. I 275). Inscriptions du temple de K. 318.

Kar-kar (territoire de) en Babylonie, 7. Karunuvash, scribe hittite, 188, n. 4. Kashakti-Shugab, 210.

Kashtarit(u), prince mède (cf. Streck Assurbanipal, t. I, p. clxvIII), 268.

Cassites = Cosséens = Kashshu, sortis du mont Zagros; ils fondèrent à Babylone une dynastie, deux siècles environ après celle de Hammurabi, 170, 204.

Kehaw (k-h-'a-w) = ? 122 (texte des Pyr.).

Kem-wr (= « le grand noir »), pays au nord du golfe de Suez, 137, n. 3.

Kenur, temple ou lieu sacré mal connu, 41 (Hymne à Enlil.).

Kepen, dans le Conte ou fiction littéraire de Sinuhe, désigne Byblos. (Cf. A. GARDINER in RT, XXXII, 23). 136 s.

Cercle divin en Égypte = Ennéade divine. I. Conception des « théologiens » d'Héliopolis pour expliquer l'origine du monde. Du chaos primitif (ou Nun) où il résidait seul Tum sortit sous la forme de R'a (ou le Soleil). Fécond par lui-même, il produisit huit descendants (dieux comme lui), huit mâles et huit femelles Shu et Tafnut, Geb et Nut, Osiris et Isis, Seth et Nephthys. Ce fut la grande ennéade. Une petite ennéade fut conçue, plus tard, comprenant les dieux de rang inférieur : Horus Thot, Anubis, Hathor et quelques autres. (Voir chacun de ces mots). -II. Un « théologien de Memphys » voulut prouver que tous ces dieux de l'Ennéade d'Héliopolis avaient été créés par Ptah. Et il conçut une autre Ennéade: Nwn (l'océan ou chaos primitif) et Nwnit, sa parèdre, père et mère d'Atum qui, à son tour, produit Shu et Tafnut et le reste de son Ennéade.

Kerti; les dieux (égypt.) de Kerti, 409.
Champs (Culture des), dans le Code de Hammurabi, 58.

Charmes en Égypte (Voir Incantations). Chemin du soleil (Voir Route).

Chéops. Voir Kwfwi.

Chérémon écrivit contre les Juiss, 483.

Chiens (Présages tirés des) en Babylonie, 276.

Chrisi (= Messie) 519. Voir t. I, 285: Messianisme.

Chronique des premiers rois de Babylone, 217.

Chronographie (Documents relatifs à), dans la Bibliothèque d'Ashurbanipal, 217.

Chronologie (Documents relatifs à), dans la Bibliothèque d'Ashurbanipal, 217.

Chodorlahomor, 113, n. 2.

Chute. Poème dit « du Paradis, du Déluge et de la Chute » aux temps shuméro-akkadiens, 21, 24, 33.

Ki-ab, nom d'un bourg du territoire de Lagash, 10.

Cyaxare s'empare (c'est l'opinion le plus vraisemblable) de Ninive en 607 (cf. t. I, 251), 382.

Kidin-Inurta, n. pr. d'un préfet de Bagdad, à l'époque cassite, 207.

Ciel. Le premier ciel; les cieux divers, 462, n. 3, 504, suiv.

« Ciel élevé » titre d'une série d'Hymnes cunéif. en l'honneur de Sin, 404.

Kilammu, ancêtre de Panamu, roi de Y'ôdi, 421.

Cimmériens. Voir Gimirréens.

Ki-nu-nir, localité du pays de Lagash où était un temple en l'honneur du dieu Dumuzi-abzu, 10. On connaît des « prêtres » υsи-κυ, pré-sargoniques, de ce lieu (DP 159).

Kipkip, ville au sud de Thèbes (Égypte), 308.

Chypre = Yadnan (Voir t. I 247). Lettres de Chypre (époque d'El-Amarna) en babylonien, 177.

Cyrus le Grand (petit-fils de Cyrus Ier), rend leurs dieux aux cités; permet aux Juifs de rentrer en Palestine, 382 (cf. t. 1, 252). C. détruit les Mèdes (Vision de Nabonide), 395. Sa vocation par Marduk dieu de Babylone, 397; c'est Marduk qui le fait

entrer à Babylonc sans combat, 397, qualités de C., 397, ses titres, 398.

Kish, ville du pays d'Akkad. Elle eut la primauté après Lagash, 6, et fut soumise ensuite par Ur. Son dieu protecteur était Ilbaba (un dieu de la guerre) dont le temple s'appelait ê-mete-ur-sag (Voir Tn.-Dangin. RA IX (1912), 34-37.

Kishar. Voir Anshar.

Kishassu, n. pr. de ville, dans une demande d'oracle, 269.

Kislew. Voir Kislimu.

Kislimu, nom du 9e mois babylonien, 532.

Kîsu, roi de Silûa (dans l'île de Chypre) au vn° s., 309.

Citium (aujourd'h. Larnaka) ville de Chypre, 443.

Kitros, Kitrusi, ville de Chypre, 309. Kittu ou Kettu (= la Justice déifiée), rejeton de Shamash et d'Aya. Shamash était, dans le ciel, le dieu suprême de la Justice, et Aya sa parèdre, 208, 257, n. 1.

Cléanthe, philosophe stoïcien. Il était né à Assos, en Troade; il mourut en 225 av. J.-C. Esprit lent, mais laborieux et méthodique. Il succéda à Zénon et exposa fidèlement ses doctrines mais sans en combler les lacunes. La grandeur de son caractère et la pureté de ses mœurs lui acquirent une haute réputation à Athènes où il enseignait. Il ne reste de lui que le titre de ses ouvrages (une bonne trentaine) et un bel hymne à Jupiter que nous avons cité, 470 s. Sa biographie et le catalogue de ses ouvrages sont dans Diogène de Laërte.

Clément d'Alexandrie, maître célèbre et chef de l'Ecole chrétienne d'Alexandrie au n° s. après J.-C.; s'appliqua à montrer comment la doctrine de l'Évangile peut convenir aux intellectuels, aussi bien qu'aux simples, 486; 508.

Cléodème (appelé aussi Malchos), auteur juif alexandrin, 478.

Cloître pour femmes (SAL-ME: recluses), auprès du temple du dieu Soleil, 69, 70, 114.

Km-wr = pays au N. du golfe de Suez. Code de Hammurabi, 54 s. Fragments sur tablettes, 219.

Code assyrien, écrit dans sa forme connue, sur tablettes fragmentaires dont trois principales qui ont été traduites par V. Scheil. Ces lois auraient été promulguées par un des rois de la puissante dynastie d'Ashuruballit (1390-1190); elles ont pour objet: le mariage, la propriété, le gage, les crimes et délits. A proprement parler, ce Recueil est, non pas un code, mais un ensemble de jugements qui ont reçu force de loi (Voir E. Cuq in RA, XIX (1922), 44-65.)

Code hillite. Résumé des données qu'il fournit, 183 suiv. — Les articles, 188 suiv.

Gode shumérien, 46.

Kohailu, nom propre palmyrénien, 437. Komarénens, gens d'une tribu palmyrénienne, 438.

Comestibles. chez les Hittites, 186.

Commerce, dans le Code de Hammurabi, 60. — Sociétés commerciales, 71 s.

Compilations d'hymnes et prières cunéiformes, 36 s.

Composition (Mode de) dans le grand « poème de la Création », 83.

Confession négative, ou mieux Protestation d'innocence chez les Égyptiens, 127 s. Voir 338 suiv.

Conjurateurs. Voir Incantations.

Contes égyptiens, 128, 129.

Contrats de la Ire dyn. babylonienne, 64; conditions pour qu'ils fussent valides, 64 s. C. écrit de mariage, nécessaire dans le droit babylonien et aussi, en principe, dans le Droit assyrien; (peut-être pas chez les anciens Hébreux), 220-221 avec n.3. (Cf. 65 s.)

Copies de textes cunéiformes faites par les scribes sur collections de diverses villes, 4, n. 1; 54, n. 3; cf. 82, n. 1; 219; 251; 383. — Copies du dieu Thot. en regypte, 116.

Copte, dernier aboutissant de la langue égyptienne, 116.

Coran. Les porteurs et les lecteurs du C., 286, n. 1. — La formation du texte actuel du C., 286, n. 1.

Corde, dans les pratiques magiques, 263.

Corporations chez les Hittites, 186.

Cosmas Indicopleustès, marchand et voyageur (vie s. ap. J.-C.), né à Alexandrie. Il se fit moine et écrivit divers ouvrages de géographie et de théologie; 483, n. 4.

Costume des Hittites, 184 avec n. 12.

Courtisanes, dans le Code de Hammurabi, 62.

Koyundjik, 216, n. 1, 267, n. 2.

Créancier, dans le Droit assyrien, 223 s.

Création (Poème de la), aux temps de la Ire dynast. babylonienne, 80 s., 398 (Cf. 219), un récit égyptien de l'époque gréco-romaine, 413.

Crimes, dans le Code assyrien, 224, Critique. Notes critiques des vieux scribes babyloniens, 2, 102.

Crotone (Grande Grèce): l'Institut pythagoricien, 447.

Kudurlagamar, 113, n. 3.

Kudur-Mabuk, roi de lamutbat « ou Emutbal) = Élam occidental. Voir t. I, 25.

Kudurru (gouverneur d'Erek), remercie .son roi de lui avoir envoyé un médecin qui l'a guéri, 311.

Kudurrus, duplicata de titres de propriété, écrits les uns sur des pierres roulées ou galets ovoïdes, les autres sur des stèles taillées, 205 s.

Knyundjk. Voir Koyundjick.

Culte, but de la création, 90. Esclave admis au service liturgique, à Larsa, sous la l<sup>re</sup> dyn. de Babylone, 114. Cultures, dans le Code de Hammurahi, 58. Bail de c., 68.

Kumari, quartier de Babylone.

Kurkh, ville située en Assyrie, au nord de Mardîn, à mi-chemin entre le Tigre et l'Euphrate (Сf. Guthe. Bibel Atlas), 291.

Kurî (Κούριον), ville de Chypre, 309.

Kurigalzu, nom porté par trois rois cassites, aux xvne, xve et xive s. av. J.-C., 209.

Kush, dans les textes cunéiformes, dans la littérature égyptienne et dans la Bible, désigne le pays situé au sud de l'Égypte, 321, 348.

Kutha, ville du pays d'Akkad, située au nord de Babylone, 2. Parmi les nombreuses inscriptions de Dungi (IIe dyn. d'Ur) deux seulement sont rédigées en sémitique (les autres en shumérien) et l'unc des deux est de Kutha. Le dieu de cette ville était Nergal dont le temple s'appelait êmeslam.

Un Mythe de Nergal et Ereshkigal a été trouvé dans la correspondance d'El-Amarna.

Daban, nom d'un canal babylonien (époque cassite), 209.

Dadufhoru, fils ou petit-fils du pharaon Khufu, 133, n. 1.

Daia, un des dieux arabes du temps d'Asaraddon. Il rappelle le dieu T', nabatéen, 306, Voir Ata.

Damasu, roi de Kuri = Κοδρίον (ville de Chypre), sous Ashurbanipal, 309. Annal. Cyl. C, I, 41.

Damu, déesse attestée par les noms propres pour la période antérieure à Hammurabi (cf. Iluber, Personen.) Elle est honorée sous le grand roi babylonien; elle figure plus tard, sur les kudurrus. Elle n'est pas réellement disctincte de Gula, déesse de l'enfantement, de l'art de guérir et aussi des bornes des champs, 208.

Damúsu, roi de Qarti-khadashti, en Chypre. (Voir ce mot), 309.

Daniel, prophète écrivain juif (époque de la Captivité de Babylone), 382, 489. Cf. t. I, 252.

Δάωνος ou Δαως, nom du 6° roi préhistorique, d'après la tradition babylon., 400.

Dardaniens 322, 309; prennent part à la confédération hittito- « syrienne », contre Ramsès II. Battus, ils passent en Italie (Cf. t. I, 252).

Darius (Voir t. I, 253). 424, s.; 481.

David, suce. de Saül comme roi d'Israèl, organisa en son royaume naissant une sérieuse administration civile, économique, militaire, et fonda une capitale (Jérusalem.) David fut très populaire à cause des services qu'il rendit au peuple, à cause aussi des avantures de sa jeunesse et enfin des infortunes de sa vieillesse, 140; 364; 381.

David et Goliath, 140.

 $Davonus = \Delta \acute{a}\omega vo\varsigma$ .

Da-zi-ma (« qui lève un bras sain »), conçue comme une divinité, dans le poème shumérien en-e-ba-am, 32, 33.

Deben, poids égyptien de 0.98 à 0.91 grammes, 364, n. 5.

Dédicace (Voir Temple.) D. d'une chapelle à Nana par Asaraddon, roi d'Assyrie, 306, s.

Dedw (=Busiris) ville du Delta assez obseure; patrie d'Osiris, pense-t-on, 343, s.

Delaya, fils de Sin-uballit, gouverneur de Samarie (ve s.), 427.

Délits, dans le Code assyrien, 224.

Delphes, ville de la Phocide, sur le versant du S.-O du Parnasse. A D., les dieux entraient en communication avec les hommes par l'intermédiaire de la Pythie. Ses oracles, célèbres surtout depuis le vre s. av. J.-C., illustrèrent et enrichirent la ville. On venait de très loin consulter la Pythie 50, n. 1. La Sagesse du collège sacerdotal de D. 446. Déluge. Poème dit « du Paradis, du Déluge et de la Chute », aux temps shuméro-akkadiens, 24, s.

Le D. d'après la recension de Nippur, aux temps shuméro-akkadiens, 33, d'après la recension de l'époque de Hammurabi, 94, s. Dans l'Epopée de Gilgamès, 239. — Dans le Livre d'Hénoch, 505.

1. Démétrius, auteur juif de l'époque alexandrine, 478.

2. Démétrius de Phalère, homme d'État et orateur grec (mort vers 283.) Il gouverna à Athènes, de 318-308 avec sagesse et douceur. En 307, le parti démocratique reprit le dessus et D. n'échappa à la mort que par la fuite. En Égypte il aurait décidé Ptolémée Lagus à la fondation de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. D. écrivit sur une foule de questions; 487.

Démocrite philosophe né à Abdère, (Thrace) entre 520 et 460 av. J.-C. Il avait beaucoup voyagé, Leucippe (d'Abdère) et Anaxagore auraient été deux des philosophes qui auraient exercé sur lui le plus d'influence. Il fut très lié avec Hippocrate de Cos. Quatre grandes thèses (contre les Éléates) paraissent résumer sa doctrine: 1º la matière n'a qu'une divisibilité limitée; 2º le vide existe aussi bien que le plein; 3º rien ne se fait de rien; 4º le semblable attire et perçoit le semblable, 447.

Démons, en Babylonie, 281, s.

"Démons », d'après Platon, 450; chez les Stoïciens (Cléanthe), 474, l. 15, n. 6.

Démon du midi. Voir Shûtu.

Démotique, état particulier de la langue égyptienne, 116. Écriture démotique, 380.

Dents. Voir Ver.

Déportations des Juifs, 445, n. 5.

Dépôt, d'après le Codé de Hammurabi, 60. En Droit assyrien, 225.

Dêr, ville située en Babylonie, à l'est du Tigre, dans le pays de Iamutbal, 398.

Dettes, dans le Code de Hammurabi, 60.

Deutéronome, 5° livre mosaïque du Pentateuque, 509.

Deux frères (Roman des), du Nouvel Empire égyptien, 375, s.

Dialectes égyptiens, 115.

Diban. Voir Dybon.

Dybôn, ville de Moab sur la rive droite de l'Arnon, 417, s.

Didi, un des héros du roman égyptien de Khufu, 134.

Didusanafrui, localité, 133.

Dieu bon, bon dieu se disaitdu pharaon, cf. 138; 142.

Dieux, en Assyro-Babylonie: Tout par ordre des d. exemple, 255-256. (Voir Dons). Rapport (récit historique) sous forme de lettre adressé par Sargon à son dieu, du palais royal de Kalakh au temple d'Ashshur, 295. — Les armées sont armées du dieu, les victoires sont victoires du dieu, 300, cf. 289. De même chez les Égyptiens (Amon et Ramsès II), 323, s.

Dieu, chez Aristote, 456; — chez les Stoïciens, 469, 470-472. Contemplation de Dieu d'après Platon, 448. D. a fait le monde par bonté, 449; 453; D. d'après Epicure, 473. — D. dans Philon, 492, s.

Dilbat=la planète Vénus, chez les Babyloniens, 274.

Dilbat, petite ville non indentifiée dépendant du territoire de Babylone. En 1908, M. J. É. GAUTIER a publié les Archives d'une famille de Dilbat, au lemps de la Ire dynastie de Babylone, 65 n. 1 s., 73.

Dilmun fut un des centres les plus anciens de la civilisation shumérienne. (Voir t. I, 255). 22, 25 n. 1, suiv.

Dingir-adda-mu (ou Dingir Adda-mu? « le dieu Adda fait cadeau»), auteur (?) d'un hymne et d'un psaume, 3.

Djmh, localité de Nubie, 528.

1. Diogène (le Cynique), né vers 414 av.

J.-C., à Sinope (Pont-Euxin); ennemi des philosophes spéculatifs, de la religion de son pays et de ceux qui la représentaient; il excluait même l'idée d'un dieu comme incertaine et inutile. Adversaire de tous les préjugés, il affectait de se permettre publiquement tout ce qui n'est pas mal en soi. Pris par des pirates, il fut vendu comme esclave et refusa de se faire racheter; 486.

 Diogène de Babylone, philosophe stoïcïen du nº s. av. J.-C. Il avait étudié à Athènes sous Chrysippe et Zénon de Tarse.

Diogène Laërce était né, pense-t-on, à Laërte, en Cilicie (d'où son nom de laërce) et aurait vécu au IIIe s. ap. J.-C. Il écrivit en grec. Les vies des plus illustres philosophes de l'antiquité. (Cf. Croiset, Hist. de la Littér. grecque, t. V, 818-820), 468, 470, 472.

Djezer = Gezer, Gaz-ri. Voir Gezer.

Diphile, poète comique grec du Ive s. av. J.-C., un des principaux représentants de la comédie nouvelle, ainsi que Philémon et Ménandre, ses contemporains (Voir ces mots), 452.

« Dispersion », terme employé pour désigner l'ensemble des Juifs dispersés en divers lieux de l'Empire grec ou romain (en dehors de la Palestine).
— dans le Livre d'Hénoch, 505.
— dans les Psaumes de Salomon, 515.
Littérature de la dispersion, 476 s.

Divorce (Voir Mariage). Contrat de d. (Ire dyn. babylon.), 66.

Dodone, ville de l'Épire. Son temple de Zeus — un des plus anciens de la Grèce — et son oracle étaient célèbres, 50 n. 1.

Doigt mystérieux traçant figures (?) (Présages), 51.

Donation de champs au dieu Marduk, sous les Cassites, 209 s., — au temple de Dûr-Bèl-kharran-bêlutsur, 293.

Dons faits aux dieux sous la Ire dyn. de Babylone, 75. Autres, 209. Dor ou Dora, ville de Canaan, au dessus du golfe de Caïfa, 364. (Voir t. I, 255.)

Dot dans le Code de Hammurabi, 62. Inventaire d'une dot à Sippar, au temps de la lre dynast. de Babylone, 62, n. 1.

Drapeau. Voir Emblèmes.

Droit. Ecoles de D., 54; Tablettes-code, à l'usage des « étudiants en D. » 55 avec n. 2 et 3.

Dwat=le pays que le soleil parcourt la nuit. On peut assez bien définir ce termeen l'appelant le She'ôl égyptien; mais sa conception doit avoir varié comme les conceptions de l'au-delà. (Cf. t. III: Idées religieuses) 18, 120, n. 5, 336.

Dugga-melû, n. pr. de personne, à l'époque cassite, 207.

Dug-ru, temple en l'honneur du dieu Ningirsu de Lagash, 10. (Entem. et Urukag, passim.)

Dul-azag, nom de la montagne de l'Est ou se fixent les destins (ZIMMERN, Babyl. Hymn. und Geb in Auswahl, 14, s.) Un Dul-azag fut construit dans l'Upshu ukinna ou sanctuaire des destins, lequel se trouvait dans l'É-kur. (Jastrow. Relig., t. I, 337 et East India House, II, 54, s.) 42.

Dumuzi. (Voir Tammuz.)

Dumuzi-abzu, dien (non pas déesse) probablement distinct de Dumuzi. (Deimel, Panthéon, 104-106), 10.

Dumuzu. Voir Düzu.

Dumuia, un des principicules de Canaan, à l'époque d'El-Amarua — soupçonné d'avoir passé aux sa-gaz, 175.

Dun-x, nom propre d'un dieu shumérien non idensié, 8.

Dupliash, Tupliash, fleuve d'Élam (le Duwerig?) Le pays arrosé par ce fleuve s'appelait aussi D/tupliash, nommé également Ash-nunnak, 107.

Duplicata de documents cunéiformes, passin, par ex., 84, n. 1 et 3, 95; de de textes égyptiens, par ex. 145 n. 2. Dûr-Bêl-kharran-bêl-utsur, « ville d'Assyrie sur le fleuve Tartar; c'est probablement le moderne Tell-Abta, 294.

Dûr-labugani, 111.

Dûr-kurigalzu = Agherguf, dans le rayon de Bagdad (Cf. Schell et Gauter, Annal. Tukulti Ninip II, 37), 293.

Dûr-Lagaba, 111.

Dûr-zakar, fort de Nippur, consacré à la déesse Ninkharsag ( = Nin-makh), 111.

Dûr-utsi-ana-Urra, 111.

Dûzu, Du'uzu, nom du 4° mois babylonien, 532.

É-a était le dieu de la ville d'Éridu, située dans la plaine basse de la Chaldée, et dieu de l'ab-zu (mot shumérien qui signifie maison de science, ou maison de profondeur (profonde) : bît nîmeqi en babylonien).

Et l'ab-zu paraît avoir été (Noter l'observation de Demee, Panth., 262 b. à cette opinion de Jensen) cette sorte de ceinture d'eau douce qui encercle la terre, mais qui s'étend aussi au dessous et qui jaillit dans les sources.

Dans les exorcismes, le patient était aspergé par le prêtre avec de l'eau de l'abzu d'Eridu, conservée dans des bénitiers ou réservoirs, aux temples. (Eridu était la ville qui paraissait saire le trait d'union entre les eaux douces de terre amenées par le Tigre et l'Euphrate et celles du ruban ceignant la terre). Ea, le dieu d'Eridu, « roi de la sagesse », « qui crée l'intelligence » (cf. 102, 211, 238, 240, 296), jouait un grand rôle dans les incantations et dans les fonctions sacerdotales. (Cependant le soleil, Shamash, demeura le dieu de la divination). - Voir Anu.

Une tradition fit de Ea le créateur de l'humanité, cf. 82 s.; 85; 212; 244. — Verbe d'E, 402.

Le même dieu fut, sous des noms divers, patron des artistes ou artisans de diverses catégories, 208, 387.

Éa dans le Mythe d'Adapa, 210 s., Éa et Atarkhasis, 34.

£a-bani. Voir En-ki-dú.

 $\vec{E}$ ... anna, 402.

É-anna, nom du grand temple de la déesse Naná à Erek. Cf. 10, 307 s.; 312.

Éannatum, fils d'Akurgal, patesi de Lagash, au cours du 3º millénaire av. J.-C., 6.

Eau « de vie » (Descente d'Ishtar aux enfers, I. 34.), 245.

Eaux (Présages tirés des) chez les Babyloniens, 279.

Ebana, père d'Aahmès (voir ee mot), 319 avec n. 1.

É-babbar, nom du temple du soleil à Sippar, et aussi à Larsa, 10, 110.

É-barra ou É-babbara autres noms de l'É-babbar, temple du dieu Shamash, à Sippar, 252; 255 « bâti » par Nabuchodonosor en 45 ans, rebâti par Nabonide, 394-395.

Ebirillu, un des dieux arabes, du temps d'Asaraddon, 306.

*È-ka-hi-dug-ga*, sorte de chapelle probablement, 390.

Ekishtura, roi d'Edi'li, du temps d'Ashurbanipal. 309, Annal. Cyl. C, I, 36.

E-ki-[qala] nom d'un temple mal connu, du temps d'Urukagina, 10.

É-kidurinim, temple de Ninêanna à Babylone, 393.

Ékishshirgal = Egishshirgal.

Ecclésiastique, livre de la Bible appelé par les Pères grecs La Sagesse de Jésus, fils de Sirach, ou La Sagesse de Sirach. Suivant une opinion fondée, ce livre poétique, qui se rattache au genre gnomique, (écrit en hébreu vers 180 av. J.-C.), aurait été traduit en grec vers 130 av. J.-C., 488. (Cf. 512).

Eclipse. Présages tirés des é., à l'époque de la Ire dyn. de Babylone, 107 s.

Eclipse, en astrologie babylonienne: présage de malheurs, 272 suiv., 283.

Écoles; à Sippar, 54, n. 4 et ailleurs (Cf. 82; n. 3). Voir 94-95. É. juive d'Alexandrie, 477.

É-kur, temple du grand dieu Enlil (=Bêl), à Nippur, au pays de Shumer, 41; 262; 392; 403.

Un ê-kur dans la « ville » de Dûr-Bêl-kharran-bêl-utsur, 294.

É-kur-shum-ushabshi, nom d'un prêtre de Sippar, 253.

Edi'ali, Edi'li=Idalion, ville de Chypre, 309.

Édom, 309. Une tribu d'É. en Égypte, sous la XIXe dyn., 325.

Edoranchus, var. du nom du 7º roi préhistorique, d'après la tradition babylon., 400.

Edoreschus, var. d'Edoranchus.

E-engur-ra, temple du pays de Lagash en l'honneur de la déesse Ninã. (Entemena, passim; Urukagina, Tabl. Vers. I, 6 s.), 10.

Ègalanna, 402.

E-ga-nun-makh, lieu sacré sans doute, que nous ne connaissons que par CT XV, Pl. 13, l. 16; supra, 42.

Égypte, isolée par la Méditerranée et les déserts arabique et lybique, favorisée d'un climat chaud et d'un sol d'une fertilité exceptionnelle, périodiquement renouvelée par les inondations du Nil. Il suffisait à l'homme d'un léger effort pour réaliser un sérieux progrès de bien-être.

Dès 4.000° av. J.-C., un royaume est constitué en Égypte, régulièrement et solidement; la langue est depuis longtemps formée. Le peuple est déjà très avancé dans la connaissance des arts. L'Égypte ne pouvait que rayonner dans tout l'Orient (Voir t. I, 257), 315, offensive économique, diplomatique, politique après l'expulsion des Hyksôs, 315, n. 1, 382, Histoire d'Eg.

de Manéthon d'après des sources sacrées, 483.

Égyptien. La langue é., 115 s., dialectes ég., 115 n. 1. — Les Égyptiens dans les Oracles, 268, n. 1.

*Ègishshirgal*, temple de Sin à Ur, 393. *È-kharsag-il*, temple de Ninkarrak, à Babylone, 393.

É-khi-li-an-na, chapelle consacrée à la déesse Nanâ, dans le temple È-an-na d'Erek, 307, 388.

 $\hat{E}$ -khi-li-azag-ga =  $\hat{E}$ -NIR de l' $\hat{E}$ -khi-li-an-na d'Erek, 388.

E-khulkhul, temple de Sin (Lune) à Kharran, 395 (Nabonide.)

Ekiqala, 10.

È-idib-an-azagga, nom de la ziggurat du temple de Shamash à Sippar, 394.

El, dieu nommé dans l'inscription de Panamu au dieu Hadad, 430, s.

Élam (107) situé à l'Est de la Mésopotamie. Dès le 4° millénaire, deux races (Sémites et Anzanites) sont en rivalité en ce pays. Après avoir subi l'influence d'Ur et de Babylone, l'É. reprend le dessus. Dès le 3° millénaire, on constate l'influence de sa céramique en Canaan.

Littérature divinatoire des Elamites de Suse, 280.

Au xit° s., Shutruk-Nakhkhunte, roi d'Anzan et de Suse, mit à sac Sippar, y enleva les stèles de Narâm-sin, le Code de Hammurabi, et tous les kudurrus de l'époque cassite. (Voir t. I), 222 et 257, 382.

El-Amarna, à 300 km. au S. du Caire; capitale créée par le pliaraon Amenophis IV (XVIIIe dyn.). On y a découvert une correspondance très importante entre Amenophis III et Amenophis IV et des princes ou roitelets de Canaan, des rois khittites, babyloniens et autres. (Voir t. I, 257-258), 171, s. 346, 529.

El-Kab. Voir Nekheb.

Eldad (El-dåd: Dieu aime), Israélite désigné pour faire partie des 70 An-

ciens qui devaient aider Moïse dans le gouvernement du peuple. Quand l'homme de Dieu fit ranger ces Anciens autour du Tabernacle, pour recevoir l'esprit de Dieu, Eldad était absent; cependant il put prophétiser (Cf. et Num. X1, 24-29). — Livre d'Eldad et de Modad, 511.

Eléazar au IIIe Mac. 480; dans la Lettre du Pseudo-AristIe, 487.

Eléazar (Lettre apocryphe du Grand prêtre) sur le sens allégorique, 490.

Electrum, alliage de trois parties d'or et d'une partie d'argent, 129.

Élégie, à l'époque hellénistique (peu de sentiments, beaucoup d'érudition, jolis détails); racontait agréablement des aventures amoureuses, rassemblait des souvenirs mythologiques ou historiques, expliquait de vieilles coutumes ou traditions, célébrait les rôis, ou bien encore prêtait son concours à la religion officielle, 467, n. 3.

Eléphantine, île du Haut-Nil. Vers 4.000 av. J.-C., dépôt de commerce de l'Égypte avec le Soudan. Vers 407 av. J.-C., il y avait la une colonie juive assez importante (Voir t. I, 268), 328. (Voir Jeb.) Papyrus d'E. 422 s. 424 note. Temple de Yahô à E. 423, s. Les papyrus d'E, 423 s.

Les mandragores d'E., 328.

Ellipi, pays au N.-O. de l'Élam. Dans un oracle à Asaraddon, 269, 528.

Élu (= Messie), dans le Livre d'Hénoch, 502.

E-mahh, 392.

Emblèmes des dieux précédant les armées, 157.

Empédocle d'Agrigente (Sicile), au ve s., s'appliqua à ramener la vie de l'univers à un ordre immanent qui rendit compte de ses variations et de sa régularité tout à la fois. Il crut en trouver le principe dans un mouvement giratoire dont il définissait l'action à l'aide de combinaisons différentes des quatre éléments : eau, terre, air, feu, sous l'influence de la haine et de l'amitié, 447.

Émutbal. Élam occidental ou pays situé à l'est du Tigre, 115.

En-a-kal-li, patesi de Umma, 6.

É-namkhe, temple du dieu Rammân, au quartier de Kumari, à Babylone, 393.

En-annatum. Deux rois de Lagash (entre 3000° et 2800°), ont porté ce nom. Ils ont régné, l'un immédiatement avant, et l'autre immédiatement après Entemena (le roi dont il nous reste le grand et beau vase d'argent), 7.

É-ninnů, temple célèbre érigé à Ningirsu, dieu de Lagash, 12 s., 18, 20.

En-ki (= seigneur de la terre), nom shumérien du dieu Ea. Voir Éa, 8, 25, n. 1, s.

Enkidu, héros mythique babylonien per-Dans sonnifiant la force brutale, 233 s. les Fragments Scheil et Meissner de l'Épopée de Gilgamesh, ce mot est écrit en-ki-du; dans des recensions postérieures : en-ki-du (dé-kak) qui peut alors se lire êa-bani (nom propre attesté par plusieurs textes de comptabilité, dès l'époque d'Ur, v. g. SAk n. 154; Keiser, Doc. Ur 238; 79. Etc. (Voir aussi Ed. Chiera, Lists, I. 59, n. 113), 95 s., 97 n. 2.

Enfantement (L'herbe de 1'), 246.

Énigpakalamasumma, temple de Nabû, au quartier de Babylone appelé Khariri, 393.

Enlil ou Ellil. Dès les premières époques historiques (3° millénaire), Enlil figure comme dieu suprême de Nippur, de Lagash, et peut-être de tout le pays de Shumer, jusqu'au temps du roi Urukagina (2800\*). 6, 8 s.; 12 s. Alors Anu paraît prendre, peu à peu la première place et la triade se constitue: Anu, Enlil, Éa, 297, 387 (cf. Anu).

Sous la 1re dynastie de Babylone,

Marduk, le dieu de la capitale, prend sous le nom de Bêl, la place d'Enlil, 105 s. Cf. 53. — Enlil, Shamash, Marduk, 391. — Psaumes et hymnes shumériens à E., 41-45, cf. 404. — Influence religieuse et littéraire de son temple à Nippur, avant Hammurabi, 53. — Verbe d'E., 402. — Textes divers, 404-406.

En-meduranki, vieux roi de Sippar, révélateur des rites divinatoires. (Voir Zimmenn, Ritualtaf. nº 24), 400.

Ennéades, en Égypte. Voir Cercle divin.

'Énosh (=homme), nom du 3<sup>e</sup> patriarche antédiluvien biblique, 400.

En-shagme, titre du dieu Nabû (déjà connu comme dieu de Dilmun), 33. Voir St Langdon, Le poème sumérien, 209, n. 7.

Entemena, roi de Lagash (3° millénaire), célèbre pour cette magnifique œuvre d'art qu'est son beau vase d'argent, p. 6 (Voir t. I, p. 13, n. 1).

Énuma elish sont les deux premiers mots du grand Poème babylonien de la Création et lui servent de titre. Il aurait été composé vers 2.000 av. J.-C., 81, 84.

Enreloppes. Voir Tablettes.

Epagomènes, mot par lequel les Grecs désignaient les 5 jours supplémentaires du calendrier égyptien, 530.

Épatutila (« maison du sceptre de vie ») temple d'Inurta, à Babylone, 390.

Epicure; 472. (Cf. t. I, 259 : Epicurisme.)

Epigramme, eut grand succès, à l'époque hellénistique, 467, n. 3.

Épistolaire (Genre), babylonien, 112 s., assyrien, 310. Cf. Lettres.

Éponymes, officiers royaux dont on attachait le nom à chaque année où ils remplissaient leur office, à Ninive, avec indication de leur titre et mention des principaux événements de leur éponymat. Le roi était éponyme la première année qui suivait son avènement; puis le turtanu, le commandant du Palais, le grand échanson et d'autres grands officiers successivement. - Pour la Grèce, voir t. I, 259. Canon des Eponymes, 217.

Épopée de Gilgamesh, à l'époque de Hammurabi, 95, son but, 99, n. 1; à l'époque assyrienne, 232 (cf. 219). Epopées grecques : leurs caractères. 446.

Erek (= Uruk), ville de Shumer. (Voir t. I, 259). Héritages, 73. Son culte primitif était celui de la déesse voluptueuse Ishtar (cf. 97), 233 s..; 235, n. 2; 312. — Fête akîtu à E. 387.

Ereshkigal (« princesse de la grande terre »), déesse parèdre de Nergal, dieu des enfers, 282. Mythe de Nergal et Ereshkigal, 213, 244.

Eridu. A l'époque où le golfe persique remontait bien plus haut qu'aujourd'hui, la ville d'E. se trouvait entre les embouchures du Tigre et de l'Euphrate qui se jetaient séparément dans la mer. Elle se trouvait donc sur l'eau douce, eaux des deux fleuves se jetant dans l'abzu ou ceinture d'eaux douces séparant la terre des eaux salées.

D'après une antique tradition, on pensait que les rites et les sacerdoces étaient venus d'Eridu. C'est là que le dieu En-ki (= Ea) avait fondé le plus ancien sanctuaire du monde, l'Ê-abzu. Code Ham. R II, 1. Cf.

14, 51, n. 8.

Erîsu, roi de Sillû (Soloi), ville de Chypre, à l'époque d'Ashurbanipal,

É-sakudkalama, temple de Shamash, à Babylone, 393.

Ê-sag-il, Ê-sag-gil (= maison à la tête haute, ou « m. au faîte élevé », temple du dieu Marduk, à Babylone. Bâti par les Anunnaki, 91. Cf. 84, n. 2, 304, 307, 392, 396.

Eschyle, 486. Dans chacune des situations pathétiques que lui fournissait la légende, il apercevait une question proposée à la conscience humaine, aussi chacune de ses tragédies contenait elle un problème d'ordre moral, Il se plaisait à taire voir la volonté humaine se frayant en quelque sorte une ronte douloureuse au milieu des forces mystérieuses qu'étaient pour lui (puisqu'il acceptait les vieilles croyances) la jalousie des dieux, la puissance inéluctable du destin, la transmission héréditaire des antiques malédictions, la responsabilité collective des générations. (CROIser.) Cf, t. I, 259.

Esclaves dans le Code Shuménien, 47; - d'après le Code de Hammurabi, 61, 63; — partagés comme les biens mobiliers et immobiliers, 73. Cf. 67, n. 4; en Droit assyrien, 225; Chez les Hittites, 183, admis au service liturgique, 114. En Égypte, 150.

Esdras. Cf. t. I, 382 (Livre III) en grec, 481; 499.

Ê-sharra (= maison de la totalité), autre nom de l'E-kur ou temple du dieu Enlil (Bêl) à Nippur. Lorsque Ashur, dieu national des Assyriens, eut usurpé les prérogatives du dieu Bêl, les prêtres de sa capitale appelèrent son temple E-sharra (CRAIG, Relig. Texts, I, Pl. LXXXIII, I, 6.) Et c'est Ashur lui-même qui l'avait édifié (Créat. V., 141-146.) Ce temple paraît représenter ou synthétiser à la fois le ciel et la terre, κόσμος, dans le poème de la Création. (Résumé de la question dans P. Duorme, TR 57 in 144.)

L'È-sharra était, du moins à l'époque séleucide, un nom du sublime parakku de la tour à étages d'Anu (à Erek), dépendance du temple bit resh. (TH = Dangin, Rituels accad,

p. 74.

Eshmun, dieu de Sidon; sa parèdre était Astarté, 440; dieu guérisseur que les anciens identifièrent à Esculape. - Son temple a été découvert à Sidon (Saïda), en 1902, par MAGRI-DY bey.

Eshmunazar, roide Sidon; son inscription (époque perse), 439, 441.

Esséniens. Ils constituaient une sorte d'ordre religieux, « superfétation du Judaïsme en décadence », à l'époque de J.-C. (STAPPER). Parmi les khassidim. 4000 dédaignant la vie active, la politique militante et les discussions ardentes s'adonnèrent à la vie religieuse et contemplative; on les appela khassaim (forme syriaque de khassidim) d'où Erraiol = Esséniens, Ils vivaient, dans l'oasis d'Engaddi (bord oriental de la mer Morte), en de grandes maisons (véritables couvents), pratiquaient la mortification, le silence, le travail, de nombreuses purifications; 508, 523.

Eshnunak, Eshnunnak, Ashnunnak, nom ancien de Tupliash, pays situé au S.-E. de la Babylonie, au S. du fleuve Kerkha (Voir Streck, Assurbanipal, t. I, p. CXIV n. 3), 398.

Esprits causant les maux qui désolent l'humanté (chez les Assyro-Babyloniens), 281 s. (Voir Démons.), 282.

Etana, sorte de demi-dieu (son nom est précédé du signe de la divinité) héros d'un mythe dont nous possédons quelques fragments. Dans tabl. II du Poème de Gilgamesh (Col. IV, 1. 45), nous constatons qu'Etana est dans le royaume d'Ereshkigal, l'Hadès.

Le mythe d'E. 35, 245.

Cycle d'Etana, 246.

Etanim, nom de mois phénicien, 443. Etat, dans Platon, 455, n. 1.

E-temen-an-ki, 392.

Étendug, 402.

Éternilé (« demeure d' ») = le tombeau du pharaon, 115.

Ether, chez les Grecs, 461, n. 3.

Éthiopiens — ceux dont parlent les Grecs, — n'ont pas colonisé l'Égypte mais ont été colonisés par elle, à partir de la XII° dyn. Perdant des siècles, ils ont été sujets des phararons. Avec Piônkhi, ils conquirent l'Égypte (vin° s.) Voir t. I, 135. — Ils furent battus par Asaraddon et Ashurbanipal. Cambyse fit aussi une expédition dirigée contre eux. — Les Éthiopiens dans les Oracles cunéiformes, 268 n. 1.

Eδεδωραχος, nom du 7° roi préhistorique, d'après la tradition babylonienne, 400.

Eύεδωρετης, var. du nom du 7° roi préhistorique, d'après la tradition babylon. (= En-meduranki?), 400.

*É-ulmash*, temple d'Anunitum (Ishtar) à Akkad et à Sippar.

É-ul-mash-shakin-shum, nom propre de roi (dans les tablettes rituelles de Sippar) régna, à Babylone, de 1031-1015. p. 253.

Eupolème, auteur juif alexandrin, 478. Euripide, 486. Son œuvre poétique fut une de celles qui dut exciter le plus la pensée contemporaine.» (Choiset). L'influence de la philosophie (ve s., c'est le siècle de Socrate) avait pénétré jusqu'au fond de son âme et y avait créé une sorte de dualité entre le penseur et le poètc : celui-ci accepte les vieilles légendes et en tire parti avec tous les dons de son génie (il en dégage tous les sentiments de piété ou de terreur dont elles étaient pleines); mais le penseur mèle au dialogue ses réflexions personnelles, tantôt fines et moqueuses, tantôt graves et légèrement attristées.

Eusèbe (264-338) de Césarée en Paleslestine; évêque de cette ville; célèbre surtout à cause de son Histoire ecclésiastique (il y cite des sources nombreuses; plusieurs documents seraient, sans lui, totalement inconnus). 317; 478.

Exode mosaïque, sous le Nouvel Empire égyptien, 317.

Exercistes. (Voir Conjurateurs.)

Expiatoire (sacrifice) en Phénicie, 442. Extase; ce qu'elle est d'après le juif

Philon, 492,

- Ezéchias, roi de Juda (vine s.) contemporain de Sargon et de Sennachérih, rois d'Assyrie, des pharaons Bocchoris (Bukunrinif) et Sabacon, et du prophète Isaïe. (Voir t. I, p. 261), 302.
- Ezéchiel, prophète écrivain juif déporté en Babylonie, 382; 489; 496. (Cf. t. I, 261.)
- Ezéchiel (tragédie), ouvrage d'un juif alexandrin. 479.
- Ê-zi-da (= maison stable), temple bâti à Babylone, par Hammurabi, pour le dieu national Marduk. 307; 392.
- Famille dans le Code de Hammurabi, 61.
- Fayın, région ou oasis d'une extraordinaire fertilité, au S.-O. du Caire, sur le grand plateau du désert libyque.
- Fayumique, un des 5 principaux dialectes de l'ancien égyptien, 115, n. 1.
- Femmes, dans le Code shumérien, 47, s; dans le C. de Hammurabi, 61, s. - 65, n. 7, 70. Dans le code hittite, 188, s; dans le Droit assyrien, 221, s., 225.
- Fermage (bail de culture) 71, cf. 68. Voir Location.
- Feu (Présages tirés du) chez les Babyloniens, 277. Voir 279.
- Fiançailles, contrats humérien, 48; dans le Code hittite, 188, dans le Code assyrien, 220.
- « Fils d'un homme » en égyptien : fils de bonne condition, 150, n. 6.
- Firmament et les prédictions de l'avenir, aux temps shuméro-akkadiens, 49.
- Fleuve. Epreuve du fl. à Babylone, 61. Présages tirés des fleuves, chez les Babyloniens, 279.
- Foie et divination chez les Babyloniens, 5 s., 52 s. — F. chez les Grecs, 52 n. 1 et 2.
- Funèbres (Chants) babyloniens, 28, n. 1, égyptiens, 156.

- Funéraire. Textes f. de Suse, au vine s. av. J.-C., 313 s. Institutions f. en Égypte, 143, 156.
- Gabaon, ville située au N.-N.-O. de Jérusalem, 299. (Voir t. I, 262.)
- Gaga, messager (sukkal) du dieu Anshar, dans le Poème enuma elish, 88.
- Gage (le) dans le Code assyrien, 223 suiv.
- Gatumdug, déesse « mère de Lagash », « dame qui a fondé Lagash ». A l'origine elle était distincte de Bau, bien que, plus tard, elle ait pu être confondue avec elle, 10, 11, 15.
- Gaza, une des principales villes et port de commerce des Philistins. (Voir t. I, p. 263), 303.
- Gaz-ri = Gezer. Voir ce mot.
- Geb (voir Nwt) passim, 152, 327 s.
- Gémeaux, dans les observations astrologiques assyro-babylon., 271.
- Genèse (Petite) ou Livre des Jubilés, 522.
- Gezer (Voir t. I, 264), 174, n. 3.
- Geshtin-nam (un des noms de Geshtinan-na) déesse de la végétation et spécialement du vin; honorée à Érek surtout; — sœur du dieu Tamuz. (Voir Deimel, Panthéon, 87), 208.
- GIBESHSHAR, mesure de longueur et de surface, dans le Code hittite, 189.
- Gi-ka-na, lieu de culte en l'honneur de la déesse Nina (Entem. T. d'alb., vers 2, 5 s., etc.), des dieu Ningirsu (Entem. P. de seuil A et B, 4), de la déesse Nin-makh, 10. Cf. Paffratu, Gotterlehre, 143, n. 2.
- Gligamesh graphies de son nom, 95, n. 1, cf. 100, n. 1, héros mythique de la Basse-Mésopotamie, personnifiant la bravoure intelligente et résolue, a acquis un rang presque divin, 239.

Voir Epopée de Gilgamesh, 95 s.

(Cf. 33-34), 232 s. Présages de G., 51: m

- Présages de G., 51; mur d'Uruk « ouvrage ancien de G. », 95, n. 2.
- Gilia, messager de Tushratta, roi du Mitanni, 181.

- Gimil-Sin, roi de la II<sup>e</sup> dynastie d'Ur, 21. (Voir t. I, 17, 216 et 220.)
- Gimirréens = Cimmériens = Gimirrai, Scythes sédentaires, d'origine aryenne Cf. 310. (Voir t. I., 65: Gimirrai.) Les Cimmériens dans les Oracles, 268, n. 3.
- Ginar-ba-ni-ru, sorte de dépôt ou de silos du dieu Ningirsu, sur le territoire de Lagash, 11.
- Gira, Girra, Irra, Ira, dieu de la famille du dieu Nergal; personnification du dieu de la peste. Bien des détails demeurent encore obscurs au sujet de ce dieu.
- Girgasha ou Qeleqesh (en égypt.: q'-r'-qy-ksh' les Égypt. écrivaient r pour l), alliés des Hittites dans leur grande campagne contre l'Égypte, 322. (Cf. Breasted, Anc. Rec. t. III, 136, n. c.)
- Girsu, nom d'un quartier de la ville de Lagash, en Basse-Mésopotamie, 9, 11, etc., 18.
- Gishzida, dieu qui setient, avec Dumuzi, à la porte du palais du grand dieu Anu. (Mythe d'Adapa), 211.
- Gnomique (Littérature) en Égypte sous le Moyen-Emp. (Instruction du pharaon Akhtoř), au Nouvel Empire, 355 s.

Goliath, 140.

Grecque (Littérature), 445.

- Grecs. Leur mission après Alexandre le Grand, 467. Le grec des Juiss d'Alexandric, 477, 488.
- Grêle miraculeuse, causant défaite des ennemis, 299.
- Gublu, = Gubla Gebal, c'est-à-dire Byblos, 309. Dès le 4° millénaire, cette ville phénicienne a des rapports commerciaux avec l'Égypte. Voir t. I, 266.
- Gudéa, roi (patesi) de la IIe dynastie de Lagash (2450\*) 11 s.
- Gù-edin = frontière de la plaine. L'edin, edinu, était une plaine très fertile, 7 n. 1.

- Gula, déesse de l'enfantement et de la médecine; protectrice des bornes des champs, 402.
- Gu-ni-du, père d'Ur-Ninâ roi de Lagash, 8.
- Gúr, dont il est question dans II Reg. IX, 25, devait se trouver, d'après le contexte, à l'entreé des montagnes, entre Jezrahel et Megiddo, 176.

Gur. Voir Gurra.

Gurra (=Gur?, localité près de Ibleam), 176.

Gur-sar, grand-père d'Ur-Ninâ 1<sup>er</sup> roi connu de Lagash (3000°), 8.

Gur, mesure de capacité babylonienne, équivalant à 69 qa. Le qa équivalait, du moins aux époques anciennes, à 0. 81 centil. environ.

Gushkin-azag-banda, déité citée à côté de Pap-sukkal.

Gushêa. Voir Agushaya.

Gù-silim, 208. Voir KA-DI.

- Guti, Guti, Gutium, Quti, nom d'un pays de populations nomades situé au N. et au N.-E. de l'Assyrie (Streck, Assurban. t. III, 784-785), 107, 397, 398.
- Gygès, fondateur de la dynastie des Mermnades de Lydie. Epoque du roi d'Assyrie Ashurbanipal (vire s.), 309 s. Voir t. 1, 267.
- Hache. Double hache ou hache bipenne, (Voir t. I, 267), arme ou emblème divin du dieu générateur sans doute. Elle paraît bien mentionnée dans la recension hammurabienne de l'Epopée de Gilgamesh (Voir, 96 1. 31): kha-ats-tsi-nu-um-ma sha-ni bu-nushu.

Hadad, dieu hittite de l'orage. (Voir Adad). Inscription de H. 430.

Hadès (Platon), 452.

Hagada, 521.

Hairán, nom propre palmyrénien, 438. Halaka, 521.

Hammôn (Khammôn), nom d'une localité phénicienne (cf. Jos. XIX, 28; on cite aussi 'Ain-Hâmul dans le voisinage d'Umm-el-Awâmid, au S. de Tyr), 444.

Hammurabi (Khammurabi), grand roi de la Ire dynastie de Babylone, célèbré par son Code de Lois (vers 2050 av. J.-C.), 532. Voir t. I, 267.

Période hammurabienne, 53 s. Travaux exécutés à Sippar et à Larsa,

109 s.

Hapi (Apis), dieu égyptien considéré à Letopolis, comme un des fils d'Horus (Cf. Pyr. §§ 2078-2081). Il était symbolisé par le bœuf Apis (Hapi) en qui était censée résider l'àme du dieu Ptah. Quand le bœuf sacré mourait l'àme passait dans un autre, et Hapi revivait, 169.

Harethath, roi des Nabatéens, 436.

Hariu-Horu (« les chemins d'Horus »)
= la marche orientale du Delta, 142,
n. 1.

Harpiste (Chant du) égyptien, 156.

Harmakhis ou Hermakhis des Grecs (= Her-m-khû-li=« florus des deux horizons »: l'horizon de l'Orient et l'horizon de l'Occident), c'est-à-dire Horus à son lever et à son coucher. Souvent, il fusionne avec R'a, et alors on dit R'a-llarmakhis (Wiedeman, Religion, 28-29), 343.

Haruît-nabi-dun-doshir, déesse égyptienne (?), 137.

Hathor (ht-Hr = demeure d'Horus), déesse de l'amour et de la joie qui synthétisait toute la bonté féminine. Toutes les autres déesses étaient considérées comme des formes ou des attributs d'Hathor. Son temple principal était à Denderah (Une autre déesse portant le même nom avait une toute autre origine. On l'appelle quelquefois la dame de l'Hadès. Elle remplace, parfois, Nût et donne l'eau au mort.)

H. est généralement représentée comme une femme avec les oreilles, les cornes, la tête d'une vache. (Wiedemann, Religion, 143), 328.

Hatnub, carrière de pierres du côté d'El-Amarna (Égypte), 529.

Hauran, montagne volcanique au sud de Damas, 301 (Voir t. I, 267, 262.)

- Hazaèl (Khazaèl), roi de Damas, tenta de dominer en Syrie et en Palestine. Il fut battu (843) par Salmanazar II, roi d'Assyrie, 301.
- Hazaèl (Khazail), roi des Arabes, battu par Asaraddon, roi d'Assyrie (681-668).

Hécatée d'Abdère ou de Théos, historien grec de la fin du 1ve s. av. J.-C., disciple de Pyrrhon le sceptique. Il paraît avoir vécu à la cour de Ptolémée, fils de Lagus; 484.

Hécatée (pseudo-), auteur juif alexandrin (il cite des vers de Sophocle sur Abraham, etc.), 479, 486.

Hélène, reine d'Adiabène, 436.

Héliopolis (voir On), ville du Delta, au N.-E. du Caire, 124, n. 3, 135, 328. La littérature religieuse de l'Égypte doit son origine principalement aux prêtres d'Il. Voir t. I, p. 268. — Le Livre des morts représente surtout la doctrine des prêtres de cette ville, 124, 337 s.

Hellénisation, 476 s. Cf. Hellénisme, t. I, 268.

Hellénisme. Cf. t. I, 268.

Hénoch, fils de Jared et père de Mathusalem. Livre d'Hénoch, 499 suiv. Les Secrets d'H., 498.

Hépatoscopie. Examen du foie des animaux pour en tirer des présages. Cette « science » était très développée en Babylonie, 51.

Her. Voir Horus.

Héracléopolis, à 200 km. environ au S. du Caire; lieu du culte de Hershef, dieu à tête de bélier, 344, n. 5.

Héraclite d'Ephèse (ve s.), 447, 486. Cf. t. I, 269.

Her-didif, fils du pharaon Chéops, 161.
Herhor, nom d'un prêtre égyptien d'Amon-R·a, 364.

Herkhuf, 126.

Her-khuti, Horus des deux horizons (du Levant et du Couchant), 343.

Héritages, dans les contrats de la Ire dynast. de Babylone, 72.

Her-m-khû-ti. Voir Harmakhis.

Hermonthis, ville (à 15 km. au S.-O. de Thèbes) dite aussi Erment. Etymol: per-Mont=maison, ou temple du dieu Mont, d'où les Grecs firent Hermonthis. Mont était un dieu de la guerre, à tête de faucon, 323.

Her-wr (« Horus le héros ») dont les Grecs ont fait Aroèr, une forme du dieu égyptien Horus particulièrement honorée à Létopolis (environs de Memphis.) Sa mère était Hathor. (Weidemann, Rel. 27-28.)

Hésiode, poète grec de Béotie (vne s. av. J.-C., auteur de Les Travaux et les Jours. Il donne des détails intéressants sur les travaux des champs, et des conseils qui ne conviennent, en somme, qu'à de bien petits propriétaires ou plutôt à de pauvres gens.

Quelle part H. fait-il à la Mythologie et à la philosophie pratique? Dans la mythologie (mythes de Prométhée, de Pandore et des âges successifs de l'humanité) il trouve l'explication de la nécessité du travail imposé à l'homme. Il admet qu'il exista un âge d'or (qui ne reviendra pas) durant lequel la dure loi du travail ne s'imposait pas; maintenant, pense-t-il, tout va de mal en pis. Cependant dans l'application pratique aux choses de la vie, il croit fermement que la justice est la loi de l'humanité et que Zeus accorde en général la prospérité aux bons et des châtiments aux méchants, 486.

Hethaei. Voir Hatti.

Héthéens. Voir Hatti.

Hyksős en Égypte (Voir t. I., 270), 128, 483. Pour l'étymologie, voir Gunn et Gardiner, in Journ. of. egypt. Archeologie, t. V (1918), 38. Une bonne note aussi (plus abordable pour plusieurs) dans Mallon. Les Hébr. en Ég., 186.

Source historique de leur expulsion d'Égypte, 318. Après l'expulsion de H., 315.

Hiérakonpolis, ville de la Haute Égypte, 345, n. 5 (Voir Nekhen).

Hiérodules, à Sippar, 73; cf. 77 s.; phéniciens, 443; en Droit assyrien, 222, 228.

Hiéroglyphes ég., 115; h. hittites, 182. Hymnes égyptiens au Soleil, 118, 346 à Osiris, 151; au Nil, 153; à Amon, 349-354.

Hymnes babyloniens et Assyriens, 36 s., 106 s.; 218; 257 s.; 401 s.; h. shumériens: mode de composition, 403 suiv. II. au Verbe, 405; h. grecs (stoïciens), 470; h. pharisiens, 511 s.

Hyrcan (Cf. t. I, 270), 514.

Histoire (Cf. Historiographie) à l'époque de la 1<sup>re</sup> dynast. de Babylone, 109, s. Le genre historique en Assyro-Babylonie, 286 s.

L'Histoire en Egypte, 124, 317.

Histoire synchronologique (1600-800), de la Bibliothèque d'Ashurbanipal, 217.

Historiographie, aux temps shuméroakkadiens, 5.

Hittites (cf. Hatti), 315, 386; cf. 321, apogée de leur puissance, source de leur littérature, tablettes cunéiformes h. écrites soit en hittite, soit en sémitique, babylonien, la langue h., 181 s., hiéroglyphes h. et Code h., 182 s. Traité entre Khattusil et Ramsès II, 200.

Hn-khon = La Haute Égypte, 148, n. 1. Holocauste phénicien, 442.

Homère. On ne sait rien de certain sur sa vie; on doute même de son existence: il ne serait que le représentant mythique des homérides de Chios (famille ou groupe de familles de Chios, qui prétendaient descendre d'Homère et qui conservaient le dépôt de ses poèmes). On lui a attribué une foule d'ouvrages en vers. On ne regarde plus comme homériques que les deux célèbres épopées, l'Iliade et l'Odyssée, 452.

Homme. Les hommes sont pétris dans le sang divin (tradition d'Eridu, 51, n. 8; Poème babylon. Enuma elish, 93.) Voir 90.

Destruction des h. par les dieux, d'après les légendes égyptiennes, 326. — « Homme au rouleau » en Égypte, 132, n.

Hor. Voir Horus.

Horus, Hor, ou Her (Voir Soleil). Un des principaux dieux de l'Égypte, fils d'Osiris et d'Isis, 119, 333, 412 s. (Voir Osiris.)

Khabban, n. pr. de personne babylon, 256.

Khabiru, bandes de pillards, dans le voisinage de Jérusalem, à l'époque d'El-Amarna (xive s.). Ils résistent volontiers (comme les sa-gaz et les Sutu) à l'influence des étrangers. (Voir t. I, 95-96), 175, n. 2.

Khâfrîya (transcription Maspero), mieux Khafre (= Chefren, Khefren) pharaon de la IVe dynastie, 131.

Khalupu = Alep, au nord de Hama et à l'est d'Antioche de Syrie. Fait partie de la confédération khittite et « syrienne » contre Ramsès II (XIX° dyn.), 321.

Khamate, nom de pays non identifié, temps de Tukulti-Inurta II, 293.

Khamwêse, scribe égyptien, copiste de la « Prophétie » de Nefer-rohu, 145-148.

Khani, dieu des scribes (Shurpu, II, 175); le « seigneur du sceau » (Reisnen, Hymn. 50, 8), mari de Nisaba, 46, n. 4.

Khanima-ilim-ish, scribe du code hittite, 188, n. 4.

Kharam-Bethel, nom d'une divinité reconnue par les Judéo-Araméens d'Éléphantine au vie s., 423. Kharda, ville (au pays d'Urartu?), 313. Kharkharéens, gens de la province de Kharkhar, en Médie, châtiée rudement par Sargon (716) à la suite d'un soulèvement. — Dans un oracle à Asaraddon, 269, l. 10.

Kharia, pays situé sur la rive gauche du Tigre, entre les deux Zab (Cf. Fonnen, Provinzeinteilung, 39), 289.

Khariri, quartier de Babylone (temps de Nabuchodonosor), 393.

Kh'-rw=la Syrie. 373.

Kharunuvash, n. propre de personne hittite, 199, n. 5.

Khasis-atra, 401, n. 9.

Khassidim: « les pieux, les dévots », 476. (Cf. t. I, 276).

Khatra, ville hittite, 193.

Hatti, Kheta (dans les textes égyptiens)
Hittites ou Héthéens de la Bible,
population dont le royaume s'étendit
entre l'Euphrate, le Taurus, Hamath
(et même un peu plus bas en pays
cananéen) et dans les pays situés à
l'intérieur de la boucle du fleuve
Halys (Voir t. I, 270), 170, 172, 179.
— Leur littérature, 181, s. — Code
hittite, 182, s. — Langue, 182. —
Traité de paix avec Ramsès II, 200, s.

Khatti, capitale des Hittites (aujourd'hui Boghaz-keui), 189.

Khattusil, roi hittite qui traita avec Ramsès II (cf. t. I., 277), 182, s. — Texte babylonien du traité, 200, s.

Khattushash. (Voir Boghaz-keui).

Kkazitu, Khaziti = Gaza.

Khazail, roi des Arabes, sous Asaraddon roi d'Assyrie, 305.

Khemenu = Hermopolis, à 290 km. au S. du Caire.

Khemuva, ville hittite, 193.

Khensu = Khenès = Héracléopolis, à 130 km. environ au sud du Caire. (Son nom primitif était Khenen-seten), 344 n. 5.

Khensu ou Khonsu, 3º membre de la triade divine de Thèbes, fils d'Amon et de Mut; dieu *lunaire* (cependant on le confondit quelquefois avec tel dieu solaire; il fut même identifié avec Thot, par ex. à Edfu), 122.

Kheperi, Khepri (« celui qui est devenant ») = le Soleil levant déifié; un papyrus de Turin dit: Je suis Kheperi le matin, R'a à midi, Twm le soir », 334. Mais cette distinction ne fut pas toujours observée et, quelquefois, Kheperi désigne le Soleil en général. L'idéogramme (scarabée) qui sert de déterminatif à ce dieu signifie devenir, 332, 414 s.

Kher-'Ah'a, ville sur l'emplacement de laquelle (à peu près) s'élève aujourd'hui le vieux Caire, 343.

Khittiym. Voir Hatti.

Khittites. Nous écrivons tantôt Khittites, tantôt Hittites (Héthéens).

Khnub (dans les Papyrus d'Éléphantine) = Khnum, dieu égyptien. (Voir ce mot.)

Khnum, Khnef (pour les Grecs: Khnumis ou Khnef; dans les Papyr. d'Éléphantine: Khnub), particulièrement honoré aux environs de la 1<sup>re</sup> cataracte du Nil comme dieu potier, modeleur de l'humanité (le 1<sup>er</sup> hiéroglyphe qui entre dans la graphie de son nom est un vase qui a quelque ressemblance avec l'aenochoé grec.) Son animal sacré était le bélier, 423.

Khoronaym; 420. (Jer XVIII, 5) Vulg.: Oronaim. Cette ville n'est pas encore identifiée; on a pensé qu'elle se trouvait au S. de l'Arnon (Moab). Voir le résumé de L. Leidet in Diction. Bible, t. IV, col. 1895-1897.

Khoronen, localité de Moab, 420.

Khwfwi (Khufu, Chéops) pharaon de la IVe dynast., 130 suiv.

Khukhnuri, Khukhunuri, Khukhunri, nom d'un pays (situé du côté de l'Élam, sinon en Élam même), ravagé par le roi Bùr-Sin (II° dyn. d'Ur, 2400°-2300°), la 7° année de son règne, et qui est souvent mentionné dans les textes de comptabilité de cette époque.

Khumbaba, roi mythique d'Élam qui personnifiait, probablement, la puissance élamite(?).

Dans l'épopée du héros national mésopotamien, Gilgamesh, se trouve chantée, avec la défaite de Khumbaba, la revanche des peuplades du Bas Euphrate sur celles de l'Élam (?) 234. (On trouve aussi les graphies Khuba-ba et Khu-wa-wa.)

Khunaten ou Khunaton, nom pris par Amenophis IV (pharaon de la XVIIIe dyn.; 1383-1365) lorsqu'il eut opéré sa réforme religieuse en faveur du culte du disque solaire (aten), 152, 316 (Voir Aten.) Hymne triomphal au soleil, 346.

Iaa (I', Aia), canton très fertile de Canaan — dans la région de Kedem, d'après Breasted, Anc. Rec., t. V, 103 — écrit comme si c'était un nom de plante, dans le Conte de Sinuhe, 139.

Jabdibol (Yabdibol), nom propre palmyrénien, 438.

Yahats, ville de Moab, entre Mâdebà et Dibân, 419 avec n. 12.

Yahô. une des formes abrégées du nom de Yahweh dans les Papyrus d'Éléphantine (v1° s.), 423. Temple de Yahô à Éléphantine, 423.

Yahweh, prononciation traditionnelle du nom du Dieu d'Israèl, bien que les voyelles affectées aux consonnes min soient celles de 'Adonay (et voilà pourquoi les LXX traduisent par κόριος qui est le sens de 'Adonay et non pas celui de Yahweh.) Ce nom est cité par d'anciens auteurs (S. Epiph., Clém. Alex., Théodoret, Origène, etc.) sous les formes Ιαδε, Ιαουα, Ιαουα, Ιαου, Ιαω, Ια, Ιαη, Αΐα.

Cette manière d'éluder la prononciation du nom divin fut probablement introduite par les Hébreux lorsque, sous l'influence d'un mouvement complexe d'idées et de sentiments, ils furent arrivés à une conception très levée de la transcendance divine. Nous pouvons dire que, pour le même motif, là où le texte hébreu disait : « Mort à quiconque blasphème le nom de Yahweh! » les LXX ont écrit : ὀνομάζων τὸ ὄνομα Κυρίου θανάτω θανατούσθω (Lev. XXIV, 16.) On n'avait plus le droit de pronoucer, simplement, le nom divin.

Yahweh signifie celui qui est, ou celui qui fait être, suivant que l'on voit en ce mot la forme verbale simple ou la forme causative.

Le mot était connu bien avant Moïse; il entrait comme élément constitutif dans les noms propres de personne. Au Sinaï, les benê Israèl sur le point de devenir un peuple, auront reçu ce nom, avec l'explication divine, comme celui de leur Dieu national. Passim, 419, 423.

lakinlû (on a aussi les formes Ikki-lû. Ikkalû (roi d'Arwad, au temps d'Ashurbanipal, 309. Doit-onle rapprocher des noms propres bibliques אָלָכָייָ, etc.?

Iamu (Voir Aamu) = Canaan? Description de ce pays, 166.

Japho, ville de la plaine de Saron, 440. Yata' roi d'Arabie, 306.

Yadnana (non pas Yat-na-na, Yatnan, puisqu'on lit, WDOG, XVI, 69, 1. 10: Yadanana, sur une inscription d'Asaraddon), nom de l'île de Chypre. (Yadnana=Ioniens? ou Ya='\mathbf{n}: île + Danéens?), 263.

Yb, Ybu, Ibu (= Jeb = Eléphantine). Le mot égyptien ybu veut dire éléphants. A l'origine on donnait ce nom (pays des) éléphants à la région d'Éléphantine probablement parce que les Égyptiens y virent pour la première fois les éléphants africains; 424, n. 2.

Ib, nom shumérien (écrit aussi 1B-BA) du dieu de Dilbat, dieu de l'agriculture et de la guerre, 208.

Ibi-Sin, dernier roi de la 2de dynastie

d'Ur, mort captif en Élam. Voir t. I, p. 23.

Jaffa. Voir Japu.

Yam (Iam), région habitée par des nègres (VIe dyn. égypt.), 127.

Japu (Ipu) en égyptien בּיִּבּי et פּוּאי, Japu (El-Amarna, Japu ou Jappu en assyr. 'וֹסְתָּאר, 130, 859 s.

Yata, fils de Khazail roi d'Arabie (temps d'Asaraddon, roi d'Assyrie.) Voir Khazail, 306.

Jaúdu, nom du pays de Juda dans les Annales assyriennes, 309.

Ikausu, roi d'Accaron (Eqron), à l'époque d'Ashurbanipal. (Annal. Cyl. C I, 30), 309.

Ikerw ou Akerw (i écrit par le panoncule de roseau), dieux de l'horizon. (Moret.)

Idéogrammes. Les i. sont des signes qui expriment les idées et non pas les sons des mots. Ainsi, pour nous, les chiffres arabes 1, 2, 3, 4 ou romains I, II, III, IV, etc., représentent des idées, identiques chez tous les peuples qui les emploient, bien que les sons par lesquels ils les expriment soient différents. A l'origine, on exprimait les idées par les images qui les représentaient; par ex.: pour exprimer étoile, on dessinait une étoile. Peu à peu, l'écriture devint plus cursive, plus simple.

Ididi, Ididê (nâr id-id-e), fleuve d'Élam. (Sur l'identification de ce fleuve, voir Max. Streck, Ashurbanipal, t, 11, 48 n. 1), 289.

Idlal, nom d'une source, dans l'inscription d'Eshmunazar, 440.

Jeb (= Éléphantine) 422. (Vraie transcription du mot égyptien, 424, n. 2.) Entrepôt commercial commode, 422. Au viº s. av. J.-C., il y a là une colonie militaire de Judéo-Araméens, de Babyloniens et de Perses, 423. (Voir Yb et Éléphantine.)

Yedonya, nom d'un Judéo-Araméen d'Éléphantine (vie s. av. J.-C.), 424.

Yeharin, nom d'un mur de la ville de Qorkhoh (au pays de Moab), 419.

Yehokhanan, nom d'un Grand prêtre de Jérusalem (ve s. av. J.-C.), 426.

Jéhu, roi d'Israèl, 301.

Jérémie, un des grands prophètes écrivains hébreux, contemporain de la chute de Ninive sous les coups des Mèdes (607). Pénétré des grandes idées d'Isaïe et fort de son exemple, et très attentif aux événements qui se déroulaient, depuis les frontières de l'Égypte jusqu'au bord de l'Euphrate, il s'appliqua à dissiper la vaine insouciance dans laquelle s'obstinait le peuple de Juda. Incompris, rarillé, pesécuté, le cœur broyé sous le coup des effroyables catastrophes qui anéantissaient sa chère patrie, il donna libre cours à ses larmes, mais sa vaillance ne faiblit point Jusqu'au bout, en Égypte même où on l'avait entraîné malgré lui, il demeura le sidèle ambassadeur de son Dieu. Yahweh, 216, 382, 489, 496.

Jérusalem (Voir t. I), 391, 436; 505 (la nouvelle J. dans le Livre d'Hénoch, 505.)

Jésus, fils de Sirach, de Jérusalem; auteur de la Bible appelé Ecclésias-tique, 428.

Igigi, mot par lequel les Assyro-Babyloniens désignaient: 1° quelquefois toute la catégorie des dieux du ciel (par opposition à Anunnaki == la catégorie des dieux de la terre) et 2° quelquefois les esprits célestes (Anunnaki désignait alors les esprits de la terre et du monde infernal), 35, 88, 293 — 7 Igigi, 174, n. 2. Nabû, prince des I., 293.

Ikhnaton, Khunaten (voir ce mot) ou Khunaton ou Khnaton=Amenophis IV.

Yankhamu, fonctionnaire représentant de l'Égypte au pays de Canaan, à l'époque d'El-Amarna, 173.

I-hotep (en Egypte), 528.

Ilbaba 77, 208. Voir Zamama.

Ili, nom propre d'un prêtre du lieu appelé Ninni-esh, et patesi d'Umma, 7.

Ilion (Voir t. I, 328 : Troie), 324.

Ilushuma, père d'Irishum roi d'Assyrie, 290.

Ima'm, localité de Nubie, 528.

Imenti, Imntj. Voir Amenti.

Imgig, nom shumérien de l'oiseau divin de la noire tempête. (En sémitique on appelait cet oiseau Zû.) A Lagash, il était représenté sous la forme d'une aigle à tête de lion; c'était le blason de la ville, 16.

Imgur-Enlil, nom de la muraille avancée de Babylone, 391.

Im-hotep, grand vizir, chef des architectes et sage fameux (règne de Djoser, IIIe dyn. (Cf. Breasted, Development of Religion, 182.)

Imni. Voir Ameni.

Imts, femme du pharaon Pépi Ier (VIedyn.) commit quelque infidélité (d'ordre intime ou politique?!) qui donna lieu à une instruction judiciaire menée très discrètement par un sage intendant, Uni.

In, divinité égyptienne, archaïque, 343. Incantations. (Chez les Babyloniens), formules qui, à condition qu'elles fussent prononcées de la manière fixée, et par le prêtre, avaient la vertu de conjurer l'esprit (ou les esprits) mauvais et, par suite, la maladie par lui causée au possédé. — A l'époque assyrienne, 280 suiv.

Chez les EGYPTIENS, les inc. sont nécessaires pour ensorceler les êtres hostiles du *Dwat*, 118, 337.

Indilimma. Sceau hittite (?) dit « d'Indilimma », conservé à l'Ashmolean Museum, cf. Contenau, Glyptique, 125, n. 2.

Infidélité dans le mariage, suivant le Droit assyrien, 225 suiv.

Innina, 10 avec N. 6.

Inpw (ou Anpu) non primitif du dieu égyptien que les Grecs ont appelé Anubis, 376. « Instruction » chez les Hittites, 183.

Instruments. Voir Outils. I. de musique sacrée en Babylonie, 37 s.

Intérêt (Prêt à), dans le Code de Hammurabi, 58 s.; dans les contrats hammurabiens, 68.

Intès, localité égyptienne non identifiée, 343.

Inu (Bible, On; gr. Héliopolis) au N.-E. du Caire, 124, 135, 343, 350.

In-urta, une des lectures du nom du dieu NIN-IB. (On peut se demander, cependant, si 1B=urta dans le nom divin NIN (ou in)-IB, n'est pas une équivalence purement ou principalement scolastique. On pourra se rappeler que le dieu Ib (dont les attributs sont les mêmes que ceux d'In-urta, se lisait réellement 1B puisque on a les graphies 1B-BA. In-urta était un dieu de la guerre, fils d'Enlil (Bêl, et aussi dieu de l'agriculture), 208, 241, 283, 289.

Prière à In-urta, 262. Reconstruction d'un temple à I., par Nabopo-

lassar, 390.

Job babylonien. A l'époque assyrienne, 247 (le Juste souffrant), il s'appelle Tabi-utu-Bél, 251.

Y'ôdi, royaume aux environs de Hamath (Syrie), 421, 430 s.; 432 s.

Joèl, prophète écrivain juif dont on sait peu de chose. Les deux ou trois pages que nous avons de lui sont écrites en un style très élevé, 382, 497.

Jonas, fils d''Amittai, naquit à Gath-Khêphér, dans la tribu de Zabulon. Il annonça l'extension du royaume d'Israèl. II Reg. XIV, 25 l'appelle

prophète (náby'), 497.

Le livre de Jonas serait postérieur à la ruine de Ninive (606) qui a cessé d'exister, et daterait de l'exil qui prit fin en 538, ou même lui serait postérieur. Ce livre serait une parabole ayant pour but d'enseigner que Yahwéh appelle tous les hommes, même

les payens, à faire partie du Royaume messianique. (Cf. Vigouroux-Brassac, t. II, nº 599-605)

Ionienne (Ecole), la plus ancienne école philosophique (viie s. av. J.-C.) contemporaine de la chute de Ninive. Mais ce n'est encore que le Moyen-âge hellénique. La belle carrière d'intelligence, de lumière et de beauté de la Grèce classique ne date que du ve s. (Platon et Aristote appartiennent au ive s.), 216.

Joppé. Voir Japu.

Joseph, fils du Patriarche Jacob, 361.

Josué, successeur de Moïse à la tête du peuple hébreu, 455.

Jour de dieu = fête religieuse, 212, n. 1.

Ipsambul, ville de Nubie; monuments grandioses (spéos ou temples cavernes, ornés de colosses du pharaon etc.) érigés par Ramsès II, 322.

Ipt ou Ipt ist, quartier de Thèbes, d'Égypte, 350.

Ipw-wer, 149, n. 2.

Iqert, en Egypt. = l'autre monde, domaine du dieu Iqer, 343.

Iqisha-aplu, nom d'un médecin envoyé par le roi à Kudurru (d'Erek?) qui a été guéri, 312.

Irâq, Irâq arabi, une des provinces de la Turquie, dont la ville principale est Bagdad, 288.

Irashshi-ilu, signataire d'une vingtaine (référ. dans Thompson. Reports, t. II p. 134) de Rapports astrologiques (époque assyrienne), 273.

Irdjt (Irthet), pays de noirs mentionné dans les textes égyptiens, 528.

Yry (Iri), père de Herkhuf, 127.

1riba-Tukté, roi des Umman-Manda, détruit Ninive, 396.

Irishum, roi d'Assyrie, (vers 2000 av. J.-C.).

Irnina 103, 234 (Irnini, Innina), un des noms shumériens de la déesse Ishtar, cf. Tn. Dangin. Lettres et Contrats, p. 61. Irrigation (Voir t. I, 272) chez les Hittites, 185-186; en Assyrie, 223 et 230.

Isaie, grand prophète écrivain hébreu du viiie s. av. J.-C. Il passa sa vie à Jérusalem, au centre de la vie religieuse et politique et fut très mêlé aux affaires publiques de son temps.

Aucun autre prophète n'a touché à tant de sujets, ni embrassé un aussi

vaste horizon.

Son livre est un des plus beaux documents des littératures religieuses de l'antiquité. Il est écrit en magnifiques stiques poétiques divisés en strophes, 215, 275, 311, 352, 489.

Ishkhara, déesse prise à témoin dans le traité de paix hittite entre Khattushil et Ramsès II, 203.

Ishkuzai (Voir Ashkuzai.)

Ishme-karab (= « celui qui exauce la prière ».) Nom d'un dieu — du pays d'Élam sans doute.) Temti-agun, suk-kal de Suse, lui bâtit « un temple de briques ».) Sheil, Mémoir. t. VI, 23, l.5. — Dieu bienveillant des enfers, 314.

Ishnikarab (pour Ishmikarab ou Ishmekarab.) Voir Ishme-karab.

Ishtar 101-105, 208, 289. I. d'Agadé, l'étoile du matin qui conduit les armées célestes, déesse de la guerre (Cf. Scheil in RA XIV (1917), 163), 300. Sur Ishtar d'Erek, voir Nanā (Cf. 180), 235, n. 2, 283. Asaraddon qualifie Nanā « la plus suave des déesses » et Ishtar d'Erek « la vaillante entre les dieux. » Cf. Thureau-Dangin in RA XI (1914) 96, et Lettres et Contrats, 61 suiv.) Voir t. III, Idées religieuses.

Prière à Ishtar, 264. (Voir Astarté.) Descente d'Ishtar aux enfers. 234, 243 s.

Is htar-i-shur (=Ishtar-washshur?), correspondent de Amankhashir (Lettres de Ta'annak), 177.

Ishtar-washshur, prince de Ta'annak (époque d'El-Amarna). Ses lettres (en babylonien), 176 s. Ishum est un dieu du feu. Il est souvent appelé nagiru, c'est-à-dire: surveillant, préfet, gardien (sans doute parce qu'il défend le malade contre les démons IV R, 15 R, 46-49) et encore: ra-bi-si si-i-ri sha ilâni (=sans doute quelque chose comme haut commissaire de dieux. L. c.), 208.

Isin (Dynastie d') peu après la chute d'Ur. (Cf. t. I, 272), 34, 404, 406.

Isis, épouse fidèle du dieu-roi Osiris. Femme prudente et forte. Cf. 331. Son amour réussit à ramener Osiris à la vie 410 s.

Voir Nom. —

Isqaluna = Ascalon.

Itaïbêl. Voir Aithi-Bêl.

*lsraèl*, 418 s.

Itehwi, nom des deux bandes de terre à froment qui bordaient le Nil à droite et à gauche, 136.

Itú-andar, roi de Pappa (Paphos), en Chypre (temps d'Ashurbanipal), 309. Annal. Cyl. C. I., 39.

Jubilés (Livre des) 499, 521, 522.

Judith (Libératrice de Béthulie) ne nous est connue que par le livre qui porte son nom. Aucun autre écrivain sacré, ni Philon, ni Josèphe ne la mentionnent; mais plusieurs écrits hébraïques postérieurs, du genre midrash, relatent ses exploits. Cf. F. Prat in Dict. Bible III, 1822-1833.

Jugement, les j. d'après le code de Hammurabi, 57, j. d'après les notes d'audience (sous la Ire dynast. de Babylone), 77. J. du mort devant Osiris (338 suiv.) assisté de 42 jurés pris chacun dans une ville d'Égypte, 338.
D'après Platon, 448.

Juifs, 382; ouvrages de Juifs alexandrins sur les J., 478 suiv. Les J. d'Alexandrie, 476 s. — Pourqnoi les Grecs n'ont pas parlé de l'Histoire des J.(!), 479.

Jupiter. Chez les Romains, J. était la principale divinité, souverain du ciel et du monde. De très bonne heure, on l'identifia avec le Zeus des Grecs. (Cf. 50, n. 1), 470. — La planète J. spécialement observée par les astrologues babyloniens, 271.

Juste souffrant, 24, cf. 30 Verso II. Cf. 497 (Après la Captivité). Voir Job babylonien. — Un j. égyptien de la Ve dyn., 127.

Justice chez les Hittites, adoucie à l'époque du Code, 188; — exercice de la J. chez les Assyriens, 220. J. d'après Epicure, 475.

Izdubar, une des lectures du nom de Gilgamesh.

K voir C.

Kh voir lettre H.

La-az ou La-ats (voir Laz) un des noms de la déesse parèdre du dieu des enfers Nergal. Son nom le plus usuel est Eresh-ki-gal; on l'appelait aussi Al-la-tum.

Labaia, un des principaux ennemis de l'Égypte, en Canaan, à l'époque d'El-Amarna, 174.

Labartu, démon féminin, présentée quelquefois comme fille d'Anu ou comme fille d'Enlil; elle paraît quelquefois résumer toutes les personnalités féminines du monde des démons.

Textes Labartu, 261, n. 4.

Lagamal (divinité du « non épargner », ou mieux encore du « non craindre », « l'intrépide » (cf. I R, 39, 73, et Salman. Statue II, 6, 7) nom sémitique, dont les Élamites firent Lagamar, de la déesse reine de la ville de Kisurri (au N.-E. de Lagash), fille d'Êa, et une des formes d'Ishtar. (D'après V. Schell, Mémoires, Text. élam,-anzan. t. I, 49), 314.

Lagamar, Voir Lagamal.

Lagash (Tello), petite ville shumérienne (existant dès 3500\*) située sur le cours de l'Euphrate, non loin du golfe Persique; centre d'une principauté régulièrement constituée et très prospère, dès les origines de l'histoire 6 suiv. — Elle fut soumise par Ur, puis par l'Elam. Voir t. I, 288 Nombreuses tablettes shumériennes trouvées à L., 5, n. 1.

Lagides, 466 (Cf. t. I, 278.)

Lakhmu; Lakhamu. Dans le Poème enuma elish, ils figurent comme le couple divin qui sort le premier du couple primitif Apsu (abzu) et Tiamat, et qui donne naissance aux autres dieux. D'après le texte de CT XXIV, I, 15, Lakhamu est le complément féminin, la parèdre de Lakhmu.

Lamassu. Les l. d'Assyro-Babylonie sont toujours des génies protecteurs ou dieux d'ordre secondaire, ministres des grands dieux, députés pour protéger les mortels contre les mauvais démons qui causent toutes les maladies et tous les autres maux. On appelait aussi l. les colosses qui, aux portes des palais des rois assyriens, représentaient ces génies protecteurs.

Lamentations babyloniennes (ou Psaumes de Pénitence) sur des adversités et des malheurs divers. Les unes (Lamentations pour la timbale) ont un caractère plus général; les autres (L. pour l'apaisement du cœur) sont plus personnelles, 37, 257. L. d'Isis et de Nephtys, 410.

Lancharae ou Laranchae ville, d'Amempsinos et d'Opartès; c'est Larak, mentionnée dans le Poème de la Création et ailleurs (cf. CT XV Pl. 25 ll. 20 et 23) à côté d'Isin.

Larak (Voir Lancharae.)

Laranchae. Voir Lancharae.

Larnax Lapithu, localité de Chypre, 443.

Larsa, ville de Shumer. A la fin de la suprématie d'Ur, deux dynasties paraissent à peu près simultanément, l'une à Isin, l'autre à Larsa; celle-ci éclipse sa rivale avec le roi Gungunum. Elle aurait été renversée par Muti-abal, roi de Kazallu (entre Marad et Ulmash) et c'est sur celui-ci que Kudur-Mabug, roi d'Elam, se serait emparé de Larsa. Voir Th.-Dangin, RA IX (1912), 121-124.

Laz ou La-ats (Voir La-az), parèdre du dieu Nergal (la ats : on ne sort pas), 208.

Lellu, Voir Lillu.

Léonidas de Tarente, 467, n. 3.

Lesbos. Société élégante de L., vers la fin du vue s. av. J.-C., 446.

Lettres, de la Ire dynast. de Babylone, 112 s.; de l'époque assyrienne, 310.

Lettres d'Epicure, 472.

Leucippe, philosophe grec du ve s. dont le nom se trouve toujours uni à celui de son ami Démocrite (qui fut peut-être son disciple). On ignore s'il exista quelque différence entre leurs doctrines.

Lévirat, chez les Hittites, 198-199; dans le Code assyrien, 222.

Lia, fille de Laban qui était Araméen; sœur de Rachel (Gen. XXIX), 328.

Liban: dès les plus hautes époques on y venait aussi bien d'Égypte que de Babylonie chercher du bois de construction, 301; 322; 367; 352, n. 2.

Libations sacrées, en Assyro-Babylonie (temps séleucides), 385; en Phénicie, 442.

Lyciens (région occidentale de l'Asie Mineure) entrent dans la confédération hittito-« syrienne » contre Ramsès II. 322 s.; 324.

Lydie, province d'Asie Mineure sur la mer Égée, capitale: Sardes. Son premier roi fut Gygès (fin du viies.). Elle succomba avec Crésus, 4e successeur de Gygès, en 545. (Voir t. I, 281), 309.

Lidir (Ledron, Asôpa), ville de Chypre, 309. Annales Ashurban. Cyl. C I, 44.

Lil, nom divin attesté par les noms propres archaïques, par ex.: Urlil (Référ. dans Huber, Personennam. 64, et passim). Paraît être Lilla (Liel-lu CT XV, Pl. 1, Col. 11 et Pl. suiv.) Serait In-urta (Br. 6700.) Lil-lum = En-lil d'après Jastrow, Relig. I, 490-491. — 208.

Lillu, Lellu (Cf. Lil), 45.

Lilia, 90 1. 6-7.

Linus, poète grec (dont l'existence est contestée). Comme Orphée, il aurait réuni les caractères du chantre, du prêtre et du prophète. On se demande si son nom n'a pas été confondu avec celui du chant funèbre, le linus, dont il est question dans Homère et Eschyle, 452.

Lysimaque écrivit contre les Juifs, 483.

Litanies d'Osiris, 343; l. babylon. 402.

Littérature assyro-babylonienne: but et caractères généraux, 2, s.

Littérature de l'Égypte est surtout religieuse, 116-117.

Liturgies égyptiennes, dès l'époque des Pyramides, 118.

Livre des Jubilés, 499; 521; 522, s.

Livre de savoir comment R'a commença à exister et de renverser Apepi, 414,

Livre des respirations, 408.

Livre de magnifier l'esprit d'Osiris, 410.

« Livre de traverser l'éternité », destiné à assurer aux âmes le moyen de participer à la vie d'ici-bas, même après la mort (temps gréco-romains), 410.

Livre des morts. (Voir Morts.)

Livres de Thot 133, n. 4. (Voir Thot). Les livres ou sections de livres copiés par ce dieu, pensait-on, avaient un pouvoir spécial favorable au mort, si l'on en pourvoyait son cercueil, 116.

Location (même de villages) chez les Hittites, 186.

Logos d'après Philon le juif, 493, s.

Lois. Voir Codes. — Exposition de la Loi mosaïque par Philon, 491. Louage, d'après le Code de Hammurabi, 63; dans les contrats dela même époque, 69, s. (Voir Location.)

Lugal-banda, dieu d'Erek; ses attributions ressemblent fort à celles d'In-urta. C'est le dieu spécial de Gilgamesh, dans l'Epopée de Gilgamesh, 236.

Lugal-dir-tugab, dieu dont on ne connaît le nom que par le texte cité, 111.

Lugal-girra, dieu appartenant à la famille de Nergal, 208; 387.

Lugal gish a tu gab-lish (lecture provisoire), un des dieux invoqués dans la malédiction formulée sur un kudurru cassite de l'époque du roi Mardukapaliddin (x11° s.), 208. SCHEIL, T. élam. sém. 111, 37, Col. vi, 3.

Paraît apparenté au dieu Nergal (cf. Shurpu, 7, 14); Mamitum est sa parèdre (l. c.) et Bollenrucher, Gebete und Hymn. an Nergal, n. 3, 8 (et l. 10 åshir ê-gurra.) Pour la lecture a-tu-gab-lish, voir Charles-F. Jean, Shumer et Akkad, 37 n. 9 et Errata. — 208.

Lugal-marda, dieu consort de Nin-sun, honoré à Erek, 388.

Lugal-ma-ur-ri, haut fonctionnaire d'Ur, 21.

Lugal-uru, nom d'un dieu shumérien mal connu. A certains jours de fête (textes dans Deimel, Panthéon, 167), on lui offrait des sacrifices. Urninâ fit une statue de ce dieu, 8, 10.

Lugal-zag-gi-zi, roi d'Erek qui saccagea Lagash. (Cette ville verra encore de beaux jours, particulièrement avec Gudéa,) 6; 11.

Lûya = Arzawa (?) 191. Le site d'Arzawa est d'ailleurs encore inconnu. Cf. KNUDTZON, El-Am, 1074.

Luli, roi de Sidon, sous Sennacherib roi d'Assyrie (viii s.), 302.

Lullubi (ou Lullubu), population vivant dans le Zagros. Naram-Sin et Dungi ravagèrent son territoire.

(cf Scheil, T. élam, sém, I, 53, s.) Un de ses rois, Anu-banini, grava son image et celle de sa déesse Ninni (= Ishtar) sur les rochers. De Morgan, Mémoires, 1v, 161.

Lumashi, séries de 7 étoiles, 174, n. 2.
Lumkha (D. Balag), dieu babylonien du tympanum et patron du prêtre kalû, 385; 387.

Lune (observations des phénomènes concernant la) en Assyro-Babylonie, 270; éclipses de l. (présages), 273, 283.

Luqsor, village moderne sur l'emplacement de Thèbes d'Égypte (Voir t. I, 280), 316, 322.

Ma-x, nom propre de montagne non identifiée, 8.

Ma-'aba = Moab., 309.

Macéda, localité de la Shéphéla, à l'ouest de Jérusalem (= peut-être el-Mughar), 261.

Machabées, 436, 476; cf. t. I, 281.

Machabées (IIIe livre des), écrit en grec par un juif alexandrin, 479; analyse du livre, 479, s.

Madaba, Mahdaba = Mådebå.

Madânu, déité de la famille de Marduk, 405, n. 6.

Mâdebâ, ville moabite qui appartint à la tribu de Ruben, puis à Israèl, de nouveau aux Moabites et, plus tard, aux Arabes nabatéens. Sous les Machabées, c'était une forteresse importante dont Hyrcan s'empara. Sous les Romains, elle fit partie de l'Arabie Pétrée, 418; 435.

M'a'a kherw. Cette expression peut se traduire — et a été traduite — par juste de voix (Maspero), véridique (Pierre), triomphant (Devéria, Naville), réalisant la voix (Moret), celui qui réalise en parlant, dont la voix fait être vraiment (paraphrase de Virey.)

Lorsque, suivant les conceptions égyptiennes, un être se trouve, par le fait soit de son origine, soit de ses

mérites personnels, soit des procédés magiques, en un état analogue à celui que nous appelons sainteté ou divinité, on dit de lui qu'il est m'a'a kherw, c'est-à-dire qu'il a à sa disposition le verbe créateur qui donne toute puissance à n'importe quel moment. Et tel est le privilège des dieux, du roi qui est un dieu vivant sur la terre, des hommes défunts qui se sont munis des rites pour atteindre le « paradis », des hommes qui vivent en « état de grâce » : les prêtres célébrant l'office, et les magiciens armés de formules. 131, 345, etc.

M'adjau (Déterminatif: homme-femme avec le signe du pluriel) dans un hymne égyptien. — M'adja (?) n. propre d'une localité ou d'une population de Nubie, 298.

M'khr, pays de Noirs mentionné dans les textes égyptiens, 127.

Magan était, dès le début de la période proto-historique, un des centres de la civilisation shumérienne. La question de son identification n'est pas résolue. (Voir T. I, 281), 20, 33.

Magasin du temple de Shamash (Babylonie), 113.

Magiciens, en Égypte, 131, s., 133, n. 4. le dieu Amon magicien, 352.

Magie. La m. et la divinisation du roi, en Égypte, 121 s. incantation magique en Égypte, 414. Mahdaba' ou Mhdb', 418 n. 2, 420.

Maharath, localité mentionnée sur la stèle de Mésa, roi de Moab, 419.

Mahu, scribe égyptien pour lequel Khamovêse copia la « Prophétie » de Neferrohu, 156.

Main levée. Classe spéciale de prières dites « de la main levée », faisant partie des Incantations, 261, suiv.

Má'in = Ba'al-Me'on, 418, n. 8.

Maison des livres = bibliothèque, en Égypte, 317.

« Maison de science » en Babylonie (texte d'époque séleucide), 384.

« Maison de ténèbres » = la tombe (Suse, vue s.), 313.

Maisons, chez les Hittites, 185.

Maita, nom propre palmyrénien d'une tribu, 438.

Mal (Voir Péché.) Cette « terre de misère » (Suse, vnº s.), 313.

« Mal de tête », titre d'un groupe de tablettes cunéiformes, 281.

Malakbêl = « l'ange (l'envoyé de Bêl », divinité de Palmyre, 438, note. .

Malachie, prophète écrivain juif; il s'adressait à ses compatriotes revenus de l'exil depuis assez longtemps et devenus fort tièdes dans la pratique de leur Loi (mariages mixtes; divorce ou l'équivalent) parce qu'ils étaient déçus de ne pas voir se réaliser l'âge d'or messianique qu'ils avaient cru prochain, 382; 497.

Malade. Lettre privée d'un malade guéri, 311-312.

Maladies (Cf. Médecin), 3; les 60 maladies (époque assyr.), 244. Maladie = pêché (assyr.), 266 : conjurat. contre maladie (assyr.), 281-282.

Malaléel, patriarche antédiluvien, père de Jared et grand-père d'Hénoch, 504.

Malchos = Cléodème. Voir ce mot.

Malku-tsiru (= dieu Malik? fort peu connu d'ailleurs) sur un kudurru cassite dans une liste de 54 divinités, 208.

Malédictions divines à la fin du traité entre Ramsès II et les Hittites, 203; sur kudurru cassite, 208-209; sur autres documents cunéif. 257; 294-295; sur une inscript. phénicienne, 441.

Maléfices, 56 (Code de Hammurabi).

Mama, déesse de Kesh: une forme spéciale de Nintud déesse de l'enfantement, assimilée plus tard à Ishtar. 44 s. On écrit aussi Mami.

Ma'metum = Mamitum, 208.

Mami. Voir Mama, 46, n. 6.

Mamiti, Mamitum, Mammitum parèdre du dieu Nergal et du dieu Lugal-gish a tu gablish. (Voir ce dernier mot), 313.

Manassé, roi de Juda. au vne s., 309, n. 3.

Manda (guerriers M.) dans le Code hittite, 193.

Mandragores (d'Éléphantine, et autres) employées en pharmacie et en magie : effets, 328, n. 1.

Mane, n. pr. de personne (Lettre du Mitanni), 180.

Manéthon né en 263 av. J.-C. en Égypte; préposé aux archives sacrées du temple d'Héliopolis. C'est à l'aide de ces archives qu'il écrivit son Histoire d'Égypte dont il ne nous reste que des fragments conservés par Josèphe, Eusèbe et le Syncelle. Diverses choses contre les Juifs, 482-483.

Manishtusu (on lisait autrefois Manishtu-irba; — su = erėbu, d'où irba), roi de Kish (cf. t. I. 216) dont on possède un important obélisque (Mémoir. Délég.), t. I 6-52, trad, Scheil; voir WZKM, XXI (1906), 11, s.

Mannéens, population d'un des états de l'Urartu (Ararat.) Les M. dans les Oracles, 268, n. 1.

Maqlû, sortes d'incantations, 284.

Marduk, dieu national de Babylone. Sous Hammurabi, il absorba les attributs du grand dieu Enlil, 53. Voir 82, s.; 89; 92, s. Voir t. III. Idées religieuses. Sa grandeur, dès l'époque de Hammurabi (voir Enuma elish), 82 s., 105; — roi des dieux, etc., 293 — Textes divers: 108, 109, 110, 208, 209. 251, 252 s. — Donation à M., 209 s.; 293. Autres textes: 295, 297, 299, 304, 305, 313, 387, 391 s.; 395, 398, 399, 401, n. 7; 405, n. 6. — Aktu de M., 388. — M. roi du ciel et de la terre, 389.

Marduk-apal-iddin, nom de deux rois de Babylone des xue et vuues. (Voir t. 1, 282), 206. Marduk-shum-ukin, n. pr. d'un kalû de Sippar.

Margani, nom de pays non identifié (Annales de Tukulti-Inurta II), 293.

Mariage: aux temps shuméro-akkadiens (code 47; répudiation, etc. 48); dans le Code de Hammurabi, 61, s; dans les contrats de la Ire dyn. babyl., 65 s.; chez les Hittites, 188 (cf. 191 s.); — dans le code assyrien, 221 s. (Voir Contrats). Droit matrimonial dans les Papyrus d'Eléphantine, 423.

Mars (= Tsalbat Anu) planète, en litt. cunéif., particulièrement observée par les astrologues babyloniens, 271.

Mashu, nom d'une montagne d'Arabie, dans le Poème de Gilgamesh, 236.

Mastaba, 527, n. 1. (cf t. I, 41).

Matelot (Roman d'un) dans la littérature égyptienne (époque ptolémaïque), 381.

Matérialisme dans les hautes classes égyptiennes (Moy. Emp.), 156.

Mathusala. Voir Methû-Shalakh.

Mat'tsub, localité située entre Tyr et Ptolémaïs, 444.

Maximes. (Voir Gnomique.) M. d'Epicure, 474.

Mê-kal-kal, n. pr. de canal) époque cassite), 206 suiv.

Mekilta, 526.

Medaba. Voir Mâdebâ.

Médecine. (Voir p. 217. — Biblioth. d'Ashurbanipal.)

Médecins (leurs honoraires), dans le Code de Hammurabi, 63. — (Voir Kudurru). (Textes médicaux, 3.) Dans le Code hittite, 183. Textes de médecine dans la Bibliothèque d'Ashurbanipal, 217 (cf. 218.) — Amon médecin (Egypte), 352.

Mèdes, population d'origine aryenne, qui partie des montagues de l'Arménie, s'échelonna sur les frontières de l'Assyrie, de la Babylonie et de l'Élam. En 607, ils s'emparèrent de Ninive. (Voir t. I, 283), 268, 216, 382. — Les M. dans les *Oracles*, 268, n. 1. — M. détruits par Cyrus (Vision de Nabonide), 395.

Megalanos, var. de Megalaros.

Megalaros, nom du5° roi préhistorique, d'après la tradition babylon., 400.

Megiddo, nom d'une ville et d'une plaine à l'issue d'un des défilés du mont Carmel par où passait la route commerciale et aussi une des deux routes militaires des armées se rendant par exemple de l'Égypte vers le Nord de Canaan. Le roi de Juda, Josias, y fut battu par le pharaon Néchao, en 610. (Voir t. I, 284), 176, 177.

Meydeba (cf. Madeba.)

Méleur d'onguents (Pharmacien?) dans le Code hittite, 192; 198, art. 175.

Meli-shikhu. Voir Melishipak.

Meli-shipak (autrefois on lisait Melishikhu; — кни = aussi рак); nom de deux rois Cassites (xue s. av. J.-C.); kudurru de cetts époque, 206 s.

Melqart = « roi de la cité », dieu de Tyr, identifié par les Grecs avec Héraclès; dieu solaire. Son culte se répandit en Chypre, en Égypte, à Cartharge; Jezabel l'introduisit en Israèl, 206 s.; 444.

Melukhkha, un des centres les plus antiques de la civilisation shumérienne. Le problème de son identification n'est pas encore résolu. (Voir t. I. 284), 20.

Membidj = Hiérapolis de Syrie, 438, n.

Memnonium (à Abydos) ou temple de
Sethi Ier; ne fut achevé que par son
successeur Ramsès II. Son plan diffère de celui des autres Temples
d'Égypte; au lieu d'une chapelle, il
devait y en avoir sept, consacrées à
Osiris, Isis, Horus, Ptah, Harakhte,
Amon et à Sethi Ier divinisé. Nombreuses représentations murales, 322.

Memphis, ville d'Égypte au sud du Caire. (Voir t. I, 284), 131, n. 6; 308; 354. Ménandre, poète comique grec du 1ve s. av. J.-C.; le principal représentant de la comédie nouvelle; disciple de Théophraste et d'Épicure. Comme Diphile, il fréquanta les lieux et les personnes de plaisir, 486.

Mn-khpr-R'a, nom des pharaons Thutmès, 361 s.

Mntyw-Sdjt, tribus du désert oriental du Delta égyptien, 321.

Mercenaires grecs introduits dans les armées égyptiennes (Voir t. I, 285). 316.

Mercure (mulu Lu-BAD-GUD-UD), une des planètes particulièrement observée par les astrologues babyloniens, 271.

Mer-en-Re, 4º pharaon de la VIº dyn., 117, 123, 529.

Mérikéré (lire dans notre texte : Mérikaré). Son père, le pharaon Akhtoï lui aurait adressé des Instructions, 164 suiv.

Merodach-baladan = Marduh apla-iddin (Voir ce mot), 291.

Mésa (m-sh-'), roi de Moab, au 1x° s. Voir t. I, 285), 252. Inscription (stèle) de M., 417, s.

Mesharu = le Droit déifié, rejeton de Shamash st d'Aya, 208.

Meshlamtaè, Meshlam-ta-è-a (= celui qui sort du Meshlam), un des noms du dieu Nergal dont le temple, à Kutha sa xille sainte s'appelait Meshlam, 208, 387.

Mesilim, roi de Kisk (3000°), 6. Voir t. I, 216.

"Messianisme" en Assyro-Babylonie (voir Roi); lettre, 311. — En Égypte(?) 144, n. 1, 151. Avènement des temps messianiques (dans la littérature apocalyptique juive), 496, 497 (cf. 499 s.), — dans le Livre d'Hénoch (recueil, écrit en sémitique qui circulait aux 11º et 1º s. av. J.-C.), 505; dans le Testament des XII Patriarches, 510; — dans les Psaumes de Salomon, 512. Cf. t. I, 285: Messianisme.

Messie. Roi messianique (mscr. de Panammu) 433. M. souffrant babylonien (?), 251.

Metatti, 295 suiv.

Métaux chez les Hittites, 187.

Methû-Shalakh, nom du 8° patriarche antédiluvien biblique = Mathusala, 401, n. 6.

Métiers, chez les Hittites, 183-184. Les gens de m. en Égypte (satire) 158.

Métrique, dans la poésie cunéiforme, 21, n. 4.

Mê-Turnu, ville sur le fleuve Turnad (Tornadotos: aujourd'hui, la Diyâla), 398.

Meubles (biens) chez les Hittites, 185. Meurtre, dans le Code hittite, 189 (Cf. 195, art. 187 s.

Mhdb. Cf. Mâdebâ.

Michée, prophète hébreu du viiie s. qui exerça son activité sous Salmanazar IV. Né dans un obscur village, il sympathisa particulièrement avec le petit peuple dont il se fit le défenseur. A la différence de son contemporain Isaïe qui vivait à Jérusalem, près de la Cour, il négligea les affaires publiques, ne s'occupant que des questions religieuses et morales. Il est probable que ce que nous avons de lui n'est guère qu'une anthologie de ses discours, 215.

Michel (Michaèl) dans Hénoch, 504 n. Midrash dans la Littérature juive, 490, 523, 525 s.

Milka Astarté, nom d'une divinité féminine phénicienne; (d'autres ont lu Molok-Astarté, ou reine Astarté, ; ML-KASTRT), 444 (cf. ERS<sup>2</sup>, 488-491).

Milkiashapa, roi de Gebal (Byblos) sous Ashurbanipal, 309. Annales Cyl. C. I, 31.

Milk-ili, un des principicules de Canaan, à l'époque d'El-Amarna, 173, 175.

Mille et une nuits; mode de composition, 288, n. 3; 380.

Milukkkhi, 302.

Mimmuria, Minmuria pour Nibmuria.

Minsi = Manassé, roi de Juda, dans les Annales d'Ashurbanipal, 309.

Miroitement des eaux en orient, 12, n. 6; 155.

Misharrum, divinité documentée plusieurs fois sous cette forme (non Me-sa-ru), 208.

Mishna (rad. shnh: répéter) — répétition de la Loi, 524. Cf. t. 1, 288.

Mntyw-Stt = tribus du désert oriental de l'Égypte, 321.

Mysiens d'Asie Mineure entrent dans la confédération hittito- « syrienne » contre Ramsès II, 322.

Mitanni, pays comprenant le nord-est de la Syrie et la Haute Mésopotamie jusqu'à Ninive, 172, 179, 289. (Voir Tushratta.)

Mitatti, roi de Zikirtu. Sargon d'Assyrie fait une expédition contre lui, 296 s.

Mythes, d'Éa et Atar-khasis, 44; — de Tiamat, 84. — Dans la Bibliothèque d'Ashurbanipal, 219. (Voir Tables des Matières.)

Mithridate, 514 n. 1. Cf. t. I, 288.

Mitinti, roi d'Ascalon, sous Ashurbanipal, 309. Annales, Cyl. C I, 29.

Mitsraim (= Égypte), 315, n. 1.

Moab, pays situé à l'orient de la Mer Morte. Son « apogée » paraît remonter au 1x° s. av. av. J.-C. Mésa est son roi le mieux connu, à cause de la célèbre inscription de sa stèle conservée au Louvre, 290, 309, n. 6.

Moabite (Littérature), 416, s.

Modad (hébr.: Meydád; grec Μωδάδ). Il faut appliquer à cet israélite ce que nous avons dit d'Eldad. (Cf. Num. x1, 26-29.) Livre d'Eldad et de Modad, 511.

Modin (el Médyé) à l'E.-S.-E. de Lydda, patrie des Machabées, 436.

Mois (noms des) en Égypte, 530; en Assyro-Babylonie, 530, s.

Moise, 170, 417, n. 8; « maître des Juifs, des Phéniciens et des Grecs », 478; M. et l'anthropomorphisme de Dieu, d'après les Juifs d'Alexandrie, 491. (Voir t. I 288.) — Assomption de M. (Livre de), 508. M. dans le Testament des XII Patriarches, 511.

Monde; son origine d'après Platon, 449. — Le m. chez les Stoïciens. (Zénon), 468.

Monobase, 436.

« Monstres » (Présages tirés des) en Babylonie, 279.

Montu, Mentu, Mont, dieu égyptien de la guerre, patron d'Hermonthis (= Erment); coifféd'une tête de faucon surmontée du disque solaire et de deux plumes, 140, 324...

Morale (Littérature) des Égyptiens, Ancien Emp., 127 s. Au Moyen Emp., 160 s. — Idées morales des Assyro-Babyl. (époque assyrienne), cf. 84 s. M. des Égyptiens sous le Nouvel Empire, cf. 339, 343, suiv. 355 s. M. d'après les Epicuriens, 472-475.

Morts. Livre des morts, 123; sous l'Ancien Empire égyptien, 123, s. — Le L. des m. représente surtont la doctrine des prêtres d'Héliopolis, 124. — Questions intéressantes, non encore résolues, 338, n. 1. Le Papyrus Ani de ce Livre remonte aux temps mosaiques, 338. — L. des m. au Nouvel Empire, 335, s., à l'époque grécoromaine, 407. Dissection du mort, en Égypte, 123; — crémation du mort, cn Egypte, 123.

A Suse: textes funéraires du viies., 313.

Moleur immobile, chez Aristote, 456. Mouvement circulaire regardé comme le plus parfait, 461, n. 2.

Mr-n-R'a, pharaon de la VIe Dyn., 117, 123.

Msh', 417, n. 1.

Mummu, dieu sukkal (messager?) d'Abzu (Créat. I, 30 s.; 47 s.), personnification, peut-être, du tumulte des flots (P. Dhorme, TR, 8 in 30) mummu Tiamat = tumultueuse Tiamat (Créat. I, 4), 85.

Munnabittu, n. pr. de personne, à l'époque cassite, 206-208.

Muraille du prince (place forte ou peut-être série de places fortes) « construite à l'est du Delta pour repousser les Saatiu (Bédouins), 148.

Murshil ou Mursil II, roi hittite du xive s., 183.

Musée d'Alexandrie (avec une Bibliothèque qui contint, dit-on, de 400.000
à 700.000 volumes; brûlée quand César fit incendier la flotte alexandrine,
elle fut remplacée par celle du Sérapeum où Antoine apporta 200.000 volumes de Pergame). Dans ses vastes
dépendances enseignaient et vivaient
en commun des savants, rappelant
le genre de vie du collège sacerdotal
d'Héliopolis que Ptolémée avait essayé de reconstituer à Alexandrie.
Un prêtre nommé par l'État était
« Recteur », 477.

Les efforts de l'esprit y furent considérables; les vraies intuitions, rares. Cette école eut surtout des rhéteurs, des grammairiens, des archéologues, des mathématiciens, des géographes, des astronomes; peu ou point de poètes et de philosophes.

On chercha à découvrir dans les mythes anciens des idées toutes... modernes. Cette école exerça une grande influence sur les Juiss de l'Égypte du Nord.

Musique « profane », en Assyro-Babylonie (époque assyrienne), 300.

Musique religieuse en Assyro-Babylonie, dès les temps shuméro-akkadiens, 37; à l'époque assyrienne, 257.

Moutons (Présages tirés des) en Babylonie, 276.

Mutsuri, roi du pays de Moab, du temps d'Ashurbanipal, 309. Annales Ashurb. Cyl. C I, 27. Nabatéens, 435, 436.

Nabka (Nebka-Re), pharaon de la IIIe dynastie. 131, suiv.

Nabonide, roi de Babylone (vie s.) Restauration de temples, 389; préoccupé du culte des dieux étrangers, 393 s., 397, 398.

Nabopolassar, 393, n. 8. Texte, 390. (Cf. t. I, 291.)

Nabû dieu (particulièrement honoré à Borsippa) assyro-babylonien de la sagesse et de la science, 383; dieu scribe et dieu des scribes, de l'écriture, des incantations et des oracles; et aussi dieu de l'agriculture qui ouvre les sources et fait pousser le blé, cf. 208; — écrivain des dieux, etc., 293. Autres textes: 241, 295, 300, 305, 313, 393, 398, 405, n. 6.

Nabû-apla-iddina, roi de Babylone. (883-852), 252.

Nabuchodonosor II, 382. Textes, 391. (Cf. t. I, 291.)

Nadab, fils aîné d'Aaron et d'Elisabeth (Cf. Ex. VI, 23 et parall.). Avec son père, son frère Abiu et 70 anciens, il fut appelé à monter au Sinaï. Sa punition comme prêtre, Lev. X, 1-5 et parall. 489.

Nadan (dans Akhiqar), 428.

Nahr-el-Qebur, à l'O. de Palmyre, 437. Naharina Naharanna, Neharina. (Voir

Naharina Naharanna, Neharina. (Voir ce dernier mot.)

Nahum, (contemporain de Sophonie), prophète écrivain hébreu du vne s. Il écrivit après la ruine de Nô-Amon (= Thèbes d'Égypte) en 665, vers l'époque (606/607) de la chute de Ninive. Il paraît fonder ses prédictions sur la désorganisation intérieure de l'empire assyrien. « Dans son ardent patriotisme exaspéré par l'oppression il sonne avec les accents de la jubilation et du triomphe l'hallali de Ninive, maudite pour son despotisme, » 216.

Na-ired-f, Na-irwd-f ou In-rwd-f (« en-

droit où rien ne pousse. ») Une partie du Dwat d'Héracléopolis, 344.

Naissance. Présages tirés des naissances, chez les Babyloniens, 277. s.

Namtaru, démon de la peste et de la mort, sukkal d'Éreshkigal, reinc des enfers. (Mythe de Nergal et Ereshkigal,) 213, 245.

Naná (Na-na-ai) se confond rarement avec Ishtar. Dans le grand temple È-anna d'Erek, à l'époque d'Asaraddon, Ishtar habitait dans la chapelle appelée È-nir-gal-an-na, et Nanâ dans celle appelée E-khi-li-an-na. Nanâ est fille d'Anu et épouse de Nabû; Ishtar d'Érek est fille de Sin et épouse d'Anu, d'après la tradition d'Érek. (Suivant une autre tradition Ishtar d'Érek est fille d'Anu. (Voir Thureau-Dangin in RAXI (1914) 96.)

— Dédicace d'une chapelle à N. par Asaraddon, 306. Autres textes : 208, 388, 406.

Nannar, un des noms du dieu Sin (Lune.), 402. Son akitu, à Ur, 388.

Naphayan, commandant militaire perse à Syène (v° s. av. J.-C.), 425.

Narâm-Sin roi d'Akkad (2600\*), fils et successeur de Sargon l'Ancien, 50; un des plus grands conquérants et des plus grands constructeurs de son époque. Sa Stèle triomphale fut emportée de Babylonie en Élam par Shutruk-Nakhkhunte. Voir t. I, 291. Le temen de N. au temple de Shamash, à Sippar, retrouvé par Nabonide, 394.

Navires (responsabilité des constructeurs de), d'après le Code de Hammurabi, 63.

N'art, nom propre non identifié. On traduit quelquefois le mot (il signifierait acacia.), 344.

Naufragé (Conte égypt. du), 359.

Nazala, localité à mi-chemin entre Damas et Palmyre, 437, n. 2.

Na-zid, dieude la génération et de l'enfantement (Scheie.) 32, 33. Voiraussi à Suse, soit dans les textes sémitiques, soit dans les textes anzanites. (Schen, Text, sém., t. I, 132; Textes anzan, t. I, 21.)

Nazi-Maruttash, roi de Babylone (dynastie cassite) du xive s., 209.

Neba, 420.

Neb er-djer: « seigneur de la plénitude » ou « du Tout »; épithète d'Osiris et d'autres dieux égypt., 342, 414, 415.

Neb-ma't-R'a. Voir Nimmuria, 179, n. 5.

 Nebo (= Nabû.) Mont Nebo, au pays de Moab, 419, n. 5. Voir t. I, 292.

 Nébo, nom d'une localité ou d'un poste (occupé par les Israélites et conquis par Mésa) du pays de Moab, au N.-O. de Mâdebâ. Cf. R. Dussaud, Monum. palestiniens (Musée du Louvre.) 10-11. Supra, 290; 419.

Neb-phty-R'a = Amasis Ier, pharaon de la XVIIIe dyn., 319.

Nekebt, 148.

Néchao (N-ka-w) petit-fils de Néchao ler, pharaon d'Égypte, battu à Karkemish par Nabuchodonosor, 382. (Cf. t. I, 292.)

Nefer-hotep, 156; 157, n. 1.

Nefer-rohu, scribe égyptien, sage, « prophète », homme vaillant et riche, 145, s.

Negeb, 534.

Nègres (textes égypt.), 125.

Neharina, Naharina, Naharanna, région située à peu près entre l'Oronte et le Balikh (affluent de la rive gauche de l'Euphrate, 321, s.), 371, s. Pour une étude détaillée d'après les textes historiques, on peut voir BREASTED, Anc. Rec., t. V, 89.

Néhémie, juil, échanson d'Artaxerxès, à la cour de Suse; demanda au roi et obtint d'aller rebâtir sa ville natale, Jérusalem, où étaient retournés une partie des Juis exilés. Dans cette œuvre, il rencontra de grosses difficultés de la part de Sanaballat, gouverneur de Samarie et originaire de Beth-Horon et de son serviteur Tobie, l'Ammonite, ainsi que des Arabes, des Ammonites et des Azotiens ligués, puis de la part de Juis influents que des alliances matrimoniales unissaient à Tobie. Néhémie fit faire au prêtre et scribe Esdras devant le peuple la lecture de la Loi, puis sut faire accepter les réformes (ou mieux l'application des lois religieuses et morales).

Les Juiss furent sidèles pendant les 12 ans que Néhémie resta à Jérusalem; mais, à son retour à Suse, les abus reparurent. Le réformateur revint et, cette fois, se montra plus sévère. La fin de la vie de Néhémie

n'est pas connue, 382.

Neheh, 121.

Nekheb (aujourd'hui El-kâb) capitale du royaume de la Haute-Égypte, aux temps préhistoriques, 426, 319.

Nekhebt, déesse égyptienne du Sud et de la couronne du Sud, particulièrement honorée à Nekheb (El-Kâb), et mal connue d'ailleurs, 148, n. 4.

Nekhen, une des plus anciennes villes de la Haute-Égypte. Sa divinité locale était un Horus (d'où son nom grec Hiérakonpolis: ville du faucon.) Se trouve à 1 h. environ de Nekheb (El-Kāb), 345, 527.

Nephthys, parèdre du dieu Seth; mais elle n'intervient guère, à côté de Iui, dans l'Ennéade hiérapolytaine, que pour le parallélisme, 411, n. 1, cf. 410 s.

Nepri (Nepra), dieu grain, en Égypte, 169.

Nergal, dieu (spécialement honoré à Kutha. Voir ce mot), bienfaisant spécialement pour les hergers et les agriculteurs peut-être (Kmg, Babyl. Magic. n° 27, 9-10). Chargé de punir les méchants par la peste, la guerre, la famine, la maladie (car ces sléaux sont les châtiments du péché aux

yeux des Babyloniens) qu'il confie aux « démons ». Il peuple ainsi les enfers où il règne avec sa parèdre Ereshkigal, 212 s., 241, 243. Verbe de N. 404.

Mythe de Nergal et Ereshkigal, 212 s.

Nergal-etir, signataire d'une quarantaine (référ. dans Tuompson, Reports, t. II, p. 140) de Rapports astrologiques (époque assyrienne), 272.

Ne-unu-gal = Ne-uru-gal = Nergal, 213, n. 3.

Ner-uru-gal, Ne-unu-gal, variantes du nom de Nergal, 208.

Nibi-Shigu, 185.

Nibmuria. (Voir Nibmu'waria), 179.

Nibmu'waria = Nibmuria (=Neb-ma't-R'a) nom d'Amenophis dans la Correspondance d'El-Amarna. Lettre de Kadashman-kharbe, 179, n. 5.

Nikkal (pour Nin-gal, parèdre du dieu Sin), dans l'inscription araméenne de Sin-zir-ban, 434.

Nikippa, montagne mentionnée par Sargon, roi d'Assyrie, 295.

Nicomaque, 465.

Nil (Hymne au), remontant au moins au Moyen Empire, 153 s. N. céleste, 152.

Nimittn-Enlil, nom de la muraille interne de Babylone, 391.

Nimmuria (Nimutria, Nibmuria, Nibmu'waria), équivalent de Neb-ma't-R'a, nom égyptien d'Amenophis III, 179, n. 5.

Nimutria, Voir Nimmuria. 179, n. 5.

Nina (« dame des eaux »), déesse fille d'Ea particulièrement honorée à Lagash. On lui dédiait les eaux et les sources. Son idéogramme est l'image stylisée d'un vase renfermant un poisson; cet idéogramme représentera aussi la ville de Ninua (Ninive), 7-9, 10, 13, 15 s.

Son nom, transformé en Nanâ (Voir ce mot) désignera Ishtar; son idéogramme représentera la déesse Ishkharra. (Voir ce mot.)

Nin-a-kha-kud-du, déesse babylonienne invoquée avec Azag-su(g) dans les purifications et les exorcismes, 385.

Nin-azu, dieu de la végétation probablement, puisqu'il est père de Ningish-zida; mari de la déesse Ereshkigal. (Voir Legrain, Histor. fragm. 71-74), 33.

Nin-bat (ou bad), dieu dont on ne connait que le nom. Sur un kudurru du xne s., il figure après le dieu Lil et avant les dieux Tishpak et Gu-silim, 208.

Nindar dieu dont les attributions sont mal connues; paraît être un dieu des champs. Son nom est quelquefois associé à Ninâ dans les textes, 10.

Nindub, dieu dont les attributions sont mal connues, 18.

Nin-ê-anna, nom d'une divinité mal connue, 393.

Nin-dulla = Nin-tulla.

Nin-é-gal (= dame du palais), déesse aux attributions mal connues, 208.

Nin-el-la, déesse parèdre du dieu des eaux Enki, 25, n. 1. (Poème « du Paradis, du Déluge et de la Chute », Recto 11 et 34.

Ningal, déesse parèdre du dieu d'Ur Nannar (dieu Lune), 206, 395, 434.

Ningirsu, un dieu de la guerre, dieu de Girsu, qui était un quartier de Lagash, 6, 7, 11 s.

Ningishzida est un dieu de la terre et aussi un dieu des enfers.

Nin-kharsag (= dame de la montagne) déesse de la ville de Kesh; une des déesses de l'enfantement, en Babylonie, 7, 31, 51, n. 8; 208.

Ninive, capitale du royaume assyrien. (Voir t. 1. 293.), 82, 303, 311, 316. — Bibliothèque d'Ashurbanipal à N. 216 s., 305 c. — N. devenant tributaire de l'Égypte (Nouvel Emp.), 349; détruite par les Umman-Manda, 396.

Nin-karrak, grande déesse de la médecine et déesse de l'enfantement; parèdre d'In-urta. On la confondit avec Gula, 208, 211, n. 2, 293.

Nin-ka-si (« dame qui comble la bouche » — emesal : d. gashan-ka-si), déesse des breuvages. (Références dans Deimel, Pantheon, 213 A), 32, 33.

Nin-ka-u-tud, conçu comme un dieu, dans le Poème shumérien en-e-ba-âm, 32, 33.

Nin-kurra (« seigneur de la montagne »), dieu du groupe d'Èa, sinon Ea lui-même en tant que protecteur des tailleurs de pierre (?): Éa sha (amél) sasinu (IV R² 25 a 41; II 58 n° 5, 64) si d. Nin zadim est une apposition à d. Nin-kur-ra dans Zimmen, Ritual Taf, n° 31-37, l. 15; invoqué, avec les autres dieux du groupe d'Èa, dans les incantations (ZIMMEN, l. c.)

Nin-lil, 304, 402.

Nin-makh, déesse parèdre d'En-lil. Son nom signifie dame auguste ou dame grande; à cause de sa portée générale, cette appellation s'applique quelquefois à d'autres déesses, 10, 393, 111.

Nin-mar ou Nin-mar-ki. Déesse qui appartiendrait à la famille de Sin. Déesse de la ville de Mar.

Ninni, 45, 383.

Ninni-esh, nom propre d'un lieu, non identifié, où la déesse Ninni (Ishtar) était particulièrement honorée, 7.

Nin-shag-si, autre nom de la déesse Nin-ka-si, 33.

Nin-shubur, déesse dont le culte à Lagash est attesté dès l'époque d'Urukagina. Fille d'Anu et de la famille d'Ishtar, 104, VII.

Nin-sig, 387, n. 1.

Nin-sun, déesse aux attributions mal connues, 238, 388, s.

Nin-ti(l) (« dame de la vie » ou « dame de la côte »), déesse parèdre de La. Docum. dans Deimel, Pantheon, 222 A (ajouter: Poème shumérien en-eba-Am, verso 1, 39), 33. Nin-tud (ou Nin-tûr), 30; déesse de l'enfantement, de la ville de Kesh. Ressemble fort à la déesse Ninkharsag.

Nin-tul-la, dieu (ou déesse, car, dans CT XXIV, 7, 14, Nin-dulla paraît comme parèdre de Ninurashá), des points d'eau, des fosses, des citernes, 32 (Poème EN-E-BA-ÂM).

Nin-tùr, Voir Nin-tud.

Nippur, ville du pays de Shumer, sur le cours ancien de l'Euphrate, entre Kish et Umma; ville sainte du grand dieu Enlil, 3, 5, 34, 36, n. 2, 41, 53, 111, 387, 403, 405, 406, note. (Voir t. I, 293.) — Influence religieuse et littéraire de son temple, 5, n. 2, 25, 55, 66, n. 1, 219.

Nisaba ou Nidaba. Les textes assyrobabyloniens révèlent deux déesses de ce nom; l'une: Nidaba-she, déesse de la fertilité des champs; l'autre: Nidaba-shid, déesse scribe, déesse de l'astrologie et des nombres symboliques. (Voir Deimel, Pantheon, n° 2771), 11, 18. Cf. p. 386. Lois de la déesse Nisaba (Code shumérien, 46.)

Nisan, nom du 1er mois babylonien, 532.

Nitsir, montagne située entre le Tigre et le Zâb inférieur (Ashur-natsir-apal, Annal, II, 34 et passim.)

Ni'u (Ni', No', N', graphies diverses du nom de Thèbes d'Égypte), 308.

Noé (Livre de), 503 note (cf. 505). Fragm. d'une Apocalypse de N., 507, n. 5.

Nœuds, dans la sorcellerie arabe, 263,

Nom, presque synonyme d'essence, en Assyro-Babylonie, 42, n. 4, 257; en Égypte (Nouvel Empire), 333, 354(?); dans une inscript. araméenne, 434(?) Au sens ordinaire du mot, 294-295 (assyr.), 306 (assyr.). Les 50 noms de Marduk, 93; — « puissants noms » d'Enlil, 405, n. 6. — En Égypte, outre de nombreux noms, le dieu R'a avait son nom propre caché, sur lequel reposait sa puissance. La con-

naissance de ce nom conférait à qui la possédait la puissance divine. Isis, qui savait, aussi bien que R'a, tout ce qui était au ciel sauf le nom propre de ce dieu, voulut savoir cela aussi. (Cf. Erman, Aegypten, 359 s.), 334 s.

Nomenclateurs (dieux), en Égypte (Nouvel Emp.), 333, 335.

Nomiu-shaiu. 137, 143.

Nu, Nw, ou Nun, Nwn (copte norn) correspondant à la Tiamat babylonienne (voir ce mot), abyssus, océan céleste, père des dieux, sur les eaux duquel vogue la barque solaire. Sa parèdre est Nwt, 153, 353, 414, 415.

Nuages (dans les présages assyriens), 274.

Nuhie, 321; Nuhiens (« Archers »), 149. Nu-dimmud, une des formes du dieu Èa, 85.

Nukhaia (racine mz), un des dieux arabes du temps d'Asaraddon, 306. Prisme S, face IV, 10.

Nun. Voir Nu et Nwt.

Nuré (Nu-ri-e dans Annales Ashurb. Cyl. C, I, 45), ville de Chypre, 309.

Nusk (pour Nusku, dieu assyro-babylouien, fils de Sin) dans l'inscription de Sin-zir-ban, 434.

Nusku, dieu du feu; dès l'époque d'Ur (xxve s.), on constate qu'il appartient à la famille du grand dieu shumérien Enlit de Nippur. Il chasse les ténèbres et les démons des ténèbres, 208, 218 (prières), 389. Sur les kudurrus, il est symbolisé par une lampe.

Nushku-na'id, 185.

Nwt, déesse parèdre de Geb. Suivant les théologiens d'Héliopolis, lorsque Atwm-R'a fut sorti du chaos (Nwn), il produisit d'abord te dieu Shw (et aussi sa parèdre Tafnwt), puis Geb et Nwt. Ceux-ci étaient accouplés; Shw (l'Atmosphère) les sépara violemment: Geb, c'était le dieu de la terre, du monde inférieur par rapport à Nwt qui était la déesse du Firmament, du monde supérieur: tout

ce qui vit sur terre provient de Geb; tout ce qui vit au firmament provient de Nwt, 121, 327, 343.

Nouvel an (Fête du) à Babylone et à Erek. Voir akîtu, 387.

Nouvel Empire (Égypte), 315.

Obélisque, Chez les égyptiens, l'o. était une stylisation du rayon solaire, 119, n. 1.

'Obodath, roi des Nubatéens divinisé. Son tombeau a été trouvé à 'Abdeh par les PP. Jaussen, Savignac et Vincent. (Cf. RB nouv. sér. I (1904), 403-424.)

Odes amoureuses et bachiques d'Anacréon, 447, n. 1.

OEil d'Horus. Dans la bataille qu'il livra à Set pour venger son père Osiris, Horus perdit un œil. Le savant dieu Thot le lui rendit en mettant de la salive sur la plaie; mais Horus fit le sacrifice de cet œil pour qu'Osiris mort devint une âme, ba (Breas-TED, Religion, 59); aussi cet organe d'Horus fut-il particulièrement sacré; il devint le symbole de tout sacrifice (toute oblation, tout don, surtout s'il était fait en faveur d'un mort, pouvait être appelé « œil d'Horus »; toute oblation aussi faite au pharaon défunt, dans le rituel des Pyramides; l. c. 79) De là, la profusion d'« æils » découverts en Egypte, 119, n. 6. Cf. 335. OEil divin, 327.

L'œil de Neberdjer = Osiris) et la création, 414 s.

Offensive. Triple o. (malheureuse, d'ailleurs) de l'Égypte contre les Hittites, 315 n. 1.

Omina, 400.

'Omry, 6° roi d'Israèl, au 1x° s. av. J.-C. (Cf. t. I, 294), 418.

On (dans la Bible) = In, Inu ou Héliopolis, 124, n. 3, 350, n. 1.

Onkelos, 489, 522.

Onctions sacrées d'huile, 395.

Ongle, tenant lieu de sceau, sur tablettes cunéiformes, 217, n. 7. Oniromantique en Babylonie, 280.

Onomacrite, 447, n. 2.

Opartes. (Voir Otiartes.)

Ophel, nom d'un mur de la ville de Qorkhoh (au pays de Moab), 419.

Or. L'or de la bravoure, de la vaillance (Égypt.), 360.

Oracles. Les o. des dieux sont rendus par des « Voyants », 267. Oracles aux temps assyriens, 267. Peuples dont il est question dans ces oracles, 268, n. 1. Textes de demandes d'oracles (sans réponse), 268, n. 2. Cf. 294, 305.

Oracles sibyllins, 484 s.

Orbiner (Papyrus d') du Nouvel Empire égyptien, contient le Roman des deux frères, 375.

Origène, célèbre maître chrétien et chef de l'Ecole d'Alexandrie (185-254), a écrit des œuvres très nombreuses. Ses travaux d'ordre exégétique et de critique textuelle sont particulièrement importants, 482, 508.

Orphée; suivant la légende : poète et musicien thrace, fils d'Apollon et de la nymphe Eurydice (ou bien du roi Oeagre); aurait pris part à l'expédition des Argonautes. Quand il eut perdu sa femme, il alla la réclamer à l'Hadès et obtint de l'en ramener, à condition de ne pas la regarder avant d'être remonté. Il la regarda au moment où il allait atteindre la terre, et elle lui fut ravie. Les Ménades, qu'il dédaigna, le mirent en pièces et ses membres épars furent portés par l'Hèbre sur les côtes de Lesbos où on les ensevelit. O. n'est pas mentionné avant Pindare. Il paraît être une personnification mythique de la doctrine et de la littérature orphiques, 50, n. 1, 447, n. 2, 478, 479 (Voir Orphisme.)

Orphisme. En Grèce, an vie s. av. J.-C. (époque d'extrême activité politique, intellectuelle et morale) se produisent une fermentation mystique et un besoin de merveilleux dont les causes

sont : 1º l'influence orientale qui introduit un large courant de mysticisme avec les cultes de Cibèle et d'Adonis; 2º l'insuffisance de la religion publique (qui remontait aux ages les plus antiques), ne répondant plus aux besoins religieux d'une époque plus cultivée; - insuffisance, spécialement, pour ce qui concerne la vie morale et la vie future (p. ex. : la Némésis paraissait trop dure; les fils payaient pour les pères; on n'était jamais sûr de pouvoir fléchir les dieux, et ni la conversion, ni le repentir n'y suffisaient.) Ce fut l'époque des mystères : mystères des Kabires (Káberpo: du phénicien Kabirym =les grands = les deoi usyáhou) honorés à Samothrace, Lemnos, Imbros.

L'Orphisme (ainsi appelé parce que les initiés prétendaient se rattacher à Orphée, personnage de légende qu'ignorent Homère et Hésiode) a été une tentative de réforme religieuse se proposant de faire pénétrer dans la vie courante les mystères et l'esprit

des mystères.

Vers la fin du vie s., le Pythagorisme persécuté dans la Grande Grèce se fusionna avec l'Orphisme; ce fait amena un développement nouveau des doctrines orphiques.

L'Orphisme s'occupa de refaire la théogonie d'Hésiode en y développant le rôle des divinités abstraites.

Les initiés honoraient particulièrement Dionysos Zagreus, le chasseur des âmes qui présidait à leur purification durant celle vie et assurait l'éternité avec ses châtiments ou ses récompenses. Ils menaient une vie austère (végétarisme) et s'abstenaient des sacrifices sanglants. Dans leurs banquets sacrés, ils mangeaient la chair crue du taureau consacré à Dionysos. (La célébration des mystères impliquait d'ailleurs l'accomplissement de rites obscènes.)

Les rites finirent par prendre le dessus sur les croyances, et les prêtres orphiques devinrent des sortes de devins ou de charlatans, de sorte que leur dégradation contribua puissamment, sinon exclusivement, à frapper d'impuissance morale la réforme dont ils étaient les

agents.

Nous n'avons cité, dans le présent ouvrage, aucun texte orphique parce qu'il est fort difficile, sinon impossible, de distinguer la littérature orphique authentique (qui date du iveve s. av. J.-C.) de celle qui est apocryphe (composée au cours des trois 1ers s. ap. J.-C.). Ce furent Onomacrite, le premier, puis les Pythagoriciens (fin du vie s.) qui compilèrent ces hymnes, chants de purification, récits ou discours sacrés. Des œuvres apocryphes (tenues aujourd'hui comme postérieures à J.-C., du moins dans leur état actuel) trois ont été regardées longtemps comme antérieures aux épopées homériques, ce sont les Hymnes, l'Argonautique, les Lithiques. Ce dernier ouvrage est un poème sur les pierres précieuses. Les Hymnes (87 ou 88) furent composés par des philosophes alexandrins; ils nous montrent comment cette école comprenait l'Orphisme, 447, 448. Cf. t. III: Idées religieuses.

Osarsiph dans la légende de Manéthon, 483.

- Osée, dernier roi du royaume d'Israèl dont la capitale, Samarie, fut prise par les Assyriens en 722.
- 2. Osée, prophète écrivain bébreu, qui exerça son ministère dans le royaume de Samarie et en vue de ce royaume. Il fut à peu près contemporain du prophète Amos (du royaume de Juda). Il nous a laissé en hébreu un livre, divisé aujourd'hui en quatorze chapitres, dont la parenté littéraire avec le livre d'Amos est indéniable (elle s'explique par les tendances de l'esprit d'Osée et par les circonstances dans lesquelles il exerça son ministère), 215, 311.

Osir, abréviation d'Osiris dans des noms propres phéniciens, 445.

Osiris (mot hellénisé de Isir), un des dieux les plus célèbres de l'Égypte. dès la plus haute antiquité, et des plus populaires. On le considérait comme fils de Geb (la terre) et petitfils de R'a. Tué par son frère jaloux, Set, il fu tramené à la vie par l'amour d'Isis. Mais, désormais, il vécut non plus sur la terre, mais dans l'Amenti, séjour des morts, dont il fut le roi. Abydos fut sa seconde patrie (Dedw aurait été la première). Devant le tribunal d'Osiris devait paraître tout homme pour entendre la sentence qui fixait son sort éternel. Royaume d'O., 337. - Jugement du mort devant O., 338, s. - Un-refer = « celui qui est bon », synonyme ou autre nom d'O. 339, n. 1. Hymnes à O., 117, n. 3 (Anc. Emp.). — 151 s. (Moy. Emp.). Litanies d'O., 343. - Textes divers, 341, 408, 409, 410, 411, n. 1. - O. dans une inscr. araméenne, 435. - Voir Abydos.

Osir-shamar (pour Osiris-shamar), nom propre phénicien, 445.

Ostraka: mot grec qui désigne des tessons sur lesquels on écrivait; ils remplaçaient le papyrus, les tablettes de cire ou d'argile, le parchemin, le cuir, etc. On en a découvert des quantités en Égypte; ils sont couverts d'écriture araméenne, démotique, copte, grecque. Cette matière à écrire était aussi utilisée dans le monde hellénique d'Asie-Mineure et de Grèce. En Égypte, les ostraka les plus nombreux sont relatifs aux services administratifs; quittances d'impôts en argent et en nature délivrées par les banquiers au caissier général (ταπεζίτης); ou bien par le sitologue (administrateur des deniers publics, θησαυροί) au percepteur de l'impôt (fermier ou agent de l'État), ou bien au contribuable. Cependant, il existe des ostraka portant des reçus entre particuliers, des billets, des comptes,

des contrats privés. On connaît plus de 70 ostraka de Samarie en caractères phéniciens; ils paraissent contemporains de l'Inscription de Siloé (Cf. Ostrakon; ostrakismos par P. Jouguer dans DAREMBERG et SAGLIO, Diction. Antiq.; D. WILCKEN, Grieschische Ostraka aus Aegypten und Nubien I, 1; A. Deissmann, Licht vom Osten<sup>2</sup> (8° Tübingen 1909), I, 1, c. (Nous n'avons pas à parler ici des Ostraka qui contiennent des passages du Nouveau Testament, et qui nous permettent de nous faire une idée de ce qu'était « l'Évangile entre les mains du pauvre », comme dit Driss-MANN), 145, n. 2; 424, n.

<sup>2</sup>Ωτιέρτης ('Ωπέρτης = Ubar-tutu?) 9° patriarche préhistorique, d'après la tradition babylon., 400.

Outils chez les Ilittites, 185.

« Ouverture de la bouche », 118.

« Ouvrage ancien de Gilgamesh », 95, n. 2.

Pacifique (sacrifice) en Phénicie, 442.

Padi, roi que Sargon d'Assyrie avait imposé à 'Eqron (Accaron), envoyé à Jérusalem par ses sujets mécontents, ' est rétabli sur le trône par Sennachérib (Voir t. I, 138-139), 302.

Pa-di-pa-R'a, 380.

P'-djdkw, nom du canal d'Avaris, en Égypte, 320.

Palerme (Pierre de), 124, s., 317.

Palil, nom de divinité (écrit 161-du), 389. Cf. Delitzsch, Sumer. gloss., 73. Voir Deimel, Pantheon, nº 1516.

Palmyre, ville au N.-E. de Damas et au S.-S.-E. de Homs. On n'en parle guère av. J.-C. (Elle n'atteindra son apogée qu'au 111e s. ap. J.-C.), 436 s. — Tombeaux de P., 437. — Inscript. funéraires, 437. — Langue et écriture, 437. — Divinités de P., 438.

Panammu (Panamu), roi araméen de Y'ôdi, au vine s. av. J.-C., 421; 430 (Inscription pour une statue au dieu Hadad). Inscript. de Panammu (consacrée par son fils Bar-Rekub., vmº s.), 432 s.

Pantibiblon, Pantibiblias Pantibiblus (= Sippar?), 399.

Paphos. Voir Pappa.

Pappa = Paphos, en Chypre (viie s.), 309, n. 12.

Papsukal, messager divin. Les textes en font connaître deux: le divin Papsukal d'Ilbaba (= zа-ма-ма) et le divin P. d'Anu, 244, 389.

Paraboles (Livres des) dans le Livre d'Hénoch, 499, 501, 505, n. 10.

Paradis. Poème dit « du Paradis, du Déluge, de la Chute », aux temps shuméro-akkadiens, 21, 24.

Parallélisme dans la poésie, aux temps shuméro-akkadiens, 38 s.

Parménide (ve s. av. J.-C.) d'Élée. Ses prédécesseurs, confiants dans le témoignage des sens, ne s'étaient pas interrogés sur la nature de l'être (problème entrevu par Xénophane); ils avaient été amenés pour expliquer les transformations de la matière à admettre que celle-ci peut toujours se diviser en parcelles de plus en plus petites. Mais si la matière est divisible à l'infini, la continuité est inexplicable, puisque, entre deux parcelles distinctes, il faut une séparation, et pour que les parcelles se déplacent il faut que cette séparation soit vide. Et cela s'applique aussi au mouvement. Au nom de sa logique, Parménide nia l'existence du vide, celle de la divisibilité à l'infini et celle du mouvement, réduisit ces conceptions à des illusions des sens et affirma l'unité intime de l'être, indivisible et immobile. Il exposa son système dans un poème dont il nous reste des fragments, 447.

Passe (mots de) pour le voyage dans le Dwat, 337.

Pasteur. Roi pasteur (Shumer), 13, 1. 26; 110 (époq. hammurab.); 253, 1. 9 (époq. assyr.). — "Archers > = P.

Hyksôs, 149. — Bon pasteur, dans les Psaumes de Salomon, 516.

Palesi, mot shumérien (PA-TE-SI, ishakku en accadien) désignant à l'origine le prince ou « roi »-prêtre, vicaire du dieu; plus tard, un simple fonctionnaire, 5, etc.

Patriarches (Testament des Douze), 507. Pautibiblon, 399.

Pawtti, 414.

Pchent = la double couronne égyptienne du Sud et du Nord. Étymologie, 148, n. 4.

Péché, chez les Assyro-Babyloniens: Quelquefois = révolte d'ordre politique, 253, l. 28 (cf. 305), P. = dévastation de la ville, 11 (cf. 304.)

Péché-maladie-démon, etc., 266, 283. Autres textes: 258 s., 263 (cf. 284). En Égypte: 342, 343 s., cf. 339 (Nouvel Empire.)

Pédasos, dans la région occidentale de l'Asie Mineure. Entre dans la confédération hittito-«syrienne » contre Ramsès II, 322.

Pédérastie, dans Platon, 454, n. 1.

Peines, dans le Code assyrien, 220 s.

Pentateuque, on appelle ainsi les cinq premiers livres de l'Ancien Testament (Cf. t. I, 288. Moïse), 485. Traduction grecque du P., 488. — Études de Philon sur le P., 491. — Targum sur le Pentateuque, 522, n. 2.

Pentaun = Pn-t'-wrt, scribe (et non auteur) du Papyrus Sallier III (où est racontée la Bataille de Qodshu (= Qadesh) par Ramsès II (Cf. Erman, Neuzegyptische Grammatik, 7), 321 s.

Pépi Ier, 117; 126. — Pépi II, 117.

Pergame, 467, n. 2.

Personnes (distinguer entre esclaves et libres) sous la l'e dynastie babylon., 70.

Pessimisme dans les hautes classes égyptiennes (Moy. Emp.), 156. Un pessimiste (?!) à Suse au vn° s., 313. Pharaon = dieu-homme, 115, participe aux propriétés divines dans l'audelà, 121 s.

Pharisiens, 508. Cf. t. 1, 298.

Phénicien (Littérature), 438. Le ph., dialecte cananéen, 438. — Cf. 478.

Philémon, poète comique grec du 11º s. av. J.-C.; un des principaux représentants de la comédie nouvelle, ainsi que Diphile et Ménandre, 486.

Philétas de Cos, 467, n. 3.

Philocrate, 487.

Philon, 491 s.

Philosophie apologétique des Juifs d'Alexandrie, 482. — Les Philosophes grecs et le Judaïsme alexandrin, 490. — La Ph. d'après Philon, 491-492.

Phocylide de Milet, poète grec du vies. dont il reste peu de chose, 486; poème moral qui lui est attribué, 486.

Pierre de Palerme; description et extraits, 124; cf. 317.

Pilagura, roi de Kitrusi (ville de Chypre) sous Ashurbanipal, 309. (Annal. Cyl. C. I, 37.

· Pisistrate, 447.

Pyramides (Voir t. 1, 43). Les Textes des P.; caractères et but, 117 suiv. P. pour les gens du pharaon, 143.

Pyramidion (ou partie supérieure des Pyramides) est un obélisque en raccourci, 119, n. 1.

Pishamilku, prononciation assyrienne du nom de Psammétiq, 310, n. 1.

Pythagore, 447 (Cf. t. 1, 304).

Pithom ou Pitom (ég.: per-Atum = maison du dieu Atum), aujourd'hui tell el-Maskhutha (ruines explorées par NAVILLE) en Basse Égypte, 325. Planètes, chez les Grecs, 461, n. 3.

Platon, 52, n. 2, 448, s. — P. d'après les Juifs d'Alexandrie, 479. Cf. t. I, 300.

Poèmes. Voir Table des matières.

Poètes grecs et le Judaïsme alexandrin, 490. Cf. 478; 485 s. Polythéisme; pas de trace dans tel hymne égyptien du Nouvel Emp., 346 s.

Pompée, 514, n. 2, 4 (Cf. t. I, 301).

Porteurs du Coran, 286, n. 1.

Posidippe, 467, n. 3.

Présages (textes de) se rapportant à 6 chefs (Collection de Koyundjik), cf. 50 s., 267, n. 2. Pr. par le foie, 51 s., 52, n. 4; — pr. astrologiques, 218; — p. tirés des animaux, 275 s. Cf. 267, n. 1 et 2 (assyr.), 311 (assyr.) P. de Gilgamesh, de Sargon, de Narâm-Sin, 50, 52.

Prét à intérét, dans le Code de Hammurabi, 58. Dans contrats de la Ire Dyn. babyl. 68.

Prêtres. Abus commis par les p. au pays de Lagash, 9. — Esclave admis aux fonctions sacerdotales (Ire dyn. babyl.), 114. — Dans Sagesse d'Akhiqar, 430.

Prêtresses. Dans le Code de Hammurabi, 62. — P. de Marduk, 78; — d'Ilbaba (= Zamama), 77.

Prières de Gudea (Lagash), 14. — P. de « la main levée », 261 suiv. — En Égypte (Nouvel Emp.), 341 s. (Textes de p. assyro-babylon. dans la Bibliothèque d'Ashurbanipal), 218.

Prière de Ramsès II dans le danger, 323. P. de Nabonide, roi de Ba-

bylone (vie s.), 395.

Prince prédestiné, roman historique du Nouvel Empire égyptien (XXe dyn.), 130.

Prisse (Papyrus), contenu et date, 160-161.

Procédure (Actes de) sous la Ire dyn. de Babylone, 75; 77.

Processions sacrées en Babylonie et en Assyrie, 388, s.

« Prophète » chez les Assyro-Babyloniens (voir Voyants chez les Grees, 50, n. 1), 49, s.

Prophètes hébreux (Voir Prophètie). Prophètie chez les Assyro-Babyloniens (Voir Voyants), cf. 17, n. 4, 18, VI, 1.

— Chez les Hébreux, 50, n. 1, 144, n. 2, 476, 485, 496 suiv. — Les Prophètes et l'Apocalyptique, 496 s.

Prophétique (Genre) chez les Égyptiens, 144, s.; 149, s.

Propriété, dans le Code assyrien, 222. Prosélytes cypriotes (ive s. av. J.-C.), 443.

Protestation d'innocence (cf. 409), 339 et cf. 343 s. (Égypte du Nouvel Emp.) Proverbes (Égypte), 161 s.

Providence, d'après Platon, 450. — Chez les Stoïciens (Cléanthe), 470.

Psaumes et Psaumes de Pénitence, définition. (Voir Lamentations), 36-38, 40 s.; ps. d'époque assyr., 257 s. — ps. d'époque cassite, 214.

Psaumes er-shem-ma et ps. er-sha-ku-mal, 257.

Psammétiq, Psammétique, nom porté par trois pharaons de la XXVIº dyu., au vuº s. (Cf. t. I, 303), 310, 316.

Ptah, dieu égyptien qu'une légende associe à Khnum dans l'œuvre de la création. (Voir 1, 300), 131, 350, 354, 413.

Ptah-hotep, fils d'un pharaon de la Ve dynastie. Maximes de P., 160, s.

Ptolémée Évergète, 444; Pt. IV Philopator, 479; Philadelphe, 482, 487.

Ptolémées (Livre des morts, sous les), 336.

Ptolémée (Canon de), 217, n. 5.

Ptolémée Lagus. (Voir Lagides, t. I, 278), 466.

Puissances, d'après Philon, 493.

Punt, pays correspondant à peu près à la côte actuelle des Somalis, 352.

Putsusu, roi de Nuri, en Chypre (vues.), 309.

Putiphar nom du chef des gardes du pharaon, dans Gen. XXXVII, 36, et du grand prêtre d'Héliopolis, dans Gen. XII, 45. Ce nom qui équivaudrait au grec Патарат, au copte ПСТСФР1,

et à l'égyptien Pa-di-pa-R'a signifierait: « Celui que donne (le dieu) R'a». (Cette explication paraît la plus probable.) Voir A. Mallon, Les Hébreux en Égypte, 77-78; on y trouvera les références utiles. — 380.

Puzur-Bêl, 241.

Qadesh. Voir Qodshu.

Qaryathen, 418. Cf. Qiryâtaym.

Qarqar, ville dans le voisinage de Hamath. (Référ. Delitzscu, Paradis, 275,) 287.

Qartikhadashti ( = קרה חדשה ville neuve=carthage), ville de Chypre, 309. (Annal. Ashurban. Cyl. C. I, 43.

Qaushgabri, roi d'Édom, sous Ashurbanipal., 309 (Annal. Cyl. C. I., 26.)

Qenuel, nom propre de l'inscription araméenne de Panammu, 433.

Qeriyoth, 419, n. 2 (Cf. Qiriyah.)

Qingu, dans le Poème de la Création : est fait chef des monstres produits par Tiamat pour marcher contre les dieux qui ont vaincu son époux Apsu, 87.

Qiriyah, ville de Moab, non loin d'Ataroth, 419.

Qiryataym, ville de Ruben, 418, n. 10. Qiyr Mo'ab, capitale du pays de Moab, 417, n. 7.

Qodshu = Qadesh (tell Nebi Mend), ville sur l'Oronte. (Voir t. I, 304). Victoire de Ramsès II, 321, s.

Qorkhâh ou Qorkhoh? Voir ce dernier mot.

Qorkhoh, ancienne capitale de Moab? ou quartier de Dybon? Voir 417, n. 7, 419.

Qrkh. Voir Qorkhoh.

Qrl, père de Panamu, roi de Y'ôdi, 430.

Que nom d'une ville et d'une province. Celle-ei correspond à peu près à la Cilicie. (Précisions dans Forrer, Provinz, 70, s.)

Qu-u-ai = Que.

Qurti, 289.

Quruma, 306, n. 4.

Rá (R'a ou R'e; voir Soleil) = le Soleil, le plus grand dieu du Panthéon égyptien sous l'ancien Empire. Héliopolis était sa ville sainte. Le culte de ce dieu occupe une place prépondérante dans les Textes des Pyramides, 118, suiv.; âge d'or, quand il régnait en Égypte, à l'origine, 326, 354. — Hymne à R., 118, s. Voir Nom. — Ril et Isis (Nouvel Empire), 331. Cf. 408, 414.

Rabasîré, déesse infernale palmyrénienne, 438, n.

Rabbins, 521. Cf. t. I, 305.

Rabbinique (Littérature), 521 s.

Rachel, 328, n. 1.

R'a Harmakhis, 375.

Ramesse-mi-Amon = Ramsès II, 201, n. 1.

Ramesseum, près de Thèbes. Grand temple bâti par Ramsès II (XIXe dyn.) en l'honneur du dieu Amon. A l'intérieur sur de grandes surfaces tournées vers la 1re cour, étaient représentées les campagnes du pharaon (entre autres son expédition contre la confédération syro-hittite; elle fut gravée encore dans la 2e cour et aussi à Luqsor, 322.

Ramman (dans les noms propres : Raman, Ra-ma-na, Ra-ma-a-nu, etc). Un des noms du dieu Adad, 393, 394.

Ramsès II, pharaon de la XIXº dynastie (Cf. t. I. 306), 315, 318. Texte babylonien du traité avec Khattusil, roi des Hittites, 200 s.; voir 315. Bataille de Qodshu, 322.

Ramsès III, pharaon de la XXº dyn. 326. (Voir t. I, 306.)

Ramsès-meri-Amon = Ramsès II, 201.

Raphaèl (dans Hénoch), 504, note.

Raphia (auj. tell Rifakh), entre Gaza et el-'Arish (Palestine), 479.

Rekub-El, dieu araméen nommé dans l'inscription de Hadad, 430, suiv.

Régulus, dans les observations astrologiques assyro-babyl., 272.

Religieux (Caractère) des textes historiques assyro-babyloniens, vii-ix,3-4, 288 s.

Religion chez les Ilittites, 187.

Répétitions textuelles de passages entiers; voir Poème de la Création (passim.)

Rephaim, sortes de morts privilégiés (ERS<sup>2</sup> 318) que l'on peut assimiler aux Dis manibus, 439, 441.

Respirations (Livre des), substitut du Livres des Morts à l'époque gréco-romaine, 408.

Reshef, l'Apollon phénicien, 430.

Restaw ou Ra-Staw, nom donné aux passages, aux couloirs (!) qui menaient de ce monde à l'autre. Primitivement, il ne désignait que la nécropole de Saqqarah. Son dieu était Seker, Égypte (Nouv. Emp.), 342.

Résurrection du pharaon, dans les Textes des Pyramides, 117-118.

Retenu, 129. Voir Tenu.

Riamashesha-mai-Amana = Ramsèsmeri-Amon=Ramsès II, 201.

Rikhat-Ani, d'Érek. Kalû (prêtre) suprême d'Anu et d'Antu, aux temps néo-babyloniens.

Rimes, dans la poésies, aux temps shuméro-akkadiens, 23.

Rim-Sin, frères et successeur d'Arad-Sin, roi de Larsa (xxue s. av. J.-C.), battu par Hammurabi, 53.

Risni, non d'un canton babylonien (époque cassite), 209.

Rites (textes) dans la Bibliothèque d'Ashurbanipal, 218. — R. pour recouvrir de sa peau le lilissu d'airain, 384.

Rituel du Kalû assyro-babylonien (époque séleucide), 384. — R. funéraire Egypte), 410; 411, n. 2.

Roboam, 182, n. 6.

Roi. Les rois, agents des dieux, en pays babylonien, 6, 212 et passim;

« dieu-homme », en Égypte, dès les plus hautes époques (Voir Royauté), 115.

Roi. Divinisation du roi, en Égypte, cf. dieu; le roi représenté par le petit peuple de façon assez libre, 381.
Les 10 rois préhistoriques (Babylonie), 399 s. — Roi messianique dans les Psaumes de Salomon, 519 s. (511, 521.)

Romans historiques, sous le Moyen Empire égyptien, 130, sous le Nouvel Empire égyptien, 359 suiv.; à l'époque saïte, 381.

Royauté (Origine de la), dans le Mythe d'Etana, 35-36, 245 s. Mission divine (Cf. Roi), en Assyrie, 252, 253, 304.

Rosette (Inscription de). On appelle ainsi une inscription trilingue (hiéroglyphique, démotique grec) qui était un décret de Ptolèmée Épiphane en faveur des temples d'Égypte. C'est la partie hiéroglyphique qui fut déchiffrée (1822), par J.-Fr. Champollion.

Rouleau (« L'homme au R. ») en Égypte, 132, n. 1.

Rtnw, 321. Voir Tenu.

Rukibti, roi d'Ascalon (époque assyrienne), 302.

Ruditdidit, femme d'un prêtre égyptien (Conte de Khufu), 135.

Route du soleil, chez les Assyro-Bab. = parcours (supposé) du soleil pour revenir de l'Ouest à l'Est pendant la nuit.

En Astronomie, écliptique ou orbite du soleil, 236.

Routes commerciales (époque cassite), 170, 204.

Ruth (Mariage de), 221, n. 3.

Saatiu = Les Bédouins, 137.

Sabitu à identifier, sans doute, avec Siduri, puisque non seulement dans NE tabl. X, 1, Siduri et Sabitum sont en apposition, mais, de plus, dans la recension antérieure repré-

sentée par le fragm. MEISSNEN, le rôle de Siduri (on ne peut guère le contester) est joué par celle que le texte appelle simplement : Sabitu, 100.

Sacrifices et oblations, en Égypte, dès l'époque des Pyramides, 118 avec n. 1. Origine de s. sanglants (Nonvel Empire égyptien, 326 s. Cf. 409. Sacrifice offert à la déesse Tashmetum (lettre d'une femme assyro-babylon.), 313. Autres textes assyr., 253 s., 263, 300, cf. 356, 12; 384 s., 389. — Chez les Hittites, 187. — S. babylonien (temps des séleucides), 384-390. — Chez les Hittites, 187. Chèz les Araméens, 431, 432. — Sacrifices phéniciens, 442.

Sadarnunna, paraît être une déesse parèdre de Nusku. Elle était honorée à Babylone et à Kharran, 208.

Sadducéens, 508 (Cf. t. I, 308), 513, n. 5.

Sadrafa, dieu iranien, à Palmyre, 438, note.

Sag..., 11.

Sa-gaz, bandes nomades de pillards de Canaan, toujours prêtes à faire quelque incursion en Égypte, à l'époque d'El-Amarna. Voir Khabiru, 175, n. 2.

Sages, en Égypte, 160 s. et 355 s. Admonitions d'un sage, 149 s. — Sept sages de la Grèce, 446. — Le sage, d'après Épicure, 473.

Sagesse (Livre de) de l'Ancien Testament, écrit en grec (S. Jérôme in PG. t. XXXVIII, 1242); peut-être entre 120 et 100 av.J.-C.; sorte de poème qui se rattache au genre gnomique. L'auteur a subi « directement ou indirectement l'influence de la Grèce, sans adopter la méthode rigoureuse de ses penseurs. » (Cf. VIGOUREUX-BASSAC, t. II, nº5 381-395), 490. S. de Salomon, 428.—S. de Jésus, fils de Sirach, 428.—S. de Jésus, fils de Sirach, 428.—S. des Sibylles, 484.—La S. dans Philon, 493.

Sahar nom du dieu Lune sous sa forme araméenne, 434.

Sahidique, (de l'arabe sahid = Haute-Égypte), un des 5 principaux dialectes de l'ancien égyptien 115, n. 1.

Saints, dans les Psaumes de Salomon, 519.

Saïs (écrit S'yys), 337.

Saïte (La période). 389 s.

Sallier (Papyrus), date, 166, 153, n. 2, 158, n. 3.

Salmanazar (= en assyr.: Shulmanu asharidu: le dieu Shulmân est le premier) nom de plusieurs rois d'Assyrie des xive, ixe et vines. Voir t. I, 225 et 309. Salmanazar II, roi d'Assyrie (ixes.), 287. Campagne contre Hazaèl (Khazaél), roi de Damas, 301. S. IV, 215.

Salomon, roi de Juda. Il porta à son apogée la royauté que David, son père, avait su faire accepter. Le culte participa à cette splendeur et dans la capitale, Jérusalem, un temple magnifique fut bâti en l'honneur de Yahweh; cela n'empêcha pas Salomon, par complaisance pour les femmes, d'ériger des autels à des divinités païennes. A sa mort, le royaume se divisa; deux tribus seulement (Juda et Benjamin), restèrent fidèles au successeur légitime de Salomon, 168, n. 2, 364, 417, n. 6.

Psaumes de Salomon, 511 s.

Saltu (lire Tsaltu), déesse du combat, 101 s.

Samal (Sham'al) = Sendjerli? (capitale du royaume de Y'ôdi. Cf. RB 1910, p. 183-182, et 1912, p. 253, n. 1), 421.

Samas = Shamash, une des divinités de Palmyre, 438 note.

Samos, (île de la mer Egée), au vie s. : cour brillante, société élégante, finesse d'esprit, 447, 467, n. 3.

Samsimuruna, ville de Palestine ou de Syrie mentionnée sur le Prisme de Taylon, n 47 et sur Rm Cyl. C. Col. I 33 (Ne peut être rapprochée utilement de Shimrôn mr'ôn de Jos. XII, 20), 309.

Samsuditana (=Shamash-ditana), roi de la Ire dynast. de Babylone.

Samsu-iluna (Shamshu-iluna), roi de la Ire dyn. de Babylone. Ses constructions, 110 suiv.

Sanballat (ou Sin-uballit), gouverneur de Samarie, en 408-407; grand adversaire de Néhémie dans l'œuvre du relèvement des murs de Jérusalem, 427.

Sesmai, nom propre d'un chypriote, 443.

Sang. La vie est dans le s. L'homme est pétri dans le sang divin, d'après la tradition d'Eridu (temps shuméroakkadiens), 52, n. 1.

Sanir, montagne au nord-ouest de Damas, aux environs de Baalbek, d'après la tradition arabe, 301.

Sapho, lesbienne; dans une société de jeunes filles et de jeunes femmes, elle épanchait en ses Epithalames sa tendresse passionnée et jalouse. (fin du vir s.), 446.

Saqqarah, 117.

Saracos (= Sin-sharra-ishkun), fils d'Ashurbanipal, 382 (cf. t. I, 310.)

Sare (shāru, ὁ σέρος), la plus grande unité de mesure des Babyloniens. Comme unité numérique, 1 sare = 3600.

Sargon l'Ancien (xxvne s. av. J.-C.), un des princes les plus célèbres du pays sémitique d'Agadé, 50. Voir t. I, 13. Présage (par le foie) de S. 52-53. 

Série » de présages astrologiques qui remonteraient à S., 218 n. 1. — Texte de Nabonide, 394.

Sargon le Grand. Sous ce roi (vine s.), l'Assyrie atteint son apogée, 215. Cf. 292, 304. Récit de sa 8° campagne (sous forme de lettre expédice à son dieu), 287. n. 1, 295 s. S. et Adapa, 212, n. 1.

Sarkédom, 428.

Sarludari, placé sur le trône d'Ascalon par Sennachérib, roi d'Assyric (vm° s.), 302.

1. Saron, ville palestinienne (en face du pays de Moab?), 419.

 Saron, plaine du littoral palestinien, entre Jaffa et Césarée, très fertile, 440, 534.

Sarpanit (voir Zarpanitum), déesse parèdre de Marduk, dieu de Babylone. Commence à paraître sous la lre dyn. babylonienne, 252.

Sarsar, 292, n. 1.

Satni-Khamoïs, héros d'un roman égyptien de l'époque ptolémaïque destiné à « justifier l'opposition que la classe sacerdotale faisait à la classe militaire depuis la chute des Ramessides, et à montrer la supériorité du gouvernement théocratique sur les autres gouvernements. » (G. Maspeno, Contes, p. 181), 130.

Saturne, dans les observations astrologiques, assyro-babyl., 271.

Saül, 266, n. 4.

Scarabée, 119, n. 2.

Scepticisme. État d'âme d'un sceptique, à l'époque gréco-romaine, 415.

« Sceptre de bénédiction (?) » dans l'inscription de Hadad, 430, 431.

« Sceptre d'équité », 253 1. 8.

« Sceptre d'équité », 253, 1. 8.

Schisme des 10 tribus d'Israèl, 316.

Science en Assyro-Babylonie (Voir titres divers). Voyage d'un scribe à Sippar pour collationner un texte, 54, n. 3. — Ashshur « la ville de science », 297; On faisait copier des documents en l'honneur du dieu des sciences et pour le salut de son âme, 383. Offrandes au dieu Nabû pour la science, l. c. — Se. dans le monde grec des me et ne s. av. J.-C., 467, n. 2.

Scribes assyro-babyl., 383 a.

Sdjw (et non Stw) « ville » et région en pays noir (mentionné dans les textes égyptiens), 127.

Sebek-khu, 129.

Sekenenre; cf. Sqnyn-R'a.

Scher (Sokaris) était primitivement un dieu solaire. Il fut particulièrement, mais pas exclusivement, honoré à Memphis, au solstice d'hiver (« le petit soleil », comme disaient les Égyptiens). Avec le temps, il fut considéré comme le dieu xxx è ¿oyà v de la nécropole de Memphis. (A. Wiedemann. Religion of the ancient Egyptians), 134 s., 342, notes 3 et 4, 344.

Sekhet (Sokhit), seconde personne de la triade divine de Memphis, épouse de Ptah et mère de Nefer Tum et d'Im-hetep. Elle est représentée avec une tête de lionne, le disque et l'uraeus, 138.

Sekhet-A(i)aru ou A(i)anru = le «champ de roseaux » ou les Champs-Élysées des Égyptiens, 337.

Sekhet-hetep = le « champ de la paix » ou « des offrandes », un des noms des Champs-Élysées égyptiens, 337.

Sekmem, pays de Syrie (Retenu), qu'on ne peut pas autrement localiser, 129. Cf. Breasted, Anc. Rec. l. I § 678.

Secrets d'Hénoch, 498.

Séleucides, 466; 509 (cf. t. I, 311).

Semaines (Apocalypse des), appartenant au Cycle d'Hénoch, 506.

Sendjirli ou Sindjirli, ville hittite en 509, 466, 509. Antioche et Marash. (Voir t. I, 312), 430.

Sennachérib, célèbre roi d'Assyrie de l'époque la plus brillante de ce royaume. (Voir t. I, 139 suiv.), 216. Cf. 304. 305 c. — Ses inscriptions, 301. Campagne contre Ezéchias. 302. S. détruit Babylone, 396 (texte). — Textes assyriens avec notes aranéennes, 422. — S. et Akhiqar, 428.

Senusret, 136.

Sepdw = une forme d'Horus, 121.

Sept. Le nombre 7 chez les Orientaux, en particulier chez les Assyro-Babyloniens, 100 l. 8 (Epopée de Gilgamesh); 174, n. 2, 210 (Mythe d'Adapa), 282 (mauvais esprits).

Les LXX. Favorisés par Alexandre le Grand, puis par Ptolémée Ier Lagus (après qu'il eut pris Jérusalem en 320), les Juiss acquirent une grande influence à Alexandrie d'Égypte. On peut tenir pour probable que, soit par curiosité personnelle, soit pour se concilier davantage la sympathie de ses sujets israélites, soit pour promouvoir parmi ces derniers l'étude du grec, Ptol. Philadelphe (284-247) encouragea l'initiative de la traduction en grec de la Bible hébraïque; mais le motif principal de cette traduction fut la nécessité de satisfaire aux besoins religieux des Juifs d'Alexandrie et de toute l'Égypte, étant donné que la plupart d'entre eux ne savaient pas l'hébreu ou ne le savaient que d'une manière imparfaite.

L'achèvement de cette traduction n'est pas postérieur au siècle qui précéda la venue de J.-C.

La version des LXX (ainsi appelée à cause des 72 qui auraient traduit le Pentateuque) fut universellement reçue par les premiers chrétiens, par les PP. et auteurs ecclésiastiques des premiers siècles (et non seulement les Grecs, mais aussi les Latins, parce que ce fut sur les LXX que fut faite la traduction latine dite Itala, si répandue avant la version latine de S. Jérôme), 319 note, 488.

Serment dans les Contrats babylon. 65, n. 6; sens, dans les Codes assyrien et autres. 220.

Serpents (Présages tirés des) en Babylonie, 275 s. L'Aigle et le s. (assyr.), 245 s. — Formules magiques pour conjurer la morsure des serpents (Égypte, Nouvel Empire), 331-332.

Sésostris = Senwsret (XIIe dyn.) La légende grecque de Sésostris a concentré autour d'un seul personnage des récits divers ayant pour héros, non pas seulement Senwsret III, mais aussi d'autres pharaons belliqueux,

entre autres Ramsès II. (Voir Meyer, Hist. t. 11 § 281, note), 349. Campagne en Canaan, 129.

Set, Seth (Sutekh, au Nouvel Empire) dieu égyptien, fils de Nut et de Geb, frère d'Osiris. Dans les plus anciens textes, il est considéré comme un dieu bienfaisant. A l'origine, il était simplement la personnification de la nuit et des ténèbres naturelles. Sa victoire (en tant que dieu de la nuit) sur son frère, Osiris (dieu soleil) défait au Couchant, fut considérée comme résultat d'une guerre offensive. Il fut regardé comme dieu de la guerre et dieu du mal. Vers la fin de l'Empire, son nom fut effacé des monuments anciens où l'on avait eu la dévotion de le graver. (M. BRODRICK and A. A. Morton, A concise Diction. of egypt. Archaeology, 160-161; Er-MAN, Aegypten, 383 et 418 s.), 148, 324.

Setekh ou Sutekh désigne le dieu Set, sous le Nouvel Empire (Voir Set, et t. I, 313.)

Séti Ier, pharaon de la XIXe dyn., 318, 326.

Set-Nakt, pharaon prédécesseur de Ramsès III. (XIXe dyn.), 144.

Sha, déité assyro-bab., 389. (Cf. Deimel, Pantheon, n° 3042.)

Shabatu, nom du 11º mois babylonien, 532.

Shaknana, n. pr. de ville (époque cassite), 206.

Shagga, province babylonienne, du temps de la 1<sup>re</sup> dynastie, 107.

Shala, parèdre dudieu Adad (Ramman).

Paraît à la Ire dyn. babylonienne.

(Ce couple divin fut peut-être introduit de l'ouest, de la région du Liban), 208.

Shala (guerriers S.) dans le Code hittite, 193.

Shamash, dieu Soleil, particulièrement honoré à Larsa et à Sippar, à l'origine, 56, 252, 106, 109, 113, 114. (En shumérien Babbar et Utu.) Sin, dieu Lune (sin est du masc.) était considéré comme son fils. - Oracles nombreux demandés à Sh., 268, s. - Voir Soleil. — Sh. lumière des pays, « seigneur (ou « roi ») du ciel et de la terre », etc., 110, 260, 293. — Prières à S., 218; psaume (époq. assyr.), 260. - Autres textes: 237, 244 suiv., 252 s., 293, 295, 297, 299, 304, 305, 387 s., 391, 393 s., 400 s., 404. - Nommé dans le traité conclu entre les Hittites et les Egyptiens, 201-202. — Sh. invoqué pour le bonheur des scribes assyr. et araméens, 422. - Sh. dans dans l'inscription d'Hadad, 430 s.; dans l'inscription de Neirab, 434.

Sh. juge du ciel et de la terre (Nabonide), 393, cf. 395.

Shamash shum-ukîn, fils ainé d'Asaraddon (vnº s.), avait reçu la vice-royauté de la Babylonie. Son frère Ashurbanipal était roi d'Assyrie, 265. Voir t. I, 313.

Shamkhar, nom d'un roitelet (cité à côté du roi des Hittites) dans une lettre de Chypre, de l'époque d'El-Amarna, 179.

Shapad-da, 10.

Shara, dieu d'Umma; forme du dieu Adad (?)

Shasaiki, nom d'un canton babylonien (époque cassite), 209.

Shassurt, 269.

Shat-n-Sensen, 408.

Shebat. Voir Shabatu.

Shédu, génies symbolisés (comme les lamassu), par les taureaux ailés à face humaine. Quelquefois, le mot shédu, employé parallèlement avec lamassu, a le sens de dieu protecteur. Quelquefois, le shédu est aussi parmi les génies malfaisants, 265.

Shelemya, frère de Sin-uballit gouverneur de Samarie (ve s.), 428.

Sheôl, mot hébreu désignant le monde inférieur, le royaume des morts, des

âmes après la mort, 235; dans le Livre d'Hénoch, 503.

Shéphéla, 534.

Sheru-shish, divinité nommée dans une énumération de 53 autres (kudurru de Melishipak), 208.

Sheshonq, nom porté par quatre pharaons d'origine libyenne (XXIIe dyn.) Voir t. I, 313. Sheshonq Ier profite du Schisme des 10 tribus pour intervenir en Canaan. Supra, 316.

Shesmu, 122; dieu du pressoir, meurtrier d'Osiris. (Moner, oral.)

Shiloh (auj. d'h. Seilûn) entre Jérusalem et Naplouse. (Cf. Jer. vii, 12; Jud. xxi, 19, s., I Sam. iii et iv.) 417, n. 7.

Shimeron-Mer'on, 309, n. 11.

Shirpurla (autre nom de la ville de Lagash), 403.

Shitlamtae, lecture vieillie de Meshlamtae.

Sh'r'h'n (siège de) et victoire des Égyptiens sur les Hyksôs, 320.

Sh (w) ôkoh (aujourd'h. Shueiké), «ville» entre Gaza et Jérusalem. (Cf. Jos. xv, 35; 1 Sam. xvII, 1, s.), 417, n. 7. Voir t. I, 317: Sokoh.)

Shu, chez les Égyptiens; l'atmosphère; dieu atmosphère qui, à l'origine, sépara Nwt (la déesse Firmament) de Geb (le dieu terre) primitivement culacés, et qui soutient le firmament, 327, 408, 414, 415.

Shubarû, nom gentilice désignant les gens du pays de Subir ou Shubartu (Subartu), en shumérien su-edin, mot désignant l'Assyro-Babylonie (quelquefois, l'Assyrie seulement), 45. Cf. Streck, Ashurbanipal, t. I, p. CDXVII-CDXVIII.

Shubbiluliuma, roi hittite du xive s. (cf. t., 314), 183, 201.

Shubula, nom d'une divinité mal connue, 208.

Shugurnak, dieu des morts à Suse, 314. Shukhuli-Shugab, 210. Shumalya, nom d'une divinité dont les attributions sont mal connues, 208.

Shumer (par opposition à Akkad), une des deux parties de la Basse-Mésopotamie, 21, 45. (Voir t. I, 314.) KALAM — Sh., 6, n. 3. — Sh. et Akkad réunis par Hammurabi, 53.

Shumérien (Le) est regardé comme une langue agglutinante (sans flexions grammaticales internes) et qui procède par de simples juxta positions. (Cf. Charles-F. Jean. Littér. des Babylon. et des Assyr. (p. IV-V.)

Shuqamuna, dieu mal connu: une forme de Marduk, d'après CT, XXIV 50, 13 b (Sh. = Marduk sha pisa-annu), 208.

Shuripak et Shuruppak, nom d'une ville du pays de Shumer, et nom de son dieu, 240. (Voir t. I, 314.) C'est là que les dieux auraient décidé le Déluge (Epopée de Gilgamesh; époque assyr.)

Shurpu (= embrasement), nom d'une série d'incantations contre les sorciers et les sorcières. On les appelait embrasement parce que les objets qui représentaient sorciers ou sorcières étaient jetés aux flammes, 284.

Shutruk-Nakhkhunte, roi d'Élam (xmº s. av. J.-C.) Cf. t. I, 314). Grand « collectionneur d'antiquités », 55.

Shûtu (= sud), vent du sud en Babylonie, torride et déprimant, représenté sous les traits d'un fauve hybride et malfaisant (= le « démon du midi »), 175. n. 2.

Shuwardata, principicule de Canaan (époque d'El-Amarna); durant une partie de sa vie, il fut ennemi de l'Égypte, et plus tard lui fut fidèle, 173.

Shuzianna, 387.

Sibylles, 484.

Sybillins (Oracles), 484.

Sibzianna, chez les Babyloniens : groupe important d'étoiles fixes. E. Weidner, Babyloniaca, 1912, 5.

Sidon, une des villes principales de Phénicie. (Voir t. I. 314.), 441.

Siduri, 100, n. 7, 237; nom d'une « nymphe » ou d'une déesse, dans le Poème de Gilgamesh (elle a son trône dans la mer, NE, tabl. X, 1.) Siduri = Shiduri? (shiduri: jeune fille) dans ce cas elle serait une forme d'Ishtar. Shurpu, 2, 172. Cf. Jensen KB, VI, 578-579; ZIMMERN in KAT<sup>3</sup>, 574-575.

Syène (transcription grecque de Suênet, la moderne Assuân) en face d'Éléphantine. Dès la plus haute antiquité les Égyptiens y exploitèrent, pour leurs constructions et leurs sculptures, les beaux granits composés de quartz et de mica jaune, brun, rougeâtre et noir. (Le nom de syénite est réservé à une roche de composition un peu différente), 422.

Sil-Ba-'al ou Sil-Bél, roi de Gaza, sous Ashurbanipal. (Annal. Cyl. C. I, 28.)

Syllabaires cunéiformes = listes explicatives des signes dressées par les scribes eux-mêmes. Il en est de plusieurs classes. (Voir le dernier chap. de notre Littérature des Babyloniens et des Assyriens). Voir 219.

D'après H. Pognon in RA IX (1912), 131, n. 1, les syllabaires cunéiformes ne seraient pas extrèmement anciens, « ils dateraient d'une époque où les scribes commençaient à ne plus très bien connaître l'ancienne écriture idéographique, ou plutôt les anciennes écritures idéographiques. »

Sillů (= Soloi), ville de Chypre, 309. (Annal. Ashurban. Cyl. C. I, 40.

Siloé, 445 (Cf. t. I, 135.) Canal de S., 445. Inscription du percement du canal de Siloé (vers 700 av. J.-C.), 445.

Silúa (Sillúa), ville de Chypre, 309. (Annales d'Ashurbanipal).

Simanu, nom du 3e mois babylonien, 532.

Simirria, nom propre d'un grand pic de montagne que Sargon d'Assyrie se vante d'avoir fait franchir à ses troupes « comme des aigles vaillants », 295.

Simon, grand prêtre juif, 479.

Simti-Shilkhak, hégémon de l'empire élamito-mésopolamien, 2° successeur de Kutur-Nakhkhunte qui vivait vers 2280. Voir t. I, 315.

Sin, dieu Lune, particulièrement honoré à Ur et à Kharran, et aussi à Nippur, 208. — Père d'Ishtar, 243. Cornes de S. (assyr.), 294. — Invoqué contre les sorciers (assyr.), 282 — Prières à S. 218. — Autres textes: 238, 304, 305, 389, 393, 394 suiv., 404. — Voir Lune.

Sinabir, mont que Sargon d'Assyrie se vante d'avoir franchi, dans sa 8° campagne, 296.

Sinakhulzi, mont que Sargon d'Assyrie se vante d'avoir franchi, dans sa 8º campagne, 296.

Sinaï (Moy.-Emp. égypt.), 129, n. 2.

Sindjirli, 430; ville au N.-E. du golfe d'Alexandrette et au N.-E. du mont Amanus.

Sin-Gamil, roi d'Érek (Voir t. I, 33, n. 2), 95, n. 2.

Sin-idinnam, gouverneur de Larsa et correspondant de Hammurabi, 112 s.

Sin-muballit, roi de la Ire dynastie babylonienne, prédécesseur de Hammurabi, 62, n. 1.

Sin-uballit (Voir Sanballat), 427.

Sinuhe, noble égyptien de haut rang, sous la XIIe dynastie. Ses aventures, 130, 136, 359.

Sin-zir-ban, nom du prêtre du dieu Lune (Sahar) dans l'inscription araméenne de Neirab, 434.

Sion, 382; cf. t. I, 316.

Siphra, 382.

Sippar, ville du pays d'Akkad (à michemin entre Bagdad et Babylone) fut très vivante jusqu'à Darius I<sup>er</sup> (521-485). (Voir t. I, 316), 113. — Bloc de diorite du Code de Hammurabi destiné au temple de S., 55. — Shamah, dieu de Sippar, 56. — Archives cadastrales, 65, n. 4. — Contrats de mariage, 66, n. 1; autres contrats de S., 71-74. — Fragm. Meissnen de l'Epopée de Gilgamesh, 99, n. 3. — Mur de S. 109, — Autres textes: 252, 393 s., 400, 403, 404, 405, n. 6.

Sirach (Jésus, fils de), 428. Nom du père de l'auteur du livre biblique L'Ecclésiastique, d'après Eccli, L, 29.

Sirara-shum, nom d'une divinité mal connue, 13, 17. Un temple de Ninâ s'appelle ê-sirara (ki)-shum (Th. Dang, RA VI (1899), 25.

Sirpurla, autre nom de Lagash (aujourd'hui Tello), 15.

Sir-shum-iddin, n. pr. d'un préfet de Bagdad (époque cassite), 207.

Sisithros. Variante de Xisuthros.

Sisuthros. Voir Xisuthros.

Sitiu. Voir Aamu.

Siwan; voir Simanu.

Smendes des Grecs = Ns-sw-b'-nb-dd (Nesubenebded), pharaon de la XXI<sup>e</sup> dynastie, 366.

Snefru, pharaon de la IIIe dynastie, 125.
Snefru, nom de pays au N.-E. de l'Égypte (Cf. Breasted, Anc. Rec. 1, 143, n. d.), 137.

Sokaris. Voir Seker.

Sokhit. Voir Sekhet, 363.

Société hittite, 183; S. commerciales, dans les Contrats de la I<sup>re</sup> dynast. babylon., 71.

Socrate, 447, 448, 452, n. 1. (Cf. t. I, 317).

Soldats, dans Code hittite, 192 s.

Soleil divinisé dans toutes les religions antiques du Milieu biblique. Pour le monde sémitique, voir Shamash; pour l'Égypte, R'a.

En Égypte, le dieu Soleil était, le matin, Horus de l'horizon paraissant comme le faucon (horus ou hr); en plein jour, il est R'a, tout court (soleil = r'a) sous forme humaine; la nuit,

il est Atum ou Tum, sous forme liumaine, vivant de lui-même, alors que tout est ténèbres et néant; avant de renaître à la lumière, il est R'a kheper (= R'a qui devient et aussi R'a scarabée, les consonnes kh-p-r et khp-r-r signifiant aussi scarabée), 119, n. 3. Route du soleil (chez les Assyro-Bab.) Voir cette expression, 236. — Particulièrement observé par les astrologues babyloniens, 272 s. « Fils du Soleil », titre pris par les pharaons, à partir de la VIe dyn., 119. Hymne au S., 118. — S. = pharaon, dans les Lettres d'El-Amarna, 118. - Hymne triomphal au soleil, d'Amenophis IV, 346. Chez les Hittites, 187, 197, 202. — A Palmyre, 438, note.

Songe, 232, n. 2. Explication d'un songe, aux temps shuméro-akkadiens : 17; — S. de Gilgamesh, 96. S. des troupes d'Ashurbanipal, 289. S. de Gigès, 310. — Songes dans le Livre d'Hénoch, 504.

Sophocle, 504. Au v° s. il exerça une influence profonde sur l'âme athénienne. Il s'inspirait des mêmes idées générales qu'Eschyle, mais les forces mystérieuses semblent passer à l'arrière-plan, chez lui. Ses personnages raisonnent davantage. « Il fut un des plus complets représentants de la civilisation attique, en un temps où celle-ci concentrait en elle-même le meilleur de la civilisation grecque » (Croiset). S. et Abraham, d'après les Juifs d'Alexandrie, 479.

Sophonie, probablement prince du sang, prophèle-écrivain hébreu, contemporain de Jérémie (vue s.). Son écrit est divisé aujourd'hui en trois petits chapitres, 216. Apocalypse de S., 511.

Sorciers en Babylonie (époque assyrienne). 282 (Cf. Sortilèges).

Sortilèges en Babylonie (époque assyrienne), 285.

Souffrance, 24, 247, 406. Voir: le Juste souffrant. Souffrances des justes, d'après les Juifs des derniers temps, 497. Sourate (de l'ar. : surat) = chapitre du Coran, 286, n. 1.

Sphères célestes chez les Grecs, 461, n. 3. Sphinx, 142.

Sqnyn-R'a = Sekenenre (Tao), pharaon de la XXe dyn., 319. (Cf. Breasted, Anc. Rec., t. IV, 256.)

Stèles-kudurrus, 205; stèle cultuelle (assyr.), 252 suiv. - S. dans temple assyr. 294, l. 15 et l. 26.

Stoiciens, 467 s. Cf. t. I, 320. Pour la première fois, hors du milieu juif, cette voix se fit entendre (qui suscitera, après trois siècles, l'héroïsme pratique des Thraséas, des Épictète, des Marc-Aurèle) : le bien moral est tout, le reste n'est rien! Ni Aristote, ni Platon n'étaient allés jusque là. Mais l'expérience de la vie démontra que cet idéal était par trop irréel; aussi, le Storcisme ne fut-il jamais que la religion philosophique d'une élite peu nombreuse, toutefois il rendit cette élite si grande et exerca une influence si réelle qu'il mérite une mention spéciale. Cf. 494-495.

Strophes, à l'époque de la Ire dyn. de Babylone, 79.

Stw. Voir Sdiw.

Subartu, la Mésopotamie (Voir Thu-REAU-DANGIN, RA, XVII (1920), 32. Supra, 275.

Suia, montagne mentionnée par Sargon, roi d'Assyrie, 295.

Sumu-la-ilu, 2º roi de la Ire dynastie babylonienne, 111.

Suri-GAL, nom d'un canal babylonien (époque cassite), 209.

Sursunabu, nom du nautonnier d'Utanapishtim, dans l'Épopée de Gilgamesh, 101.

Suse, 3; capitale de l'Élam. Sa céramique la plus ancienne (1°r style) remonte vers 3000 ou 2800. E. Pottier, Mémoires Délég. XIII, 63-66. Voir Milieu bibl., t. I, 321.

Gens de S, venant pour construire le temple de Lagash, 20. — Code de

Hammurabi (sur bloc en diorite), et autres fragments en diorite découverts à S., 55 avec n. 4. Divination à S., 280. Textes funéraires du viie s., 313. Cf. 398 (Cyrus).

Sutéens = Sutu, 252.

Sutû, bandes de pillards de Canaan résistant volontiers à l'influence des étrangers, à l'époque d'El-Amarna (xive s.), 252.

Au xı\* s., des Sutu (les לעול du désert syrien dévastent la Babylonie et sont refoulés, par les Araméens et les Chaldéens, contre les montagnes médiques (KAT3 22). Au viii\* s., Sargon (Fastes, 1. 82) en installe à Til-garimme (Voir ce mot) qu'il vient de rebâtir. Sous le même Sargon, il y en a au pays de Kaldu au service de Mérodach-baladan II (RB, VII (1910), 384-385.

T' = dieu nabatéen, 306, n. 1.

Ta'annak, à l'époque cananéenne, place forte, au S.-E. du Carmel, sur la route militaire d'Égypte vers la Syrie. (Voir t. I, 322), 177, n. 4, 172.

Lettres privées de T., 176.

Taba, fille de Takhapi (Inscription araméenne du ve-ive s.), 435.

Tabernacle des grands dieux, 294, 1.

Tabi-utul-Bêl, nom propre du Job babylonien. Un autre (probablement) Tabi-utul-Bêl fut roi de Babylone, 251.

Tablettes à enveloppe, 64 (Contrats). « Panier à tablettes », 65; notes critiques des scribes, 4, 83, etc.

Tabnit, prêtre d'Astarté, fils d'Eshmunazar, roi de Sidon, 439; 441. Inscr. de T., 441.

Tabûa, princesse imposée comme reine aux Arabes par Asaraddon, 306.

Ta-djesert = « terre sainte »; mot souvent employé pour désigner l'autre monde, 345.

Tafnut, sœur ou parèdre de Shu; son rôle est insignifiant, 327, 414, 415.

Takhapi, nom pr. de personne (Inscript. aram du v° ou iv° s.), 435.

Taît, déesse égyptienne. Voir p. 141. Talmuds, 525.

Talmudique (Littérature), 522.

Tamalki, ville hittite, 193.

Tambourin, dans les cérémonies religieuses en Babylonie, 37, 384.

Tami/esu (gree Tamassos), ville de Chypre (vire s.), 309.

Tammuz ou Tamuz (appelé aussi Dumu-zi abrégé de Dumu-zi-abzu = « fils légitime de l'abzu), c'est l'Adonis des Grecs. Dans tout le monde sémitique païen, il était considéré comme le dieu de la végétation printanière. Il mourait quand le Soleil d'été avait tout brûlé sur la terre (au mois qui portait son nom). Les Babyloniens racontaient (Deseente d'Ishtar aux enfers) que son amante, la déesse Ishtar se rendait aux enfers pour l'arracher à la mort, 243, 32, n. 3, 36, n. 3, 38, 40, 248. Dans Mythe d'Adapa, 211.

Tàndaman (non Urdaman), roi d'Égypte (Éthiopie), successeur de Tarqû, 308 (Cf. Streck, Ashurb., 726.)

Tanen, Tatunen et Ptah Tanen. Sous sa forme simple (Tanen ou Tatunen) paraît avoir été un dieu de la terre, en Égypte. Dans une inscription d'Abû Simbel, Ramsès II est fils de Ptah Tanen. (Wiedeman, Religion, 134). Tanen dans un hymne à Amon R'a (Nouvel Emp.), 353.

Tanutamon, pharaon de la XXVe dynastie

Tarkondemos, nom d'un dynaste qui figure sur une bulle ou sceau dit de Tarkondemos. Cette bulle est en réalité une empreinte sur plaque d'argent au centre de laquelle un guerrier est représenté « à la hittite ». Autour du personnage sont des caractères cunéiformes dont la lecture est très discutée. En général, on a lu: Tarkudimme roi du pays d'Ermé.

— Tarkondemos est un nom théophore dans lequel Tarku (Tarqu, Tarkhu. Sur les différentes lectures ou graphies, voir Autran, Tarkondemos, chap. II), représente l'élément divin, 182.

Targums, 489, 522.

Tarif sacré phénicien, 441.

Tartar, cours d'eau qui prend ses sources aux monts Sindjar et va se perdre assez bas dans les déserts marécageux, direction de Hit. 292 (Scheil Annales de Tukulti Ninip II, p. 34 in 42).

Tashkhinia, ville hittite, 193.

Tashmetum, déesse parède de Nabû, 208, 218. — Sacrifice offert à T. (lettre d'une femme assyro-babylon.), 313.

Taxo, dans l'Assomption de Moïse, 510. Tebet, nom babylonien du 10° mois de l'année, 532.

Tefnut = Tafnut.

Teglathphalasar III (viii s.). Grand roi d'Assyrie (Voir t. I, 223), 215, 288, 289, 293.

Teima (Théma, Têmâ' Teymâ'), ville d'Arabie située sur la route du pèlerinage de Damas à la Mecque, dans le voisinage de la Dumah ismalite, 434, n. 3.

Teispès, 398.

Tell-Abta; sa situation, 293.

Tello, 5.

Tells funéraires, 6.

Témoins, dans les contrats, aux temps hammurabiens, 57, n. 5, 65, n. 7, 256.

Temple (Voir Dédicace). Construction du fameux temple É-ninnu, aux temps shuméro-akkadiens, 12 s. Origines des t., d'après un fragment de poème de la Création en shumérien et en babylonien, 84, n. 2. — Blé dû au temple de Shamash, à Sippar, 113-114. — T. érigés à des dieux assyrobab. pour sa vie, 290.

T. de plaisance du dieu, à la campagne (assyro-babyl.), 388. — Re-

construction de temples, sous Nabuchodonosor, 393.

T. ou sanctuaires, à Nippur. 405, n. 6. — Voir l'Index, aux mots commençant par É. Cf. 294, l. 10 suiv.; 393-394.

T. de Yahô à Éléphantine (Haute Égypte), au vie s. av. J.-C., 423 suiv., 425.

T. de Jérusalem, 482. — T. de Jérusalem, dans les Oracles sibyllins, 485.

## Tentamon, 366.

Tenu [Re]tenu, mot employé par les Égyptiens pour désigner les régions septentrionales de Canaan. Dans le Conte de Sinuhe. le R est tombé. (Cf. Muller, Asien und Europa, 47. BREASTED. Anc. Rec. I, 238 note b.), 137 suiv. Cf. 129.

- « Terre de misère ». Cette vie (Suse, au vne s.), 313.
- "Terre entière » expression égyptienne qui désigne la terre de l'Égypte du nord et celle de l'Égypte du sud, 144.
- « Terre sainte » = nécropole, en Égypte, 345, n. 1, 352.

Teshrit. Voir Tishrit.

« Têtes noires » = les humains, dans les textes cunéiformes, 42.

Testament des 12 Patriarches, 499, 507 s.

Teshub/p, dieu représenté sur les monuments hittites, avec les vêtements hittites et avec la hache et la foudre du dieu sémite Adad 180, 187, 197. (Il ne figure pas dans le Panthéon sémite).

Dans le traité conclu entre Khattushil et Ramsès II, 202.

Téti, fondateur de la VI<sup>e</sup> dynastie égyptienne, 117, 120 s.

Thalès, de Milet (fin du vne s.), ingénieur, astronome, géomètre, homme d'État; ouvrit la voie à une explicatiou rationnelle des phénomènes de la nature, eut l'idée et affirma que la genèse du monde était autre chose qu'une théogonie: une substance primordiale aurait, par ses transformations, donné naissance à l'infinie variété des choses (cette subst. serait l'eau), 447.

## Tharthar. Voir Tartar.

Thèbes d'Égypte, à mi-chemin (à vol d'oiseau) entre El-Amarna et Éléphantine. Elle naquit à la vie politique au début du Moy.-Emp., vers 2000 av. J.-C., et exerça une grande influence politique et religieuse. Monuments merveilleux (Voir t. I. 325-326). — Ruine de T. par Ashurbanipal, 308. Voir 316, 326, 349, 352, 354.

Théocrite, créateur du genre bucolique, à l'époque hellénistique (la Mayicienne, les Syracusaines, etc.), 467, n. 3.

Théodotion (prosélyte Juif d'Ephèse? ébionite?) postérieurement aux LXX et au prosélyte juif Aquila, traduisit l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, entre 130 et 180 ou 189 ap. J.-C. Il ne savait pas parfaitement l'hébreu, aussi certains mots sont-ils simplement transcrits en lettres grecques. Les chap. III, 24-90, XIII et XIV de Daniel (dont l'original était perdu à l'époque de S. Jérôme ont passé dans la Vulgate latine traduits sur Théodotion. (Tout Daniel de T. a été adopté par l'Église grecque, à la place des LXX), 512, n. 3.

Thériomorphisme; pas de trace dans un hymne égyptien du Nouvel Emp., 346.

Thinite (Dynastie), 3300-2900 environ. La civilisation égyptienne, 115.

Thot, un des dieux principaux de l'Égypte. On pensait qu'il avait inventé l'écriture, les lettres et les sciences: mathématiques, astronomie, etc.; clerc des dieux, gardien des livres où étaient écrits les destins des hommes, il présidait au jugement dont il écrivait le résultat, 116, 123, 133, n. 4, 146, 338, 354, 408, 413. Lcs

livres de Thot et les magiciens, l. c., cf. 135.

Thwtiy, un des généraux du pharaon Thwtmès III (XVIII dyn.), 130, 359, suiv.

Thutmès III, pharaon de la XVIIIe dyn. (Voir t. I, 326), 317, 349, 359.

Tiamat est le premier principe féminin de tout. Cf. Enuma elish III, 88. Voir 81 s. — Le Mythe de T., 83.

Tiglat-Pileser = Teglath-Phalasar.

Tigrane, 514, n. 1.

Tigre, 45.

Tihonu, 136.

Tilgarimme, province et ville, situées entre l'Anti-Taurus et l'Euphrate. Til-garimme = (Thogorma) Thogarmâh de Gen, X 3, la Gorün actuelle. Voir E. Forrer. Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches (Leipzig, 1921), 75, 84, etc.

Tilmun = Dilmun (NI-TUK ki).

Timbale, dans les cérémonies religieuses, en Babylone, 37, 257, 384. — Rites pour recouvrir de sa peau la timbale sacrée, 384.

Timihu, nom de tribus libyennes, 136. Tympanum, dans les cérémonies religieuses en Babylonie (Cf. Timbale), 384.

Tyr, (Cf. 301, 309, n. 2; 365, 44).

Tirash, nom d'un temple ou d'un palais de Lagash, probablement partie ou dépendance du grand temple É-ninnû, 10. Le jour de la nouvelle lune on y célébrait une fête en l'honneur du dieu Ningirsu. (Cf. Ur-Ninâ, Tabl. E. Col. II, 5-6 et plaque triang. III, 1-2; etc. Voir King. Hist. I, 109 et 189).

Tiriqan, nom d'un canton babylonien (époque cassite), 209.

Tirtar = Tartar.

Tish-(khu=) pak. Voir Tishpak.

Tishpak (CT, XLV a, 27 Ti-ish-pa-kiim. Voir la note de Th.-Dangin in Lettres et Contr., p. 67), une forme du dieu In-urta en tant que patron spécial du prêtre-ramku, 208. Schrank, Stud. babyl. Relig., 9.

Tishrit, nom du 7º mois babylonien, 532.

Tobie (Mariage de), 221, n. 3. Livre (biblique) de T., écrit par un Juif, probablement avant 300 av. J.-C. (en hébreu? en araméen (chaldaïque)? ou en grec?) présentant en 6 tableaux. les vertus et les épreuves de T., à Ninive; les vertus et les épreuves de Sara, à Echatane (LXX); le voyage de T., fils, en Médie; le mariage du jeune T.; le retour à Ninive; et, comme conclusion, la manifestation de l'Ange Raphaël, compagnon de route de T., et les dernières années de T. — Ce livre est remarquable, spécialement à cause des idées qu'il contient sur l'Angélologie et l'Eschatologie, 512.

Tombeau du pharaon « demeure d'éternité », 115.

T. = maison de ténèbres. On n'y reste pas (Suse, viies.), 313; — « demeure éternelle » (Palmyre), 437.

To sephta, 526.

Tour à étages (ou ziggurat) babylon.; 393, n. 8; 394.

Tradition, dans la littérature babylon. et assyr., 2 s.

Traité de paix et d'alliance (le plus ancien connu) entre Khattusil. roi des Hittites, et Ramsès II, 200 suiv. (texte).

Travail; travailleurs (Code hittite), 196.s.

Triade. Trois dieux en une unité, et une volonté (à Thèbes, Nouvel Empire), 353 s.; époque gréco-rom., 414.

Tribu. Schisme des 10 t. d'Israèl, 316.

Troie; Troyens, 322, 324 (Ilion.)

Trres, pays de noirs mentionné dans les textes égyptiens, 127.

Tsalbat-Anu, dieu de la planète Mars. Prières à Ts., 265 s.

Tsarpanitum, Zarpanil, déesse parèdre de Marduk, 208, 252, 391.

Tsil-Ba'al (= « ombre, protection de Ba'al ». Voir t. III. Idées religieuses) roi de Gaza, au vn° s., 309.

Tsurru = Tyr, 309. Cf. Tyr. (Voir t. I, 328).

- 1. Tubal, graphie de l'Anc.-Test. pour Tabal (chez les classiques : Τιδαρηνία; gentilice : Τιδαρηνοί), pays comprenant le S.-O. de la Cappadoce, la contrée de Malatia (Mélitène) et s'étendant peut-être jusqu'au fleuve Halys. Dans l'Anc.-Test., ce mot est toujours (sauf Ps. CXXX, 5) uni à Mosoch (hébr,: méshék; Grec: Μόσχοι, Μέσχοι, etc.). Voir Streck, t. I, cccl-cccli.
- Tubal (= Ithoba'al II) mis sur le trône de Sidon par Sennachérib, roi d'Assyrie (viii° s.), 302.

Tukulti-Inurta, nom de deux rois d'Assyrie, 292.

Tum. Voir Soleil et 333, 334, 353.

Turushpā, résidence royale d'Urâ, roi d'Urartu (époque assyrienne), 299.

Tur-zagin, ville babylonienne, 209.

Tushratta nom d'un roi de Mitanni, à l'époque d'El-Amarna (xive s.). Le Mitanni couvrait le nord de la Mésopotamie jusqu'à Ninive; sa population était « apparentée » aux Hittites, 179.

Tutu = Marduk, à l'époque assyrienne, 401, n. 7.

Tympanum, dans les cérémonies religieuses, en Babylonie, 19.

Uadjit, déesse égyptienne du Nord et de la couronne du Nord; particulièrement honorée dans le Delta — et mai connue d'ailleurs. (Les Grecs l'appelèrent Buto, et la comparèrent à leur Leto.)

Uapu, chef de conjurateurs arabes contre le roi Yata', fils de Khazaïl, roi des Arabes (temps du roi d'Assyrie, Asaraddon), 306. Prisme S d'Asarad., fasc. IV, 16-29.

Uaush, nom propre de montagne si-

gnalée par Sargon (campagne contre l'Urartu), 299.

Ubar-Tutu (« protégé du dieu Tutu. » Tutu = Marduk à l'époque assyrienne), 401, n. 7.

Ubast ou Bast, nom ancien de la ville de Bubaste (Per-Baste), au S.-E. du Delta, 146; — et aussi nom de la déesse solaire Bast, qui représentait la chaleur du soleil douce et utile (par opposition à Sekhet qui représentait la chaleur solaire brûlante).

Ubau-anir, un des héros du roman égyptien de Khufu, 133.

Ubshukina (ub-shu-ukkin-na) « sanctuaire des destins », une des salles du temple ds Marduk, à Babylone, 88.

Ud-gishgal-lu = In-urta, 262, n. 4.

Udumu, = Edom, 309.

Ud-uru-lu, un des noms du dieu Inurta.

Ullusunu, roi des Mannéens (région de l'Urartu), sous Sargon d'Assyrie, 300.

Ulul, nom du 6º mois babylonien, 532. Umma, ville du pays de Shumer, 6.

Umman-Manda (Voir t. I, 155) détruisent Ninive, 396.

Umm-el-Awâmid, localité du littoral phénicien, au dessous de Tyr, 444. Wn-Amon, 359; 363, s.

 Ú (sham)-na-sa-gu-su, roi de Lidir Λάδρα = Ledron), ville de Chypre (temps d'Ashurbanipal), 309. Annal. Ashurb. Cyl. C I, 44.

Uni, fonctionnaire remarquable de la VIe dyn. égyptienne, sous Teti Ier, Pépi Ier et Mernere. Récit de sa carrière, 527.

Unis (transcrit souvent Unas), pharaon de la Ve dynast. 117. — Textes de sa pyramide reproduits sous les XIe-XIIIe dyn., 121 s.

Un-nefer, 339, 343, 345, n. 6; 411.

Upå, montagne mentionnée par Sargon, roi d'Assyrie, 295.

Ur, ville de Shumer, en Basse-Mésopotamie. Patrie d'Abraham. Les princes d'Ur exerçaient la suzeraincté au xxive s. av. J.-C.; ils furent tolérants, au point de vue religieux. 2, 44, 107, 393, 404, 405, n. 6. Cf. t. I, 329. — L'akîtu du dieu Nannar à U., 388.

Uraeus (οὐραῖος, i'art = aspic), emblème des divinités solaires; il se dresse sur leur front (et sur celui du pharaon divinisé) prêt à cracher des flammes sur les ennemis, exprimant ainsi l'idée qu'on ne peut s'approcher de la divinité sans s'exposer à la mort.

Urdaman (Voir Tándaman), 308.

Urartu (= Ararat), pays où prennent leur source le Tigre et l'Euphrate, 170, 296, 312.

Urbi, 303.

Urlumma, nom d'un patesi d'Umma, 7.

*Ur-Ninâ*, roi de Lagash (3000\*), 8. Voir t. I, 216.

Urrt, nom d'une couronne, symbole antique de la souveraineté. Le mot remonte probablement aux temps prédynastiques. 344, 1.

Ursa, roi d'Urartu, sous Sargon (époque assyrienne), 296.

Ur-Shanabi, messager d'Uta-napishtim, dans l'Épopée de Gilgamesh. 238 1. 310 (Shanabi = Éa.)

Urt-het, 411.

Uruk = Erek, mur d'U., « ouvrage ancien de Gilgamesh » 95, n. 2; U. « aux carrefours », 96 l. 28. Cf. 306, 307, 388. Ecoles, 383.

Urukagina, dernier roi de Lagash (3º millénaire), voulut corriger les abus, améliorer la législation, donner plus de liberté et d'aisance au peuple, 9 suiv.

Userhet, 367.

Ushu (dans les Lettres d'El-Amarna, Uzu, Usu) = Palaityros = Tyr sur la terre ferme, par opposition à Tyr-ile, 302. Usirtesen III, pharaon de la XII dyn: 317 (Voir t. 1, 56). Ce mot doit se lire Senwsret (Voir Meyen, Hist. t. II § 281, note.)

Usmu, 25, n. 1.

Uta-napishtim (= « il a vu, il a trouvé la vie »), héros du Déluge dans le Poème de Gilgamesh. C'est lui qui fait le récit du grand cataclysme pour expliquer à Gilgamesh comment il a survécu, 101 (Uta-naisthim), 236 s., 240.

Utu'ate, canton situé sur la droite du Tigre, peu en aval de Samarra, probablement (Cf. Scheil et Gautier, Annales de Tukulti Ninip, p. 36-37), 293.

Uttu (idéogr.: TAG-TUG), dieu brique, 25, n. 1, 29. Scheil, Nouv. vocabul. 22 in 84.

Utukku. Les u. étaient des êtres malfaisants qui causaient les maladies, les fléaux, et toutes sortes de maux. Divisés en séries de 7,174, n. 6.

Uzumû = ? L'u. est appelé « lien du cicl et de la terre.» 21, n. 8. (Azamû: vestibule, parvis. Voir Ścheil-Dieu-Lafoy, Esagil, 39 ad 3.)

Vaticanus, un des manuscrits les plus anciens et les plus importants de la Bible, de l'aveu de tous; ainsi nommé parce qu'il est conservé à la Bibliothèque vaticane. Il est du 1ve s. ap. J.-C.

Veau céleste (assyr.), 235.

Vent du sud. Voir Shûtu.

Vénus (= Dilbat, dans la littérature cunéiforme) planète spécialement observée par les astrologues babyloniens, 271, 274 s.

Ver. Légende du ver du mal de dents (babylonienne), 231 s.

Verbe du dieu, 404 suiv.

Vergers (culture des), dans le Code de Hammurabi, 58.

Vertu, chez Aristote, 463, les 4 vertus cardinales (Platon), 455. — Chez Épicure, 472. Vétements, chez les Hittites, 184.

Vétérinaire (« médecin des bœufs et des ânes ») dans le Code de Hammurabi, 63.

Vision (Cf. Songe.)

Vocabulaires cunéiformes. On en connait un très grand nombre, les uns shuméro-akkadiens, les autres exclusivement akkadiens, et aussi des lexiques akkadiens de synonymes destinés à l'enseignement littéraire. Cf. 383, 1.

Voile des femmes. Le Code assyrien prescrit aux femmes mariées d'être toujours voilées quand elles circulent dans les rues (de même l'hiérodule mariée et la femme de second rang): c'est un signe de la propriété du mari, 229.

Vol, dans le Code de Hammurabi, 58.

Voyages. Les Égyptiens et les v., 359 suiv. — V. d'Hénoch dans l'autre monde, 500.

« Voyants » en Babylonie, 49 s. — Littérature des « Voyants» : à l'époque shuméro-akkadienne, l. c.; — au temps de la Ire dyn. de Babylone, 107 s. — à l'époque assyrienne, 266. Cf. 401, 403. Rapports officiels au roi, 271. Chez les Grecs, 50, n. 1.

v. s. r. ou v. s. f., dans les textes égyptiens, à la suite du nom du pharaon, signifient vie, santé, force! (passim.) Vol (Code de Hammurabi), 57; (Code hittite), 191 s.; 193 s.

Wawa't localité de Nubie, 528.

WESTCAR (Papyrus), 131.

Widarnag, commandant militaire des Judéo-Araméens d'Élephantine, au v° s. (Sachau, Papyr., 1), 425.

Wn-Amon, héros égyptien d'un récit de voyage sur la côte cananéo-phénicienne (Nouvel-Empire), 363.

Xénophane de Colophon, en Grande Grèce; philosophe poète, sorte de rhapsode voyageur (viº s.) errant de ville en ville dans l'Italie méridionale. Ses poèmes étaient satiriques, historiques ou philosophiques. Il raillait la mythologie anthropomorphique et affirmait l'unité de l'être qu'il identifiait avec Dieu, 447.

Xisuthros, Xisuthrus (= Atra-khasis »), 10° patriarche préhistorique d'après la tradition babylon., héros du déluge, 400 et 401.

Zabban; cf. Zamban.

Zakkala, (d'autres, par ex. Breasted, transcrivent l'égyptien T'-k'-r' par Thekel) population qui paraît, dans l'Histoire, à côté des Philistins auxquels elle ressemble fort. Les Zak. faisaient partie de la confédération d'Asie-Mineure qui marcha contre l'Égypte (XIX° dyn.), 364 s. (Voir t. I, 330).

Zakarie, prophète écrivain juif (vers la fin du vie s.), à Jérusalem, encourage les Juifs à la reconstruction de leur temple, 382, 498.

Zakir, signataire d'une douzaine de Rapports astrologiques (époque assyrienne.): référ. dans Thompson, Reports, t. II, p. 144. Cf. supra, 271.

Zagros, montagne située à l'est du Tigre et qui s'étend dans la direction N.-O. S.-E., depuis le cours du Zâb inférieur jusqu'à celui de la Kerkha, 204.

Zalpa, ville, 193.

Zamama (A lire Ilbaba), dieu de Kish.
C'est un dieu guerrier comme Inurta et Ningirsu, 77, 184.

Zamban, bit Zamban (Zabban, Zâban), pays du Zâbinférieur, en Assyrie, 398. (Il existait un Zamba ou bit Zamba dans la région du mont Kashiàri = Mons Masins. Cf. Streck Assurbanipal, t. I, p. LXXXVIII), 398.

Zarbanitum, Tsarpanitum. Voir Sarpanit.

Zarigga, dieu mal connu, bien qu'il soit attesté plusieurs fois sous la forme Zariqu, 45.

Zerqâ, 420, n. 7.

Zidqa, roi d'Ascalon (temps de Sennachérib, roi d'Assyrie), 302.

Ziggurat, tour à étages de Babylonie, 392.

Zikirtu (Zikartu), pays dont le roi, Metatti, à l'instigation de l'Urartu, se souleva contre Sargon, roi d'Assyrie (719.) Celui-ci marche contre Z., 295 s.

Zimur, montagne signalée par Sargon (campagne contre l'Urartu), 299.

Zippalanda, ville hittite, 193.

Zi-sum-mu = Nin-sig, divinité babylonienne mal définie, 387. Voir référ. dans Deimel, Pantheon, nº 2706.

Zi-ud-suddu, (zi-ud pour ud-zi = utanapishtim, et suddu = arik), nom du héros du déluge, dans le texte de Pennsylvania publié par Pœbel (Historic. texts). C'est le même mot que Uta-napishtim, nom du héros du récit sémitique du déluge dans la XI<sup>o</sup> tabl. du Poème de Gilgamesh.

A la fin de la première de ces deux recensions, Ziudsuddu est établi roi

du pays de Dilmun.

Zorobabel (LXX), en hébr.: Zerûbbâbél (ou encore Shesh batstsar, car ou a des raisons de penser que ces deux noms désignent un même personnage), prince de Juda(cf. I Chron. III, 19), fut élevé conformément à son rang. Il se mit à la tête des exilés qui, avec l'autorisation de Cyrus, rentraient en Palestine, restaura le Temple malgré les difficultés que lui opposèrent les Samaritains (il fut terminé en 516) et favorisa la réorganisation du service religieux. La fin de l'histoire de Zorobabel n'est pasconnue.

# LISTE DE MOTS

#### 1. Mots shumériens.

a = eau.

a-am: récipient, rigole, « bénitier », 17, n. 5.

ab : pâturage, 32, n. 1.

ag: faire, 16, n. 7.

a-ga: pour la suite des temps, 43, n. 1.

agam = 1/12 de qa (?) Cf. Delaporte. Civilis. babyl., 250.

a-edin = ? (nom d'une construction d'Ur-Nina roi de Lagash, 8.

azag: éclat, 18, n. 6.

azag-zu: (celle qui) connaît les choses pures, précieuses, occultes; hiérophante, 13, n. 7.

an-kush-gal: divin et ample pavillon, 15, n. 10.

apin-ru: planter, 43, n. 11.

balag, d'où balaggu: tympanum, 37, n. 4.

ba-ni-in-rig: je détruirai par la pluie. 29, n. 2. (Langdon, Poème sumér., 172, n. 6 et 178, n. 2.)

banshur (gish) zag-gu-la: écuelle, 74, n. 3.

bantu: ventre (Holma), 53.

bar-ge, sorte d'huile, 387.

bur: mesure de superficie équivalant, au 3º millén., à 6h 35º 10º 48 (Cf. Delaporte, Civilis. babyl., 250), passim.

bur-gul: tailleur, graveur de pierres, de cachets, 65, n. 2 (Cf. Scheil, T. élam. sém., t. V, 98).

bil-bil: flamber, 41, n. 4. bit qa: sorte de farine, 386.

gab: ouvrir, 43, n. 2.

gaz = daku: tuer, 175, n. 2.

gan (= champ) mesure de superficie de 100 sar au 3° millénaire (Donc 35° 28° 36), passim (Cf. Delaponte, Civilis. habyl., 250.)

ganam : en vérité, 17, n. 11.

*gù-dé-*a : ministre.

gu-edin : frontière de la plaine, 7, n. 1.

gu-ma: serviteur. (Cf. Langdon, Poème sumér., 269.)

gi-bar : totalité, 15, n. 8.

gig: sombre.

gi-gi: aller et venir; tracer des plans en allant et venant, 16, n. 10.

gin = 1/60 de qa.

gish a-am: aiguière (?) bénitier (?), 17, n. 5.

da: bras droit, côté, 32, n. 10.

dam-kar-ra: celui qui a des richesses, le négociant, le « pacha », 41, n. 2.

dun = ?, 18, n. 13; 19, n. 1.

dup-sar: scribe à tablettes, 65, n. 5.

ê-kur: maison de la montagne.

eme-sal: langue de femme, parler de femme; torme de la langue des kalû, 384.

en : « statue »; littér. : prêtre, pontife; mandataire, 14, n. 9.

en: incantation, 37, n. 1.

ê-nir, 388.

en-shag-me: seigneur qui guérit (ou qui améliore) l'intelligence, 33, n. 3.

é-pa-tu-ti-la: maison du sceptre de vie, 390.

eresh-ki-gal: dame de la grande terre, 213, n. 4\*.

er-sha-ku-mal (lire er-sha-khud-ga): lamentation pour l'apaisement du cœur, 40, n. 4, 257.

ê-shar-ra: maison de la totalité, 262, n. 3.

ER-SHEM-MA = « lamentation au son du SHEM (instrument de musique) désigne un répertoire de chants que le halû exécutait pour « apaiser le cœur des dieux », en s'accompagnant d'une timbale (khalkhallatu). Voir Thureau-Dangin in RA XVI (1919), 121 et 122. Cf. Kalû, 257.

esh-ir = ? (nom d'une construction d'Ur-Ninâ, roi de Lagash, 8.

é-PA; chapelle du grand temple de Ningirsu, à Lagash (Babylonie).

ubar: protégé, 401.

ùg: panthère (?), lion (?), 16, n. 5.

u-gig-ga = ?, 7.

u-gish: espèce de plante (exotique?), 30 avec n. 3.

ud: jour; lorsque, 5.

ud-ba: en ce temps-là, 6.

uku-uku (kalam-kalam)-me dans les pays, 43, n. 9.

um-me-ti = (?), appliqué à la grêle, 39. ushu : sorte de bois, 386.

ur-a-si-ga: partage à parts égales, 73, n. 1.

uru = ville, 15, n. 1.

uru-khul-a-ge, 405.

ush: mettre, placer, 15, n. 7.

zal-zal: abonder, 17, n. 7.

zi-shag: ce en quoi il y a de la vie; les vivants, 15, n. 9.

khe-gal-la-e: il fait abondance: il est multiplicateur, 15, n. 3.

khush-a; irrité, 31, n. 1.

khi-bi: détruit, 2, n. 3.

ib (TUM)-tat : reliquat, 78, n. 4.

im-ki: sorte de vêtement (dans le Code hittite), 184.

im-te-na: par nature, 40, n. 7.

ka: bouche, 32, n. 6.

ka-ar-esh-id: pour la violation de la maison, le prix (la compensation)? 47, n. 1.

kaskal: expédition commerciale, 68, n. 2.

kur-ru: (sorte de farine?), 386.

kinda: tondeur, chirurgien, 16, n. 8; 18, n. 1.

igi-bar : ouvrir les yeux.

im-gig: vent sombre, 16, n. 3.

in-dub-ba = ?, 7.

kalam = le pays par excellence, c'est-àdire le pays de Shumer.

knr-kur = les pays non shumériens.

ki-azag: lieu saint, 22, n. 3.

ki-ush: fouler la terre, 18, n. 16.

ki-khar-khar : mettre en poussière la terre; se vautrer; être couché, 17, n. 8.

 $l\dot{u}$ -a (homme + eau), 17, n. 6.

lugal-e-dim-me-ir an-ki-a, 387.

lum-ma-gir-nun-ta (=?), nom de canal du pays d'Umma, 7.

ma (SHER)-da: celui dont le bras n'est pas paralysé; vaillant (Cf. SAI 2838) 32, n. 10.

ma-gur-gur; bateau, 35, n. 2.

mar-mar: conseiller de conseil, 42, n. 3.

me: fabriquer, ouvrer, 33, n. 2.

me (me-a): toi; moi, 41, n. 5.

me-a : où ; où que ce soit.

me-bi-an-ki-a: ses chapelles (ses rites?)
en haut et en bas (?) de faire (de créer).

mul: pureté, 18; n. 5.

mu-nam-shesh-gal-la-shu: la puissance de son aînesse, 73, n. 3.

musukannu, sorte de bois, 386.

mu-ten-nu-nunuz-gim, 405.

min-kam: second, 16, n. 11.

na: (euphémisme pour) l'organe ou une

partie de l'organe de la génération 32, n. 8.

nam-en: seigneurie, 110, n. 3.

nam-nun-da-ki-gar-ra=?,7.

 $na\dot{p}d\hat{a} = ? 386.$ 

na-ru-a: pierre levée, stèle, 205, n. 2.

ne-unu-gal: seigneur de la grande terre, 213, n. 3.

ner (nir)-gal: conseiller, conseillère, 14, n. 5, le souverain, 43, n. 9.

nu = homme (zikaru = mâle, homme, en accadien), 14, n. 11.

nu-du-zu : celui (zikaru : homme) qui ne sait pas où aller; vagabond, 14, n. 11.

ni-a: dans la crainte, 15, n. 3.

nig-amar-ra: à (tout) ce qu'il a de bêtes, 46, n. 5.

nig-ga-ra: à (toute) propriété, à (tout) bien, 46, n. 5.

nin = dame.

ni-nad: protéger, 15, n. 6.

nin-gar = ? (dans le grand temple de Ningirsu, à Lagash, en pays shumérien.)

nir-gal. Voir ner-gal.

sa-gaz (lù) : pillard, 175, n. 2.

sag-kul (gish): targette, 43, n. 4.

she-ga-ne-ne-te: après accord mutuel, 74, n. 4.

sakhar-ta: en terre, 109, n. 4.

sal-dug: travail de femme, soigner, embellir, orner, 19, n. 5.

sal-me: recluses (du dieu Shamash), 67; prêtresse, 78.

sar (= verger) mesure de surface. Au 3° millénaire av. J.-C., le sar = 35°a 2836 (Cf. Delaporte, Civilis. bab., 250.)

sug-ra khu-mu-ni-nigin : je l'ai entouré d'un marais, 109, n. 5.

su-di-esh (gish): verrou, 43, n. 3.

si-gar (gish): loquet, 43, n. 5.

si-sà : diriger, 12, n. 11.

qa = environ 8 décilitres (au 3e millénaire av. J.-C.)

,shag-bi : son intérieur.

shag-gù-bi: ce qui est entre les rives, 12, n. 4.

sukkal-dug ; dux verbi, héraut, 15, n. 13.

pad: voir; nommer, 119, n. 6.

tsi: amer, 53, n. 1.

rib: forme, 16, n. 1.

shed-dé: pacificateur, 44, n. 4.

shu-dug-ga: remplir, 15, n. 4.

shu-il: apporter, rapporter, 19, n. 11. shi-как (its): pointe de lance (Code

hittite), 187.

temen, 394.

tùg, déterminatif du drap, 184.

tul: troupeau, 32, n. 3.

ti-bu = ? (oiseau ti-bu), 17.

til: cage thoracique (voir 33, n. 1); côte; vie, l. c.

### 2. Mots akkadiens

(babyloniens et assyriens.)

abubu: inondation, 282, n. 4.

abkal, abkallu: guide; messager, 86, n. 4; sage (?), 88. n. 3.

agû: tiare, 16, n. 2.

awilum kima awilim manakhtam ishakkanu: ils ont fait les frais en commun (membres d'une société commerciale), 71, n. 2.

akîtu, 387-388.

allu: pioche, 391.

alû: sorte de démon, 281.

alkat = shunu : leurs menées, 86, n. 1.
amát nish gáti (qáti) : parole de la main levée, 261, n. 3.

amélé bi-kha-a-tim; les hommes de la province, 107, n. 1.

an-na e-lum-e : ciel élevé, 404.

apsú: océan primitif, 82 suiv., 265, n. 3. arbaku, dans la correspondance de Canaan, 176, n. 7.

as-kup-pu: linteau, 394.

alstsammim: 7 fois (?), 98, n. 2.

arkatu: cuisses, 254, n. 4.

arkatu: pour la suite des temps, 43, n. 1.

ashib parakkê: habitant des « palais », 398.

ashipu. Voir l'Index-Lexique.

ashiri (amêlûti), dans la correspondance de Canaan, 177, n. 2.

ashrishu (ana) litûra: qu'(en) son lieu il retourne, 258, n. 3.

balaggu (Voir le shumérien balag), 385.

ba-ni-ia: (le dieu) qui m'a engendré, 111, n. 3.

ba-ni-ti-ia: (la déesse) qui m'a conçu, 111, n. 2.

bântu: ventre (Holma), 53.

barû: voir (bârû, sorte de prêtre-devin, 253, n. 8, 267, n. 1), 50.

bârû ina bi-ir: le Voyant, dans une vision, 248, n. 1.

ba-ru-ti: les voyants. (Cf. bárû), 107, n. 3.

be-lit (its), dans la correspondance de Canaan, 176, n. 9.

bêl pakhâti : gouverneur, 256, n. 5.

buânê: jointures, 254, n. 4.

bûnânu: forme, 16, n. 1.

bu-ni-shu-nu (ina) na-me-ru-tim: (de) leur clair regard, 111, n. 7.

bushê: possessions, 241, n. 4.

bi-ir-ti: de la citadelle, 107, n. 2.

billudê.: ordonnances (gravées sur la pierre ou sur le mur), 396; 397.

biltim (ana) contre redevance, 69, n. 6. birit shiddi: sorte de tente ou de reposoir, 389.

bîtu: maison, temple, 394.

bit khat-tu balâti: maison du sceptre de vie, 390.

bît ilu Sharrum: maison (= temple ou sanctuaire) du dieu Sharrum, 75, n. 2.

bîtim (1 sar): 1 fonds bâti, 75, n. 2.

bît ridûti: palais du Gouvernement, 303.

gabru: duplicatum, 2, n. 3, 256, n. 6. gagum: cloître, 69, n. 1.

gamrat (lâ): non complète, non finie, non entière, 51, n. 6.

gallabu: tondeur, barbier, chirurgien, 16, n. 8; 18, n. 1.

guqqanu = ?, 389.

gunnu =, 386.

gimru: totalité, 15, n. 8.

gitmalûtum: puissants (gitmâlu), 282, n. 3.

daddaru: amer, 53, n. 1.

dâku: tuer, 175, n. 2.

damqât: favorable, 267, n. 1. lâ d.: défavorable, l. c.

dug-ga-an-na-ab, 403.

dupshikku, 391.

dûru: la muraille avancée d'une ville, enceinte, mur, 109; 391; 392.

e-gu-u (rac. : ga'u?) = ils crièrent, 89, n. 3.

edinu: plaine, 7, n. 1.

ekallu: grande maison; palais, 35, n. 2, 241, n. 3.

elippu: barque, bateau, 35, n. 2.

enuma: lorsque, 5, n. 3.

enuma elish: lorsque en haut, 81, n. 3. enumishu: en ce temps-là, 6, n. 1.

e-pi-ri (ina) en terre, 109, n. 4.

eqlim (eqlu), champ, 69, n. 8.

ul, négation, 2, n. 3.

umi ma-kha-ri, dans la correspondance de Canaan, 177, n. 3.

u-nu-tu, dans une lettre de Chypre, 178, n. 7.

upuntu (sens, voir 255, n. 1).

utsurtu: image, contours, plan, 51, n. 4. ush-sa-ak-pu re'úti mu-shi-a-tim ne pouvaient reposer les bergers, pen-

dant la nuit, 98, 1. 30.

utaqu: j'obéis, 391. utnennu: j'implore, 259, n. 1. utukku. Voir l'Index-Lexique.

za-ni-in-ka: ton conservateur, 395.

ziggurat, 394.

zikaru: mâle, homme, 252, n. 4.

ziku =? (dans le contrat du mariage), 66.

zi-ma-at ba-la-ti-im: c'est la vie! (sîm-tu: tout ce qui convient;...), 98, n. 1.

zimu: forme, 16, n. 1.

khabátsu: se réjouir? 89, n. 2.

khabbatu: pillard, 175, n. 2.

khabiru: clan de pillards, 175, n. 2.

khalkhallatu: timbale, 37, avec n. 3.

khasásu: comprendre, 33, n. 2.

khasis atra: très sage, 401.

khasisu: oreille, intelligence, 33, n. 2. khar-ma-ki (ilu Dumuzi) ma-na-akh-ti

lit-bal: que ton époux (le dieu Dumuzi) mon malheur éloigne, 248, n. 3.

kharrani (sha) u libbi alim : (négoce) local et étranger, 71, n. 1.

khi-sha-am: reconnaissance de dette, 78, n. 3.

khitu: péché, 253, n. 2.

igaru: mur d'enceinte, 394.

i-da-ak-ku; rac.: daku = abattre; tuer; 203, n. 2.

idi: je sais, 2, n. 3.

i-ik-ka-al; il mange, 99, n. 3.

i-il-li-ik: il est allé, 99, n. 3.

illaka dimásha: se présenta en larmes, 231, n. 2.

ip-pal-tu-u; ils allèrent, 89, n. 5.

ippiru: malheur, misère, 248, n. 3.

ip-ru-su-ma: ils décident; ils pronostiquent, 107, n. 5.

ip-shu pi-i-shu: il fit bouche, il ouvrit la bouche, il parla, 88, n. 4.

i-ri-mu (de ramû, en relation avec shubtu: établir fixer son domicile), 253, n. 9.

i-shar-ta: équité, 253, n. 5.

ish-te-ni-'-shi-na-a-tim: il prit soin d'eux, 397.

i-ta (at-ta-a) a-khi-tum: (je vois) un présage mauvais, 250, n. 3.

iteme (makhkhutish): elle devint (I, 2 de emu) comme en extase, comme hors d'elle-même, 92, n. 2.

kabátu: honorer, respecter, 90, n. 6.

KA (dug)-GI-NA lib-bi mâti itâb : ordre, bien-être dans le pays, 271, n. 3.

kakkab (inuma) Bêl: (lorsque) l'étoile Bêl, 218, n. 1.

kalû, mot désignant une classe spéciale de prêtres babyloniens, 2, n. 3, 256, n. 2, 384; 389.

ka-lu sha-na-tu : d'entières années, ou tous les ans, 100, n. 3.

kapátu: réunir, 90, n. 6.

kâr (kâru), mur, rempart, quai, digue, 109, n. 6.

ka-a-ri (kâru) khi-ri-ti-shu: mur de son fossé, 392.

ka-ras-su: son ventre, 87, n. 5.

kudurru: pierre bornale. (Voir l'Index-Lexique.)

ku-um-mi-ka (kūmu et kummu)..., demeure, sanctuaire, 395.

kursinnu: patte (des quadrupèdes), 254, n. 6.

kushtarê: tentes, 398.

kigallu: grande terre; enfers, 213, n. 1.

kidinu: protégé, client, 401.

kima: comme, 2, n. 3.

kimilti: ma colère, 248, n. 2.

ki-i-nim: normal, 393.

kissu (prononç. : kitstsu) : sanctuaire, 392.

kirbish. Voir qirbish.

kittu. Voir l'Index-Lexique.

lá; la-a: non.

la-bi u-gi-ir-ri (rac.: gâru): le lion il attaqua, 98, 1. 29.

labiri, labiru: vieux, 2, n. 3.

labku, sorte de mélange fermenté, 389.

lamassu. Voir l'Index-Lexique.

lumáshu, série de 7 étoiles, 174, n. 2.

li-a-bit: qu'il fasse périr, 90, n. 7.

libba khi-il-bi u tsi-ri: milieu du bois et de la plaine, 72, n. 1.

libittashunu: leurs (ouvrages en) briques, 111, n. 6.

libshu tu-ub-ba-ti im-la: son cœur de joie fut rempli, 87, n. 6.

lilissu: timbale (instrument de musique), 384, 386, 387.

ma : et; ou enclitique.

magari (its), dans la correspondance de Canaan, 176, n. 8.

magurgurrum: bateau, 35, n. 2.

ma-ad dan-nesh: dans une lettre de Chypre, 178, n. 4.

ma-a-zu: exprimer, macérer, 181, n. 1. makhkhu: devin, 92, n. 2.

makhkhûtu: état de devin; extase, 92, n. 2.

ma-la ba-zu-u: autant qu'il y en a, 71, n. 4,

mala: remplir, 15, n. 4.

manakhtu: ma!heur, misère, 248, n. 4. manzu: tambourin, 37, n. 5.

matskhatu: espèce de poudre (aromatique), 386; 390.

maqlû: combustion, 284.

mashdákhu (même sens que shadákhu d'où il dérive), 397.

mashshi'úti (mashshu'): pillards, brigands, 282, n. 5.

matû (ma-du-u): diminuer, 100, n. 2.
mati mi-tum: le mort de mort, 100,
n. 4.

metsu: tambourin, 37, n. 5.

mâtu ina ki-tsir-sha innadi: le pays avec ses biens seront ruinés, 108, n. 1.

mesharu: Voir l'Index-Lexique.

mugallitu: adversaire, ennemi, 398.

mulmullu: flèche, 92, n. 3.

mu-she-kil: celui qui procure de la nourriture, 314, n. 2.

mush-rush, mush-rushshé, 87, n. 1; 392. muti: consort; époux, 98, n. 3. m-l-' y-d: remptir la main = consacrer, 253, n. 6.

nabaltu: aller, 89, n. 5.

na-bi-ish-ti-shu (ana): pour sa vie, 75, n. 4.

na-da-a-ni, de nadânu: donner, 202, n. 1.

nadú: jeter;... dessiner, 18, n. 8.

namâru: ...; être radieux, 398.

narû: pierre levée, stèle, 205, n. 2.

nashû: mettre, placer, 15, n. 7. — apporter, rapporter, 19, n. 11.

napshat (ina): à l'intérieur, 51, n. 5.

natâlu (pour nathâlu): contempler, 99, n. 3.

nu-bat-tu: pleur funéraire; lamentation. Quelquefois, autre sens (Cf. nubat-ti lâ-i-ba-a-ta = sans « lambiner» Keiser, Letters... from Erek, n. 31, 9; cf. 39, 25-26), repos, jour de fête; cf. rac.: bâtu.)

nudunnu: donation du mari à la femme (Code assyrien), 221.

nu-ku-she-e: les gonds, 394.

nu-ra-di-shu-nu (?) rac.: narâtu (?), 89, n. 1.

nibittu = ?, 390.

nîkhtu: paisible (fém.), 109, n. 8.

sad nakri: mort, destruction de l'ennemi, 267, n. 1.

sarâqu: faire une libation, 242, n. 2.

sukallu, sukkallu: ministre, 256, n. 3, surqinu: libateur; sacrificateur, 242, n. 2.

sib-ta, lire tsib-ta.

på epėshu: faire bouche, parler (Cf. ipshu pi-i-shu), 88, n. 2.

palû: un des insignes de la royauté, 90, n. 1.

parak iláni: tabernacle des dieux, 294. patárn: libérer, dissoudre, faire disparaître, 263, n. 4.

pikhu: mesure de capacité (employée pour la bière, dans le Code hittite), 197. pirishtu: présage, 51, n. 2.

pisan duppi (mar): fils du panier à tablettes = archiviste, 65, n. 3.

tsabit qatâ: secourable (prendre les mains), 266, n. 1.

tsalálu: protéger, 15, n. 6.

tsêru: dos, croupe, cime, 35, n. 1.

tsukhru (El-Am.) : sens de tsêru.

tsib-ta: préciput, 73, n. 2.

tsibtu: croît, intérêt, 58, n. 6.

tsikhru: petit, jeune; (scribe) apprenti, 94, n. 2.

qadishtum: hiérodule, 73, n. 6.

qaqqaru: le sol, la terre, 394.

qirbish Tiamat: (pour) y (enlacer) Tiamat; qirbish: à l'intérieur de; etc., 90, n. 2.

ratû, 394.

re'u: faire paître, 111, n. 1.

rêshu: se réjouir, 89, n. 2.

ru-shum-ti (me-e): (eaux) de boue, 259, n. 2.

rikistum: contrat, 65, n. 8.

rik-su-u-a: mes articulations, 250, n. 2.

rimki (bit): (Voir CARL FRANK, Stud. babyl. Relig., 8), 261, n. 4.

shabâsu: s'irriter, être en colère, 253, n. 7.

shagûtim (ana): contre le sacerdoce (contre le prêtre), 75.

shadákhu: s'avancer processionnellement, 397; 398.

sha ib-nu-u tu-ku-un-tu: celui qui a fait le combat (tukuntu pour tuqumtu: attaque, combat), 91, n. 1.

shakānu: placer, mettre, faire, déterminer (Verbe au sens très large, qui doit être précisé d'après le contexte), 100, n. 8.

shaku: officier, 256, n. 4.

shalkhu: muraille interne (par rapport à la muraille avancée) d'une ville, 391.

shalmat; lâ shalmat: favorable; défavorable. 267, n. 1.

sha-na: brûle-parfums. (Voir 265, n. 5.)
sha na-bu-u zi-kir-shu: dont le nom soit célèbre, 91, n. 2.

sha-ni-nu: égal, 85.

sharâqu. Voir sarâqu.

shatir: écrit, 2, n. 3.

shêdu. Voir l'Index-Lexique.

shu, pron. 3° pers. sing. m.; et adj. démonstr.

shu-un-na-at ili: double divinité. 86, n. 5.

shu-ka-nu-u-a: mon habitation (?) 251, n. 1.

shulum napishti: bonne santé, 267, n. 1.

shurpu: embrasement, 284.

Shurqînu. Voir surqînu.

shi-bir-shu (pour shipir: ...œuvre): son travail, 394.

shizurru = ?, 386.

shikhirtu: le firmament semé d'étoiles, 393.

shikaru: bière, 263, n. 3.

shiptu: incantation, 37, n. 1.

shîru: chair; corps; par extens.; cœur, 109, n. 2.

she-ri-iq-tim (ana) lu ish-ru-ku-nim: (de ce) présent ils m'ont fait présent, 111, n. 8.

takiltu: pourpre violette, 255, n. 3.

tallu = ?, 389.

tamákhu: prendre, placer, mettre, 93, n. 1.

tanittu: gloire, 262, n. 6.

ta-shi-la-a-ti. Pour le sens, voir 262, n. 6.

tebîtu: barque (?), 35, n. 2.

tâbu: bon. 69, n. 8.

te-rit, têrtu (= réponse du dieu) oracle, révélation, 262, n. 7.

tub libbi: joie (bien) du cœur, 267, n. 1. tiamat (tâmtu): la mer, 85.

ti-il-la-ta = ? idée de vie, de confiance?, 203, n, 3.

tirkhatu, tirkhatum: prix (de la femme, pour le mariage) dans le Droit babylonien, 66, n. 2. — T. dans le Code assyrien, 220.

tirnât (plur.), sortes de récipients (?), 389.

#### 3. Mots nébreux.

'ávén, 124, n. 3.

in, 124, n. 3.

'ôn, 124, n. 3.

'asyr, 177, n. 2.

'shykh': étang, bassin, 418.

bámáh: haut lieu, 417.

Beyth Shémésh, 124, n. 3.

בירה, 107, n. 2.

derek, 418-419.

dåd: aimer, 328, n. 1.

dûdd'iym: mandragores, 328, n. 1.

Zákár-Ba'al, 364.

Khânês, 344.

w, 178, n. 3; 318-319, n. 2.

רגער, 89, n. 3.

zákár: måle, 252, n. 4.

khawáh, khawáh : vivante, vivifiante, 33, n. 2.

kherem (mot technique), 419.

khozéh: voyant, 50, n. 1.

kh-th-' 253, n. 2.

שובי לב, 87, n. 6.

מבבר (dup-sar), 65, n. 5.

yarek: cuisse, 254, n. 4.

ywm mâkhâr, 177, n. 3.

ysh: demeurer, 418.

Kânyahw, 417.

בפף, 176. n. 10.

Mêysh'a, 417.

קבות המים, 100, n. 4.

בְּיִם, 176, n. 5.

mshkh: oint; messie, 212, n. 3.

nabiy': prophète, 50, n. 1.

nikhamtiy, 327, n. 3.

nissi: mon signal, 417.

ns (nês): signal, 417.

skhb: trainer, 419.

פטר, 263, n. 4.

tsohar, 35, n. 1.

qéréb : entrailles, 254, n. 5.

qyr: mur. ville, 418.

rkhm: esclave de guerre, 419.

ro'éh: voyant, 50, n. 1.

shny' mr (shenêy hâ'omer) : deux gomer, 420.

she'ôl. Voir l'Index-Lexique.

shêkar, 263, n. 3.

têbâh : arche, 35, n. 2.

ביהח, 92, n. 1.

tekêlét, 255, n. 3.

toráh, 262, n. 7.

teshûrâh, 256, n. 8.

#### 4. Mots Arabes

264, p. 4.

: dos, croupe, cime, 35, n. 1.

بَنْكُر, 263, n. 3.

suknay: habitation, séjour, 251, n. 1.

فطر, 263, n. 4. هناص, 344.

ن, : cuisse, 254, n. 4.

#### 5. Mots moabites.

אש: chacun, 420.

br: citerne, 420.

bth mlk: maison du roi, 420.

dwd: génie, dieu loeal, 418.

kl'y (duel à l'état construit | double ou deux? — ou bien : mur de revêtement?) dans Inscr. de Mésa, 1. 23, 420.

khrm : faire kherem, 419.

mshm'th: convoquer, grouper autour d'un chef, 420.

skhb: trainer, 419.

"rl: autel, 418.

'sh: les gens, 419.

'shwkh: bassin, 418.

qr: ville, 418.

rkhm: esclave de guerre, 419.

#### 6. Mots araméens.

br : fils (... MQM... BR), 431.

בית מדבתא : maison à autel, 427.

mqm (...br...) : lieu sacré (de...fils...), 431.

natan: donner, 420.

## 7. Mots phéniciens.

·lt: sur (Eshmun., 1. 5.)

'sh: qui, lequel (Eshmun., l. 15).

b'l hzbkh; maitre du sacrifice (=celui qui offre le sacrifice), 442.

h'lm: les divins, 444.

mľk: représentaut, 444.

mshkb: couche (Eshmun., l. 5).

sgr: enfermer (et non: livrer), dans Eshmun, 1. 9.

qnmy: ma personne (Eshmun., 1. 4).

### 8. Mots égyptiens.

amen (imen): caché; 342.

ba: « âme », 121, n. 5; 343; 414.

B'-di-r', 364.

baw (ba): volonté, 351.

betw: mal, péché, tromperie (Voir la graphie), 345.

heq ou hiq: chef. 350.

biaiw: merveilles, 351.

Bitiu. Voir l'Index-Lexique.

Dj'-h'-r', 364.

hu: provisions (?) nourriture (?), 351.

uadj wr: la Verte grande (la Méditerranée), 351, n. 5.

wdjat: œil (de R'a), 344.

bi'w: merveilles (choses merveilleuses), 351, n. 6.

deben, poids égypt. équivalant à peu près à 0,89/0,91 grammes, 364,

debt: caisse, coffre, tombe, 35, n. 2.

dw'at: l'autre monde, 120, n. 5.

H'-ty-b', 370.

wdnw: oblations, 156, n. 1.

wi: signe du duel.

un-nefer: être bon, 345.

wser-ra-f: forte (est) sa bouche, 145.

wr: grand, 147, n. 3.

khabs: groupe de 36 dieux-étoiles, 131, n. 6.

hnmemet: hommes et femmes, peuple, 131, n. 7.

khnti: remonter le fleuve (Nil) en barque, 156, n. 5.

kh p r : devenir, arriver à l'être, être, 119, n. 3; 341.

kh prr: Scarabée, 119, n. 3.

iakhw: 1. choses sacrées, glorieuses, profitables; 2, initié « muni, qui connaît les formules », « qui connaît toute la magie secrète de la cour », 122 (Cf. A. Morel, Mystères égyptiens, 3-4 et 90.); glorieux, 343.

inedj her: incliner la tête en suppliant, 343.

ink-sw: (à) moi (miens) eux, 367.

Inpw = Anubis, 376.

ir : faire façonner, créer, 344.

iteb : région, territoire, 345.

m'aiw: lions, 156, n. 3.

kem: noir, 147, n. 3.

m'a'a kherw (Voir l'Index-Lexique), 345.

mkhntiti: chef de file des oiseaux migrateurs, 154, n. 6.

meri: aimer; vouloir, 351.

merwt: amour, faveur, 351.

Na-ired-f, 344.

neb: seigneur, 351 n. 1.

nhm: se réjouir en battant du tambourin (sens primitif), 157, n. 1.

Ns-sw-b'-nb-dd, 366.

n-t-f: à lui, 367.

sa: savoir, 351.

sepu (sep) temps, 350.

ser, prince, chef, roi, 350.

set; désert, pays montagneux, 351, n. 4.

Sh'at en Sensen: livres des respirations, 408.

(shrr). Voir la graphie, 345, n. 3.

sshem: sortir; sortie, 156, n. 1 et 2.

''d ('a'ad), étendue de terrain, 147, n. 1.

'aut-w (Cf. i'w-t) bêtes, animaux, quadrupèdes, 3, n. 351.

'djd: jeune homme, 365.

'a'abt: oblation, 156, n. 2.

'dj': malfaiteur, 379.

'r'-s': Alasa, Alasia (Chypre), 370, n. 1.

Pa-di-pa-R'a. Voir Index-Lexique: Pu-tiphar.

p'awt: le temps primordial.

p'awti, p'awt-ti: dieu primordial (trad. vieillie: plénitude), 414.

p'a sam (Sens. cf. 319, n. 5).

pesh kef: instrument employé, en Égypte, pour le rite de l'ouverture de la bouche, 118.

y'a : élevé, 119 n. 5.

qbhw: pays de l'eau fraîche, mares sur lesquelles vivent les oiseaux; vols d'oiseaux, 154, n. 7.

rs: veiller, 120, n. 6.

tep-re(-f): (son) ordonnance (sentence, loi), 351.

9. Mots coptes.

**2**NHC, 344. петефы, 380.

10. Mots grecs.

αίτίαν, 449.

δατμον . dieu, 471.

δημιουργών (θνητών) ouvriers mortels, 450. οδναμιν (χατά), 449.

Ήλιούπολις, 124, n. 3.

κοινόν λόγον: raison (?) universelle, 471.

χοινόν νόμον : loi commune, 471; 472. λάχχος : réservoir, 418.

Λόγος, 479.

μάγος: devin, 92, n. 2.

μανία 484.

μάντις, : celui qui prédit l'avenir, 50, n. 1.

μεισάς, 417.

μισάς,, 417.

μωσά, 417.

νοῦν, 449.

παραλαδών, 449. πρόνοιαν (την), 449.

προφή,της: celui qui explique ou transmet la volonté des dieux; dans LXX: prophète, 50, n. 1.

χαλκός : bassin, 418.

φν (δ) : celui qui est, 489.

Phrases, 449-456; 458; 460-462; 465; 468-474; 491; 517.

Noms propres, 399-401.

Titres d'ouvrages, 478; 479; 583; 484; 512.

# CITATIONS DE LA BIBLE

| Con  | I, 14       | 4        | 531     | Ex. | XXI,    | 29              | 63         |
|------|-------------|----------|---------|-----|---------|-----------------|------------|
| Gen. |             |          | 100     | Li. | XXI,    |                 | 63         |
|      | II, 17      | 4.       |         |     | XXI,    |                 | 57         |
|      | V.          |          | 400     |     |         |                 |            |
|      | V, 21       | 1.       | 400     |     | XXII,   | 1-4.            | 193        |
|      | V, 22       | 2.       | 400     |     | XXII,   |                 | 57         |
|      | V, 25       | 5.       | 400     |     | XXII,   | 4.              | 60         |
|      | V, 26       | 6.       | 400     |     | XXII,   |                 | 57         |
|      | VI, 5-      |          | 31      |     | XXII,   |                 | 60         |
|      | VI, 7.      | ,        | 327     |     | XXII,   |                 | 63         |
|      | VI, 13      | 3-20.    | 34      |     | XXII,   | 12.             | 63         |
|      | VI, 16      | 6.       | 35      |     | XXII,   |                 | 63         |
|      | XII, 10     | 0-20.    | 325     |     | XXII,   | 16.             | 61         |
|      | XVI, 4      |          | 61      |     | XXII.   |                 | <b>5</b> 6 |
|      | XVI, 1-     |          | 61      |     | XXII,   | 19.             | 198 n. 3   |
|      | XXIV, 53    | 3 s.     | 62      |     | XXII,   |                 | 253        |
|      | XXX, 4.     |          | 61      |     | XXIV.   | 9.              | 489        |
|      | XXX, 14     |          | 328     |     | XXIV,   | 10.             | 489        |
|      | XXXI, 15    |          | 62      |     | XXV,    | 4.              | 255        |
|      | XXXI, 32    |          | 57      |     | XXVIII. | 1.              | 255        |
|      | XXXVI, 24   | 4.       | 139     |     | XXVIII, | 5 at 6          | 255        |
|      | XXXVIII, 8. | 10       | 8 n. 8  |     | XXVIII, |                 | 255        |
|      |             |          | 61      |     | XXVIII, |                 | 253        |
|      | XXXVIII, 24 |          |         |     | XXIX.   | 41.             | 255        |
|      | XLI, 45     |          | 124     |     | XXIX,   | 19              | 52         |
|      | XLI, 50     |          | 124     |     |         |                 |            |
|      | XLVII, 1    |          | 325     |     | XXIX,   |                 | 52         |
|      | XLVII, 19   |          | 60      |     | XXII,   |                 | 58         |
| _    | XLVII, 5    |          | 128     |     | XXXII,  | 12.             | 517        |
| Ex.  | III, 14     |          | 489     |     | XXXV,   | ο.              | 255        |
|      | XII, 9.     |          | 254     | Lev | IIV.    | 40              | 254        |
|      | XVIII, 15   |          | 417     |     |         | 13.             | 254        |
|      | XX, 10      |          | 280     |     | III,    | 3.              | 254        |
|      | XXI, 2.     |          | 60      |     | III,    | 4.              | 52         |
|      | XXI, 16     |          | 58      |     | III,    |                 | 52         |
|      | XXI, 10     |          | 62      |     | III,    |                 | 52         |
|      | XXI, 12     |          | 189     |     | VI,     |                 | 57         |
|      | XXI, I      | 5. 63 n. | 1 et 4  |     | VI,     | 8-38.           | 254        |
|      | XXI, 17     | 7.       | 63      |     | VII,    |                 | 52         |
|      | XXI, 18     | 8 s.     | 63      |     | VIII,   |                 | 52         |
|      | XXI, 19     | 9. 19    | 0 n. 3  |     | VIII,   |                 | 52         |
|      | XXI, 20     |          | 39 n. 3 |     | VIII,   |                 | 253        |
|      | XXI, 20     | 0-26.    | 63      |     | IX,     |                 | 52         |
|      | XXI, 22     | 2-25     | 190     |     | IX,     |                 | 52         |
|      | XXI, 24     |          | 63      |     | XII,    |                 | 513        |
|      | XXI, 20     | 6.       | 63      |     |         | 19 <b>-3</b> 3. | 513        |
|      | XXI, 2      | 7. 6     | 3; 190  |     | XVII.   |                 | 523        |
|      | XXI, 2      |          | 63      |     | XVIII,  | 6-7.            | 198        |
|      | •           |          |         |     | ,       |                 |            |

| XVIII, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | VVIII 00        | 100     | 11.0                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|------------------------|-------------|
| XIX, 19.   524   X   16.   174 n. 3   X   X   20.   199 n. 1   X   X   23-25.   59; 524   X   X   11.   61   X   X   X   11.   61   X   X   X   11.   66.   87   X   X   14.   60   X   X   X   14.   60   X   X   15-16.   198   X   X   19.   X   19.   X   19.   X   10.   X   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.      |           | XVIII, 23.      |         |                        |             |
| XIX, 20.   199 n. 1   XX, 18.   437   XX, 23-25.   59; 524   XX, 10.   61; 199   XX, 11.   66.   87   XII, 7.   417   XX, 12.   61   XX, 12.   61   XX, 14.   60   XXI, 19.   60   XXII, 19.   60   XXII, 19.   60   XXIV, 19.   63   XXIV, 19.   63   XXIV, 19.   63   XXIV, 19.   63   XXIV, 21.   61   XX, 10.   XII, 24-25.   139   XXII, 19.   420   XXXII, 28.   139   XXII, 19.   420   XXXII, 38.   418   XXXII, 38.   418   XXXII, 38.   418   XXXIV, 21.   63   XXXII, 38.   418   XXXIII,    |           | VIV 10          |         |                        |             |
| XX, 23-25. 59; 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | VIX, 19.        |         | 1 Reg. 1X, 16.         |             |
| XX, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | XX 23-25        |         | 1X, 18.                |             |
| XX, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | XX. 10          |         | Al, 7.                 |             |
| XX, 12, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | XX. 11.         |         | XIII, 55.              |             |
| XX, 14.   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | XX, 12.         |         | YYVIII 66              |             |
| XX, 15-16. 198     XX, 21. 199     XXI, 9. 60     XXII, 19. 63     XXIII, 32. 524     XXIV, 19 s. 63     XXV, 39 s. 60     V, 12-18. 61     VI. 523     XII, 9. 517     XIII, 24-25. 139     XXII, 19. 420     XXXII, 38. 139     XXXII, 38. 418     XXXII, 4. 61     XXII, 10. 56     XXII, 10. 56     XXII, 12. 107     XXXIV, 41. 107     XXXIV, 42. 107     XXXII, 42. 107     XXXII, 43. 418     XXXII, 44. 107     XXXIV, 5-10. 198 n. 5     XXV, 7. 260     XXXVIII, 31. 32. 95     XXXVIII, 32. 32. 95     XXXV |           | XX. 14.         |         |                        |             |
| XX, 21.   199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | XX, 15-16.      |         | 11 Reg. 111, 4.        |             |
| XXII   9.   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | XX, 21.         | 199     | IX-X                   |             |
| XXIII, 32,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | XXI, 9.         | 60      |                        |             |
| Num. V, 12-18. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | XXII, 19.       |         | XVIII-XIX.             |             |
| Num. V, 12-18. 61 VI. 523 X, 10, 515 XII, 9. 517 XIII, 24-25. 139 XXI, 19. 420 XXX, 19. 420 XXXII. 38. 418 XXXII, 38. 418 XXXII, 10. 56 XII, 10. 56 XIII, 10. 56 XIX, 16-21. 57 XIX, 21. 63 XX, 9-11. 524 XXII, 22. 61 XXII, 28-29. 61 XXII, 15-16. 61 XXII, 28-29. 61 XXII, 28-29. 61 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 524 XXII, 10. 525 XXIII, 10. 524 XXII, 10. 525 XXXVII, 31-32. 95 XXX |           | XXIII, 32.      |         |                        |             |
| X, 10,   515   H Chron. VIII, 4.   437   XVII, 28.   139   XXVII, 28.   139   XXVII, 38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   417   418   XXII.   22.   61   32.   421   33.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   |           | XXIV, 19 s.     |         | V. 16.                 |             |
| X, 10,   515   H Chron. VIII, 4.   437   XVII, 28.   139   XXVII, 28.   139   XXVII, 38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   417   418   XXII.   22.   61   32.   421   33.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   | 3.7       | XXV, 39 s.      |         | V, 23.                 |             |
| X, 10,   515   H Chron. VIII, 4.   437   XVII, 28.   139   XXVII, 28.   139   XXVII, 38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   418   XXXII.   38.   417   418   XXII.   22.   61   32.   421   33.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   43.   | Num.      | V, 12-18.       |         | XXIX, 1.               |             |
| XII, 9.   517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | V1.<br>V 10     |         |                        |             |
| XIII, 24-25.   139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Δ, 10.<br>VII 0 |         |                        |             |
| XIII, 28.   139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | VIII 94-95      |         | XVII. 12.              |             |
| XXI, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | XIII, 24-25.    |         |                        |             |
| XXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | XXI 19          | 420     |                        | 107         |
| XXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | XXX.            |         | XXXII.                 | 419         |
| Neh.   I, 1.   107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |         | XXXIII, 9-13.          | <b>30</b> 9 |
| Deut. XVIII, 10. 56 XVIII, 10. 56 XIX, 16-21. 57 XIX, 21. 63 XX, 9-11. 524 XXI, 14. 61 XXII, 22. 61 XXII, 28-29. 61 XXIII, 15-16. 61 XXIV, 1. 61 XXIV, 1. 61 XXV, 5-10. 198 n. 5 XXV, 5-10. 198 n. 5 XXV, 5-10. 299 X, 10. 11. 39; 270 X, 10. 11. 39; 270 X, 10. 11. 39; 270 XIII. 418 XVII. 20. 309 XIII. 418 XVII. 17. 418 XVII. 17. 418 XVII. 17. 418 XVII. 17. 420 Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVIII, 17. 420 Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVIII, 17. 420 Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVIII, 17. 420 IVALUATE A CIV, 25-26. 347 Ruth. 1V, 10, s. 253 Ruth. 1V, 10, s. 251 IX, 7. 256 VII. 18-19. 356 IX, 7. 256 IX, 7. 256 XXVIII, 12. 356 XXVIII, 10. 356 IX, 7. 256 XXVIII, 11. 177 XXIII, 29. 50 XXVIII, 10. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |         | Neh. I, 1.             | 107         |
| XIX, 16-21.   57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | XXXIV suiv.     |         | II, 8.                 |             |
| XX, 9-11,   524   XXI, 14.   61   Tob.   VII, 13.   481   XXII, 22.   61   Job.   IX, 13.   95   XXIII, 28-29.   61   XXVI, 12-14.   95   XXIII, 15-16.   61   XXXVIII, 8-12.   95   XXIV, 1.   61   XXXVIII, 8-12.   95   XXVIII, 15-10.   523   IX, 9.   260   XII, 1 suiv.   57   XXII, 20.   XII.   39; 270   XXII, 20.   XIII.   418   XVI s.   XIII.   418   XVI s.   XVI s.   418   XVI s.   XVI s.   418   XVI s.   XVII, 17.   420   XVIII, 5.   253   Ruth.   IV, 10, s.   221   ISam.   VI, 12.   89   VII, 1-27.   356   IX, 7.   256   XXVII, 1.   177   XXVII, 29-35.   356   XXVIII, 29-35.   356   XXVIII, 29-35.   356   XXVIII, 1.   177   XXVIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXV   | Deut.     | XVIII, 10.      | 56      | III, <b>3</b> 8.       |             |
| XX, 9-11,   524   XXI, 14.   61   Tob.   VII, 13.   481   XXII, 22.   61   Job.   IX, 13.   95   XXIII, 28-29.   61   XXVI, 12-14.   95   XXIII, 15-16.   61   XXXVIII, 8-12.   95   XXIV, 1.   61   XXXVIII, 8-12.   95   XXVIII, 15-10.   523   IX, 9.   260   XII, 1 suiv.   57   XXII, 20.   XII.   39; 270   XXII, 20.   XIII.   418   XVI s.   XIII.   418   XVI s.   XVI s.   418   XVI s.   XVI s.   418   XVI s.   XVII, 17.   420   XVIII, 5.   253   Ruth.   IV, 10, s.   221   ISam.   VI, 12.   89   VII, 1-27.   356   IX, 7.   256   XXVII, 1.   177   XXVII, 29-35.   356   XXVIII, 29-35.   356   XXVIII, 29-35.   356   XXVIII, 1.   177   XXVIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXVIIII, 29-35.   356   XXV   |           | XIX, 16-21.     |         | VI, 7.                 |             |
| XX, 9-11,   524   XXI, 14.   61   XXI, 14.   61   XXII, 22.   61   Job.   VII, 13.   95   XXII, 28-29.   61   XXVI, 12-14.   95   XXIII, 15-16.   61   XXXVIII, 8-12.   95   XXIV, 1.   61   XXXVIII, 31-32.   95   XXIV, 5-10.   198 n. 5   II.   148   IXV, 5-10.   523   IX, 9.   260   XIX, 6-7.   343   XXII.   39; 270   XXII.   39; 270   XXXV, 7.   260   XIII.   418   XVII.   419   XVIII.   418   IXXIV, 16-17.   93   IXXXIV, 9-13.   95   95   N1   N1   N1   N1   N1   N1   N1   N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | X1X, 21.        |         | V11, 2.                |             |
| XXII, 22. 61   Job. 1X, 13. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | XX, 9-11.       |         |                        |             |
| XXII, 28-29. 61 XXIII, 15-16. 61 XXIV, 1. 61 XXV, 5-10. 198 n. 5 LXV, 5-10. 523  Jos. II, 1 s. 60 XI, 10-11. 299 X, 10-11. 39; 270 XII, 20. 309 XIII. 418 XVI s. 420 Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVII, 17. 420 Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVII, 5. 253 Ruth. 1V, 10, s. 221 I Sam. VI, 12. 89 VII, 1-18. 162 VII, 11-18. 162 VII, 10. 356 VIII, 11-18. 162 VII, 10. 356 VIII, 11-18. 162 VII, 10. 356 VIII, 11-18. 162 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 11-18. 162 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356 VIII, 10. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | XXI, 14.        |         |                        |             |
| XXIII, 15-16.   61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | XXII, 22.       | 4       | Job. 1X, 13.           |             |
| XXV, 5-10. 198 n. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                 |         | XXVI, 12-14.           |             |
| Jos.         II, 1 s.         60         XIX, 6-7.         343           VII, 1 suiv.         57         XXII, 3.         260           X, 10-11.         299         XXV, 7.         260           X, 11.         39; 270         XXXI, 6.         260           XII, 20.         309         XLV, 7.         56; 253           XIII.         418         LI, 9.         94           XVI s.         418         LXXIV, 16-17.         93           XVI, 10.         174 n. 3         LXXXIX, 9-13.         95           XVIII, 17.         420         CIV, 5-8.         95 n.           Jud.         1, 20.         174 n. 3         CIV, 5-8.         95 n.           Ruth.         IV, 10, s.         221         VII, 1-27.         356           VIII, 11-18.         162         VII, 7.         356           VIX, 3-20.         266         VII, 16-19.         356           IX, 7.         256         XXVII, 1.         177           IX, 9.         50         XXIII, 29-35.         356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | XXIII, 13-10.   |         | XXXVIII, 0-12.         |             |
| Jos.         II, 1 s.         60         XIX, 6-7.         343           VII, 1 suiv.         57         XXII, 3.         260           X, 10-11.         299         XXV, 7.         260           X, 11.         39; 270         XXXI, 6.         260           XII, 20.         309         XLV, 7.         56; 253           XIII.         418         LI, 9.         94           XVI s.         418         LXXIV, 16-17.         93           XVI, 10.         174 n. 3         LXXXIX, 9-13.         95           XVIII, 17.         420         CIV, 5-8.         95 n.           Jud.         1, 20.         174 n. 3         CIV, 5-8.         95 n.           Ruth.         IV, 10, s.         221         VII, 1-27.         356           VIII, 11-18.         162         VII, 7.         356           VIX, 3-20.         266         VII, 16-19.         356           IX, 7.         256         XXVII, 1.         177           IX, 9.         50         XXIII, 29-35.         356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | XXV 5-10        |         | D <sub>e</sub> II      |             |
| Jos.         II, 1 s.         60         XIX, 6-7.         343           VII, 1 suiv.         57         XXII, 3.         260           X, 10-11.         299         XXV, 7.         260           X, 11.         39; 270         XXXI, 6.         260           XII, 20.         309         XLV, 7.         56; 253           XIII.         418         LI, 9.         94           XVI s.         418         LXXIV, 16-17.         93           XVI, 10.         174 n. 3         LXXXIX, 9-13.         95           XVIII, 17.         420         CIV, 5-8.         95 n.           Jud.         1, 20.         174 n. 3         CIV, 5-8.         95 n.           Ruth.         IV, 10, s.         221         VII, 1-27.         356           VIII, 11-18.         162         VII, 7.         356           VIX, 3-20.         266         VII, 16-19.         356           IX, 7.         256         XXVII, 1.         177           IX, 9.         50         XXIII, 29-35.         356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | LXV. 5-10       |         |                        |             |
| VII, 1 suiv. 57     X, 10-11. 299     X, 11. 39; 270     XII, 20. 309     XIII. 418     XIII. 418     XVI s. 418     XVI s. 418     XVI, 10. 174 n. 3     XVIII, 17. 420     Jud. 1, 20. 174 n. 3     XVII, 5. 253     Ruth. IV, 10, s. 221     I Sam. VI, 12. 89     VIII, 11-18. 162     IX, 3-20. 266     IX, 7. 256     IX, 7. 256     IX, 7. 256     IX, 9. 50     XXIII, 3. 260     XXVI, 3. 260     XXVI, 6. 260     XXVI, 7. 56; 253     XLV, 7. 56; 253     XLV, 7. 94     LXXXIV, 16-17. 93     CIV, 25-26. 347     Prov. V. 18-23. 356     VII, 12-7. 356     VIII, 11-18. 162     VIII, 10. 356     IX, 7. 256     IX, 7. 256     XXVII, 1. 177     IX, 9. 50     XXIII, 29-35. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jos.      | II. 1 s.        |         |                        |             |
| X, 10-11. 299 X, 11. 39; 270 XII, 20. 309 XIII. 418 XIII, 17. 418 XVI s. 418 XVI s. 418 XVI, 10. 174 n. 3 XVIII, 17. 420 Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVII, 5. 253 Ruth. IV, 10, s. 221 I Sam. VI, 12. 89 VIII, 11-18. 162 IX, 3-20. 266 IX, 7. 256 IX, 7. |           |                 |         | XXII. 3.               |             |
| X, 11. 39; 270 XII, 20. 309 XIII. 418 XIII, 17. 418 XVI s. 418 XVI s. 418 XVI, 10. 174 n. 3 XVIII, 17. 420 Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVII, 5. 253 Ruth. IV, 10, s. 221 I Sam. VI, 12. 89 VIII, 11-18. 162 IX, 3-20. 266 IX, 7. 256 IX, 7. 256 IX, 9. 50  XXXII, 6. 260 XLV, 7. 56; 253 XLV, 7. 56; 253 XLXXIV, 16-17. 93 LXXXIV, 9-13. 95 CIV, 5-8. 95 n. CIV, 25-26. 347 VII, 1-27. 356 VIII, 11-18. 162 VIII, 10. 356 IX, 3-20. 2666 IX, 7. 256 IX, 7. 256 XXVII, 1. 177 IX, 9. 50 XXIII, 29-35. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | X, 10-11.       |         | XXV, 7.                |             |
| XII, 20. 309 XIII. 418 XIII, 17. 418 XVI s. 418 XVI s. 418 XVI, 10. 174 n. 3 XVIII, 17. 420  Jud. 1, 20. 174 n. 3 XVII, 5. 253 Ruth. IV, 10, s. 221 I Sam. VI, 12. 89 VIII, 11-18. 162 IX, 3-20. 266 IX, 7. 256 IX, 7. 256 IX, 7. 256 IX, 9. 50 XXIII, 20. 56; 253 XLV, 7. 56; 253 LLXXIV, 16-17. 93 LXXXIX, 9-18. 95 CIV, 5-8. 95 n. CIV, 25-26. 347 VII, 1-27. 356 VIII, 11-18. 162 VIII, 10. 356 IX, 7. 256 XXVII, 1. 177 IX, 9. 50 XXIII, 29-35. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | X, 11.          | 39; 270 | XXXI, 6.               |             |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |         | XLV, 7.                | 56; 253     |
| XVI s. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |         |                        |             |
| XVII, 10. 174 n. 3 XVIII, 17. 420 CIV, 5-8. 95 n. 420 CIV, 5-8. 95 n. 420 CIV, 25-26. 347 CIV, 5-8. 95 n. 420 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 25-26. 347 CIV, 10. 356 CIV, 11-18. 162 VIII, 1-27. 356 CIV, 3-20. 266 VIII, 10. 356 CIV, 3-20. 266 VIII, 16-19. 356 CIV, 7. 256 CIV, 25-26 CIV, 25-26 CIV, 25-26 CIV, 25-26. 356 CIV, 3-20. 356 CIV |           |                 |         | LV, 24.                |             |
| XVIII, 17.       420       CIV, 5-8.       95. n.         Jud.       I, 20.       174 n. 3       CIV, 25-26.       347         XVII, 5.       253       Prov.       V. 18-23.       356         Ruth.       IV, 10, s.       221       VII, 1-27.       356         VIII, 11-18.       162       VII, 7.       356         IX, 3-20.       266       VII, 16-19.       356         IX, 7.       256       XXVII, 1.       177         IX, 9.       50       XXIII, 29-35.       356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | XVI S.          |         | LXXIV, 16-17.          |             |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | XVI, IU.        |         | LAXXIX, 9-13.          |             |
| Ruth.     IV, 10, s.     253     Prov.     V. 18-23.     356       I Sam.     VI, 10, s.     221     VII, 1-27.     356       VIII, 11-18.     162     VII, 7.     356       IX, 3-20.     266     VII, 16-19.     356       IX, 7.     256     XXVII, 16-19.     356       IX, 9.     50     XXIII, 29-35.     356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ind       |                 |         | CIV, 95, 96            |             |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jua.      | YVII 5          |         |                        |             |
| I Sam.       VI, 12.       89       VII, 7.       356         VIII, 11-18.       162       VII, 10.       356         IX, 3-20.       266       VII, 16-19.       356         IX, 7.       256       XXVII, 1.       177         IX, 9.       50       XXIII, 29-35.       356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruth.     | IV. 10. s       |         | Y. 15-23.              |             |
| VIII, 11-18.       162       VII, 10.       356         IX, 3-20.       266       VII, 16-19.       356         IX, 7.       256       XXVII, 1.       177         IX, 9.       50       XXIII, 29-35.       356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | VI 12           |         | VII, 1-27.             |             |
| IX, 3-20.       266       VII, 16-19.       356         IX, 7.       256       XXVII, 1.       177         IX, 9.       50       XXIII, 29-35.       356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 2007114 |                 |         |                        |             |
| 1X, 7. 256 XXVII, 1. 177<br>1X, 9. 50 XXIII, 29-35. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | IX. 3-20.       |         |                        |             |
| 1X, 9. 50 XXIII, 29-35. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1X, 7.          |         | XXVII, 1.              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | IX, 9.          |         | XXIII, 29- <b>3</b> 5. |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | XXIII, 9-12.    | 269     |                        | 177 n. 3    |

| Eccl.  | XXXVII, 24.     | 383         | XXXII, 11.        | 63 n. 4     |
|--------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|        | L, 3.           | 418         | XXXII, 29.        | 234         |
| Eccli. | XXV, 1.         | 434         | XXXIX, 36-42.     | 515         |
|        | XXXVIII, 24-34. | 160         | XLIII, 13.        | 124         |
| Cant.  | I, 4.           | 355         | XLVIII.           | 418         |
|        | I, 12-14.       | 355         | XLVIII, 5.        | 420         |
|        | ľ, 13-14.       | 355         | XLVIII, 23.       | 418         |
|        | II, 1-5.        | 355         | LI, 27.           | 65          |
|        | II, 8-9.        | 355         | Baruch. V, 8.     | 515         |
|        | II, 14.         | 355         | Ez. III, 10.      | 496         |
|        | III, 1-2.       | 355         | Ez. XVI, 22,      | 420         |
|        | iV, 2-5.        | 355         | XVIII, 6.         | 513         |
|        | IV, 8.          | 301         | XXI, 6.           | 513         |
|        | IV, 10.         | 355         | XXV, 9.           | 418         |
|        | V, 2.           | 355         | XXX, 17.          | 124         |
|        | V, 14.          | 355         | XXXVII, 23-28.    | 519         |
|        | VI, 8.          | 355         | XLVII, 19.        | 437         |
|        | VII, 2-4.       | 355         | ALVII, 10.        |             |
|        | VII, 8-9.       | 355         | Dan. VIII, 9.     | 505         |
|        | VII, 11-13.     | 355         | XI, 16.           | 505         |
| Sap.   | VII, 2-4.       | <b>34</b> 8 | XI, 45.           | 505         |
| Is.    | II, 1-4.        | 496         | Osée. II, 7.      | 62          |
| •••    | XV, 1.          | 418         | Joel. II, 1.      | <b>5</b> 15 |
|        | XXX, 4.         | 344         | II, 15.           | 515         |
|        | XXX, 28.        | 418         | III, 17.          | 519         |
|        | XL, 3.          | 296         | Amos. VIII, 14.   | 418         |
|        | XLVII, 12.      | 275         | Mich. IV, 1-3.    | 496         |
|        | LVII, 9.        | 256         | Nahum. III, 7-10. | 308         |
|        | LX, 13.         | 352         | III, 8.           | <b>3</b> 08 |
|        | LXIII, 8.       | 419         | III, 17.          | 65          |
| Jer.   | XIX, 13.        | 234         | Mal. III, 1.      | 296         |
| • • •  | XXIII, 9 s.     | 513         | 1 Mach. IV, 50.   | 515         |

Nihil obstat. F. Verdier, s. gen. C. M. Parisiis, 29-vm-1922.

All at the

\*



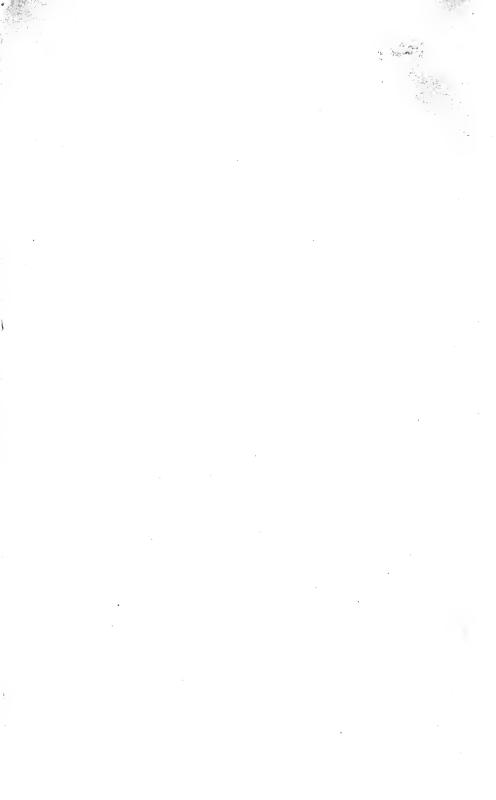

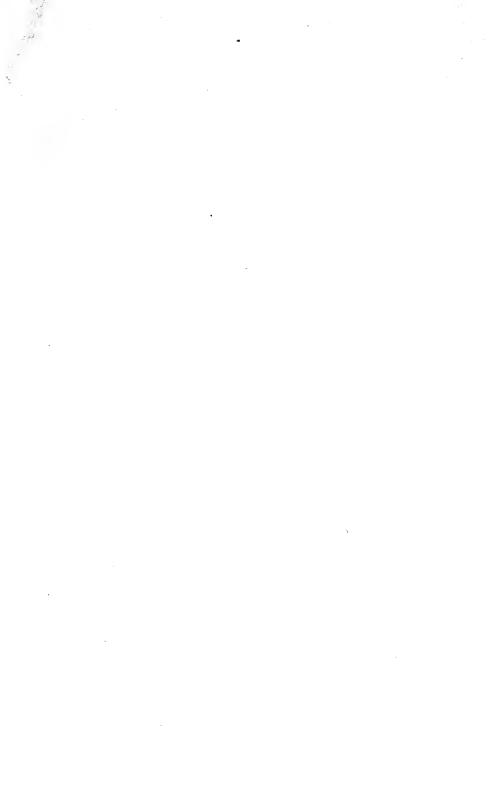

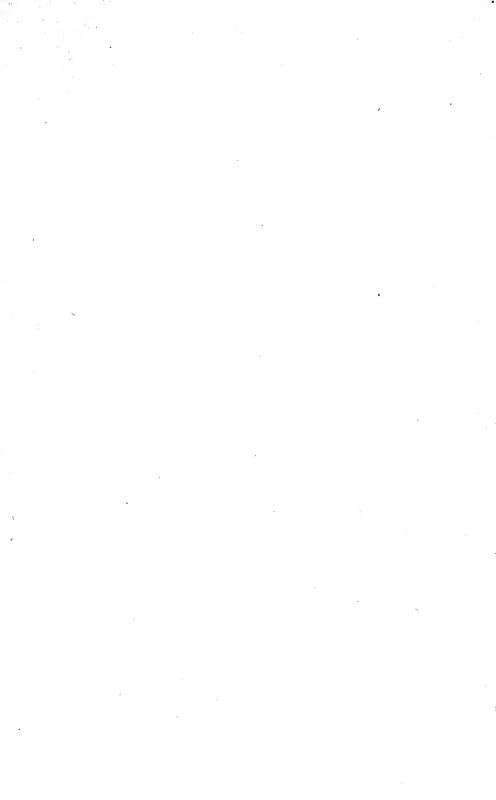

CB 311 .J4 v.1 SMC

Jean, Charles-F.
(Charles-Francis), b.
Le milieu biblique avant
Jesus-Christ.
AER-7314 (sk)

